





x 255







## LES RECUEILS COLLECTIFS

DE

# POÉSIES LIBRES ET SATIRIQUES

publiés

depuis 1600 jusqu'à la mort de Théophile (1626)

PAR

FRÉDÉRIC LACHÈVRE

## Bibliographie de ces recueils et bio-bibliographie des auteurs qui y figurent donnant :

1º L'historique et la description de chaque recueil. — 2º Les pièces de chaque auteur (titre et premier vers) avec une notice et une bibliographie dudit auteur. — 3º Une table générale des pièces anonymes avec le nom des auteurs pour celles qui ont pu être attribuées, etc.

#### Suivies

1º Du dépouillement: D'un recueil satirique publié à l'étranger: Les Epitaphia joco-seria; des Ms. 884 et 24322 de la Bibl. nat.; du Ms. Villenave (Petit Cabinet de Priape); de partie du Ms. Conrart 3127 (Sonnets gaillards et priapiques); du Ms. L'Estoile (Recueils bigarrés du grave et du facétieux). — 2º D'une table des pièces non signées de ces Ms. qui ne se trouvent pas à la Table des pièces anonymes des recueils libres et satiriques. — 3º Des poésies inédites de Berthelot, Regnier et Sigognes du Ms. 534 du Musée Condé.



PARIS
LIBRAIRIE ANCIENNE HONORE CHAMPION
ÉDOUARD CHAMPION
5, QUAI MALAQUAIS

1914



Le Libertinage au XVII<sup>e</sup> Siècle

## LES RECUEILS COLLECTIFS

DI

# POÉSIES LIBRES ET SATIRIQUES

publiés de 1600 à 1626

### Du même Auteur à la même Librairie.

#### LE LIBERTINAGE AU XVII° SIÈCLE

- Ouvrage honoré d'une souscription du Ministère de l'Instruction publique. Prix Saintour de l'Académie française, 1910.
- II. Disciples et successeurs de Théophile de Viau. La Vie et les Poésies libertines inédites de Des Barreaux (1599-1673) et de Saint-Pavin (1595-1670). In-8 de XIV et 541 p., tiré à 500 exempl. numérotés. 10 fr.
- III.— Une seconde révision des œuvres du poète Théophile de Viau (corrigées, diminuées et augmentées) publiée en 1633 par Esprit Aubert, chanoine d'Avignon, suivie de pièces de Théophile qui ne sont ni dans l'édition d'Esprit Aubert (1633) ni dans celle d'Alleaume (1855). In-8 de 147 p., tiré à 205 exempl. 2,50

Un mémoire inédit de François Garassus adressé à Mathieu Molé pendant le procès de Théophile (6 novembre 1623) (Extr. de la Revue d'histoire littéraire de la France, 1911). Tiré à 100 exempl.

La querelle des anciens et des modernes. Une première attaque inconnue de Claude Garnier, le dernier tenant de Ronsard, contre Théophile de Viau (Extr. du Bulletin du Bibliophile, 1912) . . »

Claude Le Petit, complément à sa bio-bibliographie (L'Adieu des filles de joye à la Ville de Paris, 1657); deux plaquettes sur Théophile de Viau: Recueil des Epitaphes faictes sur Théophile, 1626; Le Trespas de Théophile, avec les dernières paroles qu'il profera avant de rendre son esprit, 1625 (pour 1626?); Adrien de Montluc, comte de Cramail, bio-bibliographie; Une victime de Henri IV: le comte de Beaumont et mademoiselle de La Haye (Revue des livres anciens, 1913) . . . . . . »

En préparation: Les chansons libertines de Blot.

Bibliographie des recueils collectifs de poésies publiés de 4597 à 4700, donnant : 4° La description et le contenu des recueils ; — 2° Les pièces de chaque auteur classées dans l'ordre alphabétique du premier vers, précédées d'une notice bio-bibliographique, etc. ; — 3° Une table générale des pièces anonymes ou signées d'initiales, titre et premier vers, avec l'indication du nom des auteurs pour celles qui ont pu leur être attribuées ; — 4° La reproduction des pièces qui n'ont pas été relevées par les derniers éditeurs des poètes figurant dans les recueils collectifs ; — 5° Une table des noms cités dans le texte et le premier vers des pièces des recueils collectifs, etc. 4 vol. in-4 de LX-2374 p. Tiré à 300 exempl. . . . . . . . . . . . . . 40 fr.

Souscription du Ministère de l'Instruction publique. — Prix Brunet de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

En préparation : Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle (du Jardin de plaisance et fleur de réthorique aux Recueils de Toussainct du Bray).



(Le Libertinage au XVII · Siècle. — IV

# LES RECUEILS COLLECTIFS

DE

# POÉSIES LIBRES ET SATIRIQUES

publiés

depuis 1600 jusqu'à la mort de Théophile (1626)

PAR

FRÉDÉRIC LACHÈVRE

Bibliographie de ces recueils et bio-bibliographie des auteurs qui y figurent donnant :

4º L'historique et la description de chaque recueil.—2º Les pièces de chaque auteur (titre et premier vers) avec une notice et une bibliographie dudit auteur. — 3º Une table générale des pièces anonymes avec le nom des auteurs pour celles qui ont pu être attribuées, etc.

#### Suivies

1° Du dépouillement: D'un recueil satirique publié à l'étranger: Les Epitaphia joco-seria; des Ms. 884 et 24322 de la Bibl. nat.; du Ms. Villenave (Petit Cabinet de Priape); de partie du Ms. Conrart 3127 (Sonnets gaillards et priapiques); du Ms. L'Estoile (Recueils bigarrés du grave et du facétieux). — 2° D'une table des pièces non signées de ces Ms. qui ne se trouvent pas à la Table des pièces anonymes des recueils libres et satiriques. — 3° Des poésies inédites de Berthelot, Regnier et Sigognes du Ms. 534 du Musée Condé.



PARIS LIBRAIRIE ANCIENNE HONORÉ CHAMPION ÉDOUARD CHAMPION

5, QUAI MALAQUAIS

1914

452167

Z 2174 P7L23

## A Monsieur Pierre Louys.

Monsieur.

Un mot seulement en tête de cet ouvrage sur ce qu'il vous doit :

Si vous ne m'aviez pas ouvert votre admirable bibliothèque, il m'eut été impossible de donner le dépouillement des florilèges les plus caractéristiques du commencement du XVIIe siècle (1620-1626), tels que le Labyrinthe d'amour (première édition), le Cabinet satyrique (seconde édition), les Délices satyriques, le Parnasse satyrique, etc. etc. Mais là ne s'est pas bornée votre amabilité: non seulement les notes prises par vous en vue d'un travail analogue ont été mises à ma disposition, mais, mieux encore, vous avez bien voulu parcourir les épreuves de mon livre et j'ay pu, grâce à vos obligeantes communications, rectifier et compléter nombre de notices.

Ce n'est pas tout, vous me comblez aujourd'hui en acceptant la dédicace de cette Bibliographie. Le prix que j'attache à la présence de votre nom tient surtout à ce qu'il atteste votre bienveillance à mon égard. Je suis heureux et fier de cette marque de sympathie.

Veuillez agréer, Monsieur, avec l'expression de ma reconnaissance celle de mes sentiments les meilleurs et les plus dévoués,

F. LACHÈVRE.



## PRÉFACE

La bibliographie que nous publions aujourd'hui est limitée à une courte période de notre histoire littéraire, un quart de siècle, et cela parce que les recueils qui en font l'objet n'ont leur équivalent ni au XVIe siècle ni de 1626 à 1700. C'est un genre qui a commencé avec la Muse folastre, a grandi avec les Muses gaillardes, le Recueil des plus excellens vers satyriques, le Cabinet satyrique, etc, et s'est éteint avec le Parnasse satyrique, à la suite des poursuites engagées par le procureur général Molé contre Théophile de Viau. Chose curieuse et d'importance, le roman à cette époque non seulement échappe à cette fièvre érotique, mais il sert, au contraire, à exalter la vertu et à montrer que le vice est toujours châtié. Cette Bibliographie des recueils libres et satiriques est donc le complément nécessaire du procès du Parnasse satyrique et des Œuvres de Théophile de Viau, procès qui a duré plus deux années (du 11 juillet 1623 au 1er septembre 1625) et qui s'est terminé par la condamnation de Théophile au bannissement.

Rappelons en peu de mots la genèse de ces recueils :

Le Parnasse satyrique de 1622 ne s'explique, en effet, que par les publications analogues antérieures, il n'a été qu'un aboutissement.

Après les formidables secousses de la Ligue, de cette période d'anarchie qui avait mis la France à deux doigts de sa décomposition, sous le règne tutélaire d'Henri IV qui lui avait succédé, la joie de vivre se manifestait sous toutes les formes, on avait, comme nous l'avons dit (1), à se rattraper des privations subies et des souffrances endurées et nos ancêtres aimaient de tempérament les gaillardises. D'ailleurs les penchants du bon Roi ne répugnaient pas à des manifestations de ce genre, il eut été le dernier à s'en scandaliser. Ce fut là le côté faible de son gouvernement. La censure des livres s'inspirant de la mentalité royale était plus que paternelle, sauf en ce qui concernait la religion et les droits de l'Etat. Non seulement les censeurs délivraient des privilèges à des anthologies telles que les Muses gaillardes mais ils fermaient les yeux sur celles qui se passaient de leur examen : la Muse folâtre. les Muses incognues, etc., etc. La même tolérance s'est exercée sous la régence de Marie de Médicis et dans les premières années du règne de Louis XIII, les Satyres de Regnier avec leur supplément, le Cabinet satyrique ont à la fin un privilège en bonne et due forme ; le Parnasse satyrique n'en a pas, il est vrai, mais pour des raisons qui n'ont rien eu à démèler avec la censure!

<sup>(1)</sup> Le libertinage de 1598 à 1623, p. XXIII (Le Procès du poète Théophile de Viau, T. 1).

En 1622, à la veille de la mise en accusation de Théophile, la situation religieuse de la France justifiait de vives alarmes. Le protestantisme n'était plus à craindre, ses adhérents (1) préféraient les avantages du pouvoir aux palmes du martyre, mais l'athéisme gagnait tous les jours du terrain. Insensiblement la jeunesse tendait à se détacher des principes qui avaient fait la force de la Royauté et de l'Eglise, un vent de folie soufflait sur les esprits. En dehors des témoignages que nous avons cités, il en est un — contemporain — qui a d'autant plus de poids qu'il a été supprimé dès son apparition (2), on s'est effrayé de l'état de choses qu'il révêlait et on a préféré l'anéantir : Le chapitre où l'auteur des Quæstiones celeberrimae in Genesim, 1623 (3) énumère les anciens et nouveaux athées, leur dogme, etc, a été enlevé, on lui en a substitué un autre très amendé dans lequel il n'est plus question des 50.000 athées dont le Père Mersenne signalait l'existence à Paris! Dira-t-on que le Père Mersenne exagérait? Il serait difficile de le soutenir. Le

(2) Voici la note qui se lit sur un des feuillets de garde de l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, des Quæstiones celeberrimae in Genesim,.. du Père Mersenne :

« Quoy que le titre de cet ouvrage promette un Commentaire sur toute la Genèse, l'Auteur n'en explique cependant que les six premiers chapitres, les matières y sont traitées autant en Philosophe qu'en Théologien ; le Père Mersenne étoit également célèbre dans ces deux sciences et dans les mathématiques.

» Son but principal est de réfuter les fausses maximes des libertins et des athées...

» Cet exemplaire (celui des Quæstiones celeberrimae in genesim...) est rare et curieux, en ce que l'on y trouve un chapitre intitulé Primæ Quoestionis adversus Atheos Colophon, in quo Atheismi Expergnandi Modus affertur, col. 669-676. Ce chapitre, où l'Autheur fait l'énumération des anciens et des nouveaux Athées, parle de leurs ouvrages, de leur dogme, et de l'histoire de leur vie, fut si soigneusement retranché, dans le moment même que le livre parut, qu'on connoist peu d'exemplaires dans l'Europe où il se trouve. On substitua à sa place le chapitre qu'on voit aussi dans cet exemplaire à la suite de celuy-cy qui porte pour titre Primæ Quæstionis adversus Atheos Colophon, Deistarum Impietas et Errores aperiuntur, atque refelluntur; ubi de rectà Ratione, Casu et Fato: et l'on mit à ces deux cartons les mêmes chiffres des deux feuillets qu'on enlevoit 669-676.

» Le public ne se seroit peut estre pas apperceu de ce changement si la précipitation avec laquelle il fut fait avoit permis de corriger dans l'Index, les endroits qui renvoyent à ce premier chapitre. On le trouve cité princi-

palement sous les lettres A et C comme on peut voir par les articles suivans :

Athei Bonaventuræ, Cymbalum Mundi, 669. Athei plurimi enumerantur, 670, 671. Athei in Gallia, Germania, etc., 673. Cymbalum Mundi, 669.

et ces articles, dans les exemplaires ordinaires, sans en excepter même ceux des Bibliothèques des Minimes de Paris et de Rome, n'ont aucun rapport aux pages qui sont indiquées.

» La curiosité qu'on a eu dans le dernier siècle pour le petit livre du Cymbalum Mundi a aussi beaucoup contribué à faire desirer aux critiques de connaître le jugement que le Père Mersenne portoit de ce livre, dont les exemplaires étoient si rares que Bayle luy-même n'en a jamais pu avoir aucun; il ne paroist pas non plus que ce savant critique ait eu un exemplaire complet du Commentaire du Père Mersenne, car il n'en parle que sur le témoignage de Voetius, et Prosper Marchand qui nous a donné une nouvelle édition du Cymbalum Mundi avoüe, qu'après mille recherches inutiles, il a esté obligé de citer le passage de Mersenne sur la foy du même Voetius et de Spizelius: le premier dans son ouvrage intitulé Disputationes Selectæ, Tom. I, p. 199, rapporte en substance le sentiment et même quelques-uns des propres termes de cet Auteur, le second dans un petit avertissement qu'il a mis à la fin de son Scrutinium Atheismi, dit du commentaire du P. Mersenne sur la Genèse, qu'on y a beaucoup changé, depuis la p. 669 jusqu'à 674, et qu'on en a retranché des choses qu'il appelle Notatu dignissima, etc.

» Cet auteur né dans le Bourg d'Oysé, au Pays du Maine le 8 septembre 1588, composa son livre en 1623 et

mourut le 1° septembre 1648. »

<sup>(4) «</sup> Le calvinisme était sous Henri IV une secte assez hétéroclite, qui comptait des évangélistes sincères, des indifférents sans principes, d'irréductibles athées, et même des païens, comme Bugnet » (Pierre Louys: Antepiristase ou contraires différences d'amour, 1603, de Baptiste Bugnet, Revue des livres anciens, 1913, p. 180). — Ge Bugnet, moine cordelier qui se fit calviniste, auteur de l'Antiperistase et sectateur de Vénus, fut ministre à Compiègne de 1609 à 1623, pasteur à Calais en 1625 et vice-président du synode de Charenton, il vivait encore en 1642. M. P. Louys a analysé son Antiperistase et raconté sa vie.

<sup>(3)</sup> F. Marini Mersenni ordinis minimorum S. Francisci de Paula. Quoestiones celeberrimae in genesim, cum accurata textus explicatione. In hoc volumine athei, et deistae impugnantur, et expugnantur, et Vulgata éditio ab hæreticorum calumnijs vindicatur., Lutetiae parisiorum Sumptibus Sebastiani Cramoisy, vià Jacobeeà sub Ciconijs, M.DC.XXIII (1623). In-folio.

Père Mersenne, en effet, ne parle pas de Théophile, il n'y fait aucune allusion, il se préoccupe seulement d'éclairer le présent à la lumière du passé et demande au Roi de sévir. Un an plus tard il devait prendre corps à corps les Quatrains du Déiste (1) dans son livre l'Impiété des Déistes (2) mais, cette fois, sans faire appel au bras séculier. Bien certainement le Père Mersenne a vu le péril tel qu'il était en 1622 et en a tracé un tableau exact. Il explique ainsi et justifie indirectement la campagne de Garassus et de Mathieu Molé au lendemain de la publication du Parnasse satyrique.

Ce chapitre des *Quæstiones celeberrimae in Genesim* n'a jamais été réimprimé ni traduit, c'est la meilleure préface que nous puissions donner à cette *Bibliographie*, il présente un tableau de l'athéisme dans toute l'Europe dont, en France, les recueils libres et satiriques commençaient à jalonner la marche :

## Colophon de la première question « Contre les Athées » où l'on apporte un moyen d'extirper l'athéisme.

« Qui, m'écrierai-je avec Jérémie, qui donnera de l'eau à ma tête et à mes yeux une source de larmes pour pleurer jour et nuit ?... Ils se sont servis de leur langue comme d'un arc afin d'en lancer des traits de mensonge et non de vérité. Ils se sont fortifiés sur la terre parce qu'ils ne font que passer d'un crime à un autre et qu'ils ne me connaissent point, dit le Seigneur » (Jérémie, 9). Dieu bon! Qui pourrait retenir ses larmes en voyant l'univers presque entier tourner à l'athéisme! En vérité il convient que les fidèles, devant ce spectacle, méditent en eux-mêmes et répètent ces paroles de David (psaume 41): « Mes larmes m'ont servi de pain jour et nuit, lorsqu'on me dit tous les jours : Où est ton Dieu ? » Et, s'étant souvenu de ces choses, David ajoute : « J'ai répandu mon âme au dedans de moi-même ». Mais nous chasserons avec lui tout nuage de tristesse, car nous ne sommes point cause que les détestables athées se perdent et se livrent à une aussi profonde et aussi exécrable impiété. Que le fidèle se dise donc à lui-même : « Pendant qu'ils me disent tous les jours « Où est ton Dieu ? », pourquoi es-tu triste, ô mon âme, et pourquoi te remplis-tu de trouble ? Espère en Dieu, parce que je dois encore le louer, comme celui qui est le salut de mon visage et mon Dieu ». Dieu est mon espérance et mon partage sur la terre des vivants. Mais, pour ne pas m'attarder plus longuement à développer d'aussi justes plaintes, j'en viens au moyen d'extirper l'athéisme.

» En premier lieu tous les arguments dont nous nous sommes précédemment servis pour prouver l'existence de Dieu nous seront ici d'un grand secours, comme aussi les critiques de tous les paralogismes dont ils assaillent la vérité. Mais la plupart n'obéissent pas à la raison, vivent comme des brutes et ont le cerveau si débile et si vide qu'ils sont tout de suite transportés par certaines subtilités ou par les fables qu'ils trouvent racontées dans les livres, où l'on raille le Purgatoire, l'Enfer et le séjour des bienheureux, comme il arrive dans les pasquins qu'à notre époque comme dans les siècles précédents certains athées et impies font astucieusement circuler.

<sup>(1)</sup> Nous avons découvert et publié ces quatrains que l'on croyait perdus, voir le T. II du Procès de Théophile

<sup>(2)</sup> L'Impiété des Déistes, Athées et Libertins de ce temps, combattue et renversée de point én point par raisons tirées de la philosophie et de la théologie... par le F. Marin Mersenne de l'ordre des P. P. Minimes. Paris, Billaine, 1624, 2 parties in-8. La Seconde partie a pour titre L'Impiété des Déistes et des plus subtils Libertins descouverte et refutée par... Avec un poème (du Père V. Girault) qui renverse le poème des Déistes de point en point (B. N., D. 21572).

Telle l'on a vu naguère une Chronique de ceux à qui l'on dit que la fortune sourit. Tel, bien auparavant, le Cymbalum mundi (1) qu'un vaurien sacrilège, Bonaventure Des Périers, a traduit en français, afin que la France ne manquât point de cette monstruosité. La plupart affirment que ce Des Périers fut un athée, en sorte qu'il ne manque pas de gens qui ont écrit, par précaution, en tête de ce Cymbalum « Le dément a dit dans le fond de son cœur : « Il n'y a pas de Dieu ». Ils ont aussi remarqué que sa vie et sa mort furent celles d'un homme très impie. Le Cymbalum parut en 1538. Il se compose de quatre dialogues : dans le premier figurent Mercure, Byrphanes, Curtalius et l'Hotesse ; dans le second Trigabus, Mercure, Rhetulus, Cubercus et Drarig ; dans le troisième Mercure, Cupidon, Celia, Phlegon, Statius et Ardelio. Enfin dans le quatrième paraissent deux chiens parlants, Hylactor et Pamphagus. Des Périers mêle à tous ces dialogues maintes fables sur Mercure, Jupiter, etc., où il a l'air de tourner en dérision la foi catholique et de rejeter ce que nous disons et croyons la pure vérité au sujet de Dieu.

» On trouve dans Lucien un grand nombre, de dialogues où le précédent ouvrage a pu aisément puiser. Et certes je m'étonne de la sottise de bien des Chrétiens qui consacrent de bonnes heures à la lecture de cet athée de Lucien, si bien qu'il n'y a guère de livre aussi feuilleté, encore qu'il verse le poison dans les âmes. C'est pour cette raison qu'il a été, depuis peu d'années, tant de fois réédité et de tant de manières. Dieu fasse que sa lecture ne précipite personne dans l'athéisme ; ce dont je n'oserais ni répondre ni avoir l'espérance. Mais que ceux qui préfèrent Lucien aux livres saints, qui prennent ses maximes pour la vérité et se refusent à renoncer à ces impiétés, que ceux-là se perdent, que leurs noms soient effacés du livre de vie, qu'ils trouvent place dans un autre monde et subissent, avec les lucianistes, le châtiment éternel. C'est pourquoi, comme ces livres empoisonnés plongent beaucoup d'intelligences dans les ténèbres du mensonge et qu'une seule de leurs pages suffit à corrompre l'esprit des curieux, au point qu'un volume entier, fût-il étayé sur les arguments les plus solides et les plus propres à réfuter manifestement l'erreur, arrive à peine à les guérir ensuite, il est nécessaire que les chefs d'Etats, les princes, les rois, les évêques et quiconque détient une part d'autorité veillent avec zèle et prennent toutes les dispositions pour que des livres de ce genre ne soient ni écrits ni mis en vente. Ce qui se fera certes aisément si le Magistrat, le Roi, ou tel autre de leurs lieutenants infligent aux impies et aux athées le châtiment que les athéniens infligèrent à Diagoras de Melos. Ils détruisirent l'une des Cyclades, sa patrie, qui s'appelait Melos, par horreur de l'athéisme. Si donc une fois l'athée pris, on le livre au supplice qu'il mérite (et ce supplice ne saurait être trop rigoureux), si l'on détruit sa maison de fond en comble et qu'on y laisse une marque perpétuelle d'infamie, on détournera sinon tous du moins, avec une grande partie des Diagoras, des Protagoras, des Callimaque, des Hippon, des Théodore, des Evemere, des Theagete, des Diogenes, des Mezence, des Cyclope, des Lucien et des Vanini, la plupart des affiliés de cette secte monstrueuse, au sujet desquels on peut consulter Laerce, Tullius [Ciceron], Virgile et Martial; ce dernier, dans son 4e livre des Epigrammes, range Selius au nombre des athées.

» J'oublie l'empereur Anastase, que Zonaras et Paul Diacre (livre 15) rapportent être tombé dans l'athéisme et avoir entendu, entre autres présages redoutables qui pendant son sommeil le sollicitaient en vain de faire pénitence, un homme debout, un livre à la main, qui l'interpella en

<sup>(4)</sup> L'édition originale du Cymbalum mundi est de 1537 et non de 1538 comme le dit plus loin le Père Mersenne : Cymbalum mundi, en françoys, contenant quatre dialogues poétiques, fort antiques, joyeux et facétieux. Probitas laudatur et alget. M.D.XXXVII (1537) (au recto du dernier feuillet) : fin du présent livre... imprimé nouvellement à Paris pour Jehan Morin, libraire... M.D.XXXVII (1537), petit in-8 de 32 ff.

ces termes : « Empereur, voici qu'à cause de ta perfidie (1) et de ta perversité, je retrancherai quatorze années de ta vie. On peut rapprocher de ce trait l'histoire de Frédéric que j'ai rapportée ailleurs.

- » Ainsi j'adjure de toutes mes forces et je supplie, au nom de Dieu, tous les rois et les grands de trancher complètement la tête de cette hydre et de ne pas laisser tant de monstres et de pestilences souiller leurs Etats, leurs Empires et leurs Cours. Sans quoi le Dieu fort, justicier d'un sacrilège aussi criminel, les brisera eux et leurs royaumes de sa toute puissante verge de fer. Maintenant donc, comprenez, ô Rois, recherchez la gloire de la Divinité et vengez-la sur les athées qui s'efforcent de l'obscurcir.
- » Et, pour que nul ne me soupçonne de me plaindre sans raison ou ne s'imagine qu'il y a peu ou pas de gens qui nient la Divinité, je voudrais qu'on sache que l'abominable foule des athées est si grande, non seulement en France mais encore dans d'autres Etats, que nous pourrions justement nous étonner que Dieu les laisse vivre. Il est bien vrai que sa miséricorde s'étend à toutes ses œuvres, lui qui prodigue à ces athées son infinie bonté et les attend à résipiscence!
- » Boverius, au livre 2, ch. 10, d'un petit livre publié à Paris, et Pierre Grégoire au tome 3 de ses Syntaxes artis mirabilis, chap. ler, déclarent que cette secte de « diabolistes », comme ils l'appellent, est arrivée en France au chiffre de 60.000 adhérents, qui proclament ce blasphème « l'esprit meurt avec le corps » ou s'approprient les vers de Virgile : (traduction) Il foule aux pieds toutes les craintes, se rie de l'inexorable Destin et du fracas de l'avide Achéron.
- » Mais il n'est que faire de parcourir toute la France; bornons-nous à rappeler qu'on a maintes fois observé que Paris est à lui seul affligé d'au moins cinquante mille athées. Si cette ville est infectée par la boue, elle l'est bien davantage par l'athéisme, vu qu'on y peut trouver dans une seule maison jusqu'à douze athées qui vomissent ce blasphème.
- » Pour se garder d'eux que l'homme prudent observe si, après avoir développé certains arguments à l'appui de la majesté divine, ils ne les font pas suivre d'objections, objections qu'ils réfutent avec mollesse et hypocrisie. Car c'est ainsi, paraît-il, que Vanini s'efforça de propager l'athéisme à Paris. Il feignait d'abord de s'élever avec véhémence contre les athées et affectait en termes fort vifs de les avoir en extrême aversion. Puis, avec une indignation simulée, il reproduisait leurs objections, les développait avec insistance, et mettait ses efforts et son talent à les rendre persuasives et convaincantes. Ensuite il les réfutait si mal et si insuffisamment qu'il les faisait aisément adopter des ignorants, dont il frappait l'esprit au point de leur faire juger et conclure, d'après des réfutations aussi faibles, qu'il n'existe point de preuves de l'existence de Dieu, mais qu'il y en a de surabondantes de sa non-existence.
- » Tels sont les traits avec lesquels ce vaurien, s'étant perdu lui-même, s'efforçait de perdre les autres, sans rappeler ici ses autres impiétés pour lesquelles le Parlement de l'oulouse le mit fort justement à mort.
  - » De celui-ci on peut rapprocher cet autre (2) que la Cour suprême de Paris fit naguère mourir

<sup>(1)</sup> Le mot est en grec dans le texte.

<sup>(2)</sup> Le Père Mersenne doit faire allusion ici à Geoffroy Vallée, auteur du Fléo de la foy, dont le fameux Des Barreaux fut le petit-neveu, et il en parle sur le témoignage du jésuite Maldonat (qui n'avaît pu lire le Fléo de la foy); ce jésuite affirme, en effet, dans son commentaire sur S. Mathieu, qu'un libertin de son temps — il était contemporain de G. Vallée — avait composé un petit traité sous le titre : Libellus de arte nihil credendi ce qui a permis à Struvius : Introductio ad historiam rei litteraturiæ d'attribuer deux ouvrages à Vallée : Le Fleo de la Foy et le traité (inexistant) De arte nihil credendi. Geoffroy Vallée fut pendu et étranglé en place de Grève et son corps brûlé et réduit en cendres le 9 février 4574.

pour une impiété presque semblable. Celui ci ne paraissait nullement propager l'athéisme, mais plutôt inculquer le judaïsme et réfuter l'évangile de Saint-Matthieu, voire le christianisme luimême (lequel brille seul entre toutes les religions comme le soleil au milieu des nuées et disperse les ténèbres), comme si l'Evangile était en contradiction avec la Genèse et avec toute la Loi; ce qui est tout à fait faux, comme le prouve le propre témoignage de l'Evangile, qui établit que le Christ n'est pas venu pour affranchir de la Loi mais pour l'accomplir, ainsi qu'en effet il l'accomplit toute entière dans son propre corps. Par tout cet impie fait mentir Dieu lui-même, puisque toute doctrine contraire au christianisme dénie les vérités que Dieu nous a révélées par son église, comme devant être crues. Et, faisant mentir Dieu, il cherche à lui ôter l'existence, puisque Dieu ne peut en aucune façon ni exister, ni être conçu, sinon comme très véridique et comme la vérité même, et qu'on ne peut imaginer ni supposer qu'il soit trompé ou se trompe.

- » Voici donc un premier moyen permettant d'étouffer l'athéisme : c'est la suppression de tous les écrits de ce genre et l'obligation de n'écrire que des choses véridiques et conformes aux bonnes mœurs.
- » Par là je voudrais que vous entendiez non seulement les pasquins, mais même les ouvrages dont le contenu semblerait par ailleurs honnête, s'ils ne procédaient d'une source athée. Tels sont les livres de Charron, De la Sagesse; de Machiavel, du Prince et de la République; de Cardano, De Subtilitate, De astrorum judiciis, Supplementum in Almanach, etc.; les œuvres de Campanella; les « Dialogues » de Vanini, les livres de Fludd, et tant d'autres qu'il y eût eu avantage soit à faire totalement disparaître soit au moins à expurger avec le plus grand soin, car on y insinue plus d'une fois que l'âme est mortelle et on y propage d'autres erreurs qui pourraient conduire à l'athéisme.
- » Est-il besoin de rappeler : le livre « De tribus impostoribus » ou « Cur receptum sit Evangelium » écrit par Vallée ou par quelque autre vaurien ; la fable de Mercure descendant du Ciel [pour venir en aide] à tous les alchimistes ou chercheurs de pierre philosophale, traduite du latin en français par l'impie Des Périers et dans laquelle il insinue, si je ne me trompe, en trois dialogues (1) que tout ce que l'on dit de la religion ne repose sur aucun fondement et doit être considéré comme des balivernes ; tel est en effet le degré d'impiété auquel les athées en arrivent! Ces livres il n'est, dis je, point besoin de les rappeler puisque Cardan dans son ouvrage De Subtilitate, chapitre De Rominis necessitate, les a résumés, sans toutefois les réfuter, en quoi il se trahit assez lui-même.

Tous ces livres, je ne voudrais ni les citer ni les réfuter ici, soit parce qu'ils ne contiennent rien de neuf, qui n'ait été antérieurement allégué ou réfuté, soit parce que nous espérons traiter cette question à part par la suite, nous y joindrons alors ce qui paraîtra rester à réfuter.

- » Ainsi le premier moyen de décapiter l'hydre, c'est que nous prenions le soin de détruire les livres impies et de les livrer au feu, pour que le menu peuple, par imprudence, ou les esprits oisifs, par malice, ne puisent pas dans cette lecture perverse un poison mortel. Car lorsqu'ils lisent des récits analogues à ceux de l'Ecriture sainte récits qu'ils savent fabuleux comme celui des exploits d'Amadis de Gaule, ils sont aussitôt envahis par le doute et se demandent si par hasard l'Ecriture sainte qui renferme des choses semblables n'est pas, elle aussi, une fiction. Et il ne manque pas d'impies pour assimiler les batailles et les victoires des Macchabées aux combats archifabuleux d'Amadis.
  - » Le second moyen est que le roi et les princes ne fassent leurs favoris ou ne laissent appro-

<sup>(1)</sup> Ce sont les trois premiers dialogues du Cymbalum mundi.

cher de la Cour aucun de ceux qu'ils connaissent comme athées — tels ceux qui, sans avoir constamment en main les livres de Machiavel ou de Charron, n'en préfèrent pas moins leurs maximes aux préceptes de l'Evangile et mettent autant de soin à se faire passer pour les meilleurs serviteurs du prince et pour gens de valeur que de négligence, voire de mépris, à l'égard des honneurs dus à la Divinité, dont ils ne font aucun cas.

- » Plût au Ciel que les princes que servent ces fourbes exigeassent le culte et le respect de Dieu, roi des rois et seigneur des seigneurs, à l'égal de leur propre glorification! Car on ne verrait jamais des athées fouler ouvertement aux pieds et tourner en dérision ce qui touche à l'honneur de Dieu. Et certes le plus terrible châtiment attend les princes qui ne frappent pas ce crime au moins des mêmes peines dont ils frappent ceux qui se sont rendus coupables de lèse-majesté.
- » Un troisième moyen consiste à se préserver chacun, dans la mesure du possible, d'une aussi abominable contagion et à ne pas se lier sans discernement au premier venu. Car les athées sont d'autant plus difficiles à reconnaître, et il est d'autant plus malaisé de s'en défendre qu'ils se cachent davantage, si bien qu'on peut les considérer comme des ennemis domestiques. Ils se répandent en effet à travers toutes les sectes, en ne s'attribuant aucun nom pour n'être reconnus que de leurs seuls coassociés. Ainsi ils se couvrent, comme d'une peau de mouton, du nom de calviniste chez les calvinistes, de luthérien chez les luthériens, de catholique chez les catholiques, afin que, réunissant la bourbe de toutes les impiétés, ils en infectent l'univers entier.
- » Que celui qui voudrait connaître l'état de l'athéisme en France lise Innocent Gentillet, dans son « Commentarium de regno et quovis principatur ecte administrando adversus Machiavel » (1). S'il désire connaître les monstres de l'Allemagne, qu'il lise Sturm, dans la 3e p. Anti-pappi (2).

Andreas Philopater, dans sa Responsio ad Elisabethae edictum, dit qu'il existe en Angleterre des gens faisant profession publique d'athéisme. Guillaume Rosse [ou Reginald] dans son « Liber de justa reipublicae christianae in reges hereticos auctoritate » déclare que l'athéisme est au nombre des principes de la Famille d'Amour, secte née à Londres et répandue dans toute l'Angleterre dont il dit que l'un des premiers articles est le suivant « Le Chrétien ne diffère en presque rien de la bête ; il n'aura jamais à rendre compte de ses œuvres ; il mourra comme la brute et ne ressuscitera jamais ni dans son corps ni dans son âme ».

- » Pour l'Ecosse, Dury atteste dans sa Confut. respond. Vintakeri que d'innombrables athées se sont manifestés dans ce pays depuis l'introduction du nouvel évangile calviniste. C'est ce que Noël confirme : arrêté en Lorraine et questionné par le juge sur la voie qui l'avait conduit à l'athéisme, il répondit qu'il en faisait remonter l'origine aux institutions de Calvin.
- » Un livre sans nom d'auteur paru en 1588 à Cracovie témoigne que l'athéisme a jeté de profondes racines en Pologne. Il est intitulé « la Religion de Simon, par un anonyme » et conclut en ces termes : « Je crois en trois choses : le Ciel, la Terre et la forme du Ciel. Je crois au Ciel père et créateur de l'Univers. Je crois à la Terre, mère et nourricière de l'Univers. Et je crois à la forme du Ciel, sentiment et intelligence de l'Univers. Ainsi mange, bois, amuse-toi. Dieu n'est qu'une fiction ».
- » On peut rapprocher de cela le trait que rapportent Sabellicus (supplément, livre 22), Jouve et Jean-Baptiste (Dialogue 2) de cet athée mourant qui, dans un horrible épiphonème italien, se recommanda au plus fort Dieu ou démon : « Chi piu puo, piu tiri », c'est-à-dire « que le plus fort l'emporte à soi! »

<sup>(1)</sup> Innocent Gentillet, jurisc. fr., mort en 1595. Son Anti-Machiavel aurait été publié en 1571.

<sup>(2)</sup> Jean Sturm, en latin Sturmius, humaniste allemand (1507-1589): Anti-pappi IV, 1579-1581, in-4, réponse au théologien Pappus ou Paëp, l'un de ses adversaires.

- » Que celui qui veut en savoir davantage des athées de Pologne lise Vigand « Contre les Ariens », où cet auteur se plaint qu'il faille prouver l'existence de Dieu contre les athées, ce qu'il fait par neuf preuves. La Lithuanie ne manque pas non plus de monstres; elle eut au moins Levau, juif d'abord, puis chrétien, bientôt zwinglien et enfin athée.
- » L'Italie n'est pas davantage exempte de ce fléau, puisque Vanini déclara, paraît-il, que treize athées avaient quitté Naples avec lui pour propager l'athéisme dans le monde entier; ce que je crois avoir déjà observé quelque part. Le sort l'amena à Paris, mais, grâce à Dieu, la France ne toléra pas ce monstre longtemps (1).
- » Reste une quatrième manière d'étouffer totalement l'athéisme : ce serait que chacun réformât ses mœurs et sa vie, chose surtout nécessaire de la part de ceux qui se distinguent des autres par le pouvoir, les richesses, l'autorité ou le commandement, en sorte que tout l'univers prenne exemple sur les grands.
- » Plût à Dieu que les athées sentent et comprennent; s'ils prévoyaient la fin, ils ne se précipiteraient pas ainsi au devant d'un châtiment éternel, pour un plaisir frivole dont ils croient pouvoir jouir d'autant plus impunément qu'ils chassent de toutes leurs forces Dieu de leur pensée.
- » A ce quatrième moyen peuvent s'adjoindre les prières, les sacrifices et les autres bonnes œuvres des justes. Aussi je les adjure tous, par l'infinie miséricorde de Dieu, d'adresser à Dieu leurs prières pour qu'il daigne arracher tous les athées à une telle impiété. O bonté souveraine, jette un regard de miséricorde sur les impies fils des hommes, et ne leur permets point de vivre plus longtemps dans l'athéisme! O bonté souveraine, qui a créé les hommes pour qu'ils jouissent de la gloire, ne laisse pas une si grande multitude se soustraire à ses fins! O bonté souveraine, souviens-toi des peines que Jésus-Christ a souffertes en son corps pour nous; rappelle à la lumière de la vérité les esprits impies aveuglés par les ténèbres de l'erreur. Nous t'en supplions et nous faisons appel de toutes nos forces à ta miséricorde et à ta bonté infinie : puissions-nous célébrer tous ensemble ses louanges dans les demeures éternelles et chanter en ton honneur un perpétuel « Io triomphe! » Et assurément cela arrivera si chacun se dépouille de cet orgueil altier par quoi il désire s'élever au dessus de tout ce qui existe, si chacun professe l'horreur des crimes abominables dans lesquels les athées tombent d'autant plus volontiers qu'ils ont, de toute la force de leur impiété, rejeté toute conscience et toute idée de Dieu. C'est en vérité la raison pour laquelle ils raillent et méprisent le joug et l'instinct de la Divinité, et tout ce qui touche au vrai culte de Dieu. Ils considèrent les écritures saintes et leur contenu comme des sornettes et des inventions de vieilles femmes, afin de pouvoir lâcher librement les rênes au gré de toutes sortes de vices, sans le moindre scrupule, et conduire leur vie sans le frein d'aucune crainte ou sujétion. Nous les harcèlerons çà et là dans ces commentaires et nous les réfuterons chaque fois que l'occasion s'en présentera, afin que nul vestige ne demeure de cette exécrable impiété qui ne soit effacé.
- » Mais j'arrive à l'exposition du texte et, dans la question suivante, j'étudierai le nom Eloim (2). Je traiterai désormais des questions plus brèves, de manière que si quelqu'un ne veut pas ou ne peut pas parcourir toute cette question contre les Athées, à cause de sa longueur, il puisse lire en moins de temps celle qu'il voudra des suivantes.
- » Passons donc à la seconde question sur la Genèse pour mettre en lumière, examiner et dégager les premiers mots de l'Ecriture sainte... »

<sup>(1)</sup> Sur Vanini, voir notre article: Les libertins du XVII siècle. Le comte de Cramail (Revue des livres anciens, T. I, p. 352, 1913).

<sup>(2)</sup> Le mot est en hébreu dans le texte.

Mathieu Molé, le Père Garassus et le Père Mersenne ne manquaient donc pas de clairvoyance et ils ont, en définitive, retardé pour longtemps le développement du libertinage. L'éclipse complète des recueils libres et satiriques après 1626 a coïncidé avec le magnifique épanouissement de la Royauté sous Louis XIII et sous Louis XIV, il faut arriver à la régence de Philippe d'Orléans et surtout au règne de Louis XV pour voir renaître ces florilèges moins sous leur forme primitive que sous celle de contes érotiques en vers et de romans licencieux, soit au moment où le libertinage avec toutes ses conséquences va conquérir définitivement les classes dirigeantes, noblesse et bourgeoisie, une partie du clergé, mieux encore les ministres mêmes de la Royauté (1).

Le libertinage est en effet le terrain de culture de toutes les chimères, il fraie le chemin aux idées les plus fausses; les libertins sont des déséquilibrés ayant perdu le sens des réalités. Celui qui, sans parti-pris, voudra rechercher les causes de la Révolution française devra ne pas négliger l'influence de la littérature libertine de 1740 à 1789 sur la diffusion des doctrines philosophiques de Rousseau et des Encyclopédistes qui tendaient logiquement à la destruction de tout ordre social, les origines de l'anarchie sont dans la philosophie naturaliste du XVIIIe siècle, ainsi que le constate dans un livre récent l'anarchiste Kropotkine (2). Il existe une corrélation indiscutable entre le relàchement général des mœurs, caractérisé par les romans de Crébillon fils, de Restif de la Bretonne, de Mirabeau, de Choderlos de Laclos, etc., et l'acquiescement, plus ou moins marqué aux nouvelles doctrines, des grands seigneurs et des notables bourgeois de la Cour de Louis XV et de Louis XVI contre lesquels elles étaient dirigées. Le XVIIIe siècle est tout à la fois le siècle de la philosophie et le siècle du libertinage (3). Si on devait se borner à lui accor-

L'amabilité de Malesherbes pour les philosophes ressemblait bien parfois à de la partialité. Quant aux ouvrages paraissant contre eux et qu'il en était averti, il tâchait toujours d'arranger les choses à la satisfaction de ses amis (Belin (J. P.): Le mouvement philosophique de 1748 à 1789. Paris, 1913).

En 4763 la Direction de la Librairie est réunie à la Police, Sartine (1763-1776), lieutenant de police, et Marin, censeur royal, furent aussi favorables aux philosophes que l'avait été Malesherbes (Belin (J. P.): Le commerce des livres prohibés à Paris de 1750 à 1789, Paris, 1913).

Que M. Duehren ait tort ou raison, l'avenir le prouvera, mais en attendant sa vertueuse indignation protestante n'était guère de mise dans le pays des grenadiers du grand Frédéric, à la veille des procès d'homo-sexualité qui se sont déroulés en Allemagne et sur lesquels nous n'aurons pas la cruauté d'insister.

<sup>(4)</sup> Les premières années 4750-4758 de l'administration de Malesherbes (directeur de la librairie de 4750 à 4763) avaient été l'âge d'or pour les philosophes. Ils avaient joui, en somme, de cette faveur du gouvernement, dont la conquête était bien le plus cher de leur vœux. On leur avait accordé beaucoup de facilités pour la publication de leurs œuvres capitales; on les protégeait même contre leurs adversaires. On ne songeait pas à accorder aux Encyclopédistes et à leurs ennemis un régime de liberté égal pour tous; mais les tracasseries gouvernementales atteignaient également les deux partis. Si l'Encyclopédie avait quelques difficultés à faire passer tous ses articles, on sait que Fréron n'en avait pas moins à défendre la religion dans son Année littéraire. Brunetière a raconté toutes les avanies auxquelles fut exposé ce malheureux journaliste et comment il fut persécuté par les philosophes autant et plus qu'ils ne l'étaient eux-mêmes. Jamais il ne put obtenir un privilège, et continuellement son journal était suspendu parce qu'il avait osé critiquer D'Alembert, ou Voltaire, ou même Marmontel...

<sup>(2)</sup> La Société moderne et l'anarchie.

<sup>(3)</sup> Nous ne croyons pas exagérer en qualifiant le XVIII• siècle de siècle du libertinage dans le sens que l'on donnait à ce mot de libertinage au XVII• siècle, mais est-ce à dire que nous acceptions les conclusions de M. le docteur Eugène Duehren dans son livre, Le Marquis de Sade, sa vie et son temps, présenté à nos compatriotes par M. Octave Uzanne? Non, la thèse de M. Duehren par son exagération tombe dans l'absurde et échappe ainsi à toute discussion. Le docteur allemand croit que le fou érotique qu'était « le divin marquis » a tracé dans ses romans un tableau exact des mœurs de la société française du XVIII• siècle et, à l'appui, il cite les sources de contrôle: l'Hisiotre des crimes des papes, l'Espion anglais, les rapports de police, etc., on voit tout le sérieux de sa documentation. Il indique même l'enchaînement qui existe entre la cruauté sadique et les souffrances horribles (l) infligées à la fin du XIX• siècle à l'infortuné capitaine Dreyfus, la « loque humaine » de M. Clémenceau avec qui, d'ailleurs, il se rencontre pour faire remonter à l'église catholique l'origine de tout le mal. N'omettons pas sa conclusion, la décadence irrémédiable de la France due à sa pourriture morale et matérielle.

der un seul qualificatif, le second l'emporterait sur le premier. Les plus grands esprits de l'époque côtoient plus ou moins l'érotisme : Montesquieu dans le Temple de Gnide et les Lettres persanes, Rousseau dans ses Confessions, Voltaire et Diderot dans leurs romans etc. La philosophie en vogue est sensualiste et matérialiste : D'Holbach, Helvétius, Maupertuis. La Mettrie sont à l'unisson des romanciers de l'époque ; l'art lui-même s'en empreigne : Boucher, Watteau, Fragonard sont les peintres de l'amour et de la volupté. Une pareille orientation de l'esprit français — la contre-partie exacte de celle qu'il avait eue au XVII<sup>e</sup> siècle — explique la Révolution française et ses pires excès. Admirable en apparence dans ses débuts, ce grand mouvement s'est rapidement transformé et a abouti fatalement à la Terreur. Les illusions généreuses de quelques esprits ont servi de prétexte à la main-mise du Tiers-état sur les biens de l'Eglise et de la Noblesse et même d'une partie de la bourgeoisie (celle qui était restée fidèle à la monarchie). Cette première opération menée à bonne fin, il était nécessaire pour la consolider définitivement de supprimer dans la mesure du possible les propriétaires antérieurs. On ne comprendrait pas autrement comment vingt millions de français aient pu assister impassibles à l'égorgement de quelques dizaines de milliers d'innocentes victimes si de gros intérêts matériels n'avaient assuré leur complicité. Après l'intermède du Directoire dans lequel la bête humaine s'est livrée à tous les débordements dont elle est capable, l'Empire s'est établi tout naturellement comme la suite logique de la République telle que l'avaient comprise les vrais dirigeants du Tiers, ceux qui s'appuyaient sur les acheteurs de biens nationaux. A la liberté qui avait permis de tout faire, l'autorité devait succéder pour consolider et garantir aux intéressés une possession définitive.

En résumé, les principaux membres des classes dirigeantes du XVIII<sup>o</sup> siècle ont payé de la perte de leurs vies ou de leurs biens sinon leur libertinage tout au moins leur dilettantisme. La leçon d'hier sera vraisemblablement celle de demain.

F. LACHÈVRE.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 sont loin de contenir toutes les poésies libertines qui ont vu le jour entre ces deux dates, les plus graveleuses et les plus osées y sont omises; on doit aller les chercher dans les manuscrits contemporains, c'est pourquoi nous avons donné en Appendice le dépouillement total ou partiel de cinq manuscrits: deux de la Bibliothèque nationale (Ms. 884 et 24322); un (on en ignore actuellement le sort) dont on a extrait un certain nombre de pièces publiées en 1874 sous le titre Le Petit Cabinet de Priape; du T. XVIII, in-4 du Recueil de Conrart (Biblioth. de l'Arsenal) qui a été l'objet d'une plaquette Sonnets gaillards et priapiques; et enfin du Ms. de L'Estoile: Recueils divers bigarrés du grave et du facétieux..., reproduit au T. XI de l'édition des Mémoires-Journaux de Gustave Brunet.

## PREMIÈRE PARTIE

# RECUEILS COLLECTIFS DE POÉSIES

LIBRES ET SATIRIQUES

publiés

depuis 1600 jusqu'à la mort de Théophile de Viau, 1626

AVEC L'INDICATION

du nombre de pièces appartenant aux auteurs qui y figurent

Nous n'avons pas reproduit dans cette *Première partie* le titre et le premier vers des pièces signées ou non signées, ces indications figurant soit dans la *Deuxième partie*: Poésies classées par auteurs, soit dans la *Troisième*: Table alphabétique des pièces anonymes...

Pour les abréviations des titres des recueils collectifs, il faut consulter la liste des dits recueils placée en tête de la *Troisième partie*: Table alphabétique des pièces anonymes et signées d'initiales.

### A) - La Muse folastre, 1600-1640.

La Muse folastre est le premier en date des recueils libres et satiriques du XVIIº siècle, il est à peu près impossible de déterminer qui en a été le véritable éditeur. A-t-il vu le jour à Paris, à Rouen ou à Tours ? Si on s'arrête à la composition du premier livre seulement il semble qu'Anthoine du Brueil, qui avait déjà publié un recueil collectif de poésies: L'Académie des modernes poètes françois remplie des plus beaux vers que ce siècle réserve à la postérité (1) devrait détenir la priorité; en effet ce premier livre renferme une pièce de Sigognes et deux de l'avocat parisien Alexandre Bouteroue (2); plusieurs de Beroalde de Verville, de Ronsard, etc., sont empruntées à des ouvrages qui avaient paru depuis longtemps et qui étaient à la disposition de tout le monde. Mais si le premier livre n'a aucun caractère qui en précise l'origine, le second et le troisième appartiennent incontestablement aux poètes de la région de la Loire, de la ville d'Orléans en particulier: Raoul Fornier, Claude Brissart, Nicolas Guyet, Paul de L'Ecluse, etc. Ces orléanais ont apporté successivement leur contingent de pièces nouvelles, et ce contingent est assez important pour faire croire que le collecteur de l'édition de 1603 a été probablement Raoul Fornier, dont le frère Henri Fornier devait mettre sous ses initiales en 1610 le Labyrinthe d'amour ou suite de la Muse folastre.

La Muse folastre a eu au moins quinze éditions de 1603 à 1640.

I. 1600. — La Muse || folastre || Recherchée des plus beaux || Esprits de ce temps. || A Paris || Pour Anthoine du Brueil || tenant sa boutique sur les degrez || de la grand Salle du Palais. || M.DC. (1600) || Petit in-12 (Cabinet de M. Pierre Louys).

72 ff. chiff. (le dernier par erreur 73).

Voici le texte de l'avis Le Libraire au lecteur :

« Diverses considérations (amy lecteur) m'ont retenu un long espace de temps avant que me resoudre à faire voir le jour à ce petit Recueil, que j'eusse encore volontiers retenu en son silence sans l'importunité de mes amis. Je te prie le prendre en bonne part, et le croire estre sorty des plus beaux esprits de ce temps. Si je cognoy que ce coup d'essay te soit agréable, je te promets dans peu de jours te le rendre amplifié de beaucoup. Adieu. »

Cette première partie de la *Muse folastre* comprend 29 pièces dont douze signées. Nous avons pu attribuer douze pièces.

<sup>(1)</sup> Paris, Anthoine du Brueil, 1599, in-12.

<sup>(2)</sup> L'Academie des modernes poètes françois donnait déjà 17 pièces de Bouteroue.

Les 24 pièces signées ou attribuées appartiennent aux auteurs suivants :

2 pièces. Beroalde de Verville, Bouteroue (Alex.), C. D. M., 1 pièce non signée. 1 — non signée. Desportes (Philippe), Du Bellay (Joachim), 5 pièces non signées. Gauchet (Cl.), 1 pièce non signée. 1 — non signée. Le Breton (G.), Ronsard (P. de), 10 pièces dont deux non signées. 1 pièce non signée. Sigognes,

Il est resté 5 pièces anonymes.

Le Supplément du Manuel du Libraire mentionne plusieurs éditions de ce recueil :

- 1º L'édition ci-dessus d'Anthoine du Brueil, avec le IIe liv., 1600. Petit in 12.
- 2º Le I er livre seulement. Tours, 1600. Petit in-12.
- 3º Le Ier et le IIe livre. Rouan, Claude Morel, 1600. Petit in-12.

Les trois premiers livres de la Muse folastre ont paru pour la première fois en 1603 :

II. 1603. — Le || premier (second et troisiesme) || livre de la || Muse folastre || Recherchée des plus beaux || esprits de ce temps. || De nouveau reveu, corrigé || et augmenté. || A Rouen, || chez Claude le Vilain, Libraire || et Relieur du Roy, demeu- || rant à la ruë du Bec, à la || bonne Renommée || 1603. || In-24. (B. N., Ye 2740-2741 Rés).

72 ff. chiff. pour le le liv.; 143 p. chiff. pour le IIe; 143 p. chiff. pour le IIIe.

Le ler liv. renferme 46 pièces, soit toutes les pièces de la lre p. de 1600 mais sans les huit folastries de Ronsard, et vingt-cinq pièces nouvelles ; le II° liv. 60 pièces dont une répétée deux fois (1), le III° liv. 34 pièces (2), soit ensemble 140 pièces.

Sur les 140 pièces trente-six sont signées de noms ou d'initiales et cent-quatre anonymes. Nous avons découvert les auteurs de vingt-trois pièces.

Les 59 pièces signées ou attribuées se répartissent ainsi :

A. C.,
B. A.,
Beroalde de Verville,
Blenet (Z.) dit Bel Air,
Bouteroue (Alex.),
Brissart (Cl.),
pièces nouvelles.
pièces de la Muse fol., I liv. 1600.
pièces de la Muse fol., I liv. 1600.
pièces nouvelles dont six signées C. B.

<sup>(1)</sup> P. 93 Ode : C'est erreur au peuple de croire sig. : P. D. L. (Paul de L'Ecluse) ; répétée p. 407 avec une strophe de plus et sig. : Incertain.

<sup>(2)</sup> En comptant pour une pièce les six pièces qui composent le Boccage de Simphalier.

C. D. M., 1 pièce non signée de la Muse fol., I liv. 1600. Desportes (Philippe), 1 — non signée Du Bellay (Joachim), 5 pièces non signées Drusac (Gratian du Pont, s<sup>r</sup> de), 1 pièce nouv. non signée des Bigarrures. Durant (Gilles) de la Bergerie, 3 - n. s. dont deux nouv. et une Labyr. récr., I livr. F. G. L., 1 pièce nouvelle. [1602. Fornier (Raoul), 6 pièces nouvelles sig. R. F. F. R. D. voir Jodelle. Gauchet (Cl.), 1 pièce n. s. de la Muse fol., I liv. 1600. Guy de Tours, 1 pièce nouvelle non signée. 1 - nouvelle non signée. Jamyn (Amadis), Jodelle (Est.), 1 — nouvelle sig. F. R. D. La Belle-Motte (Joane de), 1 pièce nouv. non signée des Bigarrures. La Souche (de), 1 pièce nouvelle. Le Breton (G.), 1 — n. s. de la Muse fol., I liv. 1600. L'Ecluse (Paul de), avocat, 10 pièces nouvelles dont six sig. P. D. L. et deux n. s. (1). Passerat (Jean), 1 pièce nouvelle non signée. P. C., 1 pièce nouvelle. Ronsard (P. de), 2 pièces n. s. de la Muse fol., I liv. 1600. Saint-Gelais (Melin de), 1 pièce nouvelle non signée. 1 — n. s. de la Muse fol., I liv. 1600. Sigognes,

Il est resté 81 pièces anonymes.

Nous n'avons pas rencontré l'édition de Rouen, 1605, sans nom d'éditeur, des trois premiers livres de la Muse folastre.

III. 1607. — Recueil || des trois livres || de la Muse || Folastre. || Recherchée des plus beaux espris (sic) | de ce temps. || De nouveau reveuë, corrigée || et augmentée || A Paris, || Par Jean Fuzy, Imprimeur demeurant ruë || des Poirées devant le College de Calvy, | 1607 | In-12. (Cabinet de M. P. Louys).

119 p. chiff. pour le le l'er livre (la dernière par erreur numérotée 116). Ce les livre renferme toutes les pièces du ler livre 1603 moins six pièces (2), plus cinq pièces nouvelles dont deux sig. G. probablement Nicolas Guyet (3), et les huit folastries de Ronsard de l'édition originale de la première partie de 1600, soit 53 pièces.

<sup>(1)</sup> Les deux pièces n. s. font partie du Boccage de Simphalier, mais elles n'ont pas été reproduites dans l'édition de 1611 (réimprimée par P. Lacroix).

<sup>(2)</sup> Voici les six pièces anonymes qui manquent dans 1607:

<sup>(</sup>Quatrain) Contre une présomptueuse : Je confesse que tu es belle ; id. En l'honneur de la femme : La femme est un animal; id. Pour elle-mesme: Le ciel n'a point tant de sambeaux; (Distique) Pour elle-mesme: Après trois jours on s'ennuye; (Quatrain) Pour une vicille amoureuse: Quoy tu veux gratis besoigner; Sonnet. Philostrate a failly de n'avoir rien Bacchus.

<sup>(3)</sup> Voici les cinq pièces nouvelles :

Folastrie : Je ne sçaurois, Maistresse, vous hair ; La louange des cornes : Si du docte coupeau ; Songe fait par une dame de Lyon : Dieux que je suis heureux, je ne l'eusse peu croire ; Chanson par G. : Je ne veux plus aymer ces filles; Chanson à une dame par G. : Ce que l'amour en vous allume.

Le second || livre de la || Muse Folastre || Recherchée des || plus beaux esprits de ce temps. || De nouveau reveu, corrigé || et augmenté. || A Paris || Par Jean Fuzy, imprimeur, demeu- || rant devant le collège de Calvy. || 1607. ||

185 p. chiff. (183 en réalité, la pag. saute de 72 à 75) pour les IIe et IIIe livre.

A la p. 93 commence Le troisiesme livre || de la Muse folastre || (titre de départ).

Les II<sup>e</sup> et III<sup>e</sup> livre contiennent toutes les pièces de 1603 (l'ode : *C'est erreur au peuple de croire* sig. P. D. L. n'est plus répétée deux fois), sauf une de la II<sup>e</sup> p. : Resp... Vilains, ce n'est à vous...

Soit en tout 146 pièces.

Une réimpression de cette édition a paru à Lyon en 1607, nous ne l'avons pas rencontrée.

Le catalogue de la *Bibliothèque poétique d'un amateur* (1869) en cite une autre de Rouen, 1609 :

Le premier (second et troisième) Livre de la Muse folastre, recherchée des plus beaux esprits de ce temps, de nouveau reveu, corrigé et augmenté. Rouen, Claude le Villain, 1609: In-24.

La suivante doit être une copie de cette édition rouennaise :

IV. 1611. — Le premier (second et troisiesme) livre  $\parallel$  de  $\parallel$  la Muse folastre  $\parallel$  Recherchée  $\parallel$  des plus beaux esprits de ce temps.  $\parallel$  De nouveau revue, corrigée et augmentée.  $\parallel$  A Lyon,  $\parallel$  par Barthelemy Ancelin,  $\parallel$  Imprimeur ordinaire du Roy.  $\parallel$  M.DC.XI (1611).  $\parallel$  (1). In-12. (B. A.).

Le Ier liv. a 77 ff. chiff. (le dernier par erreur 84); le IIe liv. 60 ff. chiff.; le IIIe liv. 60 ff. chiff. (le dernier par erreur 58).

Ce recueil reproduit l'édition de 1607, sauf que l'ode du IIº liv. de P. de L'Ecluse: C'est erreur au peuple de croire est répétée deux fois, que les deux pièces signées G. dans 1607 le sont ici G. N. (Guyet Nicolas), mais il a, en plus, cinq pièces sur six de l'édition de 1603 (Ier livre) qui manquent dans 1607:

Quatrain. (contre une présomptueuse): Je confesse que tu es belle.

En l'honneur de la femme : La femme est un animal.
Pour elle-même : Le ciel n'a point tant de flambeaux.

Distique. Pour elle-même:

Quatrain. Pour une vieille amoureuse:

Quoy tu veux gratis besoigner.

Cette édition a été réimprimée par P. Lacroix, Bruxelles (Mertens). Gay, 1864.

Autres éditions que nous n'avons pu consulter :

Rouen, Nicolas Angot, 1612. In-24. Rouen, Ad. Morront, 1613. In-24.

<sup>(1)</sup> L'exemplaire de la Bibl. de l'Arsenal n'a pas le dernier sonnet de la I<sup>10</sup> p. : Philostrate a failly de n'avoir rien Bacchus, mais il est incomplet d'un ff.

V. 1615. — Le premier (second et troisiesme) || livre de la || Muse folastre. || Recerchée des plus beaux Esprits || de ce temps. || De nouveau reveu, corrigé, || et augmenté. | A Rouen, | chez Claude Le Villain, Libraire | et Relieur du Roy. demeu- || rant à la ruë du Bec, à la || bonne Renommée. || 1615. || In-24. (B. A).

Le ler liv. a 72 ff. chiff.; le IIe liv. 142 p. chiff. et 1 ff. bl.; le IIIe liv. 144 p. chiff.

Le ler livre reproduit celui de 1603 (il y manque donc les 8 folastries de Ronsard'.

Le II e livre reproduit également celui de 1603, moins cependant la Resp...: Vilains ce n'est à vous... et le sonnet : Ha! je le disois bien... sig. F. R. D. qui est de Jodelle (1).

Le IIIe livre est semblable à celui de 1603.

Il y a quelques erreurs dans les initiales des signatures de certaines pièces.

Autres éditions :

- Id. Daniel Cousturier, s. d. (vers 1615). In-24. (Musée Condé).
- Recherchée des plus beaux || espirts (sic) de ce temps. || De nouveau revueu. corrigé et || augmenté. || A lene, de l'Imprimerie de Iean Beitmann || anno 1617. || Petit in-12 (Cat. Rothschild. T. IV).

Chaque livre a 65 ff. chiff. et 1 ff. bl. — Cette édition a bien été imprimée à léna en Allemagne (2).

Troyes, Nicolas Oudot, 1617. In-16.

VI. 1621. — Le premier (second et troisiesme) || livre de la || Muse folastre. || Recerchée des plus beaux esprits || de ce temps. || De nouveau reveu, corrigé, || et augmenté. || A Rouen, || chez Nicolas Cabut, ruë || Escuyère, à l'enseigne de la Bible d'or. || M.DC.XXI (1621). || In-24. (B. A.).

Le Ier liv. a 72 ff. chiff., le IIe 72 ff. n. chiff. dont un bl., le IIIe 72 ff. n. chiff. dont 1 bl.

Le Icr livre reproduit 1603 et 1615.

Le IIe livre reproduit 1615 avec la seule différence (en dehors d'erreurs d'initiales dans quelques signatures) que la pièce de P. de L'Ecluse : C'est erreur au peuple de croire n'est plus répétée deux fois, elle est remplacée la seconde fois par une pièce de la IIIe p. : sonnet : Tu dis, petit malin, que personne ne prise.

Le IIIe livre reproduit 1615 sauf la pièce passée à la seconde partie : Tu dis, petit malin... et un sonnet qui manque : Je suis bien envieux de ceux dont l'éloquence.

#### Autres éditions :

Rouen, P. Maille, 1621. In-24. Troyes, Nic. Oudot, 1623. In-16. 1624. — 1628. —

1640. s. d. -

<sup>(1)</sup> Cette signature F. R. D. de 1603 a été mise au bas de la pièce : Autre du mesme (sonnet de P. de L'Ecluse): C'est un doux passe-temps que celuy de la chasse, alors qu'elle s'appliquait au sonnet de Jodelle: Ha! je le disois bien... qui a été omis.
(2) Voir sur cette édition la curieuse note de M. Emile Picot, dans le Cat. Rothschild. T. IV. Nº 2972.

## B) — Le Labyrinthe d'amour, suite de la Muse folastre, 1610-1615.

Voici un recueil qui n'est pas dû à une spéculation de libraire. C'est l'œuvre d'un conseiller au siège présidial d'Orléans, Henri Fornier, sieur du Clos, dont le frère Raoul Fornier, célèbre jurisconsulte, a été l'une des gloires de l'Université d'Orléans. A quel mobile a obéi le grave magistrat en publiant le Labyrinthe d'amour? Tout simplement à celui de ne pas laisser perdre ses propres poésies érotiques et celles de son aîné composées depuis 1603; cependant, en 1610, Henri était plus que quadragénaire et Raoul qui allait atteindre ses cinquante ans se trouvait à la veille de se convertir! Le désir de se survivre était si vif chez Henri Fornier qu'il a choisi le titre de Labyrinthe d'amour en le complétant par ces mots : suite de la Muse folastre et ce, parce que cette dernière anthologie renfermait un certain nombre de vers de Raoul et de leurs amis d'Orléans : Paul de L'Ecluse, Claude Brissart, Nicolas Guyet, etc... Il a poussé la sollicitude jusqu'à mettre ses propres initiales sur le titre : H. F. S. D. C.; celles de son frère et les siennes au bas de leurs poésies. Malgré toutes les précautions qu'ils avaient prises afin qu'on fût à même de découvrir leur personnalité, Henri Fornier et son frère sont restés ignorés pendant trois siècles et risquaient fort de le demeurer éternellement. Malheureusement notre curiosité a arraché le masque par trop transparent dont ils s'étaient couverts et cela à leur grand dam, car l'Henri et le Raoul Fornier de 1612 ne se seraient pas reconnus dans le H. F. et le R. F. de 1610. Nous sommes sûrs que dans leurs dernières années ils auraient anéanti, s'ils l'avaient pu, tous les exemplaires de la Muse folastre et du Labyrinthe d'amour.

Son bagage poétique et celui de son aîné étant trop minces pour composer un juste volume, Henri y avait ajouté des pièces de son ami Claude Brissart, d'autres de Jean Auvray, etc.; mais ce n'était pas encore assez: son libraire Claude le Villain en a pris trente autres dans le Labyrinthe de récréation édité par lui en 1602 et auquel il avait renoncé.

Le Labyrinthe d'amour n'eut pas le succès de la Muse folastre : on n'en connaît que trois éditions dont la dernière en 1615 alors que la Muse folastre devait être réimprimée, nous l'avons dit, au moins quinze fois depuis la première édition complète de 1603 jusqu'à celle de 1640.

1. 4640. — Le || Labyrinthe || d'amour || ou || suite des Muses || Folastres || Recerchee des plus beaux esprits || de ce temps. || Par H. F. S. D. C. (Henri Fornier, sieur du Clos) || A Rouen, || chez Claude le Vilain, Libraire || et Relieur du Roy demeu || rant à la ruë du Bec, à la || bonne Renommée. || 1610 || . In-24. (Cabinet de M. P. Louys) (1).

<sup>(1)</sup> L'exemplaire de M. Pierre Louys est dans sa reliure originale, 2 ff. même n'ont pas été coupés; il provient de la vente Lobris faite en Allemagne en 1895.

A la suite, un second titre:

Le || premier (second et troisiesme) || livre du la- || byrinthe d'amour, || ou suite des Muses || Folastres || Recerchee des plus beaux esprits || de ce temps || A Rouen, || chez Claude le Villain, Libraire || et Relieur du Roy demeu- || rant à la ruë du Bec, à la || bonne Renommée || 1610. ||

Le Ier livre a 140 p. chiff.; le IIe 143 p. chiff.; le IIIe 143 p. chiff.

A la p. 3 du I<sup>er</sup> liv. : Epitre dédicatoire à mademoiselle B. F. dame L. C. (n. s). En voici le texte :

#### Madamoiselle:

« Cependant que m'avez apasté du biscuit de vostre hypocrisie, mon ame a esté hydropique du désir de vos perfections, pource que j'esperois prendre chambre garnie en vostre bonne grace, et m'attendois que vous noyeriez mes ardeurs au cuvier de lessive de consolation; mais, depuis que j'ay apperceu que c'estoit en vain que la passion avoit dévalisé le mulet de mes services du bahut de la raison, j'ay deschargé mon dos de la malle de vostre amour et vous avez esperonné le cheval de vostre cholere, et à l'heure que je me voulois laver au vin de l'excuse, vous m'avez collé la bouche du matix de vostre harangue, à moy qui ay porté la hotte au bastion de la vertu, à moy qui dedans le vivier d'oubliance, et de la ligne de mes louanges, ay pesché le brochet de vostre réputation, à moy qui n'ay point la langue enfumée en la cheminée de mesdisance, à moy qui n'ay point les parties pectorales transpersées des piques de detraction. Madamoiselle, quand il plaira à Dieu que soyez bastie sur la platte-forme de constance, et que ne faciez plus long pont au change de visage et que n'ayez plus l'arsenac de vos perfections muny et coulevriné de rebellion, à l'heure, je voltigeray sur l'horizon de la felicité, et le but de mes services prendra la cave de vos bonnes graces ; altendant laquelle je prieray le dieu d'amour qu'il deboucle la barrière de vostre jugement, pour n'estre aveuglée en la recognoissance de l'hydropisie du plus affectionné en vostre endroit, que vous n'estes en vos mesmes pensées. »

Ce recueil contient 150 pièces dont trente-neuf signées de noms ou d'initiales et cent-onze anonymes. Trente-deux pièces provenaient des recueils libres et satiriques, publiés depuis 1600 (1): 30 du Labyr. de récr. et 2 de la Muse fol. 1603. Nous avons pu attribuer quarante-huit pièces.

Les 87 pièces signées ou attribuées appartiennent aux auteurs suivants :

```
Auvray (Jean),
                                  9 pièces n. s.
Bretonnayau (René),
                                  1 pièce n. s. du Labyr. recr., 1 liv., 1602.
Brissart (Cl.),
                                  1 pièce.
Durant (Gilles) de la Bergerie,
                                  3 pièces n. s. du Labyr. recr., 1602.
                                  7 pièces sig. H. F.
Fornier (Henri),
Fornier (Raoul),
                                 33 pièces dont 29 (une douteuse) sig. R. F. (une de la
                                       Muse fol., 1603 et une des Muses ralliées, 1599) et
                                       4 n. s. (dont une douteuse du Labyr. recr., 1602).
Hays (Jean),
                                  1 pièce n. s.
Jodelle (Est.),
                                  1 - n. s.
                                     - n. s. des Muses ralliées, 1599.
La Vallée,
L. D. S.,
                                  1 pièce.
```

<sup>(1)</sup> Sans compter deux des Muses ralliées, 1599.

 Le Digne (N.),
 23 pièces n. s. du Labyr. recr., 1602.

 M. F.,
 1 pièce.

 M. G.,
 1 pièce n. s.

 Motin (Pierre),
 1 — n. s.

 Passerat (Jean),
 1 — n. s.

 Pontoux (Claude de),
 1 — n. s.

 Villequier (marquis de),
 1 — n. s.

Il est resté 63 pièces anonymes.

Cette édition originale — sans privilège — comme celle de la Muse folastre, a été suivie d'une reimpression faite l'année suivante à Lyon qui annonce Le Labyrinthe d'amour comme une suite des Muses françoises. Cette modification au titre avait été suggérée à Barthelemy Ancelin parce qu'il avait publié en 1606 et 1609 une réimpression des Muses rulliées de 1603 sous le titre : Les Muses françoises ralliées de diverses parts par le sieur Despinelle. C'était là une petite supercherie de libraire faite dans le but d'engager les acheteurs des Muses françoises à se compléter avec le Labyrinthe d'amour :

11. 4611. — Le || Labyrinthe || d'amour || ou suite des Muses || Françoises || Recherchée des plus beaux || esprits de ce temps. || Par H. F. S. D. C. (Henri Fornier, sieur du Clos) || A Lyon. || Par Barthelemy Ancelin || Imprimeur ordinaire du Roy. || M.DC.XI. (1611) || In-12. (B. A. 7268) (1).

3 ff. prél. et 305 p. chiff. sans le mot fin.

Cette édition n'est plus divisée en trois livres comme l'édition originale de 1610. Elle copie cette dernière mais a en plus à la fin deux pièces :

Sonnet: Mes vers, enfans d'humeur, humeur de mon esprit (n. s., mais de Du Souhait).

Ballet des joueurs de Paume: Nous sommes six chasseurs portant balle et raquette (n. s., mais de Du Souhait).

Il y a quelques erreurs d'impression dans les initiales mises au bas de certaines pièces.

III. 1615. — Nous n'avons pu rencontrer la troisième édition, qui est celle réimprimée par P. Lacroix, avec une courte notice à la fin :

Le premier (second et troisiesme) livre || du Labyrinthe d'amour || ou || suite des Muses folastres || Recherchée des plus beaux esprits de ce temps || par H. F. S. D. C. (Henri Fornier, sieur du Clos). || A Rouen, || chez Claude Le Villain, libraire || et relieur du Roy, || Demeurant à la rue du Bec, à la Bonne Renommée || 1615. || In-12.

Cette édition de 1615 serait, d'après P. Lacroix, entièrement conforme à l'édition originale de 1610 chez le même libraire, si elle ne possédait en plus dans le ler livre un sixain : D'un mari

<sup>(4)</sup> Sur le titre de l'exemplaire de l'Arsenal, on lit d'une écriture du temps p. Th. (par Théophile), on voit que les contemporains de Théophile lui attribuaient tous les recueils libres de l'époque; un exemplaire du Banquet des Muses de Jean Auvray, 1623. (Cabinet de M. Pierre Louys) porte la même mention.

langoureux : Impuissante à Venus, j'eus mary vigoureux. L'éditeur y a ajouté les deux pièces de 1611.

P. Lacroix n'a fait aucun effort pour rechercher les auteurs des pièces anonymes ou pour identifier les noms des auteurs dont les initiales figurent au bas de quelques pièces.

#### Labyrinthe de récréation, 1602 (Rouen, Claude Le Villain).

Le succès du premier et du second livre de la *Muse folastre* a incité un libraire rouennais Claude le Villain à publier un recueil collectif similaire qui ne lui a pas demandé grand peine à composer. Il a mis à contribution les *Bigarrures* d'Estienne Tabourot et deux poètes du XVI<sup>e</sup> siècle: Jean-Antoine de Baïf et Gilles Durant de la Bergerie, il a également choisi, sans aucun scrupule, les pièces qu'il estimait les meilleures dans les *Fleurettes* de Le Digne et les poésies de Du Souhait qui venaient de paraître, en ayant soin d'omettre, bien entendu, toute signature. Cette petite spéculation ne lui a réussi qu'à demi, nous voyons en effet Claude le Villain abandonner l'année suivante le *Labyrinthe de récréation* et reprendre à son compte la *Muse folastre*. Il ne puisera dans son premier recueil de 1602 que huit ans après, en 1610, pour compléter le *Labyrinthe d'amour* dû au conseiller au présidial d'Orléans Henri Fornier, et présenté comme la suite de la *Muse folastre* (voir p. 8).

Le || premier (second et troisiesme) || livre du la- || byrinthe de || Recreation. || Recerché des plus beaux || Esprits de ce temps. || A Rouen, || chez Claude le Vilain, Libraire || et Relieur du Roy, demeurant || à la ruë du Bec, à la bonne || Renommée. || 1602. || In-24. (B. N., p. Ye 409 Res., et Cabinet de M. P. Louys).

143 p. chiff. pour le le let liv. ; 141 p. chiff. pour le lle liv. ; 143 p. chiff. pour le llle liv. Pas de privilège.

Toutes les pièces de ce recueil sont anonymes. Le ler livre comprend 57 pièces; le IIe 78 pièces (1); le IIIe 103 pièces. Ensemble 238 pièces dont 15 provenaient des Bigarrures.

Nous avons pu attribuer 217 pièces :

```
Baif (J. A. de), 100 pièces n. s.

Bretonnayau (René), 1 pièce n. s.

Chantelouve (Fr. de), 1 — n. s.

Des Périers (Bonaventure), 1 — n. s. des Bigarrures.

Durant (Gilles) de la Bergerie, 65 pièces n. s.

Du Souhait, 10 — n. s.

Fornier (Raoul), 1 pièce (douteuse) n. s.
```

<sup>(1)</sup> En comptant pour une la pièce répétée deux fois, Chanson: Serain, je voudrais estre... de Gilles Durant.

Le Digne (N.),

Ronsard (P. de),

Tabourot (Estienne),

Tabourot (Jean),

15 pièces n. s.

1 pièce n. s. de la Muse fol., 1 liv. 1600.

1 — n. s. des Bigarrures.

1 — n. s. des Bigarrures.

Il est resté 21 pièces anonymes.

## Muses incognues, 1604 (Rouen, Jean Petit).

Voici encore un recueil rouennais qui ne contient vraisemblablement aucune pièce de poètes normands. Son origine paraît assez facile à établir; il est dû à un tourangeau (1), ami de Beroalde de Verville. Il mérite aujourd'hui encore, comme en 1604, son titre de Muses incognues et pour cause; il comprendrait, en effet, suivant M. Pierre Louys, les poésies les plus libres de Guy de Tours et celles qu'il aurait composées depuis la publication de ses Premières œuvres poétiques (2), soit après 1598, une pièce de Claude Gauchet et quelques petites épigrammes de Beroalde de Verville et de ses intimes. Chose curieuse et à noter les Muses incognues ont été pillées par Anthoine du Brueil pour enrichir les Muses gaillardes: il en a extrait 34 pièces sur 96, soit plus du tiers. Les libraires des premières années du XVIIe siècle en prenaient à leur aise avec les anthologies de leurs confrères et cela parce que les uns et les autres oubliaient de solliciter un privilège, faute dans laquelle n'est pas tombé plus tard Anthoine du Brueil.

<sup>(1)</sup> C'est l'opinion de M. Pierre Louys, et ce tourangeau serait Guy de Tours. Si M. Pierre Louys a raison et ses arguments paraissent très probants, il conviendrait de retirer à Berthelot l'Amour vilain et à Motin la Place verte. Voici d'ailleurs son argumentation:

<sup>«</sup> La Place verte et l'Amour vilain signées Motin et Berthelot dans le Cabinet satyrique, ne doivent être ni de l'un ni de l'autre.

<sup>»</sup> Ces deux pièces sont particulièrement tourangelles. Tours et la Touraine y sont nommées en propres termes. Or Motin habite Paris depuis 4595 et n'a jamais appartenu (pas plus que Berthelot, je crois) au groupe de Tours.

<sup>»</sup> Ceci admis, rien n'indique que les Muses incognues soient un recueil de poésies composées par divers auteurs.

<sup>»</sup> Le quatrain sig. C. B. est liminaire.

<sup>»</sup> Les pièces signées Cachinon, Langlays, La P., Le R. F. sont publiées à propos des épigrammes de Guy de Tours, contre un ennemi de Verville, ainsi que cela est expliqué par la note en prose.

<sup>»</sup> Les Muses incognues sont donc les œuvres satiriques d'un seul poète. Les trois pièces liminaires le déclarent. Toutes trois parlent de l'auteur à la première ou à la troisième personne, mais toujours au singulier.

<sup>»</sup> Et cet auteur s'est nommé. C'est G. de T., Guy de Tours. Le soin qu'il a d'écrire après ses propres quatrains : Autres responses (en comprenant parmi elles celles de Beroalde de Verville lui-même qui était le premier en cause) me paraît probant.

<sup>»</sup> C'est Guy de Tours qui est vraisemblablement l'auteur des pièces anonymes et de la *Place Verte* et de l'*Amour vilain*. Tout au plus aurait-il joint à son bagage quelques rares pièces de Beroalde et une de Gauchet. Ainsi les *Amours* de Ronsard contenaient en 4557 plusieurs odelettes de Remy Belleau et une de Guillaume Aubert. Cette hospitalité poëtique était dans les traditions de la Pléïade. »

<sup>(2)</sup> Les Premières œuvres poétiques de Guy de Tours sont de 1598. Voir à la suite de la notice sur ce poète la bibliographie que nous avons donnée de ses œuvres.

Les || Muses incognues || ou || la seille aux bourriers (1) || plaine || de desirs et imaginations d'amour || A Rouèn || de l'imprimerie de Jean Petit || tenant sa boutique en la cour du palais || M.DCIIII (1604). || In-12. (B. A., 9267).

103 p. chiff. Les pièces préliminaires comprennent un huitain Au Lecteur, un quatrain à l'autheur par C. B., et un quatrain n. s.

Ce recueil contient 96 pièces, une est répétée deux fois (2), soit 95 pièces dont huit signées de noms ou d'initiales et quatre-vingt-sept anonymes que nous avons pu attribuer.

Voici le détail des 95 pièces signées et attribuées :

Beroalde de Verville, 5 pièces dont deux signées B. D. V/ et trois n. s., sans compter une pièce qui serait de Malherbe.

Brissart (Cl.), 1 pièce sig. C. B. (ff. prél.).

Cachinon, 1 pièce.

Gauchet (Claude), 1 pièce n. s.

Guy de Tours, 83 pièces, quatre-vingt-deux n. s. et une sig. G. de T.

Langlays (Tiene), 1 —

La R. F., 1 —

Malherbe, 1 pièce n. s., attribuée aussi à Beroalde de Verville.

Deux pièces anonymes de ce recueil qui sont bien de Guy de Tours ont été données par le Cabinet satyrique, 1618, l'une l'Amour vilain à Berthelot, l'autre la Place Verte à Motin.

Cette édition a été réimprimée sous le titre de :

Les Muses incognues ou la seille aux bourriers plaine de désirs et imaginations d'amours. Recueil de poésies satyriques de Beroalde de Verville, de Guy de Tours, de Gauchet, de Berthelot, de Motin, etc.. Réimprimé textuellement et collationné sur l'exemplaire existant à la Bibliothèque de l'Arsenal, à Paris. Paris, chez Jules Gay, éditeur, quai des Augustins, 2, 1862. In-12 de IX et 107 p. chiff.

« L'avis de l'éditeur » (n. s.) et la table sont dus à P. Lacroix.

Nous extrayons de « L'avis de l'éditeur » le passage suivant :

« Excepté l'exemplaire sur lequel nous avons fait notre réimpression et celui peut-être que possédait l'abbé Goujet (Bibl. franç. T. XV, p. 27) nul autre n'a été signalé et les Muses incognues n'ont jamais, à notre connaissance du moins, paru en vente publique. L'exemplaire qui est aujourd'hui à l'Arsenal faisait anciennement partie de la Bibliothèque Mazarine. Un jour, le duc de La Vallière, accompagné de l'abbé Rive, se présenta à cette bibliothèque et il y emprunta un certain nombre d'ouvrages parmi lesquels se trouvait les Muses incognues. Au bout de quelque temps il rendit ces ouvrages, mais quelques-uns, et entre autres les Muses s'étaient, disait-ii, égarés. Il offrit à la Bibliothèque d'autres livres en équivalent,

<sup>(1)</sup> Une seille voulait dire un seau et des bourriers sont des rognures de cuir ou des copeaux.
(2) P. 17 et p. 76: Si ce n'est point une chose menteuse. Une seule pièce avait paru dans un recueil antérieur.
Sonnet: Petit volant qu'en m'esbattant je louë (Guy de Tours) de la Muse folastre, 1 liv. 1600.

et un échange, homologué au Parlement, et dont les traces se retrouvent aux Archives, intervint. Mais les Muses n'étaient point perdues, et, à sa mort, elles furent indiquées dans le catalogue fait par Nyon sous le n° 15317. On sait que tous les articles de ce catalogue furent vendus au marquis de Paulmy, lequel mourut, à son tour, en 1787, et dont les 125.000 volumes passèrent intégralement dans la bibliothèque Sully (appartenant au comte d'Artois, depuis Charles X), aujourd'hui bibliothèque de l'Arsenal. »

Cette réimpression des *Muses incognues*, tirée à 102 exemplaires, a été condamnée à la destruction par jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 22 mai 1863, inséré au *Moniteur* du 8 novembre 1865, comme contenant des outrages à la morale publique et aux bonnes mœurs. (Aff. contre Gay et consorts) (1).

# Anthoine du BRUEIL

Le Sandrin, 1609. — Les Muses gaillardes, 1609-1613. Complément aux Satyres de Regnier, 1614-1617.

## I. - Le Sandrin ou verd galand, 1609.

Ce recueil ne mériterait pas de figurer au nombre des recueils libres et satiriques (2), s'il n'était mentionné par Anthoine du Brueil dans l'avis de la première édition des Muses gaillardes: Anthoine du Brueil au Lecteur. Cet avis précise que les personnes de qui Du Brueil tenait les pièces composant le Sandrin lui avaient apporté celles des Muses gaillardes. L'explication n'est pas sérieuse, elle a simplement pour but de couvrir Anthoine du Brueil. En réalité notre libraire-imprimeur a été le véritable collecteur de ces deux recueils, dont il a pris presque toute la matière dans les Aventures de Floride (T. I et II) de Beroalde de Verville, le Plaisir des Champs de Claude Gauchet et dans les Plaisirs du gentilhomme champestre de Nicolas Rapin, il doit en garder la paternité. En 1615, nous le verrons s'effacer devant Estoc, Sommaville et Billaine, non parce qu'il craignait des poursuites mais simplement parce qu'il venait de publier la quatrième édition des Muses gaillardes (1613) et l'édition des Satyres de Regnier grossie de pièces libres (1614). Il lui était difficile, dans ces conditions, sans se concurrencer lui-même, de mettre son nom sur un nouveau florilège satirique, d'autant qu'il entendait solliciter en 1616 un privilège pour les Satyres de Regnier et faire de ce volume une véritable anthologie du maître et de ses disciples : Sigognes, Motin, Berthelot, Touvant, etc.

Le Sandrin possède un privilège, c'est le premier que nous ayons à enregistrer : Ni la Muse folastre, ni le Labyrinthe de récréation, ni les Muses incognues n'en avaient.

<sup>(1)</sup> Jules Gay. Procès des raretés bibliographiques faits à Paris en 1863 et 1865, publiés par la Société des Bibliophiles cosmopolites. Bordighere, Imprimerie de Henri Rancher et Cie, 1875, in-12 de VIII-250 p. Tiré à 100 exemplaires.

<sup>(2)</sup> Nous l'avons compris, en effet, dans notre Bibliographie des recueils collectifs publiés de 1597 à 1700.

Le Sandrin || ou || verd galand || où sont naïfvement deduits les plaisirs || de la vie rustique || A Paris || de l'imprimerie d'Anthoine du || Brueil au Mont S. Hilaire, rue || d'Ecosse à la Coronne || M.DCIX (1609). || In-12 (B. A.).

4 ff. pour l'épître dédicatoire: Anthoine du Brueil à Pierre Pautonnier et une gravure, 53 ff. chiff. et 1 ff. pour l'extraict du Privilège du Roy du 18 juillet 1609. — La première gravure est répétée aux ff. 12, 32. 38 et 39 et il y en a une deuxième au ff. 29.

Voici l'épître dédicatoire :

Anthoine du Brueil, libraire à Pierre Pautonnier, Imprimeur du Roy ès-lettres Grecques. Epistre satyrique.

« Amy Pautonnier, que t'en semble: Ne cognois tu pas que ceste nouvelle mutation de noz exercices a mis la puce à l'oreille des adversaires de nostre bien, et donné sujet selon leur goust, de s'entretenir de discours bigarrez sur ce fait, sans considerer, que de ma part, j'ay esté contraint d'aprocher de S. Yves pour estre chargé de quelques reliques que dans peu de jours je desire appendre au temple qui lui est dedié (joint aussi que le bon sainct permet à ceux de nostre vocation d'estre au-dessus de luy en ce monde) Reliques que je proteste me peser fort sur les bras, n'estant pas beaucoup asseuré de retirer les mises que j'y employe, ayant affaire à une partie qui n'a que faire se soucier si le beurre est cher, n'ayant que frire. Baste, passons outre, Pautonnier mon amy, et changeons de propos, qui endure n'est pas vaincu; je recognois la pluspart de noz mesdisans estre de la race d'un des vieux peres de l'ancien Testament, et qui ont beau secoüer la teste devant que ses caracteres leurs tombent: ils veulent dire que nous manquons de bon mesnage, ils ont peut estre raison, ce que je sçay pour moy mesme. Car

Rire tousjours, et faire bonne chere, N'avoir soucy de Thibaut ne Gaultier: Est le moyen vuider la gibeciere, Et devenir de noble roturier. Voila comment mon amy Pautonnier Me dit un jour un drolle qu'ay de frere, Que devenu d'Evesqu' estois musnier Tant il a eu pitié de ma misere.

» Or pour rire d'oresnavant, et toy, et moy à la chardonnerette (car il est fol qui s'oublie) j'ay dressé un petit livret où est recité entierement les plaisirs de la vie rustique, par ce que je sçay que cet exercice t'est agreable infiniment, que j'ay intitulé le Sandrin ou Verd galand, ou je te prie employer tes heures de loysir que je sçay estre assez amples, sans t'amuser, comme ces jours passez, à ergoter des reigles de l'Arithmétique car la multiplication nous sera difficile pendant que la vendange sera à si haut prix; refrains aussi ta colère, et ne pense pas que ce nous soit grand advantage de prendre nostre habitude dans la grotte ou cabane d'un Lyon, j'ay peur qu'avec le temps, ceste asseurance nous soit cher venduë. Je croy aussi, comme tu as le cœur genereux, que tu aspire au service de quelque Prince, comme vrayment tu le merite des mieux ; si tu te resouls à cela je desire te monstrer le tesmoignage de mon amitié. car pour faire entrée en ces lieux, il est necessaire de sçavoir les préceptes de la chasse. Or je te veux faire present d'un Levron aucunement sot pour estre venu de la race, mais toutefois bien nourry, et fort propre à faire des saillies ; il ne luy reste plus qu'un collier que j'espère qu'il aura l'une de ces après disnées, il n'y a qu'à craindre qu'il ne soit trop juste à son col, et lui face perdre le vent. Or pour conclure je te prie Pautonnier mon amy, de prendre en bonne part cet eschantillon de ma patience, que je croiray estre bien employée si tu l'observe; ce faisant conserveras les courroyes ta bourse malgré les confreres de S. Brieux de Vaux. Encor' avant que ployer bagage, ceste fesse tonduë que tu sçais, passant n'a pas long temps devant ma personne, pour me monstrer qu'il n'avoit plus que le poil et les dents, rebroussoit sa moustache, qui me sembla aussi herissée que les deffences d'un Sanglier de quinze mois, assortie d'une barbe, que je te jure estre vrayement de la couleur de celle que portoit le reprouvé des Apostres. Bref en l'équipage qu'il me parust, s'il estoit perché au bout d'un baston en quelque village, les noyers y seroient affranchis du larcin des Corneilles. Adieu.

Bati lieu d'honneur (anagramme de Anthoine du Brubil) ».

Et de l'extraict du Privilège du Roy:

« Par grace et Privilège du Roy, il est permis à Anthoine du Brueil, Marchand Libraire Juré en l'Université de Paris, d'imprimer ou faire imprimer un livre qu'il a recueilly, intitulé le Sandrin, ou Verd galland. Et deffenses sont faictes à tous autres Libraires et Imprimeurs de ce royaume, de l'imprimer ou faire imprimer, sans le congé et consentement dudit du Brueil, pendant le temps et terme de six ans entiers et accomplis, sur peine de confiscation des impressions qui en seront trouvées et d'amende arbitraire, comme plus amplement est contenu et declaré ès-lettres dudit Privilège. Donné à Paris le 18 de Juillet 4609

Par le Conseil

DE LA HAYE. .

Ce recueil comprend sept pièces dont deux mélangées de prose et de vers et une signée de Nicolas Rapin. Sur les six pièces anonymes, les deux mélangées de prose et de vers sont de Beroalde de Verville et trois de Claude Gauchet. Il n'est resté qu'une pièce des Muses incognues, 1604, qui est vraisemblablement de Guy de Tours (1).

Cette édition a été réimprimée au XIXe siècle (Gay, 1864) avec une très intéressante notice de Me Ed. Tricotel.

## II. - Les Muses gaillardes, 1609-1613.

Anthoine du Brueil avait inauguré le XVII° siècle avec le premier recueil libre et satyrique : La Muse folastre qui devait en 1603 et 1607 grandir en dehors de lui grâce au concours des poètes de la région de la Loire, heureux qu'ils étaient de l'enrichir de l'eurs productions. Voyant le succès de ce recueil dont il ne pouvait revendiquer la paternité, puisqu'il en avait édité la première et la seconde partie sans privilège, Anthoine du Brueil se décida à en présenter un nouveau (Le Sandrin n'ayant été qu'un ballon d'essai). Cette seconde anthologie méritait son titre : les Muses gaillardes. mais cette fois, pour en garder la propriété, il prit soin de se mettre en règle. Il faut croire que les poésies libres lui vinrent en plus grand nombre qu'il ne s'y attendait et qu'il ne voulut pas qu'elles allassent à un autre concurrent. A peine les Muses gaillardes avaient-elles été mises en vente qu'il enrichit les exemplaires en magasin d'un nouveau titre et de 72 ff. non chiffrés renfermant des pièces tout aussi osées que les précédentes. En 1611, il fit une troisième édition et une quatrième en 1613 de façon à utiliser complètement son privilège qui expirait le 7 août 1615.

Les Muses gaillardes ont été données à nouveau au XIXe siècle par Paul Lacroix mais avec des omissions qui, on le verra plus loin, ôtent toute valeur à son travail. La seule chose à relever de la notice qui accompagne cette réimpression, c'est l'explication qu'elle apporte de la lacune du cahier 0 de l'exemplaire de la Bibliothèque de l'Arsenal, lacune qui est tout simplement le résultat d'un oubli du relieur. Nous laissons la parole à Paul Lacroix :

« On peut supposer avec beaucoup de probabilité, que le libraire du Brueil, qui avait un privilège de six ans pour les Muses gaillardes, aura étendu le bénéfice de ce privilège à un

<sup>(1)</sup> Le jeu de la boule au sieur de Mongautier: Mongautier, en contr'eschange.

intervalle de temps plus considérable, en publiant des éditions sans date, remaniées et renouvelées, car il n'eût pas sans doute obtenu la prolongation de son privilège à une époque où l'on voyait poindre la censure des livres, ce cerbère du Parnasse, que le Père Garasse et les jésuites de son école avaient vomi dans leurs frénétiques dénonciations.

» Il est donc probable que les exemplaires de ce recueil qui se vendaient chez Antoine du Brueil, offraient beaucoup de différences, résultant de la suppression de tel ou tel feuillet, de tel ou tel cahier dans les feuillets non chiffrés, car, en ce temps-là, le libraire enlevait sans façon une pièce ou deux, qui avaient été condamnées et mises à l'index comme trop libres ou pour toute autre cause : de là ces innombrables lacunes qu'on rencontre dans les livres des XVIe et XVIIe siècles. Ce n'est pas tout : le libraire ne se faisait pas faute de réimprimer soit des titres, soit des parties du texte, pour les fonds d'éditions qu'il avait en magasin... »

Il y a dans ces deux paragraphes autant d'inexactitudes que de mots.

L'assertion de P. Lacroix sur l'impossibilité où eut été Anthoine du Brueil d'obtenir la « prolongation » du privilège des Muses gaillardes (7 août 1615) est si peu fondée que le Recueil des plus excellans vers satyriques, le Cabinet satyrique, recueils encore plus cyniques, ont obtenu un privilège en 1617 et 1618. D'ailleurs la dernière édition des Muses gaillardes est de 1613. En 1616 le même Du Brueil, en vertu d'un privilège en bonne et due forme réimprimait les Satyres de Regnier accompagnées de 72 pièces libres (4).

Ni le Père Garassus ni les Jésuites ne pensaient aux recueils satyriques en 1615, ils y pensaient si peu qu'il a fallu le succès du *Cabinet satyrique* et ses réimpressions successives pour leur ouvrir les yeux au lendemain de l'ordre d'exil signifié à Théophile, et encore les Jésuites ont-ils seulement laissé toute liberté au bon Père, mais sans prendre part à sa campagne contre le libertinage amplement justifiée d'ailleurs après la tentative avortée des *Délices satyriques*, en face de la propagande faite en faveur des *Quatrains du Déiste* et à la veille de l'apparition du *Parnasse satyrique*.

Quant aux livres mutilés par l'Index ils n'ont existé que dans l'imagination de P. Lacroix, les exemplaires incomplets sont la conséquence d'une négligence ou d'un oubli du relieur — et c'est là le cas, nous venons de le dire, pour celui des Muses gaillardes de la Bibliothèque de l'Arsenal qui a servi à la réimpression de 1864 — quand le détenteur du volume n'en est pas volontairement l'auteur. Il y a eu et il y aura toujours des gens qui croient faire œuvre pie en détruisant ou en mutilant les livres; cette sotte et dangereuse manie dénote une incurable faiblesse d'esprit contre laquelle on est désarmé. La vérité c'est qu'Anthoine du Brueil n'avait nulle inquiétude en lançant les Muses gaillardes et qu'il était fondé à n'en point avoir. Le savant bibliophile P. Lacroix a été un représentant de la génération bourgeoise contemporaine d'Eugène Sue, nourrie de la moelle du Juif errant et des diatribes de Michelet et de Quinet dont la mentalité

<sup>(1)</sup> Voici le titre de cette réimpression tel qu'il figure au privilège : Les Satyres et autres œuvres de feu le sieur Regnier, reveues, corrigées et augmentées de plusieurs pièces de pareille estoffe, tant des sieurs de Sigognes, Motin, Touvant et Berthelot, qu'autres des plus beaux esprits de ce temps.

au point de vue des Jésuites ne dépassait pas celle du romancier en vogue (1). Il est même certain que Joseph Prudhomme, celui d'hier et celui d'aujourd'hui, n'a pas changé et que pour lui la fameuse Congrégation qui a remplacé l'appellation Jésuites est là, dans l'ombre, préparant les plus noirs forfaits ; et si même la Congrégation venait à disparaître il faudrait continuer à en affirmer l'existence pour alimenter la bêtise humaine qui ne demande qu'à être exploitée, elle est d'un tel rapport!

Nous ne calomnions pas ici Paul Lacroix, chacun a ses faiblesses et ce brave homme a eu la phobie de l'Index et des Jésuites. Il faut lire la page hilarante qu'il a consacrée aux éditions de Cyrano de Bergerac (2). Nous ne cesserons de le répéter parce que c'est la vérité: l'Index et les Jésuites n'ont eu aucune influence sur la destruction des livres irréligieux au XVII<sup>e</sup> siècle ni sur leur propagation, le relevé que nous avons donné de 93 éditions de Théophile en est la preuve décisive (3). Le temps se charge de détruire au même titre les livres bons ou mauvais et il n'a besoin d'aucun concours. Dans un siècle ou deux il n'existera plus, pour ainsi dire, d'ouvrages édités au XVII<sup>e</sup> et au XVII<sup>e</sup> siècle en dehors des grandes bibliothèques publiques déjà si mal partagées à cet égard.

Les diverses éditions des *Muses gaillardes* renterment ensemble 190 pièces dont cent quarante-six sont nouvelles et quarante-quatre proviennent des recueils libres et satiriques publiés depuis 1600.

La place nous manque pour citer Michelet, mais la mauvaise foi de cet historien fantaisiste est peut-être encore plus marquée.

Michelet et Quinet ont pratiqué dans leurs livres et dans un cours public la maxime de Basile : Calomniez, il en restera toujours quelque chose.

<sup>(1)</sup> Rien n'est plus suggestif à lire sur ce sujet que l'introduction de M. Gabriel Monod (un protestant qui n'est pas suspect de bienveillance envers les Jésuites) placée en tête de l'ouvrage de M. H. Boehmer: Les Jésuites. Nous citons une petite partie des « rectifications » qu'il ne peut faire autrement d'infliger à Quinet qui, lui, torture les textes pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, et à Michelet, qui, plus habile, évite de citer et se contente de calomnier:

<sup>«</sup> Toutes les citations que fait Quinet et les traductions qu'il donne trahissent le parti-pris avec lequel il a lu et interprété les textes. Dans son analyse des Exercices spirituels, il s'indigne que Loyola ordonne ut paria anhelituum et vocum observet ; il traduit anhelituum par suffocations et déclare que « l'homme doit suffoquer, pleurer et gémir par ordre » Ignace a simplement prescrit, dans la prière en commun, de laisser un intervalle égal entre les respirations et les paroles, pour bien réfléchir à leur sens et mesure. Cela est puéril si l'on veut, mais n'a rien de choquant. Ailleurs Quinet accuse Loyola de jouer avec le martyre, de ruser avec l'héroïsme, de feindre la macération, d'enseigner un pharisaïsme hypocrite, parce qu'il recommande à ses disciples quare flagellis politissimum utemur de funiculis minutis, quae exteriores affligunt partes, non autem a deo interiores, ut valetudinem adversam causare possint. Quinet traduit : « Servons-nous de petites ficelles qui blessent la peau, en effleurant l'extérieur, etc. » Il a oublié que lui-même, retrouvant ailleurs le mot affligunt l'a traduit par torturé et non par effleuré, et que funiculi sont des cordelettes et non des ficelles. S'il avait pris la peine de lire l'ensemble des prescriptions très sérieuses, données par Loyola sur le jeune, les veilles, les macérations et la flagellation, il aurait vu qu'elles sont toutes inspirées par le même esprit; ce sont des prescriptions très sérieuses, très severes même, mais où Ignace est toujours préoccupé de ne pas dépasser le point où elles détruiraient la santé. Il crée un ordre d'hommes d'action, non de contemplatifs et d'ascètes. « Il ne faut pas, dit-il au chapitre I de la III. partie des Constitutions s'épuiser par des veilles, des abstinences, et d'autres pénitences, qui nuisent ordinairement et empêchent de plus grands biens. » Il n'y a là ni ruse, ni hypocrisie, mais sagesse...

<sup>(2)</sup> L'édition originale de l'Histoire comique ou voyage dans la lune de Cyrano de Bergerac (Bulletin de Bibliophile, 1910). P. Lacroix a eu le soin de réimprimer la notice de son Cyrano dans ses Enigmes et découvertes bibliographiques en lui donnant comme titre : La confrérie de l'Index et les Œuvres de Cyrano de Bergerac.

<sup>(3)</sup> Une seconde révision des Œuvres du poète Théophile de Viau publiée en 1633 par Esprit Aubert, chanoine d'Avignon. Paris, 1911.

I. 1609. — Les Muses gaillardes recueillies des plus beaux esprits de ce temps. Par A. D. B. (Anthoine du Brueil) Parisien. A Paris, de l'Imprimerie d'Anthoine du Brueil, au Mont S. Hilaire, ruë d'Ecosse à la Couronne: et en sa boutique au Palais en la gallerie des prisonniers, M.DC.IX (1609). Avec privilège du Roy. In-12.

Nous n'avons pas rencontré cette édition, mais elle forme la première partie de l'édition suivante, c'est-à-dire la partie chiffrée, soit 4 ff. prél. pour le titre, Anthoine du Brueil au Lecteur sig. Du Brueil; Anthoine du Brueil, libraire, aux beaux esprits de ce temps, sixain : Esprits qui joüissez du Pactole tresor sig. Bati lieu d'honneur, et l'extrait du privilège du Roi. — 136 ff. chiff. (le dernier par erreur 134).

#### Voici le texte de l'avis :

#### Anthoine du Brueil au Lecteur.

« Amy Lecteur, je te veux bien advertir qu'ayant achevé d'Imprimer un petit livre intitulé le Sandrin ou Verd galland, recueilly des divers memoires que m'avoient donné mes amis pour cet effet ou sont n'aïfvement desduis les plaisirs de la vie Rustique : et depuis continuant leur bonne volonté en mon endroit, m'ont de rechef mis entre mains un bon-nombre des plus rares, et excellantes pièces qu'ils ayent pu recueillir des plus beaux esprits de ce temps, tant Satyriques qu'autres, que j'ay incorporées et mises en un juste volume, et intitulé les Muses gaillardes, ou je te proteste n'avoir entendu offencer personne, de quelque ordre, et qualité qu'ils soient, encor que ce fut une grande folie que de s'en offencer. Ainsi que dit quelqu'un en ses vers, parlant de la Muse Satyrique :

Muse aussi par ton sçavoir Quelque sot dira bien veoir, Que cest pour luy que je sonne Et que tousjours tes suppos Sont piquans et en repos, Ne laissent dormir personne.

O que sots sont ceux qui font Que leurs vices cognus sont, Pour s'estre plaints de ta Lire, Le Diable n'en diroit mot : Ains en payant son escot, Comme nous en voudroit rire.

Puis, parlant des Poëtes satyriques et de leurs ouvrages :

Que j'admire les escrits, Des Satyriques esprits Comme remplis de misteres Et de sècrets incognus, Des plus celebres cornus, Dont ils content les histoires.

Et sous mistiques discours, Racontent les meilleurs tours, Ou tout le monde a fait rage, Et par leurs subtils caquets, Jazent comme Perroquets, Qui ont jà mué en cage. Ces esprits demonstrent assez Qui ne sont simbolisez, Au commun des Propheties, Et nul d'eux n'est ancien, Aussi au Magicien, Gettent le froc aux orties.

Or, je te prie amy Lecteur, prendre ce petit recueil en bonne part, te promettant, si je recongnoist que l'aye agreable te le rendre dans peu de jours emplifié de beaucoup. « Du Bruell. »

et de l'Extraict du Privilège du Roy :

Par grace et Privilège du Roy, il est permis à Anthoine du Brueil, Marchand Libraire Juré en l'Université de Paris, d'imprimer ou faire imprimer un livre, qu'il a recueilly intitulé *Les Muses gaitlardes*. Et deffenses sont faictes à tous autres Libraires et Imprimeurs de ce Royaume, de l'imprimer ou faire imprimer, sans le congé et consentement dudit du Brueil, pendant le temps et terme de six ans entiers et accomplis, sur peine de confiscation des impressions qui en seront trouvées, et d'amende arbitraire, comme plus amplement est contenu et declaré, ès-lettres du dit Privilège. Donné à Paris le 7 d'Aoust 1609.

Par le Roy et son Conseil : DE VERNESON. »

Ce recueil comprend 90 pièces, y compris le sixain d'Anthoine du Brueil des ff. prél. ; douze sont signées et soixante-dix-huit anonymes dont quatre de l'auteur des Amours de Lilie. Seize pièces provenaient des recueils libres et satiriques publiés depuis 1600 : 8 de la Muse fol. I liv., 1600 (Folastries de Ronsard), 1 du Labyr. de récr., I liv., 1602, 7 des Muses incog., 1604, et soixante-quatorze étaient nouvelles. Nous avons pu attribuer cinquante-huit pièces.

Les 70 pièces signées ou attribuées (en y comprenant les quatre de l'Auteur des Amours de Lilie) appartiennent aux poètes suivants :

```
Belleau (Remy),
                             1 pièce n. s.
Bertaut (Jean),
                             2 pièces n. s. (des Muses ralliées (IIe p.) 1600 et 1603).
Berthelot (Pierre),
                             2 - n. s.
Bouteroue (Alex.),
                             2 - n. s.
D'Amboise (Hémery),
                            1 pièce n. s.
D'Aubigné (Agrippa),
                               n. s.
Daudignier (Vital),
                             1 - n. s.
Du Brueil (Anthoine),
                             1 — (des ff. prél.).
Du Mas (S.).
                             1 - n. s.
Du Ryer (Isaac),
                             1 — n. s. (des Fleurs, 1601).
Guy de Tours,
                            7 pièces n. s. des Muses incog., 1604).
Hedelin.
                             1 — n. s. (des Fleurs, 1601).
La Vallettrye (de),
                            5 pièces n. s.
Mailliet (Marc de),
                             1 pièce.
Maynard (Fr.),
                             1 — n. s.
Motin (Pierre),
                            6 pièces n. s.
Nicolas, secrétaire du Roi, 1 pièce n. s.
Peletier (Jacques), du Mans, 1 - n. s.
Regnier (Math.),
                             2 pièces n. s.
Ronsard (P. de),
                            10 pièces dont huit de la Muse fol., I liv., 1600.
```

```
Rosset (Fr. de), 4 pièces n. s.
Sainte-Barbe (de), 1 pièce n. s.
Sigognes, 13 pièces n. s.
Auteur des Amours de Lilie, 4 pièces.
```

Il est resté 20 pièces anonymes.

II. 1609. — Les Muses || gaillardes || Recüeillies des plus beaux Esprits || de ce temps. Par A. D. B. (Anthoine du Brueil) Parisien. || Seconde Edition, reveuë, corrigée et de || beaucoup augmentée. || A Paris, || De l'Imprimerie d'Anthoine du || Brueil, au Mont S. Hilaire ruë || d'Ecosse à la Couronne et en sa || boutique au Palais en la gal- || lerie des prisonniers. || M.DC.IX (1609). || Avec privilège du Roy. || In-12 (B. N., Ye 2744 Rés., et Cabinet de M. P. Louys).

4 ff. prél. pour : le titre ; Anthoine du Brueil au lecteur, sig. Do Brueil ; Anthoine du Brueil, libraire, aux beaux esprits de ce temps, sixain : Esprits qui joüisses du Pactole trésor... sig. Bati lieu d'honneur, et l'extrait du privilège du Roy. — 136 ff. chiff. irrégulièrement (le dernier par erreur 134) et 72 ff. n. chiff.

Ce recueil comprend toutes les pièces de la première édition plus 60 pièces dont une signée et cinquante-neuf anonymes. Comme une pièce est répétée deux fois (1) le nombre exact des pièces ajoutées est de cinquante-neuf, dont une signée et cinquante-huit anonymes; trente-trois sont nouvelles et vingt-six proviennent des recueils libres et satiriques publiés depuis 1600: 1 de la Muse fol., 1 liv., 1603 et 25 des Muses incog., 1604. Nous avons pu attribuer quarante-six pièces.

Les 47 pièces ajoutées signées ou attribuées appartiennent aux auteurs suivants :

```
Berthelot,
                               3 pièces dont deux n. s.
                             26 pièces n. s. : 25 Muses incog., 1604, et 1 Muse fol., 1603.
Guy de Tours,
Malherbe,
                               1 pièce p. s.
Maynard (Fr.),
                               4.
                                        n. s.
Motin (Pierre),
                               9 pièces n. s.
Regnier (Math.),
                                        n. s.
Sigognes,
                               5
                                        n. s.
```

Il est resté 12 pièces ajoutées anonymes.

En résumé cette édition contient 149 pièces: treize signées et cent trente-six anonymes; cent-sept nouvelles et quarante-deux des recueils libres et satiriques publiés depuis 1600: 8 de la Muse fol., I liv., 1600; 1 id., I liv., 1603; 1 du Labyr. récr., I liv., 1602; 32 des Muses incog., 1604.

Les 117 pièces signées ou attribuées (2) se répartissent ainsi :

```
Belleau (Remy), 1 pièce n. s.
Bertaut (Jean), 2 pièces n. s. (des Muses ralliées (II ° p.), 1600 et 1603).
```

<sup>(1)</sup> Desdain: Sortez du creux d'Enfer, Mégère (de Sigognes), la seconde fois avec sept strophes de plus. (2) 70 de la première édition et 47 de la deuxième.

```
5 pièces dont une sig. et quatre n. s.
Berthelot (Pierre),
                             2 - n. s.
Bouteroue (Alex.),
                             1 pièce n. s.
D'Amboise (Hémery),
                                - n. s.
D'Aubigné (Agrippa),
                                - n. s.
Daudignier (Vital),
                             1 — (des ff. prél.).
Du Brueil (Anthoine),
                             1 - n. s.
Du Mas (S.),
                            1 — n. s. (des Fleurs, 1601).
Du Ryer (Isaac),
                            33 pièces n. s. trente-deux Muses incogn., 1604 et une Muse
Guy de Tours,
                             1 — n. s. (des Fleurs, 1601).
                                                                          fol., 1603.
Hedelin.
                             5 pièces n. s.
La Vallettrye (de),
                              1 pièce.
Mailliet (Marc de),
                             1 - n. s. (sig. dans le Nouv. Rec., 1609).
Malherbe.
                             2 pièces n. s. (une du Parnasse. T. I, 1607).
Maynard (Fr.),
Motin (Pierre),
                            15 — n. s.
Nicolas, secrétaire du Roi,
                             1 pièce n. s.
Peletier (Jacques), du Mans, 1 - n. s.
                             4 pièces n. s.
Regnier (Math.),
                            10 pièces dont huit de la Muse fol., I liv., 1600.
Ronsard (P. de),
Rosset (Fr. de),
                             4 pièces n. s.
Sainte-Barbe (de),
                             1 pièce n. s.
                            18 pièces n. s.
Sigognes,
Auteur des Amours de Lilie, 4 pièces.
```

Il est resté 32 pièces anonymes.

Paul Lacroix a réimprimé cette édition en 1864 (Bruxelles, Mertens), mais l'exemplaire qu'il a eu en mains ne contenait pas le cahier O (ff. n. p.); de ce chef, il a omis huit pièces :

| 1604). |
|--------|
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
| 1604). |
|        |
|        |

Si l'on y ajoute les 41 pièces nouvelles de l'édition suivante, on arrive à 49 pièces manquant à l'édit. P. Lacroix. Cette réimpression est, sinon inexistante, tout au moins sans importance.

III. 1611 (?). — Les Muses || gaillardes, || Recüeillies || des plus beaux || Esprits de ce tem || ps. Par A. D. B. (Anthoine du Brueil). || Parisien. || Dernière édition reveuë || corrigée, et de beau || coup augmentée. || AParis || De l'Imprimerie || d'Anthoine du || Brueil, ruë S. Ja || ques, au-dessus de || S. Benoist à la || Couronne. || (S. d.). Avec privilège du Roy. || In-12. (B. N., Ye 2743 Rés.).

<sup>4</sup> ff. pour le titre gravé, A. D. B. (Anthoine du Brueil) à N. L. sig. Du Brueil, le sixain,

d'Anthoine du Brueil, sig. Bati lieu d'honneur (anagramme de Du Brueil) et l'Extrait du Privilège du Roy, 248 ff. chiff. (le dernier par erreur 246).

#### A. D. B. Libraire à N. L.

« Monsieur, Voicy un petit hambrelin que je vous présente, qui par ses longs voyages vous racontera des merveilles : il scait joüer divers personnages, et parler plusieurs langues : c'est-à-dire tantost la païsane ; et tantost la courtisane, comme servant à tous usages. Vous voyez qu'il porte sur le front le tiltre de Gaillard, ce qu'à bon droit il mérite, pour estre de pareille humeur : mais ne vous y fiez pas beaucoup, car

Souvenez-vous que sous la fleur plus belle Des Vipereaux, le venin se recelle.

» Vous sçavez qu'un adverty en vaut deux, je ne vous responds pas de sa fidélité, et si ne croyez mon advis, faictes estat d'avoir souvent en vostre Memento le dernier article de la pastenostre, parce qu'il est tellement seducteur, que si vous plaisez en ses discours, il vous mettra si bien en rut qu'au diable l'une des biches de la ville-neufve qui affranchira le saut sans estre recalfeutrée, et en danger qu'après tant de travaux, sans enfraindre la loy de noz anciens pères, avoir recours à la Circoncision. Puis après le pauvre frère griboüille ce voyant r'avalé le capuchon se desespereroit, ne pouvant plus servir le reste de ses jours qu'à marquer la vaisselle. Voilà, Monsieur mon amy ce que j'avois à vous dire, qui est un assuré témoignage de la bonne volonté que vous porte, et portera à jamais. Vostre très humble serviteur,

Cette troisième édition a dû paraître vers 1611, car elle contient surtout comme pièces nouvelles des poésies d'Isaac Du Ryer, prises dans son *Temps perdu* qui avait eu trois éditions, toutes augmentées et diminuées, de 1608 à 1610.

Elle comprend 183 pièces sans compter celle répétée deux fois (1); quarante-et-une sont nouvelles et cent quarante-deux empruntées à l'édition précédente (deuxième édition) mais, par contre, elle ne renferme plus sept pièces de cette édition (2).

Sur les 41 pièces nouvelles une est signée et quarante sont anonymes (neuf de l'auteur des Amours de Lilie) dont deux des Muses incog., 1604. Nous avons pu attribuer vingt-six pièces, en dehors des 9 pièces nouvelles de l'auteur des Amours de Lilie.

Voici les auteurs des 36 pièces nouvelles, signées ou attribuées :

```
Bouterouë (Alex.), 1 pièce.

Du Ryer (Isaac), 24 pièces n. s. du Temps perdu.

Gauchet (Claude), 1 pièce n. s. (des Muses incog., 1604).

Guy de Tours, 1 pièce n. s. (des Muses incog., 1604).

Auteur des Amours de Lilie, 9 pièces.
```

Il est resté cinq pièces nouvelles anonymes.

En résumé les recueils libres et satiriques publiés depuis 1600 ont fourni 40 pièces à cette édition dont trente des Muses incog., 1604.

```
(1) Desdain: Sortez du creux d'Enfer, mégère... de Sigognes répétée 2 fois comme dans la seconde édition.
(2) Epigr.: à un conseiller de robe courte: O le petit homme de bien...
A luy-mesme:
Maistre Jean, je suis bien mary...
Apologie de Don Chayvos: Celuy qui penseroit te rendre rigoureux... (Guy de Tours, Muses incog. 1604).
Sonnet contre Pamphage: Ce moufflard au col court et à la panse pleine... (id.)
Sixain:
Deux cornards de sergents desquels l'un est camus... (id.)
Sonnet:
Osez-vous bien petites babouines... (id.)
A. M. Laubry:
Laubry il faut qu'au vray...
```

Les 149 pièces sig. ou attrib. (avec celles des Amours de Lilie) se répartissent ainsi :

```
1 pièce n. s.
Belleau (Remy),
                              2 pièces n. s.
Bertaut (Jean),
                              5 pièces, dont une sig. et quatre n. s.
Berthelot (Pierre),
                              3 pièces dont deux n. s.
Bouteroue (Alex.),
D'Amboise (Hémery),
                              1 pièce n. s.
D'Aubigné (Agrippa),
                                     n. s.
Daudignier (Vital),
                                     n. s.
Du Brueil (Anthoine),
Du Mas (S.),
                              1 - n. s.
                             25 pièces n. s.
Du Ryer (Isaac),
                              1 pièce des Muses incog., 1604.
Gahucet (Cl.),
                            30 pièces n. s.: 29 Muses incog., 1604, et 1 Muse fol., 1603.
Guy de Tours,
                              1 - n. s.
Hédelin,
                              5 pièces n. s.
La Vallettrye (de),
Mailliet (Marc de),
                              1 pièce.
Malherbe,
                              1 — n. s.
Maynard (Fr.),
                              2 pièces n. s.
Motin (Pierre),
                             15 pièces n. s.
                              1 pièce n. s.
Nicolas, secrétaire du roi,
Peletier (Jacques), du Mans, 1 — n. s.
                              4 pièces n. s.
Regnier (Math.,),
                             10 pièces.
Ronsard (P. de),
                              4 pièces n. s.
Rosset (Fr. de),
Sainte-Barbe (de),
                              1 pièce n. s.
Sigognes,
                             18 pièces n. s.
Auteur des Amours de Lilie, 13 pièces.
```

Il est resté 34 pièces dont nous n'avons pu découvrir les auteurs.

IV. 1613. — Une quatrième édition porte au dernier feuillet achevé d'imprimer le 2 de janvier 1613, la pagination est aussi irrégulière que celle de la troisième édition, s. d. (vers 1614) dont elle reproduit le texte. (Cabinet de M. P. Louys).

# III. -- Supplément aux Satyres de Regnier, 1614-1617.

Après la mort de Regnier, le chef de l'école des satiriques laissait derrière lui Motin et Berthelot. Le libraire Anthoine du Brueil qui venait de publier la quatrième édition des Muses gaillardes ne croyant pas encore la veine des pièces libres épuisée eut l'idée, assez naturelle d'ailleurs au lendemain de l'expiration du privilège accordé le 23 avril 1608 pour six années à Regnier et cédé par celui-ci à Toussainet du Bray, de compléter les poésies du maître par celles de ses disciples morts ou vivants. A l'édition de 1614 il joignit seulement seize pièces. Trois autres libraires copient son édition ou

imitent son exemple : A Paris, Martin Gobert et Lefevre; à Rouen, Jean du Bosc. Pour se défendre contre des concurrents aussi avisés, il demande et obtient à la date du 23 septembre 1616 un privilège pour une nouvelle édition des Satyres de Regnier augmentée de plusieurs pièces de pareille estoffe... Cette édition de 1616, qui ne porte pas son adresse non plus que les suivantes renferme soixante-douze pièces; celle de 1617 quatre-vingt-treize en y comprenant les poésies du sieur de B. qui ne seront jamais réimprimées et c'est là un chiffre qui ne devait pas être dépassé. Les éditions postérieures à partir de 1635 de Nicolas et Jean de la Coste reproduisent pour les pièces libres de Sigognes, etc., l'édition d'Anthoine du Brueil, 1614.

I. 1614. — Les || satyres || du sieur || Regnier || Derniere edition, reveuë corrigee, et de beaucoup augmentée, tant par les sieurs de Sigogne, || et de Berthelot, qu'autres des plus || signalez Poëtes de ce temps. || Dediees au Roy. || A Paris, || De l'Imprimerie d'Anthoine du Brueil, ruë || S. Jacques, au-dessus de S. Benoist, à la Couronne. || M.DC.XIV (1614). || In-8 (B. N., Ye 7521) (1).

4 ff. pour le titre, l'épitre dédic : Au Roy sig. Regnier et une ode de Motin à Regnier sur ses satyres : Qui de nous se pourroit venter, 123 ff. chiff. et 1 ff. pour le privilège.

Au ff. 93 : Autres || satyres || et || Folastreries, tant || des sieurs de Sigogne, et Berthelot, || qu'autres des plus signulez || Poëtes de ce temps. ||

Le privilège de cette édition est celui de l'édition originale daté du 13 avril 1608 et donné pour six ans, mais il n'est pas suivi de la cession qu'en avait faite Regnier à Toussainet du Bray le 13 mai 1608, ce qui prouve que cette édition de 1614 a été imprimée après le 13 avril 1614. Il semble que jusqu'au 23 septembre 1616, date d'un nouveau privilège accordé à Anthoine du Brueil, les libraires ont eu toute liberté de faire imprimer les Satyres de Regnier.

Les Autres satyres et Folastreries... contiennent 46 pièces dont une seule signée sur lesquelles treize avaient paru dans les recueils libres publiés depuis 1600: 11 des Muses gail., 1609; 1 des Muses incog., 1604; et 1 de la Muse fol., I liv., 1600. Nous avons pu attribuer 13 pièces.

Les 14 pièces signées ou attribuées appartiennent aux auteurs suivants :

Berthelot (Pierre), 2 pièces
Bouteroue (Alex.), 2 pièces
Desportes (Philippe), 4 pièce 1
Guy de Tours, 4 — 1
Motin (Pierre), 3 pièces
Sigognes, 5 — 6
et tr

2 pièces des Muses gail., 1609 : une sig. et une n. s.

2 pièces n. s. des Muses gail., 1609.

1 pièce n. s. du Parnasse. T. II, 1607.

1 — n. s. des Muses incog., 1604.
3 pièces n. s. des Muses gail., 1609.

5 — dont deux nouvelles (une du Parnasse, T. II, 1607) et trois des recueils libres et satiriques publiés depuis 1600 : 2 des Muses gail., 1609, et 1 de la Muse fol., I liv., 1600.

<sup>(1)</sup> La description par M. Henri Cherrier de cette édition de 1614 est différente. L'exemplaire qu'il a eu en mains porte : tant par le sieur de Sigogne que de Berthelot et pour les Folastreries : tant des sieurs de Sigonne et Bertelot.

Il est resté 2 pièces anonymes.

Il a paru, en 1614, quatre autres éditions des Satyres de Regnier:

Les Satyres du sieur Regnier. Derniere Edition... A Paris, pour Martin Gobert, au Palais, en la gallerie des Prisonniers. M.DC.XIV (1614). Avec privilege du Roy. In-8 de 4 ff. et 124 ff.

Id. Paris, Lefevre, M.DC.XIV (1614). In 8.

Les Satyres du sieur Regnier, reveues et augmentées de nouveau. Dediees au Roy. A Rouen, chez Jean du Bosc, dans la Court du Palais, M.DC.XIV (1614). In 8 de 4 ff. et 130 ff. Cette édition contient, comme celles ci-dessus, les Autres Satyres et Follastreries tant du sieur

de Sigonne (sic) qu'autres des plus signalés poètes de ce temps.

Les Satyres du sieur Regnier, reveues et augmentées de nouveau. Dédiees au Roy. A Paris, par Abraham Guillemau, M.DC.XIV (1614). In-12 de 155 p.

Cette édition ne renferme que les œuvres de Regnier, elle copie celle de 1613.

II. 1616. — Les || satyres || et || autres œuvres || Folastres du Sr Regnier. || Derniere Edition reveuë, corrigée et || augmentée de plusieurs pieces de pa- || reille estoffe, tant des Sieurs de Sigo || gne, Motin, || Touvant, et Bertelot, || qu'autres des plus beaux Esprits de ce || temps. || A Paris || chez Samuel Thiboust, au Palais en la gallerie des prisonniers. || M.DC.XVI (1616). || Avec privilege du Roy. || In-8 (B. N., Ye 7523).

4 ff. pour le titre et les pièces prél. de l'éd. précédente, 198 ff. chiff. (la pag. passe du ff. 115 au ff. 119), 1 ff. n. chiff. pour le priv. daté du 23 sept. 1616 et 1 ff. bl.

Voici le texte du privilège accordé à Anthoine du Brueil :

« Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et feaux conseillers, les gens tenans nostre cour de parlement de Paris prevost du dit lieu, seneschaux de Lyon, Poitou, en leurs lieutenans, et à tous autres nos juges et officiers qu'il appartiendra, salut. Nostre bien-aymé Anthoine du Brueil, marchand libraire juré en nostre bonne ville de Paris, nous a humblement fait remonstrer qu'il a avec frais recouvert un livre intitulé: Les satyres et autres œuvres de feu le sieur Regnier, reveues, corrigées, augmentées de plusieurs pièces de pareille estoffe, tant des sieurs de Sigogne, Motin, Touvant et Berthelot, qu'autres des plus beaux esprits de ce temps. Lequel livre il desireroit imprimer ou faire imprimer, vendre et distribuer ; mais craignant qu'après avoir fait les fraiz qu'il conviendra faire pour ladite impression, quelques autres marchands libraires et imprimeurs le voulussent aussi imprimer ou faire imprimer, ce qui seroit le frustrer du fruit qu'il espere de ses labeurs, et luy faire recevoir perte et dommage, nous, pour ces causes, et autres considérations à ce nous mouvans, desirans que ledit du Brueil ne soit frustré de ses peines et travaux, luy avons permis et permettons iceluy livre imprimer, vendre et distribuer en cestuy royaume en tel volume et caractère que bon luy semblera, et ce, pendant l'espace de six ans, à commencer du jour que ledit livre sera achevé d'imprimer, sans que pendant ledit temps aucuns autres puissent l'imprimer, vendre ny distribuer en cestuy nostre royaume, sans le consentement dudit du Brueil, et ce à peine de cinq cents livres d'amende, applicables moitié aux pauvres, moitié audit suppliant, et confiscation de tous exemplaires qui se trouveront d'autre impression, et, de tous despens, dommages et interest. Si nous mandons à chacun de vous, que du contenu au present privilege, vous fassiez et souffriez entierement jouyr ledit du Brueil, sans permettre qu'il luy soit fait empeschement ny trouble ; voulant que mettant par luy bref extrait dudit privilege au commencement ou à la fin de chaque exemplaire il soit tenu pour deuement signifié. Car tel est nostre plaisir, nonobstant opposition quelconque.

Donné à Paris, le 23 septembre l'an mil six-cent-treize et de nostre règne le septiesme. Par le Conseil

Signé: DE VERNESON.

Ce privilège fut partagé probablement par Anthoine du Brucil avec Toussainct du Bray, Samuel Thiboust, Rollin Baragnes et Ch. Sevestre. Chose curieuse, on n'a point rencontré jusqu'ici d'exemplaires au nom d'Anthoine du Brueil (1).

Cette édition ne présente pas comme la précédente une partie séparée : au ff. 100 commencent les pièces étrangères à Regnier.

Les ff. 100 à 198 renferment 72 pièces dont les seize de l'édition précédente (1 sig.), les autres sont anonymes. Sur ces 72 pièces trente-neuf sont nouvelles et trente-trois proviennent des recueils libres et satiriques publiés depuis  $1600 \, (2): 12$  des  $Satyres\ bast., 1615; 1$  du  $Labyr.\ amour, 1610; 17$  des  $Muses\ gail., 1609; 2$  des  $Muses\ incog., 1604; 1$  de la  $Muse\ fol., 1\ liv., 1600.$  Nous avons pu attribuer 30 pièces.

Les 31 pièces signées ou attribuées appartiennent aux auteurs suivants :

Beauxoncles (Ch. de), 2 pièces n. s. des Satyres bast., 1615. Berthelot (Pierre). 4 pièces dont deux n. s. des Muses gail., 1609, et deux de l'éd. préc. (1 sig.). Bouteroue (Alex.), 2 pièces n. s. de l'éd. préc., 1614. Desportes (Philippe), 1 pièce n. s. Guy de Tours, 2 pièces n. s. des Muses incog., 1604, dont celle de l'éd. 1 — n. s. du Labyr. amour, I liv., 1610. [préc., 1614. Jodelle (Est.), 1 — n. s. des Satyres bast., 1615. Le Breton (G.), id. Le Loyer (Pierre), 1 - n. s. Malherbe, 1 — n, s. Motin (Pierre), 3 pièces n. s. de l'éd. préc., 1614. Muret (Marc Antoine de), 1 pièce n. s. 3 pièces n. s. dont deux nouv., et une des Muses gail., 1609. Regnier (Math.), Rosset (Fr. de), 1 pièce n. s. des Muses gail., 1609. 8 pièces n. s. dont une nouv., deux des Muses gail., 1609 Sigognes, et cinq de l'éd. préc., 1614.

Il est resté 41 pièces anonymes.

Il y a naturellement des exempl. aux noms : de Toussainct du Bray en la gallerie des Prisonniers; de Rollin Baragnes, tenant sa boutique au Palais sur les degrés de la grande salle, et de Charles Sevestre, sur le Pont-Neuf, devant le cheval de bronze (B. A., 8965).

<sup>(1)</sup> M. Henri Cherrier (Bibliogr. de Mathurin Regnier) pour expliquer le priv. au nom d'Anthoine du Brueil a dit que « Toussainct du Bray en cédant son office à Du Brueil a fait confirmer ce priv. et proroger de six années. » C'est là, croyons-nous, une double erreur : Jamais Toussainct du Bray n'a cédé son office et depuis le 13 avril 1614, le priv. obtenu par Regnier en 1608 et cédé le 13 mai suivant à Toussainct du Bray, était expiré, ce qui avait permis à Du Brueil, à Martin Gobert, à Abraham Guillemau, ainsi qu'au rouennais Jean du Bosc de donner leurs éditions de 1614.

M. H. Cherrier ne cite pas le tirage avec le nom de Ch. Sevestre.

<sup>(2)</sup> Sans compter 2 pièces anonymes qui avaient paru dans le Parnasse. T. II, 1607.

III. 1617. — Les || Satyres || et || autres œuvres || Folastres du Sr Regnier. || Derniere Edition, reveuë, corrigee et augmen- || tée de plusieurs pieces de pareille estoffe, tant || des Sieurs de Sigogne, Motin, Touvent et || Bertelot, qu'autres des plus beaux Esprits de || ce temps. || A Paris || chez Pierre Chevallier près les Maturhins (sic), || à l'Image Saint-Pierre. || M.DG.XVII (1617). || Avec privilege du Roy. || (B. N., Ye 7524).

4 ff. pour les pièces prél. de l'édition précédente, 201 ff. chiff. (la pag. saute du ff. 115 au ff. 119) 34 p. chiff. 203 à 233 et 1 ff. pour le priv. du 23 septembre 1616.

Cette édition contient toutes les pièces de la précédente et l'Escume des œuvres poétiques du sieur de B.: 21 pièces ff. 199 à 201 et pp. 203 à 233, soit 93 pièces. Dix-neuf poésies du sieur de B. n'ont pas été reproduites dans les éditions postérieures des recueils libres, deux seulement se lisent dans le Cabinet satyrique, 1618.

On rencontre cette édition avec le nom d'autres libraires :

Les Satyres et autres œuvres folastres du sieur Regnier... Paris, Pierre Rocolet, en la grande salle du Palais joignant la chambre des consultations, M.DC.XVII (1617). In-8.

- id. Paris, Claude Collet, au Palais, en la gallerie des Prisonniers, M.DC.XVII (1617). In-8.
- id. Paris, David Gillet, sur le Pont-Neuf, M.DC.XVII (1617). In-8.

Il a paru cette même année à Lyon une édition qui reproduit celle de Paris Abraham Guillemau, 1614, c'est-à-dire sans les pièces libres de Sigognes, Motin, etc. :

Les Satyres du sieur Regnier, reveües et augmentées de nouveau. Dediées au Roy. Lyon, Claude Chaland, M.DC.XVII (1617). In-12.

En 1619, Anthoine Estoc et Pierre Billaine ont publié également les Satyres de Regnier, toujours sans les pièces libres de Sigognes, etc., sous le titre : Les Satyres du sieur Regnier. Dediées au Roy. Dernière édition, reveüe et corrigée de nouveau.

IV. 1621. — Les || Satyres || et autres œuvres || Folastres du S<sup>r</sup> Regnier || Derniere édition, reveuë, corrigée et || augmentée de plusieurs pieces de pareille estoffe, tant des sieurs de Sigogne, Mo- || tin, Touvant et Bertelot, qu'autres des || plus beaux Esprits de ce temps. || A Rouen, || chez la vefve Du Bosc, tenant sa bou- || tique dans la Cour du Palais. || M.DC.XXI (1621). In-8. (B. N., Ye 7525).

4 ff., 195 ff. chiff. et 1 ff. bl.

Cette édition qui copie celle de Paris, Samuel Thiboust, 1616, ne renferme qu'une pièce nouvelle : Vers présentés au Roy par Théophile : Celuy qui lance le tonnerre.

V. 1625. — Les satyres  $\parallel$  du  $S^r$  Regnier  $\parallel$  Reveuës, corrigées et augmentées  $\parallel$  de plusieurs Satyres  $\parallel$  des Sieurs de Sigogne, Motin, Touvant, et  $\parallel$  Bertelot, qu'autres des plus  $\parallel$  beaux Esprits de ce temps.  $\parallel$  A Rouen,  $\parallel$  chez Jacques Besongne, dans la  $\parallel$  Cour du Palais.  $\parallel$  M.DC.XXV (1625).  $\parallel$  In-8 de 4 ff. et 195 ff. chiff. (B. A).

Pas de privilège. Texte de 1621.

(même titre) id. 1626. In-8.

Sous la date de 1626, on rencontre encore une autre édition de Regnier, mais qui n'a pas les pièces libres « d'autre estoffe. »

Les Satyres du sieur Regnier. Revues et augmentées de nouveau. Dédiées au Roy. A Lyon, chez Jean L'Autret, 1626. Petit in-12.

Pour les éditions publiées de 1627 à 1647, voir notice sur Regnier (Mathurin) : Bibliographie.

## Supplément aux Bigarrures d'Estienne Tabourot, 1614 (Paris, Jean III Richer).

S'il pouvait exister encore un doute sur la vogue croissante des recueils satiriques, la tentative de Jean III Richer (1) se produisant parallèlement à celle d'Anthoine du Brueil le dissiperait. Les deux imprimeurs-libraires ont eu au même moment la même inspiration: Le premier en enrichissant une nouvelle édition des Bigarrures d'Estienne Tabourot de 60 pièces françaises et latines (2) (parce que cet ouvrage avait vieilli, et comme il était un peu l'Art poétique de l'époque, Richer a voulu le mettre au goût du jour); le second en faisant des Satyres de Regnier, une anthologie des meilleurs vers libres du temps. Chose à noter, si le supplément de 70 pages ajouté à la fin du premier livre des Bigarrures ne comprend aucune des pièces nouvelles des Satyres de Regnier de 1614 (3), il n'en est pas moins puisé aux mêmes sources; on y rencontre des pièces de Sigognes, de Motin et de Berthelot qui paraissent ici pour la première fois et qui sont parmi les plus intéressantes de leur œuvre: L'âme de Cabroche (ou Caboche) parlant à deux courtisanes, le Dialogue de Perrette parlant à la divine Macette (sans titre) dont un fragment avait paru dans les Muses gaillardes de 1609 (4), la description d'un nez,

<sup>(4)</sup> Une addition nouvelle aux Bigarrures de 1614 est sig. des initiales I. R. C'est donc bien Jean III Richer l'imprimeur qui avait composé le Supplément des Bigarrures (P. Louys).

<sup>(2)</sup> Ce supplément nous avait échappé, il n'a pas été reproduit dans les éditions rouennaises, à peu près les seules à notre connaissance publiées de 1616 à 1661; on ne le trouve que dans l'édition de Paris, 1662, qui a été partagée entre plusieurs libraires. M. Pierre Louys nous l'a signalé en nous en envoyant le dépouillement.

<sup>(3)</sup> Ces deux Suppléments n'ont de commun qu'une pièce qui avait paru dans les Muses gaillardes, 1609.

<sup>(4)</sup> A l'eur que j'entre au couple.

etc., etc., toutes de Sigognes ; le Dialogue du Jacquemard et de la Samaritaine du Pont-Neuf, etc., de Motin ; la célèbre réponse de Berthelot qui mit un jour Malherbe si fort en colère parce qu'elle était drôle et qu'elle avait touché juste, etc., etc. Ce n'est donc pas sans raison, on le voit, que l'édition des *Bigarrures* de 1614 figure ici au nombre des florilèges libertins.

Voici la collation exacte de l'édition des Bigarrures de 1614 :

Les || bigarrures || et touches du || Seigneur des Accords. || Avec les apophtegmes du || Sieur Gaulard : | et les escraignes || Dijonnoises, || Dernière édition. || De nouveau augmentée de plusieurs Epitaphes, || Dialogues, et ingénieuses équivoques. || A Paris, || par Jean Richer, ruë Sainct Jean de || Latran, à l'Arbre verdoyant. || M.DC.XIV (1614 ou 1615). || Avec privilège du Roy. | In-12 (Cabinet de M. P. Louys).

12 ff. prél. pour le titre; une pièce latine; Theodecte au Seigneur des Accords (en vers): Des Accords tes Bigarrures; Avant-propos de l'autheur sur les impressions de ce livre, daté de Veronney ce XV de Septembre 1584; André Pasquet au Lecteur, S.; Préface du Seigneur des Accords; la table des chapitres et le portrait sur bois de Tabourot, âgé de 35 ans avec la date de 1584, au bas un quatrain: Quiconque voit icy le Seigneur des Accords. — Ff. 1 à 222 chiff.

Au ff. 187°: Epitaphes adjoustez en ceste nouvelle réimpression; au ff. 205: Autres sortes de Vers, en Dialogues et descriptions, adjoustées sur la fin de ces Bigarrures, que l'on n'a voulu mettre dans les Chapitres, afin de ne confondre ce qui est de l'Autheur des Bigarrures, et de l'Adjonction d'autruy.

A la suite: Le quatriesme || des bigarrures || du seigneur des || Accords. || A Paris...

M.DC.XIV (1614). Avec privilège du Roy || 4 ff. pour le titre, un sonnet au Seigneur des Accords:

Le parterre égalé d'une raze campagne, un avis Au Lecteur et le même portr. de Tabourot; —

ff. 1 à 50 chiff.— Les || Touches || du seigneur || des Accords || (suivent 4 vers). || A Paris...

M.DC.XIV (1614). || 64 ff. chiff., les ff. 1 à 4 comprenant le titre, sur l'intitulation du livre, vers élégiaques à Estienne Tabourot sur ses Touches: Le grand Ronsard comme parfaict poète sig.

A de Rossant I. C.; sonnet: l'autheur: Quand premier entre nous tu fais voir à la France sig.

I. Bouchart, médecin dijonnois, et le portr. de Tabourot.— Les contes || facetieux || du sieur Gaulard || gentil·homme de la || France Comté bourguignotte. || A Guillaume Nicolas, S<sup>r</sup> de Popincourt, || Controolleur general de l'artillerie || de Bourgongne, Brie et || Champagne. || A Paris...

M.DC.XIV (1614). || 59 ff. chiff., au verso du titre le portr. du sieur Gaulard... avec quatrain.— Les || escraignes || dijonnoises. || Recueillies par le sieur des || Accords. || A Paris...

M.DC.XIV (1614) || 60 ff. chiff.

Ce supplément aux *Bigarrures de 1614* contient 47 poésies françaises, une épitaphe en prose (celle de M. de Béthune) et une douzaine d'épitaphes latines.

Sur les 47 pièces françaises cinq sont signées et quarante-deux anonymes; 43 pièces sont nouvelles et 4 avaient paru dans les Muses gail., 1609. — Nous avons pu attribuer dix-sept pièces.

Les 22 pièces signées ou attribuées appartiennent aux auteurs suivants :

 $Berthelot\ (Pierre),$ 

Du Perron (cardinal),

Montgaillard, .
Motin (Pierre).

Nicolas, secrétaire du Roi, Regnier (Mathurin),

Sigognes,

Il est resté 25 pièces anonymes.

1 pièce n. s. sans compter celle qui lui a été attribuée à tort par le Ms. du Musée Condé (1).

1 pièce qui avait paru dans le Parnasse de 1607, mais non sig.

2 pièces n. s.

6 pièces dont une sig. (Muses gail., 1609) et cinq n. s. (une des Satyr. Regnier (S.) 1614).

1 pièce n. s. des Muses gail., 1609.

1 pièce n. s. sans compter celle qui est de Sigognes attribuée à Regnier par le Ms. du Musée Condé (2).

10 pièces, trois sig. et sept n. s. dont deux (une sig et une n. s.) des Muses gail., 1609 (3).

## Anthoine ESTOC

Satyres bastardes, 1615. — Recueil des plus excellans vers satyriques, 1617. Cabinet satyrique, 1618 et 1619. — Délices satyriques, 1620. Parnasse satyrique et Quintessence satyrique, 1622, 1623, et 1625 (?)

Nous entrons avec les Satyres bastardes dans la série des grandes anthologies libres et satiriques qui finiront avec le Parnasse et la Quintessence satyrique. Tous ces recueils, à l'exception cependant du Cabinet satyrique, ont eu un seul collecteur et éditeur: Anthoine Estoc, qui a partagé son privilège du Cabinet satyrique successivement avec Pierre Billaine. l'éditeur des Œuvres de Théophile, et avec Antoine de Sommaville.

# I. - Satyres bastardes du Cadet Angoulevent, 1615.

Estoc, voulant suivre la même voie qu'Anthoine du Brueil, tâte le terrain avec les Satyres bastardes du Cadet Angoulevent. Sous ce titre il semble donner non un recueil collectif, mais si on en croit l'épître dédicatoire un recueil appartenant à un seul auteur. Angoulevent c'est Nicolas Joubert, le Prince des Sots, mais le Cadet Angoulevent est un personnage imaginaire qui cache simplement Anthoine Estoc. Du Brueil avait cherché à recueillir le plus grand nombre possible de pièces inédites appartenant à des écrivains

<sup>(1)</sup> Sortez du creux d'enfer, Megère (de Sigognes).

<sup>(2)</sup> Je peins (ou Je chante) une barbe peignée (id.)
(3) Sans compter le fragment du Dialogue de Perrette à la divine Macette : A l'eure que j'entre au couple des Muses gail., 1609. Ce Dialogue : Plus luisante que n'est du verre, se trouve ici intégralement pour la première fois, mais confondu avec l'Ame de Cabroche...: Au plus creux des ronces fortes.

vivants ou morts depuis peu d'années comme Sigognes, Berthelot, Motin, etc. Estoc, au contraire, moissonne en grande partie dans les œuvres des poètes du seizième siècle. Il ne prend à chacun d'eux qu'un petit nombre de pièces de façon à ne pas attirer l'attention et à laisser à sa publication une apparence de nouveauté. C'est bien un essai que tentait Estoc avec les Satyres bastardes puisqu'il a négligé de solliciter un privilège qui lui aurait été certainement accordé; il a omis volontairement son nom et son adresse au bas du titre, il s'est contenté d'indiquer le lieu et la date.

Les  $\parallel$  satyres  $\parallel$  bastardes et  $\parallel$  autres œuvres  $\parallel$  folastres du Cadet An-  $\parallel$  goulevent  $\parallel$  Quatrain.  $\parallel$ 

Quiconque aura le mal de ratte, Lisant ces vers gays et joyeux : Je veux mourir s'il ne s'esclatte De rire, et ne pleure des yeux.

|| A Paris, || M.DC.XV (1615). || In-12. (B. A., et Cabinet de M. P. Louys).

3 ff. et 168 ff. chiff. (les 4 derniers chiff. par erreur 162, 162, 163 et 164). Comme deux ff. ont été omis dans la pagination, le volume a réellement 3 ff. et 170 ff. chiff.

Epistre du cadet Angoulevent à la venerable Macette. Adressée aux commis de la deesse Venus.

Salut et bon prouface.

« La renommée des putréfactions de Macette qui s'est estendue depuis les isles de Tremble-Fesses jusques au promontoire du Cocuage, et qui mesme a grimpé de beaucoup sur la grandeur de ma principauté célèbre, a fait que j'ay entrepris de luy dedier ce que mes gaudissantes recreations ont produit hors des entrailles de mon esprit. Enfin, ce sont mes Satyres bastardes que je te dedie, ò grande maquignonne de Vénus! afin de resjouir ton esprit au divertissement de tes plus veneriques occupations. Tu y verras les effects de tes enseignemens, depeints au naturel et comme les tableaux d'Arétin, les humeurs, les gestes et les appetits des vestales de Venus, descrites pour estre admirées des yeux de l'esprit. Que le boyau culier de tes lubriques desirs tressaute donc de joye de la dedicace que je faits de mon livre à ta venerique signorie, te resjoüissant, usque ad lacrymas, que ton renom, desjà tant cogneu, sera par delà le ciel Empirée magnifié, celebré, ratifié et loüangé par le bon génie de mon livre, que tous bons frelaux et bonnes commeres verront de bon œil, y voyant à son front satyrique ton nom pour deffenseur et dieu tutellaire, et tenant en main l'aspergès de Priape, beniront tous sa naissante prospérité, t'y recognoissant pour maraine, et pour pere celuy qui demeurera, jusques au crevé, le serviteur de tes malhonnestes graces.

Le Cadet Angoulevent. »

Sous cette signature fantaisiste il faut mettre le nom d'Anthoine Estoc.

Ce recueil collectif contient 168 pièces toutes anonymes: trente-quatre avaient paru dans les recueils libres et satiriques publiés depuis 1600; 2 dans le Sup. aux Bigarr.; 2 dans les Satyr. Regnier (S.), 1614; 1 dans le Labyr. d'amour, 1611; 7 dans les Muses gail., s. d.; 1 dans les Muses gail., 1609; 47 dans les Muses incog., 1604; 3 dans la Muse fol., 1 liv., 1600: 1 dans le He liv., 1603; et douze dans les florilèges antérieurs à 1600, soit ensemble 46 pièces déjà imprimées. Il est donc resté cent vingt deux pièces nouvelles, c'est-à-dire qui n'étaient pas dans les recueils libres publiés depuis 1600. Nous avons pu attribuer 112 pièces appartenant aux auteurs suivants:

```
Baif(J. A. de),
                               1 pièce n. s.
Beaujeu (Ch. de),
                               1 — n. s.
                               1 — n. s.
Beaulieu (E. de),
Beauxoncles (Ch. de),
                               4 pièces n. s.
Beroalde de Verville,
                               1 pièce n. s. des Muses incogn., 1604.
Berthelot (Pierre),
                               1 - n. s.
Blanchon (Joachim),
                               1 - n. s.
Boyssières (J. de),
                               8 pièces n. s.
Cornu (P. de),
                                        n. s.
D'Aurigny (Gilles),
                                        n. s.
Desportes (Philippe),
                               1 pièce n. s. des Satyres Regnier (S.), 1614.
Durand (Estienne),
                               3 pièces n. s.
Du Ryer (Isaac),
                               8 pièces n. s. dont sept des Muses gail., s. d.
Du Souhait,
                               1 pièce n. s. du Labyr. d'amour, 1611.
Fontaine (Ch.),
                               1 pièce n. s.
                               1 — n. s. de la Muse fol., I liv., 1600.
Gauchet (Cl.),
Guy de Tours,
                               24 pièces n. s. dont seize des Muses incog., 1604.
Jamet (Lyon),
                               1 pièce n, s.
Jamyn (Amadis),
                               1 — n. s. de la Muse fol., II liv., 1603.
La Vallettrye (de),
                               4 pièces n. s.
Le Breton (G.),
                               4 pièces n. s. dont une de la Muse fol., I liv., 1600.
Le Loyer (Pierre),
                               1 pièce n. s.
L, H.,
                                1 - n. s.
Louvencourt (Fr. de),
                                2 pièces n. s.
Marot (Clément),
                               6 - n.s.
Montgaillard,
                               4 - n. s. dont deux du Sup. aux Bigarr., 1614.
Muret (Marc Antoine de),
                               1 pièce n. s. et sig. La Rose dans le Cabinet satyr., 1618.
P. C.,
                               1 pièce n. s.
Regnier (Math.),
                                1 - n. s.
Rosset (Fr. de),
                                     n. s.
Saint-Romard,
                                2 pièces n. s.
Sigognes,
                                2 - n. s. dont une des Muses gail., 1609, et une
                                    des Satyr. Regnier (S.), 1614.
Tahureau,
                                   - n. s.
Turrin (Cl.),
                                2 - n. s.
 Vauquelin de La Fresnaye,
                                9 - n. s.
 Vermeil (Abraham de),
                                4 - n. s.
```

Il est resté 56 pièces anonymes.

Les Satyres bastardes et autres œuvres folastres du Cadet Angoulevent ont été réimprimées au XIX° siècle pour une Société de Bibliophiles à 106 expl. numérotés. (A Quimper-Corentins par les presses de la Société, 1865) (Bruxelles-Mertens).

# II. - Recueil des plus excellans vers satyriques, 1617.

Enhardi par le bon accueil qu'avaient reçu les Satyres bastardes, Estoc prépare une anthologie libre et satirique qui devait laisser assez loin derrière elle celles dues à ses devanciers au point de vue du cynisme de l'expression et du choix des sujets érotiques; il l'a présentée pleine des promesses... qu'elle tenait. Il sollicite donc et obtient un privilège pour le Recueil des plus excellans vers satyriques de ce temps. Cette fois, il n'avait pas hésité à chercher, comme il le dit dans sa préface, « tout ce qui était sorti de risible et de jovial de la plume des plus beaux esprits de la France ». Risible et jovial ne caractérisent qu'imparfaitement les pièces de ce florilège, aussi, un peu plus loin, s'élève-t-il à l'avance contre les critiques de « quelques visages sévères et hypocrites censeurs (qui semblent des Curies, peut-estre vivent en Epicuriens) qui seront tentés de reprendre de libre franchise et de trop de lasciveté les autheurs de pièces que tu pourras lire icy que leur respondront pour moy et moy pour eux ce que Pline disoit en pareil cas à semblable qu'eux :

Nostre vers est lascif: mais nostre vie est bonne, Le vice estant cogneu, librement s'abandonne. »

Voilà qui est parlé net. Nous ne suivrons pas Estoc dans son plaidoyer dont il était le premier à ne pas croire un mot. Ce qu'il escomptait, c'était le succès, et le succès allait répondre complètement à son attente, mais non tout d'abord sous la forme oû il l'attendait.

Recueil des plus || excellans || vers satyriques || de ce temps. || Trouvez dans les Cabinets des sieurs || Sigognes, Regnier, Motin, qu'au- || tres, des plus signalez Poëtes || de ce siècle. || A Paris, || chez Anthoine Estoc au Palais, en la gal- || lerie des prisonniers, près la Chancellerie. || M.DC.XVII (1617). || Avec Privilège du Roy. || In-12 (B. A., et Cabinet de M. P. Louys).

6 ff. prél. pour le titre ; l'avis « Au Lecteur »; deux quatrains anonymes : Sur le présent livre, Vous autres que l'Amour regarde de travers ; Aux dames, Dames qui tombes à l'envers, et le privilège du Roy. — 222 ff. chiff.

Voici le texte de l'avis « Au Lecteur ».

« Ton desir et la curiosité sont contentées en ce present qui t'est fait icy (Amy Lecteur) Qui sont les vers picquans et Satyriques des Sieurs de Sigognes, Regnier, Motin, et autres Poëtes excellans de ce siècle, que la rareté avoit si long-temps tenus dessous les ombres d'un morne silence, et qui pour estre trop chers à ceux mesme qui leurs (sie) avoient donné naissance n'en vouloient obliger le public, redoutant son ingratitude, qui bien que grande ordinairement ne me donnera sujet néantmoins de relever de loüanges, les personnages dont je te parle : Car ce faisant ce seroit en amoindrir la gloire, qui porte leurs merites écrits en l'Eternité. à la prononciation de leur seul nom. Te suffise donc de sçavoir, que c'est ce dequoy tant de gallands esprits ont parlé, et ce que tant de belles ames ont souhaitté, qui se presente à toy, et que tu verras sans aucun manquement, tout ce qui est sorty de risible et de jovial de la plume des plus beaux esprits de la France. Et pour t'en faire jouyr avec plus de contentement, mon soing a esté de remettre en leur premier estre et vraye intelligence quelques pièces qui ont esté cy devant

imprimées, manques et défectueuses en leurs plus naïfves parties, et d'en rechercher d'autres nouvelles dans les coings les plus retirez des cabinets, tant des chers nourrissons des Muses, qui ont cy devant vescu plains de gloire, que de ceux qui tous les jours les caressent encore, à fin que les plus superbes Monarques s'éternisent par elles en cest Univers. : « Néantmoins encore que cela soit (Lecteur) j'ay une apprehension en mon ame, en te faisant le present que je te faicts, qui est que quelques visages severes ou hypocrites censeurs (qui semblent des Curies, peut-estre vivent en Epicuriens) ne reprennent de libre franchise, et de trop de lasciveté, les autheurs des pièces que tu pourras lire icy, qui leurs respondront pour moy, et moy pour eux, ce que Pline disoit en pareil cas à de semblables qu'eux :

Nostre vers est lascif: mais nostre vie est bonne, Le vice estant cogneu, librement s'abandonne.

C'est ce qui monstre la laideur du vice, que le decouvrir, et parler franchement de sa salleté, c'est rompre ses charmes et sa lubricité; A tel sujet Apulee, Petrone, et milles autres qui ont librement parlé sans deguiser matiere et bien que leur Muse fut recogneue lascive, leur vie se trouvoit exempte de reprehension: Juges-en le mesme de ce livre, et de ses Autheurs, qui le presentent à ton beau jugement ou intention de decouvrir par luy l'effronterie et l'usage trop commun de la volupté, et non pour en embrasser les sales plaisirs et la brutalité. Ce qui fera que par le premier tu trouveras mon present utile, et par le dernier plus nuisible que delectable. Mais soit que ce soit (Lecteur) si mon labeur ne t'est agréable, ne jette tes yeux sur ce livre, à fin de le lire, ou bien si tu me faits la faveur de le lire, faits-moy pareillement celle d'oublier ce que tu auras leu, ou si tu ne l'oublies supportes-en amiablement les défaux, je t'en conjure: Car aussi bien n'est-ce qu'un passe-temps de Carneval, que je te présente, et qui (soit que tu vueilles, ou ne vueilles pas) ne sera autre chose que ce qu'il est. Adieu ».

#### et du Privilège du Roy:

Louys, Par la grace de Dieu, Roy de France, et de Navarre. A nos amez et feaux Conseillers, les gens tenans nostre Cour de Parlement de Paris, Prevost dudit lieu, Seneschaux de Lyon, Poictou, ou leurs Lieutenans, et à tous autres nos Juges et Officiers qu'il appartiendra, Salut, Nostre bien aymé Anthoine Estoc, marchand Libraire en nostre bonne ville de Paris, nous a humblement fait remonstrer, qu'il a avec fraiz recouvert un livre intitulé, Recueil des plus excellans Vers Satyriques de ce temps : Trouvez dans les Cabinets des Sieurs de Sigognes, Regnier, Motin, qu'autres des plus signalez Poëtes de ce siècle. Lequel livre il desireroit Imprimer ou faire imprimer, vendre et distribuer: mais craignant qu'après avoir fait les fraiz qu'il conviendra faire pour ladite Impression, quelqu'autres marchands Libraires et Imprimeurs le voulussent aussi Imprimer, ou faire Imprimer : Ce qui seroit le frustrer du fruict qu'il espere de ses labeurs, et luy faire recevoir perte et dommage. Nous pour ses (sic) causes, et autres considérations à ce nous mouvans, desirans que ledit Estoc ne soit frustré de ses peines et travaux, luy avons permis et permettons iceluy livre Imprimer, vendre et distribuer en cestuy nostre Royaume, en tel volume et caractère que bon luy semblera, et cependant l'espace de six ans, à commencer du jour que ledit livre sera achevé d'Imprimer, sans que pendant ledit temps aucuns autres le puissent Imprimer, vendre, ny distribuer en tout et par tout cestuy nostre Royaume, sans le consentement dudit Estoc et ce à peine de cinq cens livres d'amende, applicables moytié aux pauvres, moytié audit suppliant, et confiscation de tous exemplaires qui se trouveront d'autre Impression, et de tous despens dommages et intérests. Car tel est nostre plaisir, nonobstant oppositions quelsconques. Donné à Paris, le 12 d'octobre 1616. Et de nostre regne le septienne.

Par le Conseil

Signé: DE VERNESON. »

Ce recueil n'a pour ainsi dire rien emprunté au précédent, quelques pièces seulement (1). Il comprend 220 pièces dont quatre-vingt-quatorze sont signées et cent vingt-six anonymes. Soixante-deux provenaient des recueils libres et satiriques publiés depuis 1600 : 4 des Satyr. Regnier (S.), 1616; 3, id. (S.), 1614; 2 Satyres bast., 1615: 18 Sup. aux Bigarr., 1614;

<sup>(1) 2</sup> de Sigognes, 1 de Desportes, 2 de Vermeil, 1 anonyme.

1 des Muses gail., s. d.; 24, id., 1609; 1 des Muses incog., 1604; 8 du Labyr. récr., 1602; 1 de la Muse fol., I liv., 1600; et cent cinquante-huit sont nouvelles. Nous avons pu attribuer 70 pièces.

Les 164 pièces signées et attribuées appartiennent aux auteurs suivants :

11 pièces n. s. dont huit du Labyr. recr., 1602. Baif(J. A. de). 1 pièce sig. Du Gayverger. Beauxoncles (Ch. de), 3 pièces dont une sig. Sigognes qui est de Berthelot (1) Berthelot (Pierre), et une n. s. du Sup. Bigarr., 1614. Bouteroue (Alex.), 2 pièces des Muses gail., 1609. Conti (princesse de), 1 pièce n. s. Davity (Pierre), 5 pièces dont une n. s. Desportes (Philippe), 2 pièces : une sig. des Satyr. Regnier (S.), 1614, et une Des Yveteaux (Vauquelin), 1 pièce n. s. n. s. Doublet (Jean), 1 - n. s. Du Gayverger, 8 pièces sans compter une sig. Du Gayverger qui est sig. C. D. B. (Beauxoncles (Ch. de) dans le Cab. Satyr., 1618. Du Ryer (Isaac), 1 pièce n. s. des Muses gail., 1609. F. D. L. G., 1 pièce. G. V.1 - n. s. Guy de Tours, 1 pièce n. s. des Muses incog., 1604. Jamyn (Amadis), 2 pièces n. s. Joubert (Nic.), 1 pièce n. s. Lespine (de), 1 pièce. Lingendes (J. de), 1 pièce du Parnasse, T. II, 1607. Malherbe. 2 pièces dont une n. s. Marot (Clément), 1 pièce n. s. Maynard (Fr.), 10 pièces dont neuf n. s. Mermet (Claude), 3 - n. s. Mesadoire, 1 pièce. Montgaillard, 2 pièces. Motin (Pierre), 35 pièces: vingt signées (2 du Sup. Bigarr., 1614), dont deux sig. Sigognes (une des Muses gail., 1609) qui sont de Motin (2) et quinze n. s. (2 du Sup. Bigarr., 1614 et 1 des Muses gail., 1609), sans compter une sig. Motin (du Sup. Bigarr., 1614) qui est de Sigognes (3).

1 pièce n. s. des Muses gail., 1609.

Peletier (Jacques), du Mans,

<sup>(1)</sup> Lettre du sieur de Sigognes envoyée à un Marquis, Satyre : Parmy les assaux qu'on me donne, elle avait paru anonyme dans les Muses gail., 1609.

<sup>(2)</sup> La Cascarette, satyre, par le sieur de Sigognes : Clepton le boesme effronté.

De Nays Stances, par le sieur de Sigognes : Fille du ciel et de l'année.

<sup>(3)</sup> Satyre contre une dame par le sieur Motin : C'est doncques maintenant l'usage.

Regnier (Math.),

Saint-Gelais (Melin de), Sainte-Marthe (Scevole de), Sigognes, 13 pièces : onze sig. et deux n. s. (1 du Sup. Bigarr., 1614) sans compter deux sig. Regnier (dans le Rec. vers satyr. 1617), qui sont de Sigognes (1).

2 pièces n. s.

1 pièce n. s.

44 pièces dont trente-six sig.: vingt-huit provenaient des recueils libres et satiriques publiés depuis 1600: 8 du Sup. Bigarr., 1614 (une sig. Motin qui est de Sigognes et deux sig. Regnier qui sont également de Sigognes); 2 des Satyr. Regnier (S.), 1614; 14 des Muses gail., 1609; et 1 de la Muse fol., I liv., 1600, — et huit n. sig. (1 des Satyr. Regnier (S.) 1616) et 2 des Muses gail., 1609) sans compter deux pièces sig. Sigognes qui sont de Motin (1 des Muses gail., 1609) et 1 (également des Muses gail., 1609) qui est de Berthelot.

Trellon (Claude de), Vauquelin de La Fresnaye, Vermeil (Abraham de),

1 pièce.

2 pièces n. s.

2 - n. s. des Satyr. bast., 1615.

Il est resté 56 pièces anonymes.

Le Recueil des plus excellans vers satyriques de ce temps a été réimprimé au XIX° siècle à la suite du Parnasse satyrique :

Le Parnasse satyrique du sieur Theophile avec le Recueil des plus excellens vers satyriques de ce temps. Nouvelle édition complète revue et corrigée... Gand, Duquesne, Paris, Claudin, 1861, 2 vol. in-8.

Le Recueil des plus excellens vers satyriques... commence à la p. 457 du t. II.

## III. — Cabinet satyrique, 1618 et 1619.

Le privilège obtenu par Anthoine Estoc le 12 octobre 1616 pour le Recueil des plus excellans vers satyriques de ce temps était d'une durée de six années et cependant cet imprimeur lance en 1618 une nouvelle anthologie du même genre qui n'est autre, en réalité, que le Recueil des plus excellans vers satyriques corrigé et surtout notablement augmenté, avec cette circonstance aggravante que l'Avertissement au lecteur du Cabinet satyrique exécute cruellement la compilation datée de 1617 et cela sans aucun souci de ménager Estoc son collecteur-éditeur : « Amy lecteur, il y peut avoir un an que la fatale ambition de quelques gens sans cerveau exposa, comme par rareté, un monstre à ta veue, il portoit en chef le nom de livre, et n'avoit en soy rien moins que

<sup>(1)</sup> Dialogue de l'âme de Villebroche, parlant à deux courtisanes, une des marets du Temple, et l'autre de l'isle du Palais. Par le sieur Regnier: Au plus creux des ronces fortes; Dialogue de Perrette parlant à la divine Macette. Par le sieur Regnier: Plus luisante que n'est du verre. (Sup. Bigarr., 1614).

cela...» Nous arrêtons ici notre citation, le reste est à l'avenant, il y a plusieurs pages sur ce ton. Il n'est pas habituel de se sacrifier soi-même et vraiment à quel mobile obéissait donc Estoc en se laissant maltraiter de la sorte ? La réponse s'impose : A une combinaison qui lui avait été proposée et qui certainement était avantageuse. En lisant la préface on est frappé du caractère personnel qu'elle revêt ; on ne se trouve plus en face d'une spéculation de libraire comme les Muses gaillardes, les Suppléments aux Bigarrures de Tabourot et aux Satyres de Regnier, les Satyres bastardes, le Recueil des plus excellans vers satyriques, mais bien d'un véritable florilège présenté sinon par un poète qui se défend d'y avoir inséré ses vers (raison de plus pour les y mettre) tout au moins par un amateur, rimeur d'occasion, qui tient à y voir figurer les pièces qu'il a distinguées ou qu'il possède dans son cabinet et qui a hâte de justifier son travail. Cet avertissement est un véritable manifeste. Ce point établi, les initiales C. D. B. placées au dessous du quatrain aux Lecteurs :

Quiconque aura le mal de rate Lisant ces vers gays et joyeux, Je veux mourir s'il ne s'esclate De rire et ne pleure des yeux.

vont nous livrer le nom de cet amateur. Il n'y a avant 1618 aucun écrivain grand ou petit dont le nom commence par les initiales C. D. B., alors qu'il a existé un cousin de Sigognes Charles de Beauxoncles (1) dont le satirique avait peut-être été le parrain. Ce Charles de Beauxoncles semble réaliser toutes les conditions nécessaires pour s'identifier avec l'auteur de l'Avertissement au Lecteur du Cabinet satyrique. En effet quels sont les poètes qui brillent au premier rang dans ce recueil ? Ce sont Sigognes et ses amis : Sigognes avec 63 pièces dont dix-huit nouvelles, Motin avec 65 pièces dont vingt-trois nouvelles, Regnier avec 21 pièces dont six nouvelles, Berthelot avec 11 pièces dont quatre nouvelles. Or en 1618 Sigognes, Regnier, Motin étaient morts : Sigognes en 1611, Regnier en 1613 et Motin en 1614. Quel pouvait être l'amateur assez bien placé pour posséder une fraction inédite aussi importante de leurs œuvres? On avouera que Charles de Beauxoncles se trouvait dans cette situation et si nous ajoutons qu'il y a dans le Cabinet satyrique six pièces signées C. D. B., notre hypothèse s'en trouvera encore fortifiée. Ce n'est pas tout, nous ignorons si les exemplaires du Cabinet satyrique furent enlevés de suite chez Estoc et chez Billaine (avec qui Estoc avait partagé le privilège) mais il est certain que l'année suivante (2) le Cabinet satyrique était réimprimé, diminué et augmenté, et plutôt diminué qu'augmenté. Le quatrain et une des pièces signée C. D. B. avaient disparu et aux quatre autres de C. D. B. on avait enlevé les initiales! Pourquoi cette subite métamorphose? L'explication la plus vraisemblable est que le collecteur (en l'espèce Ch. de Beauxoncles) a regretté de voir les initiales de son nom dans le Cabinet satyrique et comme c'était lui qui avait fait les frais de l'édition

<sup>(1)</sup> Voir sa notice.

<sup>(2)</sup> Trois mois après si on en croit l'avis de L'Imprimeur au lecteur de la seconde édition qui a remplacé l'Avertissement au Lecteur. Si cette assertion est exacte, la seconde édition de 1619 aurait été postdatée.

de 1618, il a exigé d'Estoc la réimpression de 1619. Est-ce à la suite d'observations de sa famille ou pour tout autre motif qu'il a pris cette résolution? Il n'importe, le fait est là et on ne saurait le discuter: Un motif personnel intéressant le collecteur du Cabinet satyrique de 1618 a seul été la cause déterminante de l'édition de 1619 réimprimée en 1620, 1621, 1622 et 1623.

Enfin pourquoi Estoc qui, dans le privilège annexé aux Délices satyriques, désigne ce recueil sous le titre de Cabinet satyrique seconde partie l'a-t-il appelé Délices satyriques? Ne serait-ce pas parce que Ch. de Beauxoncles aurait pu protester contre l'emploi d'un titre qu'il avait choisi et qui était en quelque sorte sa propriété?

Ceci dit sur la première édition du Cabinet satyrique, il est certain que la vogue de cette publication s'est affirmée sinon immédiatement tout au moins après la seconde édition de 1619 et ce succès n'a pas été sans causer quelque scandale. Le parti ultra-religieux de la Cour s'émut, nous verrons les conséquences de cet état d'esprit quand nous arriverons aux Délices satyriques suite du Cabinet satyrique et au Second livre des Délices de la Poésie françoise (1). Il faut croire qu'Estoc avait pris goût aux recueils satiriques, sa notoriété dans ce genre était telle que les ennemis de Théophile feront appel à ses presses en 1622, 1623 et peut-être 1625 pour perdre le pauvre poète!

A) 1618. — Le Cabinet || satyrique || ou || recueil parfaict || des vers piquans et || gaillards de ce temps. || Tiré des secrets Cabinets des Sieurs de Si || gognes, Regnier, Motin, Berthelot, || Maynard, et autres des plus signa || lez Poëtes de ce Siecle. || A Paris, || chez Anthoine Estoc, au Palais en la gal- || lerie des Prisonniers pres la Chancellerie. || M.D.C.XVIII (1618). || Avec privilege du Roy. || In-12. (Bibl. nat. Res., p. Ye 115, Cabinet de M. P. Louys; ex meis).

Fr. gr. 10 p. chiff. pour l'Advertissement au Lecteur; 1 ff. n. chiff. pour un quatrain anonyme, un sixain Aux Dames, sig. G. V. et un quatrain Aux Lecteurs sig. C. D. B., 703 p. chiff. et 11 ff. dont 2 bl. pour le privilège et la table, la pagination saute de 383 à 394. A la p. 581: Le Cabinet satyrique ou meslanges des vers picquans et gaillards de ce temps. Tiré des Secrets Cabinets des Sieurs de Sigognes, Regnier, Motin, Berthelot, Maynard, et autres des plus signales Poëtes de ce siecle (titre courant).

#### Advertissement au lecteur.

« Curieux Lecteur, il y peut avoir un an que la fatale ambition de quelques gens sans cerveau exposa comme par rareté, un monstre à ta veuë: il portoit en chef le nom de livre, et n'avoit en soy rien moins que cela (2). La matière y estoit en la plus part de ces membres, la forme en quelques uns, l'ordre en nul: inegalité, meslange, confusion par tout. Je croy que la nature qui en fit l'assemblage estoit Democritienne, et qu'elle s'attendoit que le hazard lui en formeroit un corps bien composé, mais bien loin de cela, là où devoit estre la teste s'eslevoit mal à propos une cuisse, le col estoit placé dessous le ventre, les espaules servoient de pieds, bref toutes les parties comme à l'envy, sembloient s'efforcer à s'esloigner de leur assiete naturelle. Les Muses et leurs Nourrissons que l'on en avoit faits les Pères,

(2) Le Recueil des plus excellans vers satyriques de ce temps... 1617.

<sup>(1)</sup> Le Second livre des Délices de la poésie françoise a eu pour éditeur Toussainet du Bray.

eurent horreur de le voir tel à sa naissance et desavoüerent, d'une voix commune ce vicieux accouchement. Il n'y eut point d'ame pour peu qu'elle eust d'inclination à leurs merites, qui ne sentist leur affliction, et qui ne desirast passionnement de la soulager si elle estoit capable de consolation. Il est vray que la chose estoit comme deplorée, et plusieurs avec regret se sont empeschez de l'entreprendre, de peur de tomber en la mesme faute qu'ils trouvoient blasmables en autruy. En fin touché de ceste douleur commune, je me suis avancé à ce penible ouvrage, non par vanité : (car outre ce qu'elle m'est du tout estrange, celant mon nom, j'ote tout soupçon que cela soit qui me le face faire) mais seulement pour me trouver ès mains plus de moyens de l'acheminer à bien, que pas un autre, ce croy-je. Pièce à pièce et morceau à morceau, jusques aux plus petites parcelles, j'ay exactement recherché leur propre et naïfve constitution, y av inceré par cy par là ce que l'ingrate negligence de ces escervelez y avoit obmis absurdement en la pluspart, et les ay fidellement restituées selon l'intention de leur nature, rejettant avec rigueur ce qui estoit indigne d'entrer en la structure d'un ouvrage dont les parties doivent avoir de la ressemblance et de la bonté, et non seulement cela, mais encore y adjoustant plus d'une fois autant qu'il n'y en avoit, j'ay preparé ce corps à recevoir une juste et louable grandeur. Or ce que tu dois estimer en cecy est, qu'il n'y a rien en tous ces amas que de beau, de rare et d'exquis, que les plus delicates oreilles du temps n'ayent approuvé, et qui n'ait passé par l'estamine la moins interressée du siècle : l'un y est pour la conception et pour la pointe, l'autre pour la doctrine artistement deduite, l'autre pour la facilité et netteté, la plus part pour tout ensemble, si bien que sans te preocuper, je te dis que tu dois croire, dequoy que ce soit qui s'y trouve, que puisqu'il y est il est estimable. Pour moy, je te veux dire iey que bien que peut estre je l'eusse peu, il n'y a rien du tout de moy, tant pour ce que je me defie de mon jugement en ce qui me touche, que pour ne monstrer pas que je vueille faire passer mes choses pour bonnes parmy tant de bonté, et t'obliger à me louer en la louange que tu donneras sans doute à ce livre. Ronsard y preside, Belleau s'y signale, Desportes les y suit (et ceux-cy en choses non veuës en leursœuvres separées), Sigognes, Motin, Regnier, Berthelot, Maynard, et tout le reste des esprits libres de ce temps, y font voir purement ce qu'ils ont desjà monstré, et ce qui leur restoit à donner au public. Je sçay qu'il y a des rechignés par le monde qui blasmeront mon travail, improuvant les matières que ce livre contient, mais je ne m'arresteray point à leur respondre pour les esclaircir, car estant pour la pluspart esprits foibles, ils ont pour propriété d'estre opiniatres en leurs opinions, et autant incapables de raison que de legitime vertu. A toy bien (discret lecteur) te diray-je que la mesme raison qui faisoit aux sages Lacedemoniens yvrer les llotes, et les monstrer à leurs enfans en cest estat, cette l'a mesme a porté ces divins esprits à traicter ces matières en leur nudité et sans desguisement les proposer à la veuë d'un chacun les unes et les autres, non pour les faire imiter, ains pour en la saleté et impureté des choses monstrées, comme contraindre les esprits à les fuir et avoir en horreur. Ainsi en ont usé les anciens Comicques et Grecs et Romains; ainsi Horace, Juvenal, Perse, Martial, et tous plains d'autres Satyriques, que l'injure des temps nous a ravy. Petrone et l'Apulée n'avoient point d'autre but ; cà esté seulement celuy du parfaict Guzman en Espagne (1), de nostre temps, et l'Euphormio (2) s'y estant si bien pris, a bien monstré par son Apologie (3) le profit qu'il pretendoit faire par ses invectives et reprehensions. Qui peut nier celuy qu'ont fait le Bernia (4) en Italie, et le mesme Regnier en France ? Ce sont Philosophes desguisez, dont les moralitez attachées avec energie aux vices des particuliers, entrent avec plaisir au plus profond de l'ame à son insceu, si bien qu'elle recognoist plustost le bien que le lieu d'où il luy vient. Et qui me presseroit davantage là-dessus, je demanderois que doivent avoir de plus contraint ces temps cy (si le vice y règne autant que jamais) que n'avoient les Anciens où les mesdisances approuvées plustost que punies, estoient recompensées par les offences, où les Soldats au triomphe du plus grand Capitaine du monde, l'accusoient luy mesme des vices que la plus part croyoient n'estre pas en luy, et neantmoins il est certain en l'estat de vivre où nous sommes, qu'il nous est moins permis de pecher qu'au leur, et par consequent plus necessaire d'obvier aux fautes par toutes inventions, bien qu'en apparence deshonnestes, estant loy naturelle que de deux maux il faut choisir le moindre. Ainsi le Chirurgien coupe le bras avec douleur pour ne perdre tout le corps, ainsi pour mesme raison les Anciennes Républiques permettoient

<sup>(1)</sup> Le Guzman d'Alfarache de Mateo Aleman dont la traduction française ne parut qu'en 1621.

<sup>(2)</sup> L'Euphormion de J. Barclay.

 <sup>(3)</sup> L'Apologie de l'Euphormion forme la troisième partie de ce livre.
 (4) Francesco Berni.

les bordeaux publics, et quelques modernes avec prudence le font : car quel est l'effect au pis de cette lecture ? l'oreille chaste en est lezée, mais le cœur chaste en est fortifié ; le cœur impudicq en est entretenu mais l'ame impudicque en est rappellée à son devoir par le portraict de sa difformité. Cela proprement est creuser et perdre un peu de terre pour esgouter un champ entierement noyé. Au reste tout Poëte est libre et lascif, et peu ou point en trouverra-t'on dont l'entousiasme n'ait porté l'esprit à s'esgayer ou dans la reprehension des vices ou dans la description de ses contentemens ; leurs œuvres, pour la pluspart, en sont farcies, ou par propre subjet, ou par occasion, tous les Satyriques ont atasché le premier ; pour le second, Homère en des endroits s'y est emporté, Théocrite l'a affecté : Virgile s'y est pleu, en l'un et autre en sa Didon, et en son Averne: Ovide n'est autre chose, Catulle, Properce, Tibulle, n'avoient presque point d'autres subjects : Ausone Poëte Chrestien l'a fait plus peniblement et plus lascivement qu'aucun de ceux-cy : Marulle y a beaucoup travaillé ; Jean second semble ne se satisfaire qu'en cela ; je ne dis rien de Bèze, quoy que gentil Autheur (car il m'est suspect), Buccanan y a employé sa plus forte vigueur. Nos Italiens, nos Espagnols, nos François à l'envy qui ouvertement, qui par allusion, se sont penez sans peine a exprimer leurs conceptions sur cela. Si bien que blasmer cecy, sera velipender en gros ce que l'on estime en detail, où il n'y peut avec raison avoir subject de blasme, sinon à y avoir inseré trop de choses à estimer. Et puis ce n'est point un Rablais (sic) (dont pourtant les œuvres sont communes et comme permises en toutes mains). Toute impieté en est hors, le respect aux choses divines y est exactement gardé, que si parfois, il s'y coule quelque chose d'approchant à cela, bien qu'il soit supportable, que les pointes en soient inuocentes, il ne s'y en trouvera point, pour ce que la fin de la Satyre n'est pas de diffamer la personne, ains le vice, et si parfois elle luy suppose des noms, c'est pour luy donner corps et le rendre perceptible, et ainsi prenant l'universel sous un nom indifferent, corriger sans offence le general, que les Predicateurs mesme tiennent à devoir d'entreprendre. Davantage j'ay à te dire qu'une des considérations qui m'ont faict te donner eccy (sçache m'en bon ou mauvais gré, il ne m'en chaut), est que comme l'experience m'a monstré que les choses les plus interdittes sont les plus desirées et recherchées, et estant trouvées les plus cheries et les plus examinées ; j'ay creu en te donnant librement ce que jusques icy a esté si rare que la possession t'en rassasiera jusques au desgoust sinon au mespris, l'a où les retenant cachées en l'ombre d'un fidelle cabinet, ce seroit tousjours aiguiser ta curiosité, et t'en faire cercher la veuë avec plus d'impacience que d'édification. Il seroit icy à propos de te faire cas de l'ordre et de la disposition des parties de ce volume, mais je ne puis, pource qu'elle est toute de moy, et que j'ay autant de peine à louer mon travail, que de facilité à estimer celuy d'autruy; seulement te diray-je qu'elle est au mieux qu'elle m'a semblé qu'elle d'eust estre pour ton contentement et pour sa beauté : chaque chose au moins est reduitte sous son tiltre particulier avec telle abondance et si peu d'affectation qu'il te doit sembler (veu l'egalité de la suitte) que cete diversité d'esprits ait unanimement conspiré au bastiment de cet ouvrage pour le rendre accomply. Ce que j'ay faict pour l'ordre des chefs en général, et en particulier, je le laisse à ta discretion de le juger, te priant seulement pour toute recompense d'y prendre garde exactement, car c'est en l'examen judicieux de ces choses que je veux espérer de te plaire : entre une telle quantité de pièces, neantmoins, il s'en est rencontré qui n'ont point trouvé de compagnie; celles-l'à ont esté mises à part sous le nom de mestanges (1). où parmy-le desordre encore y a t-il eu quelque espèce d'ordre gardé. Et de plus je n'ay point creu qu'il peust estre parfaict, sans la table de toutes les Pcesies qui y sont contenües, et celle là je la luy ay faite exacte et entière. De sorte que ce corps de Livre peut sans vanité et sans arrogance s'attribuer ce nom, tant pour la beauté de ses membres que pour leur legitime et naturelle collocation, enquoy consiste le plus la grace et l'espoir de vie, qui ne peut estre ny aux monstres ny aux avortons. Aussi je t'avertis Lecteur, qu'ayant ce present Livre tu n'as que faire de chercher le Recueil des vers satyriques, les Satyres de Regnier. pour avoir ce meslange qui est en suitte, les Muses gaillardes, et les Satyres bastardes. Reçoy-le, amy Lecteur, et croy l'ayant, posseder la fleur exquise de toute la gentillesse Poëtique et satyrique. Tu m'en sçauras gré, si tu veux, mais sçache que je t'oblige et que je cognois t'obliger. Adieu ».

#### Extraict du Privilège du Roy.

« Par grace et Privilège du Roy il est permis à Anthoine Estoc, Marchand Libraire à Paris, d'Imprimer ou faire Imprimer, vendre et distribuer, tant de fois qu'il luy plaira, un Livre intitulé Le Cabinet

<sup>(1)</sup> La partie Meslanges commence à la p. 581.

Saturique ou Recueil parfaict des vers piquans et gaillards de ce temps. Et dessences sont faites à tous Libraires et Imprimeurs et autres de quelque estat et qualité ou condition qu'ils soient, de ce Royaume, de l'imprimer ou faire Imprimer ny en extraire aucune chose, sans le congé et consentement dudit Estoc, pendant le temps et terme de six ans entiers et accomplis, sur peine de confiscation des exemplaires qui en seront trouvées, et de cinq cens livres d'amende, applicables moitié au Roy, et l'autre audit Estoc, comme plus à plein est contenu et declaré ès-lettres dudit Privilège. Donné à Paris le huictiesme jour de Juin mil six cens dix-huict, et de nostre regne le neuviesme.

Par le Conseil

Signé: Bergeron.

Ledit Estoc a consenty et consent que Pierre Billaine, aussi Marchand Libraire à Paris, jouisse dudit Privilège, ainsi qu'il a esté accordé entr'eux. Faict à Paris ce dixiesme de Juillet 1618 ».

Le Cabinet satyrique reproduit 460 pièces dont deux cent trente-trois signées de noms ou d'initiales et deux cent vingt-sept anonymes ; 171 sont nouvelles, c'est à dire n'avaient pas figuré dans les recueils libres et satiriques publiés depuis 1600 et 289 provenaient des dits recueils : 94 du Rec. vers satyr., 1617; 2 des Satyr. Regnier (S.), 1617; 14, id., 1616; 2, id., 1614: 55 des Satyres bast., 1615; 19 du Sup. Bigarr., 1614; 1 du Labyr. amour, 1611; 2, id., 1610; 7 des Muses gail., s. d.; 57, id., 1609; 10 des Muses incog., 1604; 12 de la Muse fol., 1603; 14, id., I liv., 1600. — Nous avons pu attribuer 108 pièces.

Les 341 pièces signées de noms ou d'initiales et attribuées appartiennent aux auteurs suivants:

B. (de),Baif(J. A. de),

Beaumont-Harlay (de),

Beauxoncles (Ch. de),

Belleau (Remy), Bergeron (Pierre),

Berthelot (Pierre),

Beroalde de Verville,

2 pièces n. s. des Satyr. Regnier (S.), 1617.

1 pièce n. s. du Rec. vers satyr., 1617.

1 pièce n. s.

6 pièces sig. C. D. B dont une nouvelle, une du Rec. vers satyr., 1617, où elle est signée du Gayverger et quatre des Satyres bast., 1615.

1 pièce.

5 pièces dont une sig. P. B.

1 pièce de la Muse fol., I liv., 1600.

10 pièces, dont quatre nouvelles et six des recueils publiés depuis 1600 : une du Rec. vers satyr., 1617; une des Satyres bast., 1615; une (n. s.) du Sup. Bigarr., 1614; trois (une sig. Sigognes (1) et une n. s.) des Muses gail., 1609.

Bèze (Théodore de),

Blenet (capitaine) dit Bel-Air, 1 pièce n. s. de la Muse fol., II liv., 1603.

1 pièce sig. Motin.

3 pièces : deux des Muses gail., 1609 et une de la Muse fol., I liv., 1600, sans compter 1 sig. ici Bouteroue de la Muse fol., II liv., 1603, qui est de Claude Brissart.

Boyssières (J. de), Brissart (Cl.),

Bouteroue (Alex.),

1 pièce n. s. des Satyres bast., 1615.

1 pièce sig. Bouteroue de la Muse fol., IIe liv., 1603.

<sup>(1)</sup> L'on m'a dit qu'une Robine.

C. D. B., voir Beauxoncles, C. D. M., 1 pièce n. s. de la Muse fol., I liv., 1600. Chaulvet, 1 pièce sig. Motin. Chrestien (Florent), 1 - n. s. Conti (princesse de), n. s. du Rec. vers satyr., 1617. Cornu (P. de), 2 pièces n. s. des Satyres bast., 1615. Daudiguier (Vital), 1 pièce n. s. des Muses gail., 1609. D'Aurigny (Gilles), 1 - n. s. des Satyres bast., 1615. D'Avity (Pierre), 5 pièces du Rec. vers satyr., 1617. Desportes (Philippe), 2 pièces : une du Rec. vers satyr., 1617, et une des Satyres Regnier (S.), 1616, sans compter une sig. Desportes du Rec. vers satyr., 1617, qui est de Des Yveteaux. Des Yveteaux (Vauquelin), 3 pièces, dont deux nouvelles (une n. s.) et une du Rec. vers satyr., 1617, sig. Desportes. Du Gayverger, 1 pièce n. s. du Rec. vers satyr., 1617, sans compter celle sig. ici C. D. B. (Ch. de Beauxoncles) et qui est sig. Du Gayverger dans le Rec. vers satyr., 1617. 1 pièce n. s. des Muses gail., 1609. Du Mas (S.), Durand (Estienne), 3 pièces n. s. des Satyres bast., 1615, Du Ryer (Isaac), 9 pièces dont une nouvelle (n. s.) et huit des recueils publiés depuis 1600 : sept (quatre n. s.) des Muses gail., s. d., et une sig. D. R. des Muses gail., 1609. Du Souhait, 1 pièce du Labyr. amour, 1611. F. C., 4 pièces n. s. Fonteny (Jean de), 1 pièce n. s. Fornier (Raoul), 4 pièces: une n. s. du Labyr. amour, I liv., 1610, et trois (deux n. s. et une sig. Motin) de la Muse fol., II liv., 4603. Gauchet (Cl.), 1 pièce des Muses incog., 1604. Guy de Tours, 12 pièces n. s. : trois des Satyres bast., 1615, et neuf des Muses incog., 1604, dont deux sig. par erreur Berthelot et Motin. G. V.,1 pièce du Rec. vers satyr., 1617. Jamyn (Amadis), 2 pièces n. s. : une du Rec. vers satyr., 1617, et une de la Muse fol., II liv., 1603. Jodelle (Est.), 1 pièce n. s. de la Muse fol., II liv., 1603. 1 pièce n. s. du Rec. vers satyr., 1617. Joubert (Nic.), Larivey (Pierre de), 2 pièces n. s. La Ronce, 4 pièces dont une sig. L. R. La Roque (S. G. de), 1 pièce n. s. La Rose, voir Muret (Marc-Antoine de), La Vallettrye (de), 7 pièces : quatre des Muses gail., 1609 (dont deux sig. par erreur Motin et deux n. s.), et trois (n. s.) des Satyres bast., 1615.

| RECUEILS COLLECTIFS LIBRE     | S ET SATIRIQUES PUBLIÉS DE 1600 A 1626                                                                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le Breton (G.),               | 4 pièces n. s. dont trois des Satyres bast., 1615, et une de la Muse fol., I liv., 1600.                    |
| Le Loyer (Pierre),            | 1 pièce des Satyres bast., 1615.                                                                            |
| Lespine (de),                 | 1 pièce du Rec. vers satyr., 1617.                                                                          |
| L. H.,                        | 1 — n. s. des Satyres bast., 1615.                                                                          |
| Lingendes (Jean de),          | 4 — du Rec. vers satyr., 1617.                                                                              |
| Luc (Robinet de),             | 1 — n. s.                                                                                                   |
| Mailliet (Marc de),           | 4 — des Muses gail., 1609.                                                                                  |
| Malherbe,                     | 3 pièces dont deux n. s. et une sig. M. du Rec. vers                                                        |
|                               | satyr., 1617.                                                                                               |
| Marot (Clément),              | 5 pièces n.s.: une nouv. et quatre des Satyr. bast.,1615.                                                   |
| Maynard (Fr.),                | 27 pièces dont seize nouvelles (cinq n. s.) et onze des recueils publiés depuis 1600 : neuf (deux n. s.) du |
|                               | Rec. vers satyr., 1617, et deux (une n. s.) des Muses                                                       |
|                               | gail., 1609.                                                                                                |
| Mermet (Cl.),                 | 1 pièce n. s. du Rec. vers satyr., 1617.                                                                    |
| Mesadoire,                    | 1 pièce n. s. du Rec. vers satyr., 1617.                                                                    |
| Montgaillard,                 | 4 pièces: deux (n. s.) des Satyres bast., 1615, deux du                                                     |
|                               | Sup. Bigarr., 1614, (une n. s. et une sig. M. G.).                                                          |
| Motin (Pierre),               | 64 pièces dont vingt-quatre nouvelles (une sig. Sigo-                                                       |
|                               | gnes (1) et deux n. s.) et trente-neuf des recueils                                                         |
|                               | publiés depuis 1600 : 24 du Rec. vers satyr.,                                                               |
|                               | 1617 (deux sig. Sigognes (2); 3 du Sup. Bigarr.,                                                            |
|                               | 1614; 1 du Labyr, amour., I liv., 1610; 11 des                                                              |
|                               | Muses gail., 1609 (une sig. Sigognes) (3); mais sans                                                        |
|                               | compter 9 pièces sig. Motin qui sont : une de                                                               |
|                               | Bèze (nouv.); une de Chaulvet (nouv.); une de                                                               |
|                               | Raoul Fornier (de la Muse fol., Il liv., 1603); une                                                         |
|                               | de Regnier des Muses gail., 1609; une de Melin de<br>Saint-Gelais et deux de La Vallettrye des Muses        |
|                               | gail., 1609, une de MA. de Muret des Satyr.                                                                 |
|                               | Regnier (S.), 1616, et une de Guy de Tours des                                                              |
|                               | Muses incog., 1604.                                                                                         |
| Muret (Marc Antoine de),      | 2 pièces dont une sig. Motin des Satyr. Regnier (S.),                                                       |
| Law or (man o minome ac),     | 1616, et une sig. La Rose des Satyres bast., 1615.                                                          |
| Nicolas, secrétaire du Roi,   | 1 pièce n. s. des Muses gail., 1609.                                                                        |
| Papillon (Marc) dit Lasphrise | •                                                                                                           |
| P. C.,                        | 1 — n. s. des Satyres bast., 1615.                                                                          |
| Peletier (Jacques), du Mans,  | 1 — n. s. des Muses gail., 1609.                                                                            |
| 7                             |                                                                                                             |

Rapin (Nicolas),

Regnier (Math.),

1 pièce.

21 pièces dont six nouvelles (une n. s.) et quinze des recueils publiés depuis 1600 : douze (une n. s.) du

<sup>(1)</sup> Nostre ami si frais et si beau...

<sup>(2)</sup> Fille du ciel et de l'année ; Peuple malheur à vous quand le sanglant gerfaut.

<sup>(3)</sup> Clepton le boesme effronté.

Rec. vers satyr., 1617; une des Satyr. Regnier (S.), 1616; deux (une n. s. et une sig. Motin) des Muses gail., 1609.

 $Ronsard\ (P.\ de),$ 

11 pièces dont une nouvelle et dix des recueils publiés depuis 1600 : deux des Muses gail., 1609, et huit (deux n. s.) de la Muse fol., I liv., 1600.

Rosset (Fr. de), Saint-Gelais (Melin de), 3 pièces des Muses gail., 1609 (deux n. s.).

Saint-Romard, Sigognes, 4 pièces dont deux nouvlles (une sig. Motin et une n. s.) et deux n. s. du Rec. vers satyr., 1617.

1 pièce n. s. des Satyres bast., 1615.

63 pièces dont dix-huit nouvelles et quarante-cinq des recueils publiés depuis 1600: quinze du Rec. vers satyr., 1617; une des Satyres Regnier (S.), 1616; deux id., 1614; huit du Sup. Bigarr., 1614; dix-huit des Muses gail., 1609 (une n. s.), et une de la Muse fol., I liv., 1600, sans compter cinq signées Sigognes qui sont: une de Berthelot des Muses gail., 1609 et quatre de Motin: 1 nouvelle, 2 du Rec. vers satyr., 1617, et 1 des Muses gail., 1609.

Tahureau (Jacques), Touvant, Vaumény (Isabeau de), Vauquelin de La Fresnaye, 3 pièces n. s. une nouvelle et deux des Satyres bast., 1 pièce. [1615.

2 pièces n. s.

2 pièces n. s. des Satyres bast., 1615.

Il est resté 119 pièces anonymes.

Nous n'avons pas rencontré l'édition suivante dont celle de 1620 ci-après n'est qu'une copie :

B) 1619. — Le Cabinet satyrique ou recueil parfaict des vers picquans et gaillards de ce temps. Tiré des secrets Cabinets des sieurs de Sigognes, Regnier, Motin, Berthelot, Maynard et autres des plus signalez Poëtes de ce siècle. Seconde édition, reveuë, corrigée et de beaucoup augmentée. A Paris, chez Anthoine Estoc (ou Pierre Billaine) au Palais, en la gallerie des prisonniers, près la Chancellerie, M.DC.XIX (1619). In-12 (1).

Cette édition est décrite au *Manuel du Libraire* de Brunet qui lui donne 4 ff. et 688 p. y compris la table, soit plutôt 4 ff. y compris le fr. gr., 669 p. chiff. et 9 ff. pour la table et le privilège.

Un exemplaire annoncé dans les Archives du Bibliophile avait seulement 4 ff., 669 p. chiff. et 1 ff. pour le privilège (la table manquait).

<sup>(1)</sup> Un exemplaire de cette édition figure au catalogue de la Bibliothèque de Grenoble, mais le conservateur M. Maignien nous a écrit qu'il avait disparu, il était allé grossir la bibliothèque privée du fameux Libri; un autre exemplaire est signalé au catalogue Auvillain, n° 734. — Autre exemplaire au catalogue Renard de Lyon, 1881, n° 746. — Vente Nodier, 1844, n° 553. — Catalog. des livres fr. de la Bibl. de Wolfenbüttel (1894).

C) 1620. — Le Cabinet satyrique on recueil parfaict des vers picquans et gaillards de ce temps. Tiré des secrets Cabinets des sieurs de Sigognes, Regnier, Motin, Berthelot, Maynard, et autres des plus signalez Poètes de ce siècle. Seconde édition reveue, corrigée et de beaucoup augmentée. A Paris, chez Anthoine Estoc, au Palais, en la gallerie des Prisonniers, près la Chancellerie, 1620. In-12. (Cabinet de M. P. Louys).

4 ff. n. chiff. pour le frontispice gravé, le titre, un nouvel avertissement : L'imprimeur au lecteur, (celui de 1619) un huitain et un dizain (de Maynard, de 1619) et les poésies prél. de l'édition de 1618 (sauf le quatrain sig. C. D. B.), 669 p. chiff. et 9 ff.

L'imprimeur au lecteur.

« L'estime que j'ay tousjours ouy faire de la satyre, curieux et aymable lecteur, et le bruict que j'ay veu le sieur Regnier s'estre acquis pour avoir si heureusement rencontré en ceste sorte de vers, que l'on le faict non seulement aller de pair avec Horace, Juvenal et tous les anciens satyriques, mais encore les surpasser de beaucoup en naïfveté, me firent l'année passec mettre ce livre sous presse. La matière duquel fut tirée partie dans un petit livret mal en ordre qui s'estoit imprimé peu auparavant, et la plus grande part dans les estudes d'aucun de mes amis, amateurs des lettres et de la poësie, ausquels ayant fait scavoir l'intention que j'avois de rassembler en bon ordre toute la poësie françoise satyrique qui se pouvoit recouvrer, et qui meritoit de voir le jour, veu que si long nombre de nos poëtes s'y estans addonnez il ne s'en trouvoit que fort peu en lumière, ils louërent grandement mon dessein et furent très ayses que ceste occasion se presentast pour donner au public une infinité de bons vers tant des plus rares et signalez esprits de nostre siècle, qui sont les sieurs de Sygognes, Regnier, Motin, Berthelot, Maynard, qu'autres des plus relevez esprits de ce temps, tous remplis de belles et hautes conceptions et de bonnes subtiles pointes. En voyant que chascun luy avoit faict un si bon accueil qu'en moins de trois mois une impression s'en seroit distribuée, j'ay pensé n'estre pas hors de propos de luy donner cours pour une seconde fois, mais beaucoup mieux correct qu'il n'estoit à la première, outre ce que les pièces qui se sont trouvées estre un peu vieilles ou plattes y ont esté retranchées, et puis, adjoutées et mises en leurs places. Je n'y ay point pourtant voulu insérer les satyres dudit sieur Regnier, pour en avoir faict depuis peu une impression séparée (1), et pource aussi qu'elles eussent par trop enflé ce volume. Je t'advertis aussi, curieux lecteur, qu'ayant ce present livre, tu n'as que faire de rechercher le Recueil des vers satyriques, les Satyres dudit sieur Regnier, pour avoir ce meslange qui est en suitte. les Muses gaillardes ny les Satyres bastardes. Tu prendras s'il te plaist, le tout à gré t'asseurant que le desir de te plaire m'a plus poussé à ce curieux travail qu'aucun profit que j'en aye peu espérer. Adieu. »

Cette troisième édition — quoique portant seconde — doit être semblable à celle de 1619, elle diffère de la première (1618) par la suppression de 50 pièces et par l'addition de 30 pièces nouvelles (2).

Voici les pièces supprimées :

Beauxoncles (Ch. de).

Aux Lecteurs. Quatrain: Quiconque aura le mal de rate, sig. C. D. B.

Stances: Philis que l'amour tousjours pince, sig. C. D. B. (Satyres bast., 1615).

<sup>(1)</sup> Paris, Pierre Billaine (ou Anthoine Estoc), 1619, in-12 de 5 ff. et 165 p. chiff. (Cat. Nodier).
(2) L'édition de Poulet Malassis indique, par erreur croyons-nous, 49 pièces supprimées et 29 nouvelles.

# Bergeron (Pierre).

Sonnet: Foudroyé des esclairs que décochent tes yeux.

Chanson: Ma belle un jour me caressant.
id.: Cruel enfant de Cyprine.

Epigr.: Un sergent égrillard avec ses deux records (sig. P. B.).

# Beroalde de Verville.

Le jeu du paillemail aux Dames: Nous sommes trois passans qui demandons logis (Muse fol., I liv., 4600).

# Bouteroue (Alexandre).

Le jeu du triquetrac : Qui veut passer le temps et fuir la tristesse (Muse fol., I liv., 4600).

# Brissart (Claude).

Stances sur le jeu de billard: Si vous eustes jamais de jouer quelque envie, sig. Bouteroue (Muse fol., 1 liv., 4600).

#### C. D. M.

Sonnet: Ça, jouons aux eschets et me donnez la dame (n. s.) (Muse fol., I liv., 4600).

# D'Aurigny (Gilles).

Chanson: Hélas, Monsieur, ostez-vous tost (n. s.) (Satyres bast., 1615).

#### F. C.

Sonnet: C'est un contentement quand les jours gras arrivent (n. s.).

Les merveilleux effects que la foire S. Germain produict. (Sonnet): C'est un plaisir quand la foire commence (n. s.).

Fantaisie: Chantez de la dévotion (n. s.).

# Fonteny (Jean de).

Enigme. Une cloche. Sonnet: On ouvre et rompt ma mère alors que je suis faite (n. s.).

## Fornier (Raoul).

Le jeu du trou madame, à la belle Jeaneton, stances: Entre tous les plaisirs qui soulagent mon âme (n. s.) (Muse fol., Il liv., 4603).

# Larivey (Pierre de).

Enigme. (Sonnet). Le cordonnier:

J'ay tantost veu quelqu'un maniant doucement (n. s.).

id. (id.) Une femme qui parle: Je vis ces jours passez, une fort belle garce (n. s.).

#### La Vallettrye (de).

Chanson: J'ayme une fille de village (n. s.) (Muses gail., 1609).

#### Marot (Cl.).

Souhaits de Roger Bontemps: Pour tous souhaits ne desire en ce monde (n. s.) (Satyr. bast., 1615). Epistre en laquelle Margot...: Mercy Dieu, gentil vessier (n. s.).

Epigr. imitée de Martial: Ysabeau, lundy m'envoyastes (n. s.) (Satyres bast., 1615).

#### Maynard (Fr.).

Epigr.: Tout le bien que mon v.. reçoit.

Motin (P.).

Stances: Je vis hier vostre voisine.

Regnier (Math.).

Epigr.: Au temps passé n'avoit à ce qu'on dit.

#### Ronsard.

| Gaillardise:                                                                                | Assez vraiment on ne révère         | (Muse fol., I fiv., 4600). |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|--|
|                                                                                             | Au vieil temps que l'enfant de Rhée | (id.)                      |  |  |
| Satyre sur la belle Catin:                                                                  | En cependant que la jeunesse        | (id.)                      |  |  |
| Gaillardise:                                                                                | Enfant quartanier, combien          | (id.)                      |  |  |
|                                                                                             | J'ai vescu deux ou trois mois       | (id.)                      |  |  |
| Le nuage ou l'yvrongne, gaillardise : Un soir le jour de Sainct-Martin (Muses gail., 1609). |                                     |                            |  |  |

# Saint-Gelais (Melin de).

Epigr.: Un jeune amant près sa dame soupait (n. s.).

# Sigognes.

Epigr.: Elle succeroit bien la goutte (Rec. vers satyr., 1617).

# Vaumény (Isabeau de).

Enigme: Le Luth. (Sonnet). Pour le plus doux esbat que je puisse choisir (n. s.).

# Anonymes.

Epigr.: Allez-vous faire .....! en propre original.

Le testament du diable d'argent avec sa mort. Satyre : Autrefois l'on a veu que ce diable d'argent.

Epigr.: C'est l'amoureux Martin qui d'un point requiert Anne (Muse fol., II liv., 1603). Le Medecin aux dames. Stances: Dames, l'on dit qu'au médecin (Rec. vers satyr., 1617).

Sonnet: Il faut sentir sa cour, et tant qu'il se peut faire.

Sonnet: Je suis vostre escollier, vous estes ma muistresse (Muse fol., II liv., 1603).

Le f.... n'est pas l'or potable. Rép. : Puissay-je mourir affamée, Répl. : Mais quelle Epigr. : rage vous transporte.

Le May. A une jeune dame. Sonnet: Madame, jay un may d'une assez longue sorte (Muse fol.,

Advis d'un solliciteur à sa partie. Stances : Madame ne recherchez pas (Rec. vers satyr., 1617).

Estreines à la grosse Margot :

Margot, ça, je te veux donner. Ma Robine, voulez-vous bien (Satyres bast., 4615).

Gaillardise, stances: Stances pour une jeune damoiselle: Quel folastre dessein (Satyres bast., 1615).

Epigramme:

Un à qui de sa femme n'avoit cesse.

id.

Vous me donnez tousjours un nom.

Sur les 30 pièces nouvelles (trois des Muses gail., 1609) dix-huit étaient signées de noms ou d'initiales et douze anonymes. Nous avons pu attribuer trois pièces, il est donc resté neuf pièces, anonymes.

Les vingt et-une pièces signées ou altribuées appartiennent aux auteurs suivants :

Bautru. 1 pièce. Berthelot (Pierre), 2 pièces des Muses gail., 1609. Colletet (G.), 1 pièce. Desportes (Philippe), 2 pièces. La Ronce, 5 — Maynard (Fr.),4 — dont une n. s. et une sig. M. Motin (Pierre), 2 — : une n. s. et une sig. des Muses gail., 1609. Racan, 3 -Yvrande, 1 pièce n. s.

En résumé la seconde-troisième édition du Cabinet satyrique reproduit 440 pièces: deux cent trente-deux signées de noms ou d'initiales et deux cent-huit anonymes. Cent soixante-douze pièces sont nouvelles et deux cent soixante-huit avaient paru dans les recueils satiriques publiés depuis 1600: 91 du Rec. vers satyr., 1617; 2 des Satyr. Regnier (S.), 1617; 14 id., 1616; 2 id., 1614: 49 des Satyr. bast., 1615; 19 du Sup. Bigarr. 1614; 1 du Labyr. amour, 1611: 2 id., 1610: 7 des Muses gail., s. d., ; 58 id., 1609: 10 des Muses incog., 1604; 8 de la Muse fol., 1603; 5 id., I liv., 1600. Nous avons pu attribuer 95 pièces.

Les 327 pièces signées ou attribuées appartiennent aux auteurs suivants :

```
B. (de),
                                2 pièces n. s. des Satyr. Regnier (S.), 1617.
Baif (J.-A. de),
                                1 pièce n. s. du Rec. vers satyr., 1617.
Bautru,
                                   pièce.
Beaumont-Harlay (de),
                                      n. s.
Beauxoncles (Ch. de),
                                4 pièces n. s. (sig. C. D. B. dans l'éd. de 1618) dont une
                                     du Rec. vers satyr., 1617, sig. Du Gayverger, et trois
                                     des Satyres bast., 1615.
Belleau (Remy),
                                 1 pièce.
Bergeron (Pierre),
                                1 -
Berthelot (Pierre),
                                12 pièces dont quatre nouvelles et huit des recueils
                                     satiriques publiés depuis 1600: une du Rec. vers
                                     satyr., 1617; une des Satyres bast., 1615; une
                                     (n. s.) du Sup. Bigarr., 1614; cinq (une sig. Sigo-
                                     gnes et une n. s.) des Muses gail., 1609.
Bèse (Théodore de),
                                 1 pièce sig. Motin.
Blenet (le capitaine) dit Bel Air, 1
                                  — n. s. de la Muse fol., II liv., 1603.
                                 2 pièces des Muses gail., 1609.
Bouteroue (Alex.),
Boyssières (J. de),
                                 1 pièce n. s. des Satyres bast., 1615.
C. D. B., voir Beauxoncles (Ch. de).
Chaulvet,
                                 1 pièce sig. Motin.
Chrestien (Florent),
                                 1 - n. s.
Colletet(G.),
                                 1 pièce.
                                 1 — n. s. du Rec. vers satyr., 1617.
Conti (princesse de),
Cornu (P. de),
                                 2 pièces n. s. des Satyres bast., 1615.
Daudiguier (Vital),
                                 1 pièce n. s. des Muses gail., 1609.
                                 5 pièces du Rec. vers satyr., 1617.
D'Avity (Pierre),
                                 4 pièces dont une du Rec. vers satyr., 1617, et une des
Desportes (Philippe),
                                     Satyr. Regnier (S.), 1616, sans compter une sig.
                                     Desportes du Rec. vers satyr., 1617, qui est de Des
                                      Yveteaux.
                                 3 pièces dont deux nouvelles (une n. s.) et une du Rec.
Des Yveteaux (Vauquelin),
                                      vers satyr., 1617, sig. Desportes.
                                 1 pièce n. s. du Rec. vers satyr., 1617, sans compter
Du Gayverger,
                                      celle sig. Du Gayverger du Rec. vers satyr., 1617,
```

et qui est donnée à C. D. B. dans le Cabinet satyr., 1 pièce n. s. des Muses gail., 1609. Du Mas (S.), 3 pièces n. s. des Satyres bast., 1615. Durand (Estienne), 9 pièces dont une nouvelle (n. s.) et huit des recueils Du Ryer (Isaac), publiés depuis 1600 : sept (quatre n. s.) des Muses gail., s. d., et une sig. D. R. des Muses gail., 1609. 1 pièce du Labyr. amour, 1611. Du Souhait, F. C., 1 - n. s. 3 pièces: une n. s. du Labyr. amour, I liv., 1610, et deux: Fornier (Raoul), une n. s. et une sig. Motin de la Muse fol., II livr., 1603. 1 pièce des Muses incog., 1604. Gauchet (Cl.), 12 pièces n. s. : trois des Satyres bast., 1615, et neuf des Guy de Tours, Muses incog., 1604, dont deux sig. par erreur Berthelot et Motin. G. V.1 pièce du Rec. vers satyr., 1617. Jamyn (Amadis), 2 pièces n. s.: une du Rec. vers satyr., 1617, et une de la Muse fol., II liv., 1603. Jodelle (Est.), 1 pièce n. s. de la Muse fol., II liv., 1603. Joubert (Nic.), 1 - n. s. du Rec. vers satyr., 1617. La Ronce, 9 pièces. La Roque (S. G. de), 1 pièce n. s. La Rose, voir Muret (Marc Antoine de). La Vallettrye (de), 6 pièces: trois des Muses gail., 1609 (deux sig. Motin et une n. s.) et trois (n. s.) des Satyres bast., 1615. Le Breton (G.), 4 pièces n. s. dont trois des Satyres bast., 1615, et une de la Muse fol., I liv., 1600. Le Loyer (Pierre). 1 pièce des Satyres bast., 1615. Lespine (de), - du Rec. vers satyr., 1617. L. H., - n. s. des Satyres bast., 1615. Lingendes (J. de), - du Rec. vers satyr., 1617. Luc (Robinet de), 1 - n. s. Mailliet (Marc de), - des Muses gail., 1609. Malherbe, 3 pièces dont deux n. s. et une du Rec. vers satyr., 1617, sig. M. Marot (Clément), 2 pièces n. s. des Satyres bast., 1615. Maynard (Fr.), 30 pièces dont dix-neuf nouvelles (une sig. M. et quatre n. s.) et onze des recueils publiés depuis 1600 : neuf (deux n. s.) du Rec. vers satyr., 1617, et deux (une n. s.) des Muses gail., 1609. Mermet (Cl.), 1 pièce n. s. du Rec. vers satyr., 1617. Mesadoire. 1 pièce n. s. du Rec. vers satyr., 1617. Montgaillard, 4 pièces deux (une sig.) Satyres bast., 1615, et deux

(une n. s. et une sig. M. G.) du Sup. Bigarr., 1614.

Motin (Pierre),

64 pièces dont vingt-quatre nouvelles (une sig. Sigognes et trois n. s.) et quarante des recueils antérieurs : vingt-quatre du Rec. vers satyr., 1617 (deux sig. Sigognes), trois du Sup. Bigarr. 1614; une du Labyr. amour, I liv., 1610, douze des Muses gail. 1609 (une sig. Sigognes); mais sans compter neuf pièces signées Motin qui sont : une nouv. de Bèze, une nouv. de Chaulvet, une de R. Fornier de la Muse fol., II liv., 1603, une de Regnier des Muses gail., 1609, une de M. de Saint-Gelais et deux de la Vallettrye des Muses gail., 1609, une M.-A. de Muret des Satyr. Regnier (S.), 1616, et une de Guy de Tours des Muses incog., 1604.

Muret (Marc-Antoine de),

2 pièces dont une sig. Motin des Satyr. Regnier (S.), 1616, et une sig. La Rose des Satyres bast., 1613.

Nicolas, secrétaire du Roi,

1 pièce n. s. des Muses gail., 1609. - n. s.

Papillon (Marc) dit Lasphrise, 1

- n. s. des Satyres bast., 1615.

P. C., Peletier (Jacques), du Mans,

1 - n. s. des Muses gail., 1609.

Racan.

3 pièces.

Rapin (Nicolas),

1 pièce.

Regnier (Math.),

20 pièces dont 5 nouv. (une n. s.) et 15 des recueils publiés depuis 1600 : douze (une n. s.) du Rec. vers satyr., 1617, une des Satyr. Regnier (S.), 1616; deux (une n. s. et une sig. Motin) des Muses gail., 1609.

Ronsard (P. de),

5 pièces dont une nouvelle et quatre des recueils publiés depuis 1600: une des Muses gail., 1609, et trois (deux n. s.) de la Muse fol., I liv., 4600.

Rosset (Fr. de), Saint-Gelais (Melin de), 3 pièces des Muses gail., 1609 (deux n. s.).

3 pièces dont une sig. Motin et deux n. s. du Rec. vers satyr., 1617.

Saint-Romard,

1 pièce n. s. des Satyres bast., 1615.

Sigognes,

62 pièces : dix-huit nouvelles et quarante-quatre des recueils publiés depuis 1600: quatorze du Rec. vers satyr., 1617; une des Satyr. Regnier (S.), 1616, deux des Satyr. Regnier (S.), 1614; huit du Sup. Bigarr., 1614; dix-huit (une n. s.) des Muses gail, 1609; une de la Muse fol., I liv. 1600, sans compter cinq sig. Sigognes qui sont : une de Berthelot des Muses gail., 1609, et quatre de Motin (une nouvelle, deux du Rec. vers satyr., 1617, et une des Muses gail., 1609.

Tahureau (Jacques),

3 pièces n. s. : une nouvelle et deux des Satyres bast., [1615. 1 pièce.

Touvant. Vaumény (Isabeau de),

1 - n. s.

Vauquelin de La Fresnaye,

2 pièces n. s. des Satyres bast., 1615.

1 pièce n. s.

Yvrande,

Il est resté 113 pièces anonymes.

Autres éditions :

- Id. Seconde édition, reveue, corrigée et de beaucoup augmentée. Paris, Pierre Billaine, M.DC.XXI (1621). In-12 de 4 ff. y compris le fr. gr., 669 p. chiff. et 9 ff. (Cabinet de M. P. Louys).
- Id. Nouvelle édition reveue, corrigée et de beaucoup augmentée. Paris, Pierre Billaine, M.DC.XIII (1613 pour 1623). In-12 de 4 ff. dont le fr. gr., 669 p. chiff. et 9 ff. (Cabinet de M. P. Louys et Bibl. de Besançon).

Cette édition qui paraît avoir été exécutée dans une ville de province est imprimée sur mauvais papier. Le Supplément au *Manuel du Libraire* la donne sous la date de 1618, M. Deschamps a cru à une erreur d'impression du Catalogue Auvillain, No 751, qui porte 1613. L'exemplaire en question, qui est aujourd'hui dans le Cabinet de M. Pierre Louys, a bien cette dernière date qui résulte d'un chiffre tombé et mal replacé.

- Id. Rouen, 1627. In-8.
- Id. Dernière Edition, reveuë, corrigée, et de beaucoup augmentée. A Paris, Jouxte la coppie imprimée à Rouen, M.DC.XXXII. In-8.
- 4 ff. dont 1 carton (pp. 271-272), 744 p. chiff. irrégulièrement (l'avant-dernière 731) et 8 ff. pour la table (B. N., Ye 2759 Rés.).

Cette édition renferme toutes les pièces de la seconde édition de 1619 et deux pièces nouvelles (1):

p. 643. Anagramme par le sieur Morbois : Dernièrement un valet de Cypris.

p. 744. L'enseigne de trois courtisannes: Ceans se tient la sapiante Sibille.

Id. id. M.DC.XXXIIII (1634). In-8 (B. N., Ye 2760 Rés.).

3 ff., 734 p. chiff. et 8 ff. de table.

Cette édition diffère de la précédente quoique la pagination en soit aussi irrégulière. Il y manque les pièces suivantes dont six sont cependant indiquées à la table :

Cy gist un poëte satyrique. Ode. La Ch. P. Infame bastard de Cythère Regnier. Ode. Ma foy je fus bien de la feste Sigognes. Nostre amy si frais et si beau Sonnet. id. Si des maux qui nous font la guerre Regnier. Epigr. Sous ce f... tombeau gist l'impudique cendre. Tombeau. Quatrain. Tu peux vivre content sans redouter la Parque. et les deux nouvelles de 1632.

Le Cabinet satyrique ou recueil parfait des vers piquans et gaillards de ce temps. Tiré des secrets cabinets des sieurs de Sigognes, Regnier, Motin, Berthelot, Maynard, et autres des plus signalés Poëtes de ce siècle. Dernière Edition, reveuë, corrigée, et de beaucoup augmentée. T. I. (à la Sphère) M.DC.LXVI (1666). Petit in-12 de 351 p. chiff. et 4 ff. — Le Cabinet satyrique ou recueil parfait des vers piquans et gaillards de ce temps. Tome II. (à la Sphère) M.DC.LXVI (1666), 343 p. chiff. et 4 ff. dont 2 bl. (B. N., Ye 2761-62 Rés.).

Cette édition elzévirienne reproduit la seconde édition de 1619 avec, en plus, le Testament de Blenet dit Bel Air sous le titre, Autre Testament : Renversé sur le lit tout emplastré d'ordure, elle n'a pas les

<sup>(1)</sup> Ces deux pièces manquent dans les deux réimpressions du XIXe siècle du Cabinet satyrique.

50 pièces de la première édition de 1618 et les 2 de 1632. A la p. 193 du T. II, commencent Les Satyres du sieur Regnier.

Id. id. S. l. (Rouen) 1667. 2 vol. petit in-12.

Cette édition reproduit la précédente.

Le Cabinet satyrique ou recueil des vers piquans et gaillards de ce temps. Tirés des cabinets des Sieurs de Sigognes, Regnier, Motin, Berthelot, Maynard, et autres des plus signalez Poëtes de ce siècle. Tome I. Imprimé Au Mont-Parnasse. M.DC.XCVII (1697). In-12 de 358 p. chiff. (y compris le fr. gr. et le titre imprimé) et 5 ff. de table.—Le Cabinet satyrique ou recueil parfait des vers picquans et gaillards de ce temps. T. II. Imprimé Au Mont-Parnasse, M.DC.XCVII (1697), 330 p. chiff. (y compris le fr. gr. et le titre imprimé) et 3 ff. de table (B. N., p. Ye 392-393 Rés.).

Texte de 1666.

Id. id. Au Mont-Parnasse. De l'imprimerie de messer Apollon. L'année satyrique, (vers 1700), 2 vol. petit in-12.

Cette édition attribuée à Lenglet du Fresnoy renferme, en plus, que la précédente :

Quatrain placé au verso du titre : Vous qui cherchez le mot pour rire P. L. XXXXXX dombiste.

Acrostiche : Filles qui languissez dans les pâles couleurs P. L. D.

id. L'amant qui veut guérir de l'amoureux martire id.

id. Le puissant Dieu d'amour habite dedans moi id.

id. Le souverain qui nous fit l'un pour l'autre id. Epigr. sur le sieur B. et sa femme : Point ne le crois, si que la voix publique id. Autre épigramme : Crois tu Philis que pour t'aimer id. Epitaphe. Des incestueux : Ci gît la fille avec le père id.

Invocation à Vénus, fragment de Lucrèce, par le sieur d'Hainaut : Déesse dont le sang a formé nos ayeux. Epigramme : Si vous trouvez ce livre bon P. L. XXXXXX dombiste.

Deux réimpressions du Cabinet satyrique au XIXº siècle :

Le Cabinet satyrique ou recueil parfaict des vers piquans et gaillards de ce temps, tiré des secrets cabinets des sieurs de Sigognes, Regnier, Motin, Berthelot, Maynard et autres des plus signalez poetes du dix septième siècle. Nouvelle édition complète, revue et corrigée. Avec glossaire, Variantes, Notices bibliographiques, etc. Tome premier (second et troisième). Gand, Duquesne, Paris, Claudin, 1859. In-8 (B. N., Ye 2765 Rés.).

T. I, 2 ff. et 335 p. chiff.; T. II, 2 ff. et 324 p. chiff.; T. III (daté de 1860), 2 ff. et 111 p. chiff.

- ld. des plus signalez poètes de ce siècle. Nouvelle édition complète, revue sur les éditions de 1618 et de 1620 et sur celle dite du Mont-Parnasse, sans date. Tome premier (et second). L'an M.DCCC.LXIV (1864). In 8 (B. N., Ye, 5081-5082 Rés.).
- T. I, 14 ff. y compris le frontispice de Rops, 334 p. chiff. et 2 ff. dont 1 bl.; T. II, 2 ff., 339 p. chiff. et 2 ff. dont 1 bl.

Il manque à cette édition, donnée par Poulet-Malassis, les deux pièces de 1632 et deux autres pièces :

Stances: Je vis hier vostre voisine Motin.

Epigr.: Un à qui sa femme n'avoit cesse n. s.

La destruction de ces deux réimpressions a été ordonnée :

- 1º Par jugement du tribunal correctionnel de la Seine en date du 2 juin 1865 (aff. contre Gay).
- 2º Par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 6 mai 1868 inséré au *Moniteur* du 19 septembre suivant (aff. contre Duquesne et consorts).

# IV. — Les Délices satyriques, 1620.

Le recueil libre Les Délices satyriques a une histoire et il a été sur le point de n'en pas avoir. Sans l'exemplaire des ventes Méon et Auvillain il serait aujourd'hui sinon complètement ignoré, tout au moins on en parlerait comme d'un ouvrage dont l'existence resterait problématique (1). Il ne parait figurer sur aucun catalogue des ventes de livres du XVIII<sup>e</sup> siècle, on ne le rencontre ni dans aucune des grandes bibliothèques de Paris et de province ni dans les bibliothèques étrangères. Le seul exemplaire connu—celui de M. Pierre Louys (Auvillain) — présente même deux lacunes que la table alphabétique des pièces a heureusement permis de combler.

Anthoine Estoc a sacrifié les Délices satyriques comme Toussainct du Bray a sacrifié le Second livre des Délices de la poésie françoise parce que ces recueils contenaient un certain nombre de poésies du libertin Théophile de Viau. Les deux éditeurs ont vu se former un orage sur la tête de Théophile et ils ont cherché à éviter que la foudre les vint frapper en même temps que le poète. Ils ont cru se mettre à l'abri — et en cela ils ne se sont pas trompés — en retirant de la circulation les exemplaires des Délices satyriques et du Second livre des Délices de la poésie françoise (2), mais alors qu'Estoc, renonçant à mettre au jour les Délices satyriques, se contentait de réimprimer avec ses associés au privilège le Cabinet satyrique, Toussainet du Bray expurgeait le Second livre des Délices de la poésie françoise et le faisait entrer dans une nouvelle édition des Délices diminuée et augmentée (3), réunissant le premier livre qui avait eu deux éditions en 1613 et 1618 et le Second livre.

Disons tout d'abord un mot du titre des *Délices satyriques* qui est différend de celui porté au privilège.

Le privilège auquel se réfère Estoc est celui du Cabinet satyrique édition originale de 1618, dont il modifie le libellé en ajoutant première et seconde partie. Il n'y aurait donc eu aucune relation apparente entre le titre des Délices satyriques et celui du Cabinet satyrique, si Estoc n'y avait ajouté ou suitte du Cabinet des vers satyriques de ce temps, Recherchez... Chose bizarre, le titre courant n'est pas Délices satyriques mais Délices de la Médisance! Voilà donc trois titres pour un seul ouvrage: Cabinet

<sup>(1)</sup> Il en est seulement question dans les notes manuscrites qui figurent à la suite du texte des Œuvres de Maynard, 1646 (Bibl. de l'Arsenal, Ms. 2943). Ces notes sont d'un érudit qui vivait dans la dernière moitié du XVIII siècle.

<sup>(2)</sup> Voir la notice que nous avons mise plus loin en tête du dépouillement de ce recueil.
(3) Les Délices de la poésie françoise ou dernier recueil des plus beaux vers de ce temps... Paris, Toussainct du Bray, M DC.XX (1620). In-8 de 4 ff., 1480 p. chiff. et 8 ff. non chiff. (Bibl. Nat., Ye 11444).

satyrique seconde partie, Délices satyriques, Délices de la médisance, c'est beaucoup. A quel motif les attribuer? Nous sommes réduit aux suppositions. Cette diversité tiendrait-elle simplement à ce que Estoc, ayant édité, nous l'avons dit le Cabinet satyrique de 1618 non pour son compte, mais pour celui de Charles de Beauxoncles, s'est trouvé dans la nécessité de distinguer la « Suitte » qu'il entendait donner au Cabinet satyrique de 1619 du Cabinet satyrique lui-même, de façon à éviter toute confusion entre les deux publications. Cette hypothèse a-t-elle des chances d'être exacte? Nous laissons à chacun le soin d'en juger, il nous suffit d'avoir attiré l'attention sur cette particularité des Délices satyriques.

Rappelons maintenant les incidents de la vie de Théophile qui ont entraîné les conséquences que l'on sait pour les Délices satyriques et le Second livre des Délices de la poésie françoise.

Le 14 juin 1619 un commandement signé Louis, et plus loin de Loménie, ordonnait à Théophile de Viau de quitter le royaume. Cet ordre du roi visait expressément l'athéiste qui, selon l'expression du Mercure françois de 1619, « avoit fait des vers indignes d'un chrestien tant en croyances qu'en saletez » (1). Ce Théophile jouissait d'une grande notoriété, il avait groupé autour de lui nombre de jeunes seigneurs dont le Comte de Candale et M. de Montmorency, et des bruits assez fâcheux couraient tant sur ses propres mœurs que sur les doctrines dont il se faisait l'apôtre. Sa réputation bien établie de libertin avait provoqué de légitimes alarmes chez le parti religieux, très-puissant à la Cour, et c'est à l'instigation du cardinal de La Rochefoucauld que Louis XIII venait de condamner Théophile à l'exil. Le poète, après avoir embrassé son père à Bordeaux, passait avec sa maitresse en Espagne, rentrait en France et se retirait à Boussères, son pays natal (octobre 1619). Dans une de ses promenades autour de Boussères il visite en compagnie du maréchal de Roquelaure et d'un nommé Massiot, conseiller au Parlement de Bordeaux,

L'autre jour inspiré d'une divine flame J'entré dedans un temple, et tout religieux, Examinant de près mes actes vicieux, Un repentir profond fit souspirer mon àme.

Tandis qu'à mon pardon tous les Dieux je réclame, Voicy venir Cloris, lors que je veis ses yeux, Je m'escriay tout haut : Ce sont icy mes Dieux; Ce temple et cet autel appartient à ma dame.

Les Dieux, injuriez de ce crime d'amour, Conspirent par vengeance à me ravir le jour ; Mais que sans plus tarder leur flame me confonde!

O Mort! quand tu voudras, je suis prest à partir, Car je suis asseuré que je mourray martyr Pour avoir adoré le plus bel œil du monde.

Des Barreaux a inséré ce sonnet dans l'édition des Œuvres de Théophile de 1621, il a été incriminé par le procureur général Molé, interrogatoire — le premier — du 22 mars 1624. Scudéry l'a écarté de son édition des Œuvres de Théophile de 1632.

<sup>(1)</sup> Le Mercure françois ne ferait-il pas allusion au sonnet n. s., qui était à la suite de pièces signées Théophile de Viau, publié dans le Cabinet des Muses ou nouveau recueil des plus beaux vers de ce temps, Rouen, David du Petit Val, 1619:

une hystérique. On disait cette fille possédée du diable, le curé de l'endroit venait l'exorciser. Au lieu de prendre la démoniaque au sérieux Théophile s'en moqua et dit bien haut que son mal relevait beaucoup plus de la feinte que de Lucifer. Une pareille appréciation contrariait les idées reçues, elle ameuta l'opinion contre lui ; il dut immédiatement quitter Boussères et se cacher à Paris. Une ode adressée à M. de Lozières, ami de Luynes, dans laquelle Théophile se défendait d'être l'auteur de pasquins, apaisa la colère du favori irrité contre les libellistes qui se servaient du nom de Théophile pour l'outrager, aussi le poète fut-il autorisé à s'enroler dans l'armée royale formée pour combattre les troupes de la Reine-Mère. Il se distingue à la bataille des Ponts de Cé où il fait un prisonnier. De passage dans une petite ville, en se rendant de Paris à Tours en compagnie de son ami Des Barreaux, ce dernier ne se découvre pas devant le Saint Sacrement porté à un malade; cette bravade stupide est mise naturellement non au compte du coupable mais à celui de Théophile et augmente encore l'animosité dont il était l'objet. Au lendemain de ce voyage Estoc lance les Délices satyriques. La première pièce du volume (1) était justement une de celles qui seront attribuées à Théophile en 1623 ; il y avait encore d'autres poésies lui appartenant bien en propre et un grand nombre de vers très obscènes dont on lui donnait la paternité à tort ou à raison. La fatalité veut qu'au même moment Toussainct du Bray met au jour le Second livre des Délices de la poésie françoise; cette anthologie renfermait douze pièces signées Théophile dont plusieurs étaient anonymes dans les Délices satyriques. Estoc et Toussainct du Bray ayant eu vent de poursuites possibles, craignant de se voir compromis, s'empressèrent, on l'a vu, d'en parer les conséquences par un moyen héroïque qui devait leur réussir et éloigner également pour Théophile l'heure du châtiment.

Les || Delices || satyrique (sic) || ou || suitte du cabinet || des vers Satyriques de ce Temps || Recherchez dans les secrets || Cabinets des sieurs de Sigognes, Regnier, Motin || Berthelot, Maynard, et autres des plus signa- || lez Poëtes de ce siècle. || A Paris, || Chez Anthoine de Sommaville, au Palais, en la || Gallerie des Prisonniers, prez la Chancellerie || M.DC.XX (1620). || Avec Privilège du Roy. || In-12 (Cabinet de M. P. Louys) (2).

6 ff. prél. n. chiff. pour le titre, l'Advertissement au Lecteur, l'épigr. de Colletet : Vous autres que la Muse pique, la table et l'extrait du privilège du Roy donné à Anthoine Estoc pour le Cabinet des vers satyriques de ce temps, première et seconde partie daté du 8 juin 1618, sig. Bergeron, avis indiquant qu'Estoc partage son privilège avec Sommaville. P. 1 à 472 chiff. Le titre courant porte : Delices de la médisance.

<sup>(1)</sup> Marquis, comment te portes-tu.

<sup>(2)</sup> Ce recueil est rarissime, en dehors de l'exemplaire de M. Pierre Louys qui est incomplet de 10 ff., (expl. Auvillain) nous n'avons rencontré dans les catalogues que celui de Méon : Paris, Estoc, 1620, in-12, v. m. f. (expl. piqué de vers), et ce dernier parait perdu.

# Voici le texte de l'Advertissement au Lecteur :

« Amy Lecteur, c'est un aymable et doux entretien, que la Satyre quand elle part de la main d'un bon maistre: plusieurs se sont employez à la recherche de sa perfection mais peu y sont parvenus. Ronsard mesme est contraint d'advouer, qu'encore que son temps fut très fertile en bons esprits, propres à toutes sortes d'arts et de science, que néantmoins aucun ne s'y pouvoit iustement venter d'exceller, en ce genre d'escrire, lequel à la vérité demande un esprit tellement delié, et si bien versé parmy les affaires du monde que les moindres circonstances, et particularitez d'iceluy, ne doivent sans encourir le blasme d'une juste censure décliner la jurisdiction de sa cognoissance. Or entre ceux qui ont atteint de nostre temps, au but de ceste perfection, les sieurs Sigognes, Regnier, Motin, Berthelot, (et autres que pour estre encor vivans je désire passer soubs silence) semblent avoir osté à nos nepveux l'espérance de mieux faire en ceste sorte d'escrire: C'est pourquoy, amy Lecteur. je ne me puis non plus lasser de rechercher curieusement les pièces qui sont sorties, et qui sortent journellement de tous ces beaux esprits pour te les communiquer, que je sçay asseurement que tu ne te peux lasser de les lire, et en les lisant, admirer les pointes et les traits incomparables qui s'y rencontrent, trois impressions qui se sont faites en moins de deux années, du Cabinet Satyrique (1) tesmoignent assez avec quel applaudissement tu l'as receu, d'entrer à présent sur le merite de ces parfaits ouvrages, qui le suivent immédiatement ce seroit vainement abuser de ta patience. Il suffit que l'on voye au frontispice d'iceux, les noms de leurs autheurs pour les rendre recommandables à ceux mesmes qui ont a mespris les douces faveurs des Muses. Mais pour ne point retarder plus long-temps le plaisir extresme que tu dois recevoir, en la lecture de ces rares poësies, et pour ne t'estre point ennuyeux, je te veux seulement prier de ne prendre point garde aux fautes d'impression, que tu y trouveras estant très difficile d'empescher le cours de ces petits deffauts en un œuvre nouveau comme est cestuy-cy. Je croy que ces petites ronces ne t'empescheront point de recueillir les belles fleurs qui s'y rencontrent pour ton contentement, avec asseurance, néantmoins de te satisfaire d'avantage en la seconde impression, te la presentant plus correcte, plus ample, et en meilleur ordre. Jouys cependant de ce que je t'offre, et m'en aye en ton particulier de l'obligation, comme à celuy qui a voué toute son industrie au service du public. Adieu.

Ce recueil comprend 303 pièces dont 85 signées de noms et d'initiales et 218 anonymes ; deux cent-vingt-huit pièces sont nouvelles et soixante-treize proviennent des recueils libres et satiriques publiés depuis 1600 : 1 du Cabinet satyr., 1618 ; 1 du Rec. vers satyr., 1617 ; 55 des Satyres bast., 1615 ; 3 du Sup. Bigarr. 1614 ; 1 des Muses gail., s. d.; 8 des Muses incog., 1604 ; et 4 de la Muse fol., 1603.

Cent quatre-vingt-une pièces des Délices satyriques ont contribué à former le Parnasse satyrique et la Quintessence satyrique, 1622, et cent vingt-deux ont été écartées sur lesquelles quarante-huit pièces environ ne paraissent pas avoir été imprimées depuis dans aucun recueil collectif ou ailleurs (2). — Nous avons pu attribuer 105 pièces.

Les 190 pièces signées ou attribuées appartiennent aux auteurs suivants :

Belleau (Remy), Bernier de la Brousse, Berthelot (Pierre),

1 pièce n. s. 1 — n. s.

18 pièces dont quinze signées (une du Cabinet satyr., 1618) et trois n. s. (une des Satyres bast., 1615) sans compter une qui est de Du Sable et une autre de Malherbe.

(1) L'édition de 1618, 1619 (seconde édition) et celle de 1620 (seconde édition).

<sup>(2)</sup> Sur les 181 pièces des Délices satyriques qui se retrouvent dans le Parnasse satyrique et la Quintessence satyrique, 1622 : 54 sont signées et 127 anonymes; les pièces écartées au nombre de 122 se divisaient en 28 signées et 94 anonymes.

1 pièce n. s. des Satyres bast., 1615. Blanchon (Joachim), 5 pièces n. s. des Satyres bast., 1615. Boyssières (J. de), 7 pièces dont quatre n. s. Colletet (G.), 1 pièce n. s. des Satyres bast., 1615. Cornu (P. de), Crussol (Madame de), 1 - n. s. 1 - n. s. D'Auvergne (Comte), 10 pièces n. s. Desternod (Claude), Du Pont (Gratian), sieur de Drusac, 1 p. n. s. de la Muse fol., III liv., 1603. 2 pièces n. s. dont une des Satyres bast., 1615, et une Du Ryer (Isaac), des Muses gail., s. d. 1 pièce sig. Berthelot. Du Sable (Guil.), 14 pièces n. s. dont 7 des Muses incog., 1604 et 7 des Guy de Tours, Satyr. bast., 1615. 1 pièce n. s. Jamet (Lyon), 1 pièce sig. Regnier attrib. à tort à Marg. de Valois. Jamyn (Benjamin), 1 p. n. s. Muse fol., IIIº liv., 1603. La Belle-Motte (Joanne de), 2 pièces dont une n. s. La Ronce, La Vallettrye (de), 1 pièce n. s. des Satyres bast., 1615. 1 — n. s. des Satyres bast., 1615. Louvencourt (Fr. de), Mailliet (Marc de), 4 pièces n. s. 3 pièces : deux sig. (une sig. Berthelot et une des Malherbe, Muses incog., 1604) et une n. s. sans compter une pièce de Malherbe qui termine une poésie de Berthelot. Marguerite de Valois, voir Jamyn (Benjamin). Marot (Clément), 4 pièces dont trois n. s. des Satyres bast., 1615. \* Maynard (Fr.), 10 pièces dont trois n. s. Motin (Pierre), 36 pièces dont une du Rec. vers satyr., 1617, et deux du Sup. Bigarr., 1614. Passerat (Jean), 1 pièce n. s. Phyllis, voir Viau (Théophile de). Regnier (Math.), 7 pièces dont une des Satyr. Regnier (S.), 1616, et une du Sup. Bigarr., 1614, sans compter une qui est de Benjamin Jamyn attribuée à Marg. de Valois. Saint-Romard, 1 pièce n. s. des Satyres bast., 1615. Sigognes, 11 pièces. Tahureau, 1 pièce n. s, des Satyres bast., 1615. Turrin (Claude), 2 pièces n. s. des Satyres bast., 1615. Vaulx (Comte de). 1 pièce n. s. Vauquelin de La Fresnaye, 2 pièces n. s. des Satyres bast., 1615. Vermeil (A. de), 6 pièces n. s. dont quatre des Satyres bast., 1615. Viau (Théophile de), 29 pièces dont une sig. Phyllis et vingt-huit n. s. (cinq attribuées par Esprit Aubert).

1 pièce n. s. du Labyr. amour, I liv., 1610.

Villequier (Marquis de), Il est resté 113 pièces anonymes:

# V. — Le Parnasse satyrique et la Quintessence satyrique.

Première édition: 1622.

De 1621 à 1623, le privilège du Cabinet satyrique n'étant pas encore expiré Anthoine Estoc pouvait recommencer à son heure la tentative de 1620 des Délices satyriques. Pourquoi s'est-il abstenu ? La réponse est facile, le courant d'opinion si défavorable depuis 1619 à la publication de nouveaux recueils libres parce qu'on supposait, à tort ou à raison, qu'ils devaient contenir des pièces inédites de Théophile de Viau et auguel Anthoine Estoc et Toussainct du Bray avaient sacrifié les Délices satyriques et le Second livre des Délices de la poésie françoise était devenu encore plus fort. Le parti religieux n'avait eu aucun sujet de se réjouir d'un succès plus apparent que réel et de la légère détente qui en avait été la conséquence. Au moins d'avril 1621 Des Barreaux publiait les Œuvres de Théophile imprimées en partie pendant l'exil du poète à Londres ; on y retrouvait quelques poésies des Délices satyriques et du Second livre des Délices de la poésie françoise accompagnées d'autres en assez grand nombre qui trahissaient les tendances épicuriennes de l'auteur, elles se terminaient par un conte exquis, écrit en latin, Larissa, d'une inspiration toute païenne. Les esprits déjà prévenus avaient donc de bonnes raisons pour ne pas désarmer. Par une singulière coïncidence on commençait à répandre dans le peuple, sous le manteau, des copies manuscrites d'une série de 106 quatrains auxquels on donnait le titre soit de Quatrains du Déiste, soit de l'Anti-bigot ou le faux-dévotieux (1). Ces quatrains exposaient la doctrine panthéïste et tournaient en dérision les vérités chrétiennes, ils détruisaient toute croyance dans un Dieu juste récompensant les bons et punissant les méchants, laissant ainsi une liberté absolue à ceux qui les prenaient pour guide. Cette activité des libertins apparaissait aussi préjudiciable à l'Etat qu'à l'Eglise, elle devait retenir l'attention des magistrats et du clergé. Un jésuite, le Père Garassus, après avoir exterminé d'une plume acérée quelques ennemis de son Ordre, entendait consacrer toute son énergie, et elle était grande, à terrasser le libertinage en le frappant à la tête dans la personne de Théophile de Viau. Cet état d'esprit général et les intentions de Garassus ont été certainement connus d'Anthoine Estoc et d'Anthoine de Sommaville son associé au privilège du Cabinet satyrique et son co-éditeur des Délices satyriques. Pourquoi cette fois n'en ont-ils tenu aucun compte et ont-ils imprimé clandestinement, avec le concours du libraire Rocolet (2), le Parnasse satyrique et sa suite la Quintessence satyrique? Qui les a déterminés à se faire les complices d'une machination destinée à compromettre Théophile et à le livrer à la justice

<sup>(1)</sup> Nous les avons reproduits avec un commentaire dans le T. II du Procès de Théophile.

(2) « Estoc avait demandé à Rocolet de lui prêter de l'argent pour achever l'impression du Parnasse et de la Quintessence offrant de partager la partie imprimée du manuscrit. Rocolet lui remit quelque argent et six rames de papier. Questionné par son confrére sur le nom de l'auteur des vers ajoutés. Estoc répondit qu'un sieur de la Mothe lui en avait fourni et qu'il s'y rencontrait quelques vers de Théophile qu'il plaçait à la première feuille du livre entr'autres le sonnet : Phylis tout est f... et la pièce : Marquis comment te portes-tu? Le marché conclu, Rocolet reçut en paiement 230 exemplaires (déposition de Rocolet du 24 avril 1624). Voir Le Procès de Théophile. T. I, pp. 115, 410 et 468.

du Parlement ? On ne le sait et on ne le saura jamais, Garassus doit cependant être mis hors de cause, son caractère le place au dessus d'un pareil soupçon, il était incapable d'une telle bassesse. La seule chose acquise et hors de contestation, c'est que les deux éditeurs avaient été, par avance, assurés de l'impunité... définitive. Mis en cause pour la forme dans l'arrêt du 11 juillet (1), ils ne furent nullement inquiétés après celui du 19 août 1623 ; Billaine et Quesnel, coupables au même titre des Œuvres de Théophile première et seconde partie bénéficièrent également des promesses faites à leurs confrères. Quoiqu'il en soit du véritable promoteur du Parnasse - Quintessence, cette anthologie n'était pas une réimpression pure et simple des Délices satyriques. Sur les 423 pièces qu'elle renferme 181 seulement en proviennent et 242 sont inédites ou puisées dans d'autres florilèges antérieurs. On est en présence d'une compilation hybride dont le véritable caractère se décèle par la première pièce, Sonnet par le sieur Théophile : Phylis tout est foutu, je meurs de la vérole. L'intéressé, Théophile ne s'y trompa pas lorsqu'il aperçut, le jeudi 13 avril 1623, en se promenant dans la Galerie du Palais, le Parnasse satyrique à la devanture d'un libraire. Ayant pris en mains le volume et voyant son nom à la première page, il la déchira. Après cette exécution sommaire, accompagné de Hiérosme Luillier, procureur général à la Cour des comptes, ancien maître des requêtes, et de Des Barreaux, il alla, suivant les dires de la femme d'Estoc à Rocolet, frapper à la porte du logis de son mari dans l'isle du Palais, sur les onze heures du soir, afin d'arriver à la restitution de ses pièces manuscrites ; cette femme les rendit. Le poète a nié cette visite. Que Rocolet ait menti ou non, il est acquis que Théophile sit immédiatement assigner Estoc et Sommaville devant le Lieutenant civil qui les condamna tous deux à une amende et autorisa le poète à détruire les exemplaires du Parnasse satyrique. La sentence fut signifiée au Syndic des Libraires. Théophile s'est expliqué sur cette instance dans l'avis « Au Lecteur » de la seconde partie de ses Œuvres 1623 (2).

Théophile ne se contenta pas de ce premier avantage, il se retourna aussitôt contre son principal adversaire, le Père Garassus, afin d'essayer de lui arracher les armes que celui-ci forgeait pour le perdre. Ayant eu communication des bonnes feuilles de la Doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps en cours d'impression avant même que le révérend Père eût achevé de l'écrire, il mit opposition entre les mains du Prévôt de Paris à sa publication éventuelle, et obtint requeste de la faire saisir. Théophile alla ensuite au Collège des Jésuites reprocher violemment au Père Margastant, supérieur, la perfidie

(1) Cet arrêt ordonnait les poursuites contre Théophile, Berthelot, Frénide (Frénide) et Colletet comme auteurs du Parnasse satyrique et contre Estoc et Sommaville comme éditeurs.

Remarquons, sans insister, une petite contradiction dans les explications du poète : Si « on a suborné des imprimeurs, pour mettre au jour en son nom des vers sales et profanes » ces imprimeurs « n'ont pas abuzé de

son nom pour l'utilité de la vente de leurs lirres. »

<sup>(2) «</sup> On a suborné des Imprimeurs pour mettre au jour, en mon nom, des Vers sales et profanes, qui n'ont rien de mon style ny de mon humeur. J'ay voulu que la Justice en sceut l'autheur pour le punir. Mais les fibraires n'en cognoissent à ce qu'ils disent ny le nom, ny le visage, et se trouvent eux-mesmes en la peine d'estre chatiez pour cest imposteur. Les Juges les ont voulu traicter avec toute la sévérité que mon bon droict leur a demandée; mais le pouvoir que j'ay eu de me vanger m'en a osté l'envie. Et comme je n'ay point plaidé pour faire du mal, mais pour en éviter, j'ay pardonne à des ignorans, qui n'ont abusé de mon nom que pour l'utilité de la vente de leurs Livres, et me suis contenté d'en faire supprimer les exemplaires, avec dessense de les r'imprimer ... »

de la Compagnie. Puis se rendant chez le Procureur général il le trouva causant avec M. de Montmorency et M. Hureau, son intendant. En leur présence il invoqua l'avis du Père Séguiran, confesseur du Roi, qui blàmait l'intempérance du langage de Garassus dans la Doctrine curieuse. Le Procureur général lui répondit : Vous êtes un menteur, le Père Séguiran a accordé son autorisation à l'impression de ce livre. Le poète repartit : Je dis la vérité, je vois bien qu'on ne veut me rendre justice. Mathieu Molé répliqua : Vous n'avez qu'à demander justice et on n'a pas à s'excuser d'une chose qu'on n'a point faite. M. de Montmorency parla après, et en particulier, au Procureur général. Dans cet entretien Mathieu Molé reconnut que le Père Séguiran avait émis un avis favorable à la suppression de la Doctrine curieuse, et termina en promettant au Duc qu'il ne toucherait pas à l'affaire de Théophile sans l'en avertir.

Le Père Margastant avait été exaspéré de l'attitude insolente et agressive de Théophile à son égard et à l'égard de la Compagnie de Jésus. Disposant de solides appuis dans la magistrature, il intervint discrètement en faveur de la *Doctrine curieuse*. La cause se plaida devant le Prévôt de Paris qui accorda à Garassus la main-levée de l'opposition formée par le poète (1).

La tentative de Théophile d'étouffer, avant sa naissance, la Doctrine curieuse échouait. Cet insuccès eut dû l'engager à la réserve et le mettre en défiance contre luimême. S'il se sentait disposé à réformer sa vie en apparence, il n'avait pas assez de force de caractère pour résister au plaisir de faire connaître ses productions, même si elles devaient aggraver sa position. Dans la deuxième quinzaine de juin 1623, Billaine et Quesnel mettent en vente la Seconde partie de ses Œuvres, ils avaient apporté une telle hâte à la publier que leur marque de libraire est restée en blanc sur le titre! Cette seconde partie renfermait un fragment d'auto-biographie sous le titre Première journée dans laquelle Théophile exposait à nouveau et sans ambage ses opinions épicuriennes (chap. II), un peu plus loin il racontait l'histoire de la possédée d'Agen (chap. III) et l'aventure du voyage de Tours (chap. V). Une pareille inconscience est déconcertante. Cette Seconde partie des Œuvres devait être la goutte d'eau qui fit déborder le vase : Le 41 juillet 1623 un arrêt du Parlement, rendu à la requête du procureur général Molé, ordonna des poursuites contre Théophile, Frenicle, Colletet et Berthelot comme auteurs du Parnasse satyrique. Les prévenus se dérobèrent par la fuite. Théophile fut condamné par contumace le 19 août à être brûlé, Berthelot à être pendu et étranglé, etc... Ce nouvel arrêt visait non seulement le Parnasse satyrique, mais les Œuvres de Théophile première et seconde partie et celles-ci allaient servir, plus encore que le Parnasse, à dresser le réquisitoire définitif contre le libertin!

Les pièces du Parnasse satyrique dans leur ensemble ne paraissent ni meilleures ni pires que celles du Cabinet satyrique mais, si on les examine de près, on constate que certaines ont un accent personnel qui relève d'autant plus le cynisme de l'expression ou la vigueur du tableau;

<sup>(1)</sup> Tous ces détails sont pris textuellement dans le Procès de Théophile, T. I, p. 418 et suivantes.

d'autres mêlent la religion ou les choses religieuses aux pires turpitudes. Cet accent personnel était déjà sensible dans les Délices satyriques. La première pièce de ce recueil attribuée d'ailleurs à Théophile au cours de son procès (et reproduite dans le Parnasse satyrique): Marquis comment te portes tu, forme le digne pendant du fameux sonnet sodomite par le sieur Théophile, placé en tête du Parnasse satyrique: Phylis tout est foutu, je meurs de la vérole... Le mélange du sacré et du profane est très marqué dans une pièce — ignorée encore aujourd'hui — de Melin de Saint Gelais (1). Nous la reproduisons d'après le Parnasse satyrique, on va voir les modifications, additions et suppressions qu'on a fait subir au texte original:

Nous avons mis en italique le texte qui n'est pas dans la pièce de Melin de Saint-Gelais de la Collection Dupuy. Ms. 736.

Saint Augustin instruisant une dame,
Dit que l'amour est l'âme de nostre âme,
Et que la foy, tant soit constante et forte,
Sans vray amour est inutile et morte;
Saint Bernard fait une longue homélie
Où il bénit tous les cœurs qu'amour lie,
Et saint Ambroise en fait une autre expresse
Où il maudit ceux qui sont sans maistresse,
Et de Lyra là-dessus nous raconte
Que qui plus aime plus haut au ciel monte.
Celuy qui sceut les secrets de son maistre (2)

(1) Cette pièce de Melin de Saint-Gelais a été parodiée et a servi de cadre à des attaques satiriques contre certains personnages du Parlement et de la Cour. Voici un pasquin qui est antérieur au *Parnasse satyrique*, il doit se placer entre 1615 et 1620.

Monsieur Nervèze instruisant une dame Luy dit qu'Amour est l'âme de son âme; Monsieur Servin avecques sa mantille S'en va de nuit pour esveiller la fille; Villemontée de sa façon gallante Gagne les cœurs des dames qu'il fréquente, Et Chauvelin petit mignon des dames Change souvent et d'amour et de flammes, Et Versoris qui a l'âme si bonne Dit que l'amour est une chose bonne. Monsieur Le Maistre a bien peu de courage De nous quitter pour aller au village, Et le vaillant enseigne Bretelasse Dit que jamais d'Amour on ne se lasse.

## Resp.

Si donc Amour est l'âme de nos âmes
Belle pourquoy dédaignes-tu ses flammes;
Si la musique excite les esprits
Pourquoy tiens-tu mes chansons à mespris;
Si d'un galant la façon te contente
Que n'aymes-tu la mienne si gallante;
Si en amour tu hais le desloyal
Que n'aymes-tu mon service loyal;
Si l'amour est une chose si bonne
Pourquoy es-tu contre moy si felonne;
Si tant te plaist un vaillant amoureux
Que n'aymes-tu mon cœur si généreux.
Or si jamais d'amour on ne se lasse
Pourquoy dis-tu qu'un serviteur te fasche (Ms. Fr. 24322).

<sup>(2)</sup> Saint Jean.

Dit que l'amant damné ne sçauroit estre, Et dit bien plus le docteur séraphique (1): « Qui n'aime point est pis qu'un hérétique, Pour ce qu'amour est seu pur et céleste, Qui ne craint point qu'autre feu le moleste. » Saint Pierre a dit qu'avec les clefs qu'il porté Aux vrais amans il ouvrira la porte; Saint Jean Baptiste, aux forests plus désertes, Grava l'amour sur les escorces vertes ; Saint Dominique, ennemy du désordre, Permet l'amour à tous ceux de son ordre, Et saint François aimant la chambrière, N'ayant plus rien, luy donna son bréviaire (2) Celuy qui porte un gril pour son enseigne (3), Les hauts effets de l'amour nous enseigne ; Celuy qui porte et bourdons et coquilles (4) Est protecteur des femmes et des filles, Saint Clément a donné force patentes A tous ceux-là qui ayment leurs parentes. La Magdelaine, aux rochers de Provence, Du vray amour aida sa pénitence. Saint Crespin fit en ce mestier pratique, Puis pour aymer il vendit sa boutique, Et dit-on plus de ce bon saint Eustache, Que pour aimer il perdit sa moustache. Saint Thomas dit, et de sa propre bouche, Qu'il ne croit rien sinon quand il y touche. Le gros et gras Hugonis de Sorbonne Dit que l'amour est une chose bonne. Monsieur Vigor, en ses sermons, nous preuve Que l'on cognoist une fille à l'espreuve, Et c'est pourquoy, comme dit saint Grégoire, Un amant fait icy son purgatoire. Nulle de vous ne soit doncques si dure Qu'elle résiste à la Sainte Escriture. Puisqu'on la voit de ce propos remplie Que pour aimer la loy est accomplie, Et que les saints ont fait l'amour ensemble Nous ne sçaurions mieux faire, ce me semble (5).

Voici maintenant le texte de Saint-Gelais omis dans le Parnasse satyrique:

Le saint qui porte un cœur en sa main dextre, Dict que l'Amour faict nos cœurs vivre et renaistre... (6)

(1) Saint Bonaventure.

<sup>(2)</sup> Voici la var. du Ms 736: Et Saint François vit d'un dépit estrange Amour volant et cuyda voir un ange.

<sup>(3)</sup> Saint Laurent.

<sup>(4)</sup> Saint Jacques.

<sup>(5)</sup> Voici la var. de Ms. 736 : Dames, voicy l'amour que je vous porte Puisqu'à my nuict je suis à votre porte.

<sup>(6)</sup> Saint Augustin.

Saint Luc pour eux le feu d'Enfer attize Et saint Mathieu les anathématize... Saint Paul qui fut au ciel pour mieux apprendre Dict qu'en effet l'Amant ne peut despendre... Et saint Hiérosme et ses sauvages bestes Pensoit encor aux amoureuses festes. Le saint Ermite avec sa preudhomie Vit l'ennemy en présence de sa mye, L'Ange allumoit la torche desjà saincte Et l'ennemy la vouloit voir esteinte, La torche estoit son cœur et sa lumière Estant Amour d'enflamer coustumière... Ainsi une est que tant ses désirs domte Qui s'en exempte et qu'Amour ne surmonte, Il vaudroit mieux ce dit saint Irénée Oue celle au monde oucques n'eut esté née Oui s'en retire et se monstre rebelle A son amy mesmement si elle est belle...

Dans un simple florilège de pareils vers passeraient inaperçus, mais, accompagnés de pièces obscènes, ils choquent par leur contraste et prennent un tout autre caractère. Cette impression est ressentie en face des quatrains Contre les femmes: Délivre moy, Seigneur... En voici un échantillon, nous prenons parmi les moins osés:

Délivre-moy, Seigneur
De celle qui vous jure, estant entre vos bras
Que vous estes tout seul qu'elle ayme et favorise,
Et si vous la laissez seulement de trois pas
Vous trouvez aussitost que votre place est prise...
Délivre-moy Seigneur
De celle qui s'en va balayant les églises,
La chandelle à la main et un grand chapelet,
Et si vous l'espiez, vous la verrez aux prises
Dedans un cabinet avec quelque valet...

A la suite se lisent d'autres quatrains Sur un fascheux logis commençant toujours : Délivremoy Seigneur...

Quelques pages plus loin on rencontre les quatrains Contre les hommes, ils sont moins libres, mais détonnent cependant en compagnie d'une pièce attribuée à Regnier dont nous ne pouvons reproduire le premier vers !

Autre exemple... atténué :

Epigramme par le sieur Motin.

l'estime fort vostre doctrine Vostre bel esprit, vostre mine Qui vous fait estimer de tous ; Mais pour moy, qui ne suis qu'un asne, Je n'ayme rien si je ne fous Fust-ce bien la papesse Jeanne.

D'autres pièces réunissent l'accent personnel et le blasphème. Celle incriminée en 1623 : Que mes jours ont un mauvais sort peut passer pour le modèle du genre, elle est bien de Théophile :

J'ay la gravelle dans les reins,

Je ne trouve plus que je foute, Et la sainte ampoule de Reims, Tariroit plustost que ma goutte.

A cinquante ans un homme est mort, Ce n'est plus rien que pourriture, Morbleu! les destins nous font tort Foutre d'eux et de la nature!

Il nous paraît inutile d'insister, le Parnasse satyrique justifiait les poursuites dont il a été l'objet.

Ce point établi, s'il est incontestable que des poésies de Théophile ont été insérées dans le Parnasse satyrique — il y en a certainement bon nombre reconnaissables à leur facture particulière, le poète se met presque toujours en scène — il est non moins acquis qu'il n'a été pour rien dans leur impression. Ses dénégations à cet égard ont été sincères, et nous les enregistrons parce que c'est justice.

I. 1622. — A) Le  $\parallel$  Parnasse  $\parallel$  des Poëtes  $\parallel$  satyriques.  $\parallel$  M.DC.XXII (1622).  $\parallel$  In-8.

6 ff. non chiff. et 208 p. chiff. (1).

Les 6 ff. non chiff. comprennent le titre, l'Avertissement au lecteur qui est celui des Délices satyriques, une épigramme sig. G. Colletet (celle des Délices satyr.) un sonnet Aux Lecteurs: Lecteurs qui çà et là cherchez vostre adventure, treize épigrammes n. s. qui sont de Mailliet et un sixain sig. G. C. P. (Guillaume Colletet parisien): Tout y chevauche, tout y fout. Il n'y a pas de privilège.

Ce recueil comprend 166 pièces dont quarante-six signées et cent-vingt anonymes; cent vingt-cinq étaient nouvelles et quarante-et-une provenaient des recueils libres et satiriques publiés depuis 1600: 17 des Délices satyr., 1620; 7 du Cabinet satyr., 1618; 8 du Rec. vers satyr., 1617; 3 des Satyres bast., 1615; 2 des Muses gail. (une de l'éd. s. d. et une de celle de 1609); 2 des Muses incog., 1604; 1 de la Muse fol., I liv., 1603 et 1 du Labyr. recr., II liv., 1602. — Nous avons pu attribuer 45 pièces.

Les 91 pièces signées et attribuées appartiennent aux auteurs suivants :

Bergeron (Pierre),

Berthelot (Pierre),

Cabinet satyr., 1618.

Boisrobert,

Colletet (G.),

1 pièce.

6 pièces dont une des Délices satyr., 1620, et une du Cabinet satyr., 1618.

2 — n. s.

7 — dont une n. s., une sig. G. C. P., et deux des Délices satyr., 1620.

(1) Les pp. 200, 201, 204, 205 et 208 sont chiffrées par erreur : 100, 101, 104, 105, 108. Les exemplaires de ce recueil qui est toujours accompagné de la Quintessence satyrique, ont été et sont très rares. Voici ceux que nous avons rencontrés dans les catalogues : N° 761 du cat. J. Auvillain, mar. bl., fil., tr. dor.; expl. Henri Monod en veau violet provenant de la librairie Claudin (Archives du Bibliophile, n° 54.509, 1883), auquel il manquait le titre; M. Fonteneau l'ayant acheté de M. Claudin l'avait complété.

1 pièce n. s. des Délices satyr., 1620. Crussol (Mad. de), 2 pièces n. s. Du Gayverger, Durant (Gilles) de la Bergerie, 1 pièce n. s. 2 pièces n. s. : une des Satyres bast., 1615, et une des Du Ryer (Isaac), Muses gail., s. d. 6 pièces. Frenicle (Nicolas), 2 pièces n. s. des Muses incog., 1604. Guy de Tours, G, V.1 pièce n. s. 1 — n. s. des Satyres bast., 1615. La Vallettrye (de), Lécluse (Pierre), chanoine d'Orléans, 1 pièce n. s. 13 pièces n. s. Mailliet (Marc de), 2 - dont une n. s. Maynard (Fr.), 12 — dont deux n. s. (une des Muses gail., 1609). Motin (Pierre), 1 pièce n. s. Neufvic (Mad. de), 1 pièce. Rapin (Nicolas), 4 pièces sans compter une sig. qui n'est pas de Regnier Regnier (Math.), et dont on ignore l'auteur. 8 pièces. Ronsard (P. de), 1 pièce n. s. Saint-Gelais (Melin de), 2 pièces du Rec. vers satyr., 1617, dont une n. s. Sigognes, 12 pièces dont onze n. s. (trois des Délices satyr., 1620). Viau (Théophile de), 1 pièce n. s. des Délices satyr., 1620. Villequier (Marquis de),

Il est resté 75 pièces anonymes.

B) La Quint-Essence || satyrique, || ou || seconde partie, || du Parnasse des Poetes || Satyriques de nostre temps. || Recherchez dans les Œuvres secrettes des Auteurs les || plus signalez de nostre siècle. || A Paris, || chez Anthoine de Sommaville, au || Palais, en la gallerie des Libraires || près la Chancellerie. || M.DC.XXII (1622) || In-8.

Titre. — Pages 4 à 208, 207 à 222, 233 à 279. Les dernières pages sont numérotées 275, 276, 277, 279 (pour 278) et 270 (pour 279).

Ce recueil comprend 257 pièces (1) dont quatre-vingt-deux signées et cent soixante-quinze anonymes; 99 étaient nouvelles et 158 provenaient des recueils libres et satiriques publiés depuis 1600: 113 des Délices satyr., 1620; 1 du Cabinet satyr., 1619; 2 du Rec. vers satyr., 1617: 36 des Satyres bast., 1615; 1 du Sup. Bigarr., 1614; 1 du Labyr. amour, 1 liv. 1610; 3 des Muses incog., 1604; 1 de la Muse fol., 11 liv. 1603. — Nous avons pu attribuer cinquante-six pièces.

Les 138 pièces signées et attribuées appartiennent aux auteurs suivants :

Bernier de la Brousse, 1 pièce des Délices satyr., 1620.

<sup>(1)</sup> Ce chiffre est en désaccord avec celui que nous avons donné au Procès de Théophile : 220. La différence vient de ce que sur la copie que nous avions en mains on avait omis un certain nombre de pièces anonymes.

| Berthelot (Pierre),        | 9 pièces dont une nouvelle, huit des Délices satyr.,       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
|                            | 1620, sans compter une sig. des Délices satyr., 1620,      |
|                            | qui est de Du Sable, et deux nouvelles sig. Berthelot      |
|                            | qui sont de Tahureau et de Fr. de Rosset.                  |
| $Blanchon\ (Joachim),$     | 1 pièce n. s. des Satyres bast., 1615.                     |
| $Boyssi\`eres~(J.~de),$    | 4 pièces n. s. des Satyres bast., 1615.                    |
| Colletet(G.),              | 2 pièces une nouvelle n. s. et une sig. du Cabinet satyr., |
| Courbe,                    | 1 pièce. [1619.                                            |
| $D'Auvergne\ (Comte),$     | 1 — n. s. des Délices satyr., 1620.                        |
| Desternod (Claude),        | 3 pièces n. s. des Délices satyr., 1620.                   |
| $Du \ Sable \ (G.),$       | 1 pièce, sig. Berthelot des Délices satyr., 1620.          |
| Guy de Tours,              | 9 pièces n. s., sept des Satyres bast., 1615, et deux des  |
|                            | Muses incog. 1604.                                         |
| Jamet (Lyon),              | 1 pièce n. s. des Satyres bast., 1615.                     |
| Jamyn (Amadis),            | 1 — n. s.                                                  |
| Jamyn (Benjamin),          | 1 — des Délices satyr., 1620, sig. Regnier, attribuée      |
|                            | également à Marguerite de Valois.                          |
| $Jodelle\ (Est.),$         | 3 pièces sig. Ronsard.                                     |
| La Porte (de),             | 11 pièces.                                                 |
| La Ronce,                  | 1 pièce des Délices satyr., 1620.                          |
| Mailliet (Marc de),        | 2 pièces des Délices satyr., 1620 : une sig. Maillot et    |
|                            | une n. s.                                                  |
| Malherbe,                  | 1 pièce n. s. des Muses incog., 1604.                      |
| Marguerite de Valois, voir | Jamyn (Benjamin).                                          |
| Marot (Clément),           | 2 pièces n. s. des Satyres bast., 1615.                    |
| Maynard (Fr.),             | 9 pièces dont deux nouvelles et sept des Délices satyr.,   |
|                            | 1620 (quatre sig. et trois n. s.).                         |
| Motin (Pierre),            | 27 pièces (1), dont quatre nouvelles, vingt des Délices    |
|                            | satyr., 1620 (une n. s.), deux du Rec. vers satyr.,        |
|                            | 1617, et une du Sup. Bigarr., 1614.                        |
| $Passerat\ (Jean),$        | 1 pièce des Délices satyr., 1620.                          |
| Regnier (Math.),           | 5 pièces dont une nouvelle et quatre des Délices satyr.,   |
|                            | 1620, sans compter une sig. Regnier qui est attribuée      |
|                            | à Marguerite de Valois, mais qui est de Benjamin           |
|                            | Jamyn.                                                     |
| Ronsard, voir Jodelle.     |                                                            |
| Rosset (Fr. de),           | 3 pièces deux sig. et une sig. Berthelot sans compter      |
|                            | une sig. Rosset qui est de Trellon.                        |
| Sainte-Marthe (Sc. de),    | 2 pièces n. s.                                             |
| Saint-Romard,              | 1 pièce n. s. des Satyres bast., 1615.                     |
| Sigognes,                  | 9 pièces des Délices satyr., 1620.                         |
| $Tahureau\ (Jacques),$     | 1 pièce sig. Berthelot.                                    |
|                            |                                                            |

<sup>(1)</sup> En comptant les quatre épigrammes qui ne faisaient qu'une pièce dans les Délices satyriques, 1620.

Trellon (Claude de), 1 pièce sig. Rosset.

Vaulx (de),
Vauquelin de La Fresnaye,
pièce n. s. des Délices satyr., 1620.
Vauquelin de La Fresnaye,
pièces n. s. des Satyr., bast., 1615.

Viau (Théophile de), 19 pièces n. s. dont trois nouvelles et seize des Délices satyr., 1620.

Vermeil (A. de), 2 pièces n. s. des Délices satyr., 1620.

Il est resté 119 pièces anonymes.

Seconde édition du Parnasse satyrique et de la Quintessence satyrique, 1623.

S'il restait un doute sur le caractère clandestin du Parnasse satyrique et de la Quintessence satyrique de 1622 et sur le but inavouable que poursuivaient en les publiant ses promoteurs ou plutôt son promoteur à l'égard de Théophile, ce doute serait dissipé par l'existence d'une seconde édition répandue sous le manteau au lendemain de l'arrêt du 19 août 1623 et de la publication de la Doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps... Il fallait à l'imprimeur une rare audace, même avec la certitude de l'impunité, pour oser brayer de la sorte le Procureur général et les foudres du Parlement. Ni Mathieu Molé ni le Parlement ne s'émurent de cette scandaleuse machination, aucune enquête ne fut ouverte afin d'en découvrir l'origine, le Procureur général ne tint même pas la main à l'exécution de la partie de l'arrêt du 19 août concernant Estoc et Sommaville, Pierre Billaine et Jacques Quesnel qui ordonnait de les prendre au corps et de les amener prisonniers « ez prisons de la Conciergerie pour estre ouys et interrogez sur aucuns faits relatifs au procez. » Abattre le libertinage dans la seule personnalité de Théophile, voilà le but poursuivi par Molé de concert avec Garassus; peut-être estimaitil qu'en s'attaquant aux comparses, le procès eut pris une trop grande importance et englobé trop de personnages de marque, peut-être estimait-il également qu'en découvrant les infamies commises à l'égard de Théophile, il assurait d'avance son acquittement quelle que fût sa culpabilité? Ces deux considérations expliquent, si elles ne la justifient, la ligne de conduite qu'il a adoptée.

Pour donner toute sa valeur à cette seconde édition du *Parnasse satyrique* et de la *Quintessence satyrique* qui parut vers le 15 septembre 1623, il suffit d'exposer la situation du poète du 19 août au 17 septembre, jour de son arrestation au Catelet:

En apprenant l'exécution de son fantôme sur la place de Grève, Théophile avait quitté précipitamment la maison de Sylvie à Chantilly où il s'était réfugié depuis deux mois. La poche garnie de doublons d'Espagne dus à la générosité de M. de Montmorency il s'était dirigé vers l'extrémité du Cambrésis pour, de là, gagner Calais et Londres. Le 2 septembre il atteignait le Catelet et se cachait dans une ferme des environs. Tout autre que Théophile se serait empressé de passer la frontière, lui s'oublie à composer une longue pièce exhalant sa plainte (1) de l'abandon de son ami Vallée (Des Barreaux). Ce

<sup>(4)</sup> Plainte de Théophile à un sien amy pendant son absence. M.DC.XXIII. Petit in-8 de 13 p, chiff. et 1 ff.

temps perdu à rimer permet au Père Voisin, son ennemi, de communiquer au lieutenant de la maréchaussée Le Blanc le rapport de ses propres espions qui avaient retrouvé la trace du poète. Le 17 septembre Théophile se décide à quitter sa retraite accompagné de son valet La Pause et à chercher un nouvel abri dans la forteresse du Catelet dont le gouverneur, M. de Mesvilliers, était des amis de M. de Montmorency. Malheureusement il est rencontré près du village de Bonny par un archer Anthoine Sangnier, envoyé en éclaireur par Jacques Trousset, lieutenant général de robe courte de Saint-Quentin, chez un nommé Brocard, le dénonciateur de Théophile. Trousset, prévenu par Sangnier, se met à sa poursuite et l'atteint au moment oû il venait de pénétrer dans la forteresse du Catelet. Transféré dans la prison de Saint-Quentin, Théophile en est extrait le 26 septembre et, escorté de sept archers, il est écroué le dimanche 27 septembre à la Conciergerie du Palais.

Le procès du poète devait durer près de deux années non, sans voir encore en 1625 trois nouvelles impressions clandestines du *Parnasse satyrique*, et se terminer, contrairement à toutes les prévisions, par une simple condamnation au bannissement.

II. 1623. — La seconde édition du Parnasse satyrique et de la Quintessence satyrique porte le même titre, avec la date de 1623 (1), elle a le même nombre de pages que la première mais le titre particulier de : La Quintessence satyrique a été supprimé. De plus les deux pièces de la Quint. satyr. de 1622 : l'épigr. : Icy gist une pauvre femme et les stances sig. Berthelot : Au milieu des ennuis dont mon âme est la proye ont été retranchées (2), elles sont remplacées par une épigr. : Amour petit archer vainqueur qui forme trois épigrammes dans l'édition Poulet Malassis.

LES TROIS TRAGES DU PARNASSE SATYRIQUE DE 1625 (TROISIÈME ÉDITION).

En mars 1625 Théophile était emprisonné depuis dix-sept mois, les interrogatoires des commissaires du Parlement et les confrontations du poète avec les témoins n'avaient pas donné de résultats probants. Il avait nié — vrai ou faux — tout ce qu'on lui imputait. D'un autre côté les témoins n'étaient guère recommandables et paraissaient obéir à un mot d'ordre. Tout en étant convaincu de la culpabilité du prisonnier le procureur général Molé se sentait impuissant à l'établir nettement, les témoins sérieux se dérobaient et travaillaient plutôt en faveur de l'accusé. Les ennemis de Théophile, ceux à qui l'on devait les deux éditions du Parnasse satyrique et de la Quintessence satyrique de 1622 et de 1623, voulant à nouveau impressionner l'opinion fondent ensemble ces deux anthologies obscènes et en répandent trois tirages sous le manteau. Le nom de Théophile

(2) Cette pièce dans l'édition des Détices satyriques, 1620, appartient en partie à Berthelot et à Malherbe ; elle a été amputée des vers de Malherbe dans la Quintessence satyrique de 1622 et supprimée dans l'édition de 1623.

<sup>(1)</sup> Cette édition de 1623 est aussi rare que celle de 1622: nous ne connaissons que l'exempl. relié en veau de M. P. Louys incomplet du titre. Un autre exemplaire en maroquin rouge, filets, tr. dorée, a figuré à la vente G. B. du 30 avril 1849 où il fut adjugé 38 francs. Cet exemplaire nous paraît être le même que celui de la vente Jérôme Bignon du 8 janvier précédent qui était donné comme ayant 2 ff. déchirés et le titre raccommodé.

se lit pour la première fois en vedette sur le titre. Cette manœuvre de la dernière heure devait échouer (1). Mathieu Molé ne fit aucun effort pour en rechercher les auteurs, ils restèrent indemnes de poursuites, peut-être était-ce encore Estoc et Sommaville, forts de leur impunité antérieure?

III. 1625. — A) Le  $\parallel$  Parnasse  $\parallel$  satyrique  $\parallel$  du sieur Théophile  $\parallel$  M.DC.XXV (1625)  $\parallel$  . In-8 de 380 p. chiff. (les dernières mal paginées finissent à la page 370) (Cabinet de M. Pierre Louys).

B). — Le || Parnasse || satyrique || du sieur Theobhile (sic) || M.DC.XXV (1625). In-8 de 380 p., chiff. irrégulièrement (Cabinet de M. Louis Loviot).

Cette édition reproduit plusieurs des erreurs de pagination de la précédente, mais elle en a d'autres.

C). — Le || Parnasse || des poètes satyriques || ou || dernier Recueil des Vers picquans || et gaillards de nostre temps. || Par le sieur Théophile. || M.DC.XXV (1625) || . In-8 de 380 p. chiff. (Bibl. nat., Ye 2766).

Dans ces trois tirages de 1625, le texte est détestable et rempli de fautes de toute sorte, les signatures sont supprimées, sauf pour le sonnet en tête par le sieur Théophile et une pièce de Colletet. Les ff. prél. des éditions de 1622 et 1623 n'ayant pas été réimprimés, il manque les 13 épigrammes n. s. de Mailliet, 2 pièces de Colletet (une n. s.), une anonyme, et les sept pièces suivantes :

Stances (de 4622): Au milieu des ennuis dont mon dme est la proye Berthelot.

Sur la maladie de Jacquette : Depuis que j'ay tourné Jacquette n. s. (Théophile).

Epigramme: Je rix de ces frais amoureux Sigognes.

Sonnet: Le hibou de vos yeux que sans cesse j'admire n. s. (Comte d'Auvergne).

id. O beau c.. rebondi pour qui je meurs d'envie Berthelot.

Epigramme: Une chose assez refusée.

id. Un jour Margot prit la mesure Berthelot.

par contre, elle a en plus :

L'importunité d'une demoiselle. Satyre : J'allois un de ces jours en guise d'un cadet n. s. (Desternod).

Sonnet: Que j'ayme dans mon lict voir ma belle maistresse.

Enfin deux pièces sont répétées deux fois :

Quatrain: Ton cas, dis-tu, rid à l'argent (Guy de Tours). Sonnet: Avec un gros ... tousjours roide et fumant.

Autres éditions :

Le || Parnasse || satyrique || du sieur Théophile || (s. l.). M.DC.XXVII (1627). || In-12. Titre et 469 p. chiff. (Cat. Lemallier : No 261).

Cette édition, comme les trois tirages de 1623, est sur mauvais papier et n'a pas les noms des auteurs.

<sup>(1)</sup> Voir la suite des événements dans le Procès de Théophile. T. 1, p. 481.

Le Parnasse satyrique du sieur Théophile. Rouen, Michel Lallemant, 1633.

Cette édition a-t-elle vu le jour? Nous ne l'avons pas rencontrée. Voici ce qu'en rapporte M. E. Gosselin dans ses Glanes historiques normandes à travers les XV°, XVII°, XVIII° et XVIIII siècles : « 1623. Jacques Hollant, imprimeur, Michel Lallemant, libraire, et Jean Lallemant, relieur, furent très activement poursuivis pour avoir imprimé. fait imprimer et relié un livre défendu intitulé : Le Parnasse satyrique. Aussitôt que Hollant et Michel Lallemant eurent avis des poursuites dont ils étaient menacés, ils prirent la fuite. Le Bailly de Rouen se livra à une enquête scrupuleuse ; il entendit les principaux imprimeurs et libraires pour découvrir qui avait imprimé ce livre et pour qui il avait été imprimé. Tous déclarèrent que les coupables étaient Hollant et Michel Lallemant ; douze cents exemplaires avaient été trouvés en feuilles chez Hollant ; ils furent condamnés par contumax chacun en 50 livres d'amende envers le Roy, bannis pour trois ans du bailliage de Rouen et privés de tenir boutique de leur métier en cette ville. Quant au pauvre Jean Lallemant, relieur, il se défendit en disant que ne sachant pas lire, il n'avait pas su quel livre on lui avait donné à relier ; et comme le Bailly lui témoigne son étonnement de ce que ne sachant pas lire ni écrire, il avait pu se faire recevoir maître relieur, il lúi expliqua que, comme fils de maître-libraire, il avait obtenu cette faveur ; eu égard à sa bonne foi, il ne fut condamné qu'à 10 livres d'amende. On continua longtemps de rechercher les exemplaires du Parnasse satyrique, mais sans succès.»

Le Parnasse satyrique du sieur Théophile. M.DC.LX (1660). In-12 de 321 p. chiff.

Il manque à cette édition elzévirienne la pièce de Berthelot de 1622 : Au milieu des ennuis dont mon âme est la proye.

Id. 1668. In-12.

Id. 1672. In-12.

Id. 1677. In-12.

Le || Parnasse || satyrique || du sieur Théophile. || Reveu et corrigé par un Autheur moderne. || A Conas, || l'an mil six cens trop tost. || Petit in-12 (B. N., Ye 2768 Rés.).

Titre et 288 p. chiff.

Cette édition a dù paraître à la fin du XVIIº siècle, elle reproduit celle de 1625 sauf qu'elle a en plus :

p. 254, Epig. : Une chose assez refusée.

p. 263, id. Je ris de ces frais amoureux n. s. (Sigognes).

id., Sonnet: Le hibou de vos yeux que sans cesse j'admire n. s. (Comte d'Auvergne).

p. 270, id. O beau... rebondi pour qui je meurs d'envie n. s. (Berthelot).

et en moins:

p. 347 de 1625, Epigr. : Petite fosse à l'entour barbelette.

p. 399 id. Que j'ayme dans mon lict voir ma belle maistresse.

Enfin p. 236, le Portraict d'une dame : Que Méduse horrible et paste comprend 9 strophes alors que dans 1625 il n'a que 4 vers, mais les 8 strophes ajoutées se retrouvent dans 1625 à la suite de l'épigr. Pour une bossue : Vous me demandez des vers.

# Deux réimpressions au XIXe siècle :

Le Parnasse satyrique du sieur Théophile avec le Recueil des plus excellens vers satyriques de ce temps. Nouvelle édition complète, revue et corrigée. Avec Glossaire, Notices biographiques, etc. Tome (premier et deuxième). Gand, Duquesne, Paris, Claudin, 1861. In-8 (B. N., Ye 4901 Rés.).

T. I, 224 p. chiff.; T. II, 224 p. chiff. (le Rec. des plus excellens vers satyr., commence à la p. 157).

Le Parnasse satyrique du sieur Théophile suivi du Nouveau Parnasse satyrique. Edition revue sur toutes les éditions du XVII<sup>e</sup> siècle, corrigée et annotée. Tome premier (et second). L'an M.CCC.LXIV (sic). In-8.

T. I, Frontispice de Félicien Rops, 4 ff. et 230 p. chiff.; T. II, 2 ff., 245 p. chiff. et 1 ff. (le Nouveau Parnasse satyrique, commence à la p. 135).

Dans cette édition, due à Poulet-Malassis, il manque la pièce de Berthelot de 1622 : Au milieu des ennuis dont mon ême est la proye et les signatures aux treize pièces suivantes :

| Sonnet:                           | Phylis tout est foutu, je meurs de la vérole Théophile (au lieu de Regnier). |           |                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Pour un courtisan. St.:           | Toujours le dur soucy d'avoir des damoiselles Frenicle.                      |           |                    |
| Sonnet:                           | La grande volupté qu'on reçoit en f Regnier.                                 |           |                    |
| Description d'une laideur, satyre | : De beauté Nature extoit soule                                              | Berthelot | (Dél. satyr.).     |
| Epigramme:                        | En retirant vostre main blanche                                              | Motin     | (Dél. satyr.).     |
| id.                               | Nostre voisine qui desbauche                                                 | id.       | id.                |
| id.                               | Les serpens ne vont que du ventre                                            | id.       | id.                |
| id.                               | Donnez-lui de vostre pantoufle                                               | id. (     | Rec. vers satyr.). |
| id.                               | Jeanne vous desguisez en vain                                                | Regnier   | (Dél. satyr.).     |
| Sonnet:                           | Qui voudra voir comme un diable me f                                         | Sigognes  | id.                |
| Dialogue:                         | Je suis le plaisir et la vie                                                 | Motin     | id.                |
| Epigramme:                        | J'enrage de lever la cotte                                                   | Sigognes  | id.                |
| Sonnet:                           | Sodomites enragés ennemis de nature                                          | Regnier.  |                    |

Ces deux réimpressions du Parnasse satyrique ont été condamnées à la destruction :

1º Par jugement du tribunal correctionnel de Lille, en date du 6 mai 1868, inséré au *Moniteur* du 19 novembre suivant, pour outrages à la morale publique et religieuse ainsi qu'aux bonnes mœurs (Aff. contre Sacré-Duquesne).

2º Par jugement du tribunal correctionnel de la Seine, en date du 27 janvier 1869 (Aff. contre Gosselin et consorts — Gazette des tribunaux du 28 janvier 1869).

Les deux grandes anthologies de pièces libres et satiriques publiées par Anthoine Estoc donnent environ :

```
Cabinet satyrique, 1618, 1re édition . .
                                                        460 pièces.
                       1619, 2e
                                                         30
                                                                    nouvelles.
                                Ensemble. . . .
                                                        490 pièces.
     Parnasse satyrique et Quintessence satyrique, 1622.
                                                        423
                                    Total.
                                                        913 pièces.
si on y ajoute:
     1º Les pièces du Rec. des plus excellens vers saty-
  riques non reproduites dans le Cabinet satyrique. 81
     2º Les pièces des Délices satyriques non repro-
                                                        203
  duites dans le Parnasse satyrique et la Quintes-
  On arrive à un total général de. . . . . .
                                                       1.116 pièces
```

environ sans compter celles des Satyres bastardes du Cadet Angoulevent, 1615.

# Le second livre des Délices de la poésie françoise, 1620 (Paris, Toussainet du Bray) (4).

L'histoire du second livre des Délices de la poésie françoise est celle des Délices satyriques. Toussainct du Bray a, comme Estoc, cédé à la peur de se voir compromis pour les pièces de Théophile accueillies par Jean Baudoin le collecteur de cette anthologie. Mathieu Molé lui a tenu compte de sa capitulation spontanée. Au procès de Théophile il n'a pas plus été parlé du Second livre des Délices de la poésie françoise que des Délices satyriques. Estoc et Sommaville se sont vus incriminer comme éditeurs du Parnasse satyrique et de la Quintessence satyrique et Billaine et Quesnel au même titre pour la Première et la Seconde partie des Œuvres de Théophile mais ils n'ont été l'objet d'aucune poursuite sérieuse, on les a mis en cause pour la forme.

Toussainct du Bray avait fait confiance à Jean Baudoin qui avait accepté les vers de Théophile comme ceux d'un des poètes les plus renommés de l'époque sans se préoccuper de leur côté libertin. Et puis le *Cabinet satyrique* en renfermait bien d'autres aussi critiquables! Jean Baudoin pouvait plaider les circonstances atténuantes.

Quoiqu'il en soit, l'alarme avait été chaude, si on en juge par les explications entortillées de Toussainct du Bray dans l'avis « Le libraire au Lecteur » de l'édition expurgée qui parut sous le titre : Les Délices de la poésie françoise. Ou, dernier recueil des plus beaux Vers de ce temps. Corrigé de nouveau par ses Autheurs, et augmenté de plusieurs rares pièces non encore imprimées. Dédié à madame la Princesse de Conty... M.DCXX (1620), et dont les poésies de Théophile furent exclues :

#### Le Libraire aux Lecteurs,

« Voyant le bon accueil que vous avez fait aux deux volumes des Délices de la Poésie Françoise, que j'ay faict imprimer ces années passées, je me suis résolu de vous donner ce nouveau recueil, qui est comme un abrégé des deux précédens, composé des plus rares, et des plus excellentes pièces. Je l'ay fait d'autant plus volontiers, que j'en ay esté sollicité par bon nombre de mes amis, et mesme des principaux Autheurs de ces divins ouvrages, qui désiroient avec passion d'avoir en un volume seul l'Eslite et la fleur de tant de belles fleurs. J'advouë que le choix m'en a esté bien difficile à faire, n'estant pas capable de porter un jugement, auquel Apollon mesme seroit bien empesché de se resoudre. Mais je vous advertis, qu'en celà j'ay suivi l'advis de personnes bien expérimentées en nostre Poësie, les quelles ont la réputation de faire parfaictement des Vers, et qui par conséquent en sont juges irréprochables. Il y a bien peu d'Autheurs de ceux qui estoient aux volumes précédens, dont je n'aye pris quelque pièce, et si j'en ay retranché quelques uns, ce n'a esté que de crainte que mon livre ne fut gros demesurement, ou pour quelque autre meilleure considération, comme j'ay laissé M. Bertaud à cause que j'ay fait imprimer nouvellement toutes ses œuvres ensemble, et j'en ay obmis quelques autres qui m'ont fait sçavoir qu'ils le desiroient ainsi. En outre j'ay supplié tous ceux de ces rares esprits que j'ay l'honneur de cognoistre, et qui se sont rencontrez dans Paris, de prendre la peine eux-mêmes de faire le choix

<sup>(1)</sup> Pour les nombreuses anthologies publiées par Toussainct du Bray, voir notre Bibliographie des recueils collectifs de poésies publiées de 1597 à 1700.

de leurs Vers, et les corriger, et de me les donner avec toute la perfection qu'ils y pouvoit (sic) apporter. Ce que plusieurs ont fait et m'ont fourny de plus, beaucoup de pièces nouvelles, qui doivent rendre mon livre d'autant plus digne d'estre veu, que la nouveauté se recherche tousjours curieusement sur tout en matière de Poësie. Je proteste que j'en eusse usé de mesme envers tous les autres, si j'eusse eu le bien de leur cognoissance, et si j'eusse peu facilement leur communiquer mon dessein, sans y apporter trop de retardement. »

Nous ne voyons pas Théophile demandant à Toussainct du Bray de supprimer ses poésies, il avait à ce moment là d'autres préoccupations; d'ailleurs son attitude ultérieure le prouve, il ne se rendait pas un compte exact du danger que lui faisaient courir les opinions épicuriennes qui imprégnaient ses vers et sa prose!

Cette édition des Délices (dernier recueil) qui réunissait les deux volumes de 1618 et de 1620 avait été considérablement diminuée et légèrement augmentée (1), elle parut deux ou trois mois après le Second livre alors que Toussainct du Bray parle, on vient de le voir, d'années passées; l'exagération était tout de même un peu forte! Dans les exemplaires qui possèdent, entre les pp. 634 et 635, un titre destiné à faire illusion: Le Second Livre des Délices de la poësie françoise. Ou dernier recueil des plus beaux Vers de ce temps. Corrigé de nouveau par ses Autheurs, et augmenté d'une eslite de plusieurs rares pièces non encore imprimées. Paris, Toussainct du Bray, 1620, le nom de I. Baudoin a été, avec intention, supprimé sur ce titre (2).

Le || second livre || des || délices || de la poesie || françoise || Ou, || nouveau recueil des || plus beaux Vers de ce temps. || Par I. Baudoin. || A Paris, || chez Toussainct du Bray, ruë S. Jacques, || aux Espics meurs, et en sa boutique au || Palais, en la gallerie des Prisonniers. || M.DC.XX (1620). || Avec privilège du Roy. ||

In-8 de 13 ff., 616 p. chiff. (après la p. 480, 8 ff. non chiff.), 63 p. chiff. et 7 ff.

Voici le texte de l'épître de dédicatoire :

A haut, et puissant seigneur, messire Louys de Got, marquis de Rouïllac, baron de Roche-fort, seigneur des chastellenies d'Ansan, de Clairac, et de Lihus, conseiller du roy en ses Conseils d'Estat et Privé, gentil-homme de sa Chambre, et Grand-Croix de l'Ordre des Chevaliers de la guerre Saincte.

Monseigneur,

« Voicy des vers conçeus en France, et néz dans les douceurs de l'estude : Ils ne craignent point de paroistre au jour ; puis que le mesme Apollon qui préside à la lumière est tutélaire de leur naissance. C'est luy qui m'inspire de les mettre à l'ombre de ses Lauriers, ou plustost des vostres (Monseigneur) dont la verdure se conserve esgallement dans le champ de Mars, et sur le Parnasse des Muses. Elles vous agréent tellement, qu'après la gloire des armes, qui ne s'esteint non plus en vostre courage, que le feu dans le Temple des Vestales ; Vous ne cherissez rien tant que les lettres. Ceux qui en font profession le recognoissent assez, et la vérité les oblige à dire qu'en vostre ordinaire entretien vous sçavez joindre parfaictement la vivacité de l'esprit aux charmes de l'éloquence. Ces belles vertus (Monseigneur) accompagnées d'une infinité d'autres ornements, m'ont promis que ces diversitez de Poésie vous seroient

<sup>(1)</sup> Les Délices de 1618 (premier livre) et le Second livre 1620, éditions originales, renferment 748 pièces dont une répétée deux fois, soit 747 pièces, alors que l'édition des Délices (dernier recueil) n'en contient que 478 et si on ajoute les 10 pièces de Monfuron non paginées, on arrive à 488 pièces, soit en moins 259 pièces.
(2) Ce second titre est suivi de 11 ff. contenant des poésies de Monfuron.

d'autant plus agréables, que je les ay recueillies des plus beaux Esprits de ce temps. Pour faire éclatter d'avantage le mérite de leurs autheurs, je me suis advisé de les reduire tous en un corps et de vous l'offrir de la part des Muses; S'il est vray que les beaux faicts de ceux qu'elles loüent sont immortels, les vostres le seront aussi; comme les désirs que j'ay d'estre advoüé, Monseigneur, vostre plus humble, et plus obeïssant serviteur, I. Baudoin. »

# Et de l'avis « Au Lecteur ».

« Je vous donne, Lecteur, la seconde partie des Délices de la Poësie Françoise, c'est-à-dire, un nouveau Recueil des plus beaux vers de ce temps. Si parmy tant de rares pièces, dont le mérite gaigne le devant aux ouvrages des siècles passez, les escrits des uns vous semblent des pierreries, et les autres de simples fleurs, souvenez-vous qu'un mesme Génie ne préside pas à la nativité d'un chacun, et qu'il n'est rien dans le monde qui ne soit susceptible de quelque inégalité. Que si vous m'accusez d'avoir feilly contre la bienséance requise, et laissé derrière plusieurs beaux Esprits qui meritoient d'avoir le devant ; Je vous respondray, sans autre ceremonie, que je les ay placez selon que leurs Vers me sont tombez entre les mains, puis qu'on ne juge pas du sçavoir par la qualité, mais par le mérite ; Enquoy j'ay imité les bons Lapidaires qui enchassent pesle-mesle dans leurs monstres les fins diamans parmy les doublets et les pierreries de moindre prix, pour en accroistre l'éclat près de leurs contraires. D'ailleurs, comme la bizarre diversité des fleurs, bien que nées confusément dans une prairie, ne laisse pas d'aggréer à la veue, à cause que c'est la Nature qui les a plantées ; Ainsi je m'asseure que ces Vers, quelques mal rangez qu'ils vous semblent, contenteront vostre Esprit, parce qu'Apollon mesme les a dictez à ceux qui en sont les Autheurs. »

Quant au privilège, c'est celui du 27 novembre 1614, il était donné pour dix années.

Le Second livre des Délices de la poésie françoise renferme 366 pièces de vingt-six auteurs dont 338 pièces nouvelles, c'est-à-dire n'ayant pas paru dans les recueils collectifs antérieurs.

Sur ces 366 pièces, cent vingt neuf seulement se retrouveront dans l'édition des Délices de 1620, diminuée et augmentée. Les deux cent trente-sept pièces écartées appartenaient à :

```
Baro (Balthazar) . . . . . 13 pièces.
Bays (de). . . . . . . . . . . . 3
Beaucler (de), président à Calais.
Des Yveteaux (Vauquelin). .
                           4
                                  sur 2.
Du Monstier (Daniel). . . .
                          4
Du Perron (Cardinal). . . .
D'Urfé (Honoré) . . . . . . . 43
                                     46.
Laffemas (Isaac de). . . . .
                          - 1
La Picardière-Forget . . . .
                          1 pièce.
La Selve . . . . . . . . .
                           3 pièces.
Le Roy de Gomberville . . . 15
                                  sur 12.
Malherbe . . . . . . . . .
                           2
                                      74.
Méziriac (Gaspard Bachet de).
                          29
Molière d'Essertines . . . .
                           15
Molinier . . . . . . . . . . .
                           4
                           8
                                      30.
Motin (Pierre) . . . . . .
                           1
Racan . . . . . . . . . . . .
                                      11.
Regnier (Mathurin). . . . .
                           6
                                     17.
Revol . . . . . . . . . . . .
                          14
Viau (Théophile de) . . . . 12
```

Sur ces 24 poètes, sept seulement pouvaient passer pour satiriques ou libertins: Des Yveteaux, Du Monstier (Daniel), Laffemas (Isaac de), Molière d'Essertines, Motin (Pierre), Regnier (Mathurin) et Viau (Théophile de), aussi les avons-nous compris dans cette bibliographie:

1 pièce sig. à tort Des Yveteaux. Chouayne (François), 1 pièce des Muses ralliées, 1603. Des Yveteaux (Vauquelin), 2 pièces dont une du Rec. poés. sur Henri IV, 1611. Du Monstier Daniel), 1 pièce sig. Incertain. Lassemas (Isaac de), 15 pièces. Molière d'Essertines, 30 pièces. Motin (Pierre), 6 pièces dont deux du Temple d'Apollon, 1611. Regnier (Mathurin), 12 pièces dont quatre du Cabinet des Muses, 1619. Viau (Théophile de),

Le dernier recueil collectif vraiment libre et satirique du XVII<sup>e</sup> siècle a été, nous l'avons vu, le Parnasse satyrique; ceux publiés sous les titres de Cabinet des Muses gaillardes, Poésies gaillardes et amoureuses, etc., etc., de 1660 à 1700 sont absolument insignifiants à côté de leurs ainés, non seulement au point de vue du fond et de la forme mais encore au point de vue du nombre des pièces qu'ils renferment. Le retentissement du procès fait à Théophile de Viau, comme auteur principal du Parnasse satyrique, avait étouffé chez les éditeurs toute velléité d'une nouvelle tentative de ce genre. Est-ce à dire que les anciens recueils avaient été oubliés ou sacrifiés pour jamais. La vérité c'est que leur clientèle était restée la même. Elle ne s'était plus étendue, voilà tout. Elle se recrutait toujours parmi les jeunes seigneurs et les bourgeois que leur situation de fortune mettait en contact avec la Cour. On les recherchait, paraît-il, avec le même empressement qu'auparavant. Voici ce qu'écrivait en 1642, seize ans après la mort de Théophile, l'auteur de la Courtisane déchiffrée (1):

- « ..... Tout cela seroit peu de chose si leurs Poësies ne faisoient tous les jours plusieurs milliers d'Athées et ne donnoient aux femmes et aux filles qui les lisent plus volontiers qu'aucuns autres livres de porter leurs esprits aux Amours et aux actes de Lasciveté... (p. 195).
- » ..... Il semble que parmy les chrétiens et dans les cours des Roys et des Princes, le plus agréable divertissement soit la lecture de quantité de livres de Poëtes et d'autant plus recherchez que leurs inventions ne sont que d'actions de Luxure, de volupté, d'artifices d'Amour pleins de termes villains, desbordez et qui ne ressentent que la lascivité et entretiens de lieux infâmes et de personnes qui ne font mestier et marchandise de lascivité et d'adresse deshonnestes de Couratiers d'Amour. Et néanmoins le malheur du temps est tel que tels livres de Poëtes sont les plus chéris, non seulement des Courtisans et Courtisanes [femmes de cour] mais de la pluspart des jeunes fols et jeunes foles, d'autant que telle lecture qui entretient et nourrit leur humeur lubrique, leur plaist, et n'en peuvent gouster d'autre : et tels sont le Parnasse Satyrique, les Muses Folastres, le Moyen de Parvenir et autres Poësies estudiées en l'Escole d'Asmodée et dignes d'estre victimees et consacrees à Vulcan... » (p. 197-198) (2).

<sup>(4)</sup> La || Courtisane || dechiffree || dediee aux dames || vertueuses de ce Temps || [Fleuron]. A Paris, || chez Jacques Villery, au Palais || dans la Gallerie Dauphine || M.DC.XLII. || In-8 de 4 ff. et 498 pages (La dedicace est signée I. F. C. D. S. S.).

<sup>(2)</sup> Communique par M. Pierre Louvs.

# DEUXIÈME PARTIE

# POÉSIES

DES RECUEILS LIBRES ET SATIRIQUES CLASSÉES PAR AUTEURS

publiées

depuis 1600 jusqu'à la mort de Théophile de Viau, 1626

ET PRÉCÉDÉES

d'une notice bio-bibliographique sur chaque auteur.

Les poésies sont classées par noms d'auteurs et dans l'ordre alphabétique du premier vers avec la mention du recueil collectif dans lequel elles ont paru pour la première fois. Nous avons indiqué la page où commencent les dites poésies dans les recueils qui n'ont pas de table, soit à la suite de la notice bibliographique sur l'auteur, soit à la table générale alphabétique des pièces anonymes si nous n'avons pu découvrir le nom de cet auteur.

Chaque auteur a été l'objet d'une notice bio-bibliographique d'autant plus étendue que la vie du personnage est moins connue. Elle est complétée par la nomenclature des principales sources à consulter.

Les noms des auteurs commençant par D', Du, Le, La, sont classés à ces lettres.

Pour les abréviations des titres des recueils collectifs, consulter le tableau placé en tête de la IIIe partie : Table alphabétique des pièces anonymes et signées d'initiales. Ceux des dits recueils qui ne possèdent pas de table portent la mention S. T. placée à la suite du titre.

Enfin la Table alphabétique des pièces anonymes précise les recueils ou les ouvrages dans lesquels les dites pièces sont signées, c'est à cette table qu'il faut se reporter pour obtenir ce renseignement.

Pour les notices et les bibliographies des écrivains dont les poésies figurent dans les florilèges du XVIe siècle, nous renvoyons à la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle qui paraîtra immédiatement après celle-ci; pour celles des écrivains du XVIIe siècle, nous renvoyons à la Bibliographie des recueils collectifs du XVIIe siècle (Bibliographie des recueils collectifs de poésies publiés de 1597 à 1700).

# **ABRÉVIATIONS:**

A., Bibliothèque de l'Arsenal.

N. id. Nationale.

M. id. Mazarine.

Nous n'avons pu découvrir le nom du poète qui a signé des initiales A. C. 4 pièces dans la *Muse folastre*, *II liv.*, 1603. Il avait déjà envoyé à l'éditeur du *Second livre des Sérées*, 1597, de Guillaume Bouchet, le libraire Jérémie Perier, poète lui-même, un spirituel dizain :

Au plus sevère Heraclite.

Les Dieux là haut de toy ne font que rire En te voyant dans une estude lire, Pallir, resver, toy-mesme t'outrager, Mordre tes doigts, et quasi enrager: Ne sçais-tu pas que celbas monde roule, Jouët des Dieux, tout ainsi qu'une boule? Que veux-tu donc? ne gaste plus tes yeux, Vien rire icy et imite les Dieux, Vien lire icy la sagesse descrite Comme en riant l'enseignoit Democrite.

Est-ce le même A. C., parisien, qui a mis une pièce de 6 strophes de 6 vers: Gentil esprit qui nous fais voir en tête de : Le Théâtre tragique sur lequel la fortune représente les divers Mal'heurs, Advenus aux Hommes illustres et personnes les plus signalées de l'Univers... Par P. Boitel, sieur de Gaubertin. Paris, Toussainct du Bray, 1622, in-8? Le privilège est du 23 juillet 1616 et donné à Ant. du Brueil.

| MUSE FOL., II LIV., 1603. | Sonnet (p. 41).                           | Bien pour un jour perdu l'accord estoit possible (sig. A. C.).   |
|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Id.                       | Il convie sa maitresse à chanter (p. 43). | Chantons tous deux, tu tiendras le bassus (sig. A. C.).          |
| Id.                       | Contre les tousseurs.<br>Sonnet (p. 42).  | Passant qui tant toussez, vostre toux me tourmente (sig. A. C.). |
| Id.                       | Sonnet (p. 40).                           | Tu m'as trompé d'un jour, un jour m'est une année (sig. A. C.).  |

# AUVRAY (Jean)

Les précieuses notes sur Jean Auvray (1) que M. Pierre Louys a bien voulu nous communiquer nous permettent de préciser la personnalité de ce poëte et de le distinguer d'un autre Auvray (2) avec lequel il a été confondu jusqu'ici.

<sup>(1)</sup> Nous ne savons pourquoi dans la si remarquable Histoire de la langue et de la littérature française des origines à 1900, publiée sous la direction de M. Petit de Julieville Jean Auvray est appelé Claude d'Auvray et pourquoi on le fait naître en 1590 et mourir en 1633 alors que Jean Auvray, l'auteur du Banquet des Muses, était mort avant 1624.

<sup>(2)</sup> Ce second Auvray avait pour prénom Guillaume, on a de lui, en dehors de pièces palinodiques: Les lettres du sieur Auvray, 1630; la Madonte, tragi-comédie (et autres Œuvres poétiques) 1631; la Dorinde, tragi-comédie, 1631; les Grandeurs du très-Saint-Sacrement de l'autel, œuvres pieuses du sieur Auvray, 1632, et Louys le Juste, panégirique, 1633.

Jean Auvray le satirique a exercé pendant la première partie de sa vie, la profession de chirurgien (1), puis, dans la seconde, il a été avocat ou magistrat (2). En 1608 il était résident en Hollande (3), en 1611 il faisait imprimer à Amiens un recueil de poésies pieuses: Le Thresor de la Muse saincte, en 1615 on le couronnait au concours du Puy de la Conception et, après cette date jusqu'en 1621, il a dû vivre à Ancenis (4).

L'amie d'Auvray, ou l'une de ses amies, celle dont il parle dans le *Banquet des Muses*, n'habitait pas Ingrande (5), mais elle y était née :

Ingrande, lien natal de la plus belle dame

Bref, puisque c'est par toy, Ingrande, belle Ingrande, Que la France possède une beauté si grande, Et que Ma dame doit à tes inventions
La culture et le soing de ses perfections, Daigne à jamais le Ciel te combler de ses grâces, Face encor le Destin qu'en gloire tu surpasses
Les plus belles Citez qui se vont arrangeant
Sur les célèbres bords de Loyre aux flots d'argent...

Ce n'était point une fille de village comme la Marie de Ronsard, mais une dame, il est vraisemblable qu'elle résidait à Ancenis ou dans un château très voisin. Il serait donc possible, en cherchant quelle famille possédait le fief d'Ingrande au commencement du XVII° siècle, de démasquer la dame en laquelle Auvray avait le sentiment de *loger si haut ses passions* (6). La maîtresse d'Auvray à Paris, au contraire, était une jeune bourgeoise mariée nommée Marthe C. (7).

Auvray mourut en 1623.

Il y a eu, dans sa vie, comme dans celle de Verlaine, des périodes alternantes de foi ardente et d'épicurisme. Il est facile de s'en rendre compte en consultant la bibliographie de ses œuvres où les poésies pieuses succèdent aux pièces satiriques. Jean Auvray montre qu'à la fin de du XVI<sup>o</sup> siècle et à l'aube de XVII<sup>o</sup> une extrême liberté

<sup>(1)</sup> Sa profession de chirurgien est établie par la pièce de dédicace en vers latins du *Banquet des Muses*, par les pièces intitulées *le Bonnet* et le *Monde malade*, par le mot *nymphe* employé au sens anatomique dans l'Antre de Cupidon.

<sup>(2)</sup> Le Banquet des Muses est un recueil qui contient les juvenilia d'Auvray qu'il appelle lui-même le pucelage de sa Muse et ses pièces prophanes, comme il l'indique au titre, composées jusqu'en 1622. Au moment de sa publication Auvray était devenu avocat ou magistrat. A la fin de la dernière pièce liminaire, un poète compare son éloquence à celle du président Du Vair et le félicite d'avoir su :

Etre un Du Vair en prose et un Ronsard en vers.

D'ailleurs le Banquet des Muses est dédié à Ch. Magnard, président en la Cour de Parlement de Rouen, et l'une des pièces lim. est signée d'un avocat au Parlement de Rennes, R. Guibourg.

<sup>(3)</sup> Œuvres sainctes du sieur Auvray, 1626 : Autres grâces rendues en l'année 1608, luy estant résident en Hollande.

<sup>(4)</sup> Le Voyage de Varades. Varades est à mi-chemin entre Ancenis et Ingrande, et les Visions de Polidor en la cité de Nisance (anagramme d'Ancenis) pays Armorique. En examinant cette dernière pièce apocalyptique on constate qu'elle contient des allusions à la peste d'Ancenis (1616), au mariage du Roy (1616), à la Croix du Saint-Esprit donnée au duc de Vendôme (1620) et à la bataille des Ponts de Cé (1620).

<sup>(5)</sup> Ingrande est un village à cinq lieues d'Ancenis. Voir Amourettes, p. 15, Elégie.

<sup>(6)</sup> Amourettes, p. 2.

<sup>(7)</sup> Equivoque sur le nom de sot; ode à mademoiselle M. C. (Amourettes, p. 4) et plusieurs autres pièces.

de langage et peut-être de mœurs pouvait s'allier à un fonds de religiosité solide et cela sans aucune hypocrisie.

Bibliographie. — Discours funèbre (en prose) sur le trespas de très haut et très puissant Prince Henry de Bourbon, duc de Montpensier, pair de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roy en ses pays et duché de Normandie. Avec les derniers propos qu'il tint à sa Majesté le venant voir. Plus une complainte en vers Alexandrins de Madame de Montpensier, sur le tombeau de son mary en forme de Prosopopœie... P. M. J. Auvray. Rouen, Jean Petit, 1608. In-8 de 4 ff., 60 p. chiff. et 6 ff. n. chiff. dont 1 bl. pour la Prosopopœie (N).

E. d.: A François, cardinal de Joyeuse, archevêque de Rouen.

L'Innocence descouverte, tragi-comédie (en 5 actes vers). Rouen, Jean Petit, 1609. In-12. Priv. du 20 janvier 1609.

Autre édition: Rouen, David Ferrand, 1628. In-8.

Le Thrésor sacré de la Muse saincte. Par M. I. Auvray. M. (Médecin). Dédié à très haultes et très vertueuses princesses mes damoiselles de Longueville et d'Etouteville... Amiens, Jacques Hubault, 1611. In-8 de 97 p. chiff. (la dernière par erreur 72) (A).

E. d.: A mesdemoiselles de Longueville et d'Etouteville.

Autre éd.: Rouen, D. Geuffroy, 1613. In-8. (Bordeaux).

Discours apologétic en faveur des P. P. Jésuittes (en prose) où sont amplement refutées toutes les calomnies et impertinences à eux imposées, tant par les religionnaires que machiave-listes de ce temps. Dédié au Roy. Par le sieur Auvray... Rouen, de l'imprimerie de David Ferrand. (S. d.). In-8 de 104 p. chiff. (N).

E. d.: Au Roy sig. I. Auvray.

Epitome (en prose) sur les vies et miracles des bien-heureux Pères S. S. Ignace de Loyola, et François Xavier premiers fondateurs de la Compagnie de Jésus. Fait en faveur de leur canonisation à Rome, le 12 mars 1622. Plus une très dévote oraison à ces Saints bienheureux pour l'extinction de l'hérésie. Par le sieur Auvray. Rouen, David Ferrand, 1622. Petit in-8 de 24 p. chiff. (N).

L'ordre admirable de la dévote procession faicte à Rouën par le commandement du Roy, en faveur de la Canonisation des S. S. Ignace de Loyola et François Xavier, premiers fondateurs de la Compagnie de Jésus. Par le sieur Auvray (titre de départ). S. l. n. d. (1622) (prose et vers). In 8 de 17 p. chiff. (N).

La Pourmenade de l'âme dévote au calvaire, Accompagnant son Sauveur, depuis les ruës de Jérusalem jusqu'au tombeau. Ensemble une suitte de Sonnets sur la passion et autres œuvres spirituelles. Par le sieur Auvray. Rouen, David Ferrand, 1622. In-12 de 24 ff. n. chiff. A la suite: Le Triomphe de la Croix. Id., id. 28 ff. n. chiff. (A).

E. d.: A la Présidente de Saint-Aubin sig. J. Auvray.

Id. , accompagnant son Sauveur depuis les ruës de Jérusalem, jusqu'au Tombeau. Par le sieur Auvray. Rouen, David Ferrand, s. d. (ou 1630). In-8 de 104 p. chiff. (A).

Id. , accompagnant son Sauveur depuis les ruës de Jérusalem jusques au Tombeau. Par le sieur Auvray, Rouen, David Ferrand, s. d. (1633). In-8 de 103 p. chiff. (N).

Les Poëmes du sieur Auvray. Præmiez au Puy de la Conception. Année 1621. Avec les grâces de l'autheur à la Vierge. Dédiez à très dévote et très docte personne R. P. Frère P. Guerin Minime, Prédicateur en l'Eglise cathédrale de Nostre Dame de Rouen. Rouen, David Ferrand, 1622. In-12 de 23 p. chiff. (N).

E. d.: A. R. P. F. Guérin, minime, sig. I. Auvray.

Cette signature contredit l'assertion de la notice de Jos. And. Guiot (*Les trois siècles palino-diques*) consacrée à Guillaume Auvray qui attribue à ce dernier les pièces contenues dans cette plaquette.

Autre éd. : Les Poesmes du sieur Auvray... Rouen, David Ferrand, 1622. In-12 de 23 p. chiff. (N).

Le titre seul a été réimprimé.

Le triomphe de la Croix. Par le sieur Auvray. Rouen, 1622. In-8 de 8 ff. (N).

Les guerriers vollontaires (titre de départ) sig. Auvray. S. l. n. d. (1622). In-12 de 4 ff. (N).

Les chevaliers sans reproche (titre de départ): Gronde, tempeste, enrage, abominable envie (s. n. d'auteur). In 8 de 15 p. chiff. (M).

Cette pièce se retrouve comme la précédente dans le Banquet des Muses, 1623.

Satyres sérieux. Sur les affaires de ce temps. Au Roy. (6 v.). S. n. de lieu ni de lib. 1622. In-8 de 5 ff. n. chiff. sig. Auvray (M).

Le titre de la pièce est: Les Guerriers volontaires; dans d'autres expl.: Les Chevaliers sans reproche.

L'enfer de Ladvocat (sic) de Montauban (S. l. et s. n. d'auteur). In-8 de 14 p. chiff. et 1 ff.

Id. A tous les Parlements de France (6 v.) 1622. In-8 de 18 p. chiff. et 1 ff. (M).

Cette pièce se lit également dans le Banquet des Muses, 1623.

Le Banquet des Muses, ou recueil de toutes les satyres, panégiriques, yambes, mascarades, épitaphes, épythalames, épygrammes, gayetez, amourettes et autres poëmes prophanes, par le sieur Auvray. Rouen, David Ferrand, 1623. In-8 de 5 ff., 368 p. chiff. et 32 p. chiff. (N).

E. d.: A Charles Magnard, écuyer, sieur de Bernières, président de la Cour de Parlement de Rouen, sig. I. Auvray. — Poés. lim.: I de Pozé, blézois; R. Guibourd, avocat au Parlement de Rennes; A. D.; Poésies lat.: L. A.— Cette édition a été réimprimée en 1865, à Bruxelles, par P. Lacroix.

Le Banquet des Muses ou vers satyriques du sieur Auvray. Id., id., 1624. In-8 (même édition).

Id. id. In-8 de 2 ff., 368 p. chiff. et 32 p. chiff.

Le Banquet des Muses ou les divers satires du sieur Auvray. Contenant plusieurs Poëmes non encore veuës n'y Imprimez. Ensemble est adjousté l'Innocence descouverte, Tragi-comédie par le mesme Autheur. Rouen, David Ferrand, 1627 (ou 1628). In-8 de 4 ff., 408 p. chiff., et 3 ff.; 57 p. chiff. pour l'Innocence descouverte. (N).

E. d.: A Charles Magnard, sig. I. Auvray; à la suite un sonnet d'Auvray.

Cette édition contient en plus que les éditions de 1623 et 1624, en dehors de l'Innocence descouverte, deux pièces: Les Courtisans folastres et les Stances funèbres à la mémoire de Claude Groulard; et, en moins, les Amoureuses tapissières.

Id. Rouen, David Ferrand, 1631. In-8.

Id. 1636. In-8.

Les œuvres sainctes du sieur Auvray. Rouen, David Ferrand, 1626. In-8.

Ces OEuvres sainctes comprennent le Thrésor sacré de la Muse saincte et les pièces du Rec. de Bocage dont nous parlerons ci-après.

Id. Rouen, David Ferrand, 1628. In-8.

Les œuvres sainctes du sieur Auvray. Desquelles la plus grande partie n'ont encor esté veuës ny imprimées. Rouen, David Ferrand, 1634. In-8 de 4 ff. et 167 p. chiff. (N).

E. d.: A Alexandre de Faucon, chevalier, seigneur de Ris... premier président en sa Cour de Parlement de Normandie sig. D. Ferrand. — Poés. lim.: A. A.; D. F. (David Ferrand).

Ce recueil comprend le Thrésor sacré... et les Poemes prumiez.

Desert des Muses ou les délices de la satyre gallante par P. M. D. G. Paris (Hollande). S. d. Petit in-12 (Cat. Auvillain).

Autre éd. : Le desert des Muses. Paris, chez Pierre Lamy, au Palais, au grand César. S. d. Petit in-12 de 127 p. (Bruxelles, Vleugart, vers 1670, ainsi que le précédent).

Brunet (Manuel du Libraire et de l'Amateur de livres) mentionne également une édition : Le Dessert des Muses ou les délices de la satyre galante. Augmentés de plusieurs Manuscrits non encor vûs. Imprimé cette année, 1621, petit in-12, dont le titre aurait été composé à plaisir. Et il ajoute : il s'est trouvé que c'était un exemplaire de la précédente (édition) incomplet. Brunet a raison quant au titre, mais l'exempl. en question que nous avons en mains a 152 p. au lieu de 127. Il y a donc eu une troisième édition du Dessert des Muses, citée d'ailleurs au Cat. Auvillain, Nº 769. On sait que ce recueil est pris entièrement dans le Banquet des Muses.

Les Pucelles à regret. Les Pédagogues d'amour, et le Courtisan follastre. Par le sieur N. Corneille. A Paris, chez Charles d'Amour, joingnant la ruë de la Fessiere, 1662. In-12 de 16 p. chiff. (ex meis).

Sur les trois pièces dont se compose cette plaquette, deux sont d'Auvray : Les Pedagogues d'Amour et le Courtisan follastre (Banquet des Muses, 1628).

Enfin on lit 5 pièces de Jean Auvray dans le recueil collectif :

OEuvres poétiques sur le subjet de la Conception de la très saincte vierge Marie Mère de Dieu. Composez par divers Autheurs. Recueillies par Adrien Bocage P. (prêtre). Rouen, Guillaume de la Mare, 1645. In-12.

Les 9 pièces suivantes se retrouvent treize ans plus tard dans le Banquet des Muses, 1623 :

| LABYR. AMOUR., III LIV., 1610. | Les docteurs aux lois d'amour (p. 123).      | Avant que de de ployer sous le fais amoureux (n. s.).      |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Id.                            | Aux Dames (1).                               | Belles, qui désirez sçavoir d'amour les lois (n. s.).      |
| Id.                            | Les amateurs de vertu<br>Aux Dames (p. 47).  | Dames dont les appas, les charmes, les blandices (n. s.).  |
| Id.                            | Les amoureuses tapis-<br>sières (p. 73).     | Entre tous les mestiers que Minerve la sage (n. s.).       |
| Id.                            | Les filles de Chambre (p. 78).               | Filles de chambres, dites-nous (n. s.).                    |
| Id.                            | L'amoureux vainqueur<br>de la vertu (p. 39). | Je suis le seul vainqueur des hommes et des Dieux (n. s.). |

<sup>(1)</sup> Cette strophe termine la pièce: Les docteurs aux lois d'amour: Avant gue de ployer sous le fais amoureux

| LABYR. AMOUR., III LIV., 1610. | Le bailleur d'excuses en               | La mer n'a point tant de baleines (n. s.). |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| Id.                            | payement (p. 411) (1).  Aux Dames (2). | Mignonnes, dont les belles âmes (n. s.).   |  |  |  |
| Id.                            | Le triomphe d'amour                    | Quel Dieu assez puissant oseroit s'opposer |  |  |  |
|                                | sur Mars et la mort (p. 62) (3).       | $(n. \ s.).$                               |  |  |  |

A consulter: Beauchamps: Recherches sur les théâtres, T. II. — Parfaict (les frères). Hist. du théâtre fr., T. IV. — Gouget: Bibl. fr., T. XV. — Viollet-le-Duc: Bibl. poétique. — Frère: Manuel du Bibliographe normand. — Oursel: Nouvelle biographie normande.

## B. (de).

Nous ne savons qui est ce de B... dont les poésies ont été réunies à la fin de l'édition de : Les Satyres et autres œuvres folastres du sieur Regnier. Dernière edition... Paris, 1617, sous le titre L'Escume des œuvres poëtiques du sieur de B. (voir p. 28). Sur 21 pièces deux seulement seront réimprimées dans le Cabinet satyrique, 1618.

De B. est de l'école de Sigognes, il l'égale s'il ne le dépasse en cynisme.

Voici les 5 vers qu'il adresse Aux Lecteurs :

Si mes vers ne sont bien rangez, Et que vous autres ne jugiez Leur rhime et leur mesure bonne, Prenez-vous en à la Sorbonne Qui ne les a pas corrigés.

Ce poète amateur qui venait d'hériter de 1000 écus de rente habitait la campagne qu'il quittait quelquefois pour la Cour. Dans une de ses pièces il attaque un baron du pays messin : Vuidez la lisse, barbe d'or.

| SATYR. REGNIER (S.), 1617.                                  | Epigramme (p. 223).                | Avant hier je dis à Suzane.                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Id.                                                         | Epitaphe d'un nez (p. 230).        | Cy gist un nez le plus estrange.             |
| SATYR. REGNIER (S.), 1617.<br>CABINET SATYR. (N. S.), 1618. |                                    | Daphné, vefve comme vous estes.              |
| SATYR. REGNIER (S.), 1617.                                  | L'extravagance. Satyre p. 214 (4). | Il me plaist Floridor d'escrire une Satyre.  |
| ld.                                                         | Satyre (5) (ff. 299).              | J'avois promis à Dieu, aux hommes et à vous. |
| ld.                                                         | Epigramme (p. 233).                | Jean Cul veut estre député.                  |

(1) Cette pièce a trois strophes de moins dans le Banquet des Muses (var.).

(4) Cette pièce pourroit bien être dirigée contre Sigognes.

(5) Cette pièce est de 1610.

<sup>(2)</sup> Cette strophe termine la pièce : Les bailleurs d'excuses en payement : La mer n'a point tant de baleines.
(3) Cette pièce commence dans le Banquet des Muses, 1623 : Quel Dieu s'opposeroit plein de témérité. Les variantes sont très importantes.

| SATYR. REGNIER (S.), 1617. | A Olympe s. un maistr.<br>des comptes (p. 225). | Je crois qu'il ne sera jamais de mentir las.     |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Id.                        | Sur une femme mai-<br>gre (p. 224).             | Je me suis advisé d'un poinct.                   |
| ld.                        | Epigramme (p. 232).                             | J'estois logé chez un sergent.                   |
| Id.                        | Id. (p. 222).                                   | Je suis dedans le lict malade comme vous.        |
| Id.                        | Id. (p. 223).                                   | Je vis un jour un Conseiller.                    |
| Id.                        | Epitaphe (p. 232).                              | La Florence valut autant que le velous.          |
| Id,                        | Sur trois soldades (p. 225).                    | L'une fait la guerre au pollet.                  |
| Id.                        | Epigramme (p. 224)(1).                          | O vous, merveille des merveilles.                |
| SATYR. REGNIER (S.), 1617. | Epigramme (p. 222).                             | Quand d'une colère eschauffée.                   |
| CABINET SATYR. 1618.       |                                                 |                                                  |
| SATYR. REGNIER (S.), 1617. | Discours (p. 203).                              | Quand elle là (sic) voulu, Vénus, quelle impuis- |
| Id.                        | Aux Lecteurs (p. 233).                          | Si mes vers ne sont bien rangez. [sance.         |
| Id.                        | Epigramme (p. 221).                             | Urgande estoit au lict malade.                   |
| Id.                        | Id. (p. 221).                                   | Vous faites donc la courroucée.                  |
| Id.                        | Id. (p. 222).                                   | Vous pensez dire un friant mot.                  |
| Id.                        | Sur un gendarme, à poil de vache (p. 228).      | Vuidez la lisse, barbe d'or.                     |

#### B. A.

Ce B. A. qui habitait Orléans, était l'ami de François Berthrand, avocat et poète, et probablement aussi de Raoul et Henri Fornier, et de Paul de L'Ecluse, tous orléanais.

On rencontre un quatrain signé B. A. dans les pièces liminaires de l'ouvrage suivant : Le Secrétaire françois, par N. Adam, 1616.

Muse fol., II Liv., 1603. A. F. B. (p. 109) (2). Mais qui te fait ainsi, curieux. me reprendre (sig. B. A.).

# BAÏF (Jean Antoine de).

Pour la bio bibliographie de cet auteur, voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>o</sup> siècle.

| LABYR. RECR., II LIV., 1602.  | Passe temps (p. 127).                    | Afin que les saucisses (n. s.).           |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| LABYR. RECR., III LIV., 1602. | A un mesdisant (p. 48).                  | Ais tant de nés que tu voudras (n. s.).   |
| Id.                           | Amour aelé (p. 61).                      | Amour aelé tu vis le foudre aelé (n. s.). |
| Id.                           | Amour échaudé, du grec de Dorat (p. 26). | Amour un jour suivoit sa mère (n. s.).    |

<sup>(1)</sup> Cette pièce date du règne de Henri IV. C'est encore une allusion à la chanson de Malherbe si raillée par les satiriques, particulièrement par Berthelot.

<sup>(2)</sup> A François Berthrand, avocat, à Orléans.

| LABYR. RECR., MI LIV., 1602.  | D'Anne (p. 96).                              | Anne quelque part que tu ailles (n. s.).    |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Id.                           | D'Anne (quatr., p. 36).                      | Anne un énigme vous amène (n. s.).          |  |
| Id.                           | Vœu (p. 433).                                | Apollon au crin dorè (n. s.).               |  |
| Id.                           | Estrenes, St. (p. 8).                        | Au jour que l'an se renouvelle (n. s.).     |  |
| Id.                           | De Marie (p. 113).                           | Avec l'archet de la viole (n. s.).          |  |
| Id.                           | Vœu (p. 48).                                 | A Vertumne et Pomone (n. s.).               |  |
| Id.                           | Des amours de Mélisse (p. 67).               | Bouche de basme toute pleine (n. s.).       |  |
| Id.                           | A Calliope (p. 127).                         | Calliope, ô mon cher soucy (n. s.).         |  |
| Id.                           | De Rose (p. 11).                             | Ce n'est point la paquerette (n. s.).       |  |
| Id.                           | A Charlotte (p. 66).                         | C'est à faire aux mal aprises (n. s.).      |  |
| Id.                           | Vœu (p. 23).                                 | Cette broche et cette lardoire (n. s.).     |  |
| Id.                           | A Luc, dizain (p. 56).                       | Chacun estime pour ton bien (n. s.).        |  |
| Id.                           | De Chalant (p. 9).                           | Chalant est un maistre galant (n. s.).      |  |
| Id.                           | Chanson (p. 25).                             | Chantons l'Hélène françoise (n. s.).        |  |
| LABYR. RECR., II LIV., 1602.  | De Chaussebraye (p. 135).                    | Chaussebraye jeune espousa (n. s.).         |  |
| LABYR. RECR., 111 LIV., 4602. | A Claudine (p. 111).                         | Claudine vieille harangère (n. s.).         |  |
| Id.                           | A Mastin (p. 109).                           | De n'aboyer, Mastin ne cesse (n. s.).       |  |
| Id.                           | La Rose (p. 43).                             | Durant ceste saison belle (n. s.).          |  |
| Id.                           | Gaillardise (p. 31).                         | Du Turc ni de l'empire (n. s.).             |  |
| Id.                           | D'amour et chasteté,<br>sixain (p. 128).     | En mesme instant Amour et chasteté (n. s.). |  |
| Id.                           | D'Anne (dizain, p. 129).                     | Entre un vieillard et un châtré (n. s.).    |  |
| Id.                           | De Bertrand Berger de<br>Montambeuf (p. 92). | Et quoy, Muse, es-tu dernière (n. s.).      |  |
| Id.                           | Amour lié (quat., p. 23).                    | Felon tu as beau plorer (n. s.).            |  |
| Id.                           | A Guil. de Gennes (p.83).                    | Gennes, vis-tu pas la rage (n. s.).         |  |
| Id.                           | De Gilon (p. 129).                           | Gilon se plaint qu'au matin (n. s.).        |  |
| LABYR. RECR, II LIV., 1602.   | Epitaphe de Jean Gar-<br>nier (p. 135).      | Icy repose Jean Garnier (n. s.).            |  |
| LABYR. RECR., III LIV., 1602. | D'un enfant mort né<br>(dizain, p. 109).     | Jamais né, toutes fois (n. s.).             |  |
| ld.                           | Vœu (p. 131).                                | Janot joueur de musette (n. s.).            |  |
| ld.                           | De Rabelais (p. 39).                         | J'ay, moy, nouveau Démocrite (n. s.).       |  |
| Id.                           | De son amour (p. 17).                        | Je n'aime ni la pucelle (n. s.).            |  |
| LABYR. RECR., 11 LIV., 1602.  | Estrenes (p. 34).                            | J'espéroy, mes Damoyselles (n. s.).         |  |
| Id. III LIV., 1602.           | A Luc François (p. 56).                      | Je te prie, Duchat, escoute (n. s.).        |  |
| Id. II LIV., 1602.            | Du printemps (p. 129).                       | La froidure paresseuse (n. s.).             |  |
| LABYR. RECR., III LIV., 1602. | Vulcan, Pallas, Erectée<br>(quatr., p. 61).  | La nature ne peut faire (n. s.).            |  |
| Id.                           | La rose (quatr., p. 52).                     | La rose est une belle fleur (n. s.).        |  |
| REC. VERS SATYR., 1617.       | De Colin (ff. 33) (1).                       | Le bon Colin estoit au lict couché (n. s.). |  |
| CABINET SATUR., 1618.         |                                              |                                             |  |

<sup>(1)</sup> Dans les Passe-temps de Baïf cette épigr. commence : Jacques Colin malade avoit couché.

| LABYR. RECR., III LIV., 1602. | Amour desrobant le miel (p. 20).            | Le larron Amour (n. s.).                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Id.                           | De l'amitié d'amour et des Muses (p. 62).   | Les Muses sœurs Amour ne craignant pas (n. s.). |
| REC. VERS SATYR., 1617.       | De Lisis (ff. 30).                          | Lisis tu es jeune et dispos.                    |
| LABYR. RECR., III LIV., 1602. | De Lucas (p. 113).                          | Lucas de l'enquérir cesse (n. s.).              |
| . Id.                         | A Ph. le Brun (p. 54).                      | Mais à qui Muse mignonne (n. s.).               |
| Id.                           | A l'envieux (p. 63).                        | Mais, Envieux, quel plaisir (n. s.).            |
| Id.                           | Stances (p. 122).                           | Ma petite Cythérée (n. s.).                     |
| Id.                           | De Margot (p. 430).                         | Margot n'attend qu'autre la prie (n. s.).       |
| Id.                           | De Marmot (p. 97).                          | Marmot l'halene que tu tires (n. s.).           |
| Id.                           | Vœu (p. 50 et ff. 31) (1).                  | Martine, la ribandière (n. s.).                 |
| REC. VERS SATYR., 1617.       | . , , , , ,                                 |                                                 |
| LABYR. RECR., III LIV., 1602. | De Masque (p. 431).                         | Masque au visage rechigne (n. s.).              |
| Id.                           | Aubade de May (p. 41).                      | Mère d'Amour, Vénus la belle (n. s.).           |
| Id.                           | De M. le Roux (p. 47).                      | Michel le Roux aime Pernelle (n. s.).           |
| Id.                           | Devis amoureux (et                          | Mignonne, je jure ma foy (n. s.).               |
|                               | rép.) (p. 425).                             |                                                 |
| Id.                           | Vœu (p. 110).                               | Moy Biton j'apan (n. s.).                       |
| Id.                           | Vœu (p. 51).                                | Moy Line qui soulois suivre (n. s.).            |
| Id.                           | Vœu (p. 47).                                | Moy Perrin et ma Lucette (n. s.).               |
| Id.                           | Vœu d'un mireer à<br>Vénus (dizain, p. 60). | Moy qui pour mon folastre ris (n. s.).          |
| Id.                           | Dizain (p. 37).                             | Nicolas si tu veux sçavoir (n. s.).             |
| LABYR. RECR., III LIV., 1602. | A Marie (huitain, p. 22).                   | Ny de parole ny de fait (n. s.).                |
| Id.                           | Au sieur Hoste (p. 107).                    | O la grande mésaventure (n. s.).                |
| Id.                           | De Venice (dizain, p.                       | On te fait trop grand tort Venice (n. s.).      |
| REC. VERS SATYR., 1617.       | 134 et ff. 34).                             |                                                 |
| LABYR. RECR., III LIV., 1602. | Les Lycambides (p. 91).                     | Or nous jurons par les mains grandes (n. s.).   |
| Id.                           | Pean dythyrambique à la santé (p. 52).      | O santé la plus vénérable (n. s.).              |
| Id. REC. VERS SATYR., 1617.   | D'une jeune fuyarde (p. 12 et ff. 32).      | Petite pouliche farouche (n. s.).               |
| LABYR. RECR., III LIV., 1602. | De Vatot (p. 95).                           | Plus matin que l'aube ne point (n. s.).         |
| Id.                           | Priape (p. 21 et ff. 34).                   | Pourquoy jeune sotelette (n. s.).               |
| REC. VERS SATYR., 1617.       |                                             |                                                 |
| LABYR. RECR., III LIV., 1602. | Estrene (p. 35).                            | Pour vous de qui je reçoy (n. s.).              |
| Id.                           | Avent. des Dames (p. 135).                  | Puis que demandez par plaisir (n. s.).          |
| Id.                           | Aux envieux (p. 23).                        | Puis que sur l'eur de la vie (n. s.).           |
| Id.                           | De Guillot (p. 67).                         | Qui dit que Guillot pue le vin (n. s.).         |
| Id.                           | De son amour envers<br>Catin (p. 98).       | Qui le croiroit? une mesme (n. s.).             |
| Id.                           | Stances (p. 120).                           | Si bien Saffrette fillette (n. s.).             |

<sup>(1)</sup> Cette pièce commence dans le Rec. vers satyr., 1617: Martine, la tapissière.

| LABYR. RECR., III LIV., 1602. | De Claudine (p. 36).                                                 | Si Claudine est toute seulette (n. s.).       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Id.                           | De bon pain (p. 433).                                                | Si léger comme sa main (n. s.).               |
| LABYR. RECR., II LIV., 1602.  | De Sile (p. 132).                                                    | Sile me veut pour son mary (n. s.).           |
| LABYR. RECR., III LIV., 1602. | Aux Catons (p. 41).                                                  | S'il vous deplaist de me lire (n. s.).        |
| Id.                           | Priape (p. 40).                                                      | Simple passant, t'enquiers-tu (n. s.).        |
| Id.                           | De Marmot (p. 65).                                                   | Sire René m'avoit donné (n. s.).              |
| Id.                           | Vœu (p. 87).                                                         | Tandis que Boyvin eut à soy (n. s.).          |
| Id.                           | Un fait riche en vieil-<br>lesse (dizain, p. 126).                   | Tandis que j'estois en jeunesse (n. s.).      |
| Id.                           | De Fleurie (p. 10).                                                  | Tant seulement pour avoir dit (n. s.).        |
| Id.                           | De Margot (p. 128).                                                  | Tant soit-il de grâce gentille (n. s.).       |
| Id.                           | De Télier (p. 27).                                                   | Télier, tu es jeune et dispos (n. s.).        |
| Id.                           | A Claudine (p. 19 et ff.                                             | Toy, qui as un nés en ta face (n. s.).        |
| REC. VERS SATYR., 1617.       | 30).                                                                 | 371                                           |
| LABYR. REGR., III LIV., 1602. | A un poétastre (p. 47).                                              | Toy qui les tiennes ne decueuvres (n. s.).    |
| Id.                           | Vœu (dizain, p. 110).                                                | Trois frères, trois rets, t'apendent (n. s.). |
| REC. VERS SATYR., 1617.       | A Agnès (quatr., ff. 34).                                            | Tu as au front un peu de cicatrice (n. s.).   |
| REC. VERS SATYR., 1617.       | De Catin (quatr., p. 62 et ff. 33).                                  | Tu as l'âme autant contrefaite (n. s.).       |
| SATYRES BAST., 1615.          | De Gilon (ff. 87).                                                   | Tu demandes si je soupçonne (n. s.).          |
| LABYR. RECR., 111 LIV., 1602. | De Faytout (p. 134).                                                 | Tu es banquier, tu avocasses (n. s.).         |
| Id.                           | De Négine (p. 430).                                                  | Tu es et si n'est pas digne (n. s.).          |
| Id.                           | A Robine (p. 30).                                                    | Tu me dis bonjour, si je passe (n. s.).       |
| Id. REC. VERS SATYR., 1617.   | A Sardron (p. 14 et ff. 24) (1).                                     | Tu sçais qu'aux halles l'autre jour (n. s.).  |
| LABYR. RECR., 111 LIV., 1602. | A Perrette (p. 125).                                                 | Tu teins, Perrette, tes cheveux (n. s.).      |
| Id.                           | De Gressin (p. 88).                                                  | Tu veux, Gressin, que je t'admire (n. s.).    |
| ld.                           | Epitaphe d'un petit chien (p. 28).                                   | Un chien gist sous ce tombeau (n. s.).        |
| Id.                           | D'un muguet (p. 434).                                                | Un muguet de mes vers barbouille (n. s.).     |
| Id.                           | De Bon pain (p. 432).                                                | Va paistre à l'écart si tu veux (n. s.).      |
| Id.                           | Stances (p. 120).                                                    | Veu que ton teint tendrelet (n. s.).          |
| LABYR. RECR., II LIV., 1602.  | Contre nature (p. 138).                                              | Vieille carcasse saupoudrée (n. s.).          |
| LABYR. RECR., III LIV., 1602. | Estrennes pour une dame (p. 34).                                     | Vous estant Seigneur et maistre (n. s.).      |
| Id. REC. VERS SATYR., 1617.   | Aventures de quelques<br>personnes notables<br>(p. 3 et ff. 31) (2). | Vous faites d'un pesant desdain (n. s.).      |
| LABYR. MECR., III LIV., 1602. | Amour de Jean Dorat (p. 37).                                         | Voy comme amour qui tout dompte (n. s.).      |

<sup>(1)</sup> Dans le Rec. vers satyr., 1617, cette pièce a pour titre : Rencontre d'amour à Gilon.
(2) Cette pièce de 112 v. n'en a plus que 28 dans le Rec. vers satyr., 1617, où elle porte comme titre : Quatrains à la bonne Rose : Vous faites d'un triste desdain.

## BAUTRU (Guillaume).

Guillaume Bautru, comte de Serrant, d'une famille originaire d'Anjou, né en 1588, était fils de Guillaume Bautru, sieur de Chérelles, conseiller au grand Conseil, rapporteur de la Chancellerie de France, et de Gabrielle Louët, fille d'un lieutenant général d'Anjou, qui s'étaient mariés par contrat du 9 mai 1584. Très jeune encore Bautru épousa en 1607 Marthe Bigot, fille de Louis Bigot, sieur de Gastines, maître des comptes. Il fut malheureux en ménage. Sa femme n'aimait pas le monde, sortait peu et, rapporte Tallemant, on la donnait pour exemple aux autres en disant : « O la bonne ménagère » mais précise cette mauvaise langue : « si elle ne sortoit point, c'est qu'elle avoit son galant chez elle ». Elle s'oublia même avec un des valets de la maison. Bautru alla au devant des plaisanteries en s'immolant lui-même : Bayle raconte qu'il eut le crédit pour se venger de sa femme, par un procès criminel qui la déshonorait, de faire condamner le valet à la corde ; le malheureux fut seulement envoyé aux galères parce qu'il prouva que son maître s'était en partie fait justice en le frappant sans ménagement, le laissant pour mort. Guillard et Tallemant parlent même d'une autre vengeance trop rabelaisienne et ajoutent que son fils, le jeune Guillaume III, fut élevé jusqu'à l'âge de dix-huit ans sans que son père voulût le reconnaître. Il n'y consentit « que lorsqu'il sceut qu'il juroit Dieu mieux que luy », on en fit à vingt-deux ans un intendant en Touraine. Marthe Bigot vécut longtemps dans la misère à Montreuil-Bellay, en Anjou, dans une maison de son père où son mari l'avait reléguée; plus tard, en 1644, à l'époque du mariage de son fils - mariage qui fut aussi malheureux que le sien - Bautru lui permit d'aller habiter le château de Serrant qu'il avait fait construire, mais elle ne vint jamais à Paris.

Bautru consacra sa jeunesse à la carrière des armes et s'attacha au maréchal d'Ancre. On sait que pendant la faveur de cet italien Richelieu fut un instant secrétaire d'état, poste dans lequel il eut l'occasion de connaître et d'apprécier Bautru. Cette première rencontre devait déterminer la fortune de Bautru qui, comme Richelieu, resta fidèle à Marie de Médicis après l'assassinat de Concini. Nous ne le suivrons pas dans sa carrière politique. Son esprit caustique, ses réparties mordantes lui valurent plusieurs bastonnades (1): des frères Simons, donneurs d'étrivières de chez le duc d'Epernon, du marquis de Borbonne et du marquis de Sourdis. Il est certain qu'il les méritait. On raconte, en effet, qu'il avait fait courir un petit volume intitulé Les hauts faits du duc d'Epernon lequel ne contenait que des feuillets blancs; pour le marquis de Borbonne on ignore quelle fut l'impertinence, mais Bautru ne prit pas la correction au tragique, il se contenta de chanter:

Borbonne
Ne bat personne
Cependant il me bastonne.

Que sert Bottru que tu te montres En tes rencontres un Caton, Puis que rencontrant tu rencontres Tousjours quelque coup de baston.

<sup>(</sup>i) En 1623, Jean Auvray en parle nettement dans son Banquet des Muses :

A BOTTRU

Quant au marquis de Sourdis, il agit ainsi pour venger sa belle-mère avec qui Guillaume Bautru avait eu force galanteries et sur le compte de laquelle il avait fait des médisances épouvantables. Mais, chose curieuse, ni le duc de Montbazon grossièrement outragé dans sa satyre l'Onosandre ou la croyance du grossier, ni Jean du Perron, frère du cardinal Jacques Davy, sur lequel il débitait des infamies dans son Ambigu, ne le fouaillèrent ou ne le firent fouailler. En réalité, Bautru était un cynique. Après une volée de bois vert qu'il avait reçue, et qui était la fable de la Cour, il s'était rendu au Louvre. Comme chacun ne savait que lui dire : « Et quoy, s'écria-t-il, croit-on que je sois devenu sauvage pour avoir passé par les bois ? » A quelque temps de là Bautru ayant été voir la Reine, appuyé sur un bâton « Avez-vous la goutte ? luy dit-elle, Non, Madame, c'est, dit le prince de Guémené qui était présent, qu'il porte le baston, comme Saint-Laurent son gril, c'est la marque de son martyre! »

Ses bons mots sont célèbres, on n'a que l'embarras du choix. En voici, à titre d'exemple, deux sur Balzac: Sur ce que l'on s'acharnait de tous côtés contre les écrits de Balzac il disait qu'il était « attractif d'injures ». Quoi qu'il fut en relations avec Bautru, le grand épistolier n'était pas content de son ami, parce qu'il prétendait qu'il lui avait rendu un mauvais service auprès de Richelieu. « Le cardinal ayant fait observer que Balzac était toujours malade ou valétudinaire, comment est-ce, disait Bautru, qu'il pourrait se bien porter : Il ne fait que parler de lui-même et, chaque fois qu'il en parle, il met le chapeau à la main, cela l'enrhume ».

Nous avons dit que c'était à Richelieu que Bautru a dû sa fortune, une curieuse lettre du grand ministre montre la familiarité qui existait entre eux ; on en a contesté l'authenticité, mais sans aucune preuve sérieuse :

« A M. Bautru l'aîné. — (Paris) 11 octobre 1626. — Monsieur, j'envoye sçavoir de vos nouvelles à condition que vous ne dirés rien à vos confrères qui se sont trouvé à la sépulture de Théophile, de peur qu'ils ne pensent que je soye de mesme farine. Vostre cadet dit que vostre àme a plus besoin de purgation que vostre corps ; mais mon petit médecin nous asseure que les pleureurs de Paris ne gaigneront rien à vostre occasion. Je veux croire que c'est qu'il tient la maladie non périlleuse ; et non pas ce que dit le P. Guérin que les gens de bien trouveront plus à rire qu'à pleurer si le monde se déchargeoit de vostre personne, comme la mer fait de toutes choses impures. Guerissés vostre corps, convertissés vostre àme, et vous assurés qu'en l'espérance de vostre amendement, je suis, Monsieur, vostre très-humble serviteur. — Le card. de Richelieu. »

Reconnaissons que si les missions politiques confiées à Bautru ne lui ont pas valu des bastonnades, elles donnaient l'occasion de les lui rappeler. Satisfait de la fermeté que son chargé d'affaires avait montrée dans ses négociations avec Olivarès, le cardinal l'envoya vers la fin de 1629 à Bruxelles représenter la France près la cour de l'Infante. L'année suivante, au moment des intrigues du duc d'Orléans, Richelieu commanda, a-t-on dit, à Paul Hay du Chastelet une pièce : Advis aux absens de la Cour à l'adresse des conspirateurs de Bruxelles. Si nous en croyons la réponse, cette satire mordante ne serait pas de Paul Hay du Chastelet mais bien de Bautru, car c'est à ce dernier que la réplique est adressée. En voici le début qui raconte sa vie :

Satyre et vieux bouquin en voyant ta satyre Qui ma response attire, J'ay jugé que l'auteur estoit ce malotru Qu'on appelle Botru.

Lors que les Francs Simons avec des bastonnades Payoient tes bouffonnades,

Et que tu cachetois ton vallet près du cul Pour t'avoir fait cocu,

Que tu desesperois ta cocquette compagne Par la cire d'Espagne,

Tu as faict à la Cour tant de divers mestiers Qu'on n'en scait pas le tiers.

On t'a veu revestu d'une grande sotanne Oui couvroit un sot asne ;

Après tu fus soldat et tu repris poltron Ton estat de bouffon.

Il t'a chassé souvent, puis il t'a faict reprendre Mais il te feroit pendre

Si les devins n'avoient predit que par le fer Tu irois en enfer,

Et que faisant au Ciel à un athé' la mouë Tu mourrois sur la rouë.

Les bastons ont marqué sur ton dos par trois fois Le logis de la Croix,

Traistre, lasche, imposteur et subject à ce crime Qui les villes abisme,

Ministre des amours du maire du Pallais Duc de Mirebalais,

Tu scais que pour avoir joué sanglante pièce De luy et de sa niepce,

En Flandre et en Brabant il te fit faire un tour Pour t'oster de la Cour,

Ce n'est pas la vertu qui te le rend propice Mais la peur de ton vice... (1).

Ces aménités n'étaient pas faites pour émouvoir Bautru, elles le servaient au contraire et il savait en tirer parti. Introducteur des ambassadeurs le 28 juillet 1631, conseiller d'état, nommé, un des premiers, membre de l'Académie française, il acheta en 1636 la châtellenie de Serrant, à quatre lieues d'Angers, qu'il érigea lui-même en comté sur la foi d'une lettre royale dont la suscription lui donnait la qualité de comte de Serrant. Sur cette terre il construisit un magnifique château. Après la mort de Richelieu il s'attacha à Mazarin et mourut le 7 mars 1665 dans un âge très avancé.

<sup>(1)</sup> C'est par un Ms. de M. P. Louys que nous avons eu le texte de cette pièce, elle n'est, à notre connoissance, dans aucun autre manuscrit.

Bibliographie. — En dehors de l'Onosandre, satire dirigée contre le duc de Montbazon, qui a été imprimée séparément et qui a paru presque en même temps dans le Cabinet satyrique, on n'a de Bautru qu'une autre satire contre Jean du Perron, frère du cardinal, supposé hermaphrodite:

L'Ambigu (titre de départ). In-8 de 8 p. chiff. (N, Ye 14095 et Cabinet de M. P. Louys).

Voici le premier vers de cette satire : Sortez d'avecque moy resolus Platoniques, elle est suivie d'un sixain :

L'Autheur qui a faict l'Ambigu, Se monstre en ses vers tant aigu Qu'en les lisant je n'y voy goutte; Et n'estoit que son bel esprit M'est cogneu, je serois en doubte S'il entend ce qu'il en escrit.

Et ensuite d'une Response à l'Ambigu : Sus Muse arrestez-vous, ça viste un brodequin qui est dirigée contre Bautru :

Double petit coquin, petit homme à trois mots, Petit Comédien, petit Prince des sots; Maistre cornard juré dont la honteuse vie Est celle d'Arlequin dans une Comédie... Que sera-ce de toy? ton mal sans guarison Ne reprendra jamais le chemin de raison, Puisque ny les Simons, ny tant de bastonnades N'ont peu mettre remède à tes esprits malades...

Le Ms. fr. No 20605 (Bibl. Nat.) et le Ms. 534 du Musée Condé à Chantilly renferment une copie de L'Ambigu.

L'Advis aux absens de la Cour : Voicy le bout de l'an et de la renommée (Ms., Cabinet de M. P. Louys).

Cette pièce a été attribuée à Paul Hay, marquis du Chastelet, mais d'après la réponse : Advis aux presens ou response aux absens, elle serait de Bautru.

La Bibl. nat. possédait un manuscrit contenant les poésies de Bautru sous cette mention : Bautru (Guillaume). Fonds fr. supplément No 418, poésies. Ce Ms. paraît perdu.

Enfin voici une petite plaquette qui porte au titre le nom de Bautru :

Le voyage de Fontaine Bleau. Faict par Monsieur Bautru et Desmarets. Par dialogue. M.DC.XXIII (1623). S. l. In-8 de 22 p. et 1 ff. bl.

Très curieuse satire sur Bautru, Desmarets et une foule de personnages du temps dont les noms sont écrits en toutes lettres. Dès le début, il est fait allusion aux infortunes conjugales de Bautru, infortunes racontées dans le *Menagiana*. La conclusion du dialogue se trouve dans ces mots attribués à Desmarets: *Mon amy, tout va compère et commère*; chacun fait pour les siens et Dieu pour tous (Note de M. Emile Picot, Cat. Rothschild, T. II, Nº 1798).

Les recueils libres et satiriques ne contiennent qu'une pièce de Bautru :

CABINET SATYR., 4619. L'onosandre ou la croyan- Je veux quitter Parnasse et l'onde Pegasine. ce du grossier (1).

<sup>(4)</sup> Satire de 162 vers contre le duc de Montbazon. - Réimpr. par Ed. Fournier (Var. hist. et litt. E. V., p. 291.

A consulter : Kerviler (René) : Guillaume Bautru, comte de Serrant, l'un des quarante de l'Académie française, 1876.

## BEAUJEU (Christofle de).

Christofle de Beaujeu, seigneur de Jeaulges, de l'ancienne maison de Beaujeu dans le Beaujolais, suivit d'abord la carrière des armes sous les rois Henri III et Henri IV; il se distingua dans les guerres d'Espagne. Ayant encouru la disgrâce de son Prince, il fut exilé pour dix ans qu'il passa en Suisse et en Italie, et se consola dans le commerce des Muses. A l'avènement de Henri IV, il rentra en France et obtint un commandement. On ignore la date de sa mort.

Beaujeu, en tant qu'officier, est cité avec honneur dans l'Histoire de France de M. de Thou, dans celle de d'Aubigné et dans les Avantures du baron de Fæneste dont il est un des Interlocuteurs au IVe et dernier livre.

Est-ce son fils ou un de ses parents qui a publié en 1640 :

Prédictions royales du bonheur de la France, sur les conquestes et victoires qui doivent arriver à sa Majesté contre tous ses ennemis et sur le bruit des armes du Grand Turc, avec sa ruine totale, prédite en mil six cens quarante (signé : Charles de Beaujeu). S. l. n. d. In-4 de 4 p.

Bibliographie. — Traité du mespris de la mort (en vers) distingué en huict livres. Par Christofle de Beaujeu, Seigneur de Jaulge, Gentil-homme François. Rom. 7. Làs moy miserable qui me delivrera du corps de ceste mort? A Anvers. Par Jacques Henric, 1584. In-8 de 85 p. chiff. (A).

Ep. dédic : au Prince Frederich, Comte de Wiertem-berg Momtbelliard, etc., sig. Christofle de Beaujeu. — Poés, lim. : M. D. M.; à la suite de l'ép. déd., huit sonnets de Beaujeu.

Convoy de Monsieur le duc de Joyeuse (en vers), composé par Christofle de Beau-Jeu, Baron dudit Beau-jeu et seigneur de Jaulges. Paris, Claude Monstr'œil (ou Pierre Le Voirrier) M.D.LXXXVIII (1588). In-8 de 16 p. chiff. (N).

E. d.: A Monsieur le Président Brisson, sig. Christofle de Beau-jeu, Jaulges.

Les amours de Christofie de Beau-Jeu, baron dudit Beau-Jeu, et seigneur de Jeaulges: Ensemble le premier livre de la Suisse, composé par le mesme Autheur. Dedié à Monsieur le Président Brisson. Paris, Didier Millot, M.D.LXXXIX (1589). In-4 de 288 ff. chiff. (N).

E. d.: A Monsieur le Président Brisson, sig. Chretofle de Beau-Jeu (sic). — Poés, lim.: A. D. L.; M. D. M.; Du Premior livre de la Suisse: G. de Haulte-mer, comte de Grancé; C. D'Estampes, seigneur de La Ferté-Imbault.

La pièce suivante des Amours se lit dans le recueil collectif :

SATYRES BAST., 1615. Du plaisir de faire des en- J'ayme à faire un enfant, c'est une œuvre plaifants (quatr., ff. 25). [sante (n. s.).

A consulter: Goujet (abbé): Bibliothèque franç. T. XIII. — Viollet-le-Duc: Bibl. poétique.

## BEAULIEU (Eustorg de).

Pour la bio-bibliographie de cet auteur, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

SATYRES BAST., 1615.

Epigr. (ff. 166) (1). Celuy qui vieille amye avoit (n. s.).

## BEAUMONT-HARLAY (de).

Christofle de Harlay, comte de Beaumont, était fils de Achille de Harlay, premier président au Parlement de Paris. Nommé ambassadeur en Angleterre il y partit en 4602 avec sa femme Anne Rabot, d'une famille de Dauphiné, et une de ses parentes mademoiselle de La Haye ou plutôt des Essarts (2), fille naturelle de Charlotte de Harlay qui avait épousé en premières noces Jean de la Rivière, sieur de Cheny ou Ceny, et de François des Essarts, sieur de Sautour en Champagne. Mademoiselle de La Haye devint bientôt sa maîtresse et le resta pendant tout son séjour à Londres. Sa réputation de grande beauté, qui l'avait précédée à son retour en France en 1607 avec M. de Beaumont. attira l'attention de Henri IV. Le Vert galant eut aussitôt la pensée d'ajouter ce nouveau fleuron à sa couronne d'amant toujours heureux et mademoiselle de La Haye se garda bien de lui opposer la moindre résistance. Elle usa même de sa faveur pour nuire à M. de Beaumont qui fut promptement disgracié. Dans une longue ode à M. des Yveteaux (elle n'est pas sans mérite) M. de Beaumont semble avoir accepté assez noblement les conséquences de la méchante humeur de son maître (3)

> Je n'ay point, d'un fol attentat, Conspiré contre son Estat Ny troublé ses peuples tranquilles; D'effect ny de consentement, Je n'ay jamais perfidement Ouvert à l'Espagne ses villes...

Seulement, et c'est mon regret, Je ne fus pas assez discret Et ne pus tenir mon courage, Me monstrant, contre mon devoir, Quasi sans m'en apercevoir, Beaucoup plus sensible que sage.

<sup>(1)</sup> Voici le titre de cette pièce : D'un qui aymoit une vieille noire et sèche, elle avait paru en 1550 dans le recueil suivant : Traductions du latin en françoys, imitations, et inventions nouvelles, tant de Clement Marot que d'autres des plus excellens poëtes de ce temps. Paris, Estienne Groulleau, 1550, in-8, où elle porte les initiales D. B. que nous croyons être celles d'Eustorg de Beaulieu.

<sup>(2)</sup> Melle de La Haye, après sa rupture avec Henri IV dont elle eut deux filles, fut la maitresse de Louis de Lorraine, devenu cardinal de Guise qui lui donna également plusieurs enfants, enfin elle épousa le 4 novembre 1630 le maréchal de l'Hospital et mourut en 1651.

<sup>(3)</sup> Il est question de cette ode dans ce passage de Pierre de L'Estoille du 21 juin 1607 : « M. Despinelle m'a donné des vers françois assez bien faits sur la disgrâce du comte de Beaumont à cause de La Haye, favorite de Sa Majesté ». Ce Despinelle était grand amateur de poésie, c'est à lui que l'on doit le recueil collectif : Les Muses françoises ralliées de diverses parts, 1599, 1600, 1603, etc.

L'ode à Cleomède (Des Yveteaux) a paru pour la première fois dans le Temple d'Apollon, 1611.

Mais l'honneur, mon second soleil, De l'homme est tendre comme l'œil, Ayant les qualitez esgales : Il faut mourir ou le sauver, Et tout ainsi le conserver Qu'on faisoit le feu des Vestales.

Si donc ce prompt ressentiment M'a faict, sans dessein, franchement, Parler avec trop d'innocence, Le roy jugeant la vérité Et ma grande sincérité Ne doit garder aucune offence.

Cependant, goustant les plaisirs Des champs, et bornant mes desirs Dans ma famille bien heureuse, J'espère de m'y porter mieux Que parmy les bruicts envieux De la cour legere et trompeuse.

Desormais je veux nuict et jour, Exempt des tourmens de l'Amour, Sacrifier au bon Genie, Et, surmontant les passions Qui troublent nos affections, M'exempter de leur tyrannie...

mais ce dont il ne parle pas et ce à quoi Des Yveteaux fait allusion dans sa réponse (1):

Les Princes ont divers objects Pour s'offenser de leurs subjects, Il ne faut qu'une jalousie Pour leur colère deslier; Nous les voyons tout oublier Quand ils en ont l'âme saisie.

Si nostre honneur est un soleil, Le leur est tendre comme l'œil; L'image d'un dessein les blesse, Et s'opposer à leur ardeur C'est les picquer sur la grandeur: Les sages fuyent ceste presse...

c'est du motif de cette méchante humeur et du procédé assez peu chevaleresque dont il s'était servi dans l'espérance de perdre à son tour mademoiselle de La Haye : Il avait

<sup>(1)</sup> Response aux vers du courtisan disgracié par le sieur Des Yveteaux : C'est bien faict de ne s'estonner (Cabinet satyrique, 1618).

mis sous les yeux du Roi les lettres passionnées qu'elle lui avait écrites et peut-être trois sonnets qui répondaient aux siens. Henri IV ne se faisait aucune illusion sur la vertu passée de sa nouvelle favorite mais cette communication amena un refroidissement sensible entre les deux amoureux, refroidissement qui aboutit bientôt à une rupture. M. de Beaumont ne reconquit jamais complètement les bonnes grâces royales et mourut, avant son père, en 1616.

Le manuscrit de la Bibl. nat. 10329 (fonds latin, ff. 216) renferme les sonnets que le comte de Beaumont avait adressés à mademoiselle de La Haye avec trois réponses de cette dernière (1). Il est facile de préciser la date de ces sonnets, ils ont été écrits cinq années après que le cœur de M. de Beaumont « avait été enflammé », c'est-à-dire en 1607, à la veille du jour où sa maitresse allait passer de ses bras dans ceux de Henri IV. Nous avons reproduit les sonnets en question dans la revue bibliographique : Revue des livres anciens sous le titre : Une victime de Henri IV, le comte de Beaumont et mademoiselle de La Haye (T. I, 1913).

Bibliographie. — Le Ms 884 de la Bibl. nat., ff. 148, renferme une longue ode (48 str. de 10 v.) de M. de Beaumont-Harlay: Astre qui luis dedans la Cour (l'Astre c'est le duc de Bellegarde).

CABINET SATYR., 1618. Vers d'un courtisan disgracié à M. des Yveteaux (2).

A consulter : Tallemant des Réaux. Historiettes, éd. Paulin Paris. — Merki (Ch.) : Henri IV et la marquise de Verneuil.

## BEAUXONCLES (Charles de).

L'initiale C. D. B. doit s'appliquer à Charles de Beauxoncles-Lucas, cousin germain de Sigognes, né vers 1576, marié à Marie de Saintray dont il eut deux enfants, et mort avant 1635. Il était fils de Jean de Beauxoncles, chevalier, seigneur de Viefvy-le-Rayer, gentilhomme ordinaire du Roi, qui avait épousé Hélène Lucas le 1<sup>er</sup> août 1574 et qui convola en secondes noces avec damoiselle Esther Deschelles, veuve de Payan de Saintray, vivant chevalier de Courbouson et de l'Isle. Jean de Beauxoncles était assisté ce jour-là de son fils Charles et de son frère Gailliot de Beauxoncles, sieur des Touches.

Charles Timoléon de Beauxoncles, sieur de Sigognes, le satirique, a probablement été le parrain de Charles de Beauxoncles et aussi son maître en poésie.

Voici les raisons qui nous ont amené à faire de ce Charles de Beauxoncles le collecteur de l'édition originale du *Cabinet satyrique*, 1618, et l'auteur des pièces signées C. D. B. dans ce recueil :

Dans le Ms. 10329, ces sonnets ont pour titre: Vers de M. le Comte de Beaumont touchant une maistresse.
 Cette ode avait paru dès 1611 dans Temple d'Apollon, Des Yveteaux y a répondu par une autre ode: C'est bien fait de ne s'estonner.

Dans le Ms. 10329 (fonds latin, ff. 315) cette pièce du comte de Beaumont a pour titre : Vers d'un esloigné de la Cour que le Roy fasché contre luy non pour mauvaises actions mais pour amourettes. — Dans les Ms. 884 (fonds fr., ff. 140) elle a simplement pour titre ode et est sig. M. de Beaumont-Harlay.

1º Le quatrain Aux Lecteurs placé en tête du Cabinet satyrique: Quiconque aura le mal de rate est signé C. D. B. Nous ne connaissons aucun autre poète de cette époque à qui ces initiales puissent s'appliquer.

- 2º Dans l'Avertissement au lecteur, il est dit :
- A) « Pour moy je te veux dire icy que bien que peut-être je l'eusse peu, il n'y a rien du » tout de moy ». Cette déclaration ne peut émaner que d'un poète amateur. Or il est bien difficile à un poète amateur qui reproduit les vers d'autrui d'écarter totalement les siens; il n'y a d'ailleurs là qu'un artifice de style sans autre importance et peut-être aussi le désir de ne pas se déclarer trop ouvertement.
- B) « Ronsard y préside, Belleau s'y signale, Desportes les y suit (et ceux-cy en choses non » veues en leurs œuvres séparées), Sigognes, Motin, Regnier, Berthelot, Maynard et tout le reste » des esprits de ce temps, y font voir purement ce qu'ils ont desjà monstré et ce qui leur restoit à » donner au public. » Ici l'inexactitude est manifeste, ni Ronsard, ni Belleau, ni Desportes ne tiennent les premières places dans le Cabinet satyrique de 1618, ces places sont occupées par Sigognes avec 63 pièces dont dix-huit nouvelles, Motin avec 64 pièces dont vingt-quatre nouvelles, Maynard avec 27 pièces dont seize nouvelles, Regnier avec 21 pièces dont six nouvelles : Ronsard ne vient qu'avec 11 pièces dont une nouvelle, Desportes avec 2 pièces seulement et Belleau avec 1. Bien certainement c'est un ancien ami, un compagnon de Sigognes et de Motin, qui a réuni et complété leur œuvre ; cet ami n'est pas Berthelot, le seul survivant du trio des satiriques (après la mort de Regnier), qui ne figure ici que pour 10 pièces dont quatre nouvelles et encore moins Maynard, trop infatué de son mérite, trop convaincu de sa propre valeur pour se mettre à la remorque de ses confrères. Charles de Beauxoncles, parent de Sigognes, est, au contraire, tout indiqué comme possesseur des pièces inédites de Sigognes et de Motin, d'autant, nous le répétons, que ce sont bien ses propres initiales qui figurent au bas du quatrain déjà cité.

Une dernière constatation vient encore confirmer nos déductions: le collecteur du Cabinet satyrique a eu des remords, il a reculé devant un scandale possible pouvant s'attacher à son nom, peut-être a-t-il été l'objet des critiques de ses proches ? Ce serait là le cas de Ch. de Beauxoncles. Cette hypothèse explique la mise sous presse d'une seconde édition du Cabinet satyrique au lendemain de la première (trois mois après) et, cette fois, sans la signature C. D. B. Sur les six pièces portant ces initiales: le quatrain Aux Lecteurs est supprimé, une autre pièce l'est également et les quatre restantes sont devenues anonymes, l'Avertissement au Lecteur est remplacé par un avis de l'Imprimeur au Lecteur.

En une matière aussi délicate il est impossible d'affirmer, mais nous croyons que notre attribution du *Cabinet satyrique* de 1618 à Charles de Beauxoncles et des pièces sig. C. D. B. a quelque vraisemblance.

Bibliographie. — Le balet des quolibets, dansé au Louvre, à la maison de Ville et à l'Arsenac. Par Monseigneur Frère du Roy, le quatriesme Janvier 1627. Composé par le sieur de Sigongnes. Paris, chez Augustin Courbé, Imprimeur et Libraire de M<sup>r</sup> Frère du Roy. Et Anthoine de Sommaville, au Palais, dans la petite salle, M.DC.XXVII (1627). In-8 de 16 p. chiff.

Réimprimé dans les Ballets et mascarades de cour, 1581-1652, publiés par P. Lacroix.

Ce ballet est-il de Charles de Beauxoncles qui avait le droit de le signer du nom de Sigongnes ou l'a-t-il exhumé des papiers de son cousin-germain le satirique? Nous ne savons. En tout cas César Louis de Beauxoncles, fils d'Anthoine de la Renaudière, frère du satirique, et de Jacqueline de Vendomois, sœur utérine de Racan, a signé une petite pièce placée en tête de la seconde édition (1627) des Bergeries de Racan: Sigogne, neveu de Racan et de deffunt M. de Sigogne.

Peut-être ce César Louis de Beauxoncles a-t-il jugé nécessaire de mentionner sa parenté avec un oncle mort seize années auparavant pour se distinguer de ce même oncle le Sigongnes du Ballet des Quolibets, pièce d'une obscénité révoltante qui venait d'être représentée, et cela grâce à Charles de Beauxoncles si ce dernier n'en est pas l'auteur.

On donne encore à l'auteur du Ballet des Quolibets :

Le Balet des Andouilles, porté en guise de momon. M.DC.XXVIII (1628). In-8 de 12 p. chiff.

Les deux pièces marquées d'un astérisque n'ont pas été reproduites dans le Cabinet satyrique, 1619.

| CABINET SATYR., 1618.           | Aux Lecteurs, Quatr.        | * Quiconque aura le mal de rate (sig. C. D. B.). |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| SATYRES BAST 1615.              | Duel amoureux (dia-         | Charlot et Margoton couchez (n. s.).             |  |  |
| SATYR. REGNIER (S.), 1616.      | logue, ff. 1 et 180) (1).   |                                                  |  |  |
| CAB. SATYR. (S. C. D.B.), 1618. | )                           |                                                  |  |  |
| Id. 4615.                       |                             | Colin en gardant son troupeau (n. s.).           |  |  |
| Id. 1616.                       | par Colin (ff. 71 et 195).  |                                                  |  |  |
| Id. 1618.                       | )                           |                                                  |  |  |
| SATYRES BAST., 1615.            | Stances (ff. 85).           | * Philis que l'amour tousjours pince (n. s.).    |  |  |
| сав. satyr. (s.С.D.В.),4618.    | }                           |                                                  |  |  |
| ld. 1615.                       | / Semonce de la grande Jac- | Commères mes voisines (n. s.).                   |  |  |
| Id. 1618.                       | queline. St. (ff. 48) (2).  |                                                  |  |  |
| REC. VERS SATYR., 1617.         | ¿ Combat de deux courti-    | Vestu du tout à la friscade (sig. Du Gay-        |  |  |
| CAB. SATYR. (s.C.D.B.),1618.    | sanes. Satyre (ff. 22).     | verger).                                         |  |  |
|                                 |                             |                                                  |  |  |

## BELLEAU (Remy).

Pour la bio-bibliographie de cet écrivain, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>o</sup> siècle.

| MUSES GAIL., 1609.    | Les Cornes (ff. 47).                         | Or sus, (l'ompère, jusques icy (n. s.).              |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CABINET SATYR., 1618. | Impuissance (non impr. dans ses œuvres) (3). | Quel desastre nouveau, quel estrange mal-<br>[heur.  |
| DÉLICES SATYR., 1620. | Bergerie (p. 324) (4).                       | Tout estoit en chaleur et la flamme éthérée (n. s.). |

 <sup>(1)</sup> Voici le titre de cette pièce : Duel amoureux de Charlot et de Margoton le jour de leurs noces. Dialogue.
 (2) Id. Semonce de la grande Jacqueline à toutes les courtières d'amour pour venir faire les bignets avec elle.

<sup>(3)</sup> Dans les Cinq-cents Colbert, vol. 488, cette pièce est datée de 1578. Il est parlé de cette pièce dans le journal de Henri III de L'Estoille à la date de septembre 1577 : « Le mariage de maistre Estienne de Bray impuissant, frère de la dame de Grandrue (ceste grande hipocrite et bigotte de Paris qui avec son long chappelet a chappelé la bourse de tant de gens), peu auparavant fait et consommé avec la fille unique de la damoiselle de Corbie, estoit tenu sur les rencs à Paris, et n'y parloit on en ce temps quasi d'autre chose, estant le subject des compagnies pour rire, et arguments aux bons compagnons et gaillards esprits de mettre la main à la plume et escrire force pasquils, sornettes et sonnets. Entre lesquels j'ai recueilli le suivant poëme vilain et lascif, et mal sonnant aux aureilles chrestiennes intitulé Jean qui ne peult [qui] fut divulgué en ce temps à Paris et partout dont on tenait pour aucteur Remi Belleau, un des doctes et gentils poètes de nostre temps, mais qui en ce siècle corrompu n'eust esté tenu pour bon poète et parfait, si à l'exemple de ses compagnons, il n'eust souillé sa muse de telles et semblables vilanies. »

<sup>(4)</sup> Cette pièce a pour titre : Bergerie ou les Amours rustiques de Bellot et de Janot.

## BERGERON (Pierre).

Pierre Bergeron était le fils de Nicolas Bergeron, jurisconsulte et historien « homme docte et bien versé en sa profession, sans faire mention des langues grecque et latine, et autres sciences qu'il a apprises ès plus célèbres universités de France (1) », il naquit dans la seconde moitié du XVI° siècle et mourut en 1637.

Les pièces de Pierre Bergeron insérées dans les recueils libres et dans le Parnasse des plus excellens poètes de ce temps, Paris, Mathieu Guillemot, 1618, ensemble 46 pièces (2) sont les péchés de jeunesse de ce conseiller du roi et référendaire à sa Chancellerie. Arrivé à l'âge mûr, Pierre Bergeron se consacra entièrement à la géographie. On lui doit la relation de nombreux voyages.

Bibliographie. - L'ouvrage suivant est-il de notre Pierre Bergeron ?

Larmes et soupirs de l'âme pénitente avec une Paraphrase de l'oraison de S. Bernard. Paris, J. Richer, 1614. Petit in-8 de 4 ff. prél., 52 ff. chiff. et 1 ff. n. chiff.

Ces poésies sont divisées en 51 souspirs.

Il prit part en 1627 à la querelle de Javerzac avec Balzac par la :

Lettre de M. Bergeron, conseiller du Roy et reférendaire en sa chancellerie, à M. de Balzac, contre les impertinences et faussetez mises par le sieur de Javersac en une lettre mise au commencement d'un livre qu'il a composé (Discours d'Aristarque). Paris, 1628. In-12 de 15 p.

Enfin on rencontre des stances de Pierre Bergeron dans les pièces liminaires des Œuvres poétiques de Guillaume de Saluste, sieur du Bartas, reveues et corrigées, etc., 1611, in-folio, et un sonnet sur Sidère, pastorelle de l'invention du sieur d'Ambillou (René Bouchet) plus les Amours de Sidère, etc. Paris, de l'imprimerie de Robert Estienne, 1609, in-12.

Nous ne relevons pas les titres des ouvrages géographiques de P. Bergeron.

Les pièces marquées d'un astérisque n'ont pas été reproduites dans le Cabinet satyrique, 1619.

| CABINET SATYR., 1618. | Chanson.          | * Cruel enfant de Cyprine.                                |  |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Id.                   | Sonnet.           | * Foudroyé des esclairs que décochent ses yeux.           |  |
| Id.                   | Chanson (3).      | * Ma belle un jour me caressant.                          |  |
| PARN. SATYR., 1622.   | Stances (p. 161). | Neuf ans sont escoulez, ou peu s'en faut,                 |  |
| CABINET SATYR., 1618. | Chanson (3).      | Un jour que j'accolois m'amie. [Madame.                   |  |
| Id.                   | Epigramme.        | * Un sergent égrillard avec ses deux recors (sig. P. B.). |  |

A consulter: Divers opuscules tirés des Mémoires d'Antoine Loisel et publiés par Claude Joly. Paris, 1632, p. 547. — Bibl. universelle des voyages. T. II et V. — Nouvelle biographie universelle de Didot.

<sup>(1)</sup> Antoine Loisel.

<sup>(2)</sup> Sans compter les 4 pièces du Scevolae Sammarthami Tumulus, 1630. Voir Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVII• siècle.

<sup>(3)</sup> Cette chanson a paru en même temps dans le tome second de l'édition du Parnasse des plus excellens poètes de ce temps. Paris. Mathieu Guillemot, 1618; les poésies de P. Bergeron n'étaient pas dans les éditions antérieures de ce recueil.

#### BERNIER.

En fait de Bernier vivant au commencement du XVIIº siècle nous ne voyons que :
Bernier de la Brousse (Joachim), avocat et banquier à Poitiers, neveu de Jean
Deplanches et éditeur de ses œuvres, né dans la seconde moitié du XVIº siècle, « homme
d'esprit, suivant Guillaume Colletet, il ne lui manquait qu'un certain air de cour qu'il
n'avait pu acquérir au fond de sa province d'où il n'est jamais sorti (1) ». Il existait encore
en 4623 au moment de la mort de Scevole de Sainte Marthe sur laquelle il a fait des
stances qu'on lit dans le Scevolae Sammarthami Tumulus, 1630.

Bibliographie. — Les Œuvres poëtiques du sieur Bernier de la Brousse. Poictiers, Julian Thoreau, 1617 (ou 1618). In-12. Titre gravé, 8 ff. et 362 ff. chiff. (N).

E. d.: A François, comte de La Rochefoucaut, prince de Marsillac, sig. de la Brousse. — Poés. lim.: Romain Pager de Fontenay; de La Coindrie A.; Humeau, enquesteur; Rifauld, avocat; poés. lat.: Romain Pager de Fontenay; Jean Nicolay; Dubrueil, avocat poitevin; Rifauld; Ludovic de Besse, poitevin; vers grecs: Jean Nicolay; dans le cours de l'ouvrage, odelette de Gabriel Guingand, P. (Poitevin).

Bernier de la Brousse a mis :

Un sonnet en tête de : L'Union d'amour et de chasteté, pastorale d'Albin Gautier, 1606 ; Le Jardin et Cabinet poétique de P. Contant, 1609 ; des stances en tête : Les Œuvres poétiques de Jean Deplanches, 1612 (son neveu, dont il a été l'éditeur) ; Les Tragédies et autres œuvres poétiques de Jean Prevost du Dorat, 1614.

Le sonnet suivant n'est pas dans les Œuvres poétiques de Bernier de la Brousse, il porte la signature Bernier dans la Quintessence satyrique, 1622, et M. Ed. Tricotel pense que c'est par erreur et au lieu et place de celle de Regnier, mais c'est là une hypothèse invérifiable.

DELICES SATYR., 1620.

QUINT. SATYR. (SIG.), 1622.

Sonnet (pp. 90 et 130) (2). A qui le donnez-vous, ce joly pucelage (n. s.).

A consulter: Les frères Parfaict: Histoire du Théâtre français. — Goujet: Bibl. franc. T. XV. — Dreux du Radier: Bibliothèque du Poitou, T. III. — La Vallière: Bibl. du théâtre français. — Viollet le Duc: Bibl. poétique.

#### BEROALDE DE VERVILLE.

François Brouart dit Beroalde de Verville naquit à Paris le 27 avril 1556 et mourut, suivant G. Colletet à Tours, environ l'an 1629. Il était fils de Mathieu Beroalde, né à Saint-Denis vers 1520, et de Mary Blez, sa première femme, nièce du savant François Vatable qui avait recueilli le petit Mathieu, orphelin à l'âge de six ans, et dont il était parent du côté de sa mère. Devenu grand, Mathieu dont le nom de famille Brouart déplaisoit fort à Vatable, choisit celui de Beroalde et donna à son fils par reconnaissance le prénom de François.

<sup>(1)</sup> Cette citation relevée par Goujet prouve que G. Colletet avait écrit la vie de Bernier de la Brousse, elle ne figure pas cependant dans la liste de la Vie des poètes de G. Colletet donnée par M. Paul Bonnefon, Revue d'hist. litt. de la France. T. II.

<sup>(2)</sup> Ms. 884, ff. 240 anonyme.

Vatable mourut en 1547 et Mathieu, qui était protestant, se retira au plus fort des guerres de religion à Genève (1574), il s'y maria pour la troisième fois (février 1576) et mourut le 15 juillet suivant. Des neuf enfants qu'il avait eus de Mary Blez et de sa seconde femme, un fils et quatre filles lui survécurent.

Le jeune François Beroalde ajouta à son nom le titre de sieur de Verville (près de Montargis) qui a figuré, pour la première fois, en tête des Souspirs amoureux, et il eut soin de se composer des armoiries. Si son père était un rigide protestant, François ne paraît pas avoir marché sur ses traces. On ne sait quand il abjura mais il a justifié son apostasie par cette simple phrase : « Il y en a qui oyans dire Tel a changé sa religion, s'en esmerveillent... De moy je ne m'en esmeus point, car il n'y rien si sujet au changement que l'esprit humain. » Il est probable que, dans sa jeunesse, son tempérament n'a pu s'accommoder des rigides pratiques du calvinisme et que l'atmosphère genevoise l'a guéri pour un temps de l'hérésie huguenote, il est revenu à ses instincts de latin. D'une instruction des plus étendues, il a touché à tout, mathématicien, médecin, poète, alchimiste, romancier, conteur, héraldiste, etc., etc., mais n'a excellé en rien. M. Charles Rover, dans la notice si curieuse et si documentée qu'il a publiée en tête de la réimpression de Moyen de parvenir, croit que Beroalde de Verville était avant tout foncièrement religieux, ni catholique ni protestant, qu'il avait l'amour de Dieu et la foi. C'est bien possible mais nous restons quelque peu sceptique en lisant le portrait du personnage tracé par G. Colletet :

« La pauvreté qui l'accabloit luy fit traisner longtemps une vie assez turbulente, agitée et fort incomode. Il aymoit ces bons mots que l'on appelle mots de gueulle, jusques au point que pour en apprendre de nouveaux tous les jours, il ne feignoit de fréquenter les brelans et les tavernes avec toutes sortes de personnes pour rustiques et abjectes qu'elles fussent... Il se rendoit souvent compagnon de leurs débauches ; ce qu'il pratiqua mesme depuis qu'il eut pris la soutane et le long manteau, et qu'il eut embrassé l'ordre ecclésiastique ; car j'ay sceu qu'ayant heureusement obtenu une prébende honorable de Saint Gatien de Tours (3 novembre 1593), sa dignité de chanoine ne luy fit en aucune sorte [quitter] sa première forme de vivre, et au contraire qu'ayant plus de moyen de fournir aux frais de ses voluptez, il donna plus commodément aux mouvemens impétueux de ses sens et de ses passions des réglées tout ce qu'ils exigèrent de luy... Quoiqu'il se plût infiniment dans la méditation des lettres humaines et de la philosophie, si est-ce qu'il ne laissoit pas de pénétrer bien avant dans les divers livres de controverses pour la religion, et quoyque, dans ses actions et dans sa conversation mesme, il ne tesmoignast que trop, à ce qu'on m'a dit, qu'il n'avoit aucun attachement pour aucune qu'elle fût, si est ce qu'il estoit attaché aux erreurs de Calvin, et n'estoit pas fasché qu'on le soupçonnast un peu de ne pas tant déférer aux sacrez sentimens de l'Eglise romaine. De là vient qu'on le croyoit à Tours plus huguenot que catholique ; ce qu'il ne confirma que trop lors qu'après mille irrésolutions, par une legèreté d'esprit incroyable, ou par un principe de liberté de vie, il se deffit simoniaquement de son bénéfice, abjura la religion de ses pères (celle qu'il avait embrassée volontairement) et embrassant les opinions nouvelles, il fit profession publique de la secte de Calvin, à laquelle, après tout, quelque mine qu'il fist, il n'ajoutoit pas encore beaucoup de foi : et dans cette horrible apostasie il mourut à Tours, environ l'an 1629, regretté des sçavants et des curieux, hay des catholiques zélez. mais chéry de tous ceux qui le fréquentaient soit grands et petits. »

Bibliographie. — I. Les apprehensions spirituelles, Poëmes et autres OEuvres philosophiques: avec les recherches de la pierre philosophale. Par F. B. de Verville. A Monsieur du Gast. Paris, Timothee Joüan, M.D.LXXXIII (1583). In-12 de 8 ff., 55 ff. et 2 ff. bl. A la suite: Les Cognoissances nécessaires, poëme contenant plusieurs belles résolutions philosophiques... titre, 2 ff., 135 ff. et 1 ff. (ff. 121 à 135 la Muse cœleste...) et 1 ff. Le plus grand nombre des expl. connus s'arrête là, certains possèdent en plus: Les Souspirs amoureux... 60 ff. (voir III).

E. d.: A René Crespin, sieur du Gast; à P. de l'Estoille; à Marie de Baillon (dame du Gast); à mademoiselle Du Chesne (Anne de Brechanon); à Nic. Le Digne; à madame Liebaut (Nicole Estiene).

Poés. lim.: N. E.; Hierosme d'Avost de Laval; N. P. S. D. CH. V. et E.; Le Digne (3 p.); P. Beau-

temps; R. Ronsin, sieur du Plessis.

II. Les Cognoissances nécessaires, poëme contenant plusieurs belles résolutions philosophiques: avec le livre de l'ame, où est faite une description entiere de l'ame et de ses facultez. S. l. n. d. In-12 de 2 ff., 47 ff. chiff. et 2 ff. (A).

Il y a des expl. qui contiennent en plus (Voir I):

ff. 49 à 60: Dialogue de l'honneste amour, avec ép. dédic. à Mademoiselle du Chesne datée de Paris 1er novembre 1583; ff. 61 à 68: Dialogue de la bonne grace, s. l. n. d.; ff. 68 à 76: Du bien de la mort commune, qui est la séparation du corps et de l'ame, s. l. n. d.; ff. 77 à 120: Recherches de la pierre philosophale...; ff. 121 à 135: La Muse cœleste, ou l'Amour divin.

Cognoissances nécessaires : E. d. : A P. de l'Estoille...; le Poëme de l'âme est dédié à Marie de Baillon...— Poés. lim. : N. P. S. D. CH. V. et E. ; Le Digne (2 p.) ; Pierre Beautemps ; toutes pièces de l'édition précédente dont celle-ci n'est que la seconde partie.

III. Les Souspirs amoureux de F. B. de Verville: Avec un discours Satyrique de ceux qui escrivent d'Amour, par N. le Digne. Paris, Timothée Jouan, M.D.LXXXIII (1583). In-12 de 60 ff. (N).

Une partie des Souspirs amoureux de 1583 a formé avec d'autres poésies le Second livre de la Flamme d'amour inséré dans les Œuvres poétiques du sieur de Trellon. Nouvellement reveues et corrigées. A Lyon, pour Claude Michel, Libraire de Tournon, 1594; on sait que ce Second livre n'est pas de Trellon; l'épître dédic, qui le précède le dit nettement et Trellon lui-même a eu soin de le désavouer dans l'édition de ses Œuvres de 1595 et dans celle du Cavalier parfait, 1597.

Sur les 133 pièces qui composent le Second livre de la Flamme d'amour, 62 proviennent des Souspirs amoureux, mais on ignore à qui appartiennent les 71 restantes. Il n'est pas à présumer qu'elles soient de Beroalde de Verville; l'avis Aux Lecteurs précise que « la profession de l'auteur est plus propre à l'Art militaire qu'à faire des vers ».

Id. Plus un recueil de diverses Poësies non encor' imprimées. Rouen, Raphaël du Petit Val, M.D.XCVI (1596). In-12 de 46 ff. et 1 ff. n. chiff. (Priv. du 29 juin 1596) (A).

Les Souspirs amoureux... occupent les 29 pr. ff. Au ff. 30 : Titre de départ : Diverses poésies nouvelles données à R. D. P. Val par ses amis.

Les Diverses poésies nouvelles sont un recueil collectif.

Id. id. Rouen, Raphaël du Petit Val, 1598. Petit in-12 de 48 p. chiff. pour les Souspirs amoureux. — A la suite: Diverses poesies nouvelles données à R. D. P. Val, par ses amis. Reveuës, corrigées et augmentées de nouveau. Rouen, id., 1597, 45 p. chiff.

En tête des Souspirs amoureux, sonnet de R. D. P. V. (Raphaël du Petit Val).

Cette édition, comme la précédente, est beaucoup moins complète que celle des Souspirs amoureux de 1583: 48 pièces sculement sur 98 dont cinq sont dans les Diverses poésies nouvelles; elle contient un nouveau sonnet de Raphaël du Petit Val à M. F. M. V.: Je puis bien comme miens vous offrir ces souspirs.

Les Diverses poésies nouvelles ne sont autre chose, nous le répétons, qu'un recueil collectif, le premier publié par l'imprimeur rouennais.

- Id. id. 1606. Petitin-12 de 3 ff.n. chiff et 42 p. (plus Diverses poésies nouvelles).
- IV. L'Idée de la République de François de Beroalde, sieur de Verville. En ce poëme est discouru du devoir de chasqu'un, de ce qui conserve la police en son entier, parfait l'estat et monstre à tous selon leur qualité et condition le moyen de bien et heureusement vivre en la société humaine, et se façonner aux bonnes meurs. A Monsieur Du Gast. Paris, Timothée Jouan, M.D.LXXXIIII (1584). In-12 de 10 ff., 102 ff. et 1 ff. (N).
- E. d.: A René Crespin, seigneur du Gast. Poés. lim.: A. de B.; Ester Beauvais, damoiselle Angevine; N. Le Digne; baron de Saché; P. Beautemps; madame du Gast; lat.: F. Gagetius. A la suite: Dialogue de la vertu par François de Beroalde, sieur de Verville, id., id., id. In-12 de 24 ff., E. d.: A Marguerite de Beauvau, dame de Louppy... Poés. lim.: Le Digne (voir V).

Le cat. Taschereau mentionne une éd. de: L'Idée de la République françoise (sic) de... Seconde édition. Paris, Daniel Perier, 1588. Petit in-12.

- V. Dialogue de la vertu, par François de Beroalde, sieur de Verville. Paris, Timothée Jouan, M.D.LXXXIIII (1584). In-12 de 24 p. (N). Ce dialogue accompagne L'Idée de la République, (voir IV).
- VI. De la sagesse, livre premier. Auquel il est traicté du Moyen de parvenir au parfaict estat de bien vivre, remédier aux afflictions, embrasser la Constance, et trouver l'entier contentement selon l'institution Divine. Par Beroalde de Verville. Tours, Jamet Mettayer, M.D.XCIII (1593). Petit in-12 de 6 ff., 104 ff. chiff. et 3 ff. (A).
- E. d.: A la France sig. Selon la fortune la valeur. Poés. lim.: D. Belroze; Jean Barraut de Marvejols en Gevodan; n. s.; lat.: Brisset; Ch. de Chezelles; G. Du Peyrat.
- VII. La Muse céleste de Beroalde de Verville. Tours, Jamet Mettayer, 1593. In-12 de 42 ff. (A). Cet ouvrage (voir I et II) réimprimé ici augmenté de pièces chrétiennes, est suivi d'un petit poème en six chants: De l'ame et de ses excellences, sujet déjà traité par Beroalde de Verville.
- VIII. Aventures de Floride (cinq parties, 4593-1596). La première édition de la 1<sup>re</sup> partie est de Tours, 4593, nous ne l'avons pas rencontrée. Voici la seconde :
- A) Première partie des Avantures de Floride. Reveuë et augmentée. En ceste histoire Françoise on peut voir les différens événemens d'Amour, de Fortune et d'Honneur, et combien sont en fin agréables les fruits de la vertu. Tours, Jamet Mettayer, M.D.XCIII (1593). In-12 de 12 ff. et 244 ff. chiff. (A). Pas de priv.

Il y a des exemplaires, avec une légère différence au titre, portant la date de 1594.

L'édition originale a paru en mai 1593 si on en croit le sonnet de Roland Brisset des poésies lim.: Sonnet au sieur de Verville sur la première édition de la Floride en May; à la suite, du même, vers lat. sur la seconde édition. — Au ff. 211, les Amours de Minerve (sonnets).

E. d.: A Charlotte Adam, dame de La Valière sig. Beroalde. — Poés. lim.: D'Amboise, sieur de Vezeiul; D. G. R. (3 pièces): Roland Brisset; Gassion de Sonan (3 p.); de Barillaud; n. s.; lat.: R. Brisset; J. Gassion de Sonan; Car. Rayn Chazell D.; P. Beautemps.

Quatre poésies de la Ire p. des Aventures de Floride et vingt-trois de la IIe p. forment la partie Gayetez et amours pastorales (ff. 48 à 80) de l'ouvrage suivant :

Le Thresor d'amour où dans des lettres variées selon tous ses divers effects sont pourtraictes les douces furies que ses plus sainctes flames esmeuvent. Avec un Discours du Parfait Amant et une Nuit ennuyeuse. Rouen. Thomas Daré, 4597, in-8 de 4 ff. et 86 ff. chiff. (Cabinet de M. P. Louys).

E. d.: à Henry de Lorraine, marquis de Pont à Mousson, sig. N. R.

Autres éd.: Lyon, Ancelin, 1599; id., 1602; id., 1606.

Le Catalogue de la Bibliothèque d'un amateur de Renouard, attribue ce livre à son homonyme : Nicolas Renouard. Si cette assertion est exacte, il est probable que N. Renouard en a été le collecteur, plutôt que l'auteur.

- Id. Reveuë et augmentée. ld., 1594. In-12 de 12 ff., ff. 1 à 162; Amours de Minerve (sonnets), ff. 163 à 197 et 1 ff. (priv. pour les Aventures de Floride avec la suitte du 30 octobre 1593).
  - ld. Rouen, Thomas Mallard, 1595 (Cat. Taschereau).
- ld. id. De l'invention de Beroalde de Verville. Reveu, corrigé et augmenté par le mesme autheur. Rouen, Raphaël du Petit Val, 1601. In-12 de 12 ff. et 528 p., la dernière n. chiff.
- B) Seconde partie des Avantures de Floride. En laquelle, outre la suitte de l'Histoire, se rencontrent divers succez Vertueux. Rouen, Thomas Mallard, M.D.XCIIII (1594). In-12 de 12 ff. et 576 p. (priv. à Thomas Mallard et Raphaël du Petit Val pour les ler, He et IIIe liv., du 18 sept. 1593).
- E. d. : A Charlotte Adam, dame de La Valière. Poés. lim. : Chauvel ; Marie de Guigné ; L. D. S. M. ; C. A. D. R. ; R. D. P. V. (Raphaël du Petit Val) ; n. s.

Cette seconde partie contient, nous l'avons dit, vingt-trois pièces qui seront reproduites dans Le Thrésor d'amour... Rouen, Thomas Daré, 1597.

- Id. Tours, Georges Drobet, 1594. Reveuë et augmentée. In-12 de 10 ff. et 206 ff. (N). Le quatrain de Raphaël du Petit Val, de l'édition précédente, a été supprimé, il est remplacé par une petite pièce latine de Gabr. Carlonius.
  - Id. id. 1601. In-12 de 12 ff. et 576 p.

Dans cette édition les vers lat. de Gabr. Carlonius ont disparu, par contre, il y a le quatr. sig. R. D. P. V. (Raphaël du Petit Val).

- C) Troisiesme partie des Avantures de Floride. En laquelle on recognoist par événemens divers les punitions de ceux qui ont voulu contrevenir à l'Honneur. Rouen, Thomas Mallard, M.D.XCIIII (1594). In-12 de 12 ff. et 572 p. chiff. (Le priv. daté de Rouen, 18 sept. 1593, est donné à Thomas Mallard et à Raphaël du Petit Val).
- E. d.: A Charlotte Adam. Poés. lim.: Raphaël du Petit Val; Brisset; de Sonan (3 pièces dont une à la fin du vol.); P. I. D. G. P.; de la Grange-Rivière, conseiller à la Cour; latines: Brisset.
  - Id. Tours, J. Mettayer, 1594. In-12 (Cat. Taschereau).
- Id. De l'invention de Beroalde de Verville. Reveu, corrigé et augmenté... Rouen, Raphaël du Petit Val, 1601. In-12 de 12 ff. et 572 p. chiff. (N).
- D) L'Infante déterminée qui est le quatriesme des Avantures de Floride, où se voyent plusieurs trophées de la Vertu triomphante du Vice. Par Françoys Beroalde sieur de Ver-ville (sic). A Lyon, pour Matthieu Guillemot, libraire à Paris... M.D.XCVI (1596). In-12 de 6 ff. et 269 ff. (priv. du 5 avril 1596).

L'Infante déterminée, qui est le quatriesme des Avantures de Floride, où se voient plusieurs trofées de la Vertu triomphante du Vice. Tours, Sébastien Molin, M.D.XCVI (1596). In-12 de 6 ff. et 271 ff.

Id. Rouen, Th. Reinsart, 1601. In-12.

Quatriesme partie des Avantures de Floride qui est l'Infante déterminée. Ou se voyent plusieurs trophées de la Vertu triomphante du Vice. De l'invention de Beroalde de Verville. Reveu, corrigé et augmenté par le mesme autheur. Rouen, Raphaël du Petit Val, 1601. In-12 de 6 ff. et 382 p. chiff. (N) (le priv. accordé le 5 avril 1596 à Sébastien Molin et à Mathieu Guillemot est cédé par eux à Raphaël du Petit Val le 21 juin 1601).

- E. d.: A mademoiselle Marigni Brochard. Poés. lim.: R. Brisset; l. Jumel T; E. Papillon, C.; C. D. L. Fauvelaye; D. Bauduyn, C.; Baudry D.
  - Id. Rouen, Th. Reinsart, 1601. ln-12.
- E) Le Cabinet de Minerve auquel sont plusieurs singularités, Figures, Tableaux, Antiques, Recherches saintes, Remarques sérieuses, Observations amoureuses, Subtilités agréables, Rencontres joyeuses et quelques histoires meslées ès advantures de la Sage Fenisse patron du Devoir. Par Beroalde de Verville. Tours, Sebastien Molin, M.D.XCVI (1596). In-12 de 12 ff. et 289 ff. (le dernier par err. 288) (priv. du 27 juin 1596 accordé à S. Molin et à M. Guillemot).
- E. d.: A Pierre Brochard, seigneur de Marigni, conseiller du roy. Poés. lim.: Fauvelaye; Brisset: Pauneau; Guy de Tours; Chauvel; lat.: Car. Rayn, Chezelle. D.
- Id. id. Paris, Matthieu Guillemot, 1596. In-12 de 12 ff. et 289 ff. (le dernier par err. 288) (N).
  - Id. id. Rouen, G. Vidal, 1397. In-12 de 6 ff. et 254 ff. chiff.
- Id. id. Reveu, corrigé et augmenté par le mesme Autheur. De l'invention de Beroalde de Verville. Rouen, Raphaël du Petit Val, 1601. In-12 de 12 ff. et 289 ff. chiff.
  - Id. id. Rouen, Théodore Reinsart, 1601. In-12.

Cinquiesme partie des Avantures de Floride, qui est le Cabinet de Minerve. Auquel sont plusieurs singularitez, Figures, Tableaux, Antiques, Recherches saintes, Remarques sérieuses. Où se voyent plusieurs trophées de la Vertu triomphante du Vice. De l'invention de Beroalde de Verville. Rouen, Théodore Reinsart, 1604. In-12 de 12 ff. et 289 ff. (le priv. accordé à Sébast. Molin et à Matt. Guillemot du 5 avril 1596 est cédé à Raph. du Petit Val le 21 juin 1601).

- Id. Reveu, corrigé et augmenté par le mesme Autheur. Rouen, Raphaël du Petit Val, 1601. In-12 de 12 ff. et 289 ff.
- IX. Le restablissement de Troye, avec lequel parmy les hazards des armes se voyent les amours d'Æsionne, ses jalousies, desespoirs, esperances, changemens et passions que les succes balancent par la Vertu. De l'invention de Beroalde de Verville. Tours, Sébastien Molin, M.D.XCVII (1597). In-12 de 2 ff. et 475 p. chiff. (A).
  - E. d.: A François de la Guesle, archevêque de Tours, sig. Beroalde. Poés. lim.: R. Brisset.

Cet ouvrage a été remis en circulation avec un nouveau titre :

Les amours d'Æsionne, où se voyent les hazards des armes, les jalousies, desespoirs, esperances, changemens et passions que les succez balancent par la vertu. De l'invention de Beroalde de Ver-ville. Paris, Matthieu Guillemot, 1598. In-12.

Cette édition en 475 p. chiff., n'a ni le sonnet de R. Brisset remplacé au verso du titre par l'extr. du priv. du Roy. (Paris, 14 sept. 4597) ni l'épit. déd. à François de La Guesle.

- X. La Pucelle d'Orléans restituée par Beroalde de Verville. Sous le sujet de cette magnanime Pucelle est représentée une Fille vaillante, chaste, sçavante et belle. Tours, Sébastien Molin, 1599. In-12 de 6 ff., 317 ff. et 1 ff. (priv. à Sébastien Molin et à M. Guillemot du 20 mars 1599).
  - Id. Paris, Matthieu Guillemot, 1599. In-12 de 6 ff. et 318 ff. chiff. (A).
- E. d.: A la maréchale de La Chastre, sig. Beroalde. Poés. lim.: D'Amboize, seigneur de Vezeuil conseiller du Roy, maistre des requestes...; Brisset; n. s.; lat.: Barentin. A la fin: Mahoudeau; de Nancel; Fauvelaye; Pauneau.
- XI. Les Tenebres qui sont les lamentations de Jérémie (en vers). Par le sieur de Verville. Paris, Matthieu Guillemot, 1599. In-12. Titre et 25 p. chiff.
- Les p. 1 à 10 ont pour titre courant Les Muses françoises; cette petite plaquette accompagne, en effet, la Seconde partie des Muses françoises ralliées de diverses parts, A mademoiselle de Guise. Paris, Matthieu Guillemot, 1600.
- XII. L'Histoire d'Herodias, tirée des monumens de l'antiquité. Icy se verront les essais de l'impudence effrenée après le vice attirans les punitions divines sur les esprits de rebellion. Tours, Sébastien Molin. M.D.C. (1600). In-12 de 6 ff. et 481 p. (A).
- E. d.: A Jacques de la Guesle, procureur général, sig. Beroalde. Poés. lim.: R. Brisset; Guy de Tours; La Fauvelaye; P. Forget de la Picardière.
- XIII. L'Histoire des vers qui filent la soye en cette Serodokimasie ou recherche de ces Vers est discouru de leur naturel, gouvernement, utilité, plaisir et profit qu'ils raportent (en vers) : par Beroalde de Verville. Tours, Michel Sifleau, M. D. C. (1600). In-12 de 24 ff. (N).
- E. d.: A Messieurs de Tours. Poés. lim.: La Picardière Forget; M. Bataille, sieur du Buisson; de B., sieur de la Roche F.; Guy de Tours; C. de d'Aillée F.
- XIV. Le tableau des riches inventions couverts du voile des feintes Amoureuses, qui sont representees dans le Songe de Poliphile. Desvoilees des ombres du Songe et subtilement exposées. Par Beroalde. Paris, Matthieu Guillemot, 1600. In-4 de 20 ff. dont 1 bl., 154 ff. chiff. et 6 ff. (N).
- E. d.: A Pierre Brochard, seigneur de Marigny, sig. Beroalde.—Poés. lim.: Guy de Tours; de Hurel; Nic. Le Digne; n. s.; ital. et trad. sig. *Coelum non Solum*. (J. P. de Mesmes).
  - Id. id. 1606. In-4.

Beroalde de Verville, dit Nicéron, n'a fait que revoir la traduction de Jean Martin à laquelle il a changé fort peu de choses.

XV. L'Hermitage d'honneur.

Ouvrage perdu cité par G. Colletet dans sa notice sur Beroalde de Verville.

- XVI. L'Histoire véritable, ou le Voyage des Princes fortunez. Divisee en IIII entreprises. Par Beroalde de Verville. Paris, Pierre Chevalier, 1610. Petit in-8 de 16 ff. y compr. le frontispice gr. par Léonard Gaultier, 793 p. chiff. et 8 ff. dont 1 carte et 1 bl. (A).
- E. d.: A la Royne, sig. Beroalde. Poés. lim.: N. de Digne; N. Chauvet, Blaisois; Roland Brisset; à la fin: N. E. Nicole Estienne; de Sonan; I. de Castaigne.

Le frontispice gravé porte Le Voyage des Princes fortunez, œuvre stéganographique recueilli par Beroalde. Il y a des exemplaires avec l'adresse Paris, Claude de la Tour, 1610.

XVII. Le Palais des Curieux. Auquel sont assemblees plusieurs diversitez pour le plaisir des

Doctes, et le bien de ceux qui désirent sçavoir. Paris, veuve M. Guillemot et S. Thiboust, M.DC.XII (1612). In-12 de 8 ff. et 584 p. (priv. du 5 novembre 1611).

E. d.: A M. le Vasseur, sig. Beroalde. — Poés. lim.: La Regnerie; Henry de Rouchas.

XVIII. Le Moyen de parvenir. Œuvre contenant la raison de tout ce qui a esté, est, sera. Avec démonstrations certaines necessaires, selon la rencontre des effets de Vertu. Et adviendra que ceux qui auront nez à portrr (sic) lunettes s'en serviront : ainsi qu'il est escrit au Dictionaire à dormir en toutes langues. S. Recensuit Sapiens ab A., ad Z. Nunc ipsa vocat res, Hac inter (sic) est Æneid. IX, 310 (Fleuron). Imprimé ceste année (vers 1620). In-12 de 972 p. plus un ff. pour le titre (la dérnière p. 672 au lieu de 972), pag. très irrég. Deux lacunes 335 à 338 et 423 à 434 réduisant le nombre de pages à 960.

Cette édition originale, décrite par M. Ch. Royer, a été remise en circulation avec un titre rafraichi qui porte Reveu, corrigé et augmenté.

Id. id. In-12 de 2 ff. pour le titre et le quatrain : Si Madame... et 617 p., en réalité 593 p., la pag. saute de 168 à 179, de 562 à 575, de 598 à 601 (N).

La Bibl. nat. possède de cette édition un expl. annoté par La Monnoye.

- Id. id. In-12 de 1 ff. de titre et le quatrain au verso, et 617 p. (593 p.), la pag. saute de 168 à 179, 391 à 402, 571 à 574, 598 à 601.
  - Id. id. In-12 de 1 ff. de titre et 500 p. (vers 1640).
  - Id. id. In-12 de 2 ff. et 691 p.
    - Id. id. ln-12 de 2 ff., pp. 5 à 432 (vers 1640).
    - Id. id. In-12 de 439 p. en tout (Elzevir) (vers 1650).
    - Id. id. ln-12 de 623 p. en tout (vers 1650).
    - Id. id. In-12 de 348 p. (vers 1698).

Le même sous les titres :

- A) Le Coupecu de la mélancolie, ou Venus en belle humeur. A Parme, chez Jacques Le Gaillard, M.DC.XCVIII (1698). In-12 de 348 p.
- B) Le Salmigendis ou le Manège du Genre Humain. A Liège, chez Louis Refort, M.DC. XCVIII (1698). In-12 de 348 p.

Le Moyen de parvenir. Nouvelle édition, corrigée de diverses fautes qui n'y étoient point et augmentée de plusieurs autres. A Chinon, chez François Rabelais, ruë du grand Bracquemart, à la Pierre Philosophale. L'année Pantagrueline. Petit in-12 allongé.

T. I: 6 ff. y compris le titre et 239 p.; T. II: 1 ff et 246 p.

- Id. (au titre : De l'imprimerie de, au lieu de : Chès). In-12 de 4 ff. et 544 p. ll y a des expl. divisés en 2 vol.
  - Id. Grand in-12: T. I: 6 ff. et 267 p.; T. II: pp. 268 à 542 non compris le titre.

Le Moyen de parvenir : contenant la raison de tout ce qui a été, est, sera. Dernière édition Exactement corrigée et augmentée d'une Table des Matières. Nulle part 100070032. In 12. T. I : 6 ff. et 239 p.; T. II : 4 ff. et 260 p.

| Id. 100070034 | 2 | vol. | in-12. |
|---------------|---|------|--------|
|---------------|---|------|--------|

Id. 100070038 id.

Id. 100070039 id.

Id. 100070047 id.

ld. 100070054 id.

Le Moyen de parvœnir. Nouvelle édition A\*\*\*\*\* 100070057. In-12. T. I: 2 ff., dont un pour le fr. gr. qui contient le nom et le portr. de Beroalde de Verville (pour la pr. fois), 76 p. et 335 p.; T. II: 1 ff., 52 p. et 330 p.

Id. 100070073 2 vol. in-12.

Id. Londres, 1781 3 vol. petit in-12.

Id. Londres, 1786 3 vol. in-12.

Enfin au XIX<sup>o</sup> siècle, le *Moyen de Parvenir* a été réimprimé par P. Lacroix, 1841, par le libraire Wilhelm, 1870-1872, par Charles Royer, 1896, etc.

A cette liste des ouvrages de Beroalde de Verville il convient d'ajouter :

XIX. Théâtre des Instrumens Mathématiques et Méchaniques de Iaques Besson Dauphinois, docte Mathematicien. Avec l'interprétation des Figures d'iceluy, par François Beroald (sic). Lyon, Barthelemy Vincent, M.D.LXXVIII (1578). In folio. Fr. et 60 pl. (N).

E. d.: A François d'Hastings, sig. François Beroald. — Poés. lim.: Le Digne (avec sa devise Heur de Labeur).

Id. id. 1579. In-folio.

Id. id. Genève. Jacques Chouët et Jean de Laon, 1594. In-folio.

Id. id. Plus en ceste dernière édition ont esté adjoustées additions à chacune figure. Lyon, Jacques Chouët, 1594. In-folio.

Id. id. 1596. In-folio.

Id. id. 1597, In-folio.

Cet ouvrage a été trad. en latin, 1578 ; en italien, 1582 ; en allemand, 1595 ; en espagnol, 1602.

XX. Le Blason des Armoiries, Auquel est monstrée la manière de laquelle les Anciens et Modernes ont usé en icelles. Traicté, contenant plusieurs Escus differens, par le moyen desquels on peut discerner les autres et dresser ou blasonner les Armoiries. Lyon, Claude Ravot, 1579. In-folio de 6 ff. et 120 p. (Lyon).

Au verso du titre : quatrain sig. F. Beroald. Dans les poés. lim. : le quatrain déjà cité et une ode de 14 st. de 5 v. sig. Beroald, ces dernières strophes suivies de la devise Musa fælicitas altera.

E. d.: A Monsieur de Langes, sig. Hiérosme de Bara, datée de Lyon 10 mars 1579.

A la p. 119 un sonnet sig. P. M. (Pierre Manson).

Id. Reveu, corrigé, Amplifié par l'auteur avec augmentation de plusieurs armoiries tant anciennes que modernes. Lyon, Barthelemi Vincent, 1581. Petit in-folio de 6 ff. et 248 p. Mêmes pièces lim. que 1579 plus un sonnet sig. L. M. S. à Hiérosme de Bara.

Le sonnet sig. P. M. dans 4579 porte ici Pierre Manson.

Id. id. Paris, Nicolas Gilles, 1597. Petit in-folio.

M. Charles Royer, à qui nous empruntons les détails ci-dessus, a eu la preuve que Beroalde de Verville a longuement collaboré à cet ouvrage. D'un exemplaire de l'éd. de 1597, annoté par Beroalde de Verville, il résulte que Bara a été l'inventeur, et Beroalde de Verville le rédacteur.

Voici maintenant un ouvrage inconnu des biographes de Beroalde de Verville cité par Quérard (Supercheries littéraires dévoilées) et par l'abbé Mercier de Saint Léger dans les notes manuscrites dont il a enrichi un exemplaire des Bibliothèques françoises de La Croix du Maine et de Du Verdier (éd. Rigoley de Juvigny), T. II, p. 160, qui est à la Bibliothèque nationale :

XXI. Aventures d'Ali-el-Moselan (Nicolas Flamel) surnommé dans ses conquêtes Stomnal Calife (Nicolas Flamel) de Tepisone (Pontoise) au Païs de Sterplie (à sept lieues de Paris), trad. de l'arabe de Rabi El Ulloe de Deon (Beroalde de Verville). Paris, 1582. In-12.

Beroalde de Verville a mis quelques pièces en tête des ouvrages de ses amis :

Essais de Hiérosme d'Avost, de Laval, 1584; Les premières œuvres de Philippe Desportes, 1585; Le premièr livre du théâtre tragique de Roland Brisset, 1589; Les premières œuvres poétiques de Guy de Tours, 1598 ou 1599; Recueil des premières œuvres chrestiennes de N. Le Digne, 1600; Les Fleurettes de N. Le Digne, 1601; Les amours de Paris et d'Œnone, de Guy de Tours, 1602; Le jardin et cabinet poétique de P. Contant, 1609.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 ont reproduit 10 pièces de Beroalde de Verville :

| MUSES INCOG., 1604.                             | Quatrain (p. 56) (1).                                                         | Ce quatrin est fort magnifique (n. s.).            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| MUSE FOL., I LIV., 1603.                        | Le jeu du volant ou Gruau<br>(ff. 42).                                        | Dans les secrets détours où l'amour nous [promène. |
| LE SANDRIN, 1609.                               | Récit des nopces de Charlot<br>et de Lauriette (prose et<br>vers, ff. 4) (3). | Floride et Minerve contentes (n. s.).              |
| MUSES INCOG., 1604.                             | (Quatrain, p. 57) (2).                                                        | Garde-toy, va te retirer (sig. B. de V.).          |
| Id.                                             | ( Id. , p. 57) (2).                                                           | Mon veau mort est bien plus fertile (n. s.).       |
| Id.                                             | ( Id. , p. 54) (2).                                                           | Mon vers est procédé d'un veau (n. s.).            |
| MUSE FOL., I LIV., 1600.  CABINET SATYR., 1618. | Le Pallemail (Stances) (ff. 35) (4).                                          | Nous sommes trois passans qui demandons [logis.    |
| MUSE FOL., 1 LIV., 1600.                        | L'Alchemiste (ff. 38).                                                        | On dit qu'en ce pays les dames ont envie.          |
| MUSES INCOG., 1604.                             | (Quatrain, p. 54) (2).                                                        | Si mon vers procède d'un veau (n. s.).             |
| LE SANDRIN, 1609.                               | Les amours de Mauricette<br>et d'Ourson (prose et<br>vers, ff. 43) (5).       | Tandis que Floride et Faramond (n. s.).            |

<sup>(1)</sup> Ce quatrain aurait été fait par Beroalde de Verville en réponse à un quatrain fait contre son poème des vers à soye, il est donné à Malherbe dans les Délices satyriques, 1620, et la Quintessence satyrique, 1622.

<sup>(2)</sup> Quatrain en réponse à un quatrain contre son poème de vers à soye.
(3) Ce récit est tiré du T. II, 2° liv. des Aventures de Floride, chap. IX, de Beroalde de Verville. Il est précédé dans Le Sandrin d'une gravure avec un quatrain : Floride ayant, par ses braves discours.

<sup>(4)</sup> Tiré des Souspirs amoureux, 1583. Cette pièce n'a pas été reproduite dans l'éd. du Cab. satyr. 1619.
(5) Tiré des Aventures de Floride. T. I. Cette pièce est précédée d'une gravure avec un quatrain : Mauricette et Ourson en traitant leurs amours.

MUSES INCOG., 4604.
SATYRES BAST., 1615.

Quatrain (p. 59 et ff. 77) (1). Un Alquemiste tout nouveau (sig. B. de V.).

A consulter : Notices mises en tête des éditions modernes du Moyen de Parvenir, particulièrement celle de M. Ch. Royer.

## BERTAUT (Jean).

Pour la notice bio-bibliographique sur ce poëte, voir Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

MUSES GAIL., 1609. Regrets... (ff. 61) (2). L'ennuy dont mon âme est blessée (n. s.).

Id. Chanson (ff. 64) (3). Quand j'ydolatrois vos beaux yeux (n. s.).

## BERTHELOT

Le biographe est peu documenté sur le normand Pierre Berthelot. Il était jeune en 1605 si on en croit L'Estoille, et on sait qu'il fut un des cyniques de son époque. Avec Regnier, Motin, Sigognes, Lespine, etc., il a été chez lui à la Pomme de Pin et dans les cabarets les plus notoires de la ville de Paris. M. Ernest Courbet est le seul érudit qui en ait dit quelque chose qui vaille la peine d'être rapporté, aussi nous bornons-nous à le citer et à le compléter :

« Regnier était lié avec d'audacieux railleurs, les uns fort bien en cour, les autres en bonne route. Cette école satirique, qui s'attaquait avec une étrange violence à tous les personnages ridicules, donnait beaucoup de soucis à Malherbe. Elle avait à sa tête Motin, Sigognes, Regnier et Berthelot. Motin et Regnier étaient protégés du roi; Sigognes, gouverneur de Dieppe, était le secrétaire de la marquise de Verneuil; Berthelot, qui n'avait aucune attache officielle, s'était rendu important par son audace et sa pétulance. Il prit à partie Malherbe, se moquant du poète et de ses amours, en termes d'une crudité inouïe. Malherbe, pour imposer silence à ce rimeur qui l'attaquait dans sa galanterie, dans ses vers et dans sa noblesse, sur quoi il était fort chatouilleux, fit administrer des coups de bâton à Berthelot par un gentilhomme de Caen du nom de La Boulardière. Il espérait avoir ainsi raison d'un mauvais plaisant, mais l'admirée de Malherbe, la vicomtesse d'Auchy, ayant donné son approbation à la bastonnade, Berthelot se vengea durement. Il poursuivit la dame de ses sarcasmes (4) et pour lui rendre plus piquantes les railleries qu'il

<sup>(1)</sup> Cette pièce qui a cinq quatrains dans les Muses incog., 1604, n'en a plus que deux dans les Satyres bast., 1615.

<sup>(2)</sup> Voici le titre de cette pièce : Regrets d'un serviteur contre sa dame infidèle... Stances. Elle avait paru sans signature sous le titre de Chanson dans la seconde partie des Muses françoises ralliées de diverses parts. A Mademoiselle de Guise, Paris, Matthieu Guillemot, 1600, in-12, p. 478 ; c'est la première version de la pièce : L'ennuy qui tourmente ma vie.

<sup>(3)</sup> Cette pièce est sous deux formes dans les Muses ralliées de 1603 : Quand j'idolatrois vos beaux yeux. ff. 9° et Quand premier je veis vos beaux yeux, ff. 168°. Sous cette dernière forme elle se lit dans les Muses ralliées, 1599, et dans les Fleurs des plus excellents poètes de ce temps, troisième édition, 1601. Dans le Temple d'Apollon, 1611, et dans le Cabinet des Muses, 1619, elle n'est plus signée Bertaut mais Trellon.

<sup>(4)</sup> Voir le sonnet : Quand Polydor (Malherbe) fringa la dame putassière, etc.

propageait contre elle, il en empruntait le texte aux pièces mêmes où Malherbe exaltait les mérites de la vicomtesse (4). Regnier eut à son tour à souffrir de la turbulence de Berthelot. La chronique scandaleuse ne dit pas de quel côté venaient les torts, mais il est à remarquer que, dans l'ode où Sigognes a rapporté le combat des deux poëtes (2), Regnier joue constamment le rôle de l'agresseur vis-à-vis de son adversaire :

Berthelot de qui l'équipage Est moindre que celuy d'un page.

Sur luy de fureur il s'advance Ainsi qu'un pan vers un oyson, Ayant beaucoup plus de fiance En sa valeur qu'en sa raison Et d'abord luy dict plus d'injures Qu'un greffier ne faict d'écritures.

Berthelot avec patience Souffre ce discours effronté, Soit qu'il le fit par conscience Ou de crainte d'être frotté, Mais à la fin Regnier se joue D'approcher la main de sa joue.

Aussitost de colère blesme,
Berthelot le charge en ce-lieu
D'aussi bon cœur comme en caresme
Sortant du service de Dieu
Un petit cordelier se rue
Sur une pièce de morue.

- » Cette grande querelle eut lieu en 1607. Elle n'est point une lutte entre ennemis, la longanimité de Berthelot en fait foi. Elle paraît plutôt une scène de reproches, changée par la vivacité irréfléchie de l'un des acteurs en scène de violence. Une raison sérieuse peut-être invoquée en ce sens. Deux ans après cet incident, en 1609, un livre publié à l'instigation de Berthelot, les *Muses gaillardes*, contient pour la première fois le récit du combat, et, par égard pour le poëte battu, les noms des lutteurs ont été changés, ils s'appellent Barnier et Matelot.
- » L'école satirique, dont les maîtres ont été désignés plus haut, est aujourd'hui tombée dans l'oubli. Elle s'est pourtant signalée par la production d'œuvres caractéristiques. On lui doit la publication d'anthologies aujourd'hui fort recherchées des bibliophiles: La Muse folastre, 1603; les Muses incogneues, 1604; les Muses gaillardes, 1609; les Satyres bastardes du cadet Angoulevent et le Labyrinthe d'amour, 1615; le Recueil des plus excellens vers satyriques, 1617; le Cabinet satyrique, 1618; les Délices satyriques, 1620, et enfin le Parnasse satyrique, 1622. Ici encore, Berthelot apparaît dans toute sa pétulance. C'est lui qui est le promoteur de toutes ces œuvres malsaines. Contenu jusqu'à la mort de Motin, son ami, par l'autorité de ce dernier, il donne, à partir de 1616, toute carrière à son avidité de scandale, il accole à l'œuvre de

(1) Avoir le cœur tout plein de flammes.

<sup>(2)</sup> Le combat de Regnier et de Berthelot poëtes satyriques : Inspire moy, Muse fantasque.

Regnier, qu'il proclame ainsi le maître du groupe, les pièces qui entreront plus tard dans le Cabinet satyrique et ne s'arrête enfin, après la publication du Parnasse, que devant l'arrêt qui le frappe avec Théophile, Colletet et Frenicle. »

Mr E. Courbet s'est trompé en faisant de Berthelot le collecteur de la Muse folastre. 1600-1603-1607, etc., anthologie des poètes de la région arrosée par la Loire, des Muses incogneues. 1604, recueil libre de Guy de Tours, du Labyrinthe d'amour, 1610. qui est l'œuvre de Henri Fornier, sieur du Clos, conseiller au présidial d'Orléans, des Muses gaillardes, 1609, d'Anthoine du Brueil, des Satyres bastardes du Cadet Angoulevent, 1615, et du Recueil des plus excellans vers satyriques, 1617, d'Anthoine Estoc. Il en est certainement de même pour le Cabinet satyrique dont le collecteur a été un parent de Sigognes, pour les Délices satyriques et pour le Parnasse satyrique, machine de guerre dirigée contre Théophile de Viau. L'érudit éditeur des Œuvres de Mathurin Regnier est passé à côté de la vérité en attribuant également à Motin et à Berthelot les éditions du grand satirique publiées en 1614, en 1616 et 1617. Motin a dû mourir à la fin de 1613 ou dans les premiers mois de 1614 (1); pour Berthelot s'il était bien en vie - ce qui est certain - rien ne prouve qu'il ait participé aux éditions en question, tout porte à croire le contraire. En effet, les pièces qui accompagnent les Satyres du sieur Regnier ne sont suivies d'aucune signature, une a pour titre L'Adieu de Berthelot, et on peut se demander pourquoi ce poète aurait mis son nom en tête de cette pièce en négligeant de signer les autres, au moins celles qui lui appartenaient en propre. Pour nous les éditions des Satyres de Regnier, de 1614 à 1617, ont été l'œuvre d'Anthoine du Brueil et des libraires avec qui il avait partagé son privilège, ce sont eux qui les ont corsées de pièces cyniques à seule fin d'en faciliter l'écoulement dans un public toujours friant des nouveautés un peu salées.

La vérité c'est qu'on ignore tout de la vie de Berthelot de 1612 à 1620, nous n'avons guère pour les années antérieures que peu de chose à ajouter à la notice de M. E. Courbet: Un cantique composé sur le martyre des Innocents: Donc pour éviter les cruautez d'un Prince dans le T. I du Parnasse, 1607, et un sonnet égaré dans les poésies liminaires de: Il ritratto del Serenissimo don Carlo Emanuello duca di Savoia, panegirico del Marino. Al Figino... In Venetia, M.D.CVIII (1608), et signé Pierre Berthelot:

Celuy qui d'un Troyen eschapé du naufrage Descrit avec tant d'art et tant d'affection La Piété, l'Amour, et la perfection Faict que pour estre ingrat une amante l'outrage.

Ce Grec tant renommé qui nous dépeint la rage D'un enfant de Thétis remply d'ambition Qui sur le corps d'Hector lascha sa passion Par un charme inventé faict tort à son courage.

<sup>(1)</sup> La dernière pièce signée de Motin se lit dans les sf. prél. du Second livre d'Airs de Cour. A quatre et cinq parties. Par P. Guedron... Parie, Ballard, 1613. In-16 oblong.

L'un ny l'autre n'ont sceu louer entièrement Celuy qu'on voit servir à leur vers d'argument, Marino recognois à quoy ta Muse aspire.

Bien que ton style soit sur Parnasse advoué Charles doit seulement des Dieux estre loué, Mais parmy les mortels, il suffit qu'on l'admire.

Ce sonnet nous prouve que Berthelot s'était lié avant 1609 avec Marino en compagnie de Laugier de Porchères et de Scipion de Grammont, ce qui laisserait supposer un voyage de ce poète italien à Paris en 1607 ou 1608 alors que ses biographes ne parlent que de son séjour dans cette ville de 1615 à 1623 (1).

Nous retrouvons un instant Berthelot en 1620 avec l'édition des Délices satyriques (seconde partie du Cabinet satyrique). Une phrase énigmatique de l'Avertissement au Lecteur de ce recueil plus que libre ferait supposer qu'il était mort à cette époque : « Or, entre ceux qui ont atteinct, de nostre temps, un but de ceste perfection, les sieurs Sigognes, Regnier, Motin, Berthelot (et autres que, pour estre encore vivants, je désire passer soubs silence) semblent avoir osté à nos nepveux l'espérance de mieux faire en ceste sorte d'escrire... ». Il n'en était rien cependant, car Berthelot devait être compromis, au lendemain de la publication du Parnasse satyrique, dans le procès du libertinage. Le 11 juillet 1623, à la requête du procureur général Mathieu Molé, la Cour de Parlement ordonnait son arrestation ainsi que celle de Théophile, de Colletet et de Frenicle et le 19 août suivant un arrêt était rendu condamnant par contumace Berthelot à la pendaison, Théophile au feu et Colletet au bannissement pour neuf années. Cet arrêt recut immédiatement son exécution : Berthelot fut pendu en effigie en un tableau attaché à une potence. Il n'a plus été question de lui dans le second procès intenté à Théophile après son arrestation au Catelet le dimanche 17 septembre et son transfert dans la tour de Montgommery le jeudi 28 septembre 1623 à 5 h. du soir. On doit supposer avec raison que Berthelot est mort entre le 19 août et le 4 octobre, c'est-à-dire avant l'ouverture de la nouvelle instruction.

Bibliographie. — Les œuvres de Berthelot n'ont pas encore été réunies. On lui a attribué à tort l'ouvrage suivant d'un homonyme, peut-être un de ses parents, ou son fils, s'il a été marié: Les souspirs amoureux du sieur Berthelot. Paris, Cardin Besongne, 1646. In-8. 2 ff. dont le titre, 130 p. chiff. et 1 ff. pour le priv. (Recueil de diverses poësies).

Ce recueil n'a pas paru isolément, il forme la seconde partie du *Nouveau recueil des bons vers de ce temps. Paris, Cardin Besongne, 1646*, dû à Du Pelletier. — Les vers amoureux de Berthelot II sont aussi froids que ceux de son aîné étaient égrillards.

Le Ms 534 du Musée Condé à Chantilly renferme deux pièces inédites de Berthelot dont une est une imitation de Marino :

<sup>(1)</sup> L'influence de Giambattista Marino sur la littérature française dans la première moitié du XVII- siècle par Charles W. Cabeen, Grenoble, 1904. — En 1616, Toussainct du Bray a publié une édition en italien des Epithalami dont l'épître dédic. sig. I. cavalier Marino, dédiée au maréchal d'Ancre, est datée du 15 juin 1616. — Le sonnet de Berthelot est accompagné de deux pièces de Laugier de Porchères et de Scipion de Grammont.

Pièce: Aussi contant ses bons offices (sig. B.). Ode imitée des vers italiens de Marino: Quand le soleil luisant sous l'onde (sig. B.).

Le Tome 488 (ff. 524 et suiv.) des Cinq cents Colbert contient 2 pièces sur la Barbizi (la vicomtesse d'Auchy) et Polidor (Malherbe) qui paraissent appartenir à Berthelot :

Polydor avec sa grand' manche Polydor quatre fois dresse.

Les recueils libres et satiriques renferment 34 pièces de Berthelot, presque toute son œuvre poétique :

Sur un courtisan (p. 57) (1). Ainsi que mille braves chars. DELICES SATYR., 1620. Satyre sur l'inventaire d'un Après avoir chez vous disné (n. s.). MUSES GAIL., 1609. courtisan (ff. 72, 103 et SATYRES REGNIER (s.), 1614. 137) (2). REC. VERS SATYR., (SIG.), 1617. CABINET SATYR., 1618. Stances (pp. 317 et 112) (3). Au milieu des ennuis dont mon âme est la DELICES SATYR., 1620. proye. QUINT. SATYR., 1622. Rép. à l'épig. : Un jour Après qu'elle eut tout à son aise (n. s.). DELICES SATYR., 1620. Margot (pp. 377 et 176). PARN. SATYR. (SIG.), 1622. (Rép.) (ff. 220 et 97) (4). Avoir le cœur tout plein de flammes (n. s.). SUP. BIGARR., 1614. REC. VERS SATYR., 1617. CABINET SATYR., 1618. MUSES GAIL., 1609. Sixain (ff. 403) (5). Beauté dont je me ris quand on dit que [l'amour (n. s.). Mesdisance (p. 233) (6). Ce n'est pas la première fois. QUINT. SATYR., 1622. CABINET SATYR., 1618. Chanson. Chevaliers avantureux. Contre un courtisan. Sa-Craintif comme un cerf qu'on chasse. PARN. SATYR., 1622. tyre (p. 53). Description d'une laideur De beauté nature estoit saoule. DELICES SATYR., 1620. (pp. 7 et 26). QUINT. SATYR., 1622.

(1) Cette pièce en stances se lit également dans le Ms 884 fr. de la B. N., ff. 302 où elle est anonyme.

(2) Cette pièce est signée Bouterouë dans le Rec. des plus excellens vers satyriques, 1617, et dans le Cabinet satyrique, 1618, mais elle est donnée à Berthelot dans le Cabinet satyrique (éd. de 1632 et suivantes).

(3) Cette pièce a treize strophes de 4 vers dans les Délices satyriques, mais les sept dernières ne sont autre chose que les stances de Malherbe du Temple d'Apollon, 1611: Si des maux renaissans avec ma patience. Aussi l'édition de la Quintessence satyrique, 1622, ne donne-t-elle qu'une partie des premières strophes; dans la Quintessence satyrique, 1623, ces stances ainsi que l'épigr. n. s.: Icy gist une paurre femme, sont remplacées par une épigramme: Amour, petit archer vainqueur, qui a été fractionnée en trois dans l'édition du Parnasse satyrique de Poulet-Malassis. Les deux éditions du Parnasse satyrique, 1625, reproduisent l'épig.: Amour, petit archer vainqueur.

Dans le Ms. 534 du Musée Condé à Chantilly, cette pièce est sig. M. c'est-à-dire Motin ou Malherbe.

(4) Ces stances furent composées en rép. à une chanson de Malherbe: Qu'autres que vous soient désirées. Tallemant dit que M: ou plutôt Madame de Bellegarde avait fait ces couplets et que Malherbe les avait raccommodés. Dans le Cabinet satyrique, 1618, elles portent le titre: Rép. aux stances (de Malherbe): Qu'autres que vous soient désirées.

« Despinelle communique à Pierre de L'Estoile la Responce de Berthelot à la chanson de Malherbe le 14 décembre 1606. Mais il semble qu'il s'agisse d'une copie manuscrite. En décembre 1606, Despinelle s'occupait de faire imprimer le Parnasse des plus excellens poètes de ce temps et avait réuni un grand nombre de poésies manuscrites inédites » (P. Louys). — Ms. 884, ff. 167, s. t. anonyme.

(5) Paulin Paris attribue cette pièce à Berthelot, elle aurait été faite contre la vicomtesse d'Auchy, mais elle

figure dans les pièces de Maynard du Recueil des plus beaux vers de 1627.

(6) Voici le titre de cette pièce : Mesdisance d'une vieille sorcière et macquerelle ; quoique sig. Berthelot dans la Quintessence satyrique, 1622, elle est de Jacques Tahureau, et avait paru dans les Sonnets, odes et mignardises amoureuses de l'Admirée, 1554.

| CABINET SATYR., 1618.                             | Huitain.                                                          | Depuis que Madelon m'a veu.                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| QUINT. SATYR., 1622.                              | Ruses de la belle Daphné.<br>Stances (p. 4) (1).                  | Dessous une tendre jeunesse.                        |
| REC. VERS SATYR., 1617.<br>CABINET SATYR., 1618.  | Response. Sonnet (ff. 114) (2).                                   | De toutes les laideurs Francine est la plus [laide. |
| muses gail., 1609.<br>satures regnier (s.), 1616. | D'un sot qui se disoit séna-<br>teur (ff. 76 et 172).             | En attendant que plein de joye (n. s.).             |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1619.                      | )                                                                 |                                                     |
| MUSES GAIL., 1609.                                | Remonstrance (n. p.) (3).                                         | Et quoy, madame Fredégonde (n. s.).                 |
| CABINET SATYR., 1618.                             | )                                                                 |                                                     |
| CABINET SATYR., 1618.                             | Epigramme.                                                        | Fillis veut de ce roc estre précipitée.             |
| DELICES SATYR., 1620.                             | Epigr. (pp. 150 et 190) (4).                                      | Fleurance quand tu fais la belle.                   |
| QUINT. SATYR., 1622.                              | \$                                                                |                                                     |
| DELICES SATYR., 1620.                             | Sonnet (p. 440).                                                  | Jadvisé l'autre jour auprès d'une lumière.          |
| ld.                                               | Sonnet (p. 320) (5).                                              | J'avois passé quinze ans, les premiers de ma vie.   |
| QUINT. SATYR., 1622.                              | Des plaisirs champestres.<br>Sonnet (p. 6) (6).                   | J'ayme dedans un bois à trouver d'aventure.         |
| SATYRES BAST., 1615.                              | ) Epigr. (ff. 108).                                               | Je croyois que Marthe deust estre (n. s.).          |
| CABINET SATYR., (SIG.), 1618.                     | {                                                                 |                                                     |
| DELICES SATYR., 1620.                             | )                                                                 |                                                     |
| PARN. SATYR., 1622.                               | La Jalousie au ballet de<br>Persée et d'Andromède<br>(p. 73) (7). | Je hay (ou Je fuis) la lumière des Gieux.           |
| DELICES SATYR., 1620.                             | Sonnet (pp. 312 et 109).                                          | Je vous demande un don, mais las! per-              |
| QUINT. SATYR., 1622.                              | }                                                                 | [mettez-moy.                                        |
| DELICES SATYR., 1620.                             | ) Sonnet (pp. 298 et 96) (8).                                     | La graine des sots (ou des forests) est plus fer-   |
| QUINT. SATYR., 1622.                              |                                                                   | tile et féconde.                                    |
| DELICES SATYR., 1620.                             | Epigr. (p. 244).                                                  | Lays songe à ta conscience.                         |
| MUSES GAIL., 1609.                                | ) Briscole (n. p.) (9).                                           | L'on m'a dit qu'une Robine (n. s.).                 |
| CABINET SATYR., 1618.                             | }                                                                 |                                                     |
|                                                   |                                                                   |                                                     |

<sup>(1)</sup> Cette pièce donnée à Saint-Luc dans le Nouveau recueil, 1609, est attribuée à de Rosset dans les Délices, 1615.

<sup>(2)</sup> Voici le titre de cette pièce : « Responce à l'antithèse (du sonnet de Malherbe sur les beautez de Calliste), par Barthelot, soubs le nom de Francine. » Calliste, c'était la vicomtesse d'Auchy.

<sup>(3)</sup> Cette ode est sig. B. (Berthelot) dans le Ms 534 du Musée Condé, elle est donnée à Motin dans le Cabinet satyr., 1618, et est anonyme dans le Ms. 884, ff. 160.

<sup>(4)</sup> Ms 884, ff. 275 anonyme.

<sup>(5)</sup> Ce sonnet est sig. par erreur Berthelot dans les Délices satyr., 1620, mais Racan, mieux renseigné, l'a rendu à Malherbe. — Ms 884, ff. 232, anonyme.

<sup>(6)</sup> Ms 884, ff. 232, anonyme.

<sup>(7)</sup> Cette pièce a été donnée à tort à Théophile par Esprit Aubert qui ignorait probablement qu'elle était signée Berthelot dans le *Parnasse satyrique*, 1622.

<sup>(8)</sup> Ce sonnet n'est pas de Berthelot, quoique signé de son nom, il avait paru dans la Muse chasseresse de Guillaume du Sable, 1611 : La graine des fols est plus fertile et féconde.

<sup>(9)</sup> L'Estoille accompagne la transcription de cette mauvaise pièce de l'explication suivante: Un jeune poète nommé Berthelot irrité contre la vicomtesse (d'Auchy) qui lui avait fait donner des coups de baston publia contre elle la suivante mesdisance: On me dit qu'une Robine. Cette pièce est signée par erreur Sigognes dans le Cabinet satyrique, 1618. — Berthelot ne s'en tint pas là il parodia le sonnet de Malherbe sur la vicomtesse d'Auchy: Il n'est rien de si beau comme Caliste est belle du Nouv. recueil, 1609, qui est devenu dans le Rec. vers satyr., 1617: De toutes les beautez Caliste est la plus belle (var.). — Ms 881, ff. 102 anonyme.

| DELICES SATYR., 1620.         | Le Réveilleur, sérénade (p. 172). | Lors que l'astre qui le jour fuit.          |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| MUSES GAIL., 4609.            | L'Adieu (n. p. et ff. 108).       | Marquis puis que le sort desire.            |
| SATYRES REGNIER (S.), 1614.   |                                   |                                             |
| CABINET SATYR., 1619.         | 1                                 |                                             |
| DELICES SATYR., 1620.         | Epigramme (p. 442).               | Monsieur qui taxez l'ordinaire.             |
| DELICES SATYR., 1620.         | Sonnet (pp. 207 n. s. et          | O beau rebondi pour qui je meurs d'envie    |
| QUINT. SATYR. (SIG.), 1622.   | 250) (1).                         | $(n. \ \varepsilon.).$                      |
| DELICES SATYR., 1620.         | Gausserie (p. 190).               | O Ciel, disoit Roland le brave.             |
|                               |                                   | On m'a dit qu'une Robine voir L'on m'a dit. |
| MUSES GAIL., 1609.            | Lettre à un marquis (n.           | Parmy les assaux qu'on me donne (n. s.).    |
| SATYRES REGNIER (s.), 1614.   | p. et ff. 118 et 126) (2).        |                                             |
| REC. VERS SATYR., 1617.       |                                   |                                             |
| CABINET SATYR., (SIG.), 1618. | )                                 |                                             |
| DELICES SATYR., 1620.         | Epigr. (pp. 297 et 96) (3).       | Quand je disne, j'ay porte close.           |
| QUINT. SATYR 1622.            |                                   |                                             |
| DELICES SATYR., 1620.         | Stances (p. 188).                 | Quand on passe la quarantaine.              |
| PARN. SATYR., 1622.           | Sonnet (p. 145) (4).              | Quand Polidor fringa la dame putassière.    |
| Id.                           | Epigr. (p. 432).                  | Quant à moy, si l'on m'asservit.            |
| MUSES GAIL., 1609.            | Desdain (ff. 91 et 211, n. p.     | Sortez du creux d'Enfer, Mégère (n. s.).    |
| SUP. BIGARR., 1614.           | et ff. 144) (5).                  |                                             |
| REC. VERS SATYR., 1617.       |                                   |                                             |
| CABINET SATYR., 1618.         | )                                 |                                             |
| CABINET SATYR., 1618.         | Epigramme (6).                    | Un jour Margot (ou Madelon) prit la mesure  |
| DELICES SATYR. (SIG.), 1620.  | <b>/</b>                          | $(n. \ s.).$                                |
| PARN. SATYR. (SIG.), 1622.    |                                   |                                             |
| MUSES GAIL., 1609.            | Sonnet (ff. 87 et 179) (7).       | Un roy dans les grecques histoires (n. s.). |
| SATYRES REGNIER (S.), 1616.   | <b>*</b>                          |                                             |
| CABINET SATYR., 1618.         |                                   |                                             |
| MUSES INCOG., 1604.           | L'Amour villain (p. 23, ff.       | Venus n'est plus mère d'amour (n. s.).      |
| MUSES GAIL., 1609.            | 51 et 121) (8).                   |                                             |
| SATYRES REGNIER (S.), 1614.   |                                   |                                             |
| CABINET SATYR., (SIG.), 1618. |                                   |                                             |

<sup>(1)</sup> Cette pièce anonyme dans les Délices satyriques, 1620, est signée dans la Quintessence satyrique, 1622.

— Ms 884, ff. 248, anonyme.

<sup>(2)</sup> Cette pièce est sig. Sigognes dans le Rec. des plus excellens vers satyriques. 1617, mais elle est attribuée à Berthelot dans les Satyres Regnier (S.), 1614, et dans le Cabinet satyr., 1618.

<sup>(3)</sup> Cette pièce est sig. Renier (Regnier) dans le Ms 884, ff. 307, et Berthelot dans les Délices satyr., 1620, et la Quint. satyr., 1622.

<sup>(4)</sup> Dans les Ginq cents Colbert, vol. 488, ff. 524, cette pièce a pour titre : de la Barbizi et de Polydor (la vicomtesse d'Auchy et Malherbe). Elle est suivie de deux autres pièces qui doivent être également de Berthelot : Polydor avec sa grand manche ; Polydor quatre fois dresse.

<sup>(5)</sup> Cette pièce est sig. B. (Berthelot), dans le Ms 534 du Musée Condé, par contre, elle est sig. Sigognes dans le Ms 884, ff. 189, de la B. N., dans le Sup. aux Bigarrures, dans le Recueil vers satyr., etc... Elle est répètée deux fois dans les Muses gaillardes, ff. 91 et n. p., la seconde fois elle a sept strophes de plus.

<sup>(6)</sup> Cette épigr. signée dans le Parnasse satyr., 1622 (p. 175), est suivie d'une réponse : Après qu'elle eut tout à son aise qui avait paru dans les Délices satyr., 1620, p. 377. — Ms 884, ff. 294, anonyme.

<sup>(7)</sup> Ms 844, ff. 227, signée.

<sup>(8)</sup> Cette pièce quoique sig. Berthelot dans le Cabinet satyr., 1618, serait de Guy de Tours d'après M. P. Louys, voir p. 12 note 1.

```
Delices satyr., 1620.

QUINT. SATYR., 1622.

CABINET SATYR., 1620.

Delices satyr., 1620.

QUINT. SATYR., 1620.

QUINT. SATYR., 1620.

QUINT. SATYR., 1622.

L'aventure de Sirene. Sa-
Vieille plus vieille que la ruë.

Vous qui portez sur le front.

Chanson.

Voyez un peu comme elle est fine.
```

## BÈZE (Théodore de).

Théodore de Bèze ou Besze, le plus célèbre des réformateurs français après Calvin, né à Vezelay (Bourgogne) le 24 juin 1519 de Pierre de Bèze, bailli de Vezelay, et de Marie Bourdelot. Il eut d'abord pour précepteur Melchior Wolmar et alla ensuite terminer ses études à l'Université d'Orléans. Sa jeunesse ne fut rien moins qu'exemplaire, il négligea les Pandectes pour suivre Catulle et Ovide, comme en témoignent ses Poemata, Paris, Conrad Badius. 1548, in-8 (2). Il fit en 1544 un mariage de conscience — nous dirions aujourd'hui une union libre — avec Claudine Denosse, qu'il régularisa en 1548. Ayant perdu sa femme de la peste en 1588, il se remaria avec Catherine Del Piano, veuve d'un gènois. Bèze a présenté plus tard sa défense, mais l'exagération de son plaidoyer lui ôte beaucoup de sa valeur. Qu'il ait été jeune et libertin, on peut facilement le lui pardonner, il avait comme tout le monde le droit de changer de vie, ce qu'il a fait certainement le jour où il s'est posé en défenseur convaincu de la Réforme, pour tels motifs qu'il lui a plu de choisir (3). Nous ne nous attarderons pas à le suivre dans son existence mouvementée qui se termina le 13 octobre 1605.

L'austère huguenot (deuxième manière) doit souffrir de se voir figurer ici, dans ce Panthéon des libertins, et cela pour une petite pièce inoffensive; ce qui peut le consoler, c'est qu'il y figurerait de droit si on donnait un jour une anthologie des pièces érotiques latines des écrivains français du XVI<sup>e</sup> siècle.

La mort de Théodore de Bèze a été célébrée dans le poème suivant :

L'honneur ou le Besze du sieur de Chalas. A messire Philippes de Mornay, seigneur du Plessis Marly. Avec quelques stances et sonnets sur le trespas de Monsieur de Besze. S. n. de lieu. Par Gabriel Cartier, M.DC.VI (1606). In-4 de 22 ff. n. chiff. (A).

A la suite du poème du sieur de Chalas, au verso du ff. 20 : Stances... par le sieur de Chandieu; ff. 21. Stances... de Christofle de Gamon avec son anagramme Christ fonde ma loge.

<sup>(1)</sup> Ms 884, ff. 215, anonyme.

<sup>(2)</sup> Ces Poemata ont été traduits en 1879 : Les Juvenilia de Théodore de Bèze, texte latin complet avec la traduction complète des épigrammes et des épitaphes et des recherches sur la querelle des Juvenilia par Alexandre Machard, Paris, 1879.

<sup>(3) «</sup> Il y a un détail curieux sur de Bèze, sur les motifs de son apostasie et sur les conversations qu'il eut sur la communion Romaine avec Saint François de Sales, dans la Vie de cet évêque par Marsollier, détail que n'a eu garde de rapporter Antoine de La Faye dans son Discours sur la vie et la mort de Th. de Bèze qui est la seule source ou Bayle ait puisé son article sur cet Hérésiarque. Marsollier nous apprend que Deshayes, envoyé de Henry IV à Genève, s'y lia avec de Bèze, et que dans l'effusion du cœur, lui ayant un jour demandé ce qui l'attachait le plus à la secte des Calvinistes, Bèze, déjà âgé, ne répondit rien, mais qu'ayant fait venir une jeune et jolie fille: Voilà, dit Bèze, la raison la plus convaincante pour moi » (Mercier de Saint-Léger, annotations de la Bibl. franç de La Croix du Maine. T. II, p. 424, B. N.).

Nous ne citerons ici de sa bibliographie que: Abraham sacrifiant, tragédie françoise, Genève Conrad Badius, 1550, petit in-8, réimprimée sous le titre:

Le sacrifice d'Abraham, tragédie françoise séparée en trois pauses, à la façon des actes de comédies, avec des chœurs, un prologue et un épilogue. Paris, Henry Estienne, 1552 (ou 1553). In-8.

Cette tragédie a eu plusieurs réimpressions.

CABINET SATYR., 1618. Epigr. (1).

Hercule desconfit jadis (sig. Motin).

A consulter: Haag (les frères): La France protestante. — Sayous: Les écrivains français de la Réformation. — Doumergue. Jean Calvin. — Douen (0.): Marot et le psautier huguenot. — Moiret (Ch.): Théodore de Bèze (Bul. de la Soc. scient. de l'Yonne, T. LIV, 1900). — Bernus: Théodore de Bèze à Lausanne. — Cartier (Alfred): Les idées politiques de Théodore de Bèze (Bul. de la Soc. hist. et Arch. de Genève, 1900. — Picard (A.): Théodore de Bèze. — Lanson (Gustave). Manuel bibliogr. de la litt. fr. moderne, I (XVI° siècle).

## BLANCHON (Joachim).

On sait peu de chose sur Joachim Blanchon, il était de Limoges et ami de Jean Dorat; on ignore la date de sa naissance et de sa mort. Il avait pris pour devise. De labeur heur.

On trouve dans la *Bibliothèque françoise* de l'abbé Goujet une assez longue analyse des pièces qui composent ses *Premières œuvres poétiques*.

Bibliographie. — 1º Sommaire discours (en vers) de la guerre civile, et diverse calamité de ce temps, faict en dialogue, estans collocuteurs le Monde et le Temps. Par Joachim Blanchon, Limosin. A Monsieur de Pulverel, seigneur de Lavola, Capitaine pour le Roy en son Chasteau de Pierre Ansize, en la ville de Lyon. Paris, Denis du Pré, M.D.LXIX (1569). Petit in 8 de 12 ff. n. chiff. (N).

E. d.: A Monsieur de Pluverel... sig. I. Blanchon. — En dehors du *Discours*, quatre sonnets de Blanchon.

2º Les premières œuvres poétiques de Joachim Blanchon. Au très chrestien Henry III, Roy de France et de Pologne. Paris, Thomas Perier, M.D.LXXXIII (1583). In-16 de 8 ff., 335 p. chiff. et 6 ff. (N), Priv. du 13 juillet 1583.

E. d. (en vers): Au Roy Henri III, sig. I. Blanchon. — Poésies lim.: Jehan de Beaubrueil; Bastier; Martial Guéry; Anthoine Barny; Magdeleine Sautereau; Chastenet; I. Chrestien P. (provençal); poés. latines: Ant. Valet; Jean Dorat; M. G. (Martial Guéry). Dans le cours du vol.: Poés.: M. Du Bourg.

```
SATYRES BAST., 1615.

DELICES SATYR., 1620.

QUINT. SATYR., 1622.

Epigramme (ff. 106, pp. Margot un soir à la lune (n. s.).

151 et 191).
```

A consulter: Goujet: Bibl. franç., T. XIII. - Viollet le Duc: Bibl. poétique.

<sup>(1)</sup> Cette épigramme sur la mort du président Lizet est donnée à Motin dans le Cabinet satyr., 1618, mais le Ms. 1663 de la Bibl. Nat. l'attribue avec plus de raison à Théodore de Bèze; elle figure aussi dans le Jardin d'Epitaphes du P. Guillebaud, 1648 : Epigr. (p. 546) : Hercule fit voler jadis.

# BLENET (Z.) dit le capitaine Bel-Air.

Nous n'avons rien trouvé sur cet émule de Lasphrise et de Trellon.

MUSE FOL., II LIV., 1603. Le testament de Blenet, dit Renversé sur le lict tout emplastré d'ordure. le capit. Bel-Air (p. 96).

## BOISROBERT

François Le Metel de Boisrobert, d'une ancienne famille rouennaise, naquit à Caen dans la paroisse de Froiderue en 1592. Son père Jérémie s'y était retiré à la suite des cours souveraines de la province qui avaient pris parti pour Henri IV contre la ligue. A son retour à Rouen, il se fixa sur la paroisse Saint-Nicolas. Le 27 mai 1613 on le nomma trésorier de cette église. Comme cette nomination n'eut pas d'effet dit M. de Beaurepaire, à qui nous empruntons ces détails, l'idée m'est venue que Jérémie Le Metel aurait bien pu appartenir à la religion protestante. Ce qui est certain c'est que son fils cadet François abjura en l'Oratoire de Paris le 4 octobre 1621 (1) et reçut la tonsure cléricale le 22 novembre 1623. Il fut prieur à la Ferté-sur-Aube dès 1634, abbé de Chatillon en 1638, chanoine de la cathédrale de Rouen et aumônier du Roi. Il mourut en 1662.

Nous ne nous occuperons pas de Boisrobert favori de Richelieu, ni du rôle qu'il a joué dans la fondation de l'Académie française, nous dirons seulement qu'au point de vue des mœurs libertines qu'on lui a prétées, peut-être avec quelque raison, en le mettant au rang de Théophile, de Des Barreaux et de Saint-Pavin qui cependant, suivant nous, n'ont jamais été sodomites, il faut renoncer à faire état de la stance de Théophile dans sa *Prière aux poètes de ce temps*:

Porchères avec tant de samme Pousse les mouvemens de l'âme Vers la route des immortels, Qu'il laisse par tout des matières Où ses vers trouvent des Autels Et les autres des cimetières.

Encore n'ay-je point l'audace De fouler leur première trace; Boisrobert en peut amener

<sup>(1)</sup> La Revue des Sociétés savantes des départements (année 1882, p. 489) a publié le texte latin de l'abjuration de Boisrobert, et une curieuse censure du chapitre de Saint-Ouen de Rouen datée du 2 octobre 1646 sur une de ses poésies qui fut lacérée et supprimée devant lui, mais qu'il a cependant reproduite dans les Epistres en vers et autres œuvres poétiques... 1659, second livre, p. 59, sous le titre : Requeste à Messieurs du chapitre de Rouen en faveur de Mademoiselle de Toussy, étourdie par le voisinage des cloches de leur église.

De plus les archives de la Revue des Sociétés savantes des départements possèdent le texte : 1° de l'acte portant la tonsure cléricale de Boisrobert, 22 décembre 1623 ; 2° de l'acte constatant l'absolution qui lui a été donnée antérieurement à 1624 par le P. Morin de l'Oratoire ; 3° du don que lui a fait le Roi d'un office de maître de deux bateaux entre Rouen et la Bouille, 1625 ; 4° de l'acte constatant l'absolution donnée à Boisrobert par le pénitencier du Saint-Père. 21 janvier 1631 : 5° de ses lettres de diaconat, 2 juillet 1634 ; 6° des lettres d'anoblissement du père de Boisrobert et de ses deux fils, 1636, etc.

Après ses pas toute une presse Qui mieux que moi peuvent donner Des louanges à sa Princesse.

Mr Alleaume avait voulu voir dans la *Princesse* de Boisrobert une allusion aux médisances des contemporains qui donnaient lieu de penser que cette princesse était purement idéale. Il s'est trompé, cette Princesse n'était autre que Henriette de France, fille de Henri IV, qui allait en 1625 devenir l'épouse de Charles 1, roi d'Angleterre. Il va de soi d'ailleurs que Théophile prisonnier, accusé lui-même de sodomie ou de vers prêchant ce vice, n'aurait pas été de gaîté de cœur dénoncer un ami et un confrère et se créer ainsi un nouvel adversaire.

Rappelons que Boisrobert avait envoyé à Des Barreaux une ode qui figure parmi les pièces liminaires de l'édition originale des Œuvres de Théophile, Paris, Billaine, 1621; l'abbé Goujet, (Bibliothèque françoise), lui attribue l'édition rouennaise des mêmes Œuvres, 1626, reproduisant l'ode de Des Barreaux à Théophile mais mutilée de toute la partie (10 str.) dans laquelle Jacques Vallée rapporte son séjour à Boussères (1). Si notre allégation est exacte, Boisrobert aurait agi à l'instigation de son ami l'Illustre débauché, nom sous lequel Chapelain a désigné Des Barreaux dans ses lettres à Balzac.

### Bibliographie. — I. Poésies.

Les premières poésies de Boisrobert ont été insérées dans les recueils collectifs et un grand nombre qu'il a publiées successivement ne se trouvent que là, voir Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVII<sup>e</sup> siècle. Nous ne relevons ici que les pièces imprimées à part et les ouvrages en vers dont il est l'auteur ou l'éditeur :

Le Paradis d'amour. Dédié au ciel. S. l. n. d. In-4 de 4 p., s. n. d'auteur.

Ode à la reine mère sur la victoire du Roy son fils (titre de départ). In-4 de 4 p. chiff., sig. Bois-Robert,

Le grand balet de la Reyne dancé au Louvre le 5 mars de l'an 1623. Paris, R. Giffart, 1623. In-8 de 14 p. (N).

Id. Paris, R. Giffart, 1623. In-8 de 16 p. (N).

Vers pour le ballet des Bacchanales. De l'Imprimerie du Roy, 1623. In-4 de 28 p. (stances de Boisrobert, Théophile, Sorel, etc.).

Les Nymphes bocagères de la forest sacrée, ballet dancé par la Reyne en la Salle du Louvre. Paris, M. Henault. In-8 de 14 p. (N).

Paraphrase sur les sept pseaumes de la Pénitence de David, dediée à la Reyne-Mère du Roy par le sieur de Boisrobert. Paris, Toussainct du Bray, 1627. In-12 de 9 ff. et 40 p. (A).

E. d.: A la Reyne-Mère. — Poés. lim.: Gomberville.

Le songe de Boisrobert à Monseigneur le cardinal de Richelieu. Ode. S. l. n. d. In-4 de 20 p. (Grenoble).

<sup>(1)</sup> Voir sur la mutilation indéniable de cette pièce dans nombre d'éditions de Théophile notre ouvrage : Disciples et successeurs de Théophile de Viau : Des Barreaux et Saint-Pavin. Paris, 1941, p. 96.

Le Parnasse royal, ou les immortelles actions du très chrestien et très victorieux monarque Louis XIII sont publiées par les plus célèbres esprits de ce temps. Paris, Sébastien Cramoisy, 1635. In-4 de 6 ff., dont une estampe repr. Louis XIII à cheval, et 123 p. chiff. — Poés. lim. : J. Baudoin. Ce recueil est suivi de : Palmae regiæ invictissimo Ludovico XIII, regi christianissimo, a præcipuis nostri ævi poetis in trophaeum erectæ. Parisiis, Apud Sebastianum Cramoisy, 1634. In-4 de 4 ff. dont le portr. de Louis XIII, 366 p. chiff. et 1 ff. (N).

Recueil collectif de poésies franç, et lat. publié par Boisrobert et Scipion de Grammont.

Le Sacrifice des Muses au grand cardinal de Richelieu. Paris, Sébastien Cramoisy, 1635. In-4 de 8 ff. dont le port. du card. de Richelieu, 210 p. chiff. et 1 ff. — Poés. lim.: J. Baudoin. A la suite: Epinicia Musarum eminentissimo Cardinali duci de Richelieu. Parisiis, Apud Sebastianum Cramoisy, 1634. In-4 de 12 ff. dont le portr. du Cardinal, 282 p. chiff. et 1 ff. (N).

Recueil collectif de poésies franç, et lat. publié par Boisrobert et Scipion de Grammont.

Stances à la Vierge. Paris, Veuve Camusat, 1642. Iu-4 de 7 p. (Amiens).

A monseigneur le Prince sur la victoire de Monseigneur le duc d'Enghien, son fils. Sonnet : S. l. n. d. (1643). In-folio de 1 ff. (N).

Les Epistres du sieur de Bois Robert Metel, abbé de Chastillon. Dédiées à Monseigneur l'éminentissime cardinal Mazarin. Paris, Cardin Besongne, 1647. In-4 de 10 ff. et 200 p. chiff. A la suite: Autres œuvres poétiques de monsieur de Boisrobert (titre de départ) 47 p. chiff. (N).

E. d.: A Mgr l'éminentissime cardinal Mazarin, sig. Boisrobert, abbé de C. (Chastillon). — Poés. lim.: S. (Scudéry); Gombaut; Maynard; Corneille; lat.: Menage. — Préface de Mascaron.

L'homme sicilien parlant au Chancelier. Caprice. S. l., 1649. In-4 de 7 p. Au verso du titre : portr. gr. de Seguier par Moncornet (N).

Response au Parnasse alarmé. Par l'Académie françoise. S. l., 1649. In-4 de 6 p. (M). Cette rép. est de Boisrobert, *le Parnasse alarmé* est de Gilles Menage.

Sonnets sur la naissance de Monseigneur le Prince, présentez à Madame. Paris, 1650. In-4 de 20 p. s. n. d'auteur.

Attribué à Boisrobert par le Ms. 4411 (M).

A Monseigneur le Prince, sur son glorieux retour. Stances. S. l. n. d. (1651). In-4 de 4 p. (M).

Les épistres en vers et autres œuvres poétiques de M<sup>r</sup> de Bois-Robert-Metel, Conseiller d'Estat ordinaire, Abbé de Chastillon sur Seine. Paris, Augustin Courbé, 1659. In-8 de 10 ff., 307 p. chiff. et 1 ff. (A).

E. d.: A Mgr Fouquet, surintendant des finances et procureur général, sig. Bois-Robert, abbé de Chastillon. — Poés. lim. fr. n. s.; en lat.: Bourdelot. A la p. 247: Autres œuvres poétiques de...

#### II. Théâtre.

Pyrandre et Lisimène ou l'heureuse tromperie. Tragé-comédie (5 actes vers). Par le sieur de Bois-Robert. Paris, Toussainct Quinet, 1633. In-4 de 8 ff. et 103 p. chiff. (A). Priv. du 23 avril 1633.

E. d.: A M. de Cahusac, sig. Bois-Robert. — Cette même pièce a porté successivement les titres suivants: Pyrandre ou l'heureuse tromperie; la belle Lisimène; L'heureuse tromperie.

- Id. Paris, Toussainct Quinet, 1633. In-8 de 8 ff. et 103 p.
- Id. Paris, 1634.
- Id. Paris, Toussainct Quinet, 1642. In-4 de 8 ff. et 103 p.

Les Rivaux amis. Tragi-comédie (5 actes vers). Paris, Augustin Courbé, 1639, In-4 de 4 ff., 123 p. chiff. et 1 ff. (A). Priv. du 28 mai 1638.

E. d.: A Mgr le comte d'Aunan, sig. J. Baudouin. Le priv. indique que cette pièce est de Boisrobert.

Id. 1638. In-4 (d'après Mouhy).

Les deux Alcandres. Tragi-comédie de M. de Bois-Robert... Dédiée à monsieur de Palleteau par le sieur de Bonair. Paris, Antoine de Sommaville et Toussainct Quinet, 1640, In-4 de 4 ff. et 102 p. chiff. (A). Priv. du 3 juin 1640.

E. d.: A M. Chappelain, seigneur de Palleteau, sig. Bonair.

Autre éd. sous le titre : Les deux semblables, comédie. Paris, Toussainct Quinet, 1642. In-4.

Palène. Tragi-comédie (5 actes vers) de M. de Bois-Robert, abbé de Chastillon. Dédiée A Monseigneur de Cinq-Mars. Par le S<sup>7</sup> de Bonair. Paris, Antoine de Sommaville et Toussainct Quinet, 1640. In-4 de 4 ff. et 95 p. chiff. (A).

E. d.: A Mgr de Cinq-Mars, grand escuyer de France, sig. Bonair.

Le couronnement de Darie. Tragi-comédie (5 actes vers). Paris, Toussainct Quinet, 1642. In-4 de 4 ff. et 104 p. chiff. (A). Priv. du 23 décembre 1641.

E. d.: Au comte de Guiche, mareschal de France, sig. Boisrobert.

La même, sous le titre : Le couronnement du Roy Darius. Tragi-comédie. Paris, Toussainct Quinet, 1642. In-4.

- Id. Amsterdam, J. Lescaille, 1666. In-8 de 63 p.
- Id. (trad. en hollandais). Amsterdam, S. Spillehout, 1651. In-4.

La vraye Didon, ou la Didon chaste. Tragédie (5 actes vers). Paris, Toussainct Quinet, 1643. In-4 de 4 ff. et 79 p. chiff. (A). Priv. du 21 juillet 1642.

E. d.: A la comtesse de Harcourt, sig. Boisrober (sic), Abbé de Chastillon.

La Jalouse d'elle-mesme. Comédie (5 actes vers). Paris, Augustin Courbé, 1650. In-4 de 4 ff. et 136 p. chiff. (A). Priv. du 7 avril 1650.

- E. d.: Au marquis de Richelieu, sig. Bois-Robert, Abbé de Chastillon.
  - ld. Sur l'imprimé à Paris, chez Augustin Courbé, 1659. Petit in-8.
  - Id. Suivant la copie imprimée à Paris, 1662. In-12.
  - Id. Amsterdam, 1718. In-12.

La folle gageure ou les divertissemens de la comtesse de Pembroc (5 actes vers). Paris, Augustin Courbé, 1653. In-4 de 6 ff. et 141 p. chiff. (A). Priv. du 28 avril 1653.

- E. d.: A Mgr frère unique du Roy, sig. Bois-robert, abbé de Chastillon.
  - Id. Paris, Augustin Courbé, 1654. In-12 de 6 ff. et 88 p.

Les trois Orontes. Comédie (5 actes vers). Paris, Augustin Courbé, 1653. In-4 de 4 ff. et 119 p. chiff. (A). Priv. du 28 avril 1653.

E. d.: A mademoiselle Martinossy, sig. Bois-Robert, abbé de Chastillon. — Au titre: Les Trois semblables.

Cassandre, comtesse de Barcelone. Tragi-comédie (5 actes vers). Paris, Augustin Courbé, 1654. In-4 de 4 ff., 124 p. chiff. et 1 ff. (A). Priv. du 12 mars 1654.

E. d.: Au duc de Nemours, archevesque et duc de Reims, sig. Bois-Robert, abbé de Chastillon.

Id. Amsteldam (sic), R. Smith, 1654. In-8 de 4 ff. et 88 p. (N).

L'amant ridicule, comédie (1 acte vers) représentée dans le Balet du Roy. Paris, Guillaume de Luine, 1655. In-12 de 14 p. chiff. et 1 ff. (A). Priv. du 16 février 1655.

La belle plaideuse, comédie (5 actes vers). Paris, Guillaume de Luyne, 1655. In-12 de 3 ff. et 112 p. chiff. (A). Priv. du 12 mars 1654.

E. d.: A madame de Ris, première présidente du Parlement de Normandie, sig. Boisrobert, abbé de Chastillon.

Les généreux ennemis, comédie (5 actes vers). Paris, Guillaume de Luyne, 1655. In-12 de 3 ff. et 92 p. chiff. (A). Priv. du 19 décembre 1654.

E. d.: A madame la comtesse de Brancas, sig. Bois-Robert, abbé de Chastillon.

L'inconnue, comédie (5 actes vers). Paris, Guillaume Deluyne, 1655. In-12 de 8 p. chiff. et 87 p. chiff. (A). Priv. du 16 février 1655.

E. d.: Au cardinal Mazarin, sig. Boisrobert, abbé de Chastillon.

Les apparences trompeuses, comédie (5 actes vers). Par le sieur de Bois-robert, abbé de Chastillon. Paris, Guillaume de Luyne, 1656. In-12 de 4 ff. et 110 p. chiff. (A). Priv. du 8 mai 1656.

E. d.: A madame la présidente de Thoré, sig. Boisrobert, abbé de Chastillon.

La belle invisible ou la constance esprouvée, comédie (5 actes vers). Paris, Guillaume de Luyne, 1656. In-12 de 3 ff. et 90 p. chiff. (A). Priv. du 8 mai 1656.

E. d.: A Mgr de Bellièvre, sig. Boisrobert, abbé de Chastillon.

Id. Anvers, Nicolas Ralliot, 1660. In-8.

Les coups d'amour et de fortune, ou l'heureux infortuné. Tragi-comédie (5 actes vers). Paris, Guillaume de Luyne, 1656. In-12 de 4 ff., 86 p. chiff. et 1 ff. (A). Priv. du 8 mai 1656.

E. d.: A M. de Mancini, colonel de la cavalerie françoise, sig. Boisrobert, abbé de Chastillon.

Théodore reyne de Hongrie. Par Monsieur de Boisrobert, abbé de Chastillon. Tragi-comédie (5 actes vers). Paris, Pierre L'Amy, 1657 (ou 1658). In-12 de 6 ff. et 83 p. chiff. (A). Priv. février 1657.

E. d.: A madame (Foucquet) la procureuse générale, sig. Boisrobert, abbé de Chastillon.

En collaboration avec Corneille, Colletet, L'Estoille et Rotrou:

La Comédie des Tuilleries. Par les cinq autheurs (publiée par J. Baudouin). Paris, Augustin Courbé, 1638. In-4.

L'Aveugle de Smyrne, tragi-comédie. Par les cinq autheurs (publiée par J. Baudouin). Paris, Augustin Courbé, 4638. In-4.

Ces pièces ont été réimprimées la même année dans le format in-12 avec fr. gr. ; L'Aveugle de Smyrne a eu une troisième édition en 1639, in-12.

Boisrobert aurait fait plusieurs pièces qui n'ont pas été imprimées :

Aminte, d'après Somaize : Remarques sur la Théodore.

Le mary par force, id. id.

Alphèdre ou Alphrède, tragédie, d'après de Beauchamps et Chapuzeau.

Periandre, tragédie id

Les Affections d'amour, d'après Labitte.

III. Ouvrages en prose :

Histoire indienne d'Anaxandre et d'Orazie, ou sont entre-meslées les avantures d'Alcidaris de Cambaye, et les amours de Pyroxene. Par le sieur de Boisrobert. Paris, François Pomeray, 1629. In-8 de 16 ff. y compr. le fr. gr., et 760 p. chiff. (N).

E. d.: A mademoiselle d'Effiat, sig. Boisrobert. - Lettre de Balzac.

Autre éd.: Les Amours d'Anaxandre et d'Orazie, par le sieur de Boisrobert. Paris, Cardin Besongne, 1636. In-8 de 16 ff. et 525 p. chiff.

Trad. anglaise, 1657, in-8.

Discours sur une tragédie de M. Heinsius intitulée: Hérodes infanticida. Paris, Pierre Rocolet, 1636, in-8.

Edition donnée par Boisrobert d'un discours de Balzac.

Lettre de M. l'abbé de Boisrobert à M. Mairet (5 octobre 1637). Rouen, 1894, in-8 carré de 6 p. (La querelle du Cid).

Les nouvelles héroïques et amoureuses de Monsieur l'abbé de Boisrobert. Paris, Pierre Lamy, 1657. In-8 de 4 ff., 550 p. chiff. et 3 ff.

E. d. : A Fouquet, surintendant des finances, sig. Boisrobert, abbé de Chastillon.

Trad. italienne. Venise, 1659, in-12.

On trouve des lettres de Boisrobert dans le :

Recueil de lettres nouvelles. Paris, Toussainct du Bray, 1627. In-8.

| Id. | id. | id.              | 1634. | T. I. |
|-----|-----|------------------|-------|-------|
| Id. | id. | Augustin Courbé, | 1638. | Id.   |
| Id. | id. | id.              | 1640. | Id.   |
| Id. | id. | Michel Blageart, | 1642. | Id.   |

Les éléments de cette bibliographie ont été puisés en grande partie dans celle publiée par M. Emile Magne, elle termine son très intéressant ouvrage: Le plaisant abbé de Boisrobert, fondateur de l'Académie française, 1592-1662, documents inédits, 1909.

Boisrobert a mis quelques pièces en tête des ouvrages suivants de ses amis :

L'Uranoplée ou navigation du lict de mort au port de la vie, utile pour assister les malades, 1616; Les Œuvres de Théophile, 1621; Lettres de Balzac, 1624; Le Trompeur puny, tragi-comédie, par G. de Scudery, 1633; La Veuve, comédie, par P. Corneille, 1634; Les Chevilles de Mº Adam (Billaut), 1644; Les œuvres (poétiques) de Fr. Maynard, 1646; Rome délivrée ou la retraite de Caïus Martius Coriolanus, par Mascaron, 1646; Le Virgile travesty, I liv., de Scarron, 1648; La lyre du jeune Apollon ou la muse naissante du petit de Beauchasteau, 1657.

```
PARN. SATYR., 1622. Ode sur un portr. fait à Ochef d'œuvre de la peinture (n. s.).
plaisir (p. 47) (1).

Id. Pour l'hyver de 1622. Sa-
tyre (p. 44) (2).
```

A consulter : Huet : Origines de Caen. — Pellisson et d'Olivet : Histoire de l'Académie franç. — Goujet (abbé) : Bibl. franç., T. XVII. — Niceron : Mémoires, T. XXXV. — Les frères Parfaict :

<sup>(4)</sup> Cette pièce a été insérée, par erreur, dans les Œuvres de Théophile, éd. Esprit Aubert, 1633. Elle avait paru dans le Recueil des plus beaux vers de 1627 parmi les poésies de Boisrobert.

<sup>(2)</sup> Dans le Recueil des plus beaux vers de MM. Malherbe... 1627, cette pièce a pour titre : L'Hyver à Paris, à M. d'Avaux, maistre des requestes : D'Avaux qui me vois tout transi.

Hist. du théâtre franç., T. V et suiv. — La Vallière (duc de): Bibl. du théâtre franç., T. II. — Tallemant des Réaux: Historiettes, T. II (3° éd. 1854-60). — Labitte (Ch.): Etudes littéraires. — C. Hippeau: Les écrivains normands du XVII° siècle. — Cat. Soleinne. — Livet (Ch.): Précieux et Précieuses. — Rigault: OEuvres, T. I: Querelle des anciens et des modernes. — Grande encyclopédie. — Beaurepaire (Ch. de): Documents inédits sur Boisrobert (Revue des soc. sav. des dép., 1882). — Magne (Emile): Le plaisant abbé de Boisrobert, 1909. — Lanson (Gustave): Manuel bibliogr. de la littérature franç. moderne, II (XVII° siècle).

# BOUTEROUE (Alexandre).

Alexandre Bouteroue était parisien. On ne sait rien sur son compte sinon qu'il a été des amis de la reine Marguerite, duchesse de Valois, dont il a décrit la maison d'Issy où elle allait souvent goûter le repos et la solitude et s'entretenir familièrement avec les Muses et ceux qui lui faisaient la cour. Il a dû naître dans la seconde moitié du XVIe siècle et mourir après 1625 (1). On l'a confondu et on le confond encore avec Michel Bouteroue, littérateur et médecin français, qui n'est pas coupable des poésies libres de son homonyme.

Bibliographie. — J. Les Destinées du Roy (en vers). Paris, Jean de Heuqueville, 1598. In-8 de 14 p. (s. n. d'auteur) (2) (A).

- E. d.: A Simon Marion, baron de Drüy, conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et privé, et son advocat général en la Cour de Parlement de Paris.
- II. Le Tremble (en vers). Paris, Jean de Heuqueville, 1598. In-8 de 23 p. (s. n. d'auteur) (2) (A).
- E. d.: A François Miron, sieur du Tremblay et de Lignères, conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et privé, et lieutenant civil de la prévosté de Paris.
- III. Explication (en vers) des destinées de Carmaniolle sur la naissance de Monseigneur le Dauphin de France, à leurs Majestés. Paris, Pierre Sevestre, 1601. In-8 de 16 ff. n. chiff. (A).
- IV. Le Petit Olympe d'Issy, à la royne Marguerite, duchesse de Valloys, 1609. In-8 de 16 p. sig. à la fin Bouteroue (N).

Cette pièce a été réimprimée dans le Cabinet des Muses, Rouen, 1619, et par M. Ed. Tricotel dans ses Variétés bibliographiques, 1863.

V. Stances sur le très cruel parricide commis en la personne sacrée de Henry le Grand, Roy de France et de Navarre. Paris, 1610. In-4.

Cette pièce a été reproduite dans le Recueil de diverses poésies sur le trespas de Henry le Grand de Du Peyrat, 1611. In-4.

VI. Ode sur le mariage du Roy. Paris, R. Ruelle, 1612. In-8 de 15 p. chiff. sig. à la fin Alexandre Bouteroue (N).

Cette ode a été traduite en latin par Nic. Morel.

<sup>(1)</sup> Le catalogue mensuel Saffroy (n° 46), octobre 1907, mentionne 37676: Quittances et rentes dues sur les gabelles de Picardie et délivrées aux personnes suivantes: ... Alexandre Bouteroue, avocat, rue de la Parcheminerie, 5 juillet 1623.

<sup>(2)</sup> Ces deux pièces sont données formellement à Bouteroue par Loisel: Les divers opuscules de Loisel, 1652, p. 641.

VII. Ode à Messire Henry de Mesmes, seigneur d'Irval, conseiller du Roy en ses conseils d'estat et privé, lieutenant civil de la ville, prevosté et vicomté de Paris, et prevost des marchands de la dite ville. A Paris, M.DC.XX (1620), In-4 de 11 p., chiff. sig. Alexandre Bouteroue (N).

L'Académie des modernes poètes françois remplie des plus beaux vers que ce siècle réserve à la postérité. A M. de Nervèze. Paris, Anthoine du Brueil, 1599, renferme dix-sept pièces d'Alexandre Bouteroue qui n'ont pas été signalées par Ed. Tricotel non plus que deux autres poésies du Recueil de plusieurs inscriptions pour les statues du roy Charles VII et de la Pucelle d'Orléans... 1613 (voir Bibliogr. des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle).

#### On lit de Bouteroue:

Un quatrain lat, en tête de : Le septenaire ou louange du nombre sept par G. L'Apostre (de Caumont), 1585; un sonnet dans les Premières œuvres du sieur de La Roque de Clermont en Beauvoisis. Paris. 1596. Ce sonnet est placé dans les pièces liminaires de la partie : Continuation de l'Angélique de l'Arioste... Paris, 1595 : Sur Didon : Mais que te sert Didon de pleurer si souvent. Chose curieuse ce sonnet n'est plus dans l'éd. des Œuvres du sieur de La Roque, 1597, à pagination suivie. Bouteroue a vingt-cinq ans plus tard donné un sonnet dans l'Histoire d'Arthemise de Jean de Lannel, 1622, et en 1624 un huitain au Diogenes gallicus sive de inventione hominis Diogeniani varia Poemata, ad illustrissimum virum D. dominum Nicolaum Verdunum equitem... Paris, Denys Langlois, 1624.

Faut-il enfin rendre à Alexandre Bouteroue une petite pièce en vers de 2 ff. paginés 4 à 4 : le Discours du Lacis (titre de départ) qui se trouve placée entre le titre du Tremble (1598) et l'épître dédic. à François Miron, dans l'expl. de la Bibl. de l'Arsenal. Ce Discours du Lacis se rapporte aux détails de la mode et des habits, il a été réimprimé par M. de Montaiglon au T. VIII du Rec. de poésies franç. des XVe et XVIe siècles (Bibliothèque elsévirienne).

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 5 pièces de Bouteroue;

| MUSES GAIL., 1609. SATYRES REGNIER (s.), 1614. REC. VERS SATYR., 1617. CABINET SATYR. (SIG.), 1618. | Satyre sur l'inventaire d'un courtisan (ff. 72, 103 et 137) (1). | Après avoir chez vous disné (n. s.).             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| MUSE FOL., 1 LIV., 1600.                                                                            | Stances sur les pasles cou-<br>leurs (ff. 30).                   | J'ay veu de vos beautez les grâces plus [nayves. |  |
| MUSES GAIL., S. D.                                                                                  | Le coq (n. p.) (2).                                              | Mon Prian, ton Cochet gris.                      |  |
| MUSES GAIL., 1609.                                                                                  | Le haut de chausses d'un                                         | Puis que desjà l'on a descrites (n. s.).         |  |
| SATYRES REGNIER (s.), 1614.                                                                         | courtisan (ff. 109, 100 et                                       |                                                  |  |
| REC. VERS SATYR., (SIG.), 1617.                                                                     | 190 (3).                                                         |                                                  |  |
| CABINET SATYR., (SIG.), 1618.                                                                       |                                                                  |                                                  |  |
| MUSE FOL., 1 LIV., 1600.                                                                            | Stances du Trique-Trac                                           | Qui veut passer le temps et tromper la tris-     |  |
| CABINET SATYR., 1618.                                                                               | (ff. 32) (4).                                                    | [tesse.                                          |  |
| MUSE FOL., II LIV., 1603.                                                                           | Stances sur le jeu de bil-                                       | Si vous eustes jamais de jouer quelque envie     |  |
| CABINET SATYR., 1618.                                                                               | lard (5).                                                        | (sig. C. B.).                                    |  |

<sup>(1)</sup> Cette pièce signée Bouteroue dans le Recueil des vers satyriques, 1617, et dans le Cabinet satyrique,

<sup>1618</sup> est donnée à Berthelot dans l'édition du Cabinet satyrique de 1632 et dans l'éd. Poulet-Malassis.
(2) Voici le titre de cette pièce: Le Coq pour réponse aux vers du sieur Prian sur la perte d'un cochet de soye grise, qu'une Nymphe luy avoit donné en l'année 1592 (ff. 123).

<sup>(3)</sup> Dans le Ms. 19145 de la Bibl. nat., cette pièce commence: Aujourd'huy que Phæbus m'appelle. (4) Cette pièce n'a pas été reproduite dans le Cabinet satyrique, 1619.

<sup>(5)</sup> Cette pièce est sig. C. B. (Claude Brissart) dans la Muse fol., Il liv., 1603, mais elle est sig. Bouteroue dans le Cabinet satyrique, 1618. Cette dernière attribution doit être erronée, Bouteroue avait pour prénom Alexandre. Cette pièce manque dans le Cabinet satyrique, 1619.

A consulter: Tricotel (Edouard): Variétés bibliographiques. — Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

# BOYSSIÈRES (Jean de).

Pour la bio-bibliographie de cet écrivain, voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

```
SATYRES BAST., 1615.
                          Enigme (ff. 60, pp. 226 et
                                                        Environné de la custode (n. s.).
DELICES SATYR., 1620.
QUINT. SATYR., 1622.
SATYRES BAST., 1615.
                          Des femmes (ff. 28, pp. 94
                                                        Femme n'est que tempeste (n. s.).
                            et 134).
DELICES SATYR., 1620.
QUINT. SATYR., 1622.
                          Enigme. Où Madame parle
                                                        Gros, enflé, rouge, je le pris (n. s.).
SATYRES BAST., 1615.
                            (ff. 60, pp. 226 et 266)
DELICES SATYR., 1620.
                             (1).
QUINT. SATYR., 1622.
SATYRES BAST., 1615.
                          Distigue (ff. 58).
                                                        Jadis la Clef d'amour, estoit Amour mais
                                                          or (n. s.).
                          A Jeanneton. Epigr. (ff.
                                                        Mon chose veut choser vostre chose, mais
SATYRES BAST., 1615.
                            67).
                                                          chose (n. s.).
CABINET SATYR., 1618.
SATYRES BAST., 1615.
                          Menaces à un quidam
                                                        Puis que ce drole (ou ce chat) enmoustache
                             (sixain ff. 59 et p. 223).
                                                          (n. s.).
DELICES SATYR., 1620.
                                                        Quand vous venez me voir dedans ma
SATYRES BAST., 1615.
                          A Nicole (quatr. ff. 59, pp.
                             224 et 266).
                                                           chambre (n. s.).
DELICES SATYR., 1620.
QUINT. SATYR., 1622.
SATYRES BAST., 1615.
                          Enigme d'une dame (ff. 58).
                                                        Un pendillon pendilloit (n. s.).
```

# BRETONNAYAU (René).

René Bretonnayau ou Brethonneau, l'un des ancêtres de l'illustre médecin Bretonneau, si l'on s'en rapporte aux registres de l'état civil de La Haye en Touraine, était angevin et natif de Vernantes, aujourd'hui petit bourg du département de Maine-et-Loir. Il exerça de bonne heure la médecine et sut se créer de nombreux protecteurs parmi lesquels il convient de citer M. Des Pruneaus. Il se fixa à Loches, en Touraine. Les raisons qui déterminèrent Bretonnayau à quitter Vernantes sont assez obscures ; il est probable que ce fut à cause de sa religion ; il était en effet protestant et dans l'Anjou, demeuré catholique, il devait éprouver certaines difficultés pour pratiquer librement ses croyances. Il choisit donc une province dans laquelle les idées calvinistes avaient fait plus de progrès et vint s'établir à Beaulieu-lès-Loches qui, en 1563, date approximative

<sup>(1)</sup> Dans la Quintessence satyr., 1622, cette énigme forme les quatre premiers vers, elle est suivie d'une assez longue pièce incomplète qui commence: Il morquoit de creste et de teste, mais cette fraction n'est autre que la dernière partie de l'épitre de Margot: Non Margot je ne suis fasché des Satyres bast., 1615, des Satyres Regnier (S.), 1616, et des Délices satyr., 1620.

de son voyage possédait une églist réformée assez prospère. Bretonnayau se trouva bientôt en rapport avec toute la bourgeoisie de Loches qui n'avait pas encore embrassé ouvertement la cause de Calvin, mais qui ne penchait pas moins du côté des idées nouvelles. Il fréquentait Jean Barret, jurisconsulte renommé, lieutenant général à Loches et maire de cette ville, René Boullay, auteur des Coutumes de Touraine, Gilbert Seguin, seigneur de Saint-Lactancin, Pierre Moreau, huguenots ardents et personnages influents. Il dut à cette circonstance et à sa valeur personnelle de se former une brillante clientèle. Il avait épousé vers 1565, Jeanne Lespleigney, fille de Thibault Lespleigney, le célèbre apothicaire tourangeau, dont il eut deux enfants: Théodore, poète un instant (1) et médecin qui se convertit au catholicisme peu à près 1590, se maria vers 1593 à Anne Soret, fille de Jean Soret, docteur en médecine, et mourut après 1622; et Suzanne baptisée à La Haye (Touraine) le 23 février 1578 par le célèbre ministre protestant d'Alme.

René Bretonnayau écrivit en vers un long ouvrage de médecine L'Esculape François resté à l'état manuscrit, et qui était achevé en 1576. Il est aujourd'hui perdu, une partie seulement en a été publiée en 1586 sous le titre: La génération de l'homme... qui a été appréciée favorablement par tous ceux qui ont parlé du médecin de Beaulieu: Colletet, Goujet, du Verdier, La Croix du Maine, Rigoley de Juvigny. On lui attribue: L'histoire estrange d'une femme qui a porté un enfant vingt-trois mois et qui, enfin, a été tiré par le côté, os à os. Tours, 1580, in-8, et un ouvrage de médecine en latin (Paris, 1583, in-4°) qui n'est peut-être qu'une traduction de son livre sur La génération. On ignore la date de sa mort (2).

Bibliographie. — La génération de l'homme et le temple de l'âme : Avec autres œuvres Poétiques extraittes de l'Esculape de René Bretonnayau, Médecin, natif de Vernantes en Anjou. Paris, Abel l'Angelier, M.D.LXXXIII (1583). In 4 de 192 ff. (N.).

Une fraction de cet ouvrage qui a des parties remarquables a été réimprimée au XXe siècle sous le titre: Le Parnasse médical français. La Génération de l'homme. Poëme du XVIe siècle par René Bretonnayau, médecin, natif de Vernantes en Anjou. Préface et notes du D<sup>r</sup> Maxime. Avec fac-simile de l'Edition Princeps. Paris, Rousset, s. d. (1901). In-8 de 20 p. chiff. (N).

Pour ses autres ouvrages de médecine, voir la notice ci-dessus.

LABYR. RÉCR., I LIV., 4602. Sur les beautez de la fem-LABYR. AMOUR, II LIV., 4610. Me. Sonnet (pp. 3 et 75) (3). (n. s.).

<sup>(4)</sup> Voici l'œuvre poétique de Théodore Bretonnayau, écolier : Complainte funèbre sur le trespas de Jean Edouard Du Monin, poète et philosophe, composée par T. Bretonnayau. T. (tourangeau) Escolier. A Paris, chez Estienne Prevosteau, au cloz Bruneau, prez le puig Certain, M.D.LXXXVI (1586). in-8 de 8 pages chiff. Le premier sonnet de cette plaquette est signé Theodore Bretonnayau. La mort de Du Monin eut un grand retentissement dans les écoles, plusieurs pièces furent publiées à cette occasion par ses disciples.

<sup>(2)</sup> Toute cette notice est prise textuellement dans: Les ancètres de Bretonneau par Louis Dubreuil Chambardel, 1900. In-8.

<sup>(3)</sup> Bretonnayau donne ce sonnet comme traduit du latin, mais le latin lui-même, publié comme inédit par Nevizan dans la Sylva Nuptialis, était présenté par lui à titre de traduction ou imitation d'une pièce en prose : La Louange ou beaulté des Dames. Et de cette pièce on possède plusieurs variantes françaises dans les Ms B. N. f. fr. ; 1104 et 2375 (XV° siècle). Voilà encore le XV° siècle à l'origine de la poésie contre laquelle fulminait le Père Garassus (P. Louys).

A consulter: Goujet: Bibliothèque franç. T. XIII. — Viollet-le-Duc: Bibliothèque poétique. — Dr A. Chereau: Parnasse médical français. — Louis Dubreuil Chambardel: Les ancêtres de Bretonneau. Tours, 1900. — Ballu (Camille): René Bretonnayau (Revue de la Renaissance, T. VI, 1906).

## BRISSART (Claude).

L'amitié d'un poète est un bienfait des Dieux. Grâce à François Berthrand d'Orléans nous savons que Claude Brissart fut son initiateur et son maître en l'art d'aimer :

> Brissard, parcelle ains le tout de mon âme, Dy moy comment l'on courtise une dame Fine et rusée. Amy descouvre moy Comment l'on peut rendre plus doux l'esmoy Qui vient d'aymer, et comment loing d'envie En tout plaisir l'on peut passer sa vie... J'ai beau chanter, faire de l'amoureux, Me desguiser, m'appeller malheureux Pasteur des bois, et forceant ma nature Conter par tout la douleur que j'endure. J'ai beau prier, sangloter, souspirer, Estre constant, puis me désespérer, Hurler de rage, et maudissant l'envye Estre ennuyeux des soleilz de ma vie... Ny mon malheur, mes cris, ny mes sanglotz, Ny les souspirs qui dessèchent més os, Le désespoir, la fureur et la rage N'ont sceu jamais amollir son courage... Bientost, Brissard, mais las trop tost ma vie Pour bien aymer d'Amour sera ravye Sans ton secours: ne sois pas endormy: » A l'incertain on recognoist l'amy, Et quel il est : Sois moi donc secourable : » C'est charité, d'ayder un misérable (1).

Brissart est-il resté sourd à un appel aussi pressant, usa-t-il de sa dialectique d'avocat pour attendrir le cœur de la fière beauté orléanaise qui se montrait si rebelle aux doléances du pauvre Berthrand? nous l'espérons sans oser l'affirmer. En tout cas, Brissart doit à Berthrand de figurer avec honneur dans la série des poètes libres et satiriques des premières années du XVII<sup>e</sup> siècle, il le doit aussi au sévère conseiller au Présidial d'Orléans, Henri Fornier, qui a recueilli une de ses poésies dans le Labyrinthe

<sup>(1)</sup> Les premières idées d'amour de François Berthrand d'Orléans. A madame d'Entragues. Orléans, Fabian Hotot, 1599. Ce volume contient encore une Elégie contre une vieille dédiée à Claude Brissard : Brissard je te viens dire une chose nouvelle.

d'amour dévoilant ainsi qui se cachait sous les initiales C. B. dans la Muse folastre. Sous l'égide d'un jeune rimeur et d'un austère magistrat Claude Brissart semblerait ne pas avoir à redouter le jugement de la postérité, on devrait pouvoir aborder la lecture de ses vers sans trop craindre de licences autres que celles permises à un homme de bonne compagnie et cependant le Jeu de quilles, certaine villanelle etc., etc., n'ont rien à envier comme grivoiserie aux folastries de Ronsard, de Gilles Durant de la Bergerie, d'Estienne Durand, etc., etc.. Décidément si les poètes orléanais de 1595 à 1610: Berthrand, Brissart, Raoul Fornier, Henri Fornier (à l'exception de Paul de l'Ecluse) ont été les victimes de la sévérité des dames d'Orléans (1), nous devons plaider ici, en leur nom, les circonstances atténuantes!

Un ami maladroit a trouvé l'anagramme de François Berthrand : Ronsart bien franc en changeant le d en n et en supprimant l'h.

Les recueils libres et satiriques publiés de 4600 à 4626 renferment 9 pièces de C. Brissart ;

| MUSE FOL., 11 LIV., 1603.     | Vilanelle (p. 61).                                   | Au fond d'un taillis escarté (sig. C. B.).                         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Id.                           | Sonnet (p. 26).                                      | Belle vous avez tort de m'avoir refusé (sig. C. B.).               |
| Id.                           | La chasse des bassets, au sieur de Bolivars (p. 46). | C'est assez, compagnons, au cerf donné la chasse (sig. C. B.).     |
| Id.                           | Le jeu de quilles (p. 5).                            | Entre les jeux plus beaux les quilles ont leur place (sig. C. B.). |
| LABYR. AMOUR., II LIV., 1610. | Le prodigue repenty (p. 1).                          | Je suis comme un rocher par l'orage battu.                         |
| muse fol., 11 liv., 1603.     | La Dame à un amy (p. 90).                            | La dame qui a un amy (sig. C. B.).                                 |
| MUSES INCOG., 1604.           | Quatr. à l'Autheur des M. incog. (p. 4).             | Si ce que tu escris en te jouant, excelle (sig. C. B.).            |
| MUSE FOL., II LIV., 4603.     | Stances sur le jeu de bil-<br>lard (p. 30) (2).      | Si vous eustes jamais à jouer quelque envie (sig. C. B.).          |
| Id.                           | La louange des cornes (p. 7).                        | Sus, sus, mignardes avettes.                                       |

#### CACHINON

Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur ce personnage qui était vraisemblablement un tourangeau, ami de Guy de Tours.

MUSES INCOG., 1604. Quatrain (p. 58) (3). Pleust à Dieu que sur le Chinon.

### C. D. M.

Ce C. D. M. ne doit pas être Claude de Morenne, évêque de Seez, mais qui est-il ? Nous l'ignorons.

(3) Ce quatrain a été composé contre l'auteur d'un autre quatrain attaquant le poème des vers à soye de Beroalde de Verville. Il est suivi de deux quatrains anonymes sur le même sujet.

Voir le sonnet de Berthrand sur les dames d'Orléans que nous reproduisons à la notice de Raoul Fornier.
 Cette pièce est signée Bouterouë dans le Cabinet satyrique, 1618, mais les initiales C. B. ne s'appliquent pas à ce poète dont le prénom était Alexandre.

La plaquette Ostende, M.DCIIII (1604), in-8 (Titre et 30 p. chiff.) (Ars., fonds Luzarche, 5318) renferme une pièce sig. C. D. M.: Un champ plein de chefs, que l'Univers regarde.

MUSE FOL., I LIV., 1603. Les eschets. Sonnet (ff. 35) Ga jouons aux eschets et me donnez la dame (n. s.).

# CHANTELOUVE (François de).

François Grossombre de Chantelouve, gentilhomme bordelais, fut chevalier de Malte, on ne sait rien de sa vie.

Bibliographie. — I. La tragédie de feu Gaspard de Colligny jadis admiral de France, contenant ce qui advint à Paris le 24 d'Aoust 1572, avec le nom des personnages (suivent les noms). Par F. Françoys de Chantelouve, Gentil-homme Bourdelois, et Chevalier de l'ordre de sainct Jean de Hierusalem, 1575. In-8 de 23 ff. n. chiff. (N) (Approb. du 25 octobre 1574).

Id. id. Paris, Gandoin, 1744. In-8. Cette pièce a été réimprimée en fac-simile au XIX<sup>®</sup> siècle (1842).

- II. Tragédie de Pharaon et autres œuvres poétiques contenant Hymnes, divers Sonnets et chansons, par François de Chantelouve, Gentilhomme bourdelois, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Dédié à treshaut, tresmagnanime et Catholique Prince Charles de Lorraine, duc de Mene, Marquis de Villars, Vicomte de Castillon. Paris, Nicolas Bonfons, 1577. In-8 de 68 ff. n. chiff. (N).
- E. d.: A Charles de Lorraine, sig. F. F. de Chantelouve, autre ép. à François de Chantelouve... de G. Vigerius, mineur du couvent de Libourne, datée de Paris le 30 septembre 1576. Poés. lim.: François de Balavoine, escuyer.
  - Id. id. s. d. In-8 de 68 ff. n. chiff. (N).
  - Id. A Lyon par Benoist Rigaud, 1582. In-16 de 4 ff. et 136 p.
  - Id. id. 4583. In-16.

La pièce suivante se lit dans les poésies diverses qui suivent la Tragédie de Pharaon... 1577.

LABYR. RECR., III LIV., 1602. Chanson (p. 45). Mon doux astre jumelet (n. s.).

## CHAULVET

Chaulvet ou Chauvet est probablement le même que N. Chauvet, blaisois, dont on lit un sonnet en tête de l'ouvrage de Beroalde de Verville : Le Voyage des Princes fortunez, 1610.

CABINET SATYR., 1618. Le gage touché (2). Une troupe de demoiselles sig. Motin.

<sup>(1)</sup> Ce sonnet avait paru (avec einq autres sig. C. D. M.) dans le Recueil des Bonfons de 1598, il n'a pas été reproduit dans l'édition du Cabinet satyr., 1619 (voir Bibliog. des recueils collectifs de poésies du XVI- siècle).

(2) Cette pièce avait été publiée avec trois sonnets sig. Chaulvet dans le Recueil des Bonfons, 1598; elle est signée par erreur Motin dans le Cabinet satyr., 1612 (voir Bibliogr. des recueils collectifs de poésies du XVI- siècle).

## CHOUAYNE (François).

François Chouayne, sieur de Chambellay, né vers 1550, mort le 19 mai 1616, était conseiller du roi, président au bailliage et siège présidial de Chartres. On n'a pas de détails sur sa vie. C'était un ami de Ant. Mathieu de Laval et de Desportes; il avait envoyé au premier un sonnet : Si de ces deux amans dépeignant les amours pour Isabelle, Imitation de l'Arioste... Paris, Lucas Breyer, 1576, et au second, également un sonnet : Place, place à ces vers, ces courriers de la gloire (1), pour l'édition de ses Premières œuvres, 1585.

La mort de François Chouayne a été célébrée dans la plaquette suivante :

Tombeau de feu monsieur M. François Chouayne, escuyer, sieur de Chamblay, conseiller du Roy, Maistre des requestes ordinaire de la Royne sa Mère, Président et Lieutenant Général au Bailliage et siège Présidial de Chartres, et auparavant Conseiller de sa Majesté en son grand Conseil et en son Echiquier d'Alençon. A Chartres, par Claude Cottereau, Imprimeur du Roy et de ladicte Ville, M.DC.XVI (1616). In-4 de 57 p. chiff. (N).

Poésies franç.: C. Cottereau; Ant. Musart, cons.; Claude de Marchais. adv.; C. Daussy, sieur de Moigny, adv.; I. B. S. C.; L. Lance; P. Sablon; J. Huillery; F. F. Pr; Le Febvre d'Illiers; P. Hazon; de Chevillon; latines: C. de Marchais, adv.; R. Le Gros; C. G.; M. G.; A. de Chatornu; M. Joyeux; J. Robert, J. C. C. R.; D. de Viole (2 p.); Denis Tardif; P. Martin carn.; I. G. P.

Le sieur de Chambellay n'a pas eu de chance. Une petite plaquette qu'il avait publiée en 1611 sous le titre: L'Adieu d'Amynthe et de Clorice. Par François Chouayne, sieur de Chambellay, conseiller du roy, président au bailliage et siège présidial de Chartres. Jouxte la copie imprimée à Chartres, Claude Cottereau, 1610, in-8 de 8 p. chiff. (N), comprend seulement deux poésies: L'Adieu d'Amynthe...: Sous les vers arbrisseaux au long d'un beau rivage et un sonnet: Au bord d'un clair ruisseau sous le frais d'un ombrage. La première a été reproduite sans signature dans le Temple d'Apollon, 1611, mais figure ensuite sous le nom de Des Yveteaux, dans le Second livre des délices de la poésie françoise, 1620; la seconde non signée aussi dans le Temple d'Apollon a été insérée dans l'édition des Poésies de Des Yveteaux par M. Prosper Blanchemain!

Pour les pièces de François Chouayne publiées avant et après 1600, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle et celle du XVIIe siècle.

SEC. LIVRE DELICES, 1620. L'Adieu d'Aminte et de Sous les vers arbrisseaux au long d'un beau cloris. Stances. rivage (sig. Des Yveteaux).

## CHRESTIEN (Florent).

Il nous est toujours pénible de voir figurer dans ce Panthéon des libertins du XVIIe siècle les grands noms de la Réforme, il est vrai que l'on peut objecter qu'ils ne sont ici que par un vieux reste d'atavisme papiste qui les a incités à une gauloiserie que leur

<sup>(1)</sup> Ce sonnet se lit également dans le Cabinet des Muses, 1619 (Bibliogr. des recueils collectifs de poésies du XVII- siècle).

vie tout entière semble démentir. L'explication la plus raisonnable, et vraisemblablement la plus exacte, est tout simplement que la bête chez eux a quelquefois triomphé de l'ange, c'est là une constatation à mettre au compte de l'infirmité humaine. Après Théodore de Bèze, Florent Chrestien, et ce n'est que le commencement d'une série qui se poursuivra avec les d'Aubigné, les Fornier, etc., etc.

Florent Chrestien naquit à Orléans le 26 janvier 1541 de Guillaume Chrestien, médecin de François Ier, et de Marie Bourdonnoys. Cet émule des Estienne et des Casaubon aimait à s'appeler lui-même, comme l'historien de Thou l'a remarqué, non pas seulement Florent mais Quintus-Septimius-Florens Christianus. C'était, dit la France protestante, une savante addition à son acte de baptême, fondée sur ce qu'il était le cinquième enfant de sa mère et venu au monde à sept mois. Le jeune Florent Chrestien alla étudier aux académies de Genève et de Lausanne. Il eut pour maître de grec Henry Estienne. Sa réputation d'érudit le fit choisir comme précepteur du prince de Béarn, le futur Henri IV. Avouons qu'il ne réussit pas à inspirer à son élève une grande sévérité de mœurs ou que celui-ci ne tint guère compte des conseils de son Mentor. Et puis le terrain était peu favorable, les Bourbons n'ont jamais eu la mentalité anglo-saxonne qui caractérise celle des protestants de France d'hier et d'aujourd'hui; le jour où Henri IV s'est converti, il est rentré tout naturellement dans le rang, il a été de son pays et de sa race, il a repris la tradition française. Chrestien épousa le 24 août 1565 à Orléans, Anne Dubois, fille de Jehan Dubois, contrôleur des deniers communaux de la ville d'Orléans, et d'Anne Houderon, dont il eut plusieurs enfants (1). Sa vie est presque ignorée. En 1569 et 1570 il suivit le roi de Navarre comme le prouve l'adresse de deux lettres à lui écrites par Salmon, précepteur de Catherine, sœur d'Henri. De Thou rapporte qu'après avoir donné des preuves de son courage à Orléans, il s'était retiré à Vendôme lorsqu'il fut fait prisonnier par les ligueurs qui s'emparèrent de la ville. Henri de Navarre paya sa rançon 1000 écus, a-t-on dit. Plus tard il lui confia, malgré qu'il l'aimait peu, la garde de la bibliothèque de son château de Vendôme. Florent Chrestien passa le restant de ses jours dans cette agréable retraite, non sans un peu de misanthropie, bien excusable d'ailleurs par les malheurs du temps et surtout par la maladie de la pierre dont il était atteint. Le 15 mai 1593, un peu plus de trois ans avant sa mort qui arriva le 23 octobre 1596, il écrivait à Scaliger pour le féliciter de vivre à l'étranger « se déclarant prêt à quitter ce misérable pays de France ».

Florent Chrestien a-t-il abjuré avant de mourir ? Il a emporté ce secret dans la tombe. Le jésuite Fronton l'affirme dans une lettre à Juste Lipse (2), et Colomiès d'après Fronton. La Monnoye, sans plus de preuves, et les frères Haag ont soutenu l'opinion contraire. Il y a eu au XVIº siècle tant de conversions spontanées, forcées ou le plus souvent intéressées, qu'une de plus ou de moins n'a pas grande importance.

<sup>(4)</sup> Le fils ainé Claude né en 1567, avocat au Parlement de Paris, fut presque aussi savant que son père.
(2) Lettre du 18 juin 1694 à Juste Lipse, Fronton ajoute qu'il avait appris cette particularité de Jean Saint André, chanoine de l'Eglise de Paris. Cette lettre se trouve p. 647 du T. I des Epistola Virorum Eruditorum, Leyde 1725, 5 vol. in-4.

De Thou — qui n'était pas de la Religion — a fait son éloge : « Il avait, dit-il, l'âme si noble et si élevée qu'il était incapable de rien écrire par une servile complaisance et contre son propre sentiment, comme le font plusieurs dont la plume semble être vénale ». Il lui reproche seulement d'avoir été un peu enclin à la satire, mais, ajoute-t-il, en telle sorte qu'il ne disait rien qui put affliger ni choquer ceux à qui il s'en prenait et que ses railleries servaient comme d'aiguillon pour réveiller l'amitié qu'ils avaient pour lui lorsqu'elle semblait éteinte. »

Nous croyons De Thou sur parole, quoique Florent Chrestien n'ait pas ménagé Ronsard qui d'ailleurs ne ménageait pas les protestants (1). Le ton de la polémique au XVIe siècle était assez vif même quand d'austères huguenots, ministres de l'Evangile, prenaient la peine de donner les étrivières. Ils voulaient mal de mort, avec juste raison, au chantre vandômois. Au verso du titre d'une petite plaquette : Response aux Calomnies contenues au Discours et Suyte du Discours sur les Misères de ce temps de.... Pierre Ronsard, 1563 (2), réponse qui consiste en deux pièces de A. Zamariel (Antoine de Chandieu) et de B. de Mont-Dieu, on lit :

### I. D. N à Messire Ronsard...

Des divers effects des trois choses qui sont en Ronsard.

Ta Poësie, Ronsard, ta vérolle, et ta Messe, Par raige, surdité, et par des Bénéfices, Font (rymant, paillardant, et faisant sacrifices) Ton cœur fol, ton corps vain, et ta Muse Prebstresse.

Après une pareille entrée en matière, les vers d'Antoine de Chandieu et de Mont-Dieu semblent tout parfumés d'encens.

#### Bibliographie. — Œuvres françaises de Florent Chrestien:

I. Seconde response (en vers) de F. de La Baronie à Messire Pierre de Ronsard Prestre, Gentilhomme Vandomois, Evesque futur. Plus le Temple de Ronsard où la Legende de sa vie est briefvement descrite (petite vignette sur bois) M.D.LXIII (1563). Petit in-4 de 36 ff. n. chiff. (N).

Au verso du titre: I. de Vignan. Au Lecteur S. — Cette pièce est une rép. aux Disc. des Misères de ce temps de Ronsard, elle est bien de Florent Chrestien et non de Jacques Grévin à qui on l'a également attribuée. L'expl. de la Bibl. Nat. (1564) porte au titre d'une écriture de l'époque: Florent Chrestien, seigneur de la Baronnie, qui appartient encore aujourd'hui à M. Chrestien, son filz, comme il m'a conté.

Autre édition : ld. id. Imprimé nouvellement, 1564. In-8 de 28 ff. n. chiff. dont 1 bl. (N).

II. Apologie (en prose), ou Deffense d'un homme chrestien pour opposer silence aus sottes reprehensions de M. Pierre Ronsard, soy disant non seulement Poëte, mais aussi maistre des Poëtastres. Par laquelle l'Aucteur respond à une Epistre secrètement mise au devant du Recueil de ses nouvelles Poësies, (vignette sur bois) M.D.LXIIII (1564). Petit in-4 de 16 ff. n. chiff. dont 1 bl. (N).

(2) 1563. Petit in-8 de 28 ff. n. chiff.

<sup>(1)</sup> Florent Chrestien et Ronsard se réconcilièrent oubliant les injures qu'ils s'étaient prodiguées.

III. Deux hymnes genethliaques faicts sur la naissance de Monseigneur le Conte de Soissons, fils de treshault et puissant Prince Loys de Bourbon Prince de Condé, et de tresthaulte et illustre Princesse Françoise d'Orléans. Le premier, par Messire Anthoine de Caracciolo, Prince de Melphe; le second, par Florent Chrestien. M.D.LXVII (1567). In-8 de 12 ff. n. chiff. (N).

Au verso du titre : Sonnet à Mgr le Conte de Soissons sig. Jacques Grevin.

IV. Le jugement de Paris. Dialogue (en vers) joué à Anguien le François, nommé par cy devant Nogent le Rotrou, à la naissance de Monseigneur le Conte de Soissons, fils de treshaut et excellent Prince Loys de Bourbon, Duc dudict Anguien, Prince de Condé, Pair de France, etc. Et de treshaute et excellente Princesse, Françoise d'Orléans, Duchesse et Princesse desdicts lieux, etc. Plus, Un Cartel, avec quelques Stanzes et Sonets faicts pour les tournois à Valery. Le tout dedié à mondict Seigneur le Prince de Condé, par N. de RH. T., M.D.LXVII (1567). In-8 de 16 ff. n. chiff. (N).

E. d.: A Mgr le Prince de Condé sig. N. D. RH., datée de Paris 3 juin 4567.

V. Le cordelier, ou le sainct François de Georges Buchanan, Prince des Poëtes de ce temps. Fait en (vers) François par Fl. Ch. Plus la Palinodie, qui est la louange des Cordeliers, et de sainct François. A Genève, par Jean de l'Estang. M.D.LXVII (1567). In-4 de 78 p. chiff. et 1 ff.

P. 69 et suiv. : Trois sonnets du pape Alexandre, etc. Sur le dernier ff. n. chiff. se lit le :

Huictain de S. B. Aus frères Razez.

Le Jars qui est la plus paillarde beste Pour l'eschaüffer on luy pelle la teste, Alors couvrir toutes oyes il peut : Ainsi pour vray l'occasion qui meut Moynes, Cagots, a porter teste raize Est pour couvrir toute femme à leur aise. Voylà pourquoy esbahir ne se faut Si ces Razez ont le cul si très chaut.

VI. Jephté, on le veu. Tragédie tirée du Latin de George Buchanan, prince des poëtes de nostre siècle. Par Florent Chrestian (sic). A Orléans, De l'Imprimerie de Loys Rabier, M.D.LXVII (1567). In-4 de 40 ff. n. chiff. (N).

Sonnet au card. de Chastillon. — Au ff. 38 : Le premier chapitre des lamentations de Jérémie, stanses.

Jephté, tragédie traduicte du latin de George Buchanan Escossois. Par Fl. Ch. Paris. De l'Imprimerie de Robert Estienne. M.D.LXXIII (1573). In-8 de 32 ff. chiff. (N). La trag. seule.

- Id. Genève, par Pierre de Saint-André, 1581. In-8.
- Id. Paris, Mamert Patisson, 1587, in-12, avec trois tragédies de Des Masures.
- Id. id. 1595. In-12.

VII. Les quatre livres de la Venerie d'Oppian. Poëte grec d'Anazarbe (en vers). Par Florent Chrestien. Paris. De l'Imprimerie de Robert Estienne. Par Mamert Patisson, M.D.LXXV (1575). In-4 de 6 ff., 39 ff. chiff. et 1 ff. (N). Priv. du 21 juin 1575.

E. d.: A Henry roy de Navarre sig. Florent Chrestien, datée de Vendosme, 23 may 1575.— Poés. lim. lat: Jean Dorat; I. de Lavardin.

VIII. Panegyrique de Latinus Pacatus Drepanius. Prononcé à Rome devant l'Empereur

Théodose. Mis en François (en prose) par Florent Chrestien. Paris, Pierre Chevalier, 1609. In-8 de 8 ff., 135 p. chiff. et 2 ff. (N). Priv. du 7 septembre 1609.

E. d.: A M. de Souvré sig. Florent Chrestien datée du 28 août 1578. — Le privilège du 7 novembre 1609 est donné à Pierre Chevalier pour le *Panégyrique*... mis en françois par nostre ami et féal Conseiller, et *jadis nostre précepteur* Florent Chrestien.

On lit une élégie de Florent Chrestien en tête de :

La Célestine fidellement repurgée... par Jacq. de Lavardin, sieur du Plessis-Bourrot, tragicomédie jadis espagnole, composée en reprehension des fols amoureux, et aussi pour découvrir les tromperies des macquerelles. et l'infidélité des méchants serviteurs. Paris, Gilles Robinot, 1578. in-16.

On attribue à Florent Chrestien:

La Harangue de Monsieur le Cardinal de Pelve dans la Satyre menippée de la vertu du Catholicon d'Espagne et de la tenue des Etats de Paris. Paris, 1593, in 8. La 1ºº éd. est de Tours, Jamet Mettayer, 1593.

Suivant La Croix du Maine, Florent Chrestien aurait écrit :

Un poëme tant en vers latins que françois intitulé le Rossignol, et des Mémoires des troubles de France qui est une histoire de nostre temps, mais il ajoute « je ne sais s'il les a fait imprimer. »

Pour les autres ouvrages de Florent Chrestien publiés en latin, grec, etc., imprimés ou manuscrits, nous renvoyons à la France protestante, deuxième éd. revue par Bordier, T. IV, 1884.

Si La France protestante indique les manuscrits renfermant des poésies françaises et latines de Florent Chrestien, elle a oublié le Ms. 837 de la Collection Dupuy (N) et surtout le Ms. 843 de la même collection qui nous a conservé les poésies suivantes dont une pourrait figurer en bonne place dans le Parnasse satyrique:

- ff. 41. Elégie à Salomon de Certon sur la version de Palingène : Certon, quelque sujet que ton humeur embrasse.
  - 61. Sonnet sur Plutarque : Citoien escouté, autheur incomparable.
  - 97. Sur les trois Henrys (quatr.): En France y a trois grands Henrys (voir Appendice: Ms. 884).
- 131. Epithalame de Marsault et de Marie Gueux de l'Aostière: Le gros Marsault se marie (cette pièce est digne du Parnasse satyrique).
  - 132. L'amour laboureur, sonnet : Les peintres (Balbani), ont portraict sans raison.
- 155. Au Roy Charles IX sur sa devise : Justice et Piété : Sire, on voit bien en vous, sans voir vostre devise.
  - 162. Sonnet sur les amours de Henri IV: Le Roy fait bien d'aymer les belles.
- 167. Sonnets contre un quidam qui blasme le mariage : I. Je veux partir tout au rebours de toy ; II. Si pour mieux plaire à Dieu et par pudicité.
  - 168. Sonnet à Ronsard avec un commentaire : Bien que jamais je n'ay beu dedans l'eau.
  - 170. Stances: O beau présent des Cieux (15 st. de 4 vers).
- 192. Sur le tombeau de Philippe d'Austriche, roy d'Espagne, sonnets: I. Philippe gist icy réduit sous une pierre; II. Or la Parque se monstre aux françois fort humaine.
- 199. Stances au Roy (Henry IV) en octobre 1594 : Sire cette douceur, cette clémence insigne (voir Appendice : Ms. 884).
- 202. Epigrammes: I. De Monchal: Si tes escrains sont pleins...; II. Huitain: Le peuple et les plus grands trouvent mes chansons bonnes; III. A un docteur en médecine. Quatr.: J'estois fort faible alors quand tu vins tout gelé...; IV. Sixain: Quand tu as beu toute la nuit; V. Quatr.: Me refusant tout en ta vie; VI. Id.: Hérard en ne nous monstrant rien; VII. Id.: Ton grand parrain portant de longues brayes; VIII. A un soupçonné de sodomie. Quatr.: Antoine, je ne sçai pourquoy; IX. Huitain: Pour appaiser ceste toux véhémente; X. Id.: Assez content de médiocrité...; XI, un huitain dont nous n'avons pu déchiffrer le premier vers.

CABENET SATYR., 1618.

D'une courtisane.. (1). J'avois encor quelque ombre de jeunesse(n.s.),

A consulter: La Croix du Maine et Du Verdier: Bibl. françaises. — Nicéron: Mémoires, T. XXXIV. - Thou (de): Mémoires. - Goujet (abbé): Bibl. française, T. VII et XII. - Haag (les frères): La France protestante (2e éd. revue par Bordier). — Mémoires-Journaux de P. de l'Estoile (éd. Gust. Brunet).

## COLLETET (Guillaume).

Guillaume Colletet, né à Paris, le 12 mars 1598, est mort dans la même ville le 11 février 1659, il était l'aîné de vingt-quatre enfants. Richelieu le protégea et en fit un des premiers membres de l'Académie française.

Dans sa jeunesse il se mêla au groupe des libertins, on le compte au nombre de ceux qui contribuèrent à l'édition du Parnasse satyrique et de la Quintessence satyrique de 1622. Mis en cause avec Théophile, Frenicle et Berthelot à la requête du Procureur général Molé par l'arrêt du Parlement de Paris du 11 juillet 1623, il fut condamné par contumace à être banni pour neuf ans. Il ne semble pas avoir appelé de cette sentence, il se retira dans le village de Saint-Denis près Paris d'où il dédia le 15 février 1624 à Nicolas Chevalier, premier président de la Cour des Aides, son poème Scevole ou chant pastoral sur le trespas de M. de Sainte Marthe, Paris, Henri Sara. Voici un passage de l'épître dédicatoire qui montre son état d'esprit à cette époque :

« S'il n'est pas si doctement élabouré, et si les traicts n'en sont pas si curieusement recherchez que je l'eusse bien désiré pour vostre contentement et pour ma gloire, accusez-en je vous supplie la disgrâce qui m'est inopinément survenuë, laquelle a tellement abaissé le vol de mes conceptions, et attiédy les mouvemens de mon esprit que je ne doute point que je n'aye en beaucoup d'endroits rampé contre terre, me trouvant aussi étonné que celui qui a été frappé du foudre de Jupiter. Une âme plus forte et plus philosophique n'en pouvant pas éviter l'atteinte, l'eut supportée avec un extrême desplaisir, et je croy que sa constance en eust été merveilleusement esbranlée : A plus forte raison la mienne que l'on a toujours recogneuë si tendre et si sensible, principalement aux pointes qui touchent la réputation, n'en a peu souffrir la douleur sans s'esmouvoir et sans se plaindre, ny se plaindre sans en donner cognoissance à tout le monde et faire en sorte par ses tristes accens que les moins pitoyables compatissent à sa misère. Ce n'est pas la considération de ce que l'on m'objecte faussement qui me suggère ces justes plaintes; Dieu qui pénètre dans le plus secret de nos cœurs, et à qui toutes nos actions sont présentes, m'est tesmoin qu'elles ne procèdent que du seul impatient desir que j'ay que la vérité soit cogneuë à la confusion de ceux qui n'ayant point manqué de faux artifices pour m'accuser manqueront tousjours de véritables preuves pour me convaincre, et qui ne se pourront jamais vanter de m'avoir peu rendre malheureux, et coupable tout ensemble. Mais où m'emporte ce discours ? Depuis le temps que je souffre ces dures traverses, ne devrois-je pas avoir accoustumé mon âme à la patience, et obligé

<sup>(1)</sup> Regrets d'une jeune courtisane grecque sur l'impuissance d'un vieil courtisan françois. — Cette pièce est sig. Fl. Chr. A. (aurelianensis) dans le Ms. 1662 de la Bibl. Nat. Elle a pour titre dans les Cinq cents Colbert, vol. 488, ff. 336 : Regrets d'une courtisane grecque sur l'impuissance d'un vieil courtisan françois, couchée près de lui à Constantinople. - Voir, à l'Appendice, sur cette pièce une curieuse note de M. P. Louys.

ma bouche au silence. Puis qu'aussi bien le renouvellement que j'en fais aigrit d'autant plus mes ennemis, et leur donne un nouveau sujet de renouveller contre moy les premiers excez de leur rage. Pardonnez, Monseigneur, si voulant respandre des pleurs sur le cercueil du grand Scevole, un juste ressentiment m'arrache malgré moy des plaintes contre ceux qui employent les plus puissans traicts de la calomnie, pour perdre et ensevelir du tout, s'il leur estoit possible, mon honneur et ma réputation... »

Grâce peut-être à la protection de Nicolas Chevalier et à celle d'autres membres du Parlement, Colletet ne tarda pas à rentrer à Paris, où il se contenta de se faire oublier. D'ailleurs il n'avait rien négligé pour disposer l'opinion en sa faveur : Dans le Recueil de toutes les pièces de Théophile commençans à l'Arrest de la Cour, et généralement tout ce qui s'est fait pour et contre luy depuis sa prison jusques à présent... M.DC.XXIIII, on lisait à la suite du texte de l'arrêt du 11 juillet 1623 la note suivante :

« L'opinion de beaucoup de personnes est que quelques libraires désireux de gaigner, voyant que les vers les plus Satyriques estoient ceux qui se vendoient le mieux, compilèrent eux-mêmes les plus vilains, mettans les uns sous le nom de Théophile, les autres de Barthelot, ou de Colletet et selon qu'ils les voyoient avoir de la vogue. Pour le sieur Colletet je sçay bien qu'on lui a joüé cette trousse. Aussi m'estonnay-je fort si sa plume a laissé couler les saletez qu'on dit qu'il a escrites, veu qu'il est cogneu de tout plein d'honnestes gens qui tiennent à faveur l'honneur de sa fréquentation. Et véritablement je puis dire sans flatterie que je l'ay veu mille fois à l'Eglise faire les actions d'un vray Chrestien, et quoy que je l'aye fréquenté en des lieux où il pouvoit librement parler : si est-ce que je ne luy ay jamais ouy dire une parole lascive, ou de laquelle on peut tirer scandale. Protestant qu'il n'y a rien qui me pousse d'escrire cecy que la vérité mesme qui me force de rendre tesmoignage de la piété et de la modestie que j'ay toujours recogneue en luy, comme je l'ay assez de fois certifié à quantité de personnes d'honneur ».

Ce petit plaidoyer trahit son auteur ou du moins celui qui l'a inspiré.

On remarquera qu'ici il s'innocente en compagnie de Théophile et de Berthelot. Plus tard G. Colletet s'est montré moins généreux envers ses compagnons de débauche, il les a délibérément reniés dans l'Avis au Lecteur de ses Divertissemens (Paris, Robert Estienne), 1631, sans les nommer, il est vrai :

« ... De ce grand nombre de poètes qu'on void en France, je n'en cognois que trois ou quatre qui ayent droict de prétendre à la gloire des Lauriers. Je les nommerois icy, n'estoit la crainte que j'ay d'attirer l'envie des autres dessus eux, et leur haine dessus moy. Je voy quantité de Poësies louëes, mais j'en voy bien peu de loüables. Le peuple est un fort mauvais Juge; et si tost que je luy vois approuver quelque chose, j'en appelle devant les Sages, qui sont ordinairement d'un contraire advis. S'il juge bien, c'est par hazard et non point par raison, puis qu'en effect il est depourveu de ceste partie, qui est celle des honnestes gens. Je n'estime pas un homme plus habile, pour voir son nom en la bouche de tout le monde, jusques aux Chantres de la Samaritaine. Ce qu'ils appellent gloire, je l'appelle infamie. Au reste, s'ils méritent quelque récompense, pour ne point profaner les sacrez Lauriers, il les font couronner d'un bouchon de Cabaret, puisque les ouvrages y ont esté conceus, et qu'ils n'ont pour tout livre qu'une bouteille, et pour estude qu'un lict et qu'une table. Je suis bien d'une humeur contraire à la leur, ils affichent leurs actions par tous les carrefours, et l'air des places publiques ne retentit que du bruit de leur desbauche. Pour moy si j'estois entaché de tous ces deffauts, au lieu d'en faire trophée, je les voudrois cacher

comme des parties du corps que la bien-séance nous oblige à couvrir. Le public y a de l'interest, les Muses en sont scandalisées et les honnestes gens offencez. Et c'est de là principalement, d'où provient que ceux qui estoient autresfois les plus estimez, sont en ce moment les moins considérables. On mesure tous les autres, à l'aulne de ceux-cy. Et vous n'avez pas si tost dict que c'est un Poëte, qu'il semble que ce soit une conclusion certaine et infaillible que c'est un desbauché, et un Esprit libertin. Chose estrange de la corruption de ce siècle, à comparaison de la pureté des siècles passez! »

En réalité ce brave homme était inoffensif, la peur des dangers qu'il avait courus l'empêcha de donner après 1623 aucune poésie aux *Recueils* de Toussaint du Bray, ce dut être pour lui un grand sacrifice, sa Muse étant particulièrement prolifique.

A quarante-huit ans, Guil. Colletet brûla les vers amoureux qu'il avait composés dans sa jeunesse, il a eu le soin de nous le dire :

Sur quelques vers amoureux, composez par l'autheur en sa jeunesse et brûlez par luy mesme en 1646.

#### SONNET.

Chers divertissemens de ma folle jeunesse Qui n'avez pour appas que la naïfveté, Confidens des ennuis dont je fus agité Quand un Dieu m'embraza des yeux d'une Déesse.

Si Seguier ne chérit que la docte sagesse, S'il traitte vos égaux avec sévérité, Il ne doit point sçavoir que vous ayez esté, Ny qu'un si jeune essay flatte encor' ma vieillesse.

Dans cet ardent brazier que j'allume pour vous, Je m'immole moy-mesme en vous immolant tous ; Mais pour sauver l'honneur il faut perdre la vie.

Vers que je dois destruire, et que je dois chérir, Enfans de mon Amour et des yeux de Sylvie, Vous nasquites du feu, vous y devez périr.

ce qui ne l'empêcha pas, en 1656, de livrer au public les vers brûlans de son âge mûr chantant sa Claudine (Le Hain), la troisième servante qu'il avait aimée (1).

Nous ne parlons pas ici du poète qui vaut mieux que la réputation que lui a faite Boileau. Le Législateur du Parnasse a été, à son égard, inexact et injuste. Si G. Colletet est mort pauvre il n'a jamais mendié son pain de cuisine en cuisine, il était, au contraire, aimé et estimé de tous ceux qui le connaissaient. Dans sa première satire, Boileau a donc commis une mauvaise action qu'on lui pardonne trop facilement.

<sup>(1)</sup> Marie Prunelle, sa femme légitime, morte en 1641, dont il a un fils François; Michelle Soyer qu'il n'épouse pas, morte en 1651, dont il a une fille Charlotte; Claudine Le Hain, avec qui il se marie en 1652, et qui lui survécut.

La bibliographie de G. Colletei n'a jamais été faite, celle-ci n'est qu'un essai tout à fait rudimentaire.

La première plaquette imprimée de Guillaume Colletet doit être la suivante :

Les doux ravissemens de la France, presentez au Roy et à Monseigneur le Prince. Par G. C. P. (Guillaume Colletet). Paris, Nicolas Alexandre, M.DC.XIX (1619). In-8 de 14 p. chiff. (N).

Les doux ravissemens sont en prose, à la suite un sonnet, Aux bons François: Nostre Prince est venu reprendre la lumière, et l'anagramme de Henry de Bourbon (4 v.). — Autre éd.: Lyon, Yvrad, 1619, in-8.

Les Epistres d'Ovide. Traduites en prose françoise. Par les sieurs Du Perron, Des Portes, de La Brosse, de Lingendes, Hedelin et Colletet. Paris, Toussainct du Bray, 1620. In-8 de 12 ff. et 388 ff. chiff.

E. d.: A la Royne mère du Roy, sig. de Lingendes. Il y a de cet ouvrage deux éditions antérieures, 1615 et 1618, mais sans les trad. de G. Colletet.

Id. Reveuës, corrigées et augmentées de nouveau. Paris, id., 1621 (N).

Desespoirs amoureux, Avec quelques lettres amoureuses, et Poësies. Par le sieur Colletet. Paris, Gervais Alliot, 1622. In-12 de 12 ff., 417 p. chiff. et 2 ff. (A).

Les poésies occupent les p. 271 à 417. — E. d.: A Cloris, sig. Guillaume Colletet. — Poés. fr. de: Claude Garnier, (2 p.); Faret; L'Estoille, (2 p.); Fr. Ogier, (3 p.); Hélie Poirier, (3 p.); Ph. Chifflet; La Ronce; I. M. de La Rochemaillet; Marcassus. — Poés. lat. de: Fed. Morel; Jean Morel; R. Michel de La Rochemaillet; N. Richelet, par.; I. Tournet.

D'apr. Ed. Fournier, les *Désespoirs amoureux* seraient une traduction de l'*Alexiade* du Père François Remond, jésuite.

Description poétique de la plante lunaire grecque dicte vulgairement le satiné, miroir de la très saincte Trinité, 1623. (Arch. du Bibl., 1858, Nº 1490).

Scevole, ou chant pastoral sur le trespas de M. de Saincte-Marthe, (sig. G. Colletet). Paris, Henri Sara, 1624. In-8 de 28 p. chiff. (N).

E. d.: A Nicolas Chevalier, premier président à la Cour des Aides, sig. Colletet.

Les Adventures amoureuses d'Ismene et d'Ismenie. Histoire grecque d'Eustachius. Mise en françois par le sieur Colletet. Paris, Toussainct du Bray, M.DC.XXV (1625). In 8 de 8 ff. y compr. le fr. gr. et 1 ff. bl., 459 p. chiff. et 1 ff. (N).

E. d.: A Henry de Savoye, duc de Genevois, de Nemours, etc., sig. G. Colletet.

Vers du balet des balets. Paris, de l'Imprimerie de Claude Hulpeau, M.DC.XXVI (1626). In-4 de 13 p. chiff.

Ce balet contient 3 pièces de G. Colletet, sig. G. C., les autres sont de ses amis : I. V. (Villeneuve); N. F. (Nicolas Frenicle); G. H. (Germain Habert); L. M. (Louis Mauduit); P. H. (Philippe Habert) et B. R.

A) Le Trébuchement de l'yvrongne. A Paris, 1627. In-8. Titre et 16 p. chiff. (N).

A la p. 11 : Autres gayetez de Caresme prenant. Par le mesme Autheur.

Ce poëme Le Trébuchement de l'yvrongne a été refait plusieurs fois par Colletet, il a paru séparément et dans ses poésies sous les titres suivants :

- B) Le Poëte yvrongne à ses amis. Paris, Robert Estienne, 1631, in-8.
- C) L'Ilustre beuveur à ses amis, dernière édition. Reveuë par l'Autheur. Paris, Antoine de Sommaville, 1640. In-4 de 16 p. chiff. (N).

A la suite du poème : Autres gayetez de Caresme prenant.

- D) L'illustre banquet. Dernière édition. Reveuë par l'Autheur. Paris, Veuve Jean Camusat, M.DC.XLII (1642). In-4 de 10 p. pour ce poëme, à la suite divers sonnets burlesques.
  - E) Le Banquet des Poëtes par le sieur Colletet. Paris, Nicolas Boisset, 1646. In-8 de 15 p. (N).
    - Id. Leide, 1646. In-12 de 20 p. chiff. et 2 ff., éd. elzévirienne.

Chant de victoire sur la réduction de la Rochelle, en l'obéissance du Roy. Par le sieur Colletet. Paris, Mathurin Henault, 1628. In-8 de 16 p. chiff. (N).

Le Chant de Victoire est précèdé d'un sonnet et suivi de deux autres sonnets.

La prière du bienheureux Jean de Dieu pour gaigner les pardons et les indulgences octroyées par N. S. P. le Pape, 1631 (Arch. du Bibl., 1858, No 1490).

Les divertissemens de Colletet. Paris, Robert Estienne, 1631. In-8 de 12 ff. et 297 p. chiff. (N). E. d.: A Charles Eusèbe, prince de Liechtenstein, etc., sig. G. Colletet. — Poés. lim.: N. Frenicle; Du Rier. — Ce volume contient 194 pièces dont dix-sept ne se retrouvent plus dans l'édition suivante:

Id. Seconde édition reveuë et augmentée par l'Autheur. Paris, Jacques Dugast, 1633. In-8 de 16 ff. dont 1 bl., 272 p. chiff. et 8 ff.

Cette seconde édition renferme 211 pièces dont trente-quatre nouvelles, mais il y manque dix-sept pièces de la première.

Le grand ballet des effects de la nature. Présenté au Roy. Qui doit estre dansé le Lundy 27 décembre 1632, et les trois jours suivans, à deux heures précisément, au Jeu de Paume du petit Louvre, au Marest du Temple. Paris, Jean Martin, M.DC.XXXII (1632). In-8 de 30 p. et 1 ff. sig. à la fin Colletet (N).

Ballet des cinq sens de nature, seconde partie du ballet des Effects de la nature ou des sept planettes qui se dancera au Jeu de paume du Petit Louvre, aux Marests du Temple (sig. Colletet). Paris, P. Rocollet, 1633. In-8 de 16 p. chiff. (N).

Autre éd.: Ballet des cinq sens de nature. Présenté à la Reyne qui doit estre dansé le lundi 10 janvier 1633 et les trois jours suivans, à deux heures précisément, au Jeu de Paume du Petit Louvre, aux Marets du Temple. Paris, l'ierre Rocollet, 1633. In 8 de 15 p. chiff. (N).

Les couches sacrées de la Vierge, poëme héroïque de Sannazar. Mis en vers françois, par Colletet. Paris, Jean Camusat, M.DC.XXXIII (1633). In 8 de 14 ff., 204 p. chiff. et 1 ff. (N).

E. d.: A madame de Combalet, sig. G. Colletet. — Vers lat. de Nic. Bourbon.

Id. Reveu par le R. P. P. L. I. (P. Labbe). Paris, 1646. In-8 (N).

Ballet des modes. Tant des habits que des danses depuis Charles VII jusqu'à présent. S. l., M.DC.XXXIII (1633). In-4 de 15 p. (N, Yf 821).

Attribué par M. Paul d'Estrée à Guillaume Colletet (Revue d'hist. litt. de la France, 1901, p. 241).

Le Triomphe des Muses, à M. le cardinal de Richelieu. Paris, Jean Camusat, 1633. In-4 de 12 p. chiff. (N).

Id. Poëme françois du sieur Colletet, traduit en latin par le sieur de La Rochemaillet et en italien par le sieur Comola. Paris, veuve Jean Camusat, 1640. In-4 de 8 p. (N).

Les lauriers du Roy, présentez à Sa Majesté le premier jour de May mil six cens trente-trois. Par le sieur Colletet. Paris, Jean Martin, 1633. In-8 de 8 p.

A la suite : Le Triomphe de la Paix faite avec les Anglois et sur la réduction des rebelles du Languedoc après la prise de La Rochelle, l'an 1629, suivi de divers sonnets et d'une élégie à M. Hartmann, Prince de Liechtenstein, et de Nichesbourg, sur ses voyages.

La doctrine chrestienne de Saint Augustin. Divisée en quatre livres. Avec le manuel addressé à Laurentius: le tout mis en françois, par G. Colletet, 1636. A Paris, Jean Camusat. In-12 de 12 ff. dont le titre gr. et 443 p. chiff. — A la suite: Manuel de S. Augustin, ou traitté de l'amour de Dieu. Adressé à Laurentius, premier Secrétaire de la ville de Rome. Mise en françois, par Colletet, M.DC.XXXV (1635). 212 p. chiff. et 8 ff. (N).

E. d.: A Philandre, sig. Guillaume Colletet.

Les élémens de la cognoissance de Dieu et de soy-mesme, composez en latin, par messire Pierre Seguier, Conseiller du Roy en ses Conseils, et Président en sa Cour de Parlement de Paris. Mis en françois par G. Colletet. Avec privilège et approbation. A Paris, Jean Camusat, 1637. In-8 de 12 ff. dont le titre gr., 394 p. chiff. et 1 ff. (N).

E. d.: A la mère Marie de Jésus-Christ, religieuse carmelite. — Poés. lim.: sonnet de Lestoille; élégie lat. de J. Sirmond.

Vers du balet de l'isle Louvier. Paris, Antoine Estienne, M.DC.XXXVII (1637). In-4 de 12 p. chiff. sig. Cerilas.

Cerilas est le nom sous lequel Jean de Schelandre désigne G. Colletet dans un sonnet des Muses illustres... 1658 : Cerilas la Pasque s'approche.

Poëme sur la naissance de monseigneur le Dauphin, par le sieur Colletet. Paris, Jean Camusat, M.DC.XXXVIII (1638). In 4 de 21 p. chiff. (N) (1).

Ce poëme est précédé d'un Advis au Lecteur daté du 22 septembre 1638.

Souhait des Muses sur la grossesse de la Reine, poème imité du latin d'Abel de Sainte-Marthe. Paris, Dugast, 1638. In-4 de 10 p. chiff.

Ode sur l'alliance des deux illustres maisons de Bethune et de Seguier. Paris, Vve Jean Camusat, 1640. In-4 de 2 ff. et 31 p. (N).

A la Fortune en faveur de monseigneur le marquis de Cinq Mars, d'Effiat, grand escuyer de France, Sonnet (titre de départ). In-4 de 2 ff.

A la suite: A Monseigneur le grand Escuyer, sonnet, avec la date du 1er janvier 1640.

Cyminde, ou les deux victimes, tragi-comédie (5 actes vers) par Monsieur Colletet (d'après la tragédie de l'abbé d'Aubignac). Paris, Augustin Courbé et Antoine de Sommaville, 1642. In-4 de 4 ff. et 132 p. chiff. A la suite: Autres poésies de monsieur Colletet, Paris, Augustin Courbé et Antoine de Sommaville, 1642. In-4 de 47 p. (A).

E. d. de Cyminde: A Mgr l'Eminentissime cardinal duc de Richelieu, sig. Guillaume Colletet.

Id. Sur l'imprimé. A Paris, Augustin Courbé, 1650. In-8 de 3 ff. et 90 p. (sans les autres poésies) (N).

Elégie sur la mort de monsieur le marquis de Coëslin. Paris, Pierre Rocolet, M.DC.XLII (1642). In-4 de 10 p. chiff. (ex meis).

E. d.: A madame la marquise de Coëslin datée du 17 décembre 1641, sig. G. Colletet.

A la Reyne sur la surintendance de la conduite et gouvernement du Roy, donnée par Sa

Soit que tu sois Junon, ou que tu sois Diane

Toy sans qui l'Univers ne seroit qu'un désert, Qui luy rends tous les jours les ornements qu'il perd,

<sup>(1)</sup> Notre exemplaire de ce poème présente de nombreuses corrections autographes de G. Colletet : texte imprimé: corrections: Toy qui voids toute chose, et que rien ne prophane,

Majesté à Monseigneur l'éminentissime cardinal Mazarin. Sonnet : (titre de départ) : Reyne que le Ciel aime, et que Dieu favorise. 1 ff. in-4.

Eloges des hommes illustres, qui depuis un siècle ont fleury en France dans la profession des Lettres. Composez en latin, par Scevole de Saincte-Marthe. Et mis en françois, par G. Colletet. Paris, Antoine de Sommaville, Augustin Courbé et François Langlois, M.DC.XLIIII (1644). In-4 de 10 ff., 608 p. chiff. et 22 ff. dont 1 bl. (N).

E. d.: A Seguier, chancelier de France. — A la p. 587, le poème *Scevole*, chant pastoral sur la mort de Scevole de Sainte-Marthe... qui avait déjà paru en 1623; vers lat. de Abel de Sainte-Marthe; J. Tournet; Guillaume du Peyrat, lyonnais; et Gabriel Naudé.

Vers funèbres sur la mort de Monsieur de Magalotti, général de l'armée du Roy en Loraine, tué d'un coup de mousquet au siège de la Mothe. Composez par le sieur Colletet (et sonnets). Paris, veuve Jean Camusat, et Pierre le Petit, M.DC.XLV (1645). In-4 de 11 p. chiff. (N).

E. d.: Au cardinal Mazarin datée du 1er juillet 1645, sig. G. Colletet.

Le may des Muses. A la Reyne. Par le sieur Colletet. Paris, veuve Jean Camusat et Pierre le Petit, M.DC.XLV (1645). In 4 de 8 p. (ex meis).

Pour monseigneur le mareschal de Grammont pris par les ennemis à la bataille de Nortlinguen, le 3 aoust 1645. Placard in-4 sig. Colletet (N).

Question célèbre. S'il est nécessaire, ou non, que les Filles soient sçavantes. Agitée de part et d'autre, par Mademoiselle Anne Marie de Schurman Holandoise, et le S. André Rivet Poitevin. Le tout mis en françois par le S<sup>r</sup> Colletet. Paris, Rolet le Duc, M.DC.XLVI (1646). In-8 de 4 ff., 148 p. chiff. et 1 ff. n. chiff. (N).

E. d.: A Anne Marie Louise d'Orléans, fille ainée de Mgr le duc d'Orléans, sig. Guillaume Colletet, et datée des Fontaines de Rungis le 27º jour de juin 1646. Eloge de Mademoiselle Anne Marie de Schurman par Paul Jacob, lyonnais, Advocat en Parlement. — Vers fr.: Du Pelletier; François Colletet, fils de G. C. (2 pièces); G. Colletet.

Sur la prise de Courtray par Monseigneur le duc d'Orléans, 1646. Sonnet (sig. G. Colletet). S. l. (1646). In-4 de 4 p. (N).

Le bon-heur de la vie solitaire, représenté dans la retraite des anciens Ermites du Mont-Valérien par les sieurs G. Colletet et De La Croix. Paris, Robert Sara, M.DC.XLVII (1647). In-8 de 4 ff. et 1 port. et 50 p., pl. (N).

E. d.: A François de Gondy, premier archevesque de Paris, sig. Les Solitaires du Mont-Valérien.

Les devoirs mutuels des grands seigneurs, et de ceux qui les servent. Ou l'Art de vivre à la Cour, et de converser avecque les Grands. Excellent Traité de Messire Jean de la Case, archevêque de Benevent en Italie. Mis de latin en françois, par le sieur Colletet. Paris, Antoine de Sommaville, 1648. In-8 de 14 ff. et 217 p. chiff. (N).

E. d.: Au cardinal Mazarin, sig. Guillaume Colletet suivie de la Vie de Messire Jean de la Case, archevesque de Benevent, tirée de l'histoire des hommes illustres de G. Colletet, parisien. A la p. 185: Diverses poésies du sieur Colletet pour Mgr l'éminentissime card. Mazarin. A Paris, 1648.—Poésie de: Fr. Colletet; vers latins de: Nic. Bourbon, Jean Henry Aubery et Doujat (trad. d'une ode de Colletet, 1635).

Discours (en vers) à Monseigneur Seguier, chancelier de France, par le sieur Colletet. Paris, Jacques Langlois, M.DC.XXXXVIII (1648). In-8 de 4 ff. et 16 p. chiff. (N).

E. d.: A Seguier chancelier de France, sig. Guillaume Colletet. Dans cette épitre Colletet dit que son Histoire des poëtes occupe toutes les fonctions de son esprit. A la suite du poème, une ode et cinq sonnets.

Advis salutaire aux nobles confrères de Saint-Hubert. — Sur les peintures et sur la belle veuë de la gallerie de l'Hostel Abbatial de S. Vincent de Senlis. Sonnet (placard in-folio de 4 pages) au bas : Faict par Monsieur Colletet, le 31 May 1651.

L'Escole des Muses, dans laquelle sont enseignées toutes les reigles qui concernent la poësie françoise. Recueillies par le sieur C. Paris, Louis Chamhoudry, 1632. In-12 de 3 ff. et 66 p. chiff. (N).

Autre éd. Paris, id., 1656. In 12 de 4 ff. et 95 p. chiff. (N).

Autre éd. sous le titre :

Le Parnasse françois ou l'Escole des Muses dans laquelle sont enseignées toutes les règles qui concernent la poésie françoise. Paris, Jean Baptiste Loyson (ou Charles de Sercy), 1664. In-12 de 95 p. chiff. (N).

Autre éd. : L'Escole des Muses dans lesquelles sont enseignées toutes les reigles qui concernent la poésie françoise. Paris, de Beaujeu, 1669. In-12 (A).

Epigrammes du sieur Colletet. Avec un discours sur l'épigramme. Où il est traitté de sa première origine, de son usage ancien et moderne, de son véritable caractère, de ses vertus et de ses vices, et des qualitez requises à ceux qui s'appliquent à ce genre d'escrire. Paris, Jean Baptiste Loyson, 1653. In-12 de 42 ff. dont 1 bl. et 476 p. chiff. (N).

Aux nobles chasseurs. Sonnet. A Sainct-Hubert sur sa saincte confrairie, sonnet (S. 1.), 1654. In-folio de 4 p. (N).

Sur la grotte de Meudon ruinée et sur son antique inscription : Quieti et Musis Henrici Secundi, au repos et aux Muses de Henri second, stances (sig. G. Colletet). S. l. 1654. In-folio plano (N).

Poésies diverses de Monsieur Colletet contenant des sujets héroïques, des passions amoureuses et d'autres matières burlesques et enjouées. Paris, Louis Chamhoudry, 1656. In-12 de 12 ff., 468 p. chiff. et 6 ff. (A).

Poés. nouv. adressées à Colletet de : Du Pelletier ; Colletet le fils ; Serizay ; vers lat. de : Nic. Heinsius. — Lettre de Du Pelletier datée du 26 may 1655 (Amours de Claudine).

A Mgr l'Eminentissime cardinal Mazarin, sur la prise de Montmédy (sig. G. Colletet). S. l. n. d. (1657), in-folio plano (N).

Discours du poëme bucolique où il est traitté de l'églogue, de l'idyle et de la bergerie par M. Colletet. Paris, L. Chamhoudry, 1657. In-12 de 4 ff. et 47 p. chiff. (N).

E. d.: A Mgr Seguier, sig. G. Colletet.

Vers dythyrambiques, A Monseigneur le comte de Soissons, sur son mariage avec Mademoiselle de Manciny (titre de départ). In-4 de 4 p. chiff. datées du 20 février 1657 et sig. G. Colletet.

La nouvelle morale du sieur Colletet, contenant plusieurs quatrains Moraux, et Sentencieux. Paris, Antoine de Sommaville, M.DC.LVIII (1658). In-4 de 22 p. chiff. et 1 ff. (ex meis).

Id. Seconde édition, Antoine de Sommaville et Louis Chamhoudry, 1658. In-12.
E. d.: A l'abbé Foucquet, conseiller du roy en ses conseils, sig. G. Colletet.

L'art poétique du S<sup>r</sup> Colletet. Où il est traitté de l'épigramme : Du sonnet. Du poëme bucolique de l'églogue, de la pastorale, et de l'idyle. De la poésie morale et sententieuse. Avec un discours

de l'Eloquence, et de l'Imitation des Anciens. Un autre Discours contre la traduction. Et la nouvelle Morale du mesme Autheur. Paris, Antoine de Sommaville et Louis Chamhoudry, 1658. In-12.

Ce titre est celui d'un recueil factice composé des ouvrages suivants :

1º Traité de l'Epigramme, par le S<sup>r</sup> Colletet. Seconde édition. Reveuë par l'Autheur. Paris, Antoine de Sommaville et Louis Chamhoudry, 1658, 5 ff. et 80 p. chiff. (N).

E. d.: A Mgr le cardinal Mazarin, sig. Colletet. - Vers fr.: Mademoiselle Colletet.

2º Traitté du Sonnet, par le sieur Colletet. Paris, Antoine de Sommaville et Louis Chamhoudry, 1658, 4 ff., 124 p. chiff. et 2 ff. dont 1 bl.

E. d.: A Mgr Foucquet, sig. G. Colletet.

3º Discours du poème bucolique, 1657 (déjà cité).

4º Traitté de la poésie morale et sentencieuse, par le sieur Colletet. Paris, Antoine de Sommaville et Louis Chamhoudry, 1658. 4 ff., 203 p. chiff. et 5 ff. dont 1 bl.

5º La nouvelle morale du sieur Colletet. Seconde édition, 1658 (déjà cité).

6º Discours de l'éloquence. Et de l'imitation des Anciens. Par le sieur Colletet. Paris, id., 1658. In-12 de 4 ff. et 53 p. chiff. (N).

E. d.: A Mgr le comte de Servient, sur-intendant des finances, etc., sig. G. Colletet.

Vers de Monsieur Colletet. A Tours, chez Urbain Nion... 1658. In-4 de 15 p. chiff. (M). Vers faits à Tours par G. Colletet, la première pièce est un hommage aux manes du grand Ronsard.

Poëme posthume de M. Colletet, A Monseigneur Foucquet, Procureur général, sur-intendant des Finances, et ministre d'Estat (titre de départ). In-4 de 6 p. chiff. et 1 ff. bl. (M).

Cette petite plaquette comprend trois pièces : un poème et deux sonnets.

Pièces sans date :

A M. le comte de Servient, surintendant des finances et ministre d'Estat, sonnet (sig. G. Colletet). S. l. n. d. In-folio plano (N).

A Mgr l'archevesque de Rouen ordonné par nos seigneurs du clergé pour présider en l'Académie françoise de la propagation de la foy (sig. G. Colletet). S. l. n. d. In-4 de 3 ff. (N).

A Mgr le duc d'Orléans allant commander l'armée du Roy en Flandre, sonnet (sig. Colletet). S. l. n. d. In-folio plano (N).

Eloge de la ville d'Aqs, lieu de naissance du sieur Mérigon (Arch. du Bibl., 1858, Nº 1490).

Ovalis aula Fontis-Ballaeaque facta est ovans aula prae sua laetitia lautitia propter sanitatem Regis. La Cour de l'Ovale de Fontainebleau toute en joye pour la santé du Roy (S. l. n. d.). In-folio plano (N).

Sonnet pour remerciement à madame de la Nauve. Placard in 4 sig. Colletet (ex meis).

Sur la mort de Madame de Mancini, sonnet (sig. G. Colletet). Epigramme (sig. Mademoiselle Colletet). S. l. n d. In-4 de 2 p. (N).

Sur le beau chasteau de Medon. S. l. n. d. In-folio plano (N). Sans nom d'auteur, pièce attribuée à G. Colletet.

Enfin on rencontre des vers de Colletet dans l'ouvrage suivant :

La chronique des chapons et des gelinottes du Mans d'Estienne Martin de Pinchesne publiée sur le manuscrit original de la Bibliothèque Nationale, par Frédéric Lachèvre. Paris, Leclerc, 1907. In-8.

Voici la liste des manuscrits de Guillaume et de son fils François Colletet qui ont été brûlés dans l'incendie de la Bibliothèque du Louvre :

10 G. Colletet. Vies des poëtes françois, par ordre chronologique, depuis 1209 jusqu'en 1647. Ms. original, 5 vol. in-4.

Sur ce qui reste aujourd'hui de ce Ms. original, consulter le travail de M. Paul Bonneson publié dans la Revue d'Histoire littéraire de la France, T. II, 1895: Contribution à un essai de reconstitution du manuscrit de G. Colletet intitulé « Vies des poètes françois ».

2º Copie de l'Histoire générale et particulière des poëtes anciens et modernes, par ordre alphabétique, 6 vol. in-4.

3º Préface, observations générales sur la vie des poètes. Notes diverses. 1 vol. in-4.

4º Pièces relatives à l'édition projetée en 1730 de la vie des poètes de Colletet, 1 vol. in-folio.

5º G. et F. Colletet. Hommes savants et illustres, en latin. — La vie des grands et illustres personnages. — Mémoire pour Louis de Revel. — Copies de lettres du Pt de la Mare, de Nicolas Vignier, de Boisrobert, etc. — Catalogus omnium librorum exiguæ Bibliothecae Fr. Colleteti, etc., 1 vol. in-4.

6º Fr. Colletet, Mémoires des choses arrivées de nostre temps, particularités et autres galanteries, recueillis pour servir à l'histoire et pour en garder le soubvenir dans le cabinet, de 1648 à 1669, 1 vol. in-4.

7º Fr. Colletet. Le conducteur des étrangers à Paris et dans les environs (1679). — Recueil des poésies de G. et F. Colletet et de quelques autres auteurs, 1 vol. in-4.

8° G. et F. Colletet. Pièces de théâtre : la Chasse des Hollandois, le Martyre de Sainte-Julienne, les Illustres Malheureux, etc. — Les Bienfaits reconnus, Dilude pour les jours gras. — La révolte de Jupiter contre Saturne, tragi-comédie. — Le triomphe de l'Assomption de la Vierge. — Dilude pour la distribution des prix. — Distribution des prix aux élèves de F. Colletet, 4 vol. in-4.

9º Témoignages des auteurs touchant G. Colletet, recueillis par son fils F. Colletet. — L'Enéide travestie, liv. V. — Recueil des proverbes et extraits divers, etc., 4 vol. in-4.

Pour les poésies de Colletet insérées dans les florilèges, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVII<sup>o</sup> siècle.

Guillaume Colletet a enrichi les ouvrages de ses amis de pièces laudatives. Nous citerons :

Le Zodiaque poétique, par Rivière, 1619 ; Les œuvres poétiques de Bertaut, 1620 ; Le roman royal ou histoires de nostre temps, par Piloust, 1621 ; La Muse champestre de Cotignon, sieur de La Charnays, 1623; Les premières œuvres poétiques de Frenicle, 1625; Les Amours de Melisse, par Hélie Poirier, 1625 ; La seconde partie des élégies de N. Frenicle, 1627 ; Les œuvres poétiques de Du Pin Pager, 1629; Tableaux des victoires du Roy (en vers) par J. Collardeau, 1630; Argenis et Poliarque, tragi-comédie, par P. Du Ryer, 1630; Izabelle, amours de Louis Mauduit, 1631; L'Argenis, tragi-comédie, dernière journée, par P. Du Ryer, 1631 ; Lisandre et Caliste, tragicomédie en vers, par P. Du Ryer, 1632 ; Palemon, fable bocagère et pastoralle, par N. Frenicle, 1632; Les bocages du sieur de La Charnays, pastorale, 1632; Les trahisons d'Arbiran, tragicomédie, par Douville, 1638 ; Le véritable Coriolan, tragédie, par Chapoton, 1638 ; Marie Stuard, reyne d'Ecosse, tragédie, par Regnault, 1641; IXº livre d'airs de Cour d'Anthoine Boesset, 1642; Lettres meslées du sieur Du Pelletier, 1642 ; Les chevilles de Maistre Adam, 1644 ; Les douze recréations du sieur de La Boissière, 1646 ; La véritable politique du prince chrestien, par R. S. Hubert Mugnier, de la Cie de Jésus, 1647 ; Les œuvres poétiques de Beys, 1651 ; Les Murs de Troye ou l'origine du burlesque (par Cl. et Ch. Perrault et Beaurain), 1653 ; Les lettres du président Maynard, 1653; La Stimmimachie, poème, par Carneau, celestin, 1656; Invenal burlesque, par Colletet le fils, 1656; La lyre du jeune Apollon ou la Muse naissante du petit de Beauchasteau, 1657; Renati Michaelis Rupelmallei parisini Poematia, 1658.

Les recueils libres et satiriques ne renferment que 14 pièces de G. Colletet :

DELICES SATYR., 1620. Sur un desdain. Sonnet. Agréable desdain d'une douce maistresse (p. 250). (n. s.).

| QUINT. SATYR., 1622.         | Sonnet. Baiser (p. 43) (1).                  | Beaux sont ces bois espais, belle ceste prairie (n. s.). |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| DELICES SATYR., 1620.        | Epigramme (p. 255) (2).                      | Ce fut au joly mois de May (n, s.).                      |
| Id.                          | Sonnet (p. 249).                             | Cessez, foibles esprits dont la veine stérile.           |
| Id.                          | Epig. A La Ronce (p. 256).                   | Ceux qui t'ont La Ronce nommé (n. s.).                   |
| DELICES SATYR., 1620.        | ) Sonnet (pp. 430 et 66).                    | Doux est le front de ma belle maistresse.                |
| . PARN. SATYR., 1622.        | Ì                                            |                                                          |
| PARN. SATYR., 1622.          | Sur une jouissance. Stances (p. 5).          | Enfin j'ay surmonté l'excessive rigueur.                 |
| CABINET SATYR., 1619.        | ) Rencontre.                                 | J'estois hier en attendant.                              |
| QUINT. SATYR. (VAR. P.9),162 | 2                                            |                                                          |
| PARN. SATYR., 1622.          | Epigr. (p. 39) (3).                          | Lors que sur ton lict, à mon ayse.                       |
| Id.                          | Id. (p. 39).                                 | Ne croy que Francine soit folle.                         |
| Id.                          | Les amoureux ressuscitez.  Aux dames (p. 3). | Puis que vostre âme fut d'espouvante suyvie (n. s.).     |
| DELICES SATYR., 1620.        | Sonnet (p. 252).                             | Que je prends de plaisir aux propos de Francine (n. s.). |
| PARN. SATYR., 1622.          | Sixain (sur le P. S.) (n. p.).               | Tout y chevauche, tout y f (sig. G. C. P.).              |
| DELICES SATYR., 1620.        | ) Epigramme (n. p.).                         | Vous autres que la Muse picque.                          |
| PARN. SATYR., 1622.          | }                                            |                                                          |

A consulter: Saint-Evremond: La comédie des académistes. — Guéret: Le Parnasse réformé, 1669; La guerre des auteurs anciens et modernes. - Pellisson et d'Olivet : Histoire de l'Académie franç. — Baillet : Jugements des savants. — Moréri : Dict. hist. — Goujet : Bibl. franç. T. XVI. — Parfaict: Hist. du théâtre franç. — Carpentariana. — Chevraeana. — Menagiana. — Nodier (Ch.): Mélanges tirés d'une petite bibliothèque. — Catalogue Soleinne. — Le monde littéraire, 3 et 10 avril 1853. - Rathery : Notice sur la Bibl. du Louvre : Ms. de G. et Fr. Colletet (Bul. du Bibl., 1858, p. 1038). — Asselineau (Ch.): Les poètes français, T. II. — Gautier (Th.): Les Grotesques. - Viollet-le-Duc : Bibliothèque poétique. - Fournel (Victor) : Nouvelle biographie universelle de Didot. — Lanson (G.): Grande encyclopédie. — Madeleine (Jacques): Quelques poètes français des XVIe et XVIIe siècle à Fontainebleau, 1909. — Lachèvre (Fr.): La chronique des Chapons et des Gelinottes du Mans de Fr. Martin de Pinchesne. - Lanson (G.): Manuel bibliographique de la litt. fr. moderne, II (XVIIe siècle).

# CONTI (Princesse de).

Louise Marguerite de Lorraine, princesse de Conti, de la maison de Guise, propre fille du Balafré et de Catherine de Clèves, née en 1574, morte le 30 avril 1631. Fort belle et de beaucoup d'esprit, elle fut courtisée par Henri IV qui eut un instant la pensée de l'épouser. Gabrielle d'Estrées détourna son amant de ce projet ; il fut aban-

Id.

<sup>(1)</sup> Ce sonnet a paru la même année dans les Désespoirs amoureux de G. Colletet mais le changement d'un mot dans le dernier vers a fait d'un sonnet galant un sonnet obscène.

<sup>(2)</sup> Désespoirs amoureux, 1622, p. 371 : Ce fut le premier jour de May. p. 364.

donné plus encore peut-être à cause de la réputation avérée de galanterie de Marguerite de Lorraine. « Si elle eust esté sage, elle eust été reine de France » a dit Tallemant des Réaux. Elle se consola avec Roger de S. Lary, duc de Bellegarde, grand écuyer. Henri IV, qui ne l'avait pas oubliée, lui trouva un mari — ce qui était chose assez difficile — dans la personne de François de Conti, troisième fils de Louis 1er de Bourbon et d'Eléonore de Roye, veuf de Jeanne de Coëme, dame de Bonnestable, morte en 1601; il est vrai que ce grand seigneur était sourd, bègue et tout à fait borné, un stupide selon l'expression de Tallemant. Louise Marguerite de Lorraine devint veuve en 1614. Elle s'était attachée, après la mort de Henri IV, à Marie de Médicis qui lui donna la réserve de l'une des plus riches abbayes de France, Saint-Germain des Près, et elle en reçut bien d'autres faveurs. « Nul ne saura jamais, disait Richelieu, ce qu'elle a coûté à la France ». Elle épousa secrètement Bassompierre ; après la journée des Dupes Richelieu mit Bassompierre à la Bastille et exila la princesse de Conti dans sa terre d'Eu où elle mourut de tristesse. Sa mort prouva, comme les bonnes œuvres de sa vie, la valeur de ses affections et de son cœur et fit oublier ses mauvaises mœurs.

Bibliographie. — I. Les advantures de la Cour de Perse, divisées en sept journées, où sous des noms estrangers sont racontées plusieurs Histoires d'Amours et de Guerre, arrivées de nostre temps. I. B. D. Paris, François Pomeray (ou Nicolas de la Vigne), M.DC.XXIX (1629). In-8 de 8 ff. et 461 p. chiff. (A).

E. d.: A monsieur Scarron, sieur de Vavre, conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat et Privé, et son Maistre d'Hostel ordinaire, sig. I. Baudoin. — L'Advis au Lecteur (n. s. mais de Jean Baudoin) dit formellement: « Or d'autant que ce n'est pas ma coustume d'imiter la Corneille d'Esope, en me parant des plumes d'autruy, ny de mandier une fausse gloire dans les ouvrages que je donne quelquefois au public. Je vous advoue très volontiers qu'en voicy un qui n'est aucunement de mon invention et que je luy fais seulement parler nostre langue, selon ma coustume ordinaire... ». Le priv. est du 3 février 1629, il est accordé à François Pomeray et Nicolas de la Vigne pour six années..., A la p. 461, Fin de la première Partie

Ce roman est donné par Tallemant des Réaux à la princesse de Conti, Jean Baudoin n'en aurait été que l'éditeur : « Elle avoit beaucoup d'esprit, elle a mesme escrit une espèce de petit roman qu'on appelle les Adventures de la Cour de Perse où il y a bien des choses arrivées de son temps. »

La Bibliothèque nationale possède un Ms. de ce roman qui présente des variantes sur l'imprimé.

#### On lui a encore attribué:

II. L'Histoire des amours du grand Alcandre en laquelle sous des noms empruntez se lisent les advantures amoureuses d'un grand Prince du dernier siècle. Paris, de l'Imprimerie de la Veusve Jean Guillemot... M.D.LII (1652). In-4 de 2 ff. et 52 p. (N).

On croit à une édition antérieure qui aurait paru sous le titre : L'Alcandre où les Amours du roy Henry le Grand, par M. L. P. D. C. (madame la princesse de Conti). Paris, de l'Imprimerie de la veusve Jean Guillemot, M.DC.LI (1651), in-4.

Ce pamphlet a été réimprimé maintes fois au XVIIe siècle dans le Recueil de diverses pièces servans à l'histoire de Henry III, roy de France et de Pologne... dont la première édition porte la rubrique Cologne, Pierre du Marteau, M.DC.LX (1660).

D'après M. Paulin Paris l'*Histoire des amours du grand Alcandre*... ne serait pas de la princesse de Conti, elle y joue d'ailleurs un assez vilain rôle sous le nom de *Milagarde*.

REC. VERS SATYR., 1617. Une dame parle (quatr., ff. Jayme à voir ces portraits que l'on peint aux murailles (n. s.).

A consulter : Tallemant des Réaux : Historiettes, T. I (édition Paulin Paris).

## CORNU (Pierre de).

Pierre de Cornu, seigneur de la maison forte de Brossay, à Crolles, naquit à Grenoble vers le milieu du XVIº siècle de Etienne Cornu, avocat à Grenoble, et de Catherine Labbé. Il épousa le 5 janvier 1590 Emeraude Baro, fille de Gaspard Baro, avocat, et de Simonnette Biard, et veuve de François Chevalet, docteur en droit et avocat, qui fut chantée sous le nom de Chloride par Claude d'Expilly (2). Ayant acquis de Marc Vulson la charge de conseiller au Parlement de Grenoble, il s'en fit pourvoir par lettres de provisions, datées de Paris du 30 juillet 1597, mais sa réception éprouva quelques difficultés parce qu'il s'agissait d'un office qui aurait dû être supprimé. Après deux ans d'attente, il fut admis le 31 juillet 1599.

Sa femme Emeraude Baro lui donna deux enfants, Charles et Isabeau ; elle mourut le 7 août 1619 àgée de 57 ans. Environ un an après Pierre de Cornu se remaria (18 juillet 1620) avec Meraude de Francon, fille de Jean-François de Francon, maître à la Chambre des Comptes, et de Meraude Morard, dont il n'eut aucune postérité. Il céda sa charge de conseiller à Pierre Francon, frère de sa femme, et décéda quelques mois après (fin de l'année 1622).

Bibliographie. — I. Les œuvres poétiques de Pierre de Cornu Dauphinois. Contenant, Sonnets, Chansons, Odes, Discours, Eclogues, Stances, Epitaphes, et autres diverses poésies. A Lyon, pour Jean Huguetan, M.D.LXXXIII (1583). In-8 de 8 ff. et 223 p. chiff. (N).

Poésies lim. ; Gabriel de Lers ; Claude Expilly. — La plupart des poésies de Cornu sont adressées à sa maîtresse une demoiselle Laurini d'Avignon, il y règne la plus grande liberté de langage.

Cette édition a été réimprimée textuellement en 1870 à 100 expl. :

Les œuvres poétiques de Pierre de Cornu, dauphinois, précédées de sa vie par Guillaume Colletet, avec une Préface et des Notes, par un membre de la Société des Bibliophiles Gaulois. Turin, J. Gay et fils, Grenoble. A. Ravanat, 1870. In-12 de 18 ff. dont 1 bl. et 232 p. chiff. (N).

Les ff. lim. contiennent une préface sig. P. B. (Prosper Blanchemain), la vie de Pierre de Cornu par Guillaume Colletet, etc.

<sup>(1)</sup> Dans le Cabinet satyr., 1618, cette pièce a seize vers au lieu de quatre. En voici le premier : J'ayme à voir ces portraits au blanc d'une muraille. Elle est signée Princesse de Conti dans un manuscrit du XVII siècle appartenant à M. Pierre Louÿs (voir à l'Appendice).

<sup>(2)</sup> Les poèmes du sieur d'Expilly. A madame la marquise de Monceaux. Paris, Abel Langellier, 1596. In-4. Voici comment Expilly parle d'Emeraude Baro : « ... elle estoit sœur de monsieur le conseiller Baro de Grenoble, veuve d'un advocat M. Chevalet, elle estoit très belle et d'une humeur si douce et si attrayante, avec un esprit de femme si gentil, que je l'aymai et la servis de tout mon cœur, durant quatre ou cinq ans, avec beaucoup de part en ses grâces ; enfin elle fut mariée avec M. le conseiller de Cornu, sur la fin de l'an 1587, nos ardeurs estant desjà dissipées par l'absence ; je l'ay tousjours honorée, y estant obligé par ses faveurs et mérite, et tant que je vivray, je seray son serviteur... »

11. Tabulæ historicæ Henrici IV cognomento magni, Galliarum et Navarræ regis. Anthore Petro Cornuto in suprema curia delphinatus regio senatore. Lugduni Sumptibus Horatii Cardon, M.DC.XV (1615). In-4 de 4 ff. dont le titre gravé et 1 bl. et 88 p. chiff. (N).

E. d.: A Louis XIII.

Pierre de Cornu a envoyé un sonnet et un quatrain à l'auteur (Charles de Serre, neveu de l'évêque de Gap?) de l'ouvrage suivant : Le Mirouer du devot chrestien. Lyon, Vincent de Cœursilly, 1621, petit in-12, qui figurent dans les ff. prél. — Guillaume Colletet dit que P. de Cornu avait composé des Quatrains moraux (Disc. de la poésie morale, 1658) :

« ... Ce fut encore à peu près en ce mesme temps (1625) que Pierre Cornu Dauphinois, conseiller au Parlement de Grenoble, y publia un assez juste volume de *Quatrains moraux* dont la mémoire fut aussi bien tost ensevelie. Si l'on luy fit injure ou justice, c'est surquoy je n'ose prononcer à présent, qu'il ne me reste dans l'esprit qu'une idée confuse de ce livre que je n'ay jamais veu qu'en passant dans la boutique d'un libraire, et qui dès lors s'échappa de mes mains, et en suite de mon souvenir. »

Les deux pièces suivantes se lisent dans les Œuvres poétiques de P. de Cornu, 1583:

| SATYRES BAST., 1615.  | ) D'un certain procureur    | Binaut ce procureur atteint d'une cautelle   |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| CABINET SATYR., 1618. | Sixain (ff. 408, pp. 660 et | (n. s.).                                     |
| DELICES SATYR., 1620. | 352) (1).                   |                                              |
| SATYRES BAST., 4615.  | Epigr. Contre un mari cocu  | Pimpineau tu te ris, ct dis qu'en ton ménage |
| CABINET SATYR., 1618. | (ff. 112) (2).              | (n. s.).                                     |

A consulter: Biblioth. franç. de Du Verdier. — Goujet (abbé): Biblioth. franç., T. XIV. — Notice sur P. de Cornu dans le Courrier de Lyon du 27 décembre 1834, sig. F. Z. C. (Collombet). — Viollet-le-Duc: Biblioth. poétique. — Rochas (A.): Biographie du Dauphiné. — Numismatique du Parlement de Grenoble. Pierre de Cornu par G. Vallier (Bulletin de la Soc. d'Arch. de la Drôme, T. XV, 1881). — Les littérateurs dauphinois par Paul Morillot (Le Dauphiné, 14 février 1892). — Edmond Maignien: Quelques notes sur la famille du poète Pierre de Cornu (Petite revue des Bibliophiles dauphinois, Nº 9, 1910).

## COTEL (Antoine de).

On sait peu de chose de la vie d'Antoine de Cotel, conseiller du roi en sa Cour de Parlement de Paris. Après avoir passé agréablement plusieurs années en Italie, il obtint en 1570 une chaire de professeur en langue grecque. D'après Goujet son application continuelle à l'étude lui fit négliger ses affaires domestiques ; la vanité lui ayant causé divers chagrins sur la fin de sa vie, il fut obligé dans sa vieillesse d'attendre la subsistance des autres et de vivre à leurs dépens. On ignore les dates exactes de sa naissance et de sa mort. Il a dû naître vers 1540 et mourir vers 1610.

Bibliographie. — Le premier livre des mignardes et gaies poésies de A. D. C. A M. Avec quelques traductions, imitations et inventions par le mesme Autheur. Paris, Gilles Robinot,

<sup>(1)</sup> Dans les Œuvres poétiques de P. de Cornu: Du Pin, ce procureur....

<sup>(2)</sup> id. De Pillas, tu te ris....

M.D.LXXVIII (1578). Avec privilège du Roy. In-4 de 60 ff. chiff. A la suite: Le quatorziesme livre de l'Iliade prins du Grec d'Homere. A Germain Vaillant de Guelis, abbé de Pimpont, conseiller du Roy en sa Cour de Parlement, 1578, 23 ff. chiff. et 1 ff. (A).

CABINET SATYR., 4618.

Epigramme (1).

Quoy que cet esbarbé vous cause (sig. Motin).

#### COURDE

Ne serait-ce pas l'auteur du recueil suivant :

Le Parisis de C. de Courbes. Présenté au Roy. A Paris, chez Heureux Blanvilain, rue Sainct-Victor, aux trois Mores, M.DC.XXIII (1623). In-8 de 4 ff., 63 p. chiff. et 4 ff. n. chiff. (A).

E. d.: Au Roy, sig. La très humble, très fidelle et très obéissante servante (s. n.). Vers grecs à Mr de Courbes, sig. C. Clavier, advocat au Parlement; Vers latins de A. de Retz; vers lat. n. s.; quatr. de I. D. L. advocat au Parlement (Isaac de Laffemas). — Trois livres avec titres particuliers: Le ler adressé au Roy, à Anne d'Autriche, à Marie de Médicis, à Monsieur etc., etc., avec le Ballet d'amours à MM. les Courtisans etc.; le IIe liv. comprend le Triomphe d'Eternité, la chaste Cloris, la Rencontre...; le IIIe liv. La douce captivité; l'Eschaudé, les Pleurs de Cypris, etc.

QUINT. SATYR., 1622.

Epigr. contre un poète (p. En ce siècle du tout barbare.

## CRAMAIL (Comte de).

Adrien de Montluc-Montesquiou, prince de Chabannais, comte de Cramail ou Carmain, né vers 1571 (et non 1588 comme l'indiquent le *Larousse* et autres dictionnaires) était fils de Fabien de Montluc, et de Anne, dame de Montesquiou, et petit-fils du maréchal de Montluc. Il fut d'abord capitaine de cent hommes d'armes, puis maréchal de camp, conseiller d'Etat, gouverneur et lieutenant général au pays de Foix. Louis XIII le nomma chevalier de ses ordres par Lettres du 10 mai 1613 et du 16 décembre 1626. Il avait épousé, par contrat du 22 septembre 1592, Jeanne de Foix-Carmain, fille unique d'Odet de Foix, comte de Carmain, et de Jeannette d'Orbessan. Les formalités n'ayant pas été observées dans leur mariage, il fallut avoir une dispense de Rome par l'Official de Toulouse, le tout enregistré le 3 octobre 1598. Il laissa une fille légitime et deux enfants naturels. Le comte de Cramail mourut le 22 janvier 1646.

Ami du comte d'Auvergne, il eut part avec lui sous Henri IV à de nombreux ballets. Tallemant rapporte qu'il fut un des disciples de Vanini et qu'il disoit une assez plaisante chose : « Pour accorder les deux religions, il ne faut que mettre vis à vis les uns des » autres les articles dont nous convenons, et s'en tenir là ; et je donneray caution » bourgeoise à Paris que quiconque les observera sera bien sauvé. » D'un caractère libertin et frondeur, il compta parmi les matadors de la Cour appelés les Intrépides.

<sup>(1)</sup> Un sonnet n. s. d'Antoine de Cotel: Tu veux contrefaire le sage a été publié dans les Muses ralliées, 1599, il se lit ainsi que l'épigr. signée à tort Motin (Cabinet satyrique, 1618) dans Le premier livre des mignardes et gaies poésies de A. D. G. (Antoine de Cotel), 1578.

Mis à la Bastille comme impliqué dans une conspiration contre le cardinal de Richelieu, il n'en sortit qu'après une détention rigoureuse de douze années (1630-1642).

Bibliographie. — On a de lui, en dehors de sa participation aux ballets de cour :

- 1. L'infortune des filles de joye, M.DC.XXIV (1624). In-8 de 58 p. chiff.
- II. Les jeux de l'incognu. A Paris au Palais, chez T. de la Ruel, P. Rocolet, A. de Sommaville, N. Bessin, A. Courbé, 1630. In-8 de 8 ff. y compris le front. gravé servant de titre, 387 p. chiff. A la suite: Le Herti ou l'universel. Où par des saisissements lumineux il se traicte de toute sorte de matières, M.DC.XXX (1630), 113 p. chiff.; La blanque des Marchands meslez, s'ouvrira le Dimanche de Caresme-prenant, les bulletins se bailleront pour un maravedis la pièce, la Justice y sera observée, ainsi qu'elle se practique en ce pays: et l'aveugle fortune y distribuera les grâces, les noms desquelles sont escrits cy-dessous, 70 p. chiff. et 1 ff. bl.; Discours académique du ris, prononcé en l'Académie des Philaretes, 138 p. chiff. et 1 ff. (N).
- E. d. des *Jeux de l'Incognu* à Henry de Savoye, duc de Nemours et d'Aumale, sig. de Vaux. Le priv. du Roi du 4 mars 1630 est donné à Guillaume de Vaux, Escuyer, sieur de Dos-Caros (de Cramail). *La Blanque* réimpr. en 1655 : *La Blanque des illustres filoux du royaume de coquetterie*.
- Id. Augmenté de plusieurs pièces en ceste dernière édition. Rouen, Jacques Cailloué, M.DC.XXXV (1635). In-8 de 4 ff. et 390 p. chiff. (A).

Cette éd. renferme, en plus que la première: L'infortune des filles de joye dont l'édit. orig. est de 1624.

- Id. Rouen, Jean Osmont le jeune, 1637. In-8. Cette édition reproduit la première de 1630.
  - Id. Rouen, Jacques Cailloué, 1645. In-8 (Auvillain).
- Id. Lyon, Claude de La Rivière, 1648. In-8 de 4 ff. et 440 p. chiff. (A). C'est le texte de l'édition précédente de Rouen, c'est-à-dire avec L'Infortune des filles de joye.
- III. A) Les pensées du solitaire. Paris, Anthoine de Sommaville, M.DC.XXIX (1629). Avec privilège du Roy. In-8 de 16 ff. n. chiff. y compris un front. gravé, 526 p. chiff. et 4 ff. dont 1 bl. (N). Priv. du 31 août 1629.
  - E. d.: A Mgr le duc de Montmoranci, sig. de Vaulx.

Les pensées du solitaire. Seconde partie. Paris, Augustin Courbé, M.DC.XXX (1630). Avec privilège du Roy. In 8 de 8 ff. y compris un fr. gr., 625 p. chiff., 3 ff. pour la table et 31 p. chiff. pour la Plainte de Tircis à Cloris et Lettre de consolation pour Madame \*\*\* (N). Priv. du 21 janvier 1630.

- E. d.: A Mgr le mareschal de Bassompierre, sig. de Vaulx. La Plainte de Tircis à Cloris a été l'objet d'une sentence du lieutenant civil du Chastelet de Paris en date du 18 juin 1630 portant suppression de la dite Plainte et condamnation de Courbé et Sommaville à 24 livres parisis d'amende.
- B) Les pensées du solitaire. Second (sic) édition reveue et augmentée de nouveau. Paris, Augustin Courbé, M.DC.XXXII (1632). In-8 de 16 ff. dont le fr. gr. et 590 p. chiff. (A).

Première partie augmentée de La Solitude et de la Description de la Savoye, mais sans la table. La Seconde partie (A) est celle de 1630, diminuée des 31 p. suppl. contenant la Plainte de Tircis à Cloris, etc.

IV. La comédie de proverbes. Pièce comique. Paris, François Targa, M.DC.XXXIIII (1633 ou 1634). In-8 de 6 ff. et 164 p. chiff. (N). Priv. du 31 janvier 1633.

Cette comédie attribuée au comte de Cramail a eu de nombreuses éditions, nous citerons: seconde édition. Paris, Targa, 1640, petit in-8; id. 1645, in-12; Rouen, Jacques Cailloué, 1645, in-12; Troyes, Nicolas Oudot, 1649, petit in-8; IIIº éd. Troyes, M. Oudot, 1654, in-8; Lyon, Claude de La Rivière, 1654, in-8; La Haye, Adrien Vlaq, 1654 et 1655, petit in-12; Rouen, Jacques Cailloué, IIIº éd., 1656, petit in-8; Paris, Pepingué, 1665, petit in-12; Evreux et Paris, Jean Musier, 1698, petit in-12; Troyes et Paris, veuve Nicolas Oudot, 1715, petit in-8. — Editions sans date: Troyes, Garnier; Paris, Anthoine Rafflé.

Enfin le Nouveau recueil des plus beaux vers de ce temps, Paris, 1609, renferme p. 534 une chanson n. s. du comte de Cramail : O nuict tant de fois désirée (voir Bibliographie des recueils collectifs du XVII<sup>o</sup> siècle).

Les recueils libres et satiriques publiés de 1620 à 1626 renferment 3 pièces d'Adrien de Montluc, comte de Cramail :

| CABINET SATYR., 1618. | Les astrologues (1). | Ces faiseurs d'almanacs connoissent aux estoilles (n. s.).          |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Id.                   | Les fous (1).        | De l'humeur folle et frénétique (n. s.).                            |
| Id.                   | Les fous (1).        | De tous les fous qu'on voit en France (ou De tant de fous) (n. s.). |

## CRUSSOL (Madame de).

Françoise de Clermont, fille d'Antoine de Clermont, comte de Tallard, premier comte de Clermont, et de Françoise de Poitiers, avait épousé par contrat du 28 août 1568, Jacques de Crussol, II<sup>o</sup> du nom, seigneur d'Acier, puis duc d'Uzès, pair de France, comte de Crussol, baron de Levis, etc., né le 20 juin 1540, mort le 7 septembre 1584.

```
DELICES SATYR., 1620.

PARN. SATYR., 1622.

Rép. au quatr. (de M. de Ne soyez donc pas en soucy (n. s.).

Villequier): Je suis en extrême soucy (pp. 420 et 208) (2).
```

### D'AMBOISE (François), sieur d'HEMERY

François d'Amboise, qui se fit appeler plus tard Hémery d'Amboise, avocat général au Parlement de Paris, conseiller puis président au Parlement de Bretagne, avocat général au Grand Conseil en 1586, conseiller au Conseil privé, et conseiller d'Etat en 1604. Pour sa bio-bibliographie consulter la Bibliographie des recueils collectifs du XVIe siècle et celle du XVIIe siècle.

MUSES GAIL., 1609. Epigr. rapportée sur un De Venus les grâces d'amour (n. s.). tabl. (ff. 107) (3).

<sup>(1)</sup> Ces trois pièces de Cramail font partie du Ballet de sept fols et de sept sages dansé le 15 janvier 1602 au Louvre. Ce ballet, qui donna lieu à un scandale, a pour auteurs le comte d'Auvergne, le comte de Cramail, M. de Nevers, etc. Une partie de la pièce: De tous les fous... a été reproduite dans les Mémoires-journaux de l'Estoile (éd. G. Brunet). T, VIII. pp. 4 et 5).

<sup>(2)</sup> Ce quatrain est une réponse de madame de Crussol à un quatrain que le marquis de Villequier avait fait en trouvant un billet doux sur sa commode.

<sup>(3)</sup> Cette pièce est signée dans le Parnasse, T. I, 1607.

# D'AUBIGNÉ (Théodore Agrippa).

Théodore Agrippa d'Aubigné né le 8 février 1552 en l'hôtel Saint-Maury près Pons, en Saintonge, de Jean d'Aubigné, seigneur de Brie en Xaintonge, et de Catherine de Lestang, mort à Genève le 9 mai 1630. Dès sa jeunesse il se prononça pour la Réforme dont il fut un des plus ardents défenseurs. Nous ne raconterons pas sa vie, il l'a écrite lui-même et il a trouvé de nombreux panégyristes.

D'Aubigné eut deux fils: l'un, de son mariage avec Suzanne de Lezay, Constant, baron de Surimeau, né après 1584, mort à Orange le dernier jour d'août 1647, qu'il deshérita par son testament du 24 avril 1630. Ce Constant fut poète aussi (1): quatre des pièces sur les sept qui ont été insérées dans la *Cresme des bons vers*, 1622, expriment une réelle douleur de la haine paternelle; l'autre fils, celui-là naturel, Nathan, né en 1601, fut, suivant M. Puaux, et nous l'en croyons sur parole, le digne héritier de son noble caractère.

Comme poète d'Aubigné a passé de son temps complètement inaperçu. Ce n'est pas, comme dit M. Frank Puaux, dans un article de la Grande encyclopédie « parce que ses œuvres sont restées longtemps dans un oubli immérité à cause des haines religieuses qui poursuivaient leur auteur » — la qualité de religionnaire de Du Bartas ne lui a nui en aucune façon et ne l'a pas empêché de balancer de 1578 à 1600 la réputation de Ronsard (2) — mais simplement parce qu'elles sont insignifiantes, si on en excepte les Tragiques. Les petits vers de d'Aubigné le classent dans les poètes de second ordre de la fin du XVIº siècle et du commencement du XVIIº ; mais très loin cependant de Desportes et de Bertaut. Quant à sa première épopée : Les Tragiques elle a été imprimée quarante ans trop tard, à l'heure ou la période héroïque du protestantisme était close. Les indignations furibondes de d'Aubigné sonnaient mal aux oreilles de gens qui trouvaient avantageux de se rallier au seul pouvoir existant dans l'espoir de récolter honneurs et profits. En 1614, le protestantisme ne pouvait plus soit dominer l'Etat, soit constituer un Etat dans l'Etat, et offrir à ses adhérents des perspectives fructueuses. Reconnaissons que si les Tragiques renferment de grandes beautés, ce poème est dans son ensemble à peu près illisible. On en peut dire autant de sa seconde épopée : La création du monde qu'on a exhumée à la fin du XIXº siècle, avec cette différence cependant que celle-ci est, d'un bout à l'autre, uniformément insipide.

<sup>(1)</sup> En dehors des sept pièces de la Cresme des bons vers il y a de lui un sonnet : Sur deux religieux : O sacrée union, amitié chérissable, dans le Supplément du Jardin des Muses de 1648.

<sup>(2)</sup> Voici ce que le catholique La Croix Du Maine dit de Du Bartas le huguenot, dans sa Bibliothèque françoise (1585): « La réputation que s'est acquise le dit sieur par ses doctes écrits m'empêche de le louer ici davantage, car ce serait vouloir apporter de l'eau en la mer pour la croître ». Evidemment M. Frank Puaux est de bonne foi, mais la hantise des dragonnades lui trouble la mémoire. Et c'est là un phénomène curieux qui, par sa persistance à se manifester chez d'autres esprits, non moins distingués que M. Frank Puaux, mériterait d'être étudié au point de vue pathologique. Il est vrai qu'un certain Bul. de la Soc. de l'hist. du protestantis. fr. prend à tâche depuis plus de cinquante ans de maintenir et de fortifier cet état d'àme; silence complet de ce Bulletin sur les massacres des catholiques par les protestants, les actes de vandalisme des bandes de réformés, etc. On objectera peut être qu'il serait obligé de tripler ses frais d'impression et de rédaction pour rattraper le temps perdu à taire une partie de la vérité, mais la probité historique mérite bien un pareil sacrifice.

En fait la qualité de huguenot chez d'Aubigné, plus encore que la valeur de son œuvre, l'a classé, pour le moment, au rang des grands écrivains de la France (1). Les trivialités, les platitudes, etc., qu'on ne pardonne ni à un Théophile de Viau, ni à un Saint-Amant, deux religionnaires convertis, autrement doués que d'Aubigné, trouvent grâce devant la critique quand il s'agit de l'auteur des *Tragiques*.

Voici un sonnet du farouche ami d'Henri IV qui sent son épicurien d'une lieue; si Des Yveteaux et Des Barreaux ne l'ont pas connu, ce qui est possible, il procède de la même inspiration:

> Veux-tu savoir qui peut faire la vie heureuse, Folastre d'Aubigné? Ce sont ces points icy: Des biens, non pas acquis, mais trouvés sans soucy, Bonne chère, beau feu, la terre fructueuse,

Point de procès, de noise ; avoir l'âme joyeuse, Le corps dispos, qui n'est trop maigre ou trop farcy, N'estre point cauteleux, ni trop niais aussy, Avoir pareils amis, table délicieuse,

Sans crainte, sans soupçon, en sa bourse un escu, Belle femme gaillarde et n'estre pas cocu, Un dormir sans ronsler, un repos sans se feindre

Qui fasse la nuit courte et contente les yeux, Estre ce que tu veux, n'affecter rien de mieux, Ne desirer la mort, et la fuir sans la craindre.

La Bibliographie de d'Aubigné a été faite par M. Ad. van Bever, nous ne relevons ici que ses œuvres poétiques publiées aux XVIe et XVIIe siècles :

Les ouvrages marqués d'un astérisque ne sont pas mentionnés par M. Van Bever.

Vers funèbres de Th. A. d'Aubigné. Gentilhomme Xantongeois sur la mort d'Estienne Jodelle Parisien, Prince des Poëtes Tragiques. Paris, Lucas Breyer, M.D.LXXIV (1574). In-4 de 6 ff.

\* Une odelette : Au feu des chastes amours dans les ff. prél. d'Isabelle, imitation de l'Arioste par Ant. Math. de Laval, forésien... Paris, Lucas Breyer, 1576. In-8 de 8 ff. et 59 ff. chiff. (N).

Balet comique de la Royne faict aux nopces de Monsieur le Duc de Joyeuse et de madamoy-

<sup>(4)</sup> Le courant plus fort au XXe siècle qu'au XIXe qui tend à exalter tous les protestants ou libres penseurs — Etienne Dolet en même temps que d'Aubigné — nous apporte aujourd'hui un nouveau père à la prose française : Jehan Calvin qui, à ce point de vue seulement, était méconnu depuis trois siècles. L'édition originale de l'Institution chrétienne — édition tout à fait différente des suivantes — serait ce chef-d'œuvre ignoré; elle est tellement rare qu'on n'en connaît que trois ou quatre exemplaires, ce qui expliquerait le silence gardé jusqu'ici à son sujet par les critiques. Malgré ce titre de chef-d'œuvre, le texte primitif de l'Institution chrestienne n'a pu être réimprimé en 1912 que grâce à la libéralité d'une grande dame italienne, la marquise Arconati Visconti, à laquelle on doit également une édition définitive de Rabelais, en cours de publication. — Coïncidence curieuse, cette exhaltation de Calvin écrivain se produit au moment même où des esprits les plus indépendants de toute confession religieuse jugent sans parti-pris la doctrine du célèbre réformateur. Le docteur Gustave Le Bon se demande comment une doctrine aussi manifestement absurde a pu réunir un moment en France un aussi grand nombre d'adhésions! (La Révolution française et la Psychologie des révolutions).

selle de Vaudemont, sa sœur, par Baltasar de Beaujoyeulx valet de chambre du Roy, et de la Royne, sa mère. Paris, Adrian Le Roy, Rob. Ballard et Mamert Patisson. Imprimeurs du Roy, M.D.LXXXII (4582). In-4 de 8 ff., 75 ff. chiff. et 1 ff.

Ce ballet serait, en partie, l'œuvre d'Agrippa d'Aubigné.

Les Tragiques donnez au public par le larcin de Promethee. Au Dezert, par L. B. D. D. (Le bouc du désert), M.DC.XVI (1616). Petit in-4 de 15 ff. n. chiff. dont 1 bl. et 391 p. chiff. (ou plutot 298 la pag. saute, par erreur, de 244 à 343) et 2 ff. (N).

Les Tragiques ci-devant donnez au public par le larcin de Promethee. Et depuis avouez et enrichis par le sieur d'Aubigné (s. l. n. d., 1620 ?). Petit in-8 de 16 ff. dont 1 bl., 332 p. chiff. et 1 ff. (A).

Poés, lim. : Daniel Chamier (2 p.) ; Aune de Rohan.

\* Les Tragiques donnés au public par le larcin de Promethee: Seconde édition avec augmentation d'une quarte part, remplacement des lacunes de la précédente et plusieurs pièces notables adjoustées. A Genève, chez les héritiers et vefve de Pierre La Rovierre (Catalogue des foires de Francfort, 1623).

Cette édition est-elle la même que l'édition s. l. n. d.? nous n'osons l'affirmer.

Petites œuvres meslées du sieur d'Aubigné. Le contenu desquelles se void ès pages suivantes la Préface. A Genève, chez Pierre Aubert, Imprimeur ordinaire de la République et Académie, M.DC.XXX (1630). Petit in-8 de 8 ff. et 175 p. chiff. (N).

Il existe à la Bibliothèque de Genève un exemplaire de cet ouvrage avec le titre suivant :

Second recueil des petites œuvres du Sr d'Aubigné. A Genève, chez Pierre Aubert, Imprimeur ordinaire de la République et Académie, M.DC.XXIX (1629). Petit in-8.

La Bibliothèque du Musée Condé à Chantilly possède une pièce qui pourrait bien être de d'Aubigné:

\* Complaintes du sang du grand Henry de très heureuse mémoire et de tous les bons François exaucées. A Maillets, M.DC.XVII (1617). In-4 de 4 ff.

Pour les poésies de d'Aubigné publiées avant et après 1608, consulter la *Bibliographie des* recueils collectifs de poésies du XVIe siècle et celle du XVIIe siècle.

MUSES GAIL., 1609. Ode pleine de présomption Quand je voy ces monts sourcilleux (n. s.). (ff. 55) (1).

A consulter: D'Aubigné: Sa vie, à ses enfants, T. I des Œuvres complètes. — Sainte-Beuve: Lundis, T. X. — Feugère (L.): Caractères et portraits du XVIº siècle. — Faguet (Emile): XVIº siècle. — Haag (les frères): La France protestante. — Sayous: Ecrivains français de la Réformation. — Postansque: Agrippa d'Aubigné, ses œuvres, 1855. — Pergameni: La satire au XVIº siècle et les Tragiques d'Agrippa d'Aubigné. — Réaume: Etude historique et littéraire sur A. d'Aubigné, 1883. — Rocheblave (Samuel): Agrippa d'Aubigné. — Lanson (G.): Manuel bibliogr. de la litt. fr. mod., I, XVIº siècle. — Rocheblave (S.): La vie d'un héros: Agrippa d'Aubigné.

<sup>(1)</sup> Cette ode avait paru sans signature dans la Seconde partie des Muses ralliées, 1600, elle est donnée à d'Aubigné dans la Cresme des bons vers, 1622.

## DAUDIGUIER (Vital).

Vital d'Audiguier ou Daudiguier, seigneur de la Menor, naquit vers 1569, en Rouergue. Son père et son aïeul étaient gens de robe; mais leurs prédécesseurs hommes d'épée avaient en cette qualité suivi nos rois dans des expéditions étrangères, et leur avaient, dans la province même, rendu des services assez considérables. Malgré tout cela, les parents de Vital étaient fort pauvres. On l'envoya néanmoins fort jeune dans des collèges où des maîtres ignorants lui firent prendre l'étude en aversion. Mais il montra dès-lors un grand courage, et se précipita au milieu des troubles civils. Son peu de succès dans les exercices littéraires et dans ceux de la guerre, le fit revenir chez ses parents. Quelque temps après, son père le renvoya dans les universités. Ses humanités et sa philosophie terminées, Daudiguier étudia le droit, plus par devoir que par goût, aussi n'y fit-il pas de grands progrès ; au contraire il abusa de sa liberté pour se livrer à la débauche et à toutes les disputes où elle n'entraîne que trop fréquemment ; aussi reçut-il plusieurs coups d'épée, ce qui fait dire assez ingénieusement à Colletet qu'il viola les lois avant de les connaître. Bientôt Daudiguier parut à la cour, où il se fit des amis et des ennemis. Plusieurs cartels lui furent offerts, et il en sortit toujours blessé. Las de ce genre de vie, il s'éloigna de la cour pour ne fréquenter que des gens de lettres. Ces nouvelles sociétés lui donnèrent le goût de la poésie et de l'étude. Il composa donc des vers et des romans. Ces derniers eurent beaucoup de succès et lui procurèrent quelque aisance ; mais cet état de prospérité ne dura pas longtemps. Daudiguier mit son malheur à profit ; il se consola des disgrâces de la fortune en se livrant à la lecture avec plus d'ardeur qu'il n'avait fait avant de devenir auteur. Ce fécond écrivain mourut d'une mort sanglante et funeste, il fut assassiné en la maison et en la présence d'une présidente que Colletet a bien voulu ne pas nommer et « par les mains d'un homme de qui la mémoire doit être odieuse à toute la postérité » :

« On le fit jouer, dit-il, au piquet; on lui mécompta tant de fois son jeu, qu'il ne put s'empêcher de dire à celui qui le fourbait: vous comptez mal, parole qui fut relevée d'un démenti; et en même temps, plusieurs satellites, sortis de derrière une tapisserie, se jetèrent dessus lui; et quelque effort qu'il fit de parer leurs coups avec un escabeau qui lui servit quelque temps de bouclier et de plastron, il fallut qu'il cédât à la force, et ce d'autant plus que ses ennemis se saisirent d'abord de son épée qui était sur un lit. Il fut percé de plusieurs coups, et rendit ainsi l'esprit sous l'effort de ces tigres de qui la rage ne se put assouvir que par son dernier soupir ; ce qui advint au faubourg Saint-Germain vers l'an 1624, si bien qu'il mourut âgé d'environ 55 ans. Il était d'une taille haute et fière, d'un visage morne et mélancolique, et d'une humeur fort rêveuse et fort solitaire ; au reste homme, sur la fin de ses jours, fort dévôt et fort craignant Dieu, et toujours très bon et très fidèle ami. »

Colletet dit dans un autre endroit qu'il avait eu l'honneur de le connaître et de le pratiquer familièrement.

Le récit qu'on vient de lire de l'assassinat de Daudiguier réfute l'opinion de ceux qui, d'après une lettre de Balzac, reculaient cet assassinat jusqu'à l'année 1630. D'ailleurs le crime dont parle Balzac a été commis aux Marais du Temple et non au faubourg St-

Germain. La mort de Vital d'Audiguier, sieur de La Menor, peut donc se placer dans le premier semestre de 1624, le privilège du dernier de ses ouvrages avec épître dédicatoire portant la date du 2 mai 1624.

Lorsqu'en 1638, l'Académie française commença le catalogue des livres les plus célèbres de notre langue, qu'on pourrait consulter et citer même dans le dictionnaire futur, elle y fit entrer les ouvrages en prose du sieur Daudiguier.

Bibliographie. — I. La philosophie soldade avec un manifeste de l'autheur. A monseigneur le Prince. Paris, Toussainct du Bray, 1604. In-12 de 8 ff., 235 p. chiff. et 1 ff. (N).

E. d.: A Mgr le Prince de Condé, sig. V. D.

- II. Le Pourtrait du monde. Paris, 1604. In-12 de 324 p. (cité par A. A. Barbier).
- III. La Flavie de La Menor. Paris, Toussaincts du Bray, 1606. In-16 de 8 ff., 174 p. chiff. et 1 ff. (A), Priv. du 8 juin 1605.
  - E. d.: Au Roy, sig. Daudiguier.
- IV. Les douces affections de Lydamant et de Callyanthe par Vital d'Audiguier, sieur de La Menor au pays de Rouergne. Paris, Toussainct Quinet, 1606 (ou 1607). Petit in-12 de 144 ff. chiff. (A).

L'expl. de la Bibl. de l'Arsenal est incomplet du titre et des ff. prél.

- V. La Défaite d'Amour. Et autres œuvres poëtiques de V. D. S. de la Menor. A Madame la Princesse de Conty. Paris, Toussaincts du Bray, 1606. Petit in-12 de 18 ff., 56 p. chiff.; II° p.: 117 p. chiff. irrégulièrement, la dernière par erreur 69 (A).
- E. d.: A Louyse de Lorraine, princesse de Conty. Poés. lim.: D. M.; Billard, sieur de Courgenay; Laffemas, sieur de Humont; n. s.
- VI. A) Epistres françoises et libres discours du S<sup>r</sup> d'Audiguier. A très généreux et illustre messire François Libre Baron du sainct Empire, de Bassompierre, Harouet, Remo-ville, etc., et Colonnel de quinze cens chevaux Reistres, pour le service de Sa Majesté très chrestienne. Paris, François Huby, M.DC.IX (1609). In-12 de 12 ff., 107 ff. et 1 ff. bl. A la suite: Epistres françoises et libres discours du S<sup>r</sup> d'Audiguier. A monsieur de Bajaumont. Paris, id., id., 36 ff. n. chiff. dont 1 bl. A la suite: Epistres françoises et libres discours du S<sup>r</sup> d'Audiguier. A Madame la Marquise de Vernueil. Paris, id., id., 94 ff. n. chiff. (A). Priv. du 22 décembre 1608.
- E. d. (des *Disc. amoureux*); A François Libre Baron du Sainct Empire... suivie d'une ode; poés. lim: Marie de Bachellier; Ferron; lat.: Edm. de Giey.—Les ép. dédic. à M. de Bajaumont et à la marquise de Vernueil sont suivies d'une ode.
- B) Epistres françoises et libres Discours. Par le sieur Daudiguier. Au Roy. Paris, Jean Berjon, M.DC.X (1610). In-12 de 12 ff. dont 1 bl. et 276 p. chiff. (A). Priv. du 17 novembre 1610.
  - E. d.: Au Roy (Louis XIII). Recueil différent du précédent ; c'est la Seconde partie qui suit :
- C) Epistres françoises et libres Discours. Par le sieur Daudiguier. Au Roy. Seconde partie. Paris, Jean Berjon, M.DC.XI (1611). In-12 de 11 ff. et 1 ff. bl., et 276 p. chiff. (N). Priv. du 17 novembre 1610.
  - E. d.: Au Roy, n. s. (celle de 1610).

D) Epistres françoises et libres discours, du sieur Daudiguier. Divisez en la page suivante. A Monseigneur de Luynes. Seconde édition reveuë et augmentée par l'Auteur. Paris, P. Billaine, 1618. In 8 de 18 ff., 682 p. chiff., 25 ff. et 211 p. chiff. (N). Priv. du 23 décembre 1617.

E. d.: A Mgr de Luynes, grand fauconnier de France... sig. Daudiguier.— Poés. lim.: M. de Bachellier; lat.: Edm. de Giey, chanoine de Lyon (celles de 1609).

E) Epistres françoises et libres discours du S<sup>r</sup> d'Audiguier. Livre second. Paris, 1625 (?). In-8 de 521 p. chiff.

Ce recueil paraît accompagner les Diverses affections de Minerve (voir XVIII).

VII. Les œuvres poétiques du sieur Daudiguier. Paris, Toussainct du Bray, 1613. In-8 de 8 ff. y compr. le titre gravé; 8 ff. dont 2 bl. (ou 1 titre gr. et 1 ff. bl.), 3 ff. chiff. et 1 ff. (N).

E. d.: A Louise de Lorraine, princesse de Conty, sig. Daudiguier. — Poés. fr.: Ypolyte. — Sec. ép. dédic.: A la reyne Marguerite, sig. Daudiguier. — Poés. lim.: Mon Chrestien.

VIII. Les diverses fortunes de Panfile et de Nise. Où sont contenuës plusieurs Amoureuses et véritables histoires, tirées du pélerin en son pays de Lopé de Vega. Divisées en quatre Livres. Paris, Toussainct du Bray, 1615. In-8 de 12 ff. et 390 p. chiff. (A).

E. d.: A Madame, sœur du Roy, sig. Daudiguier. — Poés. lim.: Bonnet; lat.: de Dalle. Cette éd. a été remise en circulation en 1624 avec un titre rafraîchi.

IX. Histoire tragé-comique de nostre temps, sous les noms de Lisandre et de Caliste. Par le Sr D'Audiguier. Paris, Toussaint du Bray, 1615. In-8 de 7 ff., et 796 p. chiff. (A). Priv. 12 août 1615.

E. d.: A la Royne, sig. Daudiguier. Poés. lim. lat.: Ninville.

Id. id. id. 1616. In-8 (N).

Id. id. id. 1620. In-8 (N).

Id. Paris, A. Bourriquant, 1624. In-8 (N).

ld. Paris, Toussainct du Bray, 1626. In-8.

Id. id. Lyon, Huguetan, 1633. In 12 (N).

Id. id. Rouen, Jacques Cailloué, 1637. In-12 (N).

Id. id. id. 1645. In-12 (N).

ld. id. Amsterdam, Ravestein, 1659. In-12 (A).

Id. id. Paris, Michel Bobin et M. Legras, 1667. In-12 (N).

Trois éditions en franç. et hollandais: Amstelredam, Jean de Revesteyn, 1663 (et 1670), in-12, et Amsterdam B. Boeckholt, 1663, in-12 (N).

X. Les nouvelles de Miguel de Cervantes Saavedra. Où sont contenues plusieurs rares adventures, et mémorables exemples d'Amour, de Fidélité, de Force de sang, de Jalousie, de mauvaise habitude, de charmes, et d'autres accidents non moins estranges que véritables. Traduittes d'Espagnol en François: Les six premières par F. de Rosset: Et les autres six, par le S<sup>z</sup> D'Audiguier. Avec l'Histoire de Ruis Dias, et de Quixaire Princesse des Moluques composée par le S<sup>z</sup> de Bellan. Paris, Jean Richer, 1615. In-8 de 6 ff., 218 ff. chiff. A la suite: Six nouvelles de Cervantes. Par le sieur d'Audiguier. Id., 1614, 6 ff. 194 ff. chiff.; 21 ff. pour l'Hist. de Ruis Dias (N).

E. d.: A Louise de Lorraine, princesse de Conty, sig. Daudiguier; Les Nouvelles de Cervantès tr. par de Rosset: ép. d. A la Reyne, sig. D'Audiguier.

- Id. id. Paris, 1620-1621, 2 p. en un vol. in-8 (N).
- Id. id. Paris, 1633. In-8 (N).
- ld. id. Paris, 1640. In-8 (N).
- Id. id. Paris, 1665, 2 vol. in-12.
- Id. id. 1678, 2 vol. in-12 (A).

XI. Le vray et ancien usage des duels confirmé par l'exemple des plus illustres combats, et deffys qui se soient faits en la Chrestienté. Au Roy. Par le sieur d'Audiguier. Paris, Pierre Billaine, 1617. In-8 de 16 ff., 582 p. chiff. et 4 ff. (N).

E. d.: Au Roy, sig. d'Audiguier.

XII. Les travaux de Persiles et de Sigismonde. Sous les noms de Periandre et d'Auristele. Histoire Septentrionale. De Michel Cervantes. Traduite d'Espagnol en François, par le sieur Daudiguier. A madame de Luynes. Paris, Veufve M. Guillemot, 1618. In-8 de 8 ff., 341 ff. chiff. et 1 ff. (N).

E. d.: A madame de Luynes, sig. Daudiguier.

Id. id. A madame la duchesse de Chevreuse. Seconde Edition, reveuë et corrigée. Paris, Louis Feugé, 1626 (et 1653). In 8 de 8 ff. dont 1 bl. et 613 p. chiff. (N).

Nouv. ép. dédic. : A madame de Chevreuse, sig. Daudiguier.

Les expl. invendus de cette seconde édition ont été remis en circulation sous le titre :

Les amours de Persiles, et de Sigismonde. Sous les noms de Periandre, et d'Auristele. Histoire Septentrionale. Traduite par le sieur Daudiguier. Paris, Martin Collet, 1628.

XIII. Les relations de Marc d'Obregon. Traduites par le sieur d'Audiguier. A Monsieur de Cadenet. Paris, Pierre de Forge, 1618. Petit in 8 (Troyes).

Contes et nouvelles.

XIV. Traité de la conversion de la Magdelaine: Où sont expliquez en trois livres les trois estats, de péché, de pénitence, et de grâce. Traduict d'Espagnol en Français par le sieur d'Audiguier. Au Roy. Paris, Toussainct du Bray, 1619. In-8 de 6 ff. et 312 p. chiff. A la suite: Le second livre de la conversion de la Magdelaine: Et le second estat de pénitence conforme à la lettre du Sainct Evangile. A Mgr de Luynes. Id. 1619, 2 ff. et 555 p. Le troisiesme livre de la conversion de la Magdelaine. Et le troisiesme estat de sa vie en Grace. A Messire François de la Valette, Evesque de Vabrez. Id. 1619, 2 ff., 240 p. chiff. et 28 ff. n. chiff. (A).

XV. Stances en l'honneur de Louis XIII. Paris, 1620 (cité par A. A. Barbier).

XVI. L'antiquité des larrons. Ouvrage non moins curieux que delectable. Composé en Espagnol par Don Garcia. Et traduit en François, par le S<sup>r</sup> Daudiguier. Paris, Toussainct du Bray, 1621. In-8 de 4 ff., 245 p. et 4 ff. (N).

Id. Rouen, 1632. In-12 (N).

XVII. La Perfection du Chrestien, trad. de l'espagnol de Rodriguez. Paris, 1623. Trois vol. in-4 (cité par A. A. Barbier).

XVIII. Diverses affections de Minerve. Avec une Apologie d'elle mesme. Et une Palynodie de l'auteur. Paris, veufve Mathieu Guillemot et Mathieu Guillemot, 1625. In-8 de 12 ff., ff. 3 à 145 chiff. (N). Priv. du 2 mai 1624.

E. d.: A Mgr frère unique du Roy, sig. Daudiguier. — L'Apologie et la Palynodie manquent.

XIX. Les amours d'Aristandre et de Cleonice par le Sr d'Audiguier. Paris, Rolet Boutonné, 1626. In-8 de 2 ff. et 383 p. chiff. (A). Priv. à Gervais Alliot du 9 août 1624.

Vital Daudiguier, sieur de La Menor, a encore retouché :

L'Histoire athiopique d'Heliodore, trad. par Amyot. Paris, 1609, 1614, 1616, in-12, 1626, in-8, fig. de Crispin du Pas.

et a été l'éditeur des :

Œuvres du feu sieur de Montgaillard. Paris, Mathieu Guillemot, 1606. In-12.

Maximes et Instructions de l'art de la guerre, De Messire Arman Gontault de Biron Mareschal de France. Au Roy. Paris, Toussaincts du Bray, 1611. In-12.

#### A. A. Barbier lui attribue:

Discours en prose au sujet d'un spectre qui lui apparut et qu'il prit pour l'ombre d'un valet qui étoit mort il y a beaucoup de temps.

Enfin on rencontre des extraits de Daudiguier dans l'ouvrage suivant :

Le bouquet des plus belles fleurs de l'éloquence cueilli dans les jardins des sieurs du Perron,... d'Audiguier... par le sieur de La Serre. Paris, 1625. In-8.

Daudiguier a mis quelques pièces en tête des ouvrages de ses amis :

Œuvres du feu sieur de Mont-gaillard, 1606; Lydie, fable champestre par S. Du Mas, 1609; Le portrait du vrai pasteur ou l'histoire mémorable de S. Albert, évêque de Liège par G. D. R. (Guillaume de Rebreviettes) sieur d'Escœuvres, Paris, Huby, 1613.

Pour les poésies de Daudiguier insérées dans les florilèges, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe et celle du XVIIe siècle.

```
MUSES GAIL., 1609.

CABINET SATYR., 1618.

Rép. à Mailliet (ff. 98) (1). Je ne suis point excrement (n. s.).
```

 $A\ consulter: Goujet\ (abbé): Bibl.\ franç., T.\ XIV.$  — Barbier  $(A.A.): Examen\ critiq.$  ou suppl. aux Dictionnaires hist.

## D'AURIGNY (Gilles).

Pour la bio-bibliographie de Gilles D'Avrigny dit le Pamphile, et non d'Aurigny (voir Appendice), consulter la Bibliographie des recueils collectifs du XVIe siècle.

SATYRES BAST., 1615.

CABINET SATYR., 1618.

D'un qui pressoit une fille d'amour. St. (ff. 166) (2).

SATYRES BAST., 1615.

D'un content amoureux. Moins que jamais d'amour je ne désire (n. s.).

Epigr. (ff. 168).

<sup>(1)</sup> Cette réponse à l'épigramme de Mailliet ne peut être que de Daudiguier.

<sup>(2)</sup> Cette pièce n'a pas été reproduite dans le Cabinet satyrique, 1619.

## D'AUVERGNE (Comte).

Charles, bâtard de Valois, comte d'Auvergne, puis duc d'Angoulème, fils naturel de Charles IX et de Marie Touchet, né en 1573, épousa Charlotte de Montmorency. Henri III lui avait choisi pour précepteur Jean Bertaut, le futur évêque de Séez, qui lui inspira le goût de la poésie. Sa vie a été assez orageuse. Il fut un instant compromis (juin 1602) dans la conspiration du maréchal de Biron. Arrèté le 9 novembre 1604 pour l'affaire de madame de Verneuil, enfermé à la Bastille le 20 du même mois, les juges le condamnèrent à avoir la tête tranchée; mais le Roi commua la peine en prison perpétuelle (1605). Le comte d'Auvergne ne sortit de la Bastille qu'en juin ou août 1616, grâce à Marie de Médicis, sans avoir été absous ni gracié. Il présida un conseil de guerre en septembre 1616 mais les membres de ce conseil protestèrent contre sa présidence et menacèrent de le tuer, aussi la Reine se garda-t-elle d'en convoquer un nouveau. En avril 1617 il commanda l'armée royale. Après la mort de Diane, légitimée de France, duchesse d'Angoulème, le Roi, par lettres du mois de janvier 1620, donna au comte d'Auvergne le duché d'Angoulème et le comté de Ponthieu. Nous ne rappellerons pas ici les faits saillants de la seconde partie de sa vie. Il mourut en 1650.

Le comte d'Auvergne est l'auteur de nombreux ballets :

1598, Ballet des grimaçeurs ; id., Ballet des folles ; 1600, Ballet des lavandières ; id., Ballet de la mariée ; 1602, Ballet de sept fols et de sept sages (avec le comte de Cramail, Mr de Nevers, etc.) ; 1607, Ballet des oublieux ; id., Ballet des filoux ; 1617, Ballet de la boulangère (avec le Prince de Joinville) ; s. d., Ballet des sénateurs.

Le Ms. 884 de la B. N. contient (ff. 242):

Un sonnet du comte d'Auvergne à Motin : Vous donc qui n'estes plus le Protosatyrique et (ff. 245) la rép. de Motin : Prince qui sçavez tout si vous ne sçavez pas.

DELICES SATYR., 1620.

QUINT. SATYR., 1622.

A Motin. Sonnet (pp. 196 Le hibou de vos yeux que sans cesse j'admire (n. s.).

## DAVITY (Pierre).

Pierre Davity, né à Tournon en Vivarais, en août 1573, était fils d'Antoine Davity et de Marguerite de Lestang. « Son père, dit Guillaume Colletet, qui avait vécu avec honneur et avec réputation dans la province et qui s'y estoit allié avec les plus nobles familles, le fit, dès sa plus tendre jeunesse, eslever et instruire dans tous les arts qui peuvent former le corps et l'esprit d'un gentihomme. Sa vivacité naturelle, comme rapporte l'auteur anonyme de la préface de ses livres, le rendit en peu de temps capable de toutes les sciences humaines. Il apprit parfaitement la langue grecque et la latine et il sceut depuis l'italienne et l'espagnole jusqu'à un tel point qu'il fit douter si elles luy estoient estrangères... Il rendit aussi dans la guerre de véritables preuves de son courage et de sa

<sup>(1)</sup> Cette pièce est signée dans le Ms. 884 de la Bibl. Nat., ff. 245.

valeur... Après avoir servi en qualité de simple soldat, il fut capitaine d'une compagnie d'infanterie, et ensuite gentilhomme volontaire des armées du Roi. Il se trouva au fameux siège de Rhinbergue qui fit tant de bruit, où il se signala fort par son courage et sa conduite. Et lorsque la rébellion et l'hérésie répandoient encore leur venin jusques aux entrailles de cet Etat, dans l'ardente passion qu'il avoit pour la religion de son prince, et dans la grande fidélité qu'il apportoit à son service, il leva mesme à ses depens des compagnies de gens de pied, qui ne furent pas ny les moins lestes ny les moins vaillans de l'armée royale. Il se trouva aussi au siège de Cassel où trois années seulement avant sa mort, il fit bien paroistre qu'il n'avoit laissé aucune occasion de se signaler dans la guerre. Aussi fut-ce pour tant de bonnes et rares qualitez que ce grand connétable de France, François de Lesdiguières, l'honora d'une particulière bienveillance... Mais ce qui le rend d'autant plus considérable, c'est qu'aux vertus intellectuelles et militaires, il joignit encore les purs et nobles sentimens de la piété et de la religion jusques au point qu'après avoir, par forme d'exercice ou plustost pour satisfaire aux ardentes prières d'un seigneur de condition, traduit élégamment en prose françoise les Amours d'Ovide, il les jetta au feu, sur ce que les ayant communiqués à un de ses doctes et intimes amis, il reconnut dans son entretien que cette version en prose seroit capable de corrompre encore plus de jeunes esprits que le poëte n'avoit fait par ses vers, action certes très digne de louange et spécialement à un homme nourri dans la licence des armées et dans le libertinage de la Cour...»

Pierre Davity avait épousé Madeleine Fassion Sainte Jalle, dauphinoise de très bonne maison et lui-même fut annobli par lettres patentes de 1610. Il eut pour fils Claude Davity qui était vers 1670 conseiller du Roi, maître ordinaire en la chambre des Comptes de Grenoble, marié à Marie de Murinais.

Si on en croit toujours Guillaume Colletet, Davity mourut en 1640 dans la maison de Jean des Cordes, fameux chanoine de Limoges, son ami, avec lequel il s'était retiré auprès de S. Etienne du Mont où il fut enseveli. — M. L. de La Roque (Armorial du Languedoc) place son décès en 1635.

Colletet raconte que « comme il avoit une parfaite intelligence des langues espagnole et italienne, ce fut lui qui composa en langue castillane la lettre de la belle Erocalie, prisonnière aux Indes, sur un événement fameux et cognu de toute la Cour, lettre qui fut insérée parmi celles de François de Rosset, et qui fut jugée si pure et si éloquente que les plus intelligents avouèrent qu'elle paroissoit trop belle pour l'ouvrage d'un véritable Espagnol, tellement que l'ayant écrite une seconde fois selon le langage ordinaire et naturel du pays, et ayant traduit luy-mesme en françois l'un et l'autre exemplaire, les plus habiles ne purent distinguer si l'original de cette lettre étoit sorti de France ou d'Espagne, et il y eut en cela un agréable combat entre ces deux nations, chacune d'elles voulant s'attribuer la gloire d'une production si rare et si ingénieuse. »

Après avoir lu les extraits de la notice de G. Colletet sur Davity, on pourrait s'étonner de voir ici ce poète en si mauvaise compagnie, mais une curieuse lettre de son père datée de Tournon, 26 novembre 1588, qui lui est adressée, nous le montre comme un jeune homme dissipé et probablement tant soit peu libertin:

« Il est impossible que je vous puisse escrire des lettres doulces et gratieuses, quand je voy que les bonnes lettres, esquelles vous prétendez avoir fait progrez et avancement, vous poulsent plus tost à vous desvoier du chemin que le debvoir vous commande, qui est de me porter l'honneur et le respect que Dieu premierement et puis la nature vous obligent, que non pas de vous enseigner la vertu, la docilité et l'obéissance ; tesmoing en peut estre encore vostre lettre que je vous renvoie expressément, affin que vous la voiez, et considériez bien en quels termes elle est conçeue pour recognoistre si vous n'avez pas excédé le debvoir d'ung enfant envers son père. Vous ne scavez menasser que de vous enfuyr et laisser l'estude aussitost que vous n'avez ce que vous demandez, sans considérer ce que je faicts pour vous et les incommoditez que je souffre pour pouvoir vous entretenir à l'estude et procurer de tous mes moiens de vous faire homme de bien et vous eslever à quelque honneur, et sans considérer aussi et mesurer si j'ay le pouvoir de satisfaire à vostre désir insatiable d'argent, eu esgard aux grandes affères que j'ay supporté sur les bras puis trois ans en ça, avec autant de peine et de fascherie qu'homme du monde en sçauroit recevoir, non pour moy, car je m'en fusse bien passé, mais pour vous fère estre quelque chose, si vous vous en rendez digne. J'ay cent fois plus faict pour vous que feu ma mère n'a eu moien de fère pour moy, et néantmoins je rends grâces à Dieu que jamais enfant ne fut plus obéissant ny plus humble que moy; aussi n'y en a-t-il oncques eu de plus aymé de mère que j'ay esté. L'amitié donc d'un père ne peult estre conçeue que réciproquement il ne voie l'humilité et facilité de son enfant; car ce n'est pas à luy d'escrire en cholère à son père, ains demander ce dont il a besoing avec prières, supplications et remontrances, autrement c'est revenir aux mœurs de l'enfant prodigue. Je ne vous ay jamais laissé manquer de ce que vous a été nécessaire ; mais il fault que je vous dye qu'il n'y a argent qui vous puisse suffire et fauldroit ordinairement un monnoieur après vous. Vous vous trompez si vous croiez que j'en aye si largement que vous en puisse despartir à toutes vos voluntez. J'en souffre plus que vous pour l'amour de vous et endure beaucoup pour vous faire durer. Vous sçavez que, à mon despart de Paris, vous debviez avoir près de quatre escus, à sçavoir deux escus que vostre mère vous envoia, un escu que je vous donnay et environ un escu le capitaine Mas, et que depuis l'homme de Monsieur Pillehotte, paiant vostre quartier dernierement, vous en bailla trois de ma part pour vos mesmes nécessitez. Je vouldrois bien scavoir comment et en quoi vous pouvez avoir consumé tant d'argent en si peu de temps. Je sçay bien que quand vous en avez, vous en estes si prodigue et facile envers ung chacun que vous vous mettez en peine d'en veoir bientost la fin pour vous tourmenter après et les autres aussi affin d'en recouvrer d'autre. Il le fault autrement menaiger quand on l'a, car il couste bien plus d'assembler; pourquoy vous voiez de mieulx le conduire à l'advenir affin de n'en tomber en nécessité; car quand vous le gouvernerez saigement je ne vous en laisseray jamais faulte, non plus que de toutes autres choses. Ouoy que vous disiez je vous ay escript plusieurs lettres depuis mon retour pardeça; mais vous ne faictes rien de ce que je vous mande, ne m'aiant jamais adverty ny de la reception des livres que je vous ay envoié ni pareillement des dits trois escus, ne si avez retiré la quittance de vostre quartier, comme je vous avois donné charge par mes lettres, qui est bien signe que vous tenez peu de compte de les lire et encore moins de satisfère à tous les points de mes lettres. J'escrips à M. Montchal et le prie de vous fournir vos menues necessitez, ce que je m'asseure il fera; vous de ne rien demander que bien à propos et de le croire en tout et partout comme moy mesme, estant certain qu'il ne vous dira ny conseillera chose qui ne soit pour vostre honneur, profit et avancement. Et si vous le faictes et que vous proffitiez et en doctrine et en sages et bonnes mœurs comme il en est desormais temps, vous me donnerez occasion de me louer de vous et vous estre bon père et me ferez passer en repos et contentement

le reste de mes jours, au lieu que faisant autrement vous me les abrégerez et mettrez dans le tombeau avant le temps. Dieu vous face la grace d'y bien penser et de cheminer en toutes vos actions selon les Saincts et divins commandements que vous aurez tousjours devant les yeulx si vous voulez attendre ses bénédictions et qu'il vous bienheure en ce monde et en l'autre. »

Bibliographie. — 1. Les travaux sans travail, de Pierre Davity natif de Tournon en Vivaroys. Avec le tumbeau de Madame la Duchesse de Beaufort faict par le mesme. Le tout dédié à Monseigneur le duc de Vendosme. Paris, Gilles Robinot, 1599. In-12 de 12 ff. et 372 p. chiff. (A).

E. d.: A M. le duc de Vendosme, sig. P. Davity. — Poés. lim.: Paul de Bramet; Meraud Luc, tournonois; Ch. Chavagnac, tournonois; Isaac Buffière, tournonois (3 pièces); P. Gaillard (2 p.); poés. latines: Gaspard de Veyssilieu, écuyer; Melchior de La Poëpe, noble dauphinois; Isaac Buffière; Pierre Berard; Denis Patricotte; L. Denis (2 p.); grecques: n. s.

Les travaux sans travail de Pierre Davity de Tournon en Vivaroys, avec le Tumbeau de madame la Duchesse de Beaufort.... Reveu et corrigé de nouveau. A Lyon, par Thibaud Ancelin, 1601 (et 1603). In-12 de 12 ff. et 192 ff. chiff. dont le dernier blanc.

- Id. (même titre que la prem. éd. de 1599). Paris, Gilles Robinot, 1602. In-12 de 12 ff. et 408 p. chiff. (pag. irrég., la pag. saute de la p. 374 à la p. 404) la dernière numérotée par err. 411 (A).
- Id. id. Reveu et corrigé de nouveau. Rouen, P. L'Oyselet, 1609. In-12 de 12 ff. et 384 p. chiff. (N).
- II. Panegyric A monseigneur Desdiguières. maréchal de France.... Lyon, Guillaume Linocier, 1611. In 8 de 61 p. chiff. (N).
- III. Bannissement des folles amours, par le Sr D'Avity Gentil-homme ordinaire de la chambre de Roy ou sont adjoutés quatre beaux et excellents traictés, très curieux et mémorables (de Jean de Coras), enrichis d'excellentes anaotations et beaux commentaires, comme il se void en la page suivante. A Lyon, par Barthelemy Vincent, M.DC.XVIII (1618). In-8 de 2 ff. 106 p. chiff. pour le Bannissement et 3 ff. pour l'Hymne de la Pureté (en vers) (N). Priv. du 13 janvier 1618. Autre éd. (même lib.) M.DC.XIIX (sic, 1622?). In-8 de 2 ff., 151 p. (la dern. 120) et 4 ff.
- IV. Arrêt de mort exécuté en la personne de Jean Guillet, Lyonnois, architecte, dûment convaincu de l'horrible calomnie par lui imposée à ceux de La Rochelle, ensuite de l'admirable découverte de tout ce funeste dessein contre ceux de la religion, descrit par le seigneur de Montmartin. Paris, 1624. In-8 (d'après A. Jadin).
  - V. Etat certain de ceux de la religion en France. Paris, 1625. In-8.
- VI. Les Estats, empires et principautez du monde.... par le S<sup>r</sup> D. T. V. Y. Paris, 1625. In-folio. La première édition serait de 1619, in-4. Réimpr. sous divers titres: 1626, 1637, 1648, 1655. La dernière a pour titre: Description générale des quatre parties du monde avec tous les empires, royaumes, estats et républiques, reveue et augmentée par Rocoles, par Pierre Davity... Paris, 1660, 6 vol. in-fol. Le nom de Davity apparaît pour la première fois dans l'éd. de 1637.

Pour les pièces de Davity insérées dans les florilèges, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIIe siècle.

Davity a écrit quelques pièces laudatives placées en tête des ouvrages de ses amis:

Les bains de Bourbon Lancy, par J. Aubery, 1604; Œuvres du feu sieur de Montgaillard,
1606; Recueil de quelques vers amoureux par J. Bertaut, 1606.

| REC. VERS SATYR., 1617.                       | Epigr. | (ff. 479).     | Ce mignon frizé (ou fraisé) que tu vois.       |
|-----------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------------------------|
| CABINET SATYR., 1618. Sec. vers satyr., 1617. | Id.    | (ff. 479).     | Ceste poudre de Cypre, ornement de nos testes. |
| CABINET SATYR., 1618.                         | ****   | (11. 110).     |                                                |
| REC. VERS SATYR., 1617.  CABINET SATYR. 1618. | Id.    | (ff. 479).     | Je croy que ceste femme-cy.                    |
| REC. VERS SATYR., 1617.                       | Id.    | (ff. 155) (1). | L'almanach dit pour le certain (n. s.).        |
| CABINET SATYR., (SIG.), 1618.                 | Id     | (ff. 479).     | L'autre jour Madame Françon.                   |
| CABINET SATYR., 1617.                         | ıu.    | (11. 110).     | Laure Jour Madame Liveryon.                    |

A consulter: La vie de Pierre Davity en tête de la Description générale des quatre parties du monde, 1660. — Chorier: Vie de Pierre Davity dans son Histoire du Dauphiné, 1672. — Goujet: Bibl. franç., T. XV. — Lelong: Bibliothèque hist., éd. de Fontette. — Nouv. biogr. universelle de Didot., art. de A. Jadin. — Grande Encyclopédie. — Brun-Durand (J.): Dict. biogr. et biblioiconogr. de la Drôme. — Bul. de la Société d'archéologie et de statistique de la Drôme, 1902. — Mazon (A.): Revue du Vivarais, 1902 et 1903 (sous le pseudonyme de Docteur Francus).

## DES PÉRIERS (Bonaventure).

Pour la bio-bibliographie de cet écrivain, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>e</sup> siècle.

LABYR. RECR., II LIVR., 1602. Epit. de Blondeau (p. 32). Cy dessous gist en ce tombeau (n. s.).

# DESPORTES (Philippe).

Pour la bio-bibliographie de Philippe Desportes, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

Les quatre pièces marquées d'un astérisque avaient paru dans le Tome second du Parnasse des plus excellens poètes de ce-temps, 1607.

```
Mespris d'une dame deve- * Enfin mes vœux sont exaucez (n. s.).
 REC. VERS SATYR., 1617.
                              nue vieille. Satyre (ff. 418).
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
   CABINET SATYR., 1619.
                                                           * Ha! je vous entends bien ces propos gracieux.
SATYRES REGNIER (s.), 1614.
                              A Philis (ff. 108, 120 et * Il y peut avoir quatre années (n. s.).
                                142).
   SATYRES BAST., 1615.
  REC. VERS SATYR., 1617.
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
  REC. VERS SATYR., 1617.
                              Satyre contre une vieille
                                                            Le Ciel enclin à ma vengeance (n. s.).
                                (2).
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
```

<sup>(1)</sup> Maynard a composé une épigr. qui commence par ce vers : L'almanach dit que pour certain.
(2) Cette pièce signée Desportes dans le Cabinet satyrique, 1618, avait paru anonyme dans le Rec. des plus excellens vers satyriques de ce temps, 1617, mais elle n'est pas de Desportes, elle appartient à Des Yveteaux car elle figure dans l'édition originale des poésies de ce dernier : Recueil de vers, 1606.

MUSE FOL., I LIV., 1600.

dames (ff. 39).

Stances de la chasse. Aux Nous sommes six chasseurs de la belle Cypris (n. s.).

CABINET SATYR., 1619.

Epigramme.

\* Pendant que de mon cœur je luy fais sacrifice.

## DESTERNOD (Claude).

Claude Desternod ou plutôt D'Esterno, écuyer, seigneur d'Alaise, Refranche, Malans et Lisine, était le fils aîné de Pierre d'Esterno, écuyer, seigneur dudit lieu et de Saleret, lieutenant et gouverneur de la ville de Salins, qui eut de la succession de sa tante la possibilité d'acquérir les terres d'Alaise et de Refranche et une partie de celles de Malans et de Lisine, et de Elisabeth Quinteau. Il a dû naître vers la fin de 1592, son père et sa mère s'étant unis par contrat du 28 juillet 1591.

A l'exemple de ses prédécesseurs, il suivit le métier des armes. Le courage qu'il y fit paraître lui procura le gouvernement du château d'Ornans, dans le comté de Bourgogne, poste dont la garde n'était confiée qu'à des personnes d'une valeur reconnue. Il mourut de la peste à Salins vers 1640 après avoir dissipé la plus grande partie de ses biens, et aliéné la terre d'Alaise dont il ne se réserva que le nom, le cours d'eau et le droit d'instituer les officiers de justice. Il s'était marié à Françoise de Vesoul, fille de Georges de Vesoul, écuyer, seigneur de Riancour, et de Philippote de Saint-Belin dont il eut huit enfants, six fils et deux filles. L'aîné Georges succomba aux guerres d'Espagne, le second Louis Humbert, écuyer, seigneur d'Alaise et de Refranche, acheva de dissiper le reste des biens qu'avait laissés son père, Claude et Antoine moururent au service du roi.

Cette branche de la famille d'Esterno s'éteignit en la personne de François d'Esterno, seigneur de Refranche, qui, après la conquête du comté de Bourgogne par Louis XIV, passa en Allemagne au service de l'Electeur de Cologne, évêque de Munster; il décéda, en effet, l'an 1718 colonel de sa garde (1).

Très jeune Desternod vint à Paris, il s'y lia avec Berthelot, Sigognes, Lespine, Motin, Mathurin Regnier, etc. Son Paranymphe de la vieille qui fit un bon office célèbre l'adresse d'une Macette qui lui avait procuré une belle fille, sujet traité déjà par Lespine et Regnier:

> Tu m'as pipé par ton adresse, Vieille sybille, une déesse Que j'honore plus que mes yeux...

et, pour la récompenser, il chante ses louanges :

Toute cette sotte canaille Qui va criant : huître en escaille, Ciboules, la mort aux souris,

<sup>(1)</sup> J. B. Guillaume: Histoire de la ville de Salins, 1758.

Mes beaux navets, ma grosse guigne, Ne chanteront, ô mère digne, Que tes vertus dedans Paris. Pies, corbeaux, hiboux, corneilles, Viendront nicher dans nos oreilles, Ne crouassant que tes vertus, Nous asseurans en leur ramage, Que tu as fait par ton langage Cent mille hommes becques-cornus. Nos pigeons, nos oysons, nos canes, Nos chiens, nos chevaux et nos asnes, N'entonneront autres chansons; Les aveugles sur leur vielle, Ne chanteront autre nouvelle, En mendiant dans nos maisons. Mille farceurs, et mille masques, Sur leurs petits tambours de Basques, Te chanteront en leur plan-plans: Le fri fri de nos lechefrites,

En boüilliront plus de mille ans.
Regnier, Bertelot et Sigongne,
Et dedans l'hostel de Bourgongne,
Vautret, Valeran et Gasteau:
Jan Farine, Gautier Garguille,
Et Gringalet, et Bruscambille,
En rimeront un air nouveau.

Et le glou glou de nos marmites,

Souris en leurs tendres cassines, Pitois, belettes, martes, foynes, Et les chats en leur miaou, Les oyseaux en leur tirelire, Nous entendrons chanter et bruire Tes prouesses sur le filou.

Tu es plus fine, vieille drogue, Que Moregard cest astrologue, Qui fit jadis un Roy en l'air, Tu es plus fine que la Brousse, Et que César, qui va en housse Dans le Sabat, comme un esclair...

Cette débauche de gaité gauloise date certainement chez Desternod de la Pomme de Pin et de l'atmosphère cynique et libertine qu'il y respirait en compagnie de joyeux drilles, rimeurs comme lui. Avant de laisser imprimer à Lyon son Espadon satyrique, (1619), il composa un petit poème de circonstance (1614) et un pamphlet politique en

prose (1615). Quelques années plus tard, en 1623, pour ne pas laisser mourir sa Muse, il se contenta d'écrire une douzaine de stances sur le poème La Theriaque françoise de son voisin et ami de Salins le pharmacien Pierre Maginet (1). Il est vrai que ses vers allaient obtenir l'insigne honneur d'être dispensés publiquement (et gratuitement, bien entendu) à tout client de l'officine, par ledit Maginet et Claude Thouverey frères, également pharmaciens, (2):

Au sieur Maginet par le sieur d'Esternod, gentilhomme bourguignon.

Un Theriaque tel seulement tu ne tire Du Vipère odieux, Mais un los immortel qui fait que l'on t'admire Malgré les envieux.

Un tel Vipère aussi mis en vers, de chasque homme Te rend plus honnoré,

Que celuy qui pippa Adam par une pomme N'est de nous abhorré.

D'un Vipère il tira jadis ce premier Père Une execrable mort.

Mais toy tout à l'envers tu tire du Vipère La vie et le confort.

Un caillou précieux naist de l'eau d'un Panthère, De sale terre l'or,

Tu tire tout ainsi l'Antidot du Vipère, La vie de la mort.

Ainsi guérit jadis la Lance de Telephe Tous ceux qu'elle blessoit,

Admirable Magie où l'oracle de Delphe Comm' icy paroissoit.

Theriaque divin, lequel par tes merveilles

Ne coule seulement De la bouche en nos cœurs; mais qui dez les aureilles

Coule en l'entendement, Meslé de tant de miel, de Nectar, d'Eloquence.

Que nos Esprits perclus,

Du venin de bestise, et poison d'ignorance Ores ne le sont plus.

(1) G. Colletet avait écrit une vie du pharmacien poète Maginet (4 ff.) qui est perdue, et on ne voit pas

figurer le nom de Desternod dans la liste des poètes dont il s'était occupé.

(2) Voici le titre exact de cette plaquette : La Theriaque françoise. Avec les vertus, et proprietez d'icelle selon Galien. Mises en vers françois par Pierre Maginet, Pharmacien Salinois. Et dispense publiquement à Salins par ledict Maginet, et Claude Thouverey frères, Pharmaciens, en l'an 1623. Lyon, Barthelemy Vincent, M.DC.XXIII (1623). In-8 de 90 p. chiff. et 1 ff. — Ep. dédic : A Nicolas de Guyerche, Groson, seigneur d'Andelost, Chevigney, Mignot, Pymont, etc., capitaine pour S. M. d'une compagnie de cavallerie, sig. Pierre Maginet.

A tant de Charlatans, Bousfons de Rhétorique Sur leurs banques montez, J'ay desjà desdié l'Espadon satyrique Pour les rendre eshontez. Car alors qu'ils diront Thériac de Venise Faisant les Arlequins, Je diray vous mentez, car il faut que l'on dise Theriac de Salins. Galien l'inventeur, au language des hommes, Y rencontra des mieux, Mais aprez, Maginet la reduit où nous sommes Au langage des Dieux. Chef-d'œuvre pour le vray recœuil de l'industrie, Et compliment de l'art, Lequel n'honnore moins sa natale patrie, Que l'Autheur d'où il part, La Theriaque peut nous redonner la vie Pour un temps seulement, Mais ces vers te feront avec ton industrie Vivre éternellement.

Heureux Maginet! heureux apothicaire qui voit son poème La Theriaque chanté en français, en latin et même en grec, non seulement par Desternod, mais encore par D. Poncet, Ch. à S. Mauris; C. Fevre Ch. à S. Mauris, son cousin; C. Thouverey autre apothicaire, son associé; Cl. Pourtier, officier de S. M. ès Saulnières de Salins; Nicolas Millet; Ant. Dominé, arbosien; P. de Germiney; P. Guillemin, lyonnais; D. Mathon, docteur et médecin du roi; Ph. Millet; Anth. Patorneus; J. B. Varin; P. Cecilius; Cognatus; P. H. B.; P. Bondieu dit Vauldey; Jean Brun de Dole, etc. Cette petite cour poétique perdrait aujourd'hui de son intérêt si elle ne nous apprenait les noms des amis ou plutôt des commensaux de Claude Desternod dans sa bonne ville franc-comtoise.

Peu d'écrivains originaux ont été dédaignés et cependant Claude Desternod fait exception. Seul, avec M. Pierre Louys qui l'a qualifié de maître en l'art lyrique, M. Remy de Gourmont s'en est occupé un instant (1):

« De tous les poëtes satiriques, érotiques, burlesques et un peu grotesques (tels des mascarons mimant par la déformation de leur face l'éternelle moquerie dont leur âme est boursouslée) que sit éclore la verdeur du siècle dix-septième, le sieur d'Esternod, seigneur de Franchère, et gouverneur d'Ornans, est l'un des plus inconnus, des plus étranges, des plus excentriques, des plus hétéroclites, des plus musée-secret... Ces élucubrations disent un poëte d'une singulière virilité et d'une souplesse rare ; elles le proclament un autre Regnier, moins soutenu sans doute, mais moins monotone, parsois aussi solide, et doué d'un certain lyrisme grimaçant. Plus que chez Mathurin

<sup>(1)</sup> M. P. Louy's, article sur Sygognes (Antée, 1907) et R. de Gourmont: Promenades littéraires, II. série, 1906.

Regnier, la rime est chez d'Esternod inattendue; elle vient de loin souvent, ce qui fait les belles rimes. Sa langue est plus osée, plus pittoresque, pleine de mots parlants, d'amusantes images... »

Voilà deux appréciations qui vengent Desternod d'un oubli immérité.

Bibliographie. — I. Les desirs amoureux de Dom Philippe, prince d'Espagne. A Madame sœur du Roy (poème) par Cl. Desternod Gentilhomme de la Franche-Comté. A Paris, de l'imprimerie de Pierre Durand..., 1614. Petit in-8 de 24 p. chiff. (N).

E. d.: A Madame sig. Cl. Desternod. — Ce poème comprend 105 strophes de 6 v.

II. Le franc bourguignon. Pour l'entretien des Alliances de France et d'Espagne. Par Claude Desternod Gentilhomme de Bourgogne. A Paris, chez Gillebert le Veau, M.DC.XV (1615). In-8 de 2 ff. et 215 p. chiff. (N).

Sonnet à M. Desternod sieur d'Alaize, Salegret, Refranche, Milan, sig. Claude Quintral, Salinces, vers latins du même.

Cette édition a été remise en circulation avec un nouveau titre qui ne diffère de celui ci-dessus que par la suppression du nom de l'auteur ; le second ff. a été également réimprimé.

- III. Le catholique franc-comtois. Contre l'Apostat Leandre. Autrement dict, Constance Guenar, traistre à Dieu, et à sa Patrie. Par Claude d'Esternod, Gentilhomme Franc-Comtois, sieur d'Alaise, Refranche, Salegret, etc. A Lyon, pour Antoine Robin, M.DC.XIX (1619). Avec Approbation. In-8 de 31 p. chiff. (N).
- E. d.: A Claude d'Achey, abbé et seigneur de Baume, S. Lotain, etc., au Comté de Bourgongue, sig. Claude d'Esternod. A la suite: Le Franc-Comtois catholique, contre l'Apostat Leandre, autrement dict, Constance Guenar, traistre à Dieu et à sa patrie (en prose), p. 5 à 27; Sixain à M. D'Esternod contre l'apostat Leandre: Tout ainsi que l'Amour fut cause que Leandre, sig. I. Manginelle; pour faveur à MM. les prétendus reformez du lac Leman: Si converty Guenar vous dites (p. 28 à 31); Anagrame Constance Guenard, Enragé, Satan, Cocu. Sonnet: Qui ne le craindroit pas ? c'est un monstre Guénar et Approbation datée de Lyon, 8 mars 1619.

Voici le texte de l'Approbation : « Bon Catholique Franc-comtois, qui franchement (mais catholiquement) contes à l'inconstance de Guenar la vérité : Tu peux voir le jour, à fin que chacun cognoisse que c'est le devoir de ne tourner le doz à Dieu et se porter aux Apostasies. A Lyon, ce 8 de Mars 1619, sig. Fr. Robert Berthelot, évesque de Damas. »

La pièce en vers contre Guénar est devenu la Satyre XVI dans L'Espadon satyrique.

IV. L'Espadon satyrique. Par le sieur de Franchere, gentilhomme Franc-comtois. Dedié à Monsieur le Baron de Roche. A Lyon, par Jean Lautret, Marchand Libraire, M.DC.XIX (1619). In-12 de 12 ff., 130 p. chiff. et 1 ff. (Aix en Provence).

Dans les 12 ff. prél., est comprise la Satyre l.

E. d.: A Benigne de Praconta, Baron de Roche, sieur d'Arques, Cenans, et Maisonforte de Bussard, sig. Cl. de Franchere. — Poés. lim.: de Boissat; Nicolas Faret; Jacques Manginelle.

Franchère est l'anagramme de Refranche dont Desternod était seigneur.

Id. A Rouen, chez Jacques Besongne, Nicolas le Prevost et Jean Boulay, 1619. Petit in-12 de 5 ff. et 122 p. chiff. (ex meis).

Mêmes pièces liminaires que la précédente édition de Lyon.

Id. Rouen, s. d. Petit in-12 (Cat. Auvillain).

L'Espadon satyrique. Par le sieur Desternod. Seconde édition. Lyon, Jean Lautret, 1621. In-12 de 5 ff., 143 p. chiff. et 1 ff. qui porte la petite gravure sur bois de l'Espadon déjà sur le titre (ex meis).

L'épître déd. sig. Cl. Desternod ne mentionne plus que les initiales de Benigne de Praconta: B. D. P. mais il y a, en plus, des stances de Henry Fagot. Contrairement à l'assertion du *Manuel du Libraire* de Brunet, la *Satyre du temps* ne s'y trouve pas.

Id. Reveu et augmenté de nouveau. Lyon, Jean Lautret, 1622. In-12 de 5 ff. et 157 p. chiff.

Cette troisième édition de Jean Lautret contient, en dehors des XVI satyres, la Satyre du Temps sig. Besançon et une Ode satyrique d'un amoureux à sa maistresse qui a remplacé dans l'édition de 1680 (Cologne) la XVI<sup>o</sup> satire : Contre l'apostat Leandre.

- Id. Lyon, Jean Lautret, 1623. In-12.
- Id. Rouen, David Ferrand, 1624. In-12 (Vente Nodier, 1844).
- Id. Lyon, Jean Lautret, 1626. In-12.

Brunet (*Manuel du Libraire*) indique une édition de Rouen, David Ferrand, s. d. de 6 ff. et 142 p. qui contiendrait la *Satyre du Temps* (elle serait ainsi postérieure à 1621).

Une supercherie de libraire a remis en circulation les XVI satires de Desternod sous le titre : Le Parnasse satyrique des vers de Theophile sur les affaires de ce temps. S. l. n. d. Petit in-12.

Voici la dernière édition au XVIIe siècle :

L'Espadon satyrique par le sieur d'Esternod, reveu et augmenté de nouveau. A Cologne (Hollande) chez Jean D'escrimerie, 1680 (ou 1681). Petit in-12 de 7 ff. y compr. la grav. placée avant le titre, p. 3 à 174 chiff. (A).

La XVIe satire y est remplacée par l'Ode satyrique d'un amoureux à sa maistresse de l'édition de 1622.

Au XVIIIe siècle, une seule édition :

Satyres amoureuses et galantes. Et l'ambition de certains courtisans, nouveaux venus et gens de fortune par le sieur B\*\*\*, Amsterdam, Adr. Moetjens (ou plutôt impr. en France), 1721. Petit in-12 de 168 p. chiff. non compr. le titre (N).

Texte de 1680.

Enfin, l'éditeur Gay a réimprimé en 1863 : L'Espadon satyrique par le sieur D'Esternod. Réimpression faite sur l'édition de Lyon, 1626, collationnée et complétée sur les autres éditions du même ouvrage, et augmentée d'un avant-propos. Bruxelles, imprimerie de A. Mertens et fils, 1863. Petit in-12.

Réimpr. partielles de l'Espadon satyrique:

La I<sup>re</sup> satire a été réimprimée sous le titre suivant : Le tableau des ambitieux de la Cour. Nouvellement tracé du pinceau de la vérité, par Maistre Guillaume à son retour de l'autre monde, 1622. Petit in-8 de 14 p. chiff. et 1 ff. bl. (N).

L'éditeur pour masquer sa fraude a supprimé les quatre premiers et les quatre derniers vers de la pièce de Desternod. Cette plaquette a été réimpr. par Ed. Fournier. Variétés historiques et littéraires. T. IV, p. 33.

La IIe satire et une partie seulement de la huitième ont constitué la plaquette suivante (autre supercherie de libraire) :

Le parfaict macquereau suivant la Cour. Contenant une histoire nouvellement passée à la Foire de Sainct-Germain. Entre un Grand et l'une des plus notables et renommées Courtisannes de Paris. S. n. de libr., 1622. In-8 de 16 p. chiff. (N).

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 10 pièces de Desternod :

| DELICES SATYR., 1620.                         | Satyre (p. 257).                                                  | Aymant l'autre jour à paroistre (n. s.).               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Id.                                           | Le divorce du mariage,<br>Satyre (p. 365).                        | Ceste cruelle me mesprise (n. s.).                     |
| Id.                                           | Satyre (p. 43).                                                   | De tant de cavaliers qui vont avec des bottes (n. s.). |
| Id.                                           | Le soufflet qui m'enfla la joue. Satyre (p. 342).                 | En me traictant comme un valet (n. s.).                |
| Id.                                           | L'importunité d'une da-<br>moiselle. Satyre (p. 124).             | Jallois un de ces jours en guise d'un cadet (n. s.).   |
| Id.                                           | La mort d'un perroquet<br>que le chat mangea.<br>Satyre (p. 265). | Laissez-moy, je suis en colère (n. s.).                |
| DELICES SATYR., 1620.  QUINT. SATYR., 1622.   | Contre une vieille fille. Satyre (pp. 272 et 71).                 | Si l'on me parle davantage (n. s.).                    |
| DELICES SATYR., 1620.                         | La chaude-pisse (p. 333).                                         | Sur mon lict emplastré d'ordure (n. s.).               |
| DELICES SATYR., 1620.  QUINT. SATYR., 1622.   | Stances (pp. 108 et 148) (1).                                     | Sur un vieil rebec plein de rouille (n. s.).           |
| DELICES SATYR., 1620.<br>QUINT. SATYR., 1622. | L'anti-mariage (pp. 417 et 157) (2).                              | Vous espousez donc ce fantosme (n. s.).                |

#### DES YVETEAUX

Nicolas Vauquelin Des Yveteaux, né en 1567 au château de La Fresnaye, près Falaise, était l'aîné des huit enfants de Jean Vauquelin, sieur de La Fresnaye, poète distingué du XVIº siècle, et de Anne de Bourgueville. Il passa son enfance tantôt dans ce château, tantôt à Caen, et prit le nom d'un petit domaine voisin qu'il reçut en partage. Ses études terminées il faillit entrer dans les ordres, mais sur ce point comme sur beaucoup d'autres, il ne fut pas de l'avis de sa famille. En 1593 son père lui résigna sa charge de lieutenant général de Caen; Nicolas l'exerça six ans, mais ayant fait emprisonner Gabriel de Beauvoisien, sieur de Cambray, et saisir ses biens pour le contraindre à faire la charge de trésorier receveur des deniers du ban et arrière-ban convoqué en 1597, le Parlement de Rouen qui avait sans doute des motifs, dit M. le baron Pichon, pour juger sévèrement Des Yveteaux, ordonna l'élargissement de M. de Cambray, enjoignant au lieutenant général de comparaître en personne à sa barre, et, jusqu'à ce, lui interdit l'exercice de son office à peine de faux. Des Yveteaux, peu jaloux de se justifier, vendit son office en 1600 à son frère Guillaume, sieur de La Fresnaye, moyennant

<sup>(1)</sup> Voici le titre de cette pièce : Le Paranymphe de la vieille qui fit un bon office, satyre.

<sup>(2)</sup> Voici le titre de cette pièce : L'Anti-mariage d'un cousin et d'une cousine de Paris, satyre.

18.000 livres suivant les uns et 30.000 livres suivant les autres, et vint à Paris. Il fut présenté à Henri IV par Desportes qui avait conservé une grande faveur.

A Paris, Des Yveteaux mena l'existence qu'il avait rêvée. Il ne pouvait que plaire à un prince et à des grands dont il partageait les penchants voluptueux. Ses vers légers, licencieux firent les délices des nobles dames. Bientôt Henri IV le nomma conseiller ; il fut appelé au conseil privé et choisi comme précepteur de César de Vendôme, fils de Gabrielle d'Estrées et du roi, puis ensuite du dauphin (1609). Il profita de son influence pour pousser ses compatriotes, Eudes de Mézeray, l'historien, et le poète Malherbe. Après la mort de Henri IV le parti religieux qui voyait avec regret l'éducation de Louis XIII confiée aux soins d'un homme qui n'était pas l'homme de Platon intrigua près de la Reine-Mère pour obtenir son renvoi et réussit en juillet 1611. Des Yveteaux se retira cependant avec deux abbayes et 2.000 écus de pension, mais le temps de sa faveur était passé. Il dut même résigner assez promptement ses bénéfices en face d'une hostilité à peine déguisée. Libre de toute attache, Des Yveteaux se laissa aller à pratiquer la douce vie naturelle, c'est-à-dire à vivre en parfait épicurien, dans la compagnie des joyeux drilles de l'époque. L'âge arrivant il songea à la retraite. Il déserta la Pomme de Pin, la Fosse aux Lions, etc., et se retira dans une jolie maison entourée de vastes jardins, située tout à l'extrêmité du faubourg Saint-Germain dans la rue des Marais. Un jour, en 1628 — la porte de son grand jardin était restée entr'ouverte — ayant aperçu une jeune femme enceinte, bien faite et fort triste, il l'engagea à entrer ; c'était Jeanne Félix. Cette malheureuse qui chantait de cabaret en cabaret, jouant de la harpe, accepta avec plaisir l'hospitalité de Des Yveteaux. Elle était mariée à un nommé Adam Du Puy, petit gentilhomme, vivant en aventurier, qui s'installa à son tour dans la maison de la rue des Marais. Bientôt la Du Puy s'imposa à Des Yveteaux par sa grâce et ses talents de musicienne et de chanteuse; elle lui fit ouvrir sa maison à nombre de grands seigneurs et de gens d'esprit : Saint Amant venait y réciter ses poésies les plus gaillardes, Ninon, quand elle le visitait, apportait son luth, Des Barreaux lisait quelques sonnets philosophiques. Le vieil épicurien, poète lui-même, était bon juge en la matière. L'air dont Jacques Vallée détaillait ses vers y ajoutait tant de force et d'agrément qu'il était difficile de ne se laisser pas emporter à l'harmonie du son et à la nouveauté des pensées ; une pièce, dite par lui - fut-elle médiocre - enthousiasmait l'auditoire. Dans une de ces réunions de l'année 1644, Des Yveteaux après avoir célébré la Du Puy:

> Je ne m'excuse point de ce que je l'adore En ma vieille saison, Les Anges font de même, et je suis jeune encore A leur comparaison.

fit part à Des Barreaux de son fameux sonnet :

Avoir peu de parens, moins de train que de rente, Et cercher en tout temps l'honneste volupté, Contenter ses desirs, maintenir sa santé, Et l'âme de procez et de vices exempte; A rien d'ambitieux ne mettre son attente, Voir les siens élevez en quelque authorité, Mais sans besoin d'appuy garder sa liberté, De peur de s'engager à rien qui mescontente.

Les jardins, les tableaux, la musique, les vers, Une table fort libre, et de peu de couverts, Avoir bien plus d'amour pour soy que pour sa Dame,

Estre estimé du Prince et le veoir rarement, Beaucoup d'honneur sans peine, et peu d'enfans sans femme, Font attendre à Paris la mort fort doucement.

A l'intention de son hôte, et par une délicate attention, ce dernier le paraphrasa en forçant volontairement la note libertine :

N'estre ni magistrat, ni marié, ni prestre, Avoir un peu de bien, l'appliquer tout à soy, Et sans affecter d'estre un docteur de la Loy, S'étudier bien plus à jouïr qu'à connoistre;

Pour son repos n'avoir ny maistresse, ny maistre, Ne voir que par rencontre ou la Cour ou le Roy; Ne sçavoir point mentir, mais bien garder sa foy, Ne vouloir estre plus que ce qu'on se voit estre.

Avoir l'esprit purgé des erreurs populaires, Porter tout le respect que l'on doit aux mystères. N'avoir aucun remors, vivre moralement;

Posséder le présent en pleine confiance, N'avoir pour l'avenir crainte ni espérance, Font attendre partout la mort tranquillement (4).

Des Yveteaux aurait continué à suivre les préceptes exposés dans son sonnet si les événements ne s'étaient mis à la traverse de ses intentions.

Cette même année 1644, il maria la fille de la Du Puy avec son neveu Nicolas Vauquelin sieur de Robours, dit Sacy Robours, lui donnant en dot une grande partie de sa fortune. Le fils de son frère Hercule Vauquelin, dépité de voir un si riche héritage lui échapper, engagea contre Des Yveteaux d'interminables procès ; il avait gagné à sa cause le frère de la Du Puy, Isaac Félix dit La Lézinière, qui chercha querelle à diverses reprises à Sacy Robours, mais le jeudi 16 mars 1645, au cours d'une nouvelle algarade, Lézinière est tué dans le jardin de la maison de Des Yveteaux par le laquais de Sacy Robours. Cet assassinat devait troubler et pour longtemps la quiétude de Des Yveteaux. A l'occasion de l'un de ces démêlés, il a justifié sa vie et ses habitudes :

<sup>(1)</sup> Disciples et successeurs de Théophile de Viau : Des Barreaux et Saint-Pavin, p. 200.

« Je n'ai point vu, dit-il, que la douceur des plaisirs ou la violence des passions, ni les plus friands objets aient jamais irrité mes sens jusqu'à passer à un désir irrégulier ou étranger. Et si c'est un vice d'aimer la musique, la poésie, la peinture et l'architecture, qui éteignent la passion de l'avarice et de l'envie, j'avoue que je suis et veux être des plus blâmables du monde (1). »

En 1648 redoutant les horreurs de la guerre civile il se décida à quitter Paris. Il partit, accompagné du couple Adam Du Puy et de ses quatre domestiques, parcourant la Brie à la recherche de sites pittoresques et s'arrêta aux portes de Meaux, pays d'origine d'Adam Du Puy. Une maison de campagne était à vendre à Brianval, petit fief seigneurial de la paroisse de Vareddes à deux lieues de la cité meldoise, Des Yveteaux l'acheta et y finit ses jours le 9 mars 1649.

Comme tous les libertins de son époque, Des Yveteaux avait regretté ses déportements passés, il a traduit son repentir dans le sonnet suivant :

Enfin je ne suis plus des habitans du monde! Mon âme est eschappée et ne tient plus de lieu; Elle a quitté mes sens: le seul amour de Dieu Me fait voir tout en ange et sans cause seconde,

Que je suis au-dessus de la terre et de l'onde! Que j'en suis séparé par un heureux adieu! Que mes travaux sont doux quand je suis au milieu! Plus je suis agité, plus ma paix est profonde!

Quoy pensez-vous que j'aime, ô mortels, que les cieux? Qui m'inspire en mourant ces pensers glorieux, Plus clairs que le soleil et plus nets que l'aurore?

C'est le bruslant amour du Maistre que je sers, Qui m'a paru si vif aux maux que j'ay soufferts, Qu'au lieu d'en estre las, je veux souffrir encore.

Douze ans après sa mort Adam Du Puy fit graver sur sa tombe cette épitaphe due à l'abbé de Rancé :

« Passant, je n'ai jamais arrêté personne durant ma vie, je n'ai garde de le faire après ma mort; mais si quelque occasion t'amène en cette église, tu auras loisir de lire que Nicolas Vauquelin, seigneur des Yveteaux, y a voulu être enterré, ayant choisi ce lieu pour m'éloigner du bruit et pour éviter la multitude comme je faisais toujours dans le monde; ayant tenu ma vie cachée et ma conscience nette sans ostentation, ma liberté entière sans dissolution. Je crois ne te devoir pas céler que j'ai été aimé de Henri-le-Grand, quatrième du nom... car c'est chose qui doit passer en admiration que le moindre de tous les hommes ait été estimé du plus grand prince de la terre, ayant été choisi par luy pour l'institution de ses enfans; et puisque tu as eu patience, je te veux apprendre en un moment tout ce que j'ay appris de certain en 90 ans, et ce que peut-être tu sçais bien qui est que l'amour de Dieu et l'obéissance de ses loix et de l'église sont les seuls vrais fondements de la félicité de ce monde et de l'autre. »

« Priez Dieu pour son âme ».

<sup>(1)</sup> Rép. à une lettre du président de La Fresnaye.

Bibliographie. — Trois harangues de N. Vauquelin lieutenant général au bailliage de Caen. Caen, de l'imprimerie de la veufve de Jaques Le Bas, imprimeur du Roy, M.D.XCV (1595). In-18 de 60 p.

Ode sur la paix (titre de départ) : Henry, Dieu de nostre espérance. Petit in-8 de 4 ff., sig. à la fin Des Yveteaux (N).

La même sous le titre :

Chant de louange au Roy, pour la Paix. A Lyon, par Jean Pillehotte, M.D.XCVIII (1598). Petit in-8 de 8 p. chiff., sig. à la fin Des Yveteaux (N).

Echo in obitum Barbarae Guiffardae ornatissimae coniugis D.C. Grolarti, equitis sacri Consistorij, Conciliarij, atque in Senatu Normaniae princi Praesidis. Addita sunt Hexasticha in mortem Barbarae et Catherinae Grolartarum serorum utriusq bimulae. E' Gallico, N. Valq, Rothomagi. Apud Raphaelem Parvivallium Typographum Regium, 1600. In-4 de 15 p. chiff.

Cette plaquette renferme plusieurs pièces latines, sig. J. Hericius, Fallesiensis (de Falaise) et les stances de Des Yveteaux : Beaux rayons plus clairs que durables.

Sur la naissance de Monseigneur le Dauphin (titre de départ). ln-4 de 4 p. chiff., sig. à la fin Des Yveteaus (N).

Id. (id.) In-4 de 4 p. chiff. sans signature (N).

Institution du Prince (en vers). A Monseigneur le duc de Vendosme. Paris, Veufve Mamert Patisson, M.DC.IIII (1604). In-4 de 16 p. chiff., sig. à la fin Des Yveteaux.

Recueil de vers. A Paris, de l'imprimerie de C. Morel, rue S. Jacques à la Fontaine, 1606. Petit in-4 de 57 p. chiff. (A).

Edition originale, sans nom d'auteur, des poésies de Des Yveteaux, elle n'a pas été connue de Prosper Blanchemain qui y aurait trouvé plusieurs pièces inédites.

Factum pour messire Nicolas Vauquelin S<sup>r</sup> des Yveteaux, conseiller du roy en ses conseils; Nicolas Vauquelin S<sup>r</sup> de Sacy; Adam Du Puy, escuyer; damoiselle Jeanne Félix, sa femme et autres, accusez et demandeurs en requeste de cassation des procédures faites, et sentence renduë par le bailly de Saint-Germain des Prez... Contre Catherine Couldray se disant veufve de feu Isaac Félix dit Lezinière..., et ledit bailly et procureur-fiscal...en leur propre et privé nom. In-4 de 19 p.

Responce de M. des Yveteaus à la lettre de M. de La Frenaye, son frère. In-4 de 20 p. et 2 ff.

Les œuvres poétiques de Vauquelin Des Yveteaux réunies pour la première fois. Annotées et publiées par Prosper Blanchemain, Bibliothécaire adjoint au Ministère de l'Intérieur. Paris, Auguste Aubry, 1854. In-8.

Cette édition est très incomplète et plusieurs des pièces qu'elle renferme ne sont pas de Des Yveteaux.

Pour les poésies de Des Yveteaux publiées dans les florilèges, consulter la Bibliographie des recueils collectifs du XVII<sup>e</sup> et celle du XVII<sup>e</sup> siècle.

Le Rec. de Conrart (Bibl. de l'Arsenal), T. XVIII in-4, p. 599, le Ms. 892 de la Bibl. Nat., le Ms. 534 du Musée Condé (Chantilly), etc., contiennent des poésies dont plusieurs inédites de Des Yveteaux. — La Bibliothèque de Montbéliard possède un Ms. de ses poésies (N° 44).

Des Yveteaux a mis une élégie en tête de : Les premières œuvres de Ph. Desportes, 1600. — On l'a accusé d'avoir volé cette élégie à son père le poète Vauquelin de La Fresnaye, c'est une calomnie.

Enfin on rencontre deux imitat. du latin par Des Yveteaux dans la plaquette Ostende, M.DC. IIII (1604). In-8, titre et 30 p. chiff.:

Dixain: Comme un temple de Mars, que l'Univers regarde.

Vers françois pour Ostende (7 st. de 4 v.): Tandis que le Ciel veut que toute la terre.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 4 pièces de Des Yveteaux :

| CABINET SATYR., 1618.                         | Resp. aux vers d'un cour-<br>tisan disgracié (1). | C'est bien fait de ne s'estonner.                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ld.                                           | A M. l'abbé de Tyron. Satyre (2).                 | Desportes sans le jour le plus beau de ma<br>vie (n. s.). |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.                      | Stances. Au Roy (3).                              | Henry, Dieu de nostre espérance.                          |
| REC. VERS SATYR., 1617. CABINET SATYR., 1618. | Stances contre une vieille (ff. 120) (4).         | Le Ciel enclin à ma vengeance (n. s.).                    |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.                      | Stances (5).                                      | Sous les vers arbrisseaux, au long d'un beau rivage.      |

A consulter: Pichon (baron Jérôme): Notice biographique et littéraire sur Nicolas Vauque-lin Des Yveteaux (Bulletin du bibliophile, janvier à mai 1846). — J.-B. Rathery: V. des Yveteaux, 1854. — Travers (J.): Addition à la vie et aux œuvres de Vauquelin des Yveteaux, 1856. — Lhuillier (Th.): Le poète Des Yveteaux, Melun, 1872. — Contades (G. de): Trois lettres de N. Vauquelin des Yveteaux (Bull. de la Société historique et archéologique de l'Orne, 1899, p. 478), Des Yveteaux et la maison de Vauquelin. Paris, 1894. — Lanson (Gustave): Manuel bibliogr. de la litt. franc. moderne, II, XVIIe siècle.

## DOUBLET (Jean).

Jean Doublet, naquit à Dieppe vers 1528 ou 1529. Son père, riche bourgeois de cette ville ayant armoiries et pignon sur rue, possédait un domaine dans les environs; sa mère était la fille de David Mifant né vers 1450 qui fut conseiller du Roi et gouverneur de Dieppe. L'éducation de Doublet, dit M. Georges Lebas, se ressentit de cette aisance et dut être fort soignée car ses œuvres le montrent en constante familiarité avec les grecs et les latins; Ovide, Tibulle, Properce, Anacréon furent de ses intimes. On n'a aucun détail sur sa vie. On sait que son cœur a brûlé sans espoir pour une jeune dieppoise au prénom de Sibille qui épousa un vieux chicanous de Rouen. La belle Sibille étant devenue veuve, Doublet l'exhorta à revenir à Dieppe mais il ne l'épousa pas. On ignore

<sup>(4)</sup> Voici ce que L'Estoille dit de cette pièce : 16 août 1607 : « M. Despinelle m'a donné ce jour une rép. aux vers de M. de Beaumont (Beaumont Harlay), que je trouve bien faite. » Voir Beaumont Harlay. — Ms. 884, ff. 164, anonyme.

<sup>(2)</sup> Cette satyre est anonyme dans le Ms. 884, ff. 31.

<sup>(3)</sup> Cette pièce avait paru pour la première fois dans les Muses ralliées, 1603, mais n. s. Elle n'a pas été reproduite dans les Délices (dernier recueil), 1620.

<sup>(4)</sup> Cette pièce est attribuée à Desportes dans le Cabinet satyrique, 1618, elle avait paru, sans signature, dans le tome second du Parnasse des plus excellents poètes de ce temps, 1607. On la trouve, dès 1606, dans la première édition des poésies de Des Yveteaux, Recueil de vers.

<sup>(5)</sup> Cette pièce avait paru anonyme dans le Temple d'Apollon, 1611, sous le titre : l'Adieu d'Aminte et Clorice. Elle n'est pas de Des Yveteaux, mais bien de François Chouayne (voir ce nom).

la date de la mort du poète, il vivait encore en 1582. D'après J. A. Guyot (T. I, p. 326 du *Moréri des normands*) Doublet s'était fait cordelier.

Bibliographie. — I. Elégies de lan Doublet dieppoys. Avec privilège. Paris, Charles Langelier, 1559. In-4 de 55 ff. chiff. et 1 ff. pour la marque du libraire (N). Priv. du 16 janvier 1558.

Les élégies de Jean Doublet dieppois reproduites d'après l'édition de 1559 avec la vie du poète par Guillaume Colletet, une préface et des notes par Prosper Blanchemain. Rouen, Imprimerie de Henry Boissel, M.DCCC.LXIX (1869). Petit in-4.

Publication de la Société des bibliophiles normands.

Elégies de Jean Doublet suivies des Epigrammes et Rimes diverses. Paris, Librairie des Bibliophiles, M.DCCC.LXXI (1871). In-16.

Collection du Cabinet du Bibliophile. — Cette édition renferme 3 pièces de vers inédites de J. Doublet.

II. Les Mémoires de Xenofon Athenien en quatre livres, traduits de grec en françois. A la fin desquels est ajousté le discours de la bieneureuse (sic) mort de Cyre l'Ayné; Extrait du mesme Xenofon VIII livre de sa Cyropédie. Par Ian Doublet de Dieppe. Paris, de l'imprimerie de Denys du Val, 1582. In-8 de 8 ff., 109 ff. chiff. et 7 ff. (N.).

E. d.: A Charles de Bourbon, archevesque de Rouen, datée du 8 septembre 1582.

On lit une petite pièce latine de Doublet dans Le Tombeau de feu noble Homme Maistre Richard Le Gras de Rouen; en son vivant, docteur en médecine. Paris, Estienne Prevosteau, 1586 (Voir Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>o</sup> siècle).

REC. VERS SATYR., 1617. Quatrain (ff. 210). Femmes ne sont que tourment (n. s.).

A consulter: La Croix du Maine et Du Verdier: Biblioth. franç. — Frère: Manuel du bibliographe normand. — Gaillon (Vicomte de): Notice biogr. et litt. sur Jean Doublet (Bull. du Bibliophile, 1856). — Notice de G. Colletet en tête de l'édition des Elégies de Doublet due à Prosper Blanchemain. — Lebas (Georges): Les Palinods et les poètes dieppois, 1904.

## DRUSAC (Gratian du Pont, sieur de).

On ne sait à peu près rien sur la vie de Gratian du Pont, sieur de Drusac (1). Suivant Jean de Boyssonné (2) il était vieux, gras, obèse, rouge de cheveux et de teint, quand il publia en 1534 ses Controverses des sexes masculin et féminin en les soulignant de son titre de « lieutenant lay général en la sénéchaussée de Tholose ». La seule pièce des archives municipales de Toulouse le concernant a pour intitulé: Response des capitouls à G. du P. commissaire du Roy 16 février 1533, dans laquelle les capitouls

(2) François Mugnier: J. de Boyssonne et le Parlement de Chambery, 1898, p. 404.

<sup>(4)</sup> Brunet inscrit Drusac sous le nom de Dupont. C'est une erreur. Au XVI<sup>o</sup> siècle, on l'appelle Drusac. Dolet. dans ses épigrammes latines le nomme *Drusacus*. Tabourot *Drusac*. En 1564, La Borie écrit contre lui l'Anti-Drusac. Au XVII<sup>o</sup> siècle, la tradition s'est perdue, et les critiques commencent à le citer sous son nom patronymique, mais nous n'avons pas à suivre leur exemple. (P. Louÿs).

déclarent que la ville de Toulouse ne doit pas être comprise dans la commission de cet officier chargé du prélèvement d'un droit sur les biens communaux (1).

Bibliographie. — l. Les Controverses des Sexes Masculin et Femenin. Avecq Priviliège (sic) du Roy (Tholoze, Jacques Colomies) s. d. (1534). Petit in-folio goth. à longues lignes de 24 ff. et 180 ff. (le dernier n. chiff.). Titre encadré (N).

A la fin un huitain qui donne le nom de l'imprimeur ainsi que le lieu et la date de l'impression :

L'an Mil CCCCC trente et quattre à bon compte Du moys Janvier X X X sans mescompte

Les 24 ff. prél. comprennent le titre, l'épistre de Lautheur à Pierre Du Faur, maistre des requestes ordinaire du Roy; épistre à l'autheur de Guillaume de la Perrière, tolosain; id. de Bernard Destopinhan, conseiller et solliciteur du roy de Navarre à Tholose; id. de Estienne de Vignals, tholozain; rondeau de Françoys Chevallier, natif de Bordeaux, collégien du collège de Foix à Tholose; la table; les noms des autheurs; l'épistre aux lecteurs (en vers); l'errata: rondeau de Claude de Vesc; épistre de l'autheur aux dames; et épistre de l'autheur (toutes deux en vers).

Controverses des sexes Masculin et Feminin, M.D.XXXVI (1536). In-16, lettres rondes, de 295 ff. chiff. et 11 ff. n. chiff. pour la table (N).

A la suite : Requeste du Sexe Masculin, contre le Sexe Femenin. A cause de celles, et ceulx qui mesdisent de Lautheur du Livre, intitulé, les Controverses des Sexes Masculin et Femenin. Baillée a Dame Raison, ensemble le plaidoye des parties, Et arrest sur ce intervenu (en vers) ; 14 ff. n. chiff.

- Id. M.D.XXXVII (1537, 1538 ou 1539). In-16 en lettres rondes en 3 parties : le premier livre a 40 ff. chiff.; le second, 156 ff.; le troisième, 88 ff. (la Requeste est au ff. 77).
  - Id. Paris, Denys Janot, 1540, 3 parties en 1 vol. in-16, fig. sur bois.
  - Id. Paris, Maurice de la Porte, 1541; Id., Paris, Jehan du Pré, 1541. In-16, fig.
  - Id. Paris, Françoys Regnault, s. d. In-16.
  - Id. S. I., 1541. Petit in-8, fig. (impr. par Pierre Sergent).

II. Art et science de rhéthoricque mettrifiée. Avec la diffinition de Synalephe, pour les Termes qui doibvent synalepher, et de leurs Exceptions. Les raysons pourquoy synalephent, et pourquoy non. Choses encores non spécifiées, ny illucidées par les Autheurs qui ont composé sur le dit Art, en langue Françoyse, jusques au présent. Composé par Gracien du Pont, Escuyer, seigneur de Drusac, Lieutenant lay général, de Monseigneur le Seneschal, en la Seneschaulce de Tholoze. Nouvellement Imprimée audit Tholoze, par Nycolas Vieillard, 1539. Avec privilège. Petit in-4 de 4 ff., 77 ff. chiff. et 1 ff. n. chiff., car. goth. (N).

Deux livres écrits contre Drusac semblent perdus :

1° Le Fort Baston de Madame la Vérité pour chastier male-bouche à tous mal-disans des Dames, né, trouvé et nourry ès terres, forests et boscages du Seigneur de Labedan, Vicomte de Chasteaubon en la Conté de Bigorre, avec l'honneur, louange et tresor des Dames. — A Tholose, 1534.

Ce titre se retrouve dans le Catalog. des Foires de Francfort, 1629, T. I, p. 207. — La date Tholose 1534 indique clairement que ce livre devait être une rép. aux Controverses. — Mais, d'autre part. vers la même

<sup>(1)</sup> Inventaire des archives communales de Toulouse, publié par M. de Roschach, p. 179. Cité par M. Ch. Oulmont.

époque paraissait en Italie un des pamphlets les plus violents qui aient été écrits contre les femmes : il Manyanello, titre qui signifie à peu près le Fort Baston, et qui est pris ici dans un sens libre. Il est possible que l'auteur français ait repris le titre italien avec une autre signification (P. Louys).

2º Anti-Drusac ou livret contre Drusac, fait à l'honneur des femmes nobles, bonnes et honnestes; par manière de dialogue. Tholose, 1564 (par François La Borie, suivant Du Verdier).

La pièce suivante a été attribuée à « Drusac, rymailleur tolosain, par Estienne Tabourot, dans ses Bigarrures, c'est la reproduction d'une plaquette publiée vraisemblablement à Rouen vers la fin du XVIe siècle et qui faisait partie d'une réimpression d'anciennes poésies (en style rajeuni) que les éditeurs rouennais entreprirent sous Henri IV, l'édition originale de cette pièce remonte à l'an 1530 environ (1):

MUSE FOL., III LIV., 4603. L'Homme (pp. 25 et 456) Belle aux beaux yeux pour qui  $(n. s_j)$ .

(2).

A consulter : Oulmont (Charles) : Gratian du Pont, sieur de Drusac, et les femmes (Revue des Etudes rabelaisiennes, T. IV).

## DU BELLAY (Joachim).

Pour la bio-bibliographie de Joachim du Bellay, voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

(1) A) édition originale: La complainte que faict lamant A Sa Dame Par Amours, S. l. n. d., in-8 goth. de 4 ff. (British Museum, Cigongne, Chantilly, N° 547 Delisle); B) Autre édition s. d. chez Jehan Bonfons, donc après 4547 (La Vallière, 4783, N° 1853 — Brunet 1868, N° 273); C) L'éditeur des Bigarrures de 1614 parle d'une édition récente et en donne le texte qui est rajeuni. Peut-être s'agit-il, nous le disons plus haut, d'une des nombreuses réimpressions faites à Rouen par Nicolas Lecuyer ou Abraham Cousturier d'après des plaquettes gothiques. Elle est inconnue, mais ce n'est pas la Muse folastre.

L'édition originale A) et l'édition Bonfons, s. d. B) contiennent à la fois la pièce reproduite ou plutôt corrigée par Tabourot en 1583 et la responce, insérée dans la Muse folastre et avec un autre texte dans les Bigarrures

A) donne un texte en 169 v.; B) en 171 vers; Les Bigarrures de 1583, donnent la première pièce en 60 v.; celles de 1614 donnent la deuxième pièce en 72 v., ensemble 132 v.; La Muse folastre donne la première pièce en 76 v., la deuxième en 89 v., ensemble 165 v.

Joane de la Belle-Motte était sans doute le nom de la dame dans l'édition hypothétique de Lecuyer (P. Louys).

(2) Le texte de la *Muse folastre* n'est pas le même que celui des *Bigarrures*. Il est écrit en *anciens* alexandrins, c'est-à-dire avec la licence d'une muette à la césure.

Ex. : Tandis que les Bigarrures impriment au 3° vers de la Response qui suit cette pièce : Desloyal, mesdisant attribuée par Tabourot à Joane de la Belle-Motte :

Je m'esbahy beaucoup que tu n'as cognoissance

Que quand sur terre vins, tu pris, etc.

La Muse folastre donne :

Je suis bien esbahie que tu n'as cognoissance

Que quand tu vins sur TERRE, tu pris, etc. (et ainsi de suite).

Son texte est le plus ancien, il est sans doute plus conforme à celui des plaquettes gothiques.

En 1600, — cinquante ans après la Pléiade — de semblables vers passaient pour faux. Voilà pourquoi la Muse folastre les coupe en deux vers de six syllables, aimant mieux présenter des vers sans rime, que des alexandrins de treize syllables.

Donc la Muse folastre n'a pas copié Tabourot, mais un texte original de la Complainte. Et l'éditeur des Bigarrures de 1614 n'a pas non plus copié la Muse folastre.

Reste à savoir maintenant si la *Complainte* a imité Drusac ou si ce ne serait pas Drusac qui aurait délayé en 884 vers (442 bourdons par équivoque) les 474 de la *Complainte* (P. Louys).

Cette pièce L'homme est suivie d'une rép. de La femme: Desloyal, médisant qui a pour titre dans les Délices satyriques: Complainte d'un amant à sa Dame.

Les pièces suivantes de J. du Bellay sont égarées dans les recueils libres du XVIIe siècle :

| MUSE FOL., I LIV., 1600. | Epitaphe d'un petit chien (ff. 22).                               | Dessous ceste motte verte (n. s.).            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Id.                      | Complainte des satyres aux<br>Nymphes imité de Bembe<br>(ff. 21). | Dites Nymphes pourquoy toujours (n. s.).      |
| Id.                      | Epitaphe d'un chat (ff. 25).                                      | Maintenant le vivre me fasche (n. s.).        |
| Id.                      | La Courtisane repentie. Du latin de P. Gillebert (ff. 15).        | Retirez-vous amoureuses pensées (n. s.).      |
| Id.                      | La contre-repentie de P. Gillebert (ff. 18).                      | Si mon esprit qui peut sortir dehors (n. s.). |

## DU BRUEIL (Anthoine).

Anthoine Du Brueil, libraire et imprimeur à Paris, exerça de 1589 à 1620. Il avait épousé Françoise de Gauge dont il eut un fils Charles le 8 mars 1610.

Comme son confrère de Rouen, Raphaël du Petit Val, Anthoine du Brueil taquinait quelquefois la Muse et cela seulement pour célébrer les ouvrages des auteurs qu'il imprimait. Nous avons rencontré de lui plusieurs sonnets :

Un à la fin de : La Muse saincte des divines inspirations du sieur de Trellon, 1596; un autre en tête de : Les amours de Charitene et d'Amandos de Æ de Veins, 1597; un troisième en tête de l'Académie des modernes poètes françois, 1599; et un quatrième à la fin des Amours de la belle du Luc par J. P. (Prevost), sieur de Gontier, s. d. (vers 1609).

Du Brueil signait ses poésies de son anagramme Bati lieu d'honneur.

Le sixain suivant n'est autre que celui qu'Anthoine du Brueil, dont l'inspiration était probablement courte, avait mis en tête de l'Académie des modernes poëtes françois, 1599:

MUSES GAIL., 4609. Sixain (n. p.). Esprits qui jouissez du Pactole Trésor.

A consulter: Renouard (Ph.): Recherches sur les imprimeurs et libraires parisiens, 1898.

#### DU GAYVERGER

Nous n'avons rencontré aucun renseignement sur le sieur Du Gayverger qui était briard.

| REC. VERS SATYR., 1617.  PARN. SATYR., 1622. | Satyre (ff. 26 et p. 101) (1).     | Inspire-moy, Muse drolesque (ou bouffonne).   |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| REC. VERS SATYR., 1617.                      | D'Iris. Epig. (ff. 460).           | Iris de qui la face feincte.                  |
| ld.                                          | De Jeanne. Satyre (ff. 56).        | Jeanne qui est lubrique et laide.             |
| Id.                                          | Sonnet de Nison à Janot (ff. 189). | Mon Janot tu es blanc comme un air de tripot. |
| Id.                                          | L'amour mercenaire (ff. 83).       | Philon, voicy que je t'envoye.                |

<sup>(1)</sup> Cette pièce a été reproduite, mais sans signature, dans le Parnasse satyrique.

| REC. VERS SATYR., 1617.  CABINET SATYR. (N. S.), 1618. | Satyre contre la desdai-<br>gneuse Claire (ff. 184) (1). | Puisque vous mesprisez les eaux.              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| REC. VERS SATYR., 1617.                                | Sonnet de Janot à Nison (ff. 188).                       | Tu es blanche, Nison, comme une cremaillière. |
| PARN. SATYR., 1617.                                    | Combat (ff. 172 et p. 117) (2).                          | Un courtisan audacieux.                       |
| REC. VERS SATYR., 1617.  CABINET SATYR., 1618.         | Combat d'Annon et de<br>Merüe. Satyre (ff. 22) (3).      | Vestu du tout à la friscade.                  |

## DU MAS. (S.).

On sait seulement que Du Mas était un ami de Maynard et de Daudiguier qui ont dû le connaître en 1607 ou 1608 alors que tous deux fréquentaient la cour de la reine Margot. La petite pièce de Maynard n'a pas été imprimée en tête de *Lydie* de Du Mas, elle n'a paru qu'en 1630 dans le *Recueil des plus beaux vers...* de Toussainct du Bray. La voici :

Du Mas que ta bergère est rare, Qu'elle m'entretient doucement Et que la gloire luy prépare Un célèbre applaudissement : J'admire ta Muse naissante Il n'en est point de si puissante A nous produire de beaux vers ; Conçois hardiment l'espérance De faire par tout l'Univers L'honneur du Théâtre de France.

Du Mas vivait encore en 1631, il a donné à Racan un sonnet pour l'édition originale des Sept Pseaumes de la Pénitence. Paris, Toussainct du Bray, 1631.

Bibliographie. — Lydie fable champestre, imitée en partie de l'Aminthe du Torquato Tasso. Dediée a la reyne Marguerite. Par le sieur S. Du Mas. Paris, Jean Millot, 1609. In-8 de 9 ff., 306 p. chiff. et 3 ff. (N). Priv. du 14 octobre 1608.

A la p. 95 : Œuvres meslées du sieur S. du Mas. — E. d. A la reine Marguerite, sig. S. Dumas. — Poés. lim. : Bajaumont ; La Roque ; Anthoinette de la Tour ; Renée d'Albanie de Saragosse ; Daudiguier.

On rencontre des stances de Du Mas adressées au duc de Deux Ponts et à Madame de Rohan dans le Tombeau de Catherine de Rohan, 1609, voir Bibliogr. des recueils collectifs de poésies du XVIIe siècle.

<sup>(1)</sup> Cette pièce prouve que Du Gayverger était de la Brie :

Puisque vous mesprisez les eaux

De nostre Brie, et ses ruisseaux.

<sup>(2)</sup> Voici le titre de cette pièce : Combat d'un courtisan et d'un poète ou d'Astramond et de Phyllarque Satyre. Elle a été insérée dans le Parnasse satyrique, 1622, mais sans signature.

<sup>(3)</sup> Dans le Cabinet satyrique, 1618, cette pièce est signée C. D. B. et a pour titre : Combat de deux courtisans. Satyre.

Le Ms. 534 du Musée Condé renferme 7 pièces sig. S. D. M. dont deux se retrouvent dans les Œuvres mestées à la suite de Lydie. Voici le premier vers des inédites :

Pièce... : Après avoir tousjours vescu.

Villanelle... : Je puis doncq tenir encore.

Les fureteurs à la Reine : Nous qui chassons l'enfant aelé.

Sur les pourtr. de Mesd. Anne et Pierre Hyppolyte Anne de Meleun: Pourtraicts où l'art de la peinture.

Un sixain, sig. S. D. M. se lit en tête des Pescheries (en vers) de C. de Gamon, 1599.

La pièce suivante n'est pas dans les Œuvres meslees à la suite de Lydie, 1609 :

MUSES GAIL., 4609. Les fureteurs aux Dames. Ce faux garçon qui nous travaille (n. s.).

Stances (ff. 108).

#### DU MONSTIER (Daniel).

Daniel Du Monstier surnommé Dumonstier-crayon, était d'une famille de peintres. Il naquit le vendredi 14 mai 1574 de Cosme Du Monstier et de Charlotte Bernier et épousa, le 20 mai 1602, Geneviève Balifre; il en eut onze enfants: trois fils et huit filles dont une Anne (seconde du nom) fut tenue sur les fonts baptismaux par Malherbe (31 mai 1609). Sa femme mourut le 5 avril 1628; Du Monstier se remaria le 5 mai 1630 avec Françoise Lesèque qui lui donna en six ans quatre enfants: trois fils et une fille. Si on en croit Tallemant, Françoise Lesèque était sa servante, elle expira le 5 octobre 1636.

Si Du Monstier a fait le portrait au crayon de quelques-uns de ses contemporains, Tallemant a tracé le sien en bonne prose :

- « Du Monstier estoit un peintre en crayon de diverses couleurs ; ses portraits n'estoient qu'à demy et plus petits que le naturel. Il sçavoit de l'italien, et de l'espagnol, je pense, aimoit fort à lire, et il avoit assez de livres. C'estoit un petit homme qui avoit presque toujours une calotte à oreilles ; naturellement enclin aux femmes, sale en propos, mais bon homme et qui avoit de la vertu. Il estoit logé aux galeries du Louvre comme un célèbre artisan, mais sa manière de vivre et de parler y attiroit plus de gens que ses ouvrages. Son cabinet estoit pourtant assez curieux : il y avoit sur l'escalier une grande paire de cornes, et au bas « Regardez les vostres » ; et au bas de ses livres : « Le diable emporte les emprunteurs de livres.... »
- » A propos de livres, il contoit luy mesme une chose qu'il fit à un libraire du Pont-Neuf, qui estoit une franche escroquerie; mais il y a bien des gens qui croient que voler des livres ce n'est pas voler, pourveu qu'on ne les vende point après. Il espia le temps que ce libraire n'estoit point à sa boutique, et luy prit un livre qu'il cherchoit il y avoit longtemps. Je crois que la pluspart de ceux qu'il avoit luy avoient esté donnez...
- » Il avoit un petit cabinet séparé, plein de postures de l'Arétin, qu'il appelait tablatures hastam arrigendi causa. Outre cela, il sçavoit toutes les sales épigrammes françoises... »

Tallemant cite nombre de ses bons mots.

Daniel Du Monstier devait à la générosité de Louis XIII la terre du Plessis-Bertrand ; il fut enterré à l'Eglise Saint-Germain l'Auxerrois le 22 juin 1646.

La Bibliothèque Mazarine possède un exemplaire du Second livre des Délices de la poésie françoise, 1620, annoté par lui et qui renferme le passage suivant intercalé à la suite du qua-

torzième vers : Et jamais le bon sens ne se trouva si rare de l'Elégie à une Dame ou satyre troisiesme de Théophile de Viau :

Si Platon revenoit au siècle d'aujourd'huy
Le moindre maquereau se moqueroit de luy,
Fortune est seulement aux vertueux sevère,
La bonne conscience est sœur de la misère.
Si le Ciel m'avoit fait un de ces gros prèlats
De tous les fils du Ciel on me croiroit l'Atlas,
Si j'estois Cardinal et si fusse une beste
Mon chapeau couvriroit les défauts de ma teste;
Le moyen plus aisé de fort bien profiter
Et d'acquérir beaucoup, c'est à rien mériter;
Plus il nous fit de bien, plus le destin est chiche
Et se montre prodigue alors que l'on est riche.

Ce même exemplaire des Délices conserve. écrit sur la garde, un sonnet de Du Monstier, relevé par M. Ed. Tricotel, qui est adressé à la reine Marie de Médicis: Le Ciel m'excusera si j'ay cette créance (1).

Ce peintre n'a laissé que quelques poésies insérées dans les recueils collectifs de poésies publiés de 1608 à 1625 :

Recueil de diverses poésies sur le trespas de Henry le Grand... Par G. Du Peyrat. Paris, 1611; Les Délices de la poésie françoise. Paris. 1615, et le Second livre des Délices, 1620 (voir Bibliogr. des recueils collectifs de poésies du XVIIe siècle.)

Bibliographie. — Stances sur la mort de très-chrestien et très-invincible Henry le Grand Roy de France et de Navarre. Par Daniel Du Monstier, peintre du Roy et de la Royne. A Paris, M.DC.X (1610). In-4 de 6 ff. n. chiff. dont un blanc.

Ode sur le couronnement de Louys XIII, roy de France et de Navarre. Par Daniel Du Monstier peintre du Roy et de la Royne. A Sa Majesté. A Paris, M.DC.X (1610). In-4 de 6 p. chiff. et 1 ff. bl. (N).

SEC. LIV. DELICES, 1620. Elégie à Orante. Celuy que vos souspirs et vos pleurs ont Ode sur le retour du roi après son couronnement (2).

A consulter: Mariette: Abecedario publié par M. A. de Chenevière. — Tallemant des Réaux: Historiettes, T. III, éd. Paulin Paris. — Jal: Dict. critique de biographie et d'histoire, 2º éd., 1872.

#### DU PERRON (Cardinal).

Jacques Davy du Perron est ici par surprise et pour une épitaphe anodine. Fils d'un pasteur protestant, on ignore le lieu exact de sa naissance, il semble qu'il faille le fixer

<sup>(1)</sup> Vers inédits de Du Monstier (Variétés bibliographiques, 1863).

<sup>(2)</sup> Cette ode avait paru dans le Recueil de diverses poésies sur le trespas de Henry le Grand par G. Du Peyrat, 1611. Elle n'a pas été réimprimée dans les Délices (dernier recueil), 1620.

dans un village des environs de Berne où son père et sa mère s'étaient réfugiés pour cause de religion ; d'autres de ses biographes indiquent, soit Saint-Lô (1), soit le château Du Perron, commune de Mongardon. Sa fortune commença le jour de sa présentation à Henri II se rendant aux Etats de Blois. Sa physionomie, sa personne plurent au Roi qui le nomma lecteur de sa Chambre. A la Cour, Du Perron se lia avec les beaux esprits de son temps, notamment avec le poète Philippe Desportes et Touchard, abbé de Bellozanne, qui l'engagèrent à se faire catholique. D'une nature sérieuse et réfléchie, Du Perron, avant de suivre leurs conseils, se livra à de fortes études théologiques à la suite desquelles il abjura le protestantisme et embrassa même l'état ecclésiastique. Il débuta par un sermon prêché devant le Roi à Vincennes en novembre 1585 et, le 24 février 1586, il fit dans la chapelle du collège de Boncourt l'oraison funèbre de Ronsard. Ces deux débuts avaient été si brillants que Henri II le désigna l'année suivante pour prononcer l'oraison funèbre de Marie Stuart. Après la mort de son protecteur Du Perron se tint à l'écart des partis qui se disputaient le pouvoir, mais en 1592 Henri IV, occupé au siège de Rouen, le manda et l'attacha à sa cause en l'élevant en 1593 à l'Evêché d'Evreux. A son tour Du Perron pressa le Roi de se convertir. Les ministres protestants qui entouraient le Balafré firent courir le bruit que l'Evêque d'Evreux n'oserait se mesurer avec eux en dispute réglée sur la religion. Averti de la provocation, Du Perron se déclara prêt à y répondre si le Roi le permettait. Henri IV donna son consentement. L'habile controversiste eut finalement l'avantage. Cette petite passe d'armes accrut son autorité sur l'esprit du monarque : Du Perron avait, arraché à J. B. Rotan et Michel Bérauld l'aveu qu'on pouvoit faire son salut dans l'église catholique. Le malin Béarnais s'empara de l'argument et dit avec raison à ces deux ministres : « La prudence veut donc que je sois de leur » religion et non pas de la vôtre, parce qu'étant de la leur, je me sauve bien selon vous, » mais pas selon eux. Or la prudence veut que je suive le plus assuré. » Cependant avant de prendre une décision irrévocable, Henri IV convoqua à Saint-Denis une conférence contradictoire dans laquelle il entendait proposer ses objections. Le 23 juillet 1593, il eut, avec Regnaud de Beaune et Du Perron, la conférence en question et se déclara pleinement satisfait. Le dimanche 25 juillet il se présenta à Saint-Denis et abjura solennellement devant l'archevêque de Bourges qui présidait la cérémonie. Le pape Clément VIII était resté en défiance, doutant de la sincérité de Henri IV. Pour le convaincre, et après plusieurs ambassades successives, le roi lui dépêcha Armand d'Ossat et l'Evêque d'Evreux avec le titre de conseiller d'état et premier aumônier de S. M. Clément VIII prononça l'absolution définitive et en même temps envoya ses bulles à J. Davy Du Perron qui n'avait pas encore pris possession de son siége.

Nous ne suivrons pas plus loin Du Perron dans sa vie ecclésiastique et politique, il fut élevé au Cardinalat et mourut le 5 septembre 1618.

Bibliographie. — Nous ne mentionnons ici ni les ouvrages de polémique religieuse ni les traductions en prose de Jacques Davy du Perron. Nous nous contentons d'indiquer les vers qu'il a

<sup>(1)</sup> Dans les Diverses (sic) mélanges poétiques de Guy Le Fevre de la Boderie, 1582, se trouve une pièce adressée à I. D. Du Perron de Sainct Lô.

publiés isolément, en dehors, bien entendu, de ceux qui se trouvent dans les recueils de poésies publiés de 1570 à 1700 (voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVII<sup>o</sup> et celle du XVII<sup>o</sup> siècle).

Stances sur les victoires du Roy. Et son advenement à la Coronne. Par Monsieur Du Perron, Evesque d'Evreux. A Lyon, par Pierre Michel, 1595. Avec permission. In-8 de 8 p. chiff. (N).

Ces stances commencent : Après tant de combats dignes d'autant d'histoires.

Même pièce sous le titre :

Stances sur la venue du Roy à Paris (titre de départ). S. l. n. d. et n. s. In-4 de 4 ff. dont 1 bl. (N).

Sur la vérité du S. Sacrement de l'autel. Sonnet : La Voix qui fit le tout de l'un à l'autre pole. Placard in-4, sig. « par Monsieur le cardinal Du Perron ».

Partie du premier livre de l'Æneide de Virgile. A Paris, de l'Imprimerie de Robert Estienne 1610 (1). In-4 de 30 p. chiff. et 3 ff. dont 2 bl. (A) (sans nom d'auteur).

Partie du premier et quatriesme livre de l'Æneide de Virgile. A Paris, de l'Imprimerie de Robert Estienne, 1611. Avec privilège du Roy. In-4 de 46 p. chiff. et 1 ff. bl. (N).

Le IVe liv. commence à la p. 31. — Cette édition ni la suivante n'est mentionnée par M. Renouard (Annales de l'Imprimerie des Estienne).

Id. id. 1614. In-4 de 46 p. chiff. et 1 ff. bl. (A).

Les poésies de Du Perron ont été réunies — en partie seulement — dans l'ouvrage suivant : Les diverses œuvres du Cardinal Du Perron r'imprimez sur ses exemplaires laissez, reveus, corrigez et augmentez de sa main. Paris, Antoine Estienne, Imprimeur ordinaire du Roy, rue S. Jacques à l'Olivier de Robert Estienne, M.DC.XXII (1622). In-folio (en 3 parties).

Du Perron, a mis de petites pièces en tête des ouvrages de ses amis :

Deux sonnets (dont 1 sig. I. D. P.), une pièce latine, une pièce grecque dans Les premières œuvres poétiques de Clovis Hesteau, sieur de Nuysement, 1578; Des stances: Premières œuvres de Ph. Desportes, 1585; Un sixain: L'Erynne françoise de Philippe Hubert de Villiers, 1585; Un quatrain: Les premières œuvres de S. G. de La Roque, 1590 (2).

Jean Cossart lui a dédié :

Le brasier spirituel (poésies), 1607.

SUP. BIGARR., 1614. Tombeau de M. l'advocat Sous ce tombeau paré de mainte sorte. génér. Marion (ff. 188) (3).

A consulter: Manuel bibliographique de la littérature française moderne, par Gustave Lanson, XVI° siècle. — Nouaillac (J.): La jeunesse du cardinal du Perron, un opuscule littéraire inédit, 1912.

<sup>(1)</sup> Cette partie du 1er livre de l'Enéide a été continuée par Melle de Gournay: Partie du premier livre de l'Ænéide, commençant où Monsieur le Cardinal du Perron a achevé de le traduire. Au Roy. De l'imprimerie de Jean Lacquehay, 1622, in-8 de 29 p. chist. et 1 ff.

<sup>(2)</sup> Voir à la notice de La Roque (S. G. de) l'incident relatif à ce quatrain.
(3) Cette pièce avait paru sans signature dans le T. I du Parnasse, 1607, et figure dans les Œuvres de Du Perron, 1622. Elle est suivie dans le Sup. aux Bigarrures, 1614, d'une réplique de quatre vers : Si ce tombeau couvroit l'éloquence du monde. Ms. 884, ff. 274, signée.

## DURAND (Estienne).

Estienne Durand, né en 1585, était le fils de Vincent Durand et de Marguerite de Fourcy. Il s'éprit de sa belle cousine Marie de Fourcy à laquelle il dédia en 1604 son premier roman: Les Epines d'amour. Celle-ci épousa en 1610 Antoine Coiffier dit Ruzé, marquis d'Effiat, qui fut plus tard maréchal de France et l'un des favoris de Richelieu. Dépité de ce mariage, Estienne Durand fit imprimer clandestinement en 1611, un petit volume: Méditations de E. D. réunissant ses vers amoureux envoyés à Marie de Fourcy, jeune fille et femme, sous le nom d'Uranie. Il avait succédé, vers 1605, à son parrain Estienne Durand dans sa charge de contrôleur ordinaire et provincial des guerres, charge qu'il négligea bientôt pour se consacrer à la poésie. La reine Marie de Médicis le protégea, il devint son poète ordinaire, un des fournisseurs attitrés des ballets de la Cour. Conspirateur par amour, c'est-à-dire dans l'espoir d'arriver à une haute position qui lui permit de se rapprocher de sa cousine, il prit part au complot des frères Sity en faveur de la Reine-Mère et dirigé contre le favori Luynes. Accusé d'avoir traduit un libelle (1) dans lequel Louis XIII était comparé à Néron, Estienne Durand fut arrêté le 27 mai 1618 et déféré au Grand Conseil qui le condamna le 19 juillet au supplice de la roue. L'arrêt fut immédiatement exécuté. Rapprochement curieux le fils de Marie de Fourcy, le jeune et beau Cinq-Mars, devait être décapité à Lyon le 22 septembre 1642 pour le même motif; la femme qui en avait fait également un conspirateur, n'était autre que Marie de Gonzague, duchesse de Mantoue, plus tard reine de Pologne.

Estienne Durand est un des bons poètes du commencement du XVII<sup>e</sup> siècle, il peut être mis sans exagération sur le rang de Bertaut et de La Roque.

Voici le premier sonnet des Méditations à l'adresse de sa cousine Marie de Fourcy :

Languissant nuict et jour en un égal martyre, Voicy ce que mon cœur a tousjours médité, Tantost en adorant les loix de ton empire, Et tantost par douleur contre elles despité.

Non, c'est plustost Amour qui lamente et souspire De voir contre mon bien ton courage irrité, Et qui semble vouloir par ma plume te dire Qu'en me blessant tu blesse aussi sa déïté.

Je suis son âme mesme, ou plustost son essence, Tous mes tourmens aussi luy tiennent lieu d'offense, Il souffre en mes douleurs, et languit en mes fers.

Voy donc ses mesmes cris, et ses mesmes alarmes, Et permets pour le moins qu'il t'asseure en ces vers Combien ils m'ont cousté de souspirs et de larmes.

<sup>(4)</sup> Voir le N° VI de la bibliographie d'Est. Durand. — Ce libelle dont on ignore le titre, composé en faveur de la Reine-Mère et contre le favori Luynes, avait été écrit en italien par les frères Sity et traduit par Est. Durand.

et les stances qu'il a mises en tête de sa traduction du chant de Joconde (1) de l'Arioste, toujours à l'adresse de madame d'Effiat :

Je ne te feray pas d'excuse De ce que ma plume s'amuse A blasmer les femmes icy, Ingrate et cruelle Maistresse, Car tu me comble de tristesse Pour n'en vouloir pas faire ainsi.

Je voudrois bien en mon servage Que pour moy devenant volage, Le change tu peusse advoüer, Le voyant maistre de ton Ame, Autant que *Joconde* le blasme Je me plairois à le louer. Car par la vertu de ce vice Je surmonterois la malice De mes feux et de mon tourment, Et publi'rois sans repentance Que je n'avois de la constance Que pour avoir ton changement.

A mon regret, ma toute belle, Tu ne te rends que trop fidelle A ton mary gardant la foy, Je ne voudrois rien en ce monde Sinon qu'au discours de *Joconde* Il fust un peu parlé de toy.

Quitte donc ceste foy promise, Ce n'est qu'une foy de devise Qui s'interprète comme on veut : Et puis le plaisir de ton change N'amoindrira point ta louange Car pour un mary l'on le peut.

On conçoit que cette invite n'était pas faite pour plaire au marquis d'Effiat!

Durand s'était tenu à l'éçart des libertins de la Cour, et ceux-ci lui en ont gardé rancune. Voici le méprisable sonnet de Théophile de Viau sur la mort du poète et des deux Sity:

C'est un supplice doux et que le ciel avouë, On oyra tousjours dire à la postérité Que c'est le chastiment qu'un traistre a mérité Et la fin misérable où luy-mesme se vouë.

Heureux qui vous chérit, bien-heureux qui vous louë, Le sort doit travailler à sa prospérité; Mais ces lasches ingrats qui vous ont irrité Doivent ainsi périr, et seicher sur la rouë.

J'ay veu ces criminels en leur suprême sort, J'ay veu les fers, les feux, les bourreaux et la Mort, Mon âme en les voyant bénist vostre bon ange;

Le peuple à cet object a prié Dieu pour vous ; Mesme les patiens ont trouvé bien estrange D'avoir eu la faveur d'un traictement si doux.

<sup>(1)</sup> Sec. trad. de ce chant de l'Arioste ; Nic. Rapin l'avait le premier mis en vers français (voir sa Bibliographie).

Ajoutons que c'est le seul acte vil qu'on puisse reprocher à Théophile, bien supérieur à ses disciples par sa générosité et sa fidélité à ses amitiés.

## Pièces du procès d'Estienne Durand.

Voici la liste des 14 arrêts et des 2 lettres patentes qui restent du procès d'Estienne Durand, des deux Sity et de leurs complices ou plutôt des personnes qui y ont été impliquées sur leurs dénonciations (1). Les pièces de l'instruction mentionnées avec leurs dates dans les arrêts du Grand Conseil (informations des commissaires, interrogatoires, confrontations, confessions, etc.) étaient nombreuses, il n'y a malheureusement aucune chance de les retrouver.

Ce qui subsiste du plumitif du Grand Conseil pour l'année 1618 (registre V<sup>5</sup>982) est assez fragmentaire. Il y a, en particulier, des lacunes très regrettables en l'espèce, l'une du 12 au 23 juillet (elle comprend par conséquent la séance où fut condamné Durand), l'autre du 7 août au 13 septembre. Dans le surplus il n'y a aucune trace du procès. Le greffier, le même pendant presque toute la moitié du XVIIe siècle, paraît s'être appliqué à rendre son écriture aussi indéchiffrable que possible. On n'y aurait d'ailleurs pas rencontré l'interrogatoire des accusés, mais seulement l'avis des conseillers présents, les arrêts du Grand Conseil étant rendus sur rapport.

De loin en loin cependant, on lit, écrites un peu plus clairement, quelques mentions assez intéressantes : par exemple 9 juillet 1618 : « Nª que le lundy neuviesme jour de juillet 1618, il y a » audiance à laquelle je n'ay tenu le plumitif pour mon occupation au château de la Bastille, ains » Me Germain Collier » et le lendemain 10 juillet : « Nª que le dit jour de mardy de relevée Me » Collier a tenu le plumitif pour mon occupation au château de la Bastille » (V5982). Ces mentions se réfèrent sans aucun doute à deux visites à la Bastille des commissaires chargés d'instruire le procès de Durand et de ses co-accusés.

A la date du 7 août 1618, on relève la mention suivante : « Mandé René Choquet qui a fait le serment de curateur ez biens de François et André Sity et Estienne Durand executéz à mort par arrest du XIX juillet 1618. Evalué pour les biens de Lazady (?) M à 2<sup>m</sup> lt ;... pour la terre de la Coussière XV<sup>m</sup> lt » (V<sup>5</sup>982).

6 juillet 1618. — I. Arrêt du *Grand Conseil* ordonnant que les témoins entendus au cours des informations seront confrontés à François et André Sity et à Estienne Durand, signé : Viart. — J. de Remefort. — Lanier.

- Id. II. Arrêt ordonnant la prise de corps de Jean de Grandsaigne, sieur de Marsillac, et de Jacques Lesec (2) (sig. id.).
- Id. III. Arrêt ordonnant la prise de corps de Bonaventure Foucquet, cordelier de la province de Normandie (sig. id.).

16 juillet. — IV. Arrêt ordonnant que Jacques Lesec et Jean de Grandsaigne seront confrontés à François Siti, à Estienne Durand et aux témoins (sig. id.).

<sup>(1)</sup> Une partie sculement de ces pièces a été publiée en 1887 par M. A. de Chenevière dans les Archives de l'Art chrétien sur une copie faite par M. Guiffrey (article sur Quentin Varin). Sur les causes exactes de ce procès, voir la notice que nous avons mise en tête de la réimpression des Méditations de E. D.

<sup>(2)</sup> Est-ce à ce même Lesec que s'applique l'arrêt de la Cour de Parlement du 3 février 1624 : Arrest portant permission d'informer des outrages commis en la personne d'un nommé Lesec, gentilhomme servant de la Reyne (Cinq cents Colbert, vol. 218). Notre Lesec doit être l'auteur de la pièce suivante : Ode saphique, rimée et mesurée. A la Reyne. Par Le Secq, s. d., in-4 pièce de 2 ff. (N).

19 juillet. — V. Arrêt condamnant François Siti et Estienne Durand à être rompus vifs et brûlés et André Siti à être pendu (sig. id.).

A la fin dudict arrêt, on lit : « A esté arrêté que lesdits François City (sic) et Durand seront estranglez auparavant de recepvoir aucuns coups (1). »

20 juillet. — VI. Arrêt ordonnant la prise de corps de Jean Lubin dit La Nouë, fils d'un procureur au siège présidial de Blois (sig. id.).

Jean Lubin, dit La Nouë, avait été dénoncé comme complice le 19 juillet par François Sity.

20 juillet. — VII. Arrêt ordonnant la prise de corps de Charles de Fresnoy, seigneur du lieu (sig. id.).

Charles de Fresnoy avait été mis en cause les 11 et 12 juillet dans les interrogat, subis par Lesec et Durand, et de plus Estienne Durand, soumis à la question, l'avait dénoncé à nouveau.

23 juillet. — VIII. Arrêt ordonnant la prise de corps de Codoni, italien (2) (sig. id.). Le nom de Codoni avait été prononcé dans les interrogatoire de François Sity et Estienne Durand des 9 et 19 juillet 1618 et au moment de son exécution François Sity l'avait mis en cause à nouveau.

Id. IX. Arrêt ordonnant la prise de corps du sieur de Chanteloupe (sig. id.). C'est André Sity qui avait dénoncé Chanteloupe dans les interrogat. des 29 mai, 9, 48 et 19 juillet.

30 juillet. — X. Arrêt commettant Claude Marcel, conseiller, pour informer à Pont de l'Arche, contre Jean de Grandsaigne, sieur de Marsillac.

On sait, qu'avant son assassinat, Concini avait été gouverneur de Pont de l'Arche.

Tous les arrêts ci-dessus sont extraits du V<sup>3</sup>312 minutes papier enregistrées dans le V<sup>3</sup>1124, non folioté à la date (*Archives nationales*).

1er septembre. — XI. Arrêt ordonnant qu'il sera plus amplement informé contre Jean de Grandsaigne et Jacques Lesec et ordonnant leur mise en liberté provisoire.

4 septembre. — XII. Arrêt ordonnant qu'avant son élargissement Jean Lubin, dit La Nouë, sera blâmé en Chambre du Conseil.

Id. XIII. Arrêt ordonnant qu'il sera plus amplement informé contre Bonaventure Foucquet, cordelier, et lui ordonnant de se retirer en attendant au couvent de Séez.

Les trois arrêts qui précèdent sont extraits de V<sup>5</sup>313, minutes papier enregistrées dans le V<sup>5</sup>1124, non folioté à la date (*Archives nationales*).

<sup>(1)</sup> Cette clause restrictive nommée en termes juridiques le retendum n'était pas lue aux condamnés qu'on voulait effrayer par la rigueur de l'arrêt et dont on espérait par suite des aveux jusqu'au dernier moment. Et, de fait, on voit, par deux arrêts rendus trois jours après, qu'à leur heure suprême, Durand et Sity avaient dénoncé comme complices plusieurs individus qui furent arrêtés et tenus en prison jusqu'à ce qu'on eût reconnu leur innocence (Note de M. A. de Chenevière).

<sup>(2)</sup> Nous n'avons pas ici le prénom de cet italien qui était attaché à la reine-mère Marie de Médieis. On trouve aux Archives nationales Y 141, fol. 372, un contrat de mariage entre Antoine Codoni, florentin, apothicaire ordinaire de la Reine, et Selvage Vincenti, de Sienne, femme de chambre de la Reine, daté du château du Louvre 3 février 1603, passé en la présence de Concino Conciny, comte de Pene, et dame Eléonore Dori, dame d'atour de la Reine. Le Roi promettait à Selvage Vincenti la somme de 3000 livres et la Reine 2400 livres. — Un autre contrat (Y 164, fol. 195) — celui-là du 9 avril 1624 — est une donation de Antoine Codoni, apothicaire ordinaire du roi et de la reine, à Selvage Vincenti sa femme, de tous les biens, meubles et immeubles qui lui appartiendront au jour de son décès. — Enfin un second Codoni, si ce n'est celui de 1618, a été un poète distingué dont nous avons publié deux pièces dans notre Bibliographie des recueils collectifs du XVIIe siècle.

21 septembre. — XIV. Lettres patentes ordonnant au *Grand Conseil* de surseoir aux poursuites commencées contre le sieur de Fresnoy, sig. Louis et sur le reply, par le Roy de Loménie (V<sup>5</sup>1129, fol. 54 et V<sup>o</sup>).

Cet arrêt est basé sur le fâcheux état de santé du sieur de Fresnoy.

30 octobre. — XV. Arrêt du *Grand Conseil* assignant à René Choquet, curateur aux biens vacants de François et André Sity et d'Estienne Durand, 34 livres pour ses frais à prendre sur l'argent détenu par l'huissier Pajot et provenant de la vente de leurs biens meubles, sig. Aubery. — De La Robie (V5313, minute papier, lacune dans le registre V51124 pour la fin de l'année 1618).

6 février 1619. — XVI. Mandement adressé par le Roy aux gens du *Grand Conseil* leur ordonnant d'enteriner sans retard les lettres patentes du 21 septembre 1618 qui arrêtaient les poursuites commencées contre le sieur de Fresnoy, sig. Louis et plus bas par le Roy de Loménie (V<sup>5</sup>1229, fol. 54, V<sup>0</sup> 55<sup>v</sup>).

Par ce mandement le Roi reconnaît les services qu'à rendus le sieur Charles de Fresnoy sous Henri III, Ilenri IV et sous son règne, il ne rappelle pas moins de dix-sept sièges ou batailles auxquels De Fresnoy a assisté et où il a reçu de nombreuses et graves blessures...

Bibliographie. — I. Les Espines d'Amour, où sont traitées les infortunées Amours de Philadon et Caulisée. Par Estienne Durand. A Mademoiselle de Fourcy l'aisnée. Paris, Gilles Robinot, 1604. Petit in-12 de 163 p. chiff. (A).

E. d.: A mademoiselle de Fourcy l'aisnée (Marie de Fourcy, plus tard la maréchale d'Effiat, sa cousine).

Id. Rouen, Pierre L'Oyselet, 1608. Petit in-12 de 84 p. chiff. (A).

II. Ballet de la femme sans teste fait par M. de Montmorency devant le Connetable, en son hôtel le 24 février 1610.

Ce ballet est cité par Beauchamps: Recherches sur les théâtres en France depuis 1161 jusqu'à présent. Paris, Prault, 1735, in-4 (p. 26 de la IIIe p.).

III. Méditations de E. D. (fleuron employé par Anthoine du Brueil de 1598 à 1605). S. l. n. d. (1611). In-8 de 4 ff. et 158 p. chiff. (ex meis).

E. d. : E. D. à son Uranie (Marie de Fourcy). — Poés. lim. : A. P. ; C. O. (Charles Ogier?) ; L. D. (Louis d'Orléans?) ; n. s.

Dix-neuf vers extraits de : Joconde, poème de Durand, ont été reproduits par Ch. Sorel dans les Remarques du liv. Il de son Berger extravagant, mais sans signature, si bien que M. Emile Roy dans sa monographie La Vie et les Œuvres de Ch. Sorel, sieur de Souvigny, a cru que Sorel avait fait un livre de poésies : Méditations amoureuses parce qu'il avait donné ce titre à l'ouvrage dont il avait extrait cette traduction d'un passage de ce chant de l'Arioste.

Cet ouvrage a été réimprimé en 1906, sous le titre :

Le livre d'amour d'Est. Durand pour Marie de Fourcy, marquise d'Effiat. *Méditations de E. D.* réimprimées sur l'unique exemplaire connu, précédées de la vie du poète par Guillaume Colletet et d'une notice par Frédéric Lachèvre. Paris, Librairie Henri Leclerc.

IV. Description du Ballet de Madame, sœur aisnée du Roy. Lyon, Fr. Yvrard. Prins sur la copie imprimée à Paris, avec Privilège du Roy, M.DC.XV (1615). In-12 de 31 p. (N).

M. P. Lacroix, dans son recueil Ballets et mascarades de cour de Henri III à Louis XIV (1581-1652) recueillis et publiés d'après les éditions originales. Genève, Gay et fils, 1870, 6 vol. in-12, n'a pas reproduit la Description ci-dessus, qui seule contient six pièces de vers de Durand, deux de Bordier et une de Malherbe. Il n'a cité de ce ballet que la plaquette : Explication allégorique du ballet de Madame, 1615, T. II, p. 61.

V. Discours au vray du ballet dansé par le Roy, le Dimanche XXIX<sup>e</sup> jour de Janvier M.VI<sup>c</sup>XVII (1617) avec les desseins, tant des machines et apparences différentes que de tous les habits des Masques. Paris, Pierre Ballard, 1617. In-4 de 35 p. chiff. (N).

Le sujet de ce ballet est la délivrance de Renault. Il a été reproduit par P. Lacroix dans les Ballets et mascarades de cour, T. II, p. 97.

- VI. Nous avons répété, à la suite de Tricotel, que le pamphlet qui a été la cause de la condamnation d'Estienne Durand au supplice de la roue avait pour titre la Riparographie, voici à ce sujet une curieuse note de M.P. Louys qui élucide définitivement ce petit problème historique tout en laissant à un habile et heureux chercheur le soin de découvrir le titre vrai et le texte du libelle en question s'il a été imprimé (ce dont nous doutons) et s'il existe encore aujourd'hui:
- « Je me suis arrêté sur cette phrase de Tricotel : Colletet n'indique pas le titre du libelle. Boitel seul nous l'apprend : c'est la Riparographie. « Je ne veux point, dit-il, faire relation du sujet de sa Riparographie. » Ainsi (Boitel excepté) personne n'a témoigné que le pamphlet de Durand s'appelât Riparographie? Alors, j'en demande bien pardon à Tricotel, mais il ne faut pas s'étonner que le pamphlet n'ait pas été retrouvé, car Boitel ne dit pas non plus quel en était le titre.
  - » Une rhyparographie, c'est un bas libelle.
- » Colletet dit que Durand a été condamné pour un libelle diffamatoire et Boitel, pour une Riparographie (sic). Les deux expressions sont synonymes et je ne vois pas plus de titre chez Boitel que chez Colletet.
- » En 1611, Cotgrave traduit: Riparographe. A writer of trifles « Trifle » est l'équivalent exact des mots balivernes, bagnenaudes, etc., que L'Estoile emploie pour désigner les libelles et pasquils, les riparographies de son temps ; mais le mot a un sens péjoratif à l'égard de l'auteur, et, encore une fois, il est de Boitel, il n'est pas de Durand.
- » Qu'était-ce que ce libelle dont nous ignorons le titre? « Une satyre contre la Cour » dit une note intéressante retrouvée au Cabinet des Titres. Elle existe peut-être encore. Il y a bien des libelles de ce genre entre avril 1617 et juillet 1618. Peut-être celui-là est-il très connu. Je n'ose proposer aucune conjecture. »

On ne rencontre de vers encomiastiques de Durand que dans les trois ouvrages suivants :

Des stances dans les poés. lim. des Airs de Cour d'Anthoine Boesset. Paris, Robert Ballard, 1617; une épigr. dans les poés. lim. du IIIe livre d'Airs de cour à quatre et cinq parties par P. Guedron. Paris, Robert Ballard, 1618; deux strophes de 4 vers dans les poés. lim. de: Philine ou l'amour contraire, pastorale de La Morelle qui n'a été imprimée qu'en 1630, mais qui avait été composée avant 1618.

Les recueils libres et satiriques publiés de 4600 à 4626 renferment 3 pièces d'Estienne Durand :

| SATYRES BAST., 1615.<br>CABINET SATYR., 1618. | Dialog. amoureux de Lisis et d'Amarante (ff. 24).       | D'où vient que tu t'enfuis mauvaise (n. s.).          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| SATYRES BAST., 1615. CABINET SATYR., 1618.    | De Perrette et de Colin (ff. 48) (1).                   | Perrette estant dessus l'herbette (n. s.).            |
| SATYRES BAST., 1615. CABINET SATYR., 1618.    | Dial. amoureux de Miris et de Phænice. Sonnet (ff. 44). | Que t'en semble, m'amour, avoy-je pas raison (n. s.). |

<sup>(1)</sup> Cette chanson se retrouve, avec quelques modifications: Catin dormoit dessus l'herbette dans la première édition des Chansons de Gaultier-Garguille. Paris, François Targa, 1632, in-12. Il est certain que Hugues Quéru ou Guéru a inséré dans son recueil nombre de pièces qui ne lui appartenaient pas. La meilleure notice sur Gaultier-Garguille, c'est-à-dire la seule exacte, se lit en tête de : Gaultier-Garguille, comédien de l'hôtel de Bourgogne par M. Emile Magne, suivie des Chansons de Gaultier-Garguille et de la farce de Perrine. Paris, Louis Michaud, s. d. (1911).

A consulter: Notice par Frédéric Lachèvre placée en tête du Livre d'amour du poète Estienne Durand pour Marie de Fourcy, marquise d'Effiat: Méditations de E. D., réimprimées sur l'unique exemplaire connu, s. l. n. d. (vers 1611), précédées de la vie du poète par Guillaume Colletet. Paris, 1906.

# DURANT (Gilles) de la Bergerie.

Pour la bio-bibliographie de ce poète, voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>o</sup> siècle.

Les pièces marquées d'un astérisque se lisent dans les Œuvres poétiques de Gilles Durant de 1594; celles ayant un double astérisque dans les Imitations de J. Bonnefons, 1587.

| LABYR. RECR., II LIV., 1602.  | Ode (p. 92).                                          | * Amour tout enflé de victoires (n. s.).                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Id.                           | Id. (p. 66).                                          | * Amour tout las de voler (n. s.).                           |
| Id.                           | Baiser (p. 68).                                       | * Belle, si j'ay trop osé (n. s.).                           |
| Id.                           | A Jean Bonnefons (p. 89).                             | * Bien qu'elle soit véhémente (n. s.).                       |
| Id.                           | Pour une dame vestue de dueil (p. 98).                | Catin, des traicts de ses yeux (n. s.).                      |
| ld.                           | Chanson (p. 72).                                      | * Charlotte a dans son sein la glace (n. s.).                |
| MUSE FOL., III LIV., 1603.    | Baiser (p. 3).                                        | * Charlotte, ma Nymphelotte (n. s.).                         |
| LABYR. RECR., 11 LIV., 1602.  | Ode (pp. 22 et 141).                                  | * Charlotte, si ton ame (n. s.).                             |
| LABYR. AMOUR, 11 LIV., 1610.  |                                                       |                                                              |
| LABYR. RECR., I LIV., 1602.   | Veni ad Pancharidem (p. 121).                         | ** Chez Charlotte, une journée (n. s.).                      |
| ld. и ыу., 1602.              | Chanson (p. 98).                                      | $^{\star}$ Comme la terre, alors que dedans l'eau $(n.s.)$ . |
| Id.                           | Aux Naiades. Imité du latin<br>de Fr. Duchat (p. 88). | * Comment, Nymphes argentines (n. s.).                       |
| LABYR. RECR., I LIV., 1602.   | Tune Pancharidis (p. 118).                            | ** Comment oses-tu mon âme (n. s.).                          |
| LABYR. RECR., 1 LIV., 1602.   | Qualiter exoriens (pp. 116                            | ** Comme un comete naissant (n. s.).                         |
| LABYR. AMOUR., II LIV., 1610. | et 139).                                              |                                                              |
| LABYR. RECH., II LIV., 1602.  | Amour joüant aux eschets (p. 81).                     | * Contre Ganymède un jour (n. s.).                           |
| Id.                           | Chanson (p. 45).                                      | * Dans un bois tu me tendis (n. s.).                         |
| MUSE FOL., III LIV., 1603.    | Stances (p. 14) (1).                                  | De contraires langueurs diversement tou-<br>chez (n. s.).    |
| LABYR. RECR., I LIV., 1602.   | Dic acus mihi (p. 403).                               | ** De grâce, aiguille, di moy (n. s.).                       |
| ld.                           | Ergo floscule (p. 112).                               | ** Doncques, bien heureux æillet (n. s.).                    |
| LABYR. RECR., II LIV., 1602.  | Gayeté (p. 43).                                       | * Durant le chaud à couvert (n. s.).                         |
| ld. 1 LIV., 1602.             | Balneolo nuper (p. 126).                              | ** Durant la chaleur plus forte (n. s.).                     |
| Id.                           | Quis bartabulae (p. 405).                             | ** Gentil, petit, Barbichon (n. s.).                         |
| LABYR. RECR., II LIV., 1602.  | Gayeté (p. 52).                                       | * Hé bien, si je t'ay baisée (n. s.).                        |
| Id.                           | A Catherine (p. 79).                                  | * Jadis, au mont Idien (n. s.).                              |
| Id.                           | De Catin (p. 71).                                     | • Ja le bruit de ma maistresse (n. s.).                      |

<sup>(1)</sup> Voici le titre de cette pièce : A une dame estant au lit malade d'une colique.

| LABYR. RECR., II LIV., 1602. | A une fleur de soulcy (p. 98).                | * J'ayme la belle violette (n. s.).                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Id.                          | Ode (p. 418) (A Myron).                       | * J'ay tantost fourny ma traite (n. s.).                        |
| ld.                          | Vœu à Charlotte (p. 18).                      | * Je veux ma Nymphe belotte (n. s.).                            |
| Id.                          | Sur la maladie de Charlotte (p. 60).          | * Las! Amour, se peut-il faire (n. s.).                         |
| Id.                          | Epithalame (p. 73).                           | * Le jour est caché sous l'onde (n. s.).                        |
| LABYR. RECR., I LIV., 1602.  | At mi dicite (p. 120).                        | ** Mais dites moy larmelettes (n. s.).                          |
| ld. п цу., 4602.             | Au Soleil (p. 77).                            | * Mais qu'as-tu que faire icy (n. s.).                          |
| Id.                          | Chanson (p. 85).                              | Marie lasse en passant (n. s.).                                 |
| LABYR. RECR., 1 LIV., 1602.  | 0 dens improbe (p. 408).                      | ** Meschante dent malheureuse (n. s.).                          |
| Id. п ыv., 1602.             | Chanson (p. 53).                              | Mes yeux, où traisnez-vous à force (n. s.).                     |
| Id. 1 EIV., 1602.            | A Charlotte (p. 142).                         | * Mille fois, douce guerrière (n. s.).                          |
| LABYR. RECR., II LIV., 1602. | Ode (p. 36).                                  | * Myron, si j'ay quelque asseurance (n. s.).                    |
| Id.                          | Contre l'honneur (p. 61).                     | * O! cent et cent fois encor (n. s.).                           |
| Id.                          | Chanson (p. 76) (1).                          | * O! d'amant estrange fortune (n. s.).                          |
| LABYR. RECR., I LIV., 1602.  | O nox suavicula (pp. 130 et                   | ** O nuict douce et débonnaire (n. s.).                         |
| MUSE FOL., II LIV., 1603.    | 111).                                         |                                                                 |
| LABYR. RECR., I LIV., 1602.  | Qui mi sic animus (p. 111).                   | ** Où fuit si viste mon âme (n. s.).                            |
| Id.                          | Nam quid dissimulem (p. 98).                  | ** Ouy, Binet, je le confesse (n. s.).                          |
| Id.                          | Dum certamina (p. 129).                       | ** Pensant au prochain combat (n. s.).                          |
| LABYR. RECR., II LIV., 1602. | Contre une Arondelle (p. 48).                 | * Petite Aronde jazarde (n. s.).                                |
| Id.                          | A une fleur de soulcy (p. 92).                | * Petite fleur amoureuse (n. s.).                               |
| Id.                          | Sur le trespas de Catin (p. 100).             | * Plorez, grâces malheureuses (n. s.).                          |
| Id.                          | De l'amour (p. 41).                           | * Pouvons-nous, en la maison (n. s.).                           |
| LABYR. RECR., I LIV., 1602.  | Amabo hunc mihi (p. 122).                     | ** Preste moy ton wil, mignarde (n. s.).                        |
| Id. п ыv., 1602.             | Chanson (p. 69).                              | * Quand, au fort d'une claire nuict (n. s.).                    |
| Id.                          | Chanson (p. 54).                              | * Quand je regarde tes yeux (n. s.).                            |
| PARN. SATYR., 1622.          | Dialogue de Florise et d'Hermise (p. 76) (2). | Quand la belle Lays sous l'effort de ses charmes (n. s.).       |
| LABYR. RECR., II LIV., 1602. | Chanson (p. 40).                              | * Quand tous ses traicts Amour aura per-<br>dus (n. s.).        |
| Id.                          | A l'ombre de Catin (p. 419).                  | * Quel estre tant mal heuré (n. s.).                            |
| Id.                          | Baiser (p. 50).                               | * Quelle fureur insensée (n. s.).                               |
| Id.                          | Au Zephyr. Ode (p. 82).                       | * Qui des Dieux, fils de l'Aurore (n. s.).                      |
| Id.                          | Ode (p. 112) (à Claude<br>Binet).             | * Sans chagrin et sans rancune (n. 8.).                         |
| Id.                          | Chanson (p. 95) (3).                          | * Serain je voudrois estre, et sous ce vert<br>plumage (n. s.). |

<sup>(4)</sup> Cette pièce avait été publiée dans un recueil collectif de 1597: Diverses poésies nouvelles données à R. D. P. Val par ses amis. Reveues, corrigées et augmentées de nouveau. Rouen, de l'Imprimerie de Raphaël Du Petit Val, 1597. In-16.
(2) Cette pièce a pour titre dans les Œuvres poétiques de Gilles Durant de La Bergerie: Jalousie sous le nom d'une dame à un gentilhomme. La réponse du gentilhomme suit.
(3) Cette chanson est répétée deux fois, p. 95 et 115.

| LABYR. RECR., II LIV., 1602. | Chanson (p. 55).                              | * Si Charlotte est toute grâce (n. s.).                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| LABYR. RECR., I LIV., 1602.  | Nymphæ bellula (p. 100).                      | ** Sus ma belle Nymphelotte    Ma nymphelotte Charlotte. |
| ld. 11 LIV., 4602.           | Baiser (p. 17).                               | · Id. (différente).                                      |
| ld. 1 Liv. 1602.             | Panchari Virgineos (p.423).                   | ** Sus ma follastre rebelle (n. s.).                     |
| Id. II LIV., 1602.           | Sur le trespas du passereau de Catin (p. 86). | Sus ! plorons le passereau (n. s.).                      |
| LABYR. RECR., I LIV., 1602.  | I cor Ocyus (p. 115 et 138).                  | ** Sus va tost mon pauvre cœur (n. s.).                  |
| LABYR. AMOUR, II LIV., 1610. |                                               |                                                          |
| LABYR. RECR., H LIV., 1602.  | Au Soleil. Ode (p. 57).                       | * Tandis que d'une main légère (n. s.).                  |
| ld.                          | Vœu à la lune (p. 49).                        | Tandis que Janot épris (n. s.).                          |
| LABYR. RECR., I LIV., 1602.  | Donec pressius (p. 417).                      | ** Tant que couché sur ta bouche (n. s.).                |
| ld. и ыv., 1602.             | Chanson (p. 58).                              | * Trois fois heureuse pensée (n. s.).                    |
| Id.                          | Chanson (p. 65).                              | * Vénus le long d'un rivage (n. s.).                     |
| Id.                          | Chanson (p. 79).                              | * Vole mon cœur vistement (n. s.).                       |

# DU RYER (Isaac).

On ne connaît pas exactement la date de la naissance d'Isaac Du Ryer, elle doit se placer entre 1565 et 1575. Nous savons seulement qu'il fut sept ans secrétaire du duc de Bellegarde qui le congédia brusquement en partant de Paris pour Florence avec la mission d'accompagner en France Marie de Médicis, future femme de Henri IV, c'est Du Ryer qui nous l'apprend:

Puis qu'il estoit dans le Ciel arresté Que chez un grand sept ans je devois estre ; Quel Astre froid contre moy despité D'un naturel si craintif me fit naistre?

Si du logis tout seul je suis resté Frustré du bien que je m'osois promettre, Hélas! c'est toy, froide timidité, Que j'en accuse encor plus que mon maistre.

Et cependant mon bel âge à la Cour S'en est allé sans espoir de retour, N'en rapportant pour tout bien et salaire

Que des regrets, des pleurs et du poil gris ; Et qui plus est un injuste mespris, Pour plus encor signaler ma misère.

il a raconté comment il en sut la nouvelle :

Je veux, ce me dit-il, que tu vienne avec moy (Dieu sçait combien me pleust ceste douce parolle) Et au partir de là, sans me dire pourquoy, Cinq ou six jours après je fus rayé du roolle. Quant à moy je ne puis d'un tel faict me louër, Mais ce qui plus encor m'afflige et me travaille, Me voilà maintenant un valet à louër Tout triste et tout confus, sans denier ny sans maille.

Vous, traistres envieux, autheurs de mon congé, Que ma fidélité au logis a faict naistre, Vous voilà bien plus souls de me voir affligé, Et de me voir sans cause esloigné de mon maistre.

Que j'eusse esté contant si dèslors qu'il me prit Et qu'il m'eust honoré du nom de Secrétaire, Amoureux de mes vers, et de mon peu d'esprit, Ma Muse m'eust quitté, afin de n'en plus faire.

Plusieurs de mes amis qui sont soigneux de moy Me disent, prens courage, un peu de patience, Ton maistre quelque jour se souviendra de toy, Quelquefois le bien vient lors que moins on y pense.

La Cour (me disent-ils) n'est-ce pas tousjours du vent, Le plus infortuné, ne fust-il qu'une beste, Fortune en fin luy rit, et luy met bien souvent La crosse dans la main, la mitre sur la teste.

J'accorde cestuy-là, non sans estonnement, Mais qu'ils puissent jamais voir changer ma misère, Il faudroit donc changer d'humeur premièrement, Et de changer d'humeur, je ne le sçaurois faire.

Faire bien le bouffon, estre effronté, mocqueur, Rapporter, et flatter, et bien porter la lettre, Estre autre par dehors que l'on n'est dans le cœur Voilà ce qui avance un valet près d'un maistre (1).

mais il ne précise pas le motif de son renvoi, il y fait cependant allusion dans des stances adressées à M. de Termes :

J'avois acquis en Cour ma demeure fatalle, L'amitié d'un seigneur, à qui rien ne s'esgalle, Dont je me promettois quelque jour de l'appuy : Et tu as tellement signalé ma misère, Que ce que le respect me deffendoit de faire, Séduit par un Sergent, je l'ay faict contre luy

N'estoit que l'on m'a dit que ma faute blasmée A du tout contre moy sa cholère allumée,

<sup>(1)</sup> Cette pièce est dédiée à M. Le Breton, secrétaire du duc Roger de Bellegarde, qui avait remplacé Isaac Du Ryer.

J'irois tout de ce pas luy dire à deux genoux, Qu'estant les grands seigneurs aux célestes semblables, Ils doivent imiter leurs actions louables Et comme eux pardonner quand ils sont en courroux.

Ce motif devait être assez grave car Du Ryer ne chercha pas de nouveau protecteur. Il fut réduit à accepter une place de commis des portes, c'est-à-dire de douanier :

Tout le jour dessoubs une porte Rendre de la subjection, Afin que rien n'entre et ne sorte Sans payer l'imposition,

N'avoir pas un jour qui soit vostre, Non pas une heure seulement, Estre espiez, et d'heure à autre Attendre un nouveau changement.

Trembler de froid, disner sans nappe, De son mouchoüer torcher sa main, Et tout le jour porter la chappe Dans un bureau triste et malsain. Et s'il arrive par disgrace Que quelque muid soit racourcy, Non seulement perdre sa place, Mais perdre son honneur aussy.

Arrester chevaux et charrette, Et sonder la paille et le foing, Et souvent quand on les arreste Recevoir quelque coup de poing.

Souffrir qu'un moindre te commande, Trop heureux d'estre son valet, Et s'il te crie et te gourmande, Boire cela doux comme lait.

N'estre en fin aimez de personne Mais estre mal voulus de tous, Voilà l'advis que je te donne, Si tu veux estre avecques nous.

Il passa ensuite au port Saint Paul sur les quais de Paris où il ne fut pas plus heureux, il y gagnait dix écus par mois!

Estre nommez Mouchars, souffrir dix mille affrons,
Estre appelez larrons par de plus grands larrons,
Du matin jusqu'au soir, soit qu'il gelle ou qu'il pleuve,
Se promener songeard dessus le bord d'un fleuve,
Et se mettre au hazard de faire un trou dans l'eau,
Quand il faut prendre au vray le nombre d'un bateau,
Demander quelque fois au marchand la bouteille,
La tablette à la main, et la plume à l'oreille,
Faire perdre aux fermiers et repos et repas
Croyant estre trompez, bien qu'on n'y songe pas,
Prendre de faux testons, devenir froid et pasle,
S'abusant quelque fois à la somme totalle;
Et au partir de là des dix escus par mois
Voilà nostre bon temps, et nos meilleurs emplois.

En 1608, il réunit les vers qu'il avait montrés au duc de Bellegarde au fur et à mesure de leur composition, ceux qu'il avait écrits depuis peignant sa triste situation : les Beuvettes de la douane, le Chauffage des commis du port Saint Paul, l'Adieu du

port Saint Paul, etc., et une pastorelle: Les Amours contraires, il donna à ce recueil le titre: Le Temps perdu. Il espérait peut-être rentrer en grâce en dédiant ce livre à son ancien Mécène, mais cet espoir fut déçu. Le Temps perdu n'en eut pas moins trois éditions successives, la deuxième en 1609 et la troisième en 1610, toutes diminuées et augmentées. La verve un peu grossière de Du Ryer se laissait quelquefois aller au libertinage; s'il s'en apercevait ou, si on lui en faisait l'observation, il supprimait ou refaisait la pièce. Voici un sonnet deux fois libertin comme forme et fond de la seconde édition du Temps perdu de 1609:

On ne peut estre mieux pour n'estre point tenté Que dedans une Eglise, Toutes fois une fille a pris ma liberté Dans ce lieu de franchise.

Ce fut hier matin comme ceste beauté
Dedans un banc assise
Entendoit le sermon, remplissant de clarté
Toute la nef éprise.

Il m'arriva bien pis ; car un Demon voulut Jaloux de mon salut Que j'offrisse mon cœur à cest Ange céleste,

Ce que je fis, hélas! sans respecter le lieu, Si que pour prier Dieu Je n'ay plus maintenant que la bouche de reste.

aussi l'a-t-il complètement transformé dans la troisième édition, 1610 :

C'est en vain que l'on cherche un lieu de seureté Pour empescher qu'Amour ne nous vienne séduire, C'est tout par tout qu'il fait sa puissance reluire, Son coup mesme aux saincts lieux ne peut estre évité.

Hier j'en fis l'espreuve auprès d'une beauté Qu'Amour aux Capuchins exprès voulut conduire, Dont le coup qui depuis n'a cessé de me cuire, Me desroba soudain ma douce liberté.

Quel homme aussi, bons Dieux, eust-il été de roche, Ne se fust allumé voyant le feu si proche? Quand à moy je n'ay pu résister nullement:

Que s'il plaisoit à Dieu pour toute pénitence Me lier avec elle où j'ay commis l'offence, Je n'appellerois point d'un si doux jugement.

En 1614 il remania également sa pastorale Les Amours contraires qui devint La Vengeance des Satyres, et en 1621, il publia une seconde pastorale: Le Mariage d'Amour, suivie de « quelques meslanges » qui nous apprennent qu'il était toujours dans les fermes :

| MUSES GAIL., 1609. REC. VERS SATYR., 1617.       | Dialogue (4 v.) (ff. 402 et 149) (1).                  | Dieu vous gard la Pucelle, ainsi comme je pense (n. s.).          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CABINET SATYR., 4618.                            | )                                                      | 27 22 /                                                           |
| MUSES GAIL., S. D.                               | ) La Servante (ff. 235 et 157).                        | Face qui voudra l'amour (n. s.).                                  |
| SATYRES BAST., 1615.                             |                                                        |                                                                   |
| CABINET SATYR., 1618.                            | )                                                      |                                                                   |
| MUSES GAIL., S. D.                               | Dialogue de la fortune (ff. 243).                      | Fortune respons-moy, qui sont tes favoris (n. s.).                |
| Id.                                              | Sur des tetons (ff. 231) (2).                          | J'ayme bien d'un beau regard (n. s.).                             |
| MUSES GAIL., S. D.                               | Sonnet (ff. 241 et 154).                               | Je ne puis (bien que je vous ayme) (n. s.).                       |
| SATYRES BAST., 1615.                             | \$                                                     |                                                                   |
| MUSES GALL., S. D.                               | S. t. (stances, ff. 232).                              | Je ne scay s'il vous souvient (n. s.).                            |
| Id.                                              | Sonnet (ff. 242).                                      | Jouyr d'une maistresse et n'en oser rien dire $[(n. s.).$         |
| MUSES GAIL., S. D.                               | Abrégé de la vie d'une                                 | L'autre jour le Gascon après l'avoir fait                         |
| SATYRES BAST., 1615.                             | signalée maquerelle (ff.                               | boire $(n. s.)$ .                                                 |
| DELICES SATYR., 1620.                            | 226, ff. 159 et pp. 405 et                             |                                                                   |
| PARN. SATYR. 1622.                               | 202).                                                  |                                                                   |
| MUSES GAIL., S. D.                               | Sonnet (ff. 244).                                      | Madame, voulez-vous qu'en un mot je vous die (n. s.).             |
| MUSES GAIL., S. D. CABINET SATYR. 1618.          | Sonnet (ff. 234).                                      | Mais comment peut-il faire, on sçait bien qu'il n'a rien (n. s.). |
| MUSES GAIL., S. D.                               | Id (65 946)                                            | Mais quelle est ta belle espérance (n. s.).                       |
| Id.                                              | Id. (ff. 246).                                         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                           |
| ia.                                              | Id. (ff. 242).                                         | Mestant pour le présent une chose impos-<br>sible (n. s.).        |
| MUSES GAIL., S. D. CABINET SATYR., (SIG.), 1618. | Dialogue de deux amans (ff. 235) (3).                  | Mignonne, c'est assez, voulez-vous que je meure (n. s.).          |
| MUSES GAIL., S. D.                               | Sur la mort d'un poullet (ff. 239).                    | On a donc coupé le sifflet (n. s.).                               |
| Id.                                              | Regrets d'une fille sur la mort d'un mouton (ff. 239). | Pauvre Queton que j'aymois mieux (n. s.).                         |
| Id.                                              | Chanson en dial. (ff. 233).                            | Pour quatre jours d'absence (n. s.).                              |
| MUSES GAIL., S. D.                               | Sonnet (ff. 234).                                      | Qu'un homme pauvre est un homme impar-                            |
| CABINET SATYR., (SIG.), 1618.                    | \$                                                     | fait (n. s.).                                                     |
| MUSES GAIL., S. D.                               | Ode (ff. 231 et 155) (4).                              | S'il y a dans une ville (n. s.).                                  |
| SATYRES BAST., 1615.                             |                                                        |                                                                   |
| MUSES GAIL., S. D.                               | Stances (ff. 241 et 156).                              | Tous les jours tu me romps la teste (n. s.).                      |
| SATYRES BAST., 1615.                             |                                                        |                                                                   |
| MUSES GAIL., S. D.                               | A un nouveau marié (stan-                              | Tu t'es donc marié sans nous en dire mot                          |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618.                     | ces) (ff. 238).                                        | $(n. \ s.).$                                                      |

<sup>(4)</sup> Cette pièce est signée D. R. dans le Cabinet satyrique, 1618, elle avait paru dans Les Fleurs des plus excellens poètes de ce temps, 1601, sans signature (Voir la Bibliographie des recueils collectifs de poèsies du XVII siècle et celle du XVII siècle).
(2) Dans le Temps perdu Beauregard est un nom propre.
(3) Cette pièce se lit mais non sig. dans le Ms. 884, ff. 4.
(4) Dans l'exemplaire du Temps perdu, 1610, de l'Arsenal (9177 B. L.) on a mis à la main en tête de cette pièce: Sur les religieuses de P.

pièce : Sur les religieuses de P.

| MUSES GAIL., S. D.    | Remerciement aux Céles-<br>tins (ff. 240). | Voicy ce que je viens de faire (n. s.).                   |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Id.                   | A une courtisane (ff. 236).                | Vostre amour est semblable à un gasteau des roys (n. s.). |
| MUSES GAIL., S. D.    | ) Sonnet (ff. 244 et 154).                 | Vous avez un mary qui entre en frenaisie                  |
| SATYRES BAST., 4615.  | {                                          | (n. s.).                                                  |
| CABINET SATYR., 1618. | )                                          |                                                           |
| SATYRES BAST., 1615.  | Reproche. Sonnet (ff. 163,                 | Vous me jurez assez que vous estes l'unique               |
| DELICES SATYR., 1620. | pp. 409 et 206).                           | (n. s.).                                                  |
| PARN. SATYR., 1622.   | )                                          |                                                           |
| MUSES GAIL., S. D.    | ) Gaillardise. Stances (ff. 245            | Vous voicy arrivez au jour (n. s.).                       |
| SATYRES BAST., 1615.  | et 158).                                   |                                                           |
| CABINET SATYR., 1618. | ,                                          |                                                           |

A consulter: Goujet (abbé): Bibl. franç., T. XV. — Parfaict (les frères): Hist. du Théâtre français. — La Vallière: Bibliothèque du Théâtre français. — Cat. Soleinne. — Jal: Dict. critique de biogr. et d'hist., 2º éd., 1872. — Marsan (Jules): La pastorale dramatique en France, 1905.

# DU SABLE (Guillaume).

Voici la notice de Guillaume Colletet :

« Guillaume du Sable nasquit en Gascongne, comme je l'apprends de plusieurs de ses vers faits contre l'ingratitude et la maligne humeur des gens de son pays. Il vint à la cour du roi François Ier où il fut, comme il dit luy mesme, instruit dans le noble art de la venerie de laquelle toute sa vie il fit profession, et ce fut en ceste qualité de gentilhomme ordinaire de la venerie du roy qu'il servit le roy Henry II, le jeune roy François son fils qui ne règna que dix-sept mois et quelques jours, le roy Charles IX, Henry III son frère, le roy Henry IV et Louis XIII son fils, si bien qu'il eut l'honneur de servir ainsi sept de nos roys et d'estre mesme leur domestique. Avec tout cela, comme on dit que service de prince n'est pas héritage, je trouve qu'il n'eut pas grande part aux faveurs de celle qui, comme aveugle qu'elle est, les dispense aveuglement plustost à ceux qui en sont indignes qu'à ceux qui les méritent. Ce qui provint peut estre plustost du malheur propre de ce gentilhomme que du deffaut, de la bonté de ses maistres dont la pluspart furent de la race des Valois, c'est-à-dire de la plus libérale et de la plus magnifique du monde. Il fit profession de la créance huguenotte à laquelle il estoit tellement attaché que pour obliger ceux de son parti, il prit à tasche non seulement de descrier nos mystères, et particulièrement celuy du celibat, mais encore d'escrire à l'advantage de ses ministres contre nos prestres et nos moynes, ce qu'il fit en rimes si fades, si lasches et si peu considérables, que si ceux que le docte et fameux poëte Buchanan composa sur le mesme subject (1) n'estoient pas de meilleur alloy, le crédit n'en seroit pas tel qu'il est dans le monde, et les curieux n'en seroient pas encore comme ils sont fascinés d'une si belle mais si dangereuse et criminelle lecture. Mais il ne faut pas s'estonner s'il escrivit

<sup>(1)</sup> Florent Chrestien a traduit en vers français Le Cordelier ou le Sainct François de Georges Buchanan (1867) et sa tragédie de Jephte ou le vœu (1867).

contre des personnes estrangères, puisqu'il ne put mesme pardonner à son propre sang. Il voulut que la postérité sçut, par ses vers, que sa femme, sa fille et son gendre estoient des personnes qui n'avoient que l'avarice pour object et qui en faisoient leurs seulles et vivantes idoles. Avarice qui luy desplaisoit d'autant plus que, comme poëte, il avoit peut estre l'humeur un peu trop libérale et trop penchante à la prodigalité. Aussy, comme il despensoit aisément, il ne feignoit point de demander de mesme, car ses poésies sont pleines de prières et de requestes qu'il faict au Roy, tantost pour estre dressé de ses appointemens, tantost pour avoir des chevaux et tantost des habits, et par ces quatre vers d'un sonnet qu'il adressa au roi Henry IV:

Mais voulez-vous guérir, Sire, ma pauvreté? Donnez-moy, s'il vous plaist, la petite Abbaye Ou quelque Prieuré le reste de ma vie Puisque je l'ay vouée à vostre Majesté...

il paroist bien que sa femme mourut devant luy et qu'il eust bien souhaitté de se mettre à couvert soubs l'ombre d'un bon bénéfice plustost que soubs l'ombrage des bois, que sa qualité de veneur rendoit sa demeure ordinaire. Ce que je trouve de meilleur en luy, c'est qu'il suivit tousjours le party de son Roy légitime contre ceux qui se révoltèrent contre nos Roys Henry III et Henry IV, et qui, soubs prétexte de la religion, tramèrent ceste furieuse et dangereuse Ligue qui pensa ruiner cet Etat et toute la religion mesme. C'est ce que j'apprends de plusieurs de ses vers qu'il composa contre l'Inquisition d'Espagne, contre les Ligueurs et contre la Ligue, et qui sont peut estre les plus supportables de ses œuvres. Car je puis dire sans l'offenser, que ses poésies qui méritent moins ce nom que celui de rimailles, tesmoignent clairement qu'il savoit mieux accoupler et découpler une meutte de chiens courans, que de former et d'ajuster de beaux vers et qu'il entendoit mieux l'art d'emboucher un cor de chasse que d'accorder les tons de la musette de Theocrite, ou de pincer les cordes de la lyre d'Horace.

- » Ses œuvres poétiques furent imprimées à Paris l'an 1611 quoyqu'il en eut obtenu le privilège dès l'an 1608, il les publia sous le titre *La Muse chasseresse* et les dédia à la Reyne Marie de Medicis, à laquelle il représente l'attachement qu'il a eu au service de sept de nos rois, aux gages desquels il se vante jnstement d'avoir esté ; elles contiennent quelques discours sur les occurrences de son temps, quelques élégies, plusieurs stances, plusieurs sonnets et plusieurs épigrammes et anagrammes sur les noms des rois ses maistres et de plusieurs seigneurs de la Cour.
- » Il y a plusieurs vers d'amours, sonnets, stances, etc., qu'il composa pour une belle fille de la ville d'Agen, de laquelle il devint amoureux et qu'il loua sous le nom d'Armoise, et je trouve par un de ses sonnets accrostiches que ce nom n'estoit pas un nom feint, mais véritable, puisque sa maistresse se nommoit effectivement Armoise de Lommaigne, et pour faire voir un eschantillon de ses mauvais vers, voicy le commencement d'un de ses meilleurs sonnets :

Loin de ton noble cœur je t'envoye en ma place Le mien qui pour mourir ne te délaissera, Armoise, asseure-toy qu'il ne se lassera Jamais auprès du tien quelque tort qu'on luy face, Il a si grand desir de se mettre en ta grace En laquelle de vray quand receu y sera Son service loyal tousjours voir te fera....

» Je ne sçaurois me résoudre jusques au poinct de transcrire icy beaucoup de ses vers. Je

diray seullement que son élégie tragique du jour de Saint-Barthelémy de l'an 1572, que ses divers sonnets contre la vie de la cour et l'infidélité des courtisans, que ses deux coqs à l'asne de la truye au foin sur les intrigues de la cour et les diverses affaires de son temps, que son tombeau du bon Relay, qui venait de la race des chiens gris du duc de Bourgogne, où sont tous les termes de la chasse et où la venerie est de bien loin préférée à la fauconnerie, que son discours ou épitome, présenté au roi à Compiègne, de l'illustre et généreuse lignée de Huë Capet, roy de France, que ses sonnets contre les concussions des financiers, que son ode en la louange des bois et quelques autres, sont considérables, non pas tant pour la cadence et la beauté des vers, où le bon homme n'entendoit goutte et ne voyoit guères clair, mais pour la diversité des matières et des choses véritables advenues de son temps dont il estoit tesmoing et dont nos historiens n'ont pas eu cognoissance.

» Par ce que j'ay dit de lui, on peut conclure qu'il vesquit long temps et je le prouve encore par ses deux vers tirés d'une prière qu'il fit à Dieu pendant sa maladie :

> O depuis septante ans qu'en ce monde je suis De bien vivre et mourrir je fay ce que je puis, etc.

et mesme je trouve par un petit discours qu'il envoie à ses compagnons de sa trempe que son corps fut jusqu'en sa vieillesse de fort bonne constitution, et qu'il eut tousjours jusques à la fin, l'esprit raillard et fort gay, et tousjours le mot pour rire. Voici mesme qu'il parloit aux Roys, ses maistres, avec je ne sçay quelle hardiesse, qui n'estoit point mal-séante à un homme de son 'aage et de sa condition, tesmoing la plainte qu'il fit au roy Henry IV du peu de recognoissance qu'il en avoit reçeu, après avoir présenté à Sa Majesté son poëme de la race de Huë Capet, dont le roy estoit descendu en ligne masculine, car il ne feint pas de luy dire que Marot, pour bien moins de chose, fut récompensé de son temps, et voicy comme il en parle en son patois :

Pour un petit dieu gard que Clément Marot fit A Charles empereur traversant vostre France, Cinq cens escus en eut (1). O belle récompense! Une troisiesme part seulement me suffit!

- » Ce que j'allègue d'autant plus volontiers que la libéralité des grands princes envers les Muses, est une des vertus qui les rendent plus recommandables à la postérité.
- » Il mourut environ l'an 1615, après avoir vescu plus de 80 ans. Je ne sçache pas un poëte qui ait parlé de luy, quoyqu'il parle de Ronsard, de Du Bartas et de Motin, comme un de ses intimes amis, et auxquels il a adressé plusieurs de ses vers. »

Voici deux sonnets de Du Sable envoyés à Motin :

### A MOTIN

Oserois-je Motin la hardiesse prendre, Ce maigre sonnet présenter à vos yeux, Je sçay que vostre esprit le feroit cent fois mieux, Que le mien qui du vostre esclave se veut rendre,

<sup>(1)</sup> Charles Quint donna à Marot 200 doublons d'or pour l'hommage que lui fit le poète de trente de ses psaumes.

contre des personnes estrangères, puisqu'il ne put mesme pardonner à son propre sang. Il voulut que la postérité sçut, par ses vers, que sa femme, sa fille et son gendre estoient des personnes qui n'avoient que l'avarice pour object et qui en faisoient leurs seulles et vivantes idoles. Avarice qui luy desplaisoit d'autant plus que, comme poëte, il avoit peut estre l'humeur un peu trop libérale et trop penchante à la prodigalité. Aussy, comme il despensoit aisément, il ne feignoit point de demander de mesme, car ses poésies sont pleines de prières et de requestes qu'il faict au Roy, tantost pour estre dressé de ses appointemens, tantost pour avoir des chevaux et tantost des habits, et par ces quatre vers d'un sonnet qu'il adressa au roi Henry IV:

Mais voulez-vous guérir, Sire, ma pauvreté? Donnez-moy, s'il vous plaist, la petite Abbaye Ou quelque Prieuré le reste de ma vie Puisque je l'ay vouée à vostre Majesté...

il paroist bien que sa femme mourut devant luy et qu'il eust bien souhaitté de se mettre à couvert soubs l'ombre d'un bon bénéfice plustost que soubs l'ombrage des bois, que sa qualité de veneur rendoit sa demeure ordinaire. Ce que je trouve de meilleur en luy, c'est qu'il suivit tousjours le party de son Roy légitime contre ceux qui se révoltèrent contre nos Roys Henry III et Henry IV, et qui, soubs prétexte de la religion, tramèrent ceste furieuse et dangereuse Ligue qui pensa ruiner cet Etat et toute la religion mesme. C'est ce que j'apprends de plusieurs de ses vers qu'il composa contre l'Inquisition d'Espagne, contre les Ligueurs et contre la Ligue, et qui sont peut estre les plus supportables de ses œuvres. Car je puis dire sans l'offenser, que ses poésies qui méritent moins ce nom que celui de rimailles, tesmoignent clairement qu'il savoit mieux accoupler et découpler une meutte de chiens courans, que de former et d'ajuster de beaux vers et qu'il entendoit mieux l'art d'emboucher un cor de chasse que d'accorder les tons de la musette de Theocrite, ou de pincer les cordes de la lyre d'Horace.

- » Ses œuvres poétiques furent imprimées à Paris l'an 1611 quoyqu'il en eut obtenu le privilège dès l'an 1608, il les publia sous le titre La Muse chasseresse et les dédia à la Reyne Marie de Medicis, à laquelle il représente l'attachement qu'il a eu au service de sept de nos rois, aux gages desquels il se vante jnstement d'avoir esté; elles contiennent quelques discours sur les occurrences de son temps, quelques élégies, plusieurs stances, plusieurs sonnets et plusieurs épigrammes et anagrammes sur les noms des rois ses maistres et de plusieurs seigneurs de la Cour.
- » Il y a plusieurs vers d'amours, sonnets, stances, etc., qu'il composa pour une belle fille de la ville d'Agen, de laquelle il devint amoureux et qu'il loua sous le nom d'Armoise, et je trouve par un de ses sonnets accrostiches que ce nom n'estoit pas un nom feint, mais véritable, puisque sa maistresse se nommoit effectivement Armoise de Lommaigne, et pour faire voir un eschantillon de ses mauvais vers, voicy le commencement d'un de ses meilleurs sonnets :

Loin de ton noble cœur je t'envoye en ma place Le mien qui pour mourir ne te délaissera, Armoise, asseure-toy qu'il ne se lassera Jamais auprès du tien quelque tort qu'on luy face, Il a si grand desir de se mettre en ta grace En laquelle de vray quand receu y sera Son service loyal tousjours voir te fera....

» Je ne sçaurois me résoudre jusques au poinct de transcrire icy beaucoup de ses vers. Je

diray seullement que son élégie tragique du jour de Saint-Barthelémy de l'an 1572, que ses divers sonnets contre la vie de la cour et l'infidélité des courtisans, que ses deux coqs à l'asne de la truye au foin sur les intrigues de la cour et les diverses affaires de son temps, que son tombeau du bon Relay, qui venait de la race des chiens gris du duc de Bourgogne, où sont tous les termes de la chasse et où la venerie est de bien loin préférée à la fauconnerie, que son discours ou épitome, présenté au roi à Compiègne, de l'illustre et généreuse lignée de Huë Capet, roy de France, que ses sonnets contre les concussions des financiers, que son ode en la louange des bois et quelques autres, sont considérables, non pas tant pour la cadence et la beauté des vers, où le bon homme n'entendoit goutte et ne voyoit guères clair, mais pour la diversité des matières et des choses véritables advenues de son temps dont il estoit tesmoing et dont nos historiens n'ont pas eu cognoissance.

» Par ce que j'ay dit de lui, on peut conclure qu'il vesquit long temps et je le prouve encore par ses deux vers tirés d'une prière qu'il fit à Dieu pendant sa maladie :

O depuis septante ans qu'en ce monde je suis De bien vivre et mourrir je fay ce que je puis, etc.

et mesme je trouve par un petit discours qu'il envoie à ses compagnons de sa trempe que son corps fut jusqu'en sa vieillesse de fort bonne constitution, et qu'il eut tousjours jusques à la fin, l'esprit raillard et fort gay, et tousjours le mot pour rire. Voici mesme qu'il parloit aux Roys, ses maistres, avec je ne sçay quelle hardiesse, qui n'estoit point mal-séante à un homme de son 'aage et de sa condition, tesmoing la plainte qu'il fit au roy Henry IV du peu de recognoissance qu'il en avoit reçeu, après avoir présenté à Sa Majesté son poëme de la race de Huë Capet, dont le roy estoit descendu en ligne masculine, car il ne feint pas de luy dire que Marot, pour bien moins de chose, fut récompensé de son temps, et voicy comme il en parle en son patois :

Pour un petit dieu gard que Clément Marot fit A Charles empereur traversant vostre France, Cinq cens escus en eut (1). O belle récompense! Une troisiesme part seulement me suffit!

- » Ce que j'allègue d'autant plus volontiers que la libéralité des grands princes envers les Muses, est une des vertus qui les rendent plus recommandables à la postérité.
- » Il mourut environ l'an 1615, après avoir vescu plus de 80 ans. Je ne sçache pas un poëte qui ait parlé de luy, quoyqu'il parle de Ronsard, de Du Bartas et de Motin, comme un de ses intimes amis, et auxquels il a adressé plusieurs de ses vers. »

Voici deux sonnets de Du Sable envoyés à Motin :

## A MOTIN

Oserois-je Motin la hardiesse prendre, Ce maigre sonnet présenter à vos yeux, Je sçay que vostre esprit le feroit cent fois mieux, Que le mien qui du vostre esclave se veut rendre,

<sup>(1)</sup> Charles Quint donna à Marot 200 doublons d'or pour l'hommage que lui fit le poète de trente de ses psaumes.

Si pour tel est receu s'efforcera d'apprendre Vos héroïques vers, célèbres en tout lieu, Qui plus vos beaux discours graves et sérieux, Taschera d'imiter désirant les comprendre.

Ma Muse de sa part désire faire voir, Qu'admirable est à tous vostre divin sçavoir, Croyant que des neuf Sœurs l'avez de grace infuse,

Du troupeau Phebean, Monsieur, asseurez-vous Qu'un honneur immortel obtiendrez entre tous, Heureux vantez-vous donc d'une élégante Muse.

Motin lui ayant répondu, Du Sable répliqua :

Joyeux m'avez rendu Motin pour m'asseurer, Que mon maigre sonnet vous estoit agréable, Je doubtois le faisant s'il seroit acceptable, Par ce que j'avois peur de le voir censurer.

Je ne veux point mes vers aux vostres mesurer, Telle présomption me rendroit trop blasmable, Car vostre esprit doüé de grâce innénarable Un tel orgueil de moy ne pourroit endurer.

Par ce second sonnet, Motin, je vous supplie, Croire que dessoubs vous ma Muse s'humilie, Pour agréer la vostre, et qui plus faire voir,

A tous yeux clair-voyants sa gravité faconde, Je croy pour le jourd'huy peu sont qui la seconde, Déclamant son honneur, fais-je pas mon devoir?

Bibliographie. — La Muse chasseresse, dédié à la royne mère Regente, par Guillaume du Sable, l'un des plus anciens Gentil-homme de la venerie du Roy. A Paris, au fraiz et despens de l'Autheur. M.DC.XI (1611). In-12 de 6 ff., ff. 1 à 60 et p. 61 à 227 (N). Priv. du 26 mai 1608.

E. d.: A la Royne régente, sig. Guillaume du Sable.

L'édition suivante qui fait partie d'une collection dite Cabinet de Venerie ne renferme qu'une petite fraction des poésies de l'édition originale :

La Muse chasseresse par Guillaume du Sable imprimée d'après l'édition originale de 1611 avec une notice par Paul Lacroix et des notes par Ernest Jullien. Paris, Librairie des Bibliophiles, M.DCCC.LXXXIV (1884). In-8 de XII, 98 p. chiff. et 1 ff. (N).

DELICES SATYR., 1620.
QUINT. SATYR., 1622.

Sonnet (pp. 298 et 96) (1).

La graine des forests (ou fols est) plus fertile et féconde (sig. par err. : Berthelot).

A consulter : Goujet (abbé) : Bibl. franç. T. IV. — Viollet-le-Duc : Bibliothèque poétique. — Larroque (Ph. Tamisey de) : Vies des poètes agenois par Guillaume Colletet, 1868.

<sup>(1)</sup> Cette pièce avait paru dans la Muse chasseresse, 1611.

## DU SOUHAIT

Du Souhait, gentilhomme champenois, est cité par Boileau :

On ne lit guères plus Rampale et Menardière, Que Maignon, Du Souhait, Corbin et La Morlière, Un fou du moins fait rire, et peut nous égayer, Mais un froid Ecrivain ne sçait rien qu'ennuyer (1).

Goujet en dit un mot pour l'exécuter à propos de sa traduction de l'Illiade d'Homère, mais il oublie de le mentionner parmi les poètes. La Nouvelle biographie universelle de Didot le classe à Du Souhait, voir Souhait, mais à Souhait, il n'y a rien! Les contemporains ne lui ont pas été plus favorables, l'avocat Pelée (Julien Peleus) traite, dans son Chevalier françois, 1606, le pacifiste du Souhait de : Souhait de nos bourreaux, cameleon, Janus à double face, charongne pourrie, meschante vipère, hongre d'esprit, chastré d'entendement, estropié de conscience, etc.

Voici la devise de Du Souhait: Tout n'arrive à souhait.

Bibliographie. — I. Beauté et amour. Pastorelle (5 actes vers). Par le S. Du Souhait, gentil-homme champenois. A Mgr Le Grand. Paris, Jacques Rezé, 1599. In-12 de 23 ff. chiff. et 1 ff. (A).

- E. d. : A Mgr Le Grand, sig. Du Souhait. A la fin, poésie de Beauvoys de Chauvincourt, angevin.
- II. Les divers souhaits d'amour. Par le S. Du Souhait, gentilhomme champenois. *Tout n'arrive à souhait*. Paris, Jacques Rezé, 1599. In-12 de 6 ff., 22 ff. chiff. et 2 ff. (A).
- E. d.: A Mgr le duc de Montpensier, sig. Du Souhait. Poés. lim.: Dutel, procureur au bailliage d'Issoudun; F. Matthieu, secrétain de l'abbaye d'Issoudun; T. G.; Bonnet; de Mongin, chanoine de Chamille; Girad, avocat au bailliage d'Yssouldun; Demergery, avocat au bailliage d'Yssouldun; le jeune Dutel, id.; Du Genest; lat.: T. G.
- III. Les neuf Muses françoises (vers et prose). Par le sieur Du Souhait gentilhomme champenois. A Mgr le Conte de Briene. Paris, Jacques Rezé, 1599. In-12. Titre, 15 ff. chiff. et 2 ff. bl. (A). Priv. du 19 février 1599
- E. d.: A M. le Comte de Briene, sig. Du Souhait. Les neuf Muses étaient : Madame et mademoiselle de Guyse, mesdames de Retz, de Marmoutiers, de Menelay, d'Urfé, de Revel, de Saincthoussany, et de Perot, religieuse poitevine Le comte de Brienne remplaçait Apollon et le juge du procès était M. de Vallegrand, archevêque d'Aix.
- IV. Le plaidoyé et jugement des trois grâces françoises (vers et prose). Par le sieur Du Souhait, gentil-homme champenois. A Mgr le Comte de Brissac, Mareschal de France. Paris, Jacques Rezé, 4599. In-12 de 27 ff. chiff. et 3 ff. bl. (A).
  - E. d.: A Mgr le mareschal de Brissac, sig. Du Souhait.
- V. Epithalame sur le mariage de monseigneur le Prince de Lorraine, et de Madame sœur unique du Roy, avec des Sonnetz dediez tant à sa Majesté, qu'autres Princes. Par le sieur Du Souhait. Paris, Pierre Chevalier, 1599. In-8 de 16 p. chiff. (N).
  - E. d. : A Mgr le Prince de Lorraine, sig. Du Souhait.

<sup>(1)</sup> L'Art poétique, chant IV.

- VI. Tragédie de Radegonde, duchesse de Bourgongne (4 actes vers). Par le S. Du Souhait gentil-homme champenois. A Mgr le duc d'Espernon. Paris, Jacques Rezé, 1599. In-12 de 33 ff. chiff. et 1 ff. (A).
  - E. d.: A Mgr le duc d'Espernon, sig. Du Souhait.
- VII. Le bon ange du Roy (prose et vers). Par le sieur du Souhait. Paris, Jacques Rezé, 1599. In-8 de 12 p. chiff. et 2 ff. (N).
  - Id. id. Lyon, Thibaud Ancelin, 1599. In-8 de 14 p.
- VIII. A) Les Amours de Poliphile et de Mellonimphe. Par le sieur Du Souhait. Lyon, Thibaud Ancelin, 1599. Petit in-12 (priv. du 9 juillet 1599).
  - Id. id. Paris, Gilles Robinot, 1600. In-12 de 6 ff. et 95 ff. chiff. (A).
- E. d.: A Messieurs de Rimon et de la Courtine, seigneurs de la Rochette et d'Uty, sig. Du Souhait. Poés. lim.: Timothée de Chillac; Alcanon; Matel aisné; Du Mas, chanoine; Du Mas, avocat; Matel cadet; Du Puy. Le priv. pour les Œuvres du Sr du Souhait est du 16 février 1599.
- Id. id. Reveues, corrigées et augmentées de nouveau par l'Autheur. Dernière édition. Lyon, Thibaud Ancelin, 1605. In-12 de 6 ff. et 84 ff. chiff. (N).
- Id. id. Lyon, Barthelemy Ancelin, 1610. Petit in-12 de 6 ff. et 84 ff. chiff. (A).
- B) Les Amours de Palemon, suitte de Poliphile et Mellonimphe, par le sieur Du Souhait. Lyon, Thibaud Ancelin, 1599. In-12 de 69 ff. chiff. et 3 ff. dont 2 bl. Priv. du 9 juillet 1599.
  - E. d.: A Catherine, princesse de Lorraine.
    - Id. Paris, Gilles Robinot, 1600. In-12.
    - Id. Lyon, Thibaud Ancelin, 1602. In-12 de 69 ff. et 1 ff. (N).
    - Id. id. 1605. In-12 de 69 ff. et 1 ff. (A).
- IX. Les Pourtraicts des chastes dames. Par le sieur Du Souhait. Dédyez à très vertueuse et chaste Damoiselle, Madamoiselle de Clapisson. Lyon, par les héritiers de Benoist Rigaud, M.DC (1600). In-12 de 6 ff. et 156 p. chiff. (N).
- E. d.: A madamoiselle de Clapisson, sig. Du Souhait. Ce sont les portraits de la Royne Blanche, de la princesse de Conty, de madame de Montpensier, de la comtesse d'Auvergne, de madame de Mayenne, de madame de Joyeuse, etc., etc.
- X. Les Amours de Glorian et d'Ismène. Par le sieur Du Souhait. Paris, Veufve Nicolas de Louvain, 1600. Petit in-12 de 6 ff. et 95 ff. chiff. (A).
  - E. d.: A Anne d'Aubierre, baron et seigneur de Clervaux, sig. Du Souhait.
- XI. L'Académie des vertueux. A Monseigneur, monseigneur Philippes des Portes, Abbé de Tiron. Par le Sieur du Souhait. Paris, Anthoine du Brueil, M.DC (1600). Petit in-12 de 2 ff., et 63 ff. chiff. (A). Priv. du 16 Février 1599.
  - E. d.: A Philippes Desportes, sig. Du Souhait. Au verso du titre, cette épigramme :

Les Muses batissoient de leurs artistes mains Leurs maisons chez les Grecs, et puis chez les Romains. Après chez les François, les rendirent plus fortes Mais les Grecs, les Romains, ny les François aussi Ne les eussent jamais asseurées ainsi Si à ces trois maisons, on n'eust trouvé Des-Portes. XII. Le bonheur des sages. A très vertueuse Dame, Madame de La Guiche. Par le sieur Du Souhait. Lyon, Jean Pillehotte, 1600. In-12 de 91 p. et 2 ff. bl. (Baudrier). Le titre est précédé du faux titre suivant : Le Bonheur des Sages et le Malheur des Curieux.

E. d.: A madame de La Guiche, sig. Du Souhait.

Le Malheur des Curieux. Lyon, Jean Pillehotte, 1600. In-42 de 81 p.

E. d.: A Monsieur Chalom, official de l'Archevesque de Lyon, sig. Tout n'arrive à souhait.

XIII. Le Bonheur de la France nay au mariage du Roy, par le sieur Du Souhait. Paris, Jacques Rezé, 1600. In-8 de 16 p. (N).

XIV. Discours sur l'attentat à la personne du Roy, par Nicole Mignon; dédié à Sa Majesté, par le sieur Du Souhait. Paris, Anthoine du Brueil et G. Robinot, 1600. In-8 de 15 p. chiff. (N).

Id. Jouxte la copie imprimée à Paris par A. du Brueil et G. Robinot, 1600. In-8 de 16 p. n. chiff. (N).

XV. Marqueteries et œuvres diverses. Par le sieur Du Souhait, Secretaire ordinaire de son Altesse de Lorraine. Paris, Jean Houzé, 1601. Petit in-12 de 59 ff. chiff. et 1 ff. (A).

E. d.: A mesdemoiselles Henriette et Catherine de Rohan, sig. Du Souhait.

XVI. Les proprietez d'amour et les propretez des amans. Contenant une Hystoire véritable des Amours de Filine, et de Polymante. Par le sieur Du Souhait, Secretaire ordinaire de S. A. de Lorraine. Paris, Jean Houzé, 4601. Petit in-12 de 73 ff. chiff. (A).

E. d.: A MM. François et Jehan de Bassompieres, seigneurs de Bassompieres et de Removille, sig. Du Souhait.

XVII. Le Pacifique, ou l'Anti-soldat françois (par Du Souhait). S. l., 1604. In-12 de 11 p. chiff. et 156 p. (N).

Id. S. l., 1604. In-12 de 168 p.

Id. S. I., 1604. In-12 de 139 p.

XVIII. Les chastes destinées de Cloris, ou Roman des histoires de ce temps, par le sieur Du Souhait. Paris, François Huby, 1609. Petit in-12 de 4 ff. et 158 ff.

Ep. déc. : A M. de Bassompierre.

XIX. La vérité de l'Eglise, où est représentée son excellence et antiquité. Par le sieur Du Souhait. Paris, François Huby, M.DC.IX (1609). In-12 de 2 ff. et 60 ff. chiff. A la suite: Le Paradis des Solitaires ou est représenté le contentement de la solitude, et le mespris des vanitez. Par le sieur Du Souhait. Id., id., M.DC.IX (1609), 2 ff., ff. 61 à 145 et 1 ff. (N). (Priv. du 18 novembre 1608).

E. d.: de La Vérité de l'Eglise, à Louis de Lorraine, archevêque de Reims, et du Paradis des Solitaires, à Henry de Gondy, évesque de Paris, sig. Du Souhait.

XX. Histoires comiques ou entretiens facétieux. A Troyes et se vendent à Paris, chez Toussainct du Bray, 1612. Petit in-12.

XXI. Le Romant d'Anacrine, où sont représentez plusieurs Combats, Histoires véritables et Amoureuses. De l'invention d'un des plus beaux esprits de ce temps. Seconde édition reveuë et augmentée. Paris, Toussaincts du Bray, D.DC.XIII (sic 1613) In 12 de 549 p. chiff. (A, 15432 B. L.).

Nous n'avons pas rencontré la première édition qui a paru en 1612. Le priv. du 16 octobre 1611 est donné à Toussaincts du Bray pour deux petits livres: Le Romant d'Anacrine, et l'autre, Histoires comiques ou entretiens facétieux, sans nom d'auteur. — E. d.: A Mgr de Marcheville, n. s. A la suite un avis Au Lecteur.

XXII. L'Iliade d'Homerc prince des Poëtes Grecs, avec la suite d'icelle. Ensemble le Ravissement d'Helene, sugject de l'histoire de Troie. Le tout de la traduction et Invention du Sieur Du Souhait, 1617. Paris, Nicolas Buon, In-8 de 16 ff. y compr. le titre gravé, 1248 p. chiff. et 15 ff. n. chiff. (N). (Priv. du 14 mars 1614, pour l'Iliade, l'Odyssée, etc.).

E. d.: A Louys de Guyse, comte de Boulay et d'Apremont, etc., sig. Du Souhait. — Cette trad. est en prose.

- Id. id. Paris, Gasse, 1627. In-8 (A).
- Id. Paris, chez Nicolas Gasse, 1634. In-8.
- Id. id. id. 1640. In-8.
- Id. id. id. 1674. 2 vol. in-8.

Il faut compléter cette liste avec deux pamphlets de Du Souhait cités par le P. Lelong:

XXIII. Le vray Prince. Lyon, 1599. In-12.

XXIV. La vraye Noblesse id., 1599. In-12.

Nous ne mentionnons icique pour mémoire quelques traités religieux ou moraux du sieur Du Souhait :

L'exercice de la fidelle veufve ; Le sacrifice larmoiant du parfaict héritier ; La prudence de l'espoux adveilly ; L'Heureuse alliance : Le glorieux Contentement des âmes (priv. du 16 février 1599).

Du Souhait a mis quelques pièces laudatives en tête des ouvrages de ses amis : Les œuvres de Timothée de Chillac, 1599 ; Les premières œuvres de P. de Deimier, 1600.

Pour les poésies de Du Souhait insérées dans les florilèges, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>o</sup> siècle.

Les recueils libres et satiriques publiés de 4600 à 1626 renferment 12 pièces de Du Souhait :

| LABYR. RECR., II LIVR., 1602.            | Chanson (p. 404).                               | Allez jaloux    Ce n'est pour vous (n. s.).                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Id.                                      | Chœur (p. 117).                                 | Celuy-là fait trop follement (n. s.).                                        |
| Id.                                      | Chanson (p. 102).                               | Durant le printemps de mon age (n. s.).                                      |
| Id.                                      | Id. de la chasse (p. 106).                      | Esprits quittes l'amour (n. s.).                                             |
| Id.                                      | Chœur (p. 410).                                 | Jamais un homme vertueux (n. s.).                                            |
| Id.                                      | Id. (p. 115).                                   | La vertu est desirable (n. s.).                                              |
| LABYR. AMOUR, 1611.                      | Sonnet (p. 304).                                | Mes vers, enfans d'humeur, humeur de mon esprit (n. s.).                     |
| LABYR. AMOUR, 1611. SATYRES BAST., 1615. | Ballet des joueurs de paume (p. 305 et ff. 68). | Nous sommes six chasseurs (ou six joueurs) portant balle et raquette (n. s). |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618.             | T3 * / /                                        | D. 4'4                                                                       |
| LABYR. RECR., II LIV., 1602.             | Epigramme (p. 107).                             | Petit galland, tu fais le grand (n. s.).                                     |
| Id.                                      | Chanson (p. 105).                               | Quand on voudroit, Madame (n. s.).                                           |
| Id.                                      | Chœur (p. 108).                                 | Que l'Amour a de force (n. s.).                                              |
| Id.                                      | Quatrain (p. 407).                              | Si j'estois encor pucelle (n. s.).                                           |

## F. C.

Nous n'avons pu découvrir le nom de l'écrivain qui n'a donné que ses initiales F. C., initiales qui figurent au bas du quatrain liminaire et de l'épigramme finale de la plaquette suivante dont il doit être l'auteur :

Semonce à une damoiselle des champs pour venir passer la Foire et les jours gras à Paris. Incerto authore. A Paris, 1603. Avec permission. In-8 de 14 p. (Cabinet de M. Pierre Louys et B. N.).

Autre édition: Id. A Paris, 1609. In-8 de 15 p. chiff. (N).

Les quatre pièces suivantes composent la Semonce, 1605 :

| CABINET SATYR., 4618. | Descrip. de la foire S. Ger- | Gentille damoiselle en beauté singulière                     |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                       | main des prez. Satyre.       | $(n. \ s.).$                                                 |
| Id.                   | Sonnet (1).                  | C'est un contentement quand les jours gras arrivent (n. s.). |
| Id.                   | Sonnet (2).                  | C'est un plaisir quand la foire commence (n. s.).            |
| Id.                   | Fantaisie (3).               | Chantez de la dévotion (n. s.).                              |

## F. D. L. G.

Nous n'avons pas découvert le nom de l'auteur qui commence par les initiales cidessus.

REC. VERS SATYR., 1617. Sonnet (ff. 55). Je m'estonne souvent qu'un pauvre misérable (sig. F. D. L. G.).

### F. G. L.

Nous regrettons de ne pas connaître le personnage dont le nom commence par les initiales F. G. L.

мизе гол., и ли., 1603. Resp. (à la pièce Une dame Il faut que je vous die aussi (sig. F. G. L.). sans un mary) (р. 88) (4).

## FONTAINE (Charles).

Pour la bio bibliographie de Charles Fontaine, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

SATYRES BAST., 1615. A Jeanne (huitain, ff. 104). Jeanne au beau mois de May lavoit (n. s.).

<sup>(1)</sup> Cette pièce manque dans l'éd. du Cabinet satyr., 1619. Elle a pour titre dans la Semonce, 1605 : Sonnet sur les effetz des jours gras. L'Estoile l'a reproduite dans les Recueils divers bigarrès du grave et du facétieux..., non d'après le texte de 1605, mais d'après un texte qui se retrouve dans le Cabinet satyr., 1618.

<sup>(2)</sup> Manque dans le Cabinet satyr., 1619. Elle a pour titre dans la Semonce, 1605 : Sonnet sur les effetz de la foire de S. Germain. Repr. par l'Estoile avec le texte du Cabinet satyr., 1618, où elle a pour titre : Les merveilleux effects que la foire S. Germain produict.

<sup>(3)</sup> Manque dans le Cabinet satyr., 1619; elle a pour titre dans la Semonce, 1605 : Ode.

<sup>(4)</sup> La pièce Une dame sans un mary doit être également de F. G. L.

# FONTENY (Jacques de).

Les divers ouvrages de Fonteny nous apprennent peu de chose sur sa vie ; dans un poème à M. Thévenet (*Première partie des Esbats poétiques*, 1587) il parle de la faiblesse de sa santé, de sa vocation, de ses études au Collège de Navarre:

et, dans un quatrain qui le termine, il nous fixe à peu près sur son âge :

Si je suis petit d'ans, l'oyseau qui est petit Est plus suave au goust qu'un plus grand, et plus tendre.

Si on en croit L'Estoile qui l'appelle Fonteni le boiteux, il était meilleur céramiste que poëte (1). Le chroniqueur qui le connaissait depuis sa plus tendre enfance ne le mentionne qu'en 1607:

Janvier 1607. « Le vendredi 5, Fonteni m'a donné des anagrammes de sa façon qu'il a fait imprimer pour la reine Marguerite où entre autres il y en a ung tout à la fin qui est sublin et rencontré de mesme, tiré ainsi qu'il dit de la sainte Escriture, fort convenable à la qualité, vie et profession de la dite dame dans le nom de laquelle qui est Marguerite de Valois se trouve : Salve, Virgo, mater Dei. Il y en a encore un autre de mesme qu'il y a mis qui suit cestui-ci, de pareille estoffe et grace : lesquels deux il semble avoir réservés pour la bonne bouche à fin que d'une tant belle conclusion et si à propos on jugeast tout le reste qui ne vault pas mieux. Le dit Fonteni m'a donné pour mes estrennes un plat de marrons de sa façon dans ung petit plat de faïence, si bien faits qu'il n'y a celui qui ne les prenne pour vrais marrons tant ils sont bien contrefaits près du naturel. Se rencontrant plus heureux en cest ouvrage qu'en celuy des anagrammes.

- » Mardi 20 février 1607. Fonteni le boiteux m'a donné ce jour, ung plat artificiel de sa façon, des poires cuittes au four qui est bien la chose la mieux faite et la plus approchant du naturel qui se puisse voir. Il m'a donné aussi son énigme de la cloche.
- » Mardi 28 août 1607. Fonteni dit le boiteux m'a donné une sienne fadèze poétique qu'il a fait imprimer par David Leclerc qu'il appelle *L'Homme de bien* (dont le dit Fonteni ne tient tache) (2) laquelle il dédie à M. Le Procureur général, duquel il a affaire. »

Fonteny qui faisait partie comme poète de la Confrérie de la Passion était un ami d'Isaac Du Ryer, ils ont échangé les deux sonnets suivants qui ont paru dans le Temps perdu de 1609 (de Du Ryer):

### POUR MONSIEUR DE FONTENY.

D. Je te l'avois bien dit, Muse, trop téméraire, Qu'un silence seroit ton loyer mérité : Qu'une autre fois cela te convie à te taire, Et retienne la bride à ta témérité.

<sup>(4)</sup> M. Ed. Fournier pense, comme M. de Montaiglon, que la grande F placée sous une assiette de fruits émaillée faisant partie de la collection des faïences du Musée du Louvre pourrait bien être l'initiale de notre Fonteny.

<sup>(2)</sup> On remarquera que les Bravacheries du capitaine Spavente... de Jacques de Fonteny sont également imprimées en 1608 par D. Leclerc. — Nous n'avons pas rencontré la fadèze. L'Homme de bien.

- M. Non, non, l'homme sçavant est tousjours debonnaire, Et jamais n'est par luy l'Escholier rejetté, Daignant bien quelquefois pour l'induire à mieux faire Repartir au Sonnet qui luy est présenté.
- D. Mais luy monstrant encor de nostre poësie Ne me dira-t-il point que je suis un Marsie, Qui comme le premier devrois estre puny?
- M. Marsie au Dieu Phoebus esgal se vouloit rendre,
   Et nous tout au contraire attaquant Fonteny,
   N'est pour autre subject sinon que pour apprendre.

### RESPONCE DU DIT SIEUR FONTENY.

Combien que maints procés, ò Muse, te detienne, Si faut-il rechercher le temps pour t'acquitter Des Sonnets que Du Ryer t'a daigné présenter; Fais-luy prompte response, et rien ne te retienne.

Comment couvriras-tu ceste paresse tienne? Si tu dis qu'il falloit mes Juges visiter, Ceste excuse ne vaut, tu devois tout quitter Pour rendre une faveur qui secondast la sienne:

Mais si du Ryer te dit que pour la seconder, Ta plume ne devoit si longuement tarder, Que cela sur le champ alors se devoit faire,

Réplique que ton vers estant bas, foible et mol, Tu as bien mieux aimé par prudence te taire Que chanter, téméraire, auprès d'un rossignol.

On ignore la date de la mort de Fonteny, mais elle semble postérieure à 1648.

Bibliographie. — I. Le Beau pasteur, pastorelle, 1587. Nous n'avons pas rencontré l'édition originale de cette pièce qui a été réimprimée dans :

Le Bocage d'amour. Contenant deux pastorelles. L'une du Beau pasteur (sans distinction de scènes, de Jacques de Fonteny) l'autre de la Chaste bergère (5 actes et prol. en vers, s. n. d'auteur, par S. G. de La Roque). Paris, Jean Corrozet (ou François Julliot), 1615. In-12 de 56 p. chiff. pour le Beau pasteur et l'Eglogue marine; 62 p. chiff. pour la Chaste bergère avec titre particulier. Poés. lim. du Beau Pasteur: Hercules Faétain; P. Thevenet; I. Rougier.

Id. id. Paris, Jean Corrozet, 1624. In-12 de 142 p. chiff. ( $\Lambda$ ).

- II. La première partie des esbats poétiques de Jacques de Fonteny. Contenant une Pastorelle du beau Pasteur, Eclogues, Amours, Sonets spirituels, et autres Poësies. S. n. de lieu (Paris), chez Guillaume Linocier, au mont S. Hilaire... 1587. In-12 de 60 ff. chiff. (N).
  - E. d.: A Madame Isabeau Babou, dame de Sourdy, sig. I. de Fonteny. Poés. lim.: Hercules

Faêtain; P. Thevenet; I. Rougier; Ch. Loppé; N. Montgrenier; lat.: Jean Dorat; F. Morel, professeur royal; Honoré Fascitelle; Ch. Loppé; Mansirmius; Natalis Le Teneur.

La seconde Neufvaine des Amours de Deiphile est dédiée à M. de l'Estoille et est suivie d'un quatrain de Florimond du Vouge.

- III. Personne. Par I. de F. Parisien. Paris, Pierre Hury, 1587. In 12 de 6 ff. (N).
- Ce poème est précédé d'un sonnet adressé à M. de l'Estoille : L'éloquent Passerat divinement subtil. Poés. lim. : N. Montgrenier ; latines : N. L. T. (Natalis Le Teneur).
  - IV. La Mouche, estrènes, par J. de Fonteny. Parisien. Paris, P. Hury, 1588. In-12 de 12 ff. (N).
- V. Les Trophées du seigneur Alphonse Dorlane, chevalier de l'ordre du Roy, Gentilhomme de sa Chambre, et Capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, colonel général des Corses, et gouverneur de Ponsainct Esperit. Par Jacq. de Fonteny. Par. Paris, Didier Millot, 1588. In-12 de 7 p. chiff. (N).

Poés. lim. : I. Paul Dedons, Proven. — Ces Trophées se composent de huit sonnets.

- VI. Pleurs et lamentations (en vers) sur le trespas de non moins vertueux que noble personnage, Messire François de Roncerolles, seigneur de Mainneville, Gouverneur de Soissons, Chevalier de l'Ordre, Baillif du Palais, et ordonné par la saincte Union, pour commander en l'isle de France. Ensemble les Epitaphes latins et François et les anagrammes dudit Sieur. A Monseigneur, Monseigneur Louys de Breszé, Evesque de Meaux. Par Jacques de Fonteny, parisien. A Paris, Denis Binet, 1589. In-4 de 15 p. chiff. (N).
- VII. Estrennes de L'asne. Par I. de Fonteny. Parisien. A Paris, par Denis Binet, près la porte Sainct Marceau à l'image saincte Barbe, M.D.XC (1590). In 8 de 7 ff. et 1 bl. (M).

Sonnet de Denis Binet. — A la fin, huictain sig. I. D. F. P. (Jacques de Fonteny, parisien). — Réimprimé au XIXº siècle à Arras, pour René Muffat, libr. à Paris (1860).

- VIII. La Galathée divinement délivrée. Pastorale (1587 ou vers 1596). In-12 de 36 ff. chiff. (A). Au ff. 27: Les ressentiments amoureux du sieur de Fonteny pour sa Céleste (chansons, stances et sonnets). La date de 1587 est donnée d'après la Bibl. du théâtre fr. du duc de La Vallière (l'exemplaire de la Bibl. de l'Arsenal étant sans titre) mais M. Marsan lui assigne 1596.
- IX. Epitaphes et regrets funèbres sur la mort de vertueux et noble homme Charles de Villemontée, seigneur de Montaguillon, Villenoxe, Loüan et Arbost, conseiller et procureur du Roy au Chastelet, Prevosté et Vicomté de Paris. Par J. de F., s. l., 1599. In-8 de 15 p. chiff. (N).
- X. Cleophon. Tragédie. Conforme et semblable à celles que la France a veues durant les Guerres Civilles. Par I. D. F. Paris, François Jacquin, 1600. In-8 de 2 ff., 46 p. chiff. et 1 ff. (N). E. d.: A François Miron, seigneur du Tremblay, Lignières, etc., lieutenant civil, sig. I. D. F.
- XI. Les Estrennes de peu, par Jac. de Fonteny. A Paris, chez François Jacquin, 1602. Petit in-8 de 8 p. (Cat. Crozet).
- XII. Funèbres inscriptions latines et françoises. A l'éternelle mémoire de feu Messire Jean Bouirneau, escuyer de la ville de Marseille, par Jacques de Fonteny. Paris, 1603. Petit in-8 (Troyes).
- XIII. Anagrammes et sonnetz dédiez à la Serenissime royne Marguerite. Par Jacques de Fonteny, 1606. In-4 de 7 p. chiff. (?).

L'expl. de la Bibl. nat. est sur vélin. mais est-il complet ?

XIV. L'Homme de bien (en vers). Paris, D. Le Clerc, 1607 (cité par L'Estoile, 28 août 1607). Ce doit être la même pièce que le nº XIX.

XV. Les bravacheries du capitaine Spavente, divisées en plusieurs discours en forme de Dialogue. De François Andreini de Pistoie Comedien de la Compagnie des jaloux. Traduictes par I. D. F. P. (Jacques de Fonteny, parisien). Paris, Le Clerc, 1608. Petit in-12 de 6 ff. dont 1 bl. et 62 ff. chiff. (A).

E. d. : A Charles d'Angenes, vidame du Mans, marquis de Pisani, et sig. I. de Fonteny. — Le titre en français est précédé de sa trad. en italien.

C'est probablement cet ouvrage qui a été réimprimé sous le titre :

Le Capitan (en six discours, en prose), par un commédien de la trouppe jalouse (François Andreini, trad. de l'italien par Jacques de Fonteny). Paris, Anthoine Robinot, 1638. In-8 de 4 ff. et 96 p., fig.

XVI. Anagrammes françois et latins de très illustre et très vertueux messire Martin Rusé (de Tours), sieur de Beaulieu, Champeau, etc., grand maistre, superintendant général des mines et minières de France... par Jacques de Fonteny. Paris, David Leclerc, 1609. In-4 (Cat. Taschereau).

XVII. Les anagrammes latins et françois, tirez de l'illustre nom de Monseigneur, Messire Nicolas de Verdun, Chevalier, Conseiller du Roy en son Conseil d'Estat et privé, premier président en sa Cour de Parlement à Paris. Par I. de Fonteny. Paris, Jacques Bessin, M.DC.XI (1611). In-12 de 8 p. chiff. (N).

XVIII. A) Les Antiquitez, fondations et singularitez des villes, chasteaux, etc., du royaume de France. Par Jacques de Fonteny. Paris, 1611. In-12 (Le P. Lelong).

B) Les Antiquitez. Fondations et singularitez des plus célèbres villes, chasteaux, places remarquables, églises, forts, forteresses du royaume de France, avec les choses plus mémorables advenues en iceluy. Revues, corrigées et augmentées de nouveau... Par J. D. F. P. (Jacques de Fonteny, Parisien). Paris, Jacques Bessin, 1614. In-16 (N).

XIX. Sommaire discours des vies et mœurs des Roynes de France depuis Argotte, femme de Pharamond, jusques à la Très auguste Marie de Médicis, 7 du nom, femme d'Henry le Grand, Royne Regente, et mère de Louis XIII, Roy de France et de Navarre, à présent regnant. Placard in-folio avec ép. dédic. à la Royne sig. Jacques de Fonteny, parisien. — A la fin: A Paris, chez Nicolas de Mathonière, rue Mont-Orguëil, à la Corne de Daim, 1613. Avec priv. du Roy. (N., Ms. fr. 29834 fm.).

XX. Paraphrase poétique de l'homme de bien, imitée du poëme latin de Ulrich de Hutten, poëte aleman (par J. de Fonteny). S. l., 1614. Petit in 8 de 16 p., grav. sur le titre (voir XIV).

XXI. L'Œuf de Pasques ou pasqual (en vers). A Monsieur le lieutenant civil (Henri de Mesmes) par Jacques de Fonteny. Paris, Veuve Hubert Velut et Paul Mansan, M.DC.XVI (1616). In-8 de 13 p. chiff. n. comp. le titre.

Cette pièce, qui est précédée d'un sonnet, a été réimprimée dans les Variétés historiques et littéraires d'Ed. Fournier. T. V.

XXII. Rencontre des choses plus remarquables en histoire, advenues en France, en pareil mois et jour que l'heureuse naissance du très chrétien roi de France et de Navarre Louis XIII; avec ses anagrammes (27 septembre). Paris, par B. Hameau (s. d., 1618). In-8.

Les anagrammes sont signées : J. de Fonteny.

XXIII. Sommaire discours de tous les chanceliers et gardes des sceaux de France, depuis le règne de Mérovée jusques au règne de Louis XIV. Par J. de Fonteny. Paris, J. Honervogt, 1645. In folio plano (N).

XXIV. A la Reyne. Paris, J. Honervogt. 1648. In-folio plano (N).

Lettre de J. de Fonteny, suivie d'un discours des vies et mœurs des Reines de France.

Fonteny a mis quelques vers en tête des ouvrages suivants :

Les premiers exercices de J. de Vitel, 1588 ; La dernière semaine (poème) de M. Quillian, sieur de la Tousche, 1596.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 ne contiennent qu'une pièce de J. de Fonteny :

CABINET SATYR., 1618. Enigme. Une cloche (sonnet) (1). On ouvre et rompt ma mère alors que je suis faite (n. s.).

A consulter: Ed. Fournier. Variétés hist. et litt., T. V. — L'Estoile: Mémoires-journaux. T. VIII (éd. Brunet). — Marsan (J.): La pastorale dramatique en France, 1905.

# FORCADEL (Estienne).

Pour la bio-bibliographie de ce poète, voir la Bibliographie des recueils collectifs du XVI<sup>o</sup> siècle.

REC. VERS SATYR., 4617. Epigr. à Ysabeau (ff. 463) Avecques je ne sçay quel fard (n. s.).
(2).

### FORNIER (Henri).

Henri Fornier ou Fournier, sieur du Clos, jurisconsulte, né à Orléans en 1563, était le second fils de Guillaume Fornier, conseiller au baillage et siège présidial d'Orléans, et docteur-régent de l'Université de cette ville, ami de L'Hospital et de Pasquier. Avocat au Parlement de Paris, Henri à la mort de son père en 1584 lui succéda dans sa charge de conseiller au Présidial d'Orléans. Ecrivain modeste autant qu'exact et judicieux il était avare de mots et riche de pensées (3), mais ainsi que son frère Raoul il aimait la poésie. Les biographes le représentent magistrat laborieux, ami de la retraite, partagé entre ses fonctions et l'étude assidue du droit coutumier; ils ont ignoré qu'il avait mis les initiales de son nom en tête d'un recueil érotique dont il s'était fait le collecteur : Le Labyrinthe d'amour ou suite des Muses folastres recerchée (sic) des plus beaux esprits de ce temps par H. F. S. D. C. (Henri Fornier, sieur du Clos), Rouen, Claude Le Villain, 1610, avec cette circonstance aggravante qu'il y faisait figurer les poésies de son aîné,

<sup>(1).</sup> Cette pièce n'a pas été reproduite dans le Cabinet satyrique, 1619.

<sup>(2)</sup> Cette épigramme de Forcadel est à ajouter au dépouillement que nous avons donné p. 36 du Rec. des plus excellens vers satyriques, 1617. Elle avait été insérée au XVIe siècle dans un autre recueil collectif : Récréation et passe-temps des tristes, 1573 et 1595.

<sup>(3)</sup> Henri Chenal. Etude sur le présidial d'Orléans, 1908.

déjà publiées dans la Muse folastre, accompagnées de nouvelles pièces et des siennes propres, complétées par des vers de ballet de Jean Auvray, l'auteur du futur Banquet des Muses, etc. Reconnaîtrait-on l'austère protestant, le juge respecté, dans le signataire de la burlesque épître dédicatoire « à Madamoiselle B. F., dame de L. C. (1). » En dehors du Labyrinthe d'amour qu'il publia à quarante-sept ans, à l'àge où les passions s'éteignent, il n'a donné qu'un recueil de jurisprudence et ne s'est pas, à l'exemple de son frère, transformé en théologien pour expier ses légèretés passées.

Henri Fornier a dû faire partie de la première académie orléanaise qui se réunissait encore en 1599 chez Nicolas Guyet, et une année seulement de la seconde créée en 1615 sur l'initiative du chanoine de Heere, car il mourut en 1617.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 7 pièces de Henri Fornier :

| LABYR. AMOUR, I LIV., 1610. | Sonnet (p. 58).                        | Durant ce long séjour d'une fascheuse absence (sig. H. F.). |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Id.                         | Dizain (p. 43). (2)                    | Fabian le fit et refit (sig. H. F.).                        |
| Id.                         | D'une femme à son amy, sonnet (p. 22). | Je vous prie mon amy, ne poussez pas si fort (sig. H. F.).  |
| Id.                         | Sonnet (p. 72).                        | Ma gente N que ta langue affetée (sig. H. [F.).             |
| Id.                         | Sonnet (p. 20).                        | Mentir à tous propos et d'un brave langage (sig. H. F.).    |
| Id.                         | Le Printemps amoureux (st., p. 63).    | Puis qu'en ce printemps nouveau (sig. H. F.).               |
| Id.                         | Huitain (p. 39) (3).                   | Une femme se conseilloit (sig. H. F.).                      |

A consulter : Dupin : Bibliothèque choisie des livres de droit. — Biogr. générale de Didot. — Chenal (Henri) : Etude sur le Présidial d'Orléans, 1908.

# FORNIER (Raoul).

La bibliographie ménage d'amusantes surprises, et le nom de Raoul Fornier ou Fournier, sieur du Rondeau (4), inscrit en tête de cette notice en est une. Si jamais homme eut belle tenue en sa vie c'est incontestablement Raoul Fornier, né le 14 septembre 1562. Fils d'un savant jurisconsulte Guillaume Fornier, rival de Cujas, élevé dans la religion protestante (?), il fut élu docteur-régent en l'Université d'Orléans (5) le 25 décembre 1588 après une lutte soutenue contre Guillaume Chartier. Raoul Fornier l'emporta sur son rival auquel d'ailleurs l'Université d'Orléans rendit pleine justice en lui accordant la moitié du traitement de son compétiteur.

<sup>(1)</sup> On la trouve p. 9.

<sup>(2)</sup> Dans les Satyres Regnier (S.), 1616, et dans le Cabinet satyrique, 1618 : Un galland le fit et refit.

<sup>(3)</sup> Cette pièce sig. H. F. dans 1610 et 1611 est sig. R. F. dans l'éd. de 1615.
(4) Nous nous sommes arrêté à l'orthographe Fornier parce que nous avons rencontré à la Bibl. Nat. deux pièces (P. O.) signées ainsi par lui et son frère Henri, quoique Raoul ait signé Fournier un sonnet sur les Métamorphoses d'Ovide, traduites par Raimond et Ch. de Massac père et fils. Paris, 1603, in-8.

<sup>(5)</sup> La renommée de l'Université d'Orléans était européenne : on y venait d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, etc., elle avait des étudiants de toutes les provinces de France : Calvin, Florent Chrestien, etc..

Raoul Fornier aimait les belles-lettres et l'éloquence et particulièrement sa langue maternelle; il a été un des premiers, à la suite de son père, à faire son cours en français malgré l'improbation des Universités de Paris et de Bourges, aussi fit-il partie des membres de la petite académie qui se forma à Orléans (1) vers 1589 et dont il nous est resté plusieurs dissertations (quatre de Fornier publiées en 1619) (2). Cette petite académie, la plus ancienne de France, comptait sept notables orléanais qui taquinaient presque tous la Muse; elle se réunissait au logis de Nicolas Guyet (3), de la famille de l'érudit François Guyet, nous en avons la preuvè dans ce sonnet de François Berthrand (4):

A NICOLAS GUYET SUR SA SOCIÉTÉ.

SONNET.

Si je fais de l'estat de ta Société, Je prise encore plus les douceurs de ta Muse, Muse, si mon Genie en cela ne m'abuse, Qui promet à son Maistre une immortalité.

Le monde sans l'amour n'auroit tant résisté Aux altérations dont la terre est confuse, L'Amour est comme l'âme en ce grand corps infuse, Amour qui de ce monde embellit la beauté.

Amour ce ray divin de la divine flame A touz sept vous inspire ung esprit et une âme, Pareilz de volunté, veufz de dissention :

Et si le Ciel superbe entretient sa Pléiade, La Terre a sept flambeaux desquels la moindre œillade, N'est moindre de vertu, non plus que d'action.

Elle comprenait vraisemblablement en dehors de Guyet, Raoul Fornier et son frère Henri. Paul de L'Ecluse, l'avocat Claude Brissart, et peut-être Jérôme Luillier, docteur-régent de l'Université d'Orléans (5).

(2) Discours académiques de l'origine de l'ûme. Paris, 1619, in-12.

(4) Les premières idées d'amour de François Berthrand d'Orléans. A Madame d'Entragues. Orléans, Fabian Hotot, 1599, in-8 de trois parties avec titres particuliers pour Les Eglogues et les Meslanges.

<sup>(1)</sup> Sur l'Académie d'Orléans de 1589, voir : Les Archives de l'Académie d'Orléans par J. Loiseleur qui cite les travaux antérieurs. Les détails que nous donnons plus loin sont inédits.

<sup>(3)</sup> Nicolas Guyet était de la famille de François Guyet, il avait épousé Marie Bouchard, fille de Jean Bouchard, sieur des Moriers, avocat à Angers, propriétaire du greffe de l'élection d'Angers et de celui des traites et impositions foraines d'Anjou, et de Jouachine Le Peletier.

<sup>(5)</sup> Ce Jérôme ou Hiérosme Luillier qui se maria le 13 février 1584 étant docteur-régent et qui mourut en 1631 est-il le même que Hiérosme Luillier, procureur général à la Chambre des Comptes, l'ami de Théophile de Viau, auquel Tallemant des Réaux a consacré une historiette (T. IV, p. 191, de l'éd. Paulin Paris)? Nous inclinons à le croire. Dans l'affirmative, ce serait Jacques Vallée I Des Barreaux, contrôleur et intendant général des Finances sous Henri IV qui, ayant connu le docteur-régent à Orléans, alors qu'il y était intendant des finances. l'aurait amené et protégé à Paris. On sait que son fils, le président des Barreaux, fut l'intime du Procureur général à la Chambre des Comptes et que son petit-fils, le célèbre libertin, a été le compagnon de débauche de François Luillier, fils naturel de Hiérosme Luillier, et le seul des enfants de ce dernier qui lui survécut. François Luillier est le père d'Emmanuel Luillier, dit Chapelle.

On a beau obtenir le titre de docteur-régent à vingt-six ans et se marier à trente-deux ans (1594), on n'en est pas moins homme et, par conséquent, capable de payer quelque tribut aux faiblesses de la nature humaine. Et ce tribut, si on en juge par les poésies de Fornier, fut assez large. La mentalité amoureuse de Fornier ne s'éloignait pas sensiblement de celle des libertins du XVII<sup>o</sup> siècle dont le type le plus achevé, après Théophile de Viau, a été un autre orléanais : Vallée des Barreaux (1). Existait-il des circonstances atténuantes ? C'est possible si le portrait suivant des dames d'Orléans en 1599 est conforme à la réalité, ce dont nous doutons cependant jusqu'à plus ample informé :

### DES DAMES D'ORLÉANS.

Guyet tout est aux Dames odieux, La passion leur semble une feintise, Et si l'on dit que leur amour maitrise Les cœurs du monde, elles tendent aux cieux.

L'une a l'œil grave et l'autre gracieux, L'une rejette et l'autre favorise, La sage honore et la belle mesprise, Et la sotte a le cœur audacieux.

L'une a baller est toujours dédaigneuse, L'autre ne sçait que c'est d'estre amoureuse, L'une est muette, et l'autre parle à tous :

Bref qui ung peu nos Dames considère, C'est de Cahos l'antique séminaire, Et l'imparfait de ce qui est en nous (2).

Raoul Fornier participa pour quelques poésies à la première édition, en III p., de la Muse folastre où elles sont signées de ses initiales. La Muse folastre justifiait son titre, elle était même plus que folâtre! Cette publication n'avait pas été faite contre le gré de Fornier puisqu'en 1610 son frère Henri donne à Rouen un recueil de poésies érotiques qu'il présente comme une suite de la Muse folastre : le Labyrinthe d'amour. Ce recueil contient de nouvelles rimes de Raoul Fornier en dehors des propres pièces dues au collecteur, etc. Cette fois encore il serait impossible de prétendre que Raoul Fornier soit resté étranger au Labyrinthe d'amour, il avait près de quarante-huit ans! Cependant sa conversion était proche, il a justifié le proverbe : quand le diable devient vieux il se fait ermite. A partir de 1612 il ne publia plus que des ouvrages religieux dont les titres sont suggestifs: Méditations chrestiennes, De la consolation et des remèdes contre les adversités, le Philosophe chrestien, le Prédicateur.

Le Labyrinthe d'amour a-t-il été le chant du cygne de l'académie d'Orléans? Il est

<sup>(1)</sup> Le libertinage au XVII: siècle. Disciples et successeurs de Théophile de Viau. La vie et les poésies libertines inédites de Des Barreaux (1599-1673) et Saint-Pavin (1595-1670), 1911.
(2) Les premières idées d'amour de François Berthrand d'Orléans, 1599.

certain qu'elle n'existait plus en 1615. Une seconde académie s'était formée sur l'initiative du chanoine De Heere, doven de l'église Saint-Aignan d'Orléans (1), elle comprenait six membres dont: son fondateur, Raoul Fornier, Claude Petau, chanoine de Sainte-Croix, frère de l'illustre Denis Petau, et Henri Fornier, mais ce dernier devait mourir en 1617 avant l'impression des Conférences académiques (2). M. de L'Aubespine, évêque d'Orléans, assistait souvent aux séances de cette académie dans la maison du cloitre Saint-Aignan (3). Sa présence, celle de deux chanoines, laisse supposer que Raoul Fornier avait alors abandonné la religion réformée. Ce n'est là qu'une hypothèse (4) et, si elle est fausse, on doit admirer l'esprit de tolérance qui réunissait ce huguenot, un Prince de l'Eglise et deux ecclésiastiques ; esprit de tolérance assez rare à cette époque suivant les historiens, à moins que ces derniers n'aient un peu exagéré le fanatisme qui caractériserait les dernières années du XVIe siècle et les premières du XVIIe. Il importe peu que Raoul Fornier ait abjuré ou non, mais il est curieux de constater que le recueil des Conférences académiques publié en 1618 par De Heere renferme, entr'autres, une dissertation de Raoul Fornier sur la mobilité de la terre. Ce n'est pas un fait médiocrement intéressant, ainsi que l'a remarqué M. Dupuis (5), qu'une telle opinion, si longtemps considérée comme subversive, ait pu se produire librement dans une réunion à laquelle assistait un évêque et cela, en 1618, quinze ans avant l'époque où Galilée fut condamné à se rétracter.

Raoul Fornier mourut le 20 septembre 1627 entouré de l'estime et de l'affection de ses pairs, toujours suivant ses biographes. Il laissait, grâce à une sage économie, une belle fortune sanctifiée par d'abondantes charités: il contribua pour mille livres de rente à la fondation d'une maison sise à Orléans destinée à servir de retraite aux prêtres de l'Oratoire, etc.

ll va de soi que c'est nous qui, pour la première fois, faisons entrer ce jurisconsulte dans la famille des poètes érotiques français.

<sup>(1)</sup> De Heere, jeune encore, mourut en 1624.

<sup>(2)</sup> Sur cette seconde Académie orléanaise, voir : Recherches sur les sociétés scientifiques et littéraires à Orléans par M. Dupuis. T. XII, p. 68, année 1855, des Mémoires de la Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts d'Orléans. Voici le titre des conférences académiques : Conférences académiques recueillies et mises en lumière par le sieur de Heere doyen de S. Aignan, d'Orléans. Paris, Denys Langlois, 1618, in-8 de 5 ff. dont le fr. gr. et 492 p. chiff. L'épître dédic. est adressée à Raoul Fornier. Ce recueil contient 13 dissertations : huit de Raoul Fornier, trois de de Heere et deux de Claude Petau. Dans une de ses dissertations, Fornier fait l'éloge de l'ignorance et il développe cette opinion paradoxale avec charme et originalité. Dom Geron avance que J. J. Rousseau, lorsqu'il fit paraître le traité ayant pour titre : Si le rétablissement des sciences et des lettres a contribué à épurer les mœurs a dû connaître l'écrit de Fornier et il va même jusqu'à faire voir plusieurs traits de ressemblance entre ces deux apologistes de l'ignorance.

<sup>(3) «</sup> Nous estans six en nombre rencontrez heureusement tous ensemble, prismes résolution de nous assembler souvent en mon logis, et un discours s'estant meu sur la diversité des âges, je fus obligé par la Compagnie d'en faire l'ouverture de nostre Académie à la première veuë qui devoit estre le jeudy suivant, ou l'un des plus doctes et judicieux prélats de nostre France se voulut trouver, en se divertissant de ses plus sérieuses estudes, esquelles il s'occupe continuellement à la lecture des Pères pour se delecter, et esgayer son Esprit en ces Conférences académiques qu'il a depuis plusieurs fois enrichy de ses très éloquens discours remplis de profonde doctrine » (Avis au Lecteur des Conférences académiques).

<sup>(4)</sup> Pour nous Fornier s'était converti, sa dissertation sur l'Hérésie, une des huit qui lui appartiennent dans les Conférences académiques, est tout à fait catégorique à cet égard; il compare l'hérésie a un serpent qui change de peau, etc... Nous serions même assez porté à croire qu'il était né catholique, mais nous n'en avons pas plus la preuve que celle de son baptême protestant.

<sup>(5)</sup> Recherches sur les sociétés scientifiques et littéraires d'Orléans.

Le sonnet suivant placé à la suite de son traité De la consolation et des remèdes contre les adversités (1617), écrit après la mort de son frère Henri, traduit bien le changement profond qui s'était opéré dans les idées du poète de la Muse folastre et du Labyrinthe d'amour:

Au milieu des ennuis dont mon âme assaillie Recognoist la grandeur de son infirmité, Au plus fort des douleurs dont mon corps agité Soupire languissant les malheurs de la vie.

Je ressens pleinement ny mon âme guérie, Ny le cours violent de mes maux arresté Par le faible secours d'un remède emprunté De l'art de médecine ou de Philosophie.

Mais je n'ay pas plustost eslevé vers les Cieux Ma pensée, ma voix, et mes mains et mes yeux, Que le secours d'en haut qu'en mes vœux je réclame,

Favorable descoule en mon entendement, Et change au resentir d'un doux contentement Tout le mal de mon corps, tout l'ennuy de mon âme.

Bibliographie. — On a de Raoul Fornier, en dehors de ses ouvrages de jurisprudence écrits en latin :

Méditations chrestiennes (au nombre de six). Paris, 1613.

De la consolation et des remèdes contre les adversités. — Priv. du 14 avril 1617. Ce traité a eu au moins trois éditions, nous ne connaissons que la troisième :

De la consolation et des remèdes contre les adversités, IIIº édition reveuë et augmentée. Par Messire Raoul Fornier docteur ez droicts en l'université d'Orléans. Paris, Denys Langlois, 1617. In-12 de 369 p. chiff. dont le titre gravé et 2 ff. dont un bl. A la suite : Discours du péché. Troisiesme édition reveue et augmentée par Messire Raoul Fornier Docteur ez droict en l'Université d'Orléans. Paris, Denys Langlois, 1617, 96 ff. chiff.

Le premier ouvrage est dédié à Haulte et puissante Dame Jeanne de Saulx, vefve de hault et puissant Seigneur Messire René de Rochechouard, et le second à François de Cugnac, chevalier des ordres du Roy... seigneur de Dampierre et de Huisseau la Rivière.

Discours académiques de l'origine de l'âme. Paris, Denys Langlois, 1619. In-12 de 6 ff. et 344 p. A de Gazil et Joh. Al. Bernard, docteurs en théologie de la Faculté de Paris, jugent cet ouvrage « très docte et très exact ». Il résume savamment les idées de Platon, Cicéron, Tertullien, saint Augustin, saint Bernard et saint Thomas; il est en forme de dialogue. La Mettrie a prétendu que ces discours étaient empreints de matérialisme, tandis qu'ils sont graves, sévères comme le protestantisme dans lequel R. Fournier était né (??) (Roullier. Nouv. biogr. gén. de Didot, art. Raoul Fournier). — E. d.: A M. de Heere.

La Philosophie chrétienne, II liv. Paris, 1620.

Le Prédicateur. Paris, 1622.

Cento christianus Seu divina metamorphosis. Paris, Michel Soly, 1644. In-4 de 3 ff. et 23 p. chiff. (N).

Ce poème latin, publié après la mort de l'auteur, est dédié à Mathieu Molé. — Fornier possédait la langue latine à un tel degré qu'il s'est servi des vers d'Ovide pour chanter les merveilles de la religion.

La Biographie Michaud cite encore de Fornier, mais sans en indiquer la date (après 1627):

Les dernières pensées de Raoul Fornier distribuées en quinze méditations.

Pensées d'une âme sainctement affectionnée envers Dieu.

On rencontre de Raoul Fornier deux pièces dans les recueils collectifs de poésies publiés dans les dernières années du XVIe siècle et au commencement du XVIIe:

Stances au Roy pour son entrée à Orléans : Comme après l'inclémence et rigueur de l'hiver (Sec. rec. de diverses poés. des plus excellens autheurs de ce temps. Rouen Raphaël du Petit Val, 1599 (n. s.); Les Muses françoises ralliées de divers pars, 1599 (sig. R. F.). — A sa maistresse pour une fleur de soucy. Sonnet: Fleur qui portez le nom du soucy que j'endure (Muses franç. ralliées... 1599, sig. R. F.). (Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle).

Raoul Fornier a mis un sonnet en tête de : Les Métamorphoses d'Ovide, en vers françois, de R. et Ch. de Massac, 1603 (sig. Raoul Fournier).

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 contiennent 36 pièces de Raoul Fornier :

| LABYR. AMOUR, 1 LIV., 1610.                              | Sonnet (p. 19).                                     | Amour estoit armé de nuict en embuscade (sig. R. F.).               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Id.                                                      | Chanson (p. 113).                                   | Amour héraut de la beauté (sig. R. F.).                             |
| MUSE FOL., II LIV., 1603.                                | Epithalame (p. 27) (1).                             | Après avoir passé quelques jours en tristesse (sig. R. F.).         |
| LABYR. AMOUR, I LIV., 1610.                              | Sonnet (p. 73).                                     | Après que le vaisseau de ma fresle jeunesse (sig. R. F.).           |
| Id.                                                      | Différence de Bacchus et d'Amour (stances, p. 122). | Bacchus et Cupidon n'ont alliance aucune (sig. R. F.).              |
| Id.                                                      | Conférence de Bacchus et d'Amour (stances, p. 118). | Bacchus et Cupidon sont quasi d'une sorte (sig. R. F.).             |
| Id.                                                      | Sonnet (p. 55).                                     | Beaux yeux par qui je vis et par qui je sous-<br>pire (sig. R. F.). |
| Id.                                                      | Sonnet (p. 56) (2).                                 | Bouche dont le vermeil est plus beau que la rose (sig. R. F.).      |
| MUSE FOL., II LIV., 1603.                                | Complainte (p. 400) (3).                            | Comme [à] la rive méandrine (sig. R. F.).                           |
| LABYR. AMOUR, I LIV, 1610. CABINET SATYR., (N.S.), 1618. | Pour un entrelacs de cœurs (quatr. p. 106) (4).     | Contemplez ce pourtrait de mon cœur qui ne vit (sig. R. F.).        |
| LABYR. AMOUR, I LIV., 1610.                              | Sixain (p. 98) (5).                                 | Cy gist du laid tetin une charogne immonde (sig. R. F.).            |
| Id.                                                      | Rép. pour trois compris en un pasquil (p. 106).     | Dames, nous sommes trois compagnons d'aventure (sig. R. F.).        |
| Id.                                                      | Ænigme (p. 126) (6).                                | D'un bon repos, d'agréable pasture (sig. R. F.).                    |

<sup>(1)</sup> Voici le titre de cette pièce : Epithalame de Vaurenard, gentilhomme servant à l'Hospital, et damoiselle de Ricmont, son espouse.

(4) Ms. 884, ff. 252 anonyme.

(5) Epitaphia joco-seria, 1623, p. 274.

<sup>(2)</sup> Cette pièce est non sig. dans 1615.
(3) Non signée dans 1615: Complainte d'un à qui sa femme coupa le catze.

<sup>(6)</sup> Cette pièce est anonyme dans 1611 et 1615, elle est sig. par erreur R. F. dans 1610. D'après le Ms. Dupuy, 736 (cette pièce doit avoir été écrite vers 1575) : D'un si long temps d'agréable pasture.

| MUSE FOL., II LIV., 1603. ) CABINET SATYR. (N.S.), 1618.                             | Le Trou-Madame (p. 3) (1).                      | Entre tous les plaisirs qui contentent (ou soulagent) mon âme (sig. R. F.). |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| LABYR. AMOUR, I LIV., 1610.                                                          | Sonnet (p. 54) (2).                             | Fleur qui portez le nom du soucy que j'en-<br>dure (sig. R. F.).            |
| ld.                                                                                  | Le laid tetin (p. 93) (3).                      | Grand tetin bazané, vieille peau pendillante (n. *.).                       |
| Id.                                                                                  | Chanson (p. 48) (4).                            | Il n'est pas estat plus heureux (sig. R. F.).                               |
| Id.                                                                                  | Ænigme pour estrenes (p. 38) (5).               | Je vous offre un présent que je prens en dormant (n, s.).                   |
| LABYR. RECR., II LIV., 1602. LABYR. AMOUR, I LIV., 1610.                             | Resp. de la Dame (pp. 4 et 52) (6).             | La façon desidérative (n. s.).                                              |
| MUSE FOL., II LIV., 1603.  LABYR. AMOUR, I LIV., 1610.  CABINET SATYR. (N.S.), 1618. | Comp. des daemons et des femmes (pp. 38 et 76). | La femme et les daemons ont beaucoup d'alliance (sig. R. F.).               |
| LABYR. AMOUR, I LIV., 1610.                                                          | Huitain (p. 36).                                | L'autre jour en obscurité (sig. R. F.).                                     |
| Id.                                                                                  | Baiser (p. 99).                                 | Marie, je voulais l'autre jour appaiser (sig. R. F.).                       |
| Id.                                                                                  | Sonnet (p. 61) (7).                             | Marie, le corail de ta lèvre jumelle (sig. R.F.).                           |
| MUSE FOL., II LIV., 1603.                                                            | Cons. aux dames d'Orléans<br>(p. 55) (8).       | Mesdames, d'où vient ceste peur (sig. R. F.).                               |
| LABYR. AMOUR, I LIV., 1610.                                                          | Complainte (p. 5) (9).                          | Messire Pierre estonné (sig. R. F.).                                        |
| Id.                                                                                  | Sonnet (p. 59) (10).                            | Mon cœur, je meurs sans toy depuis douze journées (sig. R. F.).             |
| MUSE FOL., II LIV., 1603.  CABINET SATYR., 1618.                                     | La Puce (p. 23) (11).                           | Permettez moy ma grand amie (sig. R. F.).                                   |
| LABYR. AMOUR, 1 LIV., 1610.                                                          | Complainte (p. 10) (12).                        | Philandre ou bien tu me charmes (sig. R. F.).                               |
| Id.                                                                                  | Chanson (p. 408).                               | Pourquoy durant le doux silence (sig. R. F.).                               |
| Id.                                                                                  | Sonnet (p. 17).                                 | Puis que les choux pottez de la voute azurée (sig. R. F.).                  |
| Id.                                                                                  | Ænigme d'un puits (p. 75).                      | Quand je sens quelquefois le désir qui me presse (sig. R. F.).              |

<sup>(1)</sup> Cette pièce n'a pas été reproduite dans le Cabinet satyrique, 1619; elle sig. R. P. dans 1615.

(2) Cette pièce avait paru dans les Muses ralliées, 15.99.

(4) Voici le titre de cette pièce : Chanson d'un mary qui avoit l'esquillette nouée.

(5) Cette pièce est non signée dans 1610 et 1611 mais sig. dans 1615.

(7) Oh! Marie, le corail de ta lèvre jumelle dans le Labyr. amour, 1611.

(9) Voici le titre de cette pièce: Complainte de M° Charlet sur le trespas de son nez.
(10) Cette pièce est signée dans 1610 et 1611, elle est anonyme dans 1615.

<sup>(3)</sup> Cette pièce est suivie du sixain, sig. R. F.: Cy gist du laid tetin une charogne immonde, qui en est la suite,

<sup>(6)</sup> Cette pièce est en réponse à une autre : L'Amant : Dame de beauté positive. Elle a pour titre dans L'Amoureux passetemps déclaré en joyeuse poésie... Lyon, par Benoist Rigaud, 1582 : Autre balade à un mesme propos d'une dame à son amy : La forme desidérative (var). Elle est anonyme dans le IIe livre du Labyr. de récr., 1602, et sig. dans le IIe liv. du Labyr. d'amour, 1610. Elle n'est pas de Raoul Fornier et elle doit dater de la fin du XVe siècle.

<sup>(8)</sup> Voici le titre de cette pièce : Consolation aux dames d'Orleans quand le Roy vint bloquer le porteau pour les mottes qui sont sur la rivière. Dans le Second recueil et les Muses ralliées de 1599 Fornier avait déjà publié des Stances au Roi pour son entrée à Orléans : Comme après l'inclémence et rigueur de l'hiver (sig. R. F.).

 <sup>(11)</sup> Cette pièce a, par err., pour titre dans le Cabinet satyrique, 1618: La chasse de la puce sur la belle Uranie, stances, par le sieur Motin: Permettez-moy, belle Uranie.
 (12) Cette pièce est signée dans 1610, anonyme dans 1611, mais signée à nouveau dans 1615.

| LABYR. AMOUR, I LIV., 1610. | Chanson (p. 414) (1).     | Quand premier le feu gracieux (sig. R. F.).                              |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id.</b> , ,              | Huitain (p. 37).          | Quand un vieillard tout edenté (sig. R. F.).                             |
| Id.                         | Sonnet (p. 71).           | Quel regard enchanteur, quelle langue sor-<br>cière (sig. R. F.).        |
| Id.                         | Au beau tetin (p. 88).    | Tetin plein de beautez, comme mon cœur t'adore (sig. R. F.).             |
| Id.                         | Huitain (p. 39) (2).      | Une femme se conseilloit (sig. H. F.).                                   |
| Id.                         | Huitain (p. 39) (3).      | Un grand badin laid et fascheux (n. s.).                                 |
| Id.                         | Répl. à L. D. S. (p. 79). | Vrayment, j'avois grand tort, pardonnez-<br>moy, mes Dames (sig. R. F.). |
| Id.                         | Huitain (p. 36).          | Vrayment, j'eus tort, ô ma douce adversaire (sig. R. F.).                |

A consulter: Coustumes d'Orléans, éd. 1740, t. II, discours hist., p. 20. — Brainne, J. Debarbouiller, A. F. Lapierre: Les hommes illustres de l'Orléanais, 1852. T. II p. 76. — Bimbenet: Hist. de l'Université d'Orléans, 1853, p. 369. — Terrasson: Hist. de la Jurisprudence romaine, p. 459. — Bimbenet: Les écoliers de la nation de Picardie et de Champagne à l'Université d'Orléans.

# FRENICLE (Nicolas).

Nicolas Frenicle, né à Paris en 1600 d'une famille annoblie dès 1407, était le fils aîné de Bernard Frenicle de Bessy et de Denise le Sellier, sa seconde femme. Il se lança, après avoir fait ses humanités, dans le libertinage et fut un des joyeux compagnons qui se groupèrent autour d'Antoine Brun de Dôle, le célèbre jurisconsulte franc-comtois, dont la jeunesse n'a été rien moins qu'édifiante. On le voit figurer, en effet, avec Jean Baudoin, Pierre de Boissat, Nicolas Faret, Le Roy de Gomberville, G. Colletet, etc... parmi les poètes qui célébrèrent la mort de l'Alcinde d'Antoine Brun (4), et c'est par le dernier cité, G. Colletet, qu'il a fourni son appoint au Parnasse satyrique, appoint assez considérable pour le faire incriminer par le Parlement de Paris, en compagnie de Théophile, de Berthelot et de G. Colletet, dans l'arrêt du 11 juillet 1623 ordonnant l'arrestation des principaux auteurs du Parnasse satyrique; Frenicle y est désigné sous le nom de Frenide qui est celui mis en tête de quelques pièces de ce recueil libre. Il s'empressa de se soustraire à l'action de la justice et, grâce à de puissantes influences, l'arrêt du Parlement du 19 août suivant ordonna simplement qu'il serait plus amplement informé contre lui. C'était là un non-lieu déguisé. En 1627, après avoir jeté sa gourme, il épousa la fille de Jacques Cartais, conseiller à la Cour des Monnaies, dont il eut une fille et trois fils ; son beau-père lui transmit sa charge à l'occasion de son mariage et il fut reçu par arrêt du 28 juin de la même année.

<sup>(1)</sup> Cette pièce sig. dans 1610 et 1611 est anonyme dans 1615.

<sup>(2)</sup> Cette pièce est sig. H. F. dans 1610 et 1611 et R. F. dans 1615.
(3) Cette pièce est anonyme dans 1610 et 1611 et sig. R. F. dans 1615.

<sup>(4)</sup> Les Muses en deuil en faveur du sieur Brun, sous le nom de Cleante, pour la mort de son Alcinde. Paris, Toussainet du Bray, 1620, in-8.

Dans cette seconde partie de son existence, qui a été celle d'un excellent fonctionnaire et d'un bon chrétien, Frenicle composa des poèmes religieux et des hymnes à la Sainte Vierge! Il mourut après 1662; son nom figure dans le Mémoire de quelques gens de lettres vivant en 1662 dressé par Chapelain sur l'ordre de Colbert. Son frère cadet Bernard Frenicle, écuyer, sieur de Bessy, géomètre, a fait partie de l'Académie des Sciences.

Voici un sixain de Frenicle du Parnasse satyrique dans lequel il reproche aux ennemis de la satire d'aimer l'impiété en se refusant à entendre le blâme du vice. Théophile n'a pas invoqué cet argument devant les commissaires du Parlement!

Vous qui censurez la satyre, Bien que pour vous la faire lire On a tant de difficulté, Ne donnez-vous pas un indice, En fuyant le blasme du vice, Que vous aymez l'impiété?

Bibliographie. — Les premières œuvres poétiques du sieur Frenicle. Paris, Toussainct du Bray, 1625. In-8 de 8 ff., 160 p. chiff. et 1 ff. d'errata (A).

Poés. lim. ou dans le corps de l'ouvrage : Malleville ; Mauduit ; Habert (Ph.) ; G. Colletet ; de Villeneuve ; G. Habert ; I. Congnain ; lat. : Deslandes.

Vers du balet des balets. Paris, de l'imprimerie de Claude Hulpeau, M.DC.XXVI (1626). In-4 de 13 p. chiff. (N).

Cette plaquette renferme 3 pièces de Frenicle sig. N. F.; 5 pièces de Villeneuve sig. L. V., etc.

Le banquet d'Apolon et des Muses. Paris, Claude Morlot, 1626. In-8 de 16 p. chiff. (ex meis). 4 pièces sig. N. F. (Nicolas Frenicle); 1 de : L. M. P. (Louis Mauduit, parisien); PH. H. (Philippe Habert); de V. (Villeneuve); G. H. (Germain Habert).

La seconde partie des élégies de Frenicle. Pour la belle Isis. Paris, de l'imprimerie de Claude Hulpeau, 1627. In-8 de 4 ff. et 47 p. chiff. (A).

Poés. lim. : Godeau ; G. Colletet (2 p.) ; Deslandes ; L. M. P. (Louis Mauduit, parisien) ; I. de Villeneuve. — Suivant la préface de l'auteur, ce volume n'a été imprimé que pour ses amis et ne s'est pas vendu.

Les œuvres de N. Frenicle, conseiller du Roy, et général en sa Cour des Monnoyes. Paris, Jean de Bordeaux (ou Toussainct du Bray), 1629. ln-8 de 4 ff., 268 p. chiff., 4 ff., 172 p. chiff. et 3 ff. (N).

Poés. lim.: L. Mauduit; I. C. de Villeneuve; C. Morin; Godeau; pour les églogues: Malleville; Deslandes. — L'expl. de la Bibl. nat. contient 2 p. étrang. aux Œuvres placées après le 4e ff. n. chiff.: Poème au Roy sur ses victoires (titre de départ): Les vœux que j'avois faits que toujours la Victoire, sig. à la fin N. Frenicle, 14 p. chiff. et 1 ff.; Poème sur la grandeur des Médicis. A la Royne mère du Roy (titre de départ): Mère du plus grand Roy qui soit en l'Univers, sig. à la fin N. Frenicle, 9 p. chiff. et 1 ff. bl.

La Niobe de N. Frenicle (5 actes vers). Paris, Jacques Dugast, 1632. In-8 de 4 ff. et 80 p. chiff. (A).

Le titre de la pièce est : La fin tragique de Niobe, et Des amours de son fils Tantale et d'Eriphile.

Palemon, fable bocagère et pastoralle (5 actes vers) de N. Frenicle. Paris, Jacques Dugast, 1632. In-8 de 8 ff., 142 p. chiff. et 1 ff. (A).

Poés. lim. : G. Colletet et L. M. P. (Louis Mauduit, parisien). — Imitation du Pastor Fido.

L'Entretien des illustres bergers (prose et vers). Par N. Frenicle. Paris, Jacques Dugast, 1634. In-8 de 7 ff. dont le titre gr., le portr. de Frenicle et celui de son Isis, 430 p. chiff. et 1 ff. (A). On y trouve: La fidelle bergère, comédie pastoralle (5 actes vers) et prologue.

Jésus crucifié, poëme de N. Frenicle. Paris, Jean Camusat, 1636. Petit in-12 de 11 ff., 166 p. chiff. et 1 ff. (A).

Paraphrase des Psaumes 1, 21, 119 et 139 (Par N. Frenicle). Paris, Jean Camusat, 1638. In-4 de 51 p. chiff. (N).

Eglogue sur la naissance de Mgr le Dauphin (sig. N. Frenicle). Paris, Jean Camusat, 1639. In-4 de 10 p. (N).

Hymne de la Vierge. Paris, Antoine de Sommaville, M.DC.XLI (1641). In-4 de 29 p. chiff., sig. à la fin N. Frenicle (M).

Hymne de Saint Bruno, fondateur de l'Ordre des Chartreux, au R. P. Dom Jean Pegon, Prieur de la Grande Chartreuse, et Général de tout l'Ordre par N. Frenicle, s. d. In-4.

Paraphrase des Psaumes de David (en vers françois). Par N. Frenicle, Conseiller du Roy en sa Cour des Monnoyes. Paris, Vefve Henri Sara et Antoine Merius, et Jean Guignard, M.DC.LXI (1661). ln-12 de 12 ff., 577 p. chiff. et 1 ff. (A).

E. d. : A la très saincte Vierge, mère de Dieu. Le priv. est du 5 may 1652 et l'achevé d'imprimer pour la première fois du 26 février 1661.

L'Himne des Princes (titre de départ). S. l. n. d. In-8 de 26 p., sig. à la fin N. Frenicle (N).

Pour les pièces de Frenicle insérées dans les florilèges publiés de 1609 à 1715, voir Bibliographie des recueils collectifs du XVIIe siècle.

Frenicle n'a pas prodigué les pièces laudatives adressées à ses amis, nous n'en avons trouvé qu'en tête des ouvrages suivants :

Les Divertissemens de G. Colletet, 1631; Izabelle, amours de Louis Mauduit, 1631; Renati Michaelis Rupemallei parisini poematia, 1658.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 6 pièces de Frenicle :

| PARN. SATYR., 1622. | Contre un jaloux. Stances (p. 8).   | Doncques cet importun jaloux (sig. N. Fre-<br>nide).                   |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Id.                 | Epigr. (p. 51).                     | Masette est femme fort honneste (sig. N. Fre-<br>nide).                |
| Id.                 | ld. (p. 3).                         | Nos vers sont pleins d'instruction (sig. N. Frenide).                  |
| Id.                 | Id. (p. 51).                        | Si vous croyez que vos regards (sig. N. Fre-<br>nide).                 |
| · Id.               | Pour un courtisan. Stances (p. 23). | Tousjours le dur soucy d'avoir des damoi-<br>selles (sig. N. Frenide). |
| Id.                 | Epigr. (p. 2).                      | Vous qui censurez la satyre (sig. N. Frenide).                         |

A consulter : Moréri : Dict. hist. — Goujet (abbé) : Bibl. fr., T. XVII. — Desforges-Maillard : OEuvres. — Toinet (Raymond) : Quelques recherches sur les poèmes héroiques-épiques du XVII<sup>e</sup> siècle.

## GAUCHET (Claude).

Claude Gauchet, né à Dampmartin vers 1540, mort après 1620. Une de ses tantes, dit G. Colletet, fut choisie pour être la nourrice de la Reine Marguerite, duchesse de Valois, fille de Henri II et première femme de Henri IV, c'est par elle que, fort jeune encore et pourvu d'un esprit agréable et brillant, il eut entrée au Louvre sous Charles IX. Le roi prit le soin de le faire étudier et, au sortir de ses humanités, il le gratifia d'une charge d'aumônier ordinaire de S. M.; Henri II le conserva en cette même qualité. De bons et fidèles amis firent nommer Gauchet Grand Archidiacre de Bayeux. Il se retira dans cette dernière ville pendant quelque temps et y vécut très familièrement avec René de Daillon, de la maison du Lude, qui en était évêque. Après, ayant obtenu une prébende à Senlis dans le voisinage de sa ville natale, il s'y fixa et ne vint à la Cour que pour y rendre les devoirs et les services de sa charge d'aumônier du Roi quand son quartier de service l'y obligeait.

Colletet raconte qu'un libraire de Paris nommé Thomas de La Ruelle dans le dessein qu'il eut de réimprimer Le Plaisir des Champs, l'ouvrage principal de Cl. Gauchet, le sollicita de prendre la peine de revoir ce poème, d'en corriger les vers et de les ajuster tout à fait à la mode, ce que le bon Guillaume ne voulut jamais entreprendre quoiqu'il l'eut fait, dit-il, assez aisément. Il ajoute : ... Certes mon humeur n'est pas à faire l'ingénieux et à mettre les mains sur les travaux d'autrui ; puisque cela s'appelle plutôt meurtrir la réputation d'un homme que la faire honorablement revivre. Si l'on corrigeoit ainsi tous nos auteurs françois, on ne verroit jamais le sensible progrès de notre langue... Laissons toujours les choses en leur naturel, et ne faisons pas comme ceux qui se sont rendus ridicules, en voulant convertir le vieux langage des Amadis en notre style ou éloquence moderne...

Bibliographie. — I. Le Plaisir des Champs (poème), divisé en quatre parties selon les quatre saisons de l'année, par Cl. Gauchet, Dampmartinois, ausmosnier du Roy, où est traicté de la chasse, et de tout autre exercice récréatif, honneste et vertueux. A Monseigneur de Joyeuse, admiral de France, et gouverneur de Normandie... Paris, Nicolas Chesneau, 1583. In-4 de 6 ff., 314 p. chiff. et 4 ff. (A). — Le priv. est du 30 may 1567, et l'achevé d'impr. du 15 may 1583.

E. d.: A Mgr. de Joyeuse. — Poés. lim.: Pierre L'Escallay, seig. de Dauval.; Jacq. Le Hericy, seig. de Baudrilly...

- Id. Par Claude Gauchet. Dampmartinois, Aumonier ordinaire du Roy. Reveu, corrigé et augmenté d'un devis d'entre le Chasseur et le Citadin : par lequel on cognoist tout ce qui apartient tant au mesnage du Gentilhomme champestre, que du Paisant. Avec l'instruction de la venerie, volerie et pescherie, et tout honneste exercice qui se peut prendre aux champs. Dédié à Monseigneur le duc de Montbazon, Grand veneur de France. Paris, Abel L'Angelier, M.DC.IIII (1604). In-4 de 4 ff. et 319 p. chiff. (N). Priv. du 10 décembre 1603.
- E. d.: A M. de Montbazon, pair et Grand veneur de France, sig. Cl. Gauchet, aumonier du Roy. Cette édition est plus complète que celle de 1583, non cependant sans quelques retranchements.

Id. même édition avec la date de 1621.

Le Plaisir des champs avec la venerie, volerie et pescherie, poème en quatre parties, par Claude Gauchet. Edition revue et annotée par Prosper Blanchemain de la Société des Bibliophiles François. Paris, Librairie A. Franck, M.DCCC.LXIX (1869). In-12.

Collection de la *Bibliothèque Elzévirienne*. — En tête : Notice sur la vie et les œuvres de Claudé Gauchet par Guillaume Colletet.

Le Plaisir des champs, poème en quatre parties selon les quatre saisons de l'année. Edition nouvelle d'après le texte original de 1583. Introduction et notes par Ernest Jullien. Paris, Didot et Co, 2 vol. in-4 (tiré à 148 expl.).

Quelques pièces du *Plaisir des Champs* se retrouvent dans le volume suivant qui a paru en même temps que *Le Sandrin*:

Histoire des Pastorales et Bocagères Amours de Daphnis et Chloé: Traduite du grec en françois, par M. Jacques Amyot. Dernière édition, augmentée de quelques gaietez champestres du sieur Gauchet. Paris, impr. d'Antoine du Brueil, 1609. Pelit in-12.

Les Gaietez champestres de Gauchet comprennent 39 p. à la fin du volume pour la Feste et danse de village, le Pastoureau desespéré, les Amours rustiques de Perrot et Jeanneton, et la Chanson d'une bergère avec 4 fig. sur bois dont une répétée deux fois.

- II. Le livre de l'ecclesiastique. Mis par stances François. Par, Claude Gauchet Grand Archidiacre de Bayeux, et Aumosnier ordinaire du Roy. A très noble, très digne et très vertueux Seigneur Messire René de Daillon, évesque de Bayeux, Conseiller du Roy en son Conseil d'Estat. Paris, Jamet Mettayer et Pierre L'Huillier, 1596. In 12 de 12 ff. et 96 ff. chiff. (A).
- E. d.: A René de Daillon, Evesque de Bayeux, sig. Claude Gauchet, datée du 20 juillet 1594.—Poés. lim.: André de Bayeux; C. Ellis, falésien: Cherouvier, tourn.; lat.: Jean Scale de Bayeux; Jean Cauvigne de Caen.
- III. Cantiques spirituels adaptez, tant sur l'heureuse conversion du Roy Henry IV que sur les infames et détestables conspirations faites contre sa Majesté. Paris, 1609.

Cité par G. Colletet dans son Art Poétique. Paris, 1658, in-12.

Claude Gauchet figure pour un sonnet (p. 279) dans l'ouvrage suivant :

Entremangeries ministrales, c'est-à-dire contradictions, injures, condamnations, et exécrations mutuelles des ministres et prédicans de ce siècle. Responces modestes et crestiennes aux aphorismes de Jean Brouaut, dit Ste Barbe: et prétendues Falcifications de Ministres anonymes. Par F. François Feu-Ardent, docteur en S. Théol. en l'Université de Paris... (l'aen, Tite Haran, 1601. Petit in-8.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 contiennent 4 pièces de Cl. Gauchet :

LE SANDRIN, 1609.

La feste et danse de village (ff. 33) (1).

Id.

Le jeu de la longue paume et autres gayetez champestres (ff. 42).

Cependant qu'à Beauval la fermière soigneuse (n. s.).

Jà l'esteuf d'autre part au carrefour pendu (n. s.).

<sup>(1)</sup> Cette pièce est précédée d'une gravure ayant au bas un quatrain : Voylà Sandrin venu ; faicte luy bonne chère.

```
MUSES INCOG., 4604.

LE SANDRIN, 4609.

MUSES GAIL., s. d.

CABINET SATYR. (SIG.), 4618.

MUSE FOL., 1 LIV., 4600.

SATYRES BAST., 4615.

Amourettes (p. 70, ff. 29 et Perrot et Jeaneton estoient sis à l'ombrage (n. s.).
```

A consulter: La Croix du Maine et du Verdier: Bibl. franç.— Goujet (abbé): Bibl. franç., T. XIV. — Lallemant: Bibl. hist. et critiq. des Thereuticographes, I. p. — Viollet le Duc: Biblioth. poétique. — Dunoyer de Novimont: Histoire de la chasse en France.

#### GUY DE TOURS

Nous savons peu de chose de la vie de Michel Guy dit de Tours, il naquit dans cette ville vers 1562 et y exerça la profession d'avocat. Au moment de la publication de ses œuvres poétiques, il avait été grièvement atteint dans un guet-apens (1597) que lui avait dressé un soldat misérable avec qui il avait eu maille à partir; mais heureusement il ne mourut pas de ses blessures (3). En 1602 il publia encore un roman à Tours, chez Sébastien Molin, mais à partir de 1605 on n'a plus aucunes données sur son existence.

Dans son curieux poème: Le Paradis d'amour (Premières œuvres poétiques, 1598) dédié aux Nymphes de Tours, il passe en revue toutes les jeunes tourangelles les classant selon l'ordre de leur naissance et de leurs attraits. Les portraits, dit M. Prosper Blanchemain, quoique représentant des visages entièrement inconnus aujourd'hui, sont tracés avec tant de variété, tant d'attrait, tant de charme, les éloges sont si habilement distribués, bien qu'avec une profusion infinie, qu'on éprouve encore un vrai plaisir à parcourir cette galerie de figures gracieuses quoique muettes...

Bibliographie. — I. Les premières œuvres poétiques et souspirs amoureux de Guy de Tours. Dédiez à Monseigneur le Grand Escuyer de France. Paris, Nicolas de Louvain, 1598. Petit in-12 de 6 ff. et 244 ff. chiff. (N).

E. d. (en vers): A Roger de Bellegarde, grand écuyer de France, sig. Guy de Tours. — Poés. lim.: Moreau de Neufviz; I. Goulu; Jth. Hobier; Beroalde; dans le cours de l'ouvrage: de Livauldière; Gabr. Jaquet, lyonnais; Jacques de la Rue, tourangeau.

Réimprimées en 1878 en deux volumes, sous le titre :

Premières œuvres et souspirs amoureux de Guy de Tours avec préface et notes par Prosper Blanchemain. Paris, 1878. In-12.

(La description de Bistoquet mon chien, A.M. Des Chasses).

<sup>(1)</sup> Voici le titre de cette pièce : Amourettes rustiques de Perrot et Jeaneton. A Monsieur le lieutenant Bruneau. Elle est précèdée dans Le Sandrin d'un sixain : Tu vois icy Amour assisté de bergères.

<sup>(2)</sup> Cette pièce n'est plus dans l'édition du Plaisir des champs, 1604.

<sup>(3)</sup> Voici les vers où il est question de ce soldat misérable (Grelurette, soldat misérable ou miséreux, d'apr. Cotgrave, 1611) qui était bossu et contre lequel Guy de Tours avait fait un sonnet (p. 226 des Pr. œuv. poétiq.):

En attendant que la bonté De Dieu me rende la santé Et me guerisse cette playe Pénétrante jusqu'à la taye

Qui m'enveloppe le cerveau, Tant la dextre de ce bourreau, De cet infame Grelurette Frappa traistrement sur ma teste.

Le Paradis d'amour, les mignardises amoureuses, meslanges et épitaphes de Guy de Tours. Avec préface et notes par Prosper Blanchemain. Paris, 1879. In-12.

- II. Les amours de Paris et d'OEnone. A madame la Grande escuyère de France. Tours, Sébastien Molin, 1602. Petit in 12 de 6 ff. et 96 ff. chiff. (A).
- E. d. : A madame la Grande Ecuyère de France, sig. Guy de Tours. Poés. lim. : Ch. Bruneau ; I. Moreau de Neufvitz ; Beroalde de Verville ; C. Bataille.

Réimpr. sous le titre : Les amours de Paris et de la nymphe OEnone. Paris, J. Corrozet, 1611. In-42 (Brunet).

III. Les Muses incognues ou la seille aux bourriers plaine de désirs et imaginations d'amour. Rouen, Imprimerie de Jean Petit, M.DCIIII (1604). In-12 de 103 p. chiff. (A).

C'est M. Pierre Louys qui a rendu cet ouvrage, qui passait jusqu'ici pour un recueil collectif, à Guy de Tours, voir p. 12, note 1. Nous l'avons néanmoins fait figurer dans cette Bibliographie parce que les éditeurs des Muses gaillardes, des Satyres bastardes du Cadet Angoulevent, etc., y ont pris d'assez nombreuses pièces.

Guy de Tours ne paraît avoir composé de poésies laudatives que pour les ouvrages de son ami Beroalde de Verville, on en trouve en tête de :

Le Cabinet de Minerve, 1596; L'Histoire des vers qui filent la soye, 1600; Le tableau des riches inventions du songe de Poliphile... 1600; L'Histoire d'Hérodias, 1600.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 contiennent 90 pièces de Guy de Tours :

```
MUSES INCOG., 1604.
                          A Philaphte amoureux (p.
                                                        Afin de te rendre plus beau (n. s.).
                             39 et n. p.).
 MUSES GAIL., 1609.
 MUSES INCOG., 1604.
                           De Margot. Stances (p. 85
                                                        Amy (ou Frelaux) cette sotte pie (n. s.).
                             et ff. 78) (1).
SATYRES BAST., 1615.
CABINET SATYR., 1618.
MUSES INCOG., 1604.
                           Epitaph. de feue mad. la
                                                        Au fond de ceste large tombe (n. s.).
                             Tombe (p. 103, ff. 126,
SATYRES BAST., 1615.
                             pp. 390 et 189) (2).
DELICES SATYR., 1620.
PARN. SATYR., 1622.
                          La place verte (p. 41 et n.
                                                        Au milieu de mon bled en une place verte
 MUSES INCOG., 1604.
                             p.) (3).
                                                           (n. s.).
 MUSES GAIL., 1609.
CABINET SATYR., 1618.
 MUSES INCOG., 1604.
                           Quatrain (p. 56) (4).
                                                        Ayant veu ce maistre nouveau (n. s.).
MUSES INCOG., 1604.
                           Descrip. des effets d'un
                                                        Butor (ou Sirmont) tu es bel homme ainsi
                             vray sot (p. 39 et ff. 123,
                                                          chacun le dit (n. s.).
SATYRES BAST., 1615.
                             et p. 357).
DELICES SATYR., 1620.
```

<sup>(1)</sup> Dans les Muses incog., 1601, cette pièce a 8 strophes; elle n'en a que 7 dans les Satyres bast., 1615, et le Cabinet satyr., 1618: Frelaux...

<sup>(2)</sup> Dans les Satyres bast., 1615; les Délices satyr., 1620; le Parnasse satyr., 1622, cette pièce a pour titre: Epitaphe de feue madame Bescombe.

<sup>(3)</sup> Quoique sig. Motin dans le Cabinet satyr., 1618, cette pièce, d'après M. P. Louys, serait de Guy de Tours, voir p. 12, note 1; elle a été incriminée dans le procès fait en 1863 à M. J. Gay éditeur des Muses incognues.

<sup>(4)</sup> Ce quatrain est dirigé contre Beroalde de Verville qui avait fait un poème sur les vers à soie.

| MUSES INCOG., 1604.   | A Butor (quatr., p. 78).                            | Butor, tu fais de l'habille homme (n. s.).  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| MUSES INCOG., 1604.   | A Butor (quatr., p. 83 et                           | Butor (ou Benest) tu reux que l'on t'estime |
| SATYRES BAST., 1615.  | ff. 79).                                            | (n. s.).                                    |
| MUSES INCOG., 1604.   | Amour malade des dents                              | Ce Dieu qui met en désordre (n. s.).        |
| MUSES GAIL., 1609.    | (p. 28 et ff. 54).                                  |                                             |
| MUSES INCOG., 1604.   | Apol. de Don Chayvos en                             | Celuy qui penseroit te rendre rigoureux     |
| MUSES GAIL., 1609.    | faveur de Renon, ma-                                | (n. s.).                                    |
| SATYRES BAST., 1615.  | querelle jurée (p. 5, n. p., ff. 88 et p. 492) (4). |                                             |
| QUINT. SATYR., 1622.  | р., н. оо ег р. 152) (1).                           |                                             |
| MUSES INCOG., 1604.   | Satyre contre Pamphage.                             | Ce moufflard (monstre) au col court et à la |
| MUSES GAIL., 1609.    | Sonnet (p. 80 et n. p.).                            | panse large (n. s.).                        |
| MUSES INCOG., 1604.   | Epigr. (p. 55) (2).                                 | Ce vedet a tant bonne grace (n. s.).        |
| SATYRES BAST., 1615.  | De Combaut et sa femme.                             | Combaut (ou Marmot) ta femme est si jolie   |
| DELICES SATYR., 4620. | Epigr. (ff. 70, pp. 238 et                          | (n. s.).                                    |
| QUINT. SATYR., 1622.  | 274).                                               |                                             |
| MUSES INCOG., 1604.   | L'avare Margot (p. 15 et n.                         | Comme au bruit en roue (enroué) des Cym-    |
| MUSES GAIL., 1609.    | p.) (3).                                            | bales bruyantes (n. s.).                    |
| MUSES INCOG., 1604.   | Métamorphose de l'amour                             | Cupidon voulant m'enflamer (n. s).          |
| MUSES GAIL., 1609.    | en pet. (p. 39 et ff. 39) (3).                      |                                             |
| MUSES INCOG., 1604.   | Epitaphe de Planchon, ex-                           | Cy gist un personnage    Duquel c'est grand |
| SATYRES BAST., 1615.  | cellent crocheteur (p. 96, ff. 143, pp. 399 et 197) | dommage (n. s.).                            |
| DELICES SATYR., 1620. | (4).                                                |                                             |
| PARN. SATYR., 1622.   | . ,                                                 |                                             |
| MUSES INCOG., 1604.   | Sixain (p. 81, n. p. et ff.                         | Deux cornards de sergents (ou bourguignons) |
| MUSES GAIL., 1609.    | 125).                                               | desquels l'un est camus (n. s.).            |
| SATYRES BAST., 1615.  |                                                     |                                             |
| DELICES SATYR., 1620. |                                                     |                                             |
| MUSES INCOG., 1604.   | De Margot (ou Jeanne) (16                           | Devinés comme Margot (ou Jeanne) rend       |
| MUSES GAIL., 1609.    | v.) (p. 86, n. p., ff. 81, pp. 220 et 261).         | $(n. \ s.).$                                |
| SATYRES BAST., 1615.  | рр. 220 ес 201).                                    |                                             |
| DELICES SATYR., 1620. |                                                     |                                             |
| QUINT. SATYR., 1622.  |                                                     |                                             |
| MUSES INCOG., 1604.   | A maistre Jean (Le Phare),                          | D'où vient cela que si souvant (n. s.).     |
| MUSES GAIL., 1609.    | quatr. (p. 79, n. p. et ff.                         |                                             |
| SATYRES BAST., 1615.  |                                                     |                                             |
| CABINET SATYR., 1618. | 77) (5).                                            |                                             |

<sup>(1)</sup> Cette pièce a été incriminée dans le procès fait en 1863 à M. J. Gay, éditeur, pour la publication des Muses incognues. Elle a été réimprimée avec des variantes importantes sous le titre : Louange satyrique à Folmidor (ou Floridor) en l'honneur du maguerellage dans les Satyres bast., 1615, et dans la Quint. satyr., 1622 : Folmidor qui n'a point le cœur d'un dur rocher. Dans les Muses gail., 1609, c'est le texte des Muses incog., 1604. (2) Cette épigr. est dirigée contre l'auteur d'un quatrain se moquant du poème des vers à soie de Beroalde

de Verville.

<sup>(3)</sup> Pièce incriminée au procès fait en 1863 à M. J. Gay, éditeur, pour la publication des Muses incognues.
(4) Cette longue pièce porte dans les recueils libres publiés postérieurement à 1604 : Satyres bast., 1615, etc., etc. : Epitaphe de Gaboche, excellent portefaix.

<sup>(5)</sup> Dans les Satyres bast., 1615 : A Bertimont.

| MUSES INCOG., 1604.                         | Contre un froid amy,<br>quatr. (p. 81).                         | Du tout tu te dy mon amy (n. s.).                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| MUSES INCOG., 1604.<br>SATYRES BAST., 1615. | Epitaphe de Planchon (ou Flaschon) (sixain, p. 101 et ff. 101). | En ceste terre saincte    Gist la despouille esteincte (n. s.).  |
| MUSES INCOG., 1604. MUSES GAIL., 1609.      | Epitaphe du chien Trigalet (p. 45 et ff. 69).                   | Enfin la Parque trop meschante (n. s.).                          |
| SATYRES BAST., 1615. DELICES SATYR., 1620.  | De Lays. Distique (ff. 59, pp. 224 et 275).                     | En tout cest Univers, il n'y a rien qui soit (n. s.).            |
| QUINT. SATYR., 1622.                        | J                                                               | Folmidor (ou Floridor) qui n'a point voir<br>Celuy qui penseroit |
| MUSES INCOG., 1604.                         | Sonnet pour qui le voudra (p. 41).                              | Frelaux voir Amy. Il y a peu, (si j'ay bonne mémoire) (n. s.).   |
| Id.                                         | De Martin (quatr. p. 76).                                       | J'ay leu Martin ta mesdisante rime (n. s.).                      |
| Id.                                         | Quatr. (p. 57) (1).                                             | Je croy que jadis au temps sage (n. s.).                         |
| Id.                                         | De Martin (quatr. p. 77).                                       | Je ne me fasche point Martin (n. s.).                            |
| SATYRES BAST., 1615.                        | Aux dames qui font plus                                         | Je ne suis point celuy qui s'esmerveille (n. s.).                |
| CABINET SATYR., 1618.                       | d'estat des sots que des                                        |                                                                  |
| DELICES SATYR., 1620.                       | gens d'honneur (ff. 47),<br>pp. 313, 406 et 146).               |                                                                  |
| QUINT. SATYR., 1622.                        | pp. 313, 100 et 140).                                           |                                                                  |
| MUSES INCOG., 1604.                         | ) De Martin (quatr., p. 76 et                                   | Je te priay vingt fois, voire trente de boire                    |
| MUSES GAIL., 1609.                          | ) n. p.).                                                       | (n. s.).                                                         |
| MUSES INCOG., 1604.                         | Moquerie à Margot (p. 86,                                       | Jeune beauté qui en rougeur surpasse (n. s.).                    |
| MUSES GAIL., 1609.                          | n. p., et ff. 84) (2).                                          |                                                                  |
| SATYRES BAST., 1615.                        |                                                                 |                                                                  |
| CABINET SATYR., 1618.                       |                                                                 |                                                                  |
| SATYRES BAST., 1615.                        | ) Comp. des femmes et de                                        | La lune pasle et moiteuse (n. s.).                               |
| CABINET SATYR., 1618.                       | la lune (ff. 47).                                               |                                                                  |
| muses incog., 1604.                         | ) Le pardon du sanglier qui                                     | Lors que Cythère vid mort (n. s.).                               |
| MUSES GAIL., 1609.                          | tua le bel Adonis (p. 19 et ff. 66).                            |                                                                  |
| MUSES INCOG., 1604.                         | Epitaphe (p. 101) (3).                                          | Mais dy moy pourquoy tu rechignes (n. s.).                       |
| Id.                                         | De Martin (sixain, p. 76).                                      | Martin a seul des seigneuries (n. s.).                           |
| MUSES INCOG., 1604.                         | ) De Martin (sixain, p. 78 et                                   | Martin est cocu doublement (n. s.).                              |
| MUSES GAIL., 1609.                          | n. p.).                                                         |                                                                  |
| MUSES INCOG., 1604.                         | ) Contre une mauvaise nuict                                     | Maudicte soit la nuict par trop brunette                         |
| MUSES GAIL., 1609.                          | Sonnet (p. 77 et n. p.).                                        | (n. s.).                                                         |
| CABINET SATYR., 1618.                       |                                                                 |                                                                  |
|                                             |                                                                 |                                                                  |

<sup>(1)</sup> Cette épigr. est dirigée contre l'auteur d'un quatr. satirique sur le poème des vers à soie de Beroalde de Verville.
(2) Dans les Satyres bast., 1615 : la Pourtraicture d'Ysabeau.
(3) Epitaphe de Jean des Vignes, fol de la principauté bazochialle de Tours.

| MUSES INCOG., 1604. LE SANDRIN, 1609. MUSES GALL., S. D. | Le jeu de boule. Au sieur de Mongautier (p. 63, ff. 43 et 132) (1). | Mongautier en contre eschange (n. s.).             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| MUSES INCOG., 1604.                                      | Quatr. (p. 56) (2).                                                 | Miron, je te supplie attache (sig. G. de T.).      |
| Id.                                                      | Métamorphose (p. 35) (3).                                           | N'aguères ne sçay quel sergent (n. s.).            |
| Id.                                                      | Au sieur Rody, bourgui-<br>gnon (quatr., p. 84).                    | Ne t'esbahays si les gens de sçavoir (n. s.).      |
| muses incog., 1604.                                      | Contre quelques filles folles                                       | Osez-vous bien, petites baboüines (n. s.).         |
| MUSES GAIL., 1609.                                       | (p. 89 et n. p.) (4).                                               |                                                    |
| MUSE FOL., I LIV., 1600.                                 | Sur la comp. des dames et                                           | Petit volant qu'en m'esbatant je louë (n. s.).     |
| MUSES INCOG., 1604.                                      | du volant (ff. 66, p. 70                                            | •                                                  |
| MUSES GAIL., 1609.                                       | ) et n. p.).                                                        |                                                    |
| muses incog., 1604.                                      | A Bernard (sixain, p. 77).                                          | Pour avoir senty des melons (n. s.).               |
| MUSES INCOG., 1604.                                      | ) Sur un vray sot (ou A l'au-                                       | Quand je te voy de science si veuf (ou Quand       |
| SATYRES BAST., 1615.                                     | guste Frampinant (p. 41,                                            | je te voy tondant dessus un œuf (n. s.).           |
| DELICES SATYR., 1620.                                    | ) ff. 125 et p. 363) (5).                                           |                                                    |
| MUSES INCOG., 1604.                                      | De Martin (quatr., p. 76 et                                         | Quand tu clabaudes après moy (n. s.).              |
| MUSES GAIL., 1609.                                       | n. p.).                                                             |                                                    |
| muses incog., 1604.                                      | De Turquet (quatr., p. 84).                                         | Quand Turquet sera dessus celle (n. s.).           |
| Id.                                                      | Prosopopée funèbre (p. 90) (6).                                     | Quel sort l'amène icy? rarement il devale (n. s.). |
| Id.                                                      | Quatrain (p. 57) (2).                                               | Que nous sert-il de tant escrire (n. s.).          |
| muses incog., 1604.                                      | Louange de la bosse en fa-                                          | Quiconque dit que ma Nymphette (n. s.).            |
| MUSES GAIL., 1609.                                       | veur d'une maistresse                                               |                                                    |
| CABINET SATYR., 1618.                                    | ) (p. 49 et n. p.).                                                 |                                                    |
| muses incog., 1604.                                      | Epigr. (p. 58) (2).                                                 | Si Aristée revivoit (n. s.).                       |
| Id.                                                      | Epigr. (p. 55) (2).                                                 | Si autrement tu ne t'habille (n. s.).              |
| Id.                                                      | De Butor (quatr., p. 84).                                           | Si Butor espouse Margot (n. s.).                   |
| muses incog., 1604.                                      | ) Quatr. répété 2 fois (pp. 19                                      | Si ce n'est point une chose menteuse (n. s.).      |
| MUSES GAIL., 1609.                                       | et 80, n. p. et ff. 85).                                            |                                                    |
| SATYRES BAST., 1615.                                     | )                                                                   |                                                    |
| muses incog., 1604.                                      | Epigr. (p. 55) (2).                                                 | Si de Phallaris le Toreau (n. s.).                 |
| MUSES INCOG., 1604.                                      | Contre une bigotte. Stances                                         | Si je pouvois penser que ces paroles sainctes      |
| MUSES GAIL., 1609.                                       | (p. 79 et n. p.).                                                   | (n. s.).                                           |
| MUSES INCOG., 1604.                                      | Epigr. (p. 55) (2).                                                 | Si la fille du Roy Inache (n. s.).                 |
| Id.                                                      | Epigr. (p. 56) (2).                                                 | Si la Reine que chacun nomme (n. s.).              |

<sup>(1)</sup> C. de Sarcilly, sieur de Montgautier, est l'auteur d'une petite pièce en prose : La victoire des cheveux. bruns, noirs et chastaings, sur les blonds, en faveur des brunettes par C. de Sarcilly, sieur de Montgautier Caen, de l'imprimerie de Jaques Mangeant, 1602, très petit in-8 de 80 p.

(2) Cette épigramme est dirigée contre l'auteur d'un quatrain critiquant le poème des vers à soie de Beroalde

de Verville.

<sup>(3)</sup> Métamorphose des oreilles d'un sergent muées en celles d'un asne.
(4) Sonnet contre quelques filles folles qui accusoient trois honnestes hommes d'avoir fait un pasquin.

<sup>(5)</sup> Dans les Satyres bastardes du cadel Angoulevent, 1615, et dans les Délices satyriques, 1620, ce quatrain commence: Quand je te voy tondant dessus un œuf.

(6) Prosopopée funèbre en forme de dialogue sur le meurtre commis par Cornard à l'endroit d'une cavalle,

| MUSES INCOG., 1604.<br>MUSES GAIL., 1609. | L'esguillette blanche et<br>noire (p. 44 et n. p.) (1). | Si le blanc représente une simplicité (n. s.). |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| MUSES GAIL., 1000.                        | ,                                                       | Sirmont voir Butor.                            |
| MUSES INCOG., 1604.                       | Au lecteur (sixain, p. 3).                              | Si tu lis ton nom en ces vers (n. s.).         |
| Id.                                       | Epigr. (p. 55) (2).                                     | Tandis que tu seras de l'ordre (n. s.).        |
| Id.                                       | Quadrin (au lecteur) (p. 4).                            | Tel pensera que je le pique (n. s.).           |
| Id.                                       | A Tenot (stances, p. 82).                               | Tenot tu as opinion (n. s.).                   |
| MUSES INCOG., 1604.                       | De Margot (quatr., p. 88,                               | Ton cas (ou Mon cas), dis-tu, rit à l'argent   |
| MUSES GAIL., 1609.                        | n. p., ff. 81, pp. 221 et                               | (n. s.).                                       |
| SATYRES BAST., 1615.                      | 262).                                                   |                                                |
| DELICES SATYR., 1620.                     | 1                                                       |                                                |
| QUINT. SATYR., 1622.                      |                                                         |                                                |
| MUSES INCOG., 1604.                       | Epigr. (p. 56) (2).                                     | Ton veau mort ja compare (n. s.).              |
| SATYRES BAST., 1615.                      | A Triboulet. Quatr. (ff. 54,                            | Triboulet (ou Pacollet), tu ne fais que mes-   |
| CABINET SATYR., 1618.                     | pp. 659, 407, 147 et 147):                              | dire de moy (n. s.).                           |
| DELICES SATYR., 1620.                     |                                                         |                                                |
| QUINT, SATYR., 1622.                      | )                                                       |                                                |
| SATYRES BAST., 1615.                      | A Triboulet (sixain, ff. 54,                            | Tu as l'âme si jalouse (n. s.).                |
| DELICES SATYR., 1620.                     | pp. 107, 147 et 147).                                   |                                                |
| QUINT. SATYR., 1622.                      | )                                                       |                                                |
| Muses incog., 1604.                       | A un quidam (p. 74 et n.                                | Tu as raison de supporter (n. s.).             |
| MUSES GAIL., 1609.                        | (a).                                                    |                                                |
| Muses incog., 1604.                       | ) De Renée (p. 82 et n. p.).                            | Tu as Renée une balafre (n. s.).               |
| MUSES GAIL., 1609.                        | }                                                       |                                                |
| MUSES INCOG., 1604.                       | A maistre Jean (sixain, p. 78).                         | Tu crois que ta langue menteuse (n. s.).       |
| MUSES INCOG., 1604.                       | De Margot (sixain, p. 87 et                             | Tu dis, Margot, que sous les Cieux (n. s.).    |
| MUSES GAIL., 1609.                        | n. p.).                                                 |                                                |
| MUSES INCOG., 1604.                       | A Pamphile (p. 33 et ff.                                | Tu dis, Pamphile, que tu veux (n. s.).         |
| MUSES GAIL., 1609.                        | 42) (4).                                                |                                                |
| MUSES INCOG., 1604.                       | Quatrain (p. 57) (2).                                   | Tu es veau de telle grandeur (n. s.).          |
| Id.                                       | Epigr. (p. 55) (2).                                     | Tu es tant veau que si encores (n. s.).        |
| Id.                                       | Epigr. (p. 55) (2).                                     | Tu es un veau si authentique (n. s.).          |
| Id.                                       | Quatr. (p. 57) (2).                                     | Tu es un vray veau si cuché (n. s.).           |
| Id.                                       | En faveur d'un borgne (p. 77) (5).                      | Tu monstres, me voulant du mal (n. s.).        |
| Id.                                       | Epigr. (p. 54) (2).                                     | Tu te rends un veau si naïf (n. s.).           |
|                                           |                                                         |                                                |

<sup>(1)</sup> Cette pièce a été incriminée dans le procès fait en 1863 à l'éditeur J. Gay pour la publication des Muses incognues.

<sup>(2)</sup> Cette épigr. a été composée contre l'auteur d'un quatrain dirigé contre le poème des vers à soie de Beroalde de Verville.

<sup>(3)</sup> A un quidam qui fait plus d'estat des maquereaux et maquerelles que des honnestes personnes.
(4) A Pamphile, sur l'élection de celle qu'il désireroit pour sa femme. Cette pièce a été incriminée dans le procès fait en 1863 à M. Jules Gay, éditeur, pour la publication des Muses incognues.
(5) En faveur d'un borgne parlant à un boiteux, son ennemy.

```
SATYRES BAST., 1615.
                             D'Aréthuse. Quatr. (ff. 46,
                                                           Tu voudrois donc, belle Aréthuse (n. s.).
                                pp. 105 et 145).
  DELICES SATYR., 1620.
   QUINT. SATYR., 1622.
   MUSES INCOG., 1604.
                             Quatrain (1).
                                                            Un cleron tout autour de luy (n. s.).
   MUSES INCOG., 1604.
                             L'Amour villain (p. 23, ff.
                                                            Vénus n'est plus mère d'amour (n. s.).
                                51 et 121) (2).
   MUSES GAIL., 1609.
SATYR. REGNIER (S.), 1614.
  CABINET SATYR., 1618.
   MUSES INCOG., 1604.
                             De Martin (p. 74 et n. p.).
                                                            Vers la saison de caresme prenant (n. s.).
   MUSES GAIL., 1609.
   MUSES INCOG., 1604.
                             Quatr. (p. 57) (1).
                                                            Verville est fasché que son livre (n. s.).
   MUSES INCOG., 4604.
                             Despit d'une vieille à un
                                                            Veu que jà la triste vieillesse (n. s.).
                                vieillard qui l'appeloit
   MUSES GAIL., 1609.
                               sa marraine (p. 37, ff. 43
SATYR. REGNIER (s.), 1616.
                                et 477) (3).
  CABINET SATYR., 1618.
   MUSES INCOG., 1604.
                             A une damoiselle franc, qui
                                                            Veu que vous n'estes point d'italien lignage
                                aimoit un italien (p. 52).
                                                              (n. s.).
           Id.
                             Contre un pédant... St.
                                                            Veux-tu que je te die (n. s.).
                                (p. 88).
                             Allégr. en faveur de Pam-
   MUSES INGOG., 1604.
                                                            Vive le ventru Pamphage (ou Mesnage)
                                phage. Sonnet (p. 84 et
                                                              (n. s.).
  SATYRES BAST, 1615.
                                ff. 100) (4).
   MUSES INCOG., 1604.
                             Le portrait de Pamphage
                                                            Vous Chassieux, Louches, et Bicles (n. s.).
                                (ou Mesnage) (p. 60 et
   MUSES GAIL., 1609.
                                n. p.) (5).
                             A Françoise (quatr., p. 83,
  MUSES INCOG., 1604.
                                                            Vous estes fort humble et courtoise (n. s.).
                               ff. 78 et 212).
  SATYRES BAST., 1615.
 REC. VERS SATYR., 1617.
  CABINET SATYR., 1618.
  MUSES INCOG., 1604.
                             De Martin (douzain, p. 75
                                                            Vous faites de l'asne, Martin (n. s.).
                               et n. p.).
   MUSES GAIL., 1609.
  SATYRES BAST., 1615.
                             A une certaine dame.
                                                            Vous ne devez estre blamée (n. s.).
                               Quatr. (ff. 47, pp. 106 et
  DELICES SATYR., 1620.
                               146).
  QUINT. SATYR., 1622.
```

A consulter : Goujet : Bibl. franç., T. XIII. — Langlois (L.) : Une des amoureuses poétiques de Guy de Tours (Bul. de la Société arch. de Touraine, 1903).

<sup>(1)</sup> Cette épigr. est dirigée contre l'auteur d'un quatrain se moquant du poème des vers à soie de Beroalde de Verville.

<sup>(2)</sup> Cette pièce quoique sig. Berthelot dans le Cabinet satyr., 1618, serait de Guy de Tours d'après M. P. Louys, voir p. 12 note 1. Elle a été incriminée dans le procès fait en 1863 à M. Jules Gay, éditeur à Paris, pour avoir publié les Muses incognues.

<sup>(3)</sup> Cette pièce a été incriminée dans le procès fait en 1863 à M. J. Gay, éditeur, pour la publication des Muses nocquies.

<sup>(4)</sup> Satyres bast., 1615 : Vive le ventre à Mesnage.

<sup>(5)</sup> Bien entendu, il ne s'agit pas ici du portrait de l'érudit Gilles Menage.

## GUYET (Nicolas).

Les pièces ci-après sont sig. G. dans la Muse fol., I liv., 1607, et G. N. dans l'édition de 1611.

L'initiale G. ne cacherait-elle pas Nicolas Guyet, de la famille de l'érudit François Guyet d'Angers, fondateur à Orléans d'une petite académie composée de sept membres qui se réunissaient dans sa maison (1) dont les frères Raoul et Henri Fornier, Claude Brissart, Paul de l'Ecluse et plus tard François Berthrand. Ce dernier a adressé à Guyet plusieurs poésies qui se lisent dans ses *Premières idées d'amour*, 1599. Nicolas Guyet, avait épousé Marie Bouchard, fille aînée de Jean Bouchard, sieur des Moriers, avocat à Angers, et de Jouachine Le Peletier, née vers 1564.

MUSE FOL., I LIV., 1607.

A une dame qui se contentoit de l'ordinaire (p. 118). Ce que l'amour en vous allume (sig. G.).

ld.

Chanson (p. 418).

Je ne veux plus aymer ces filles (sig. G.).

# GUYET (Martial), angevin.

Pour la bio-bibliographie de ce poète, voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

LABYR. AMOUR., 1 LIV., 1610. Dizain (p. 42) (2).

Une vieille un jour confessoit (n. s.).

#### G. V.

Nous n'avons pu découvrir qui est ce G. V. qui vivait au commencement du XVII° siècle.

REC. VERS SATYR., 1617.

CABINET SATYR., 1618.

PARN. SATYR. 1622.

Aux dames (n. p., n. p. et p. 100).

Dames qui tombez à l'envers (n. s.).

# HAYS (Jean).

Jean Hays du Pont de l'Arche, conseiller et avocat du roi au bailliage et siège présidial de Rouen. On ne sait rien de plus sur son compte.

Bibliographie. — Amarylle ou bergerie funèbre sur la mort de Monsieur de Villars, Admiral de France. Rouen, Raphaël du Petit Val, 1595. In-8 de 24 ff. n. chiff. (A).

E. d.: Au chevalier d'Oyse, frère de feu M. de Villars, sig. J. H. D. P. (Jean Hays du Pont de l'Arche).

<sup>(1)</sup> Voir notre notice sur Raoul Fornier.

<sup>(2)</sup> Cette épigr. est sig. M. G. dans les Traductions du latin en françoys, 1550, dans le Paragon des joyeuses inventions, 1554, etc. — Ms. 884, ff. 293, anonyme.

Les premières pensées. A Madame, sœur unique du Roy. Rouen, Théodore Reinsart, 1598. In-12 de 8 ff., 122 p. chiff. pour les Amours de Hyacinthe, 1 ff. bl., 269 p. chiff. et 4 ff. (A).

E. d.: A madame, sœur du Roy, sig. Jean Hays du Pont de l'Arche. — Poés. lim.: François de Louvencourt, sieur de Vauchelles; F. Viger; du Plessis; lat.: Louis Martel de Rouen; Jacques Denyaut, avocat de Rouen; N. de Haulte-Ryve de Rouen. — Ce recueil contient en dehors des Amours d'Hyacinthe (140 sonnets semés dans de la prose), une tragédie Cammate en sept actes et en vers; les Meslanges ou poesies diverses et Amarylle.

Un extrait des Premières pensées a été publié sous le titre :

Notice sur Jean Hays du Pont de l'Arche, conseiller et avocat du roi au bailliage et siège présidial de Rouen, par J. Deschamps. Rouen, Imprimerie de Espérance Cagniard, 1886. In-8 de 34 p. chiff. et 1 ff.

Un sonnet de J. Hays D. P. (du Pont de l'Arche) se lit en tête des : Œuvres françoises de Joachim de Bellay. Rouen, Raphaël du Petit Val, 1597.

LABYR. AMOUR, III LIV., 1610. Epithalame ou triomphe Je fais sentir aux Dieux mes amorces friandes d'hymenée (p. 32) (1). (n. s.).

## HEDELIN (Claude).

Claude Hédelin, d'une famille originaire de Souabe, fut un des hommes les plus savants de son temps dans les mathématiques, la jurisprudence et l'histoire; il composa des vers grecs, latins et français qui furent généralement assez appréciés. Après avoir été conseiller au Trésor, il se retira à Nemours où il acheta la charge de lieutenant général de cette ville. Il avait épousé Catherine Paré, fille du fameux chirurgien Ambroise Paré, dont il eut douze enfants; l'aîné François, né le 17 mars 1592, fut le célèbre abbé d'Aubignac.

Bibliographie. — Les épistres d'Ovide. Traduites en prose Françoise. Par les sieurs Du Perron, de la Brosse, de Lingendes et Hedelin. Dédiées à la Royne Mère du Roy. Paris, Toussainct du Bray, M.DC.XVI (1616). In 8. Priv. du 12 août 1615.

E. d.: A la Royne mère du Roy, sig. de Lingendes.—Dans les ff. prél. Plaintes de Penelope à Uylisse, trad. en vers d'Ovide par Du Perron. — Hédelin a traduit les épîtres: Hypsipile à Jazon; Ariadne à Thesée; Didon à Ænée; Lettre de Médée à Jason; Aconce à Cydippe.

Autre éd. : 1618, in-8 de 12 ff. et 347 ff. chiff. (N) ; id. augmentée, 1620, in-8 ; id. augmentée, 1621, in-8.

Ses vers ont été recueillis dans le Recueil des Bonfons, 1598, avec l'initiale H., et dans les Fleurs des plus excellens poètes de ce temps, 1601, n. s. (voir Bibliogr. des rec. collectifs du XVIº siècle).

La petite plaquette. Ostende, M.DC.IIII (1604) (titre et 30 p. chiff., Ars, fonds Luzarche) renferme 4 imitations du latin de C. Hédelin:

Prosopopée d'Ostende: La Ville parle, (9 v.); Petit plan de vray Mars, par mes maux rehaussé, (11 v.); Petit champ de guerriers où chacun a les yeux, (10 v.); Petit camp de grands chefs que le sort craint d'abattre, (12 v.); Petit camp de guerriers, object de tout le monde.

<sup>(1)</sup> Voici le titre de cette pièce dans les Premières pensées de Jean Hays : Epithalame ou dialogue d'amour et d'hyménée, représenté en mascarade au mariage de M. de Reville.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 ne contiennent qu'une pièce de Cl. Hédelin :

MUSES GAIL., 1609. Le Royaume de la Febve Si quelque curieux desire (n. s.). (ff. 1) (1).

A consulter: Titon du Tillet: Parnasse français. — Moréri: Dict. hist.

## JAMET (Lyon).

Pour la bio-bibliographie de Lyon ou Lion Jamet, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>o</sup> siècle.

```
SATYRES BAST., 4615.

DELICES SATYR., 4620.

QUINT. SATYR., 1622.

Epigr. (ff. 30, pp. 95 et  Je ne veux point pour mon plaisir (n. s.).

435).
```

# JAMYN (Amadis).

Voir la notice bio-bibliographique sur ce poète dans la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

| MUSE FOL., II LIV., 1603.<br>SATYRES BAST., 1615. | Mascarade (p. 123 et ff. 45) (2). | Dames vous pourriez trouver pis (n. s.).     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| CABINET SATYR., 1618.                             | )                                 |                                              |
| QUINT. SATYR., 1622.                              | Epigramme (p. 217) (3).           | Pour estre divine et humaine (n. s.).        |
| REC. VERS SATYR., 1617.                           | ) A Suzanne (ff. 163).            | Que te sert tant de fois par vœux solliciter |
| CABINET SATYR., 1618.                             | }                                 | (n. s.).                                     |
| REC. VERS SATYR., 1617.                           | Complainte d'Aréthuse et          | Tout le ciel haut et bas incessamment remue  |
|                                                   | sa résolution (ff. 162).          | (n. s.).                                     |

# JAMYN (Benjamin).

Benjamin Jamyn, né en 1540 à Chaource, bailliage de Troyes, d'Amadis Jamyn, prévost de Chaource, et de Marie Chemelet, était le frère cadet d'Amadis Jamyn, le page de Ronsard; il s'appelait comme lui Amadis, mais il prit le prénom de Benjamin pour se distinguer de son aîné. Ses œuvres poétiques n'ont pas été réunies, mais elles étaient déjà appréciées en 1578, Guy Le Fevre de la Boderie en parle dans sa Galliade:

Aux deux Jamyn donnez du sainct amour les ailes Pour porter leurs doux vers au sein des damoizelles...

et Agrippa d'Aubigné est encore plus élogieux : « ... les deux frères Jamin ont eu cela

<sup>(1)</sup> Cette pièce avait paru sans signature dans les Fleurs, troisième éd., 1601.

<sup>(2)</sup> Cette pièce porte dans les Satyres bastardes, 1615, son véritable titre: Les pionniers d'amour aux Dames.
(3) Ce quatrain a été attribué à tort à Théophile d'après un Ms. de l'Arsenal, il figure dans les Œurres d'Amadis Jamyn.

d'estranges que Amadis trez savant, et notamment à la langue grecque comme ayant traduit Homère, n'a rien fait heureusement en François ; son frère Benjamin, ne sachant que sa langue maternelle, a emporté le prix des Stances de son siècle. » Le pauvre d'Aubigné ne s'est pas montré ici meilleur critique qu'il n'a été bon historien. Benjamin Jamyn mourut vers 1606 à Chatillon-sur-Seine.

Benjamin Jamyn était l'ami d'un sieur de Chanvallon qui a publié en 1607 un petit livret de 43 p. et 1 ff., in-8 : Vers du sieur de Chanvallon en la louange du Roy. Paris, Claude de La Tour, M.DC. VII (1607) (priv. du 14 sept. 1607). Ce livret (1) contient une longue pièce adressée à B. Jamin (sic) : Elégie à monsieur de Malherbe : Je souspirois, Jamin, et disois à la France et le Tombeau de B. Jamyn :

Apollon pleure icy et se plaint à sa Lyre
De l'ennuy douloureux que son ame soupire
Sur la mort de Jamyn, mais il pleure si fort
Que sa voix tout en pleurs se trouve convertie:
La Neuvaine des Sœurs demeure my-partie
Demandant si Jamyn, ou Appollon est mort

Bibliographie. — Les dialogues de Jan Loys Vives traduits de latin en françois. Pour l'exercice des deux langues, par Benjamin Jamin. A Monseigneur Charles de Lorraine. Ausquels est adjoustée l'explication Françoise des mots Latins plus rares et moins usagez. Par Gilles de Houstevile: Avec ample déclaration et traduction des passages Grec en latin par P. de la Motte. Le tout nouvellement reveu et corrigé. Paris, Gabriel Buon, 1573. In-16 de 152 ff. chiff. et 40 ff. n. chiff, (N). — Le priv. est du 17 novembre 1563.

E. d.: A Charles de Lorraine, sig. Benjamin Jamin. — L'édition originale de cette traduction avait paru à Paris chez Gabriel Buon, 4566, in-46 (Le Cat. Méon indique par erreur, 4556).

La philosophie chrétienne, ou du retour de l'homme à Dieu, par Benjamin Jamin. Paris, Ch. Chapellain, 1606, in-12.

Les Muses ralliées, II p., 1600, renferment deux pièces de Benjamin Jamyn :

Stances chrestiennes (2).

Doctes stances à Uranie (Marguerite de Valois)

remplies de beaux et rares secrets de philosophie (3).

: Amants qui souspirez tant de peines souffertes (n. s.).

: Que me réservez-vous, vous Astres qui luisez (n. s.).

Il est probable que la pièce qui précède ces dernières stances dans les Muses ralliées de 1603 (4): Pourtraict d'un amant sans pair représenté en ces stances pleines d'une profonde doctrine. : Quels tourmens a l'amour, que je n'aye enduré, est également de Benjamin Jamyn.

(2) Ces stances ont été insérées par err. dans les *Poèsies de Du Perron*, 1622, in-folio, mais le Ms. Monmerqué les donne à Jamyn.

(3) Ces stances sont signées de Pomeny, dans le T. I du Parnasse de 1607, mais c'est là une erreur d'attribution, elles doivent être de Benjamin Jamyn, comme le spécifie le Ms. Monmerqué (Biblioth. de la Société de l'Hist. du protestantisme français).

(4) Dans les Muses ralliées de 1603: Les doctes stances à Uranie... ont pour titre: Assaults amoureux ressentis à un départ et figurez en ces stances de mesme estoffe que les précédentes; celles qui les précèdent Quels tourmens... avaient paru, pour la première fois, dans les Muses ralliées, 1599.

<sup>(1)</sup> Toutes les pièces de ce livret sauf l'Elégie à Monsieur de Malherbe et le Tombeau de B. Jamyn se retrouvent — augmentées d'une hymne en vers — dans le second ouvrage de ce Chanvallon : Paraphrases (en prose) sur le Cantique des Cantiques de Salomon. Ensemble quelques vers de Monsieur de Chanvallon. Paris, de l'imprimerie de Robert Estienne pour Toussainets du Bray... M.DC.XXV (1625). In-8 de 91 p. chiff. (A).

La pièce ci-après attribuée par L'Estoile à Marguerite de Valois, première femme de Henri IV, et signée par erreur Regnier dans les Délices satyriques, 1620, est donnée dans le Jardin des Muses, 1643, à B. Jamin de Chastillon sur Seine :

DELICES SATYR., 1620. Complainte. Stances (pp. Vous qui violentez nos volontés subjettes 161 et 200) (1). (sig. Regnier). OUINT. SATYR., 1622.

## JODELLE (Estienne).

Pour la bio-bibliographie de ce poète, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

| LABYR. AMOUR, I LIV., 1610.<br>SATYR. REGNIER (S.), 1616. | Epitaphe (du membre) de<br>frère Pierre (p. 436 et ff.<br>470) (2). | Cy gist icy (ou Cy est gisant) sous cette pierre (n. s.).        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| QUINT. SATYR., 1622.                                      | Sonnet (p. 212) (3).                                                | Douce lancette à la couleur vermeille (sig. Ronsard).            |
| Id.                                                       | D'une qui avoit (les pales couleurs. Sonn. (p.211) (3).             | En quelle nuict de ma lance d'yvoire (sig. Ronsard).             |
| MUSE FOL., II LIV., 1603.  CABINET SATYR., 1618.          | Desdain. Sonnet (p. 54) (4).                                        | Ha! je le disois bien qu'elle a la cuisse molle (sig. F. R. D.). |
| SATYR. REGNIER (s.), 1616.  CABINET SATYR., 1618.         | Epigr. (ff. 402) (5).                                               | Quelqu'un voulant plaisanter un petit (n. s.).                   |
| QUINT. SATYR., 1622.                                      | Sonnet (p. 213) (3).                                                | Touche de main mignonne, fretillarde (sig. Ronsard).             |

# JOUBERT (Nicolas), dit Angoulevent.

Nicolas Joubert dit Angoulevent, succéda à Chicot comme fou du roi Henri III et fut maintenu dans ses fonctions sous Henri IV. On ignore le lieu et la date de sa naissance aussi bien que l'époque exacte de sa mort (vers 1620). Son nom figure, en 1595,

(3) Ces trois sonnets signés Ronsard dans la Quintessence satyrique sont donnés formellement à Jodelle dans le Ms. 1662 fr. de la Bibl. Nat, sous le titre: Cinq sonnets des Priapées de Jodelle; les deux autres sont: Chaque fatale atteinte de la lance ; Bransler dispos sa charge soulevant.

(4) Voici le titre de ce sonnet dans le Ms. 1662 : Autres plaintes du sieur Jodelle contre une garce qui l'avoit pouray (sic), sonnet vilain : Ah! je le disois bien qu'elle a la fesse molle (var.). Ce sonnet a été omis dans l'édition de la Muse folastre de 1615 et dans celle de 1621.

<sup>(1)</sup> Dans le Journal de L'Estoile, elle a pour titre : Stances amoureuses de la Reine de Navarre sur ses amours avec Champvallon, 1581; dans le Jardin des Muses: Stances pleines d'antithèses par le sieur Jamin de Chastillon sur Seine. Dans cette dernière anthologie, elle est très écourtée : 60 vers au lieu de 114 dans les Délices satyriques mais cette amputation est le fait du père Pierre de Saint-Romuald, le collecteur, qui a voulu la rendre tout à fait édifiante. Enfin le Ms. Monmerqué l'attribue à Jamain (Benj. Jamyn).

<sup>(2)</sup> Cette pièce n'a que sept vers dans le Labyr. d'amour, 1610, elle en a quatre-vingt-six dans le supplément des Satyres de Regnier (1616) et elle est beaucoup plus importante dans les Cinq cents Colbert, vol. 488, ff. 549. La date de 1602 qui figure dans les Satyres de Regnier est remplacée naturellement par celle de 1552 dans les Cinq cents Colbert; cette dernière est la date exacte.

<sup>(5)</sup> Cette épigr. serait de Jodelle d'après le Ms. 1662 de la Bibl. Nat., elle s'appliquerait à Bèze : Bèze voulant plaisanter un petit. Lenglet-Dufresnoy dans son édition de Marot, 1731, la donne comme imitée de Th. Morus par Marc-Antoine Muret; elle figure, en effet, avec cette signature dans le Paragon des joyeuses inventions, 1554, etc., enfin le Cabinet satyrique, 1618, l'attribue par erreur à Motin.

dans le compte d'argenterie du roi. Il y est mentionné comme suit : « Cinq aulnes de velours de couleur dont Sa Maj. a fait don à un nommé Angoulevent pour lui faire habillement ». Il est également question de lui dans la Satire Ménippée (1) et dans la Confession de Sancy. Il avait pris le titre de « prince des sots » ou « prince de la sotie » et en revendiqua la propriété exclusive. Les comédiens de l'hôtel de Bourgogne : Valenti le Comte (Valeran) et Jacques Resneau (Rameau) le lui avant contesté, il leur intenta un procès qui eut un assez grand retentissement. Le Parlement prononça plusieurs arrêts en sa faveur; néanmoins ses adversaires parvinrent à faire traîner l'affaire en longueur pendant cinq ans de 1603 à 1608. Les frères Parfaict ont inséré tout au long, dans leur Histoire du théâtre français, la décision en vertu de laquelle Angoulevent obtint définitivement gain de cause : « La Cour a maintenu et gardé Nicolas Joubert en la possession et jouissance de la Principauté des sots et des droits appartenant à icelle, même du droit d'entrée par la grande porte de l'hôtel de Bourgogne et préséance aux assemblées qui s'y feront et ailleurs, et en jouissance et disposition de la loge à lui adjugée. » Le plaidoyer que Mº Peleus (2) prononça pour lui à cette occasion ne fournit aucun détail précis sur la vie et la personne d'Angoulevent. Il dit seulement « qu'il était né et nourri au pays des grosses bêtes, qu'il n'étudia jamais qu'en la philosophie des cyniques, que c'était une tête creuse, une citrouille éventée, vide de sens commun, une canne, un cerveau démonté qui n'avait ni ressort ni roue entière dans la tête. » Ce procès donna lieu à plusieurs écrits devenus fort rares.— Notre fou eut encore maille à partir avec un rimeur du temps qui lui attribua une mésaventure plus ou moins authentique, dont le récit parut en 1603 sous le titre de Surprise et fustigation d'Angoulevent par l'archipoëte des pois pillez (3). L'auteur anonyme le représentait surtout comme enclin à la débauche. Il riposta par la Guirlande et Réponse d'Angoulevent, mais il s'attira une verte Réplique, en sorte que le dernier mot resta à son adversaire. Il ne fut pas moins sensible aux attaques d'un autre bouffon qui prit le titre d'Archi-sot et qui le contrefaisait en courant, comme lui, les rues, bizarrement habillé (Bonhoure).

On lit dans le Banquet des Muses, 1623, de Jean Auvray, une curieuse pièce en 48 stances de 6 v. : Le Tombeau d'Angoulevent : Cy gist le sieur d'Angoulevent.

<sup>(1)</sup> Nicolas Joubert était attaché à la cause royaliste, et il fut récompensé de son zèle. Henri IV étant à Nantes en 1598 créa pour lui un office d'auneur et mesureur de toile. La ville, qui devait faire les frais de cette création, refusa d'y consentir, mais, en 1601, le roi lui adressa des lettres de jussion et elle dut payer à Joubert une indemnité de 1000 écus (Montaiglon : Rec. de poés. des XVe et XVIe siècles, IX, p. 183). L'auteur d'un pasquil daté de 1601 parait faire allusion à l'office nouveau que devait exercer Angoulevent quand il dit :

Angoulevent quitte sa charge : Marquis (de) Marigny, je t'en charge : Tu seras le prince des Sots...

<sup>(</sup>Bibl. Nat. Ms. fr. 19187, fol. 18, d'apr. M. Emile Picot).

<sup>(2)</sup> Cet avocat a cultivé la poésie. On a de lui: Trois opuscules poëtiques de M. Julien Peleus, advocat en Parlement. A Monsieur le Vidame du Mans, capitaine des cent gentilshommes de la maison du Roy et seneschal du Maine. Paris, Denis Binet, 1600. In-12 de 68 p. chiff. (A).

<sup>(3)</sup> Louis Garon parle d'Angoulevent en termes peu avantageux dans un récit du Chasse ennuy (Lyon, 1628, in-12, p. 536) intitulé D'Angoulevent, qui fut attrapé à Paris, en voulant desbaucher une femme, c'est pour ce fait, qu'il fut condamné à être fustigé.

Il est encore question du Prince des Sots Angoulevent dans le balet: Divertissement du Carnaval en Caresme. A Paris, M.DC.XXXVIII (1638). Petit in-4 de 6 ff. s. n. d'auteur (N., Yf. 1908 Rés.).

Bibliographie. — I. Rithmes du seigneur d'Engoulevent. Sur les affaires de la Ligue. Extraites de la Satyre Menippée. A Lyon, 1594. In-8 de 16 p. chiff. (N).

Cette pièce n'est autre que l'Epistre du sieur d'Engoulevent à un sien amy sur la harangue que le cardinal de Pelvé fit aux Estats de Paris de la Satyre Menippée.

II. La Guirlande et Responce d'Angoulevent, à l'Archipoëte des pois pillez (en vers). A Paris, par Hubert Velut, Imprimeur. Avec permission, M.DC.III (1603). In-4 de 4 ff. (N).

Cette pièce répond à une satire contre Angoulevent intitulée: La Surprise et Fustigation d'Angoulevent, poëme héroïque adressé au comte de Permission (Bluet d'Arbères) par l'Archipoëte des pois pillez, 1603 (reproduite par Ed. Fournier, Var. hist. et litt., T. VIII, p. 81).

La Guirlande... a motivé une réplique : Réplique à la Response du poëte Angoulevent, 1604. In-8.

III. L'Archi-Sot, écho satyrique. Omne regnum in se divisum desolabitur. Quatrain (2 v.) et Responce (2 v.), M.DCV (1605). In-8.

Cette pièce est dirigée contre quelque farceur qui voulait concurrencer le *Prince des sots* en prenant le titre d'*Archi-Sot*. — D'après M. Emile Picot, elle serait de Nic. Joubert. — Reproduite par Ed. Fournier (*Var. hist. et litt.*, *T. VII*, p. 37).

IV. Discours (en prose) sur l'apparition et faits prétendus de l'effroyable Tasteur. Dedié à Mesdames les l'oissonnières, Harangères, Fruitières et autres, qui se lèvent du matin d'auprès de leurs maris. Par Angoulevent. A Paris, pour Nicolas Martinant, demeurant ruë de la Harpe au mouton rouge, M.VI°XIII (1613). In-8. Titre, 10 p. chiff. et 2 ff. n. chiff. pour la Chanson nouvelle sur le tasteur (N).

Reproduit par Ed. Fournier (Var. hist. et litt., T. II, p. 37).

V. Legat testamentaire du Prince des Sots à M. C. d'Acreigne, Tullois, advocat en Parlement, pour avoir descrit la défaite de deux mille hommes de pied, avec la prise de vingt-cinq enseignes par monseigneur le duc de Guyse. S. l. n. d. (vers 1615). In-8 de 8 p. sig. à la fin Angoulevent, prince des sots... (Bibl. Méjanes).

Reproduit par Ed. Fournier (Var. hist. et litt., T. III, p. 353).

Voici quelques pièces se rapportant au procès soutenu par Nic. Joubert contre les maîtres et comédiens de l'Hôtel de Bourgogne :

1º La Deffence du Prince des Sots (avec 4 vers Aux Lecteurs : Lisant ce peu de pages... S. l. n. d. (1605). In 8 de 19 p. (Cat. Rothschild).

Le titre de départ est aussi conçu: Plaidoyer faict au Chastelet, le 19 de mars 1605, pour Nicolas Joubert, sieur d'Angoulevent, vallet de chambre ordinaire du roy, prince des Sots, et premier chef de la sotize en France, deffendeur, à l'encontre de Marcelot Poulet, soy disant seigneur et guidon de la Sottize, et Nicolas Arnant aussi soy disant seigneur et heraut de la Sottize demandeur (sic).

Le procès soutenu par Nicolas Joubert contre des concurrents ou des sots rebelles durait déjà depuis plus d'un an quand ce plaidoyer fut prononcé. Le 2 mars 1604, Joubert avait obtenu un premier arrêt en sa faveur (Emile Picot).

2º La Sentence de M. le Prevost de Paris, donnée contre Angoullevent, de faire son entrée de prince des Sots, avec ses heraulx, supposts et officiers. A Paris, par David Le Clerc, rue Fromentel, au petit Corbeil, 1605, in 8 de 6 p.

Cette sentence est datée du 19 mars 1605.

3º Arrest du Royaume de la Basoche donné au profit du sieur d'Angoulevent, valet de Chambre du Roy, prince des Sots, et premier chef de la Sottie de l'Hostel de Bourgongne et Isle de France, contre les prétendus maistres et autres officiers dudit Hostel, rebelles contre leurs princes. S. l., 1607. In-8 de 8 p. (Bibl. Méjanes).

Cet arrêt, signé Herpin, est daté du 27 février 1607.

L'appui des basochiens, dit M. Emile Picot, porta-t-il Joubert à quelque excès, ou le Chatelet jugea-til que le prétendu arrêt préjudiciait à ses droits, toujours est-il que le *Prince des Sots* fut emprisonné ainsi que nous l'apprend la sentence suivante :

4º Sentence prononcée contre le sieur Angoulevent, le mardi sixiesme jour du mois de mars mil six cens sept, par laquelle on voit comment l'on peut appréhender ledit Angoulevent au corps. A Paris, par Jean Fuzy, 1607. In-8.

Cette sentence ne termina pas le procès, Joubert, condamné par le Prévôt de Paris, fit appel au Parlement :

5º Plaidoyé sur la principauté des Sots, avec l'arrest de la Cour intervenu sur iceluy. A Paris, chez Divid Douceur, libraire juré, rue S. Jacques, au Mercure arresté, 4608. In-8 de 34 p. (Bibl. Méjanes; Bibl. de M. Emile Picot).

Ce plaidoyer de Me Julien Pelée, du 19 février 1608, est suivi de l'arrêt du Parlement intervenu « entre Nicolas Joubert, sieur d'Angoullevent, prince des Sots, appellant de deux sentences données par le Prevost de Paris le 6º mars et 29º may (1607) et demandeur en lettres du 16º février, d'une part, et Martin Hemon, ayant droict perspect de Jean L'Enfant, inthimé, d'autre. » La Cour confirme la sentence dont est appel et condamne Angoulevent à payer la somme qu'il s'était primitivement engagé à verser (1).

Le plaidoyer de 1608 a été réimprimé dans les Playdoyers de Me Julien Peleus, Paris, 1614. In-4 (Cat. Rothschild. T. IV, p. 365).

6º Plaidoyé pour la deffense du Prince des Sots. Par L. V. A Paris, chez Nicolas Rousset, en l'Isle du Palais, vis à vis des Augustins, et chez Rollin Baragnes, au Palais, sur les degrez de la grand'sale, 1617. In-8 de 16 p. (Bibl. Méjanes).

On voit par le Journal d'Héroard que le jeune roi Louis XIII avait chassé Nicolas Joubert.

Les Ms. 24322 et 12491 (B. N.) ff. 12 et 16, renferment chacun une pièce qui porte au titre le nom d'Angoulevent :

Les faits et gestes de La Raverie, courtisane gauloise, composés par Me Guillaume Revius et corrigés de nouveau par Angoulevent archi-macrean de la Cour et mis en lumière en l'an 1602 : Harlequin n'estant point en ville (42 st. de 4 v.).

Commission pour Bloys délivrée à Angoulevent, 1606 (250 vers). En voici les premiers vers :

Ce quatriesme jour de mars, De par le filz aisné de Mars Ce grand Roy Henry quatriesme De son règne le dix-septiesme, Et de son propre mouvement Commis le Prince Angoulevent Pour faire levée et recherche De deux cens garsses que l'on cherche Pour envoyer en Canadas. Sus donc, aureilles de Midas, Enfans de Bloys, filz de nos mères, Chers nourrissons de nos commères, Faites qu'au han-han de ses vers Qui retentissent par l'Univers...

<sup>(1)</sup> On lit dans les *Mémoires-journaux de l'Estoile* à la date du 9 juin 1607: « J'ay acheté deux liards une drollerie nouvelle d'Angoulevent, qu'on crioit », et à la date du 27 août 1608: « J'ay acheté un Arrest de la Courentre Angoulevent et les maistres de l'Hostel de Bourgogne.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment une seule pièce de Nicolas Joubert :

```
CABINET SATYR., 4618. Un timide Rodomont (extr. Voyez-vous avec quelle audace (n. s.).

d'un poëme d'Angoule-
vent, ff. 464).
```

A consulter : Parfaict (les frères) : Histoire du Théâtre fr., T. III. — Dreux du Radier : Récréations historiques, T. I. — La Place : Choix des Mercures, T. 56.

# LA BELLE MOTTE (Joane de).

Voilà un nom nouveau — mais c'est un pseudonyme — ajouté à la liste des poétesses françaises; nous le devons à Tabourot qui la cite dans ses Bigarrures comme l'auteur de la réponse à la pièce de Gratian du Pont, sieur de Drusac: Belle, aux beaux yeux pour qui. Il ne serait peut-être pas impossible de retrouver dans les pièces curieuses du temps la femme à laquelle on avait donné ce surnom. Dans la petite ville qu'était l'ancien Paris les gentes dames baptisées de la sorte se reconnaissaient facilement.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment une seule pièce de la Belle-Motte :

```
MUSE FOL., III LIV., 1603. Rép. de la dame (1). Desloyal, médisant (n. s.).
```

# LAFFEMAS (Isaac de).

Voici encore un nom que l'on s'étonnera de voir figurer parmi ceux des libertins de la première moitié du XVII<sup>e</sup> siècle : le terrible auxiliaire de Richelieu mis sur le rang de Théophile! Ce n'est pas pour des vers obscènes mais sous l'inculpation, autrement grave, d'avoir répandu une morale plus qu'épicurienne. Ajoutons tout de suite que ses accusateurs n'ont pas eu légalement le dernier mot. Isaac de Laffemas apparaît à la postérité déchargé de toute complicité dans le libertinage et cependant, comme on le verra plus loin, ce qu'il a écrit est un témoignage difficilement récusable.

La date de la naissance de Laffemas n'est pas connue, elle se place vers 1583 ou 1584, d'après sa pièce l'*Umbre du mignon de fortune dédiée au Roy* en 1604 (2). Il était fils de Barthélemy de Laffemas d'abord tailleur du roi, puis le 15 novembre 1602 sous Henri IV, contrôleur général du commerce et des manufactures (3). Au sortir des étu-

<sup>(1)</sup> Cette pièce répond à celle de l'Homme (de Gratian du Pont, sieur de Drusac, reproduite par Tabourot): Belle aux beaux yeux pour qui. Voir la note 2, p. 184.

<sup>(2)</sup> Dans cette pièce Isaac de Laffemas, sieur de Humont, accuse vingt ans. Mr Champollion l'a donnée par erreur à Barthélemy de Laffemas.

<sup>(3)</sup> Barthélemy de Lassemas, né à Beausemblant (Drôme) en 1540, mort, suivant Champollion-Figeac, le 4 mars 1623. C'est une des plus curieuses sigures de la sin du XVI• siècle. M. Champollion-Figeac lui a consacré une intéressante notice (Documents historiques inédits, T. IV, 1848). La liste de ses nombreux ouvrages se lit dans le T. II de la Biographie du Dauphiné d'Adolphe Rochas, 1862.

des, Isaac de Laffemas se fit comédien, on le vit un instant à Paris dans la troupe de Valleran, sur la scène de l'Hôtel de Bourgogne. Il a raconté cette partie de sa vie — et même ses amours — sous le nom du berger Phelemas, dans une pièce de théâtre qu'il fit imprimer à Rouen en 1605: L'instabilité des felicitez amoureuses ou la tragi-pastoralle des amours infortunées de Phelemas et Gaillargeste. Ayant eu bientôt assez de cette existence errante, il se fit recevoir avocat au Parlement, utilisant ses loisirs à composer des poésies de circonstance et même un roman: L'Histoire des amours tragiques de ce temps (1607) (1) qui devait, plus tard, servir de base à l'accusation de libertinage portée contre lui par ses ennemis.

En 1608, il se marie avec Jeanne Marie Haultdessens, d'une famille de notaires parisiens, et entre comme avocat au Conseil du roi. Dès le 21 juin 1613, il est secrétaire du roi et, en 1622, grand voyer de la généralité de Paris. Les services rendus dans les divers postes où il avait été appelé le firent désigner le 11 novembre 1624 comme avocat général et substitut à la Chambre de Justice, constituée pour juger et punir les prévarications des financiers. Bourgoin, dénonciateur général à cette Chambre, le considérant comme suspect et acquis aux principaux financiers, agit de telle sorte que la Cour décida, en procédant à la réception de Laffemas, qu'il ne pourrait faire fonction d'avocat du Roy ni entrer dans la dite Chambre qu'en l'absence du Procureur général et s'il n'est mandé. Ce fut le premier acte d'une lutte sans merci entre Bourgoin et Lassemas qui a duré plus de six années et dans laquelle, grâce à une absence complète de scrupules, ce dernier devait avoir presque constamment l'avantage. Nous n'en raconterons pas les péripéties, nous dirons seulement que Laffemas ayant acheté le 17 octobre 1625 une charge de maître des requêtes grâce au don que lui avait fait le roi le 19 juillet précédent d'une somme de 60.000 livres (2), Bourgoin s'opposa et suscita des opposants à sa réception. Quoique les demandeurs eussent été déboutés, le procureur général Molé ordonna que l'enquête sur leurs dénonciations serait continuée et les témoins ouïs. Laffemas para le coup en poursuivant le greffier de la Cour et cela pour faire porter les informations déjà faites devant le Parlement de Bordeaux qui lui était acquis. Mathieu Molé protesta auprès du garde des sceaux contre cette manière de procéder arguant que Laffemas avait poursuivi sa réception à la Cour et plaidé sur l'opposition. Marillac lui répondit que la requête était fondée « sur la contrainte d'arrêts donnés en la Cour de Parlement disant que l'on avait reçu l'opposition à la réception de Laffemas sur l'imputation d'une chose dont il avait été jugé de par arrêt de la dite Cour (3) ». Nous ne suivrons ni Laffemas ni Mathieu Molé dans le maquis de la procédure, nous en retiendrons que Laffemas avait adressé au roi

(3) Voir les Mémoires de Mathieu Molé, T. I.

<sup>(1)</sup> Pierre de l'Estoile en parle dans ses Mémoires-journaux: J'ay acheté le jeudy (11 janvier 1657) l'Histoire des amours tragiques de ce temps imprimée nouvellement en cette ville, non pour une chose qu'elle vaille, mais pour m'en servir à un autre subject (suit une anecdote qui ne s'applique pas à Isaac, mais à Barthélemy de Laffemas).

<sup>(2)</sup> Lassemas ne manquait pas de ressources, un commissaire au Châtelet, son parent, qui mourut garçon, et avait cent mille écus vaillant, lui avait laissé tout son bien, comme au plus honnête homme de sa parenté et qui était le plus en état de faire quelque chose (Les frères Haag: France protestante).

une requête dans laquelle il accusair « Messieurs de la Cour (1) d'estre parens, amis et » alliez des financiers, que l'un est son ennemy, l'autre envieux de sa fortune, etc., etc., » requête à laquelle le rapporteur répondit : « que les motifs que Laffemas invoquait n'étaient » que des subterfuges pour couvrir les athéïsmes et impiétez dont il était convaincu, les » crimes et faux dont il était prévenu, la vie infâme qu'il avait menée, les exactions qu'il » avait faites... » Et, à l'appui de ses dires, il reproduisait les témoignages des personnes qui avaient vu jouer Laffemas à l'Hôtel de Bourgogne et les passages suspects de libertinage relevés dans l'Histoire des amours tragiques de ce temps (2). L'évêque de Luçon couvrait déjà Laffemas de sa protection; celui-ci espionnait, en effet, pour son compte dans les sociétés et dans les festins, aussi le Parlement de Bordeaux le reçut maître des requêtes le 6 juillet 1627, malgré l'acharnement d'adversaires qui ne consentaient pas à désarmer. Le 5 février 1629, Bourgoin qu'il avait fait emprisonner illégalement à Bordeaux pendant près d'une année (juin 1627-mai 1628) dans un factum imprimé de 69 p. in-4 adressé au roi, porta plainte « contre Isaac de Laffemas dit Beausemblant comme » s'étant rendu coupable, envers le plaignant, de toutes sortes d'artifices, fourbes, suppo-» sitions, faux, injustices, dénis de justice, prévarications, contraventions aux ordon-» nances du roi désobéissance aux arrêts de ses juges, calomnies, impostures, oppres-» sions, violences et attentats, qui font dudit Isaac Laffemas le plus fourbe, oppresseur et » surpreneur de justice, non pas seulement du royaume, mais du monde, ayant été comé-» dien, et étant parvenu, par ces misérables moyens, à se glorifier des charges de con-» seiller aux conseils et maistre d'hostel du roi. » Il le qualifie plus loin de criminel de lèze-majesté divine, d'athée, de mahométiste digne de plus de potences qu'il n'y a de bois au monde. Cette fois encore Laffemas eut le dernier mot (3). Vers 1633, Paul Hay du Chastelet, maître des requêtes, l'exécuta à nouveau dans son Apologie pour Malefas. Laffemas dédaigna-t-il cette attaque passionnée ? Etait-il à court d'arguments pour y répondre? Nous ne savons, il est certain qu'il se tut, et ce silence, étant donné son caractère, donne crédit aux allégations de l'Apologie. En voici le début (4) qui rappelle que Laffemas a été comédien :

<sup>(1)</sup> Les présidents de Verdun, d'Ossembray, Le Jay, Seguier, Sanguin, Hotman, Olier, etc., etc.

<sup>(2)</sup> Nous donnons à la suite de cette notice les dépositions des témoins qui avaient vu jouer Laffemas à l'Hôtel de Bourgogne et les passages incriminés de l'Histoire des amours tragiques de ce temps.

<sup>(3)</sup> M. Champollion a cité le factum de Bourgoin qui se trouve à la Bibl. Nat. (Thoisy 84). La réponse de Laffemas paraît perdue.

La notice de M. Depping sur Isaac de Laffemas, lue dans la séance publique de l'Académie des Sciences morales et politiques de septembre 1883 semble également perdue, elle n'a été insérée ni dans le Bulletin, ni dans les Mémoires de cette Académie. Le journal « le Temps » en a seul publié une analyse très sommaire qui, en dehors de détails curieux et nouveaux, prouve que M. Depping a commis quelques erreurs. Il se refuse à croire, en effet, que Laffemas ait été comédien, nous donnons plus loin le texte des dépositions des témoins qui affirment l'avoir vu à l'Hôtel de Bourgogne; il dit que la pièce L'Instabilité des felicitez amoureuses n'a pas été imprimée alors qu'elle a paru en 1605; il affirme qu'il existe plus aucun exemplaire de l'Histoire des amours tragiques de ce temps et que ce roman a été censuré par le Châtelet de Paris, nous prouvons qu'il n'en est rien. Par contre, il aurait cité plusieurs documents inédits (le contrat de mariage de Laffemas, une autre pièce qui montrait que Laffemas espionnait pour le compte de Richelieu etc.,) dont il cût été très intéressant de connaître le contenu.

<sup>(4)</sup> Le 4° vers de l'Apologie rappelle le cheval du baron de Ciré, Tallemant, dans son historiette de Laffemas, dit que ce dernier avait condamné le cheval de bataille de ce seigneur à tirer le tombereau dans lequel était l'effigie de son maître, et il ajoute qu'un maître des requêtes, intendant d'armée fit mieux, car il condamna les chevaux d'un homme comme cela à tirer à la charrette de M. l'Intendant.

Ecoute, Malefas, il faut que je te die. Que tu nous dois la farce après la comédie, Et que cette jument du coup qu'elle a tiré, Vengera le cheval du Baron de Ciré. Ce grand cheval de Mars, qui donna tant de joye Aux peuples assemblez dans les places de Troye, Et qui fut aux limons d'un sale tombereau. Pour conduire au marché la feinte et le bourreau : Le sort encore un coup te rappelle au Théâtre, Ton visage blanchi de farine ou de plastre Fera rire bien-tost le noble et le bourgeois. Tes sangles, ton béguin et ta dague de bois, Tes deux pouces passez dans ta double ceinture, Donneront du plaisir à toute la nature, Que l'on trouvera bon de voir ton demi froc. Couvert d'un bonnet rouge, et de plumes de cog. De voir ton corps de caute et ta fesse embourrée, Danser la Bergamasque et la vieille bourrée, Tu feras la nourrice, ou l'enfant au maillot. Tu seras compagnon de ce brave Guillot. Et ta voix ridicule avec ta grosse trogne Fera doubler le prix de l'Hostel de Bourgogne : Les desseins de Hardy, de Beys ou de Pichou, Ne peuvent près du tien valoir un trou de chou; Le meilleur brodequin d'Aignan ou de la Porte, N'estoit qu'une savate, et leur muse estoit morte; Il n'est rien de pareil à tes doctes chansons, Je regrette desjà le temps que nous passons, Privé de la douceur que nous promet la Scène, Quand ta muse voudra se redonner la peine, De te feindre amoureux de la vieille Alizon, Qu'il t'en reste le mal ou bien la guérison, Que tu passes pour laid, ou bien pour agréable, Tu nous seras tousjours également aymable ; Que tu fasses le jeune, ou le vieillard tremblant, On ne verra plus rien qui vaille Beau-semblant. Retirez-vous d'icy Fracasse et Belleroze, Allez porter ailleurs vos vers et votre proze. Enmenez Turlupin, et tous les Jodelets, Vous n'aurez plus d'argent que des moindres valets, Vous n'aurez plus besoin de parterre ou de loges. Malefas ne va point Commissaire à Limoges, Puis qu'un si bon acteur se remet au mestier, Il vaudra luy tout seul et Guillaume et Gaultier...

Quoiqu'il en soit de l'exactitude de ce portrait de Laffemas, Louis XIII le nomma en 1634 intendant de Champagne et du pays Messin, et il occupa de 1638 à 1642 la charge de lieutenant civil de la prevosté et vicomté de Paris. Exilé la même année 1642, il rentra dans l'ombre après la mort de Richelieu et mourut obscurément le 16 mars 1657. De son mariage (1) avec Marie Haultdessens il avait eu deux fils: Guichard de Laffemas, conseiller au Parlement de Metz (1640-1657), et Laurent de Laffemas qui entra dans les Ordres et hérita des talents poétiques de son père.

Si Barthélemy de Laffemas avait appartenu à la religion réformée, son fils Isaac s'était fait catholique.

Comme poète Laffemas a un caractère d'originalité très marqué. Nous ne parlons ni de ses premières pièces, ni de sa tragi-pastoralle, mais des quelques épigrammes que nous connaissons de lui. Son caractère fait corps avec sa prosodie, ses vers ont une vigueur et une apreté particulières, ils emportent le morceau.

Voici plusieurs documents curieux et inédits sur Isaac de Laffemas:

Dépositions reçues par le commissaire du Parlement chargé d'enquêter sur Isaac de Laffemas prouvant qu'il avait été comédien (2).

Monsieur De Lomenie, père de Monsieur de la Ville-aux Clairs, secrétaire des Commandemens, peut déposer:

Qu'il a connu feu Barthélemy de Laffemas dict Beausanblant lequel avoit donné un advis de faire planter des muriers blancs pour nourrir des vers à soye.

Que le dict Beausanblant poursuivant les expéditions pour l'exécution dudict advis et autres par luy proposez luy amena son filz nommé Isaac Laffemas pour lui faire voir, disant qu'il étoit de grand esprit et luy fit réciter des vers devant lui. Ce qu'il fit de bonne grâce.

Que plusieurs fois Iceluy Beausanblant le pria instamment de venir aller voir jouer des Tragédies et comédies où sondit filz estoit afin d'y prendre plaisir et récréation.

Que ledit Beausanblant le mena au Sabot en la rue Saint Anthoine en un jeu de paulme au faulxbourg Saint-Germain et à l'hostel de Bourgogne où il vit jouer sondit filz, qui a la vérité jouoit très bien et surpassoit tous les autres comédiens.

Mr Dufresnay, advocat en parlement, peut déposer :

Qu'il cognoist un nommé Poupart demeurant à Montereau faultyonne, lequel a espouzé une des Parentes de M<sup>r</sup> Isaac de Laffemas advocat au Conseil.

Que depuis quelque temps estant en un lieu où luy et lesdicts Poupart et sa femme fréquen-

(1) Lassemas sut marié deux sois et eut huit ensants. Sa seconde semme Charlotte Becquet, était fille de Robert, notaire au Chatelet et de Valentine de Malleville.

Mais Buffequin, chapitré par Laffemas, se contredit le 4 juillet 1626 et expliqua qu'il s'était mesconté et avait pris Beausemblant pour Montluysant, comédien du même temps, ce à quoi Bourgoin répliqua qu'il n'avait pas parlé dans sa déposition de Beausemblant, mais de Laffemas, et qu'on ne peut confondre Laffemas avec Montlui-

<sup>(2)</sup> En dehors des dépositions qui suivent, Bourgoin cite dans son factum une déposition qu'il avait sollicitée, celle de Georges Buffequin « feinteur et artificieur » des comédiens » : Qu'il y a environ vingt ans qu'il a veu jouer des Tragédies au Sabot d'or, rue S. Antoine, par Laffemas, lors de la Compagnie de Valleran, et du dit Sabot vindre jouër au petit hostel de Bourgogne.

toient, l'on vint à parler des vertus et perfections dudict Laffemas qui estoit de grand sçavoir et entendement.

Que lesdicts Poupart et sa femme dirent que ledict Laffemas leur frère s'advançoit bien dieu mercy et alloit faire une grande fortune, et que ce leur estoit beaucoup d'honneur de le voir en la réputation qu'il estoit.

Que ce qui avoit ouvert l'esprit dudict Laffemas a tant de choses et l'avoit rendu sy capable estoit qu'en sa jeunesse de vingt ou vingt-deux ans il avoit joué des tragédies et comédies avec Valleran et autres comédiens, au moyen de quoy il avoit acquis la subtilité et grande vivacité qui se voit en luy.

Mº Journée dict La Ville, advocat en parlement, peut déposer :

Qu'il cognoist Me Isaac de Laffemas advocat au Conseil.

Que vingt ou vingt-cinq ans y a que Valleran célèbre comédien estant à Paris, il alloit pour la réputation dudict Valleran et de ses compaignons souvent à l'hostel de Bourgogne, au Sabot en la rue Saint Anthoine et au faulxbourg Saint Germain en un jeu de paulme les voir jouer.

Qu'il se souvient avoir veu outre lesdicts Comédiens ledit Laffemas lors d'environ vingt ou vingt-cinq ans qui jouoit et représentoit fort bien divers personnages.

Athérmes, hérésies, Impiétez, Mahomestisme, faulcetez, etc., contenues au Livre intitulé:

L'Histoire des amours tragiques de ce temps par le S<sup>r</sup> de Laffemas de Beausemblant.

Commentaire: En les pages 9 et 10 y a une impiété exécrable en ce que l'autheur attribue une divinité à l'amour infame et proteste de ne la voulloir offenser. Il proteste aussi rellever sa plume de sa Souveraineté et luy rend hommage. Ce qui est tout à faict contraire au premier commandement de Dieu et sent le comédien.

Texte visé des pp. 9 et 10. — Puisque les forces de la raison cèdent à la violence de l'amour, que sa rage a faict jouër sur le théâtre du désespoir, l'adultère, l'inceste, l'homicide, et le fratricide, et que le sang desgoute encore des derniers actes qui s'y sont représentez, je penserois offencer sa déïté, et diminuer ses trophées, si je recellois davantage une des plus mémorables victoires qu'il ait acquises de nostre temps.

C'est assez que ma plume relève de sa souveraineté, et que je la preste à ses louanges, mon âme se contente de cet hommage, et je contribue à son desir, luy donnant par le tesmoignage d'autruy de quoy se rendre sage.

Commentaire: En la page 114. Il se vante d'être touché d'un amour infame et se plaint de sa cruelle (ainsy l'appelle-t-il) désirant que leurs ardeurs fussent réciproques. Ce qui est aussy contraire à la parole de Dieu Et sicut Sodomen predicaverunt peccatum suum. Reproche que faict Esaye au peuple d'Israël, et en un autre lieu l'escripture abhorre ceux qui s'esjouissent en leurs faultes Letantur eum maleficerunt et exultant in rebus pessimis.

Texte visé de la p. 114. — Toutesfois je n'en parle pas si vuide de passion, que je n'en ressente quelque chose pour un suject qui a rendu mes yeux tellement malades, qu'il n'y a plus de beaux objects pour eux, ha que pleust à l'amour, que nos passions fussent égales, comme celle de ses amans, je n'aurois point occasion d'accuser mon peu de mérite, du peu d'affection qu'on a pour moy, ny de chanter un plus (p. 115) bel amour que le mien mesme, pour faire voir à ma cruelle, combien le plaisir est grand d'avoir des ardeurs réciproques.

Commentaire: En la page 150. Il donne un conseil exécrable aux femmes mariées conseillant l'adultère en cas qu'il n'y eut péril d'en avoir des enfans illégitimes et exhorte leurs maris qu'il appelle bons hommes de ne s'en attrister point, ny d'estre jaloux, ny en mourir d'angoisse. Apportant pour confirmer cette impiété l'exemple de Galba et de Mœcænas, doctrine hérétique Impie et directement contre le commandement de Dieu non Adultæratis par lequel l'adultère est deffendu, mesme quand il n'en pourroit naistre des enfans, et l'entendre autrement c'est corrompre la parole de Dieu et se rendre du nombre de ceux dont parle l'apostre Adulterantes verbum Dei.

Texte visé des pp. 149, 150 et 151. — Page 149. Si les dames de ce temps ressembloient aux Mandres, peuple des Indes et (p. 150) qu'elles ne feissent qu'une portée, pendant leur vie, je serois d'advis qu'elles passassent leur temps après pource qu'elles ne pourroient plus faire d'enfans illégitimes, et ne conseillerois point aux bons hommes d'en mourir d'angoisse comme Lepidus, au contraire, je leur apprendrois pour leurs amis, l'histoire de Galba, qui ayant convié Mecenas à souper, feit semblant de s'endormir, pour rendre plus libres les caresses qu'il faisoit à sa femme, et faire espaule (p. 151) à leurs amours, qu'il voyoit si bien toutesfois, que quelqu'un se servant de ceste occasion pour desrober de la vaisselle d'argent qui estoit sur la table, il cria Holà mon amy, vous devriez juger que je ne dors que pour Mecenas, mais pour ce que leur naturel est autre, je les laisse à la correction de leurs maris.

Commentaires: En la page 270. Il faict dire faulcement à Saint Augustin qu'un grand personnage a agité une question impie et scandaleuse, Si les beautez du Corps qui ont esté ou sont dans les Couvents, Mot qu'il faut remarquer et qui monstre l'impiété de l'autheur, ressusciteront en leur sexe, d'aultant dit-il que l'effort de la nudité pourroit encor donner de la tentation aux hommes et semer de la dissention dans le Ciel. Ce qui est directement contre la parole de Dieu respondant aux Saducéens: In resurrectione erunt omnes sicut angeli Dei non nubent neque nubentur et ressent le Mahométisme.

En la page 271. Il dit horriblement Les belles que l'amour (lascif s'entend) poussent dans les Monastères, se persuadent je croy que leurs desseings qui faillent icy, se peuvent accomplir là hault. Proposition impie contraire à la doctrine que dessus et accordante à la créance des Turcqs.

En la page 272. Il dict, Je conseille aux belles (desquelles il parle dans la page précédante) de faire l'amour icy bas cependant qu'elles y sont, mais avec de la discrétion. Conseil d'un vray ruffin contraire à l'apostre qui dict expressément fugite fornicationem.

Sur la fin de la page précédente et au commencement de la suivante 273, il dict : J'honnore les ames qui ne sont pas susceptibles de passions desréglées et qui vivent amoureusement au monde sans chercher à sortir de la vie, ny moins entrer aux couvents. Mot notable et qui monstre l'irreligion de l'autheur lequel entend par Passions desreglées celles qui aboutissent à quelque fin tragique ainsi qu'on voit évidemment par la suitte. Doctrine aussy qui est hérétique car tous les actes d'un amour lascif sont deffendus de Dieu.

Texte visé des pp. 270, 271, 272 et 273. - Page 270. Il y en a qui doutent comme un grand personnage dont a parlé Sainct Augustin, si tant de beautez qui ont esté autresfois, et sont encores dans les couvens, ressusciteront en leur sexe au jugement universel, attendu que l'effort (p. 271) de la nudité pourroit encore donner de la tentation aux hommes et semer de la dissention dans le ciel, comme l'amour faict sur la terre, et les belles que l'amour pousse dans ces Monastères, se persuadent, je croy, que les desseings qui faillent icy, se peuvent accomplir là hault, comme si les plaisirs célestes n'estoient esloignez des actions humaines, et n'avoient un autre train. Mais l'Empire de l'Amour doit trouver là ses bornes, et rendre les ames (p. 272) vides des folles passions qu'il leur donne aujourd'huy qu'il est au plus fort de son règne, et que tout cedde à son pouvoir : tellement que je conseille aux belles de faire l'amour cependant : Mais avec de la discrétion, de peur qu'elles ne soient contrainctes de prendre le party de celles que je viens de laisser, et de se précipiter au malheur des autres dont j'ay récité la perte : car j'honore ces ames qui ne sont point susceptibles de passions (p. 273) desréglées et qui vivent amoureusement au monde sans chercher à sortir de la vie, ny moins à entrer aux couvents, et les exhorte de prendre pour exemple les tragiques et plus sanglants effects de l'amour que j'ay rapportez en ceste Histoire, afin que s'esloignant des affections opiniastres, elles prennent une manière d'aymer plus louable, et qui leur apporte plus de contentement.

Bibliographie. — L'Umbre du mignon de fortune, avec l'Enfer des ambitieux mondains; sur les dernières conspirations, où est traicté de la cheute de l'Hoste. Dédié au Roy (en vers) par I. D. Laffemas, sieur de Humont. Paris, Pierre Pautonnier, 1604. Petit in-8 de 22 p. chiff. (N).

E. d.: A Henry IV, sig. Isaac de Laffemas. — Poés. lim.: Ph. D. B.; M. Guerry. — Cette plaquette a été reproduite par Ed. Fournier dans ses Variétés historiques et littéraires. T. X.

L'Heureux retour de la Reyne Marguerite, Duchesse de Valois (en vers) par Isaac de Laffemas, sieur de Humont, advocat en Parlement. Paris, François Huby, 1605. In-8 de 13 p. chiff. et 1 ff. bl. (N).

L'Instabilité des félicitez amoureuses ou la tragi-pastoralle des Amours infortunées de Phelemas et Gaillargeste. De l'invention de I. D. L., sieur de Blambeausaut. Rouen, Claude Le Villain, MVICV (sic) 1605. In-12 de 75 p. chiff. (A).

E. d.: A madame de Verdun, sig. I. D. L. — Poés. lim.: Léonye Camus; Cl. Hopil; C. de Vandrets; D. Charpentier; Fr. H., parisienne. — Dans l'expl. de la Bibl. de l'Arsenal, cette pièce est suivie de : La Goutte, tragédie nouvelle, de l'imitation de Lucian. Rouen, Claude Le Villain, 1605. In-12 de 44 p. chiff. — Sur le titre « L'Instabilité des félicitez... » on lit. écrit à la main: par de Blanbensaut. — A la p. 27: Histoire tragique en vers.

Tallemant a fait allusion à cette pièce de Laffemas : « On disoit encore qu'il avoit joué de ses propres pièces dans une troupe de comédiens de campagne et qu'il s'appeloit le berger Falemas... A Navarre, estant escolier, il fit une pastoralle qui y fut jouée, où il y avoit un berger Lefamas ou Lemafas ou Falemas, et un Semblan-beau ».

L'Histoire du commerce de France (sic). Enrichie des plus notables antiquitez du traffic des pays estranges (sic). Par Isaac de Laffemas, sieur de Humont, Advocat en Parlement. Paris, Toussaincts du Bray, 1606. In-12 de 167 p. chiff., et 11 ff. n. chiff. dont 1 bl. (N).

E. d.: Au président Jeannin, seigneur et baron de Monjau et Chagny, conseiller du Roy et président au Parlement de Dijon, sig. Laffemas.

L'histoire des amours tragiques de ce temps. Par le sieur de Laffemas de Beausemblant, advocat à la Cour. Paris, Toussainct du Bray, 1607. In-12 de 273 p. chiff. et 5 ff. n. chiff. (A).

E. d.: A M. Du Lis, avocat général à la Cour des Aides. — Poés. lim.: Merlon, advocat; Charpentier; lat.: Guenyot. — C'est ce roman qui a motivé l'accusation d'athéisme, d'hérésie, d'impiété, de mahométisme, etc., etc., portée par Bourgoin contre Isaac de Lassemas (voir p. 249). Ce dernier en a fait rechercher les exemplaires avec le plus grand soin dans l'intention de les détruire. Il a réussi. Nous ne connaissons aujourd'hui, en esset, que l'exemplaire qui fait partie de la Bibliothèque de l'Arsenal.

Sur le Te Deum chanté pour la prise de Montheurt. S. l., 1622. In-8 de 8 p.

Cette plaquette, sans nom d'auteur, renferme des épigr. sur le Te Deum, sur la mort du Connestable, etc., qui ont été reproduites dans le Recueil des pièces les plus curieuses qui ont esté faites pendant le règne du Connestable M. de Luyne, 1621.

Le frondeur désintéressé. S. l., 1650. In 4 (deux parties de 14 et 8 p.).

L'édition des Historiettes de Tallemant des Réaux donnée par Paulin Paris a reproduit 15 lettres d'Isaac de Laffemas au chancelier Seguier.

Epigrammes de Laffemas (n. s.) dans le Rec. Conrart, 5131 (Bibl. de l'Arsenal).

Pp. 195 et suivantes: Sur la prise de Monheur par le connestable de Luynes: Monheur est pris et la Garonne; sur la mort du président de Chevry: Cy gist qui fuyoit le repos; M. le Cardinal de Richelieu estant à l'Arsenal prie M. Bordier d'avoir soin du pavé ce qu'il refuse de faire: Bordier pleure sa décadence; sur la mort de Cornuel: Cy gist ce fameux gabeleur; sur le parva quidem sed qui est à Essonne sur la porte de M. Hesselin: Ta maison est petite, mais...; autre: Hesselin tu mets sans raison; sur la maison de Petit bourg vendue par M. Galand à M. de La Rivière: Amy toutes les maisons neufves;

sur la protestation que firent les jansénistes chez un notaire: Par la Sorbonne convaincus; sur le retour du Cardinal après que l'on eut mis sa teste à prix: Le Cardinal est à la porte; Epitaphe du chevalier du Guet: Cy gist un chevalier sans ordre; Epitaphe de Bullion: Cy gist ce fameux berger; sur la maladie de Cornuel traicté par Lanneau (Lagneau) médecin: O Dieux, la plaisante aventure.

Pour les pièces de Laffemas insérées dans les anthologies publiées de 1609 à 1715, voir Bibliographie des recueils collectifs du XVII<sup>o</sup> siècle.

Isaac de Laffemas a mis quelques pièces laudatives en tête des ouvrages de ses amis :

La Rodomontade, tragédie... par Meliglosse (Ch. Bauter), 1605 ; La Défaite d'Amour, par D'Audiguier, 1606 ; Les Métamorphoses d'Ovide, mises en vers françois par Raimond et Charles de Massac père et fils (2º éd.), 1617 ; Le Parisis de C. de Courbes, 1623 ; Le Théâtre d'Alexandre Hardy (T. I), 1624

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 ne renferment qu'une pièce d'Isaac de Laffemas:

SEC. LIV. DELICES, 1620. A la mémoire de la Pau- Jadis une dame Romaine (sig. Incertain). lette (1).

A consulter: Garasse: Mémoires. — Rangouze (de): Lettres panégyriques. — Tallemant des Réaux: Historiettes, éd. Paulin Paris. — Moreau: Bibliogr. des mazarinades. — Académie des sciences morales et politiques, séance publique du 6 septembre 1884, communication de M. Depping.

# LANGLAYS (Tiene).

Voilà un personnage sur lequel on doit renoncer à apprendre quelque chose.

MUSES INCOG., 1604.

Quatrain (p. 58) (2).

Ly goream, ly methan garton.

#### La P.

Nous ignorons à quel nom répondent ces initiales. Serait-ce celles de Marin de La Porte? Peut-être. En tout cas, elles s'appliquent à un ami de Beroalde de Verville et de Guy de Tours.

MUSES INCOG., 1604.

Quatrain (p. 58) (2).

Ce lourdaut voyant quelle gloire (sig L. P.).

<sup>(1)</sup> La Paulette était un droit annuel par le moyen de quoi les offices se rendoient héréditaires dans les maisons, et le Roi n'en pouvoit disposer, soit pour y mettre des personnes, ou pour en destituer ceux qui en étaient indignes : ce qui apportait un grand préjudice à ses affaires, bien que d'ailleurs il en tirait une grande commodité et soulagement à ses finances.

Malgré les réclamations des détenteurs d'offices la Paulette qui avait été établie en 1604, fut abolie par arrêt du Conseil du 15 janvier 1618, mais rétablie quelques années plus tard.

En 1617, une petite brochure anonyme avait été publiée: Les stèvres de la Paulette et ses regrets. Paris, Abraham Saugrain, 1617. In-8 de 16 p.

La pièce de Laffemas a été éditée séparément : A la mémoire de la Paulette. M.DC.XVIII (1618). S. l. In-8 de 7 p., chiff. — L'auteur renouvelle une plaisanterie qui avait eu déjà cours en 1617 (voir Les fièvres de la Paulette) représentant La Paulette sous les traits d'une femme dont il fait une courtisane enrichie (Note du Bul. Morgan, T. I, N° 2113).

<sup>(2)</sup> Ces quatrains sont dirigés contre l'auteur d'un autre quatrain attaquant le poème des vers à soie de Beroalde de Verville.

## LA PORTE (de).

Ce de La Porte doit être Marin de La Porte, angevin, qui a participé pour une ode, un sonnet, quatre quatrains (dont un adressé à la Reine et un à Favereau), un sixain et trois épigrammes au Mercurius redivivus sive varii lusus de Mercurii loculos manu praeferentis simulacro, nuper apud Parisinos in aedib. Luxemburgi effosso ubi regium Dominae Regentis exstruitur aedificium. Ad Clar. V. Stephanum Paschasium Regis consiliis ejusdemque in supremâ Rationum Camerâ Advocatum: Augustoriti Pictonum, Ex Officina Juliani Thoreau, Regis et Academiae Typographi. M.DC.XIII (1613). (In-4 de 48 p., Bibl. Nat. Yc 1363), recueil collectif dédié à Estienne Pasquier.

Pour les pièces de Marin de la Porte insérées dans les authologies publiées de 1609 à 1715, consulter la Bibliographie des recueils collectifs du XVIIe siècle.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 11 pièces de La Porte :

| QUINT. SATYR., 1622. | Contre les amoureux.<br>Epigr. (p. 51).                   | Les amans de l'heure présente.          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Id.                  | Contre un vanteur. Epigr. (p. 50).                        | O mon Dieu! qu'il a bonne grâce.        |
| ld.                  | Contre un poétastre, Epigr. (p. 50).                      | Oyez ce Docteur de grammaire.           |
| Id.                  | Contre un discoureur.<br>Epigr. (p. 54).                  | Oyez-vous point ce cajoleur.            |
| Id.                  | De la docte Alizon touchant<br>le souverain bien (p. 53). | Platon, Aristote, Heraclite.            |
| Id.                  | Qu'il ne veut plus estre amoureux. Epigr. (p.53).         | Puis que mon cœur brusle des flames.    |
| Id.                  | Contre une hypocrite.<br>Epigr. (p. 49).                  | Que sert de tant faire la fine.         |
| Id.                  | Pour un vieillard. A une jeune dame. Epigr. (p. 52).      | Quoy! pour avoir la barbe grise.        |
| Id.                  | Comme en équivoque.<br>Epigr. (p. 52).                    | Sylvie sur son lit ayant l'âme ravie.   |
| Id.                  | Contre les amoureux dé-<br>goûtez. Epigr. (p. 52).        | Vrayment leurs humeurs sont plaisantes. |
| Id.                  | Contre une qui faisoit la dévote et la chaste (p.53).     | Y a-t-il gens plus sots au monde.       |

#### LAR.F.

Ce La R. F. était probablement un habitant de la ville de Tours lié avec Guy de Tours et Beroalde de Verville.

| MUSES INCOG., 1604. | Quatrain (p. 58) (1). | L'un dit de Quatranier nouveau (sig. La R.F.) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|

<sup>(1)</sup> Ce quatrain est dirigé contre l'auteur d'un autre quatrain attaquant le poème des vers à soie de Beroalde de Verville.

#### LARIVEY (Pierre de).

Pour la bio-bibliographie de Pierre de Larivey, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

CABINET SATYR., 4618. Enigme (Le cordonnier). Sonnet (1).

Id. Enigme (Une femme qui parle) (1).

Let a grade (Le cordonnier). J'ay tantost veu quelqu'un maniant doucement (n. s.).

Ment (n. s.).

Je vis ces jours passez une fort belle garce (n. s.).

#### LA RONCE.

Nous n'avons rencontré aucun document pouvant nous fixer sur ce personnage. Nous savons seulement qu'il était l'ami de Colletet, de Claude de l'Estoille, de Théophile et des libertins de marque. Sa verve devait être assez piquante puisqu'elle lui a valu plusieurs épigrammes sur son nom. En voici une de Colletet:

Ceux qui t'ont La Ronce nommé Recognoissoient bien ta nature, Puisqu'on te void tant renommé, Pour avoir faict mainte pointure.

à laquelle il a répondu par une gauloiserie :

Je ne picque en mes vers, Colletet tu t'abuses, Celle de qui les yeux m'esprirent autresfois, Alors que je les poinds j'employe au lieu des Muses L'esguillon qui leur fait l'enfleure de neuf mois (2)

et une autre qui a paru dans Le Jardin des Muses, 1643:

On t'appelle Ronce à bon droit Puis que lors que quelqu'un t'approche, Comme une ronce tu l'accroche Et le pique en quelqu'endroit.

Bibliographie. — Le Renaud amoureux. Histoire précédente de Roland l'amoureux et furieux. Imité de l'Italien du S<sup>r</sup> Torquato Tasso. Par le S<sup>r</sup> de La Ronce. Dédié à Monseigneur le duc de Nevers. Paris, Toussainct du Bray, s. d. (1619). In-8 de 8 ff. dont le fr. gr., 684 p. chiff. et 6 ff. (N). Priv. donné à Tours, le 14 septembre 1619.

E. d.: A Ch. de Gonzagues de Cleves, duc de Nivernois, etc., sig. La Ronce. — Poés. lim.: E. du Parc; L'Estoille; C. B. I. S. C. A.; latines: C. B. I. S. C. A.

Cette édition a été réimprimée au XVIII° siècle : Paris, Denis Hortemels (ou Nic. Pissot, 1724.) In-8.

La Ronce a mis un sonnet en tête de l'ouvrage de G. Colletet : Les Désespoirs amoureux, 1622.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 14 pièces de La Ronce :

(1) Cette pièce n'a pas été reproduite dans le Cabinet satyrique, 1619.

<sup>(2)</sup> Le quatrain de G. Colletet et la réponse ont paru dans les Délices satyriques, 1620.

| CABINET SATYR. 1619.                       | Satyre sur l'espée d'un courtisan.            | Ça, ça, mon harnois, pour paroistre.                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Id.                                        | Epitaphe.                                     | Cy gist le gros Martin, ce n'est pas grand dommage. |
| Id.                                        | Epitaphe d'un poëte.                          | Cy gist un poëte du temps.                          |
| DELICES SATYR., 1620.                      | Quatrain (p. 256).                            | Je ne picque en mes vers, Colletet tu t'abuses.     |
| CABINET SATYR., 1618.                      | Epigramme.                                    | L'autre jour de ma Janeton.                         |
| Id.                                        | Gaillardise.                                  | Ny pour baiser tes cheveux ou ton bel æil.          |
| Id.                                        | Sonnet.                                       | Penses-tu, Procureur, m'avoir fait desplaisir.      |
| DELICES SATYR., 1620. QUINT. SATYR., 1622. | Sonnet, imité de l'Aretin (pp. 6 et 25) (1).  | Quand l'Orient perleux ses campagnes redore.        |
| CABINET SATYR., 1618.                      | Satyre sur le bas de soye d'un courtisan (2). | Quoy d'en demeurer de la sorte (sig. L. R.).        |
| CABINET SATYR. 1619.                       | Quatrain.                                     | Tu peux vivre content, sans redouter la             |
| Id.                                        | Satyre.                                       | Un vieillard apprendre voulut. [Parque.             |

A consulter: Goujet (abbé): Biblioth. franc. T. VIII, p. 7.

# LA ROQUE (S. G. de).

Siméon-Guillaume de La Roque naquit, en 1551, non à Clermont en Beauvoisis comme il le dit au titre de ses ouvrages mais, d'après Baillet, à Agnès petite ville près de Clermont. Dans l'épître dédicatoire de ses Œuvres (1609) à la reine Marguerite, La Roque nous apprend que ce qu'il sçavoit il l'avoit acquis « en la conversation des Doctes, comme en la nourriture qu'il avoit prise chez un Prince rempli de sçavoir et de mérite qui, durant sa plus grande jeunesse, lui a fait connoître la maison des rois prédécesseurs de la reine Marguerite; qu'il n'a eu que cette Royale Cour pour escole et qu'il lui doit les fruicts de son apprentissage et les premices de ses escrits ». L'abbé Goujet complète ce passage dans les termes suivants : « Ce Prince n'était autre que Henri d'Angoulème, légitimé de France, fils naturel de Henri II, grand prieur de France, grand amiral, gouverneur de Provence, tué en 1586 par le baron de Castellane ». Siméon de La Roque voyagea dans sa jeunesse et se consacra à la carrière des armes. Après l'assassinat de Henri III, il devint un des partisans les plus acharnés de la Ligue mais, comme tous les français, il finit par se rallier à Henri IV. Reçu avec empressement à la Cour, bien vu de la reine Marguerite de Valois, accueilli favorablement par de grands seigneurs, ami de Malherbe (3), qu'il avait connu chez Henri d'Angoulême, il partagea son temps entre les lettres et les plaisirs d'un gentilhomme. Il nous a résumé sa vie active dans un sonnet de ses Œuvres chrestiennes:

<sup>(1)</sup> Ce sonnet a été donné à tort à Théophile par Esprit Aubert. Il est sig. par le sieur de la R. dans les Délices satyr., 1620, et La Ronce dans la Quint satyr., 1622.

<sup>(2)</sup> Cette satyre est signée La Ronce dans le Cabinel satyr., 1632.

(3) Tallemant parle de La Roque et de Malherbe: «Les actions les plus remarquables de sa vie (Malherbe) sont que pendant la Ligue, lui et un nommé La Roque, poussèrent M. de Sully deux ou trois lieues si vertement, qu'il ne l'a jamais oublié, et c'était la cause, à ce que disait Malherbe, qu'il n'avait jamais pu rien avoir de considérable d'Henri IV, depuis que M. de Sully fut dans les finances ».

J'ay quarante ans passés, je sçay que c'est du monde ; J'ai suivi le Dieu Mars et celui des Amours, J'ay veu de maints pays les cités et les tours, Et long-temps voyagé sur la terre et sur l'onde.

J'ay lèu de maints Autheurs la science féconde, Tant que j'en ay l'esprit lassé de leurs discours : J'ay passé maintefois et les nuits et les jours A carresser la Muse où tout erreur abonde.

Je sçay que c'est d'espoir, d'aise et de vanité, De délices, d'appas, d'heur et de liberté... J'ai gousté les douceurs du lict et de la table.

Mais au bout de ce temps qui nous déçoit aussi, Je sçay n'avoir appris rien de plus véritable Que sans rien emporter il faut partir d'icy.

Mais ce dont Goujet ne parle pas, ce sont des infortunes conjugales de La Roque qui aurait été la victime de Jacques Davy Du Perron, le futur cardinal.

Voici le quatrain que cet ami trop intime de La Roque avait mis en tête des *Premières œuvres* de 1590 :

Ainsi que nos amours nos escrits sont divers, Vostre amour est fini, le mien à jamais dure, Le votre est mesuré, le mien est sans mesure, D'autant que j'aime en prose et vous aimez en vers.

et qui valut à La Roque cette cinglante réponse :

Tu doibs à Du Perron ton honneur et ta honte, L'un est faux, l'autre est vray, mais l'un et l'autre est sceu, C'est qu'il a fait un Livre, et qu'il t'a fait cocu, Et le fait si souvent qu'il n'en sçait pas le compte.

(Ms. 884, ff. 254).

Si on en croit le sonnet sur le cocuage reproduit dans le Cabinet satyr., 1618, notre poète avait pris philosophiquement son parti de cet accident.

S. G. de La Roque mourut en 1611.

Bibliographie. — I. Les premières œuvres de S. G. de La Roque, de Clermont en Beauvoisis. A monseigneur le chevalier d'Aumalle. Paris, Mamert Patisson, 1590. In-8 de 4 ff. et 72 ff. chiff. (N).

E. d. (en vers): A Mgr le chevalier d'Aumalle. — Poés. lim.: Du Perron; Chrestien de Provence; lat.: Poncet. — Ces *Premières œuvres* renferment: Les Amours de Phyllis; Diverses amours, et autres œuvres meslées; OEuvres chrestiennes.

II. Les Heureuses Amours de Cloridan. Par le sieur de La Roque, de Clermont en Beauvoisis. A Rouen, Raphaël du Petit Val, 1594. In-12 de 95 p. chiff.

A la suite des Heureuses Amours... le Destin de Philemon, la fable de Psiché, des stances et des poésies chrestiennes.

III. Les premières œuvres du sieur de La Roque de Clermont en Beauvoisis. Rouen, Raphaël du Petit Val, 1596. In-12 de 6 ff. et 107 p. chiff. A la suite: Les Amours de Caristée. Par le sieur... id., 1595, 117 p. chiff. et 1 ff. A la suite: Continuation de l'Angélique d'Arioste. Par le sieur de La Roque. A madame de Liencourt. Rouen, id., 71 p. chiff. A la suite: Les Heureuses Amours de Cloridan. Par.... id., 1596, 95 p. chiff. (N).

De l'Angelique..., poés. lim. : Baptiste Vivian (2 p.) ; de Didon ; poés. lim. : damoiselle Cl. Gode-froy ; Alexandre Bouteroue.

IV. Diverses poésies du sieur de La Roque, de Clermont en Beauvoisis, composées durant son séjour à Fontainebleau. A Madame. Rouen, Raphaël du Petit Val, 1597. In-4 de 78 p. chiff. et 1 ff. (N).

Poés. lim. : La Ferté, manceau ; I. Grojan. — Ce recueil contient les Amours de Pirame et Tisbée, des élégies, stances à Madame, et discours.

V. Les œuvres du sieur de La Roque de Clermont en Beauvoisis. De nouveau reveues, corrigées, et augmentées par l'Autheur, lesquelles le contenu se voit cy après. Paris, Gilles Robinot, (ou Rob. Micard), 1597. In-12 de 2 ff. et 492 p. chiff.

Voici le contenu de ce volume : Les Amours de Phyllis ; les Amours de Caristée ; Elégies ; Continuation d'Angélique d'Arioste ; Les heureuses amours de Cloridan ; les amours de Pyrame et Tisbée ; la Chaste bergère (nastorale) dédiée à Madame ; stances et autres diverses poésies ; œuvres chrestiennes.

VI. Les secondes amours du sieur de La Rocque, de Clermont en Beauvoisin (sic). Au Roy. Paris, Abel L'Angelier, M.D.XCVIIII (1599). In-8 de 4 ff. et 68 ff. chiff. (Grenoble). Priv. du 22 octobre 1598.

Sonnet au Roy. Ode au sieur de La Roque sur Les Larmes de la Magdeleine, sig. G. P. D. B.; sonnet de La Ferté, manceau; sonnet sig. Régis; ode au sieur de La Roque sur Les Larmes de la Magdeleine, n. s.; épigr. sig. D. L. R. (de La Roque).

VII. Les premières œuvres du sieur de La Roque, de Clermont en Beauvoisis, reveuës et augmentées par l'autheur. Rouen, Raphaël du Petit Val, 1600. Petit in-12 (Cat. Pichon, 1869).

Ce titre réunit six parties imprimées séparément : Les Amours de Phyllis, 1600 ; les Amours de Caristée, 1599 ; Continuation de l'Angélique de l'Arioste, 1599 ; les Heureuses amours de Cloridan, 1599 ; les Amours de Pirame et Tisbée, 1600 ; la Chaste bergère. pastoralle, 1599, qui étaient déjà dans l'édition de 1597.

VIII. Hymne sur l'embarquement de la Royne, et de son arrivée en France, par le sieur de La Roque. Paris, Claude de Monstr'œil... s. d., (1600). In-8 de 2 ff. et 12 p. chiff. (N).

Cette plaquette comprend : Stances à la Royne : Royne fille du Ciel de chacun réclamée et l'Hymne... L'Autheur faict parler l'ombre de Nostradamus : Des-jà de l'Orient l'Aurore retournée. — Ces deux pièces ont été reproduites dans l'éd. des Œuvres, 1609.

IX. Les œuvres du sieur de La Roque de Clairmont en Beauvoisis. Reveues, et augmentées de plusieurs Poësies outre les précédentes Impressions. A la Royne Marguerite. Paris, Vefve Claude de Monstr'œil, 1609. In-12 de 8 ff., 803 p. chiff. et 14 ff. (A).

E. d.: A la reyne Marguerite, sig. La Rocque. — Poés. lim. nouv.: S. D. H.; Motin; Cl. Garnier; Antoinette de la Tour, et celles parues précédemment: Chrestien de Provence; Du Perron; La Ferté, manceau; J. Grojan; G. P. D. B.; D. L. R. (de la Roque). — Les exemplaires invendus de cette édition ont été remis en circulation par le même libraire avec un titre rafraîchi et la date de 1619.

La Chaste bergère, pastorale qui avait paru pour la première fois dans les Œurres, 1597, a été imprimée à part:

X. La Chaste bergère, Pastorale (5 actes vers) du sieur de La Roque de Clermont en Beau-

voisis. Reveu, corrigé et augmenté de plusieurs Elégies, par le mesme Autheur. A Madame. Rouen, Raphaël du Petit Val, 1599. In-12 de 71 p. chiff. (A).

Quatrain à Madame au verso du titre. A partir de la p. 57, diverses poésies.

ld. Rouen, Raphaël du Petit Val, 1602. In-12 (Cat. Taylor, II p., 1876).

La Chaste bergère. Pastorale nouvelle. De l'invention du Sr de la Roque de Clermont en Beauvoisis. Paris, Jean Corrozet, M.DC.XXIX (1629). In-8 de 94 p. chiff. (N).

De plus, cette pastorale avait encore été insérée en 1615 dans le recueil suivant :

Le Bocage d'amour. Contenant deux pastorelles : L'une du Beau Pasteur (en vers, sans distinction d'actes ni de scènes, de Jean de Fonteny). L'autre de la Chaste bergère (5 actes et prol.). Paris, Jean Corrozet, 1615. In-12 de 56 et 62 ff.

Id. Paris, Jean Corrozet, 1624. In-12 de 142 p. chiff. (A).

Pour les poésies de La Roque insérées dans les florilèges, consulter la Bibliographie des recueils de poésies du XVIe siècle et celle du XVIIe siècle.

S. G. de La Roque a mis quelques pièces en tête des ouvrages de ses amis :

Les premières œuvres poétiques de Flaminio de Birague, 1585 (ff. 52); Regrets sur la France (en vers) par Simon Poncet, 1589; Les œuvres poétiques de G. Durant de La Bergerie, 1594; Les larmes de Sainct Pierre imitées du Tansille par Malherbe (1597 ou 1587?); Amours de Lozie (roman) d'Ant. Du Perier, 1599; Lydie, fable champestre, par S. Du Mas, 1609.

Dans les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 on ne rencontre qu'une pièce de La Roque :

CABINET SATYR., 1618. Sonnet.

Mon amy, ne crains point ce nom de cocuage [(n. s.).

A consulter: Goujet (abbé): Biblioth. franç., T. XIII. — Viollet-le-Duc: Bibl. poétique.

#### LA SOUCHE (de).

Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur ce personnage.

MUSE FOL., II LIV., 1603.

Ode (p. 105).

Alors que je cuide approcher.

## LA VALLEE (de).

Qui est le La Vallée auteur de l'Adventure d'amour, ce doit être le seigneur de La Vallée du Maine, gentilhomme de la suite du duc de Guise, à qui on doit la Trompette du Catholique, 1589.

On rencontre à la fin du XVI<sup>o</sup> et au commencement du XVII<sup>o</sup> siècle un autre Jacques de La Vallée, conseiller du roi et aumônier du prince de Condé, principal du collège de Narbonne qui a publié plusieurs volumes de poésies religieuses, etc.

Le T. II du *Parnasse*, 1607, reproduit une sorte de placet en vers adressé à M. de Rosny dans lequel l'auteur (le sieur de la Vallée) rappelle que depuis vingt ans il est at-

taché à sa famille, ce qui ne convient ni à l'un ni à l'autre des La Vallée que nous connaissons :

> Ia le père du temps aux aisles empennées A tourné sur mon chef le rond de vingt années Depuis le premier jour que cherchant et cherchés Je me vis sous le joug des vostres attaché.

plus loin il lui demande une mitre:

Faictes moi couronner des cornes d'une mitre...

et, à défaut, une pension :

Scellez moi la bonté de cette affection Avecques le cachet de quelque pension.

Voilà donc un troisième La Vallée.

Bibliographie. — La Trompette du catholique (en vers), faicte par le seigneur de la Vallée du mainne, Gentil-homme de la suitte de deffunct Monseigneur le Duc de Guyse, Pair, et grand Maistre de France. Unam petii a Domino hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini, omnibus diebus vitæ meæ. Paris, Loys Tierry, imprimeur, M.D.LXXXIX (1589). In-16 de 12 ff. n. chiff. (N):

Apologie ou defence de la juste révolte des françois contre le roy Henry troisiesme, traduicte de latin en françois par le seigneur de La Valée du Mainne, gentil-homme de la suite du feu duc de Guise. Paris, Jehan Hubin, 1589. In-8 de 16 ff.

Il a été répondu à cette pièce : La Contre-lique et response à certaines lettres envoyées à M. De Rennes, par un liqueur, se disant seigneur de la Valée du Maine, etc., (s. l.), 1589, petit in-8.

Pour les poésies sig. La Vallée insérées dans les florilèges, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>o</sup> siècle et celle du XVII<sup>o</sup> siècle.

LABYR. AMOUR, III LIV., 4640. Complainte (p. 3) (1). Depuis que le Soleil d'un cours perpétuel [(n. s.).

## LA VALLETTRYE (de).

Le Supplément au Manuel du Libraire de Brunet dit que, d'après un journal manuscrit contemporain, le poète La Vallettrye serait Estienne Vallet, libraire éditeur, qui, croyant donner plus de relief et de retentissement à ses élucubrations les aurait placées sous l'appui d'une particule et d'une savonnette à villain. La bibliographie qui suit nous semble détruire cette légende, la personnalité de La Vallettrye s'y affirme nettement (2). D'après ses poésies, il a dû habiter la Marche; ses relations principales résidaient à Mortemart, Poitiers et Angoulême.

(2) D'après Lottin, Estienne Vallet, serait mort avant 1604 ou tout au moins aurait cédé sa libraire à son fils, et on trouve une pièce sig. La Vallettrye dans un ouvrage publié en 1616.

<sup>(1)</sup> Cette pièce avait paru pour la première fois sans signature sous le titre: Adventure d'amour, élégie, dans les Muses ralliées, 1599, elle porte le nom de La Vallée dans le T. I, du Parnasse de 1607, mais le texte du Labyrinthe d'amour où elle est intitulée: Complainte de la fille d'un président sur ses infortunées amours est moins étendu que celui de 1599 et 1607 (336 vers contre 392) et il a subi de profondes modifications, c'est en quelque sorte une pièce nouvelle.

G. Colletet dans ses Vies des poètes françois avait consacré une notice de 4 ff. à La Vallettrye avec la date de 1604:

Bibliographie. — I. Episemasie à Monseigneur le duc de Guyse, premier pair et grand maistre de France, par le sieur de La Vallettrie. Paris, Marc Orry, 1588. In-4 de 10 ff., port. du duc de Guyse en or et en couleur au verso du titre.

On ne connaît de ce volume qu'un exemplaire imprimé sur vélin ; il a été vendu 520 fr. à la vente Pichon, 4869.

- II. Antiphilologie ou contre-faconde (en prose) du sieur de la Vallettrie. Pour responce a ung certain et plus éloquent que docte libelle à luy envoyé par ung sien amy du party des hérétiques, contenant tous les poincts plus spirituels dont les Catholiques leurs associez font triumphe d'accuser d'infidélité les Catholiques unis et qui ne veullent pas recongnoistre le Roy de Navarre pour leur Roy comme eux. Dédiée à Monsieur de Villeroy. *Judith IX. Esleve ton bras...* A Paris, M.D.XCII (1592). In-8 de 145 p. chiff. (N).
- E. d.: A Monsieur de Villeroy, sig. La Vallettrie. C'est le factum d'un Ligueur qui ne veut pas être huguenot et qui se défend des calomnies que l'on a portées contre lui au duc de Mayenne.
- III. Les œuvres poétiques du sieur de La Vallettrye. A Mgr de Rosny. Paris, Estienne Vallet, 1602. Petit in-12 de 6 ff., 112 ff. chiff. et 1 ff. (N).
- E. d.: A Mgr de Rosny, sur-intendant des finances et grand maistre de l'artillerie de France, sig. La Vallettrye. Au ff. 72: La Chasteté repentie, pastorelle (5 actes vers). Poés. lim.: Du Fossé, avocat au siège présidial d'Angoulème; Des Rivaux, id.; La Fons, angevin; Laisné, angoumoisin; n. s.; latines: Paul Thomas; G. Hegat.
- IV. Le Philogine ou amoureux des Dames par le S<sup>r</sup> de la Valetterie. Paris, Toussainctz du Bray, s. d. (1609). Petit in 12 de 6 ff. dont le titre gr. par Léonard Gaultier, 182 p. et 1 ff. (L'extr. du priv. est daté par erreur de 1509).
- V. Paradoxes d'Amour (en prose) par le sieur de La Valletrye, dans le volume : Les Secrettes ruses d'Amour... par le sieur D. A. M. P. Paris, Anthoine du Brueil, 1611. In-12 (N).

Les Paradoxes d'Amour ont été plusieurs fois réimprimés, nous citerons seulement dans le Cabinet des secrettes ruses d'amour. Rouen, 1618. In-12.

L'édition de 1610 des Secrettes ruses d'Amour où est montré le vray moyen de faire les approches, et entrer aux plus fortes places de son empire. Paris, Thomas Estoc, 1610, in-12, ne comprend pas les Paradoxes d'Amour.

La Vallettrye a mis deux pièces en tête des ouvrages de ses amis :

Les bains de Bourbon Lancy par J. Aubery, 1604; Le Secrétaire françois par N. Adam, 1616.

Les pièces suivantes se lisent dans les Œuvres poétiques du sieur de La Vallettrye, 1602 :

MUSES GAIL., 1609.
CABINET SATYR., 1618.

De deux bossus mariez engarder (m. s.).

CABINET SATYR., 1618.

<sup>(1)</sup> Cette pièce est signée par erreur Motin dans le Cabinet satyrique, 1618, ce recueil libre contient nombre d'attributions erronées, particulièrement pour le poète Motin, et pour Mathurin Regnier.

| MUSES GAIL., 1609.                                             | (De Colin et de Francine)<br>(ff. 130) (1).                    | J'ayme une fille de village (n. s.).                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| SATYRES BAST., 1615. CABINET SATYR., 1618.                     | A Proserpine. Quatr. (ff. 434).                                | Je recognois qu'en vous je ne sçay quoy d'idoine (n. s.).   |
| SATYRES BAST., 1615. DELICES SATYR., 1620. PARN. SATYR., 1622. | A Philemon sur sa Perette (Quatr.) (ff. 135, pp. 391 et 189).  | Pour n'estre par elle vaincu (n. s.).                       |
| SATYRES BAST., 1615. CABINET SATYR., 1618.                     | D'une certaine bourgeoise. Sonnet (ff. 146).                   | Quand Monsieur l'advocat vient au logis me voir (n. s.).    |
| SATYRES BAST., 1615.  CABINET SATYR., 1618.                    | De la femme d'un procu-<br>reur (ff. 148) (2).                 | Qui plus que moi cent fois heureuse (n. s.).                |
| MUSES GAIL., 1609.<br>CABINET SATYR., 1618.                    | Aubade d'un dimanche gras<br>pour des masques (ff.<br>127 (3). | Si ce jour monstré vous avez (n. s.).                       |
| SATYRES BAST., 1615. CABINET SATYR., 1618.                     | Sonnet (ff. 134).                                              | Vous accoustrant de plastre ainsi que des poupines (n. s.). |
| MUSES GAIL., 1609.                                             | Pour des masques (ff. 128) (4).                                | Vous ne ferez pas un grand lucre (n. s.).                   |

#### L. D. S.

Nous n'avons pu découvrir la personnalité qui n'a donné que ses initiales : L. D. S., c'était un habitant de la ville d'Orléans, ami des Fornier.

LABYR. AMOUR, I LIV., 1610. Rép. au sonnet de R. F.: La femme et les daemons n'ont rien de res-La femme... (p. 78). semblance (sig. L. D. S.).

#### LE BRETON (G.).

La Croix du Maine et du Verdier ont parlé de G. Le Breton :

Guillaume Le Breton, nivernois, seigneur de La Fon, homme docte en grec, latin et autres langues, poëte latin et françois, autrefois avocat au Parlement de Paris. Il a écrit la tragédie d'Adonis, imprimée à Paris en 1579, en quoi il faut remarquer qu'en ce livre il est nommé Gabriel Le Breton au lieu de Guillaume, mais je crois que cette faute sera corrigée ès secondes impressions de son livre. Il a davantage écrit plusieurs autres tragédies et comédies françoises entre lesquelles sont celles-ci: Tullie, Charite, Didon, Dorothée et autres poèmes de son invention, non encore imprimés. Il florit cette année 1584 (La Croix du Maine : Bibl. françoise).

Gabriel Le Breton, nivernois, seigneur de La Fon, a écrit Adonis, tragédie françoise, imprimée à Paris, in-12, par Abel l'Angelier, 1579. Il a écrit aussi, Lepoleme, autrement La Charite (dont l'argument est tiré d'Apulée en l'Asne d'or), la Didon, la Dorothée, tragédies, non impri-

<sup>(1)</sup> Cette pièce n'a pas été reproduite dans l'édition du Cabinet satyrique, 1619.

<sup>(2)</sup> Dans les OEuvres poétiq. de La Vallettrye, 1602, (ff. 41) ; Celle dont l'æillade amoureuse. (3) Cette pièce est signée par erreur Motin dans le Cabinet satyrique, 1618.

<sup>(4)</sup> Voici le titre de cette pièce : Pour des Masques courant les rues, et donnant des boistes de dragées avecques ces quatrains, aux Dames qu'il leur plaisoit.

mées. Le Ramoneur, comédie, non imprimée. Paradoxe que les dames doivent marcher le sein découvert, l'Amour mercenaire imprimé au bout de la tragédie d'Adonis (Du Verdier : Bibl. françoise).

La Biographie générale de Didot fait naître Le Breton à Nevers.

Godard de Beauchamps dans ses Recherches sur les théâtres cite au nombre des tragédies de Le Breton : Tobie dont Du Verdier ne parlé pas.

Bibliographie. — Nous n'avons pas rencontré l'édition originale d'Adonis. Paris, Abel L'Angelier, 1579, in-12, due aux soins du poète François d'Amboise qui a signé l'épître dédicatoire; la seconde éd. ne porte plus au titre le prénom de Gabriel mais celui de Guillaume comme l'avait prévu La Croix du Maine:

L'Adonis. Tragédie de Guillaume Le Breton Nivernoi. Et quelques autres vers de luy-mesme. Paris, Abel L'Angelier, 1597. In-8 de 4 ff., 54 ff. chiff. irrég<sup>t</sup> et 1 ff. pour le priv. daté du 22 février 1597 accordé à Abel L'Angelier pour la tragédie d'Adonis et autres œuvres poétiques de Guillaume Le Breton (A).

L'épître dédic. à madamoiselle Sainct Phalle, duchesse de Beaupréau, est sig. (Fr.) d'Amboise. Dans cette épître, datée du 3 novembre 1578, D'Amboise précise que Le Breton avait encore composé une *Tullie*, une *Didon*, une *Dorothée*. Les poés. prél. comprennent un sonnet à Jean Galland qui doit être de Le Breton, un sonnet sur la *tragédie d'Adonis*, 1574, sig. F. d'Amboise (Adonis serait Charles IX).

Au ff. 28 un avis Au Lecteur dit que Le Breton avait écrit dans sa première jeunesse « un livre entier de sonnets amoureux et chansons à la louange d'une belle et vertueuse demoiselle. Ces vers sont perdus soit par négligence, soit par considération et de faict advisé pour ne sonner en sonnant le son des sonnetz si souvent à l'aureille des dames et ne redire tant de fois une mesme chose parmy la nation françoise. »

Les poésies diverses à la suite de l'Adonis comprennent douze sonnets (I à XII); Sonnet anagr. à Fr. de Lauson, professeur de droict à Poitiers; nne ode : Rose fleurette mignarde; plainte: Cest or crespé, ces deux lumières jointes; désespérade tirée en partie de l'italien de Séraphin: La terre prend son manteau de verdure; chanson: En adorant le céleste visage; sérénade: Si le vol des amours cuisans. Trad. (en latin) de quelques sonnets précédents par I. G. Autunois (J. de Guersens), ce sont les (sonnets III, IV, V, VII, IX et X, et un sonnet ff. 33); quatr. de Mad. Neveu à M. de Guersens; quatrain à M. D'Amboise, sans compter les quatre pièces insérées dans les recueils libres et satiriques.

Cette tragédie a été réimpr. quatre fois : la même année (1597) en 1600, 1606 et 1611, amputée de la plus grande partie des poésies diverses avec au titre le prénom de Gabriel au lieu de Guillaume :

Adonis tragédie françoyse de Gabriel le Breton, Niveronis, Seigneur de La Fon. Reveu et corrigé de nouveau par le mesme Auteur. A Rouen, chez Raphaël du Petit Val... 1597. In-12 de 47 p. chiff. (N).

Les poésies diverses ne comprennent plus que deux pièces : Paradoxe que les dames... : Je ne sçay, par quelle malice ; l'Amour mercenaire : La vertu d'un personnage. Le sonnet à J. Galland des ff. prélmanque également ainsi que le privilège.

Adonis, tragédie françoyse de Gabriel Le Breton, Nivernois, Seigneur de La Fon. Reveu et corrigé de nouveau par le mesme Auteur. A Rouen, de l'imprimerie de Raphaël du Petit Val., 1600. In-12 de 47 p. chiff.

Id. id. 1606. In-12 de 57 p. chiff.
Cette édition ne contient pas les 2 pièces de la seconde édition de 1597 et de celle de 1600.

Id. id. 1611. In-12 de 47 p. chiff. Texte de 1597 (2e éd.) et 1600.

Les quatre pièces suivantes avaient paru à la suite de l'Adonis, 4597 :

```
Panegire de l'amour aux
                                                           Faictes l'amour aux chambrières (n. s.).
  SATYRES BAST., 1615.
                               chambrières. St. (ff. 79
SATYR. REGNIER (s.), 1616.
                               et 197).
  CABINET SATYR., 4618.
  SATYRES BAST., 1615.
                             Stances (ff. 29) (1).
                                                           Je ne sçay par quelle malice (n. s.).
 CABINET SATYR., 1618.
                             Villanelle d'un amoureux
  SATYRES BAST., 1615.
                                                           Jeusse bien voulu dresser (n. s.).
                               (ff. 22).
 CABINET SATYR., 1618.
 MUSE FOL., I LIV., 1600.
                             L'amour mercenaire (ff. 45
                                                          La vertu d'un personnage (n. s.).
                                et 73).
  SATYRES BAST., 1615.
 CABINET SATYR., 1618.
```

# L'ÉCLUSE (Paul de).

Sans François Berthrand nous serions muets sur Paul de L'Ecluse, et ce qu'il nous en dit est si peu de chose! Nous savons que, jeunes tous deux, ils se promenaient dans les bois aux environs d'Orléans:

Pan nous aymoit, cher amy Delescluze Quand par les bois compagnons de la Muse Et d'Apollon nous chantions tout le jour Le soing plaisant que nous donnoit Amour... (2)

et quand Berthrand voulait aller voir sa maîtresse ou son ami, l'ami l'emportait sur la maîtresse! La chose est assez rare pour mériter d'être notée:

En quelle part iray-je maintenant

Ou vers Margot, ou bien vers Delescluze?
L'un tient tout seul les douceurs de ma Muse,
Et l'autre tient mon cœur entièrement:
Si je vais voir Margot premièrement,
Mon amitié ne servira d'excuse,
Si vers l'amy je cours isnellement (promptement)
Envers Margot ne servira ma ruse.
Ange, ny Dieu, ny Daimon je ne suis,
En deux quartiers partir je ne me puis:

O contre moy nécessité cruelle : Si je ne puis et l'une et l'autre voir : Bon jour Amy, car j'ay bien le pouvoir D'un long baiser d'appaiser ma rebelle.

<sup>(1)</sup> Voici le titre de cette pièce : Stances pour la deffense des gorges descouvertes des femmes. Dans les vers qui suivent la tragédic : L'Adonis de Guillaume Le Breton, cette pièce a 14 strophes de six vers alors qu'elle n'en a que six dans les Satyres bastardes et douze dans le Cabinet satyrique, 1618.

<sup>(2)</sup> Elégie 6 à Paul Delescluze (Les premières idées d'amour de François Berthrand d'Orléans, 1599).

L'indiscret nous apprend également que L'Ecluse a aimé une Hélène (1), mais quelle Hélène? Il est bien regrettable que nous ignorions son nom de famille, d'autant qu'elle s'était montrée clémente au soupirant qui ne paraît pas l'avoir chantée. Aucune pièce de L'Ecluse n'est adressée à Hélène, pas même son poème Le Bocage de Symphalier qu'il dédic à Berthrand (2). Que n'a-t-elle été aussi l'amie de ce dernier ? Elle lui eut évité de se mettre en posture ridicule le jour où il appelait l'avocat Claude Brissart à son secours pour fléchir le cœur d'une vertu trop farouche; elle eut libéré les dames d'Orléans du reproche d'avoir, par leur attitude intransigeante (3), déterminé l'éclosion des vers libertins et insolents à l'égard de leur sexe de Brissart, de Raoul et d'Henri Fornier. Pourquoi le destin se plaît-il aux contrastes, refuse-t-il aux uns ce qu'ils souhaitent et accorde-t-il si libéralement aux autres ce qu'ils ne réclament pas? Peut-être cherchons-nous midi à quatorze heures. L'Ecluse l'aurait emporté sur ses confrères parce qu'il possédait de solides qualités que la Muse oublie quelquefois d'accorder à ceux qu'elle touche de son aile. Les orléanaises auraient dédaigné l'auréole de gloire d'un éloquent professeur de droit, le prestige d'un conseiller au présidial, la faconde d'un avocat! Il serait de mauvais goût de les en blamer à trois siècles de distance. Paix à leurs cendres!

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 contiennent 10 pièces de Paul de L'Ecluse :

| MUSE FOL., II LIV., 1603. | Amour marchand. Sonnet (p. 106). | Amour devient marchand son plumage il desguise (sig. P. D. L.).  |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Id.                       | Ode (p. 93) (4).                 | C'est erreur au peuple de croire (sig. P.D.L.).                  |
| Id.                       | Sonnet de la chasse (p. 52).     | C'est un doux passetemps que celuy de la chasse (sig. P. D. L.). |
| Id.                       | Epitaphe d'un yvrongne (p. 44).  | Dessous ceste tombe repose    Un qui aima (sig. P. D. L.).       |

(1) Stances sur l'Heleine de Paul Delescluze: Bel esprit qu'un bel œil range sous son empire (id). L'Ode 4 D'Europe prise d'Anacréon est encore adressée à Delescluze: Delescluze ce tonnerre...

(2) Ce bocage a été également chanté par François Berthrand... avant P. de l'Ecluse :

Bocage plein d'horreur, Sainct Phalier qui as tant, Et tant de fois ouy les regrets de ma Muse, Petit bois qui cognois que je n'ay point de ruse, Contre ce fin rusé qui me va combatant:

Solitaire maison, solitaire d'autant Que le peuple du ciel seulement s'y amuse, Si j'avois l'Apollon du docte Delecluze, J'irois de bouche en bouche aux peuples te chantant.

J'ay la langue trop foible, et la voix trop petite Pour immortalizer aux siècles ton mérite, Et combien par tes bois Cupidon m'a suivy:

Mais le temps qui a tout donne son accroissance, Fera un peu plus haut grimper mon éloquence, Et lors je te lou'ray, peut estre si je vy.

(Premières idées d'amour, Amours d'Europe, II. livre).

(3) Voir le sonnet de Nicolas Guyet que nous avons reproduit à la notice de Raoul Fornier.
(4) Cette pièce est répétée deux fois, la première (p. 93) avec la sig. P. D. L., la seconde (p. 407) avec une strophe de plus et la sign. *Incertain*; dans l'édition de 1611 *Incertain* est remplacé par A. F. B. ces initiales qui devaient être placées en tête de la pièce signifient à François Berthrand, l'ami de P. de L'Ecluse.

| MUSE FOL., II LIV., 1603.  | Elégie sur la mort d'un<br>perroquet (p. 14).                         | Destin ingrat et vous Parques cruelles (sig. P. de Lescluze).  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| MUSE FOL., III LIV., 1603. | Le Rossignol faisant son<br>nid dans le bocage (p.<br>137) (1).       | Gentil chantre de ce bocage.                                   |
| MUSE FOL., II LIV., 1603.  | Sonnet de la chasse (p. 51).                                          | J'erre dedans un bois pour y faire une queste (sig. P. D. L.). |
| . Id.                      | Sonnet (p. 36).                                                       | O vous de qui l'amour eschauffe la poictrine (sig. P. D. L.).  |
| MUSE FOL., III LIV., 1603. | L'autheur à l'envieux (p. 139) (2).                                   | Si un petit sot s'ose prendre.                                 |
| Id.                        | Le bocage de Simphalier.<br>Dédié à M. Bertren, advocat (p. 413) (3). | Sus, debout, gentille troppe.                                  |

# LÉCLUSE (Pierre), chanoine d'Orléans.

Pierre Lécluse ou Lescluze est mentionné par L'Estoile à la date de décembre 4606 : « J'ay donné à M. Despinelle une *Villanelle* et une *Resverie* faite par un chanoine d'Orléans nommé Lescluze. Œuvre digne d'un chanoine. » Ce Lécluse devait être parent de Paul de L'Ecluse.

D'après M<sup>r</sup> Cuissard (*Chanoines et dignitaires de l'église Sainte-Croix d'Orléans*). Pierre Lécluse serait mort en 1631. Son obit était le 8 juillet.

Voici le premier vers de la Villanelle qui a été reproduite dans les Recueils divers bigarrés du grave et du facétieux... de l'Estoile, éd. des Mémoires-journaux de G. Brunet, T. XI: Georget, le plus beau du village.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 ne renferment qu'une pièce du chanoine Lécluse :

PARN. SATYR., 1622. Resverie d'un fascheux Cependant que la fiebvre enclose en ma Satyre (p. 125). mouelle (n. s.).

#### LE DIGNE (Nicolas).

On ne sait rien de la vie de Nicolas Le Digne en dehors de ce qu'il en dit dans ses poésies. La Croix du Maine (Bibliothèque françoise) a écrit qu'il florissait en l'an 1584, ce qui permet de penser qu'il a dû naître entre 1550 et 1560.

Il fut d'abord homme du monde et en suivit les maximes et les usages. La guerre lui ayant plu, il porta les armes pendant quelques années; un de ses sonnets nous apprend

<sup>(1)</sup> Dans l'édition de la Muse folastre de 1611 cette pièce est reportée à la II. p.

<sup>(2)</sup> Dans l'édition de 1611 cette pièce est placée différemment, elle suit celle des Lunatiques : La Lune estoit capricorne.

<sup>(3)</sup> Ce poème en six parties est moins important dans le IIIe liv. de la Muse folastre, 1611, que dans l'éd. de 1603, il a en moins : Le Rossignol : Gentil chantre... et l'Autheur à l'envieux : Si un petit sot... reportées au IIe livre.

qu'il fut même blessé par un boulet de canon. Il parcourut — toujours amoureux — une partie de l'Europe :

J'ay veu dans la froide Allemaigne Celles qui font honneur au Rhin, Et celles que le Tybre baigne, L'Arne, Le Pô et le Thesin.

Elles font toutes les doucettes, Et puis changent comme devant: Car se sont belles girouëttes Qui se tournent contre le vent.

J'ay toute la France suivie, J'ay fait l'amour en mille lieux, Je ne sçaurois dire en ma vie Où je me suis trouvé le mieux.

Le Digne comptait au nombre de ses amis le peintre-poëte Daniel du Monstier, Beroalde de Verville, Gilles Durant de la Bergerie, de Monstrueil etc. Vers la cinquantaine, il se convertit et obtint le prieuré de Conde près de Chaumont en Bassigny et celui de l'Enfourcheure dans le diocèse de Sens. Il mourut en 1611. Guillaume Colletet lui avait consacré une notice dans ses Vies des poètes français, mais celle-ci est malheureusement perdue.

Bibliographie. — I. Le tombeau de hault et puissant seigneur Iean Lois de la Roche Foucault, Comte de Randan, Baron du Luguet etc. Chevalier de l'ordre du Roy, Capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, Gouverneur et Lieutenant général pour Sa Majesté au hault et bas païs d'Auvergne. Par N. Le Digne. Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus (armes des La Rochefoucault). Imprimé à Paris par Leger Delas, ruë S. Jaques, au Soleil d'Or, 1590. In-4 de 86 p. chiff. (la dern. par erreur 59) et 1 ff. (N).

E. d.: A madame M. Marie Silvie de la Roche-Foucault, Dame de Champdenier, Gervazé et la Mothe. etc., sig. N. Le Digne. — A la suite du long poème de Le Digne (pp. 5 à 75), plusieurs autres pièces du même et poés. de: Agnès D. L.; devise *Le Ciel a mon sort*; Antoinette de La Cavée; I. T. C.; — poés. ital.: Ludovico Rondinelli (3 p.); poés. lat.: N. Moreletus (2 p.).

Autre édition: Paris, Jérémie Perier, 1600. In-12 de 82 p. chiff. (A).

E. d.: A Marie Silvie de la Roche-Foucault.... l'une des dames de la Royne, sig. Le Digne, et datée du 17 juin 1590. — A la suite du *Tombeau*, poème de Le Digne, pièces de Agnès de Beaumont (au lieu de Agnès D. L.); Antoinette de La Courtine (au lieu de La Cavée); I. T. C.; poés. ital. de: Ludovico Rondinelli; Alessandro Tornelli; Hippolyto Hongari; vers lat.: N. Moreletus.

Le Tombeau .... par Le Digne a seul été réimprimé en 1844 à Clermont-Ferrand.

Le comte de Randan avait succombé le jour même de la bataille d'Ivry, après avoir fait des prodiges de valeur à Cros-Rolland.

II. Recueil des premières œuvres chrestiennes de N. Le Digne sieur de l'Espine-Fontenay. R'assemblées par A. de La Forest, Escuyer, Sieur du Plessis. Paris, Jérémie Perier, 1600. In-12 de 12 ff. et 90 ff. chiff.

E. d. : A monsieur Thomassin, baillif de la principauté de Joinville, sig. de La Forest et datée de Paris ce 20 juillet 1600. — Poés. lim. : Florimonde ; le sieur Du Porcelet ; de la Fond, frère du sieur Du

Plessis; Catherine de Fontenette; Silvine de la Tour; Francine de la Bruyère; Beroalde, sieur de Verville; N. Morelet; le capitaine La Poterie; le sieur de More; M. D. L. H., médecin; Bois Perrin; Henriette de la Chesnaie; Le Plessis; la Bastie. Sur le *Temple de la Chasteté*, poés. de : La Borde; baron de Montagne; le bailli de Joinville, seigr. de Mortault; Lucrèce de la Torcière; madamoiselle de la Gr.; Lamarche; Fr. de Grand, sieur de Briocourt; I. T. R.

- III. Les Fleurettes du premier meslange de N. Le Digne, sieur de l'Espine-Fontenay. R'assemblées par A. de La Forest, Escuyer, Sieur du Plessis. Paris, Jérémie Perier, M.DC.I (1601). In-12 de 12 ff., 166 ff. chiff. et 2 ff. (N). Priv. du 24 mars 1601.
- E. d.: A madame de C., de F. F., sig. Le Plessis datée de Paris le 15 mars 1601. Poés. lim.: de Tornay; La Courtine; F. de Grand, sieur de Briocourt, agent de S. Alt. de Loraine (2 p.); Magdaleine de la Porte; Od. de Vauclair; La Girardière; F. du Tertre; P. du Bosquet; le sieur de la Couronne, ang.; Brottardière; Parmerin; de Sainct Julian; de Monstrueil; Beroalde, sieur de Verville; Juliette P.; lat.: Campi Grynei. A la fin: Le Sieur Du Plessis au Lecteur, avis en prose.
- IV. Description (en vers) du médaillon d'or antique d'Alexandre le Grand, présenté au Roy, Pris du Latin du sieur de Rimon. Par N. le Digne. Paris, Jérémie Perier, 1601. In-12 de 12 ff. chiff. (N). Port gr. de Henri IV et fig. du médaillon.

Poés. lim. : le sieur de La Ferrière ; La Claye ; de Tarsson ; I. de la T. ; lat. : de Rimon.

- V. Le prelude des cantiques de la Bible, En forme de Paraphraze. Par N. Le Digne, Sieur de Conde et de l'Enfourcheure. Paris, Martin Verac, 1605. In-4 de 4 ff., 53 p. chiff. et 1 ff. bl. (N).
- E. d.: A monsieur L. E. D. C. datée du 19 juin 1605 et sig. de la devise Virtute sed Astute. Poés. Iim. de: Pierre Medon T.; Corselles; D. S.; Cl. Pontarel; Du Mesnil: I. Barrillière; lat.: Pierre Medon T.; Lodovic. Roll. P.; le sieur de Briocourt et de Rozoy; Nic. Bourbon; E. de Griselles; Gul. Sibylla, D. Med. Senon. A la fin, poés. fr. de I. T. C.; Arnould, doyen de Sens Ch.; Fr. d. G. Champ; devise: Virtute sed Astute; L. D.; devise: Si com'al fuego; le sieur des Marais; n. s.; lat.: Arnould doyen de Sens; G. Sybilla, D. M. Sen.
- VI. La couronne de la Vierge Marie. A la Roine Marie Mère du Roi Regente en France. Par N. Le Digne S<sup>r</sup> de Condes. P. de l'Enfourcheure. (S. l.) Chez Eustache Foucault (1610). In-12 de 4 ff. y compris le titre gr., 245 p. chiff. et 4 ff., fig. (A).
  - E. d.: A la Roine, sig. Le Digne. Poés. lim.: Arnould, doyen de Sens; n. s.
- VII. La Magdelene et autres petites œuvres de N. L. D., Sr de Conde. Sens., Georges Niverd., 1610. In-8 de 3 ff. et 64 p. chiff. (A).
  - E. d.: A Madame de La Curée, sig. Arnould, D. D. S. datée de Sens 1 janvier 1610. Poés. lim.: n. s.
- VIII. Stances sur la mort de Henry le grand, roy de France et de Navarre. A Monseigneur l'Illustrissime Cardinal de La Roche-Foucault (titre de départ) en marge Faict le Samedy 15 may 1610. In-4 de 7 p. chiff., sig. N. le Digne, S. de Condes, P. (prieur) de l'Enfourcheure. (N).
- IX. Méditation sur le Psaulme 79 Qui regis Israël intende, etc. Extraicte des œuvres Chrestiennes de feu Monsieur Le Digne vivant Prieur de Conde et l'Enfourcheure. Et traduicte en latin vers pour vers par I. A. D. D. S. (Jean Arnould, doyen de Sens). Sens, Georges Niverd, 1614. In-8 de 7 p. chiff. (N).
- X. Quatrains des sieurs de l'Espine-Fontenay et de Vasteville, trad. en vers latins, avec d'autres pièces. Genève, Fabrianus, 1619. In-8.

Une pièce des Œuvres chrestiennes de Le Digne, Paris, 1600: Méditation 50. Stabat mater a eu les honneurs d'une réimpression au XXe siècle dans la plaquette suivante:

Un sonnet italien peu connu ; quatre traductions du « Stabat mater » au XVIe siècle par Hugues Vaganay (extr. de la Revue des Bibliothèques). Paris, Honoré Champion, 1911.

Le Digne qui aurait laissé un grand nombre d'œuvres inédites ne paraît avoir donné de pièces laudatives qu'aux livres de son ami Beroalde de Verville, nous parlons de celles imprimées en tête des œuvres de ce dernier:

Les Appréhensions spirituelles (et les poèmes des Cognoissances nécessaires, et des Recherches de la pierre philosophale), 1583; L'idée de la République (et le Dialogue de la vertu), 1584; Le tableau des riches inventions... du songe de Poliphile (trad.), 1600; Le Voyage des princes fortunez, 1610.

Pour les poésies de Le Digne insérées dans les florilèges, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle et celle du XVIIe siècle.

Toutes les pièces suivantes se lisent dans Les Fleurettes, 1601.

```
LABYR. RECR., I LIV., 1602.
                              De l'amour. St. (pp. 47 et
                                                            Amans qui mourez de tristesse (n. s.).
                                 82).
LABYR. AMOUR, II LIV., 1610.
LABYR. RECR., I LIV., 1602.
                              Ode. Amour en papillon
                                                            Amour un jour du haut des Cieux (n. s.).
                                 (p. 91).
LABYR. RECR., I LIV., 1602.
                              Pastorelle (pp. 89 et 132).
                                                             Aussitost qu'une belle Ame (n. s.).
LABYR. AMOUR, II LIV., 1610.
LABYR. RECR., I LIV., 1602.
                              Ode (pp. 14 et 137).
                                                             Bel wil pourquoy me tuez-vous (n. s.).
LABYR. AMOUR, I LIV., 1610.
                              D'un Turquet. St. (p. 53).
LABYR. RECR., I LIV., 1602.
                                                             Ce petit Turquet si farouche (n. s.).
LABYR. RECR., 1 LIV., 1602.
                              Pastorelle (pp. 97 et 137).
                                                             Claudine si la foy se fonde (n. s.).
LABYR. AMOUR, II LIV., 1610.
LABYR. RECR., I LIV., 1602.
                              A un Rossignol. St. (p. 56).
                                                             Di moi, mon Rossignollet (n. s.).
           Id.
                              Epitaphe d'un rossignol.
                                                             Doncques ce gentil (ou) petit Rossignol (n. s.).
                                St. (p. 96).
                              Stances sur le blanc (pp.
LABYR. RECR., I LIV., 1602.
                                                             Entre les couleurs que l'on prise (n. s.).
                                47 et 100).
LABYR, AMOUR, II LIV., 1610.
LABYR, RECR., I LIV., 1602.
                              Pour une mascarade de
                                                             Entre tous les mestiers où la gloire se fonde
                                couvreurs (pp. 51 et 105).
                                                               (n. s.).
LABYR. AMOUR, II LIV., 1610.
LABYR. RECR., I LIV., 1602.
                              Contre un jaloux. Ode (p.
                                                             Et bien que pensez-vous faire (n. s.).
                                74).
           Id.
                              Pastorelle (p. 37).
                                                             Ha! que m'avez-vous dit, cruelle (n. s.).
LABYR. RECR., 1 LIV., 1602.
                              Pastorelle (pp. 27 et 90).
                                                            J'alloy un jour à l'advanture (n. s.).
LABYR. AMOUR, H LIV., 1610.
LABYR. RECR., 1 LIV., 1602.
                              Villanelle (pp. 82 et 124).
                                                            J'ay fort aimé une beauté (n. s.).
LABYR. AMOUR, II LIV., 1610.
LABYR. RECR., I LIV., 1602.
                              Ode (pp. 11 et 80).
                                                            Je t'invoque troupe pucelle (n. s.).
LABYR. AMOUR, II LIV., 1610.
LABYR. RECR., I LIV., 1602.
                              Ode (pp. 9 et 77).
                                                            L'Herbe commence à verdoyer (n. s.).
LABYR. AMOUR, II LIV., 1610.
LABYR. RECR., I LIV., 1602.
                              Pastorelle (pp. 62 et 107).
                                                            L'on dit que l'Amour martyre (n. s.).
LABYR. AMOUR, II LIV., 1610.
LABYR. RECR., 1 LIV., 1602.
                              Pastorelle (pp. 45 et 98).
                                                            Lors que ma petite mignarde (n. s.).
LABYR. AMOUR, II LIV., 1610.
```

```
LABYR. RECR., J LIV., 1602.
                               Dialogue pastoral (pp. 68
                                                             Mais pourquoy comme une incogneuë (n. s.).
                                 et 414).
LABYR. AMOUR, II LIV., 1610.
 LABYR. RECR., I LIV., 1602.
                               Pastorelle (p. 24).
                                                              Ne cognoissez-vous pas, bergère (n. s.).
 LABYR. RECR., I LIV., 1602.
                               Mascarade rustique (pp. 83
                                                              Nous sommes trois manans qui labourons la
                                 et 126).
                                                                terre (n. s.).
LABYR. AMOUR, II LIV., 1610.
 LABYR. RECR., I LIV., 1602.
                               Ode (p. 7).
                                                              Petite fenestre amoureuse (n. s.).
                               Pastorelle (pp. 40 et 93).
                                                              Pourquoy ma petite bergère (n. s.).
 LABYR. RECR., I LIV., 1602.
LABYR. AMOUR, 11 LIV., 1610.
 LABYR. RECR., 1 LIV., 1602.
                               Ode (p. 55).
                                                              Quand je voy sur ceste branche (n. s.).
            Id.
                               Pastorelle (p. 5).
                                                              Que diriez-vous de moy, ma folle (n. s.).
                               Air (Sur l'inconstance) (pp.
                                                              S'il te semble par trop estrange (n. s.).
 LABYR, RECR., I LIV., 1602.
                                 79 et 121).
LABYR. AMOUR, II LIV., 1610.
                               Pastorelle. Pour une mas-
                                                             Sur le bel esmail des prez (n. s.).
 LABYR. RECR., 1 LIV., 1602.
                                 carade de bergers (pp.
LABYR. AMOUR, II LIV., 1610.
                                 21 et 87).
                               Villanelle (p. 74).
                                                             Tout ce qui est au monde sert (n. s.).
 LABYR. RECR., 1 LIV., 1602.
 LABYR. RECR., I LIV., 1602.
                               De l'amour. St. (pp. 77 et
                                                             Tout ce qui est object des yeux (n. s.).
                                 117) (1).
LABYR. AMOUR, II LIV., 1610.
 LABYR. RECR., I LIV., 1602.
                               Vœu d'un passant (pp. 83
                                                             Trop puissante beauté (n. s.).
                                 et 125).
LABYR. AMOUR, II LIV., 1610.
                                                              Vien ça ma petite sotte (n. s.).
                              Pastorelle (pp. 42 et 95).
LABYR. RECR., I LIV., 1602.
LABYR. AMOUR, II LIV., 1610.
LABYR. RECR., 1 LIV., 1602.
                               Pastorelle (p. 38).
                                                              Vous dites que vous changerez (n. s.).
LABYR. RECR., I LIV., 1602.
                              Air (pp. 66 et 112).
                                                              Vous me demandez pourquoy (n. s.).
LABYR. AMOUR, II LIV., 1610.
LABYR. RECR., I LIV., 1602.
                              Ode de l'absence (pp. 93 et
                                                             Vous qui guidez les cours aislez (n. s.),
LABYR. AMOUR, 11 LIV., 1610.
LABYR. RECR., I LIV., 1602.
                              Mascarade de six fols (pp.
                                                              Vous serez estonnez qu'il y a des fols blancs
                                 86 et 129).
                                                                (n. s.).
LABYR. AMOUR. II LIV., 1610.
```

A consulter : Goujet (abbé) : Bibl. franç., T. XV. — Beauchamps (de) : Recherches sur les théâtres. — Viollet-le-Duc : Bibl. poétique. — Catalogue Soleinne.

# LE LOYER (Pierre).

Pour la bio-bibliographie de ce poète, voir la Bibliographie des recueils collectifs du XVIe siècle.

SATYRES BAST., 1615.

SATYR. REGNIER (S.), 1616.

CABINET SATYR. (Sig.), 1618.

Qu'il fait bon aymer par—Quelque moyen qu'on espreuve (n. s.).

CABINET SATYR. (Sig.), 1618.

<sup>(1)</sup> Dans Les Fleurettes, cette pièce est précédée de l'anagramme de mademoiselle Mar. L. Ch.: La vertu jamais ne change.

<sup>(2)</sup> Cette pièce, qui avait paru dans l'Erotopegnie, 1576, sous le titre : Ode au contraire, était précédée d'une ode de l'invention grecque : Je ne scay point par quelle rage.

### LESPINE (de).

De Lespine a fait partie du groupe des satiriques : Sigognes, Motin, Berthelot, Regnier, qui se réunissait à partir de 1606 jusqu'en 1612 dans les meilleurs cabarets de Paris : La Pomme de Pin, les Trois Cuillères, etc., et dont les anthologies de pièces libres ont recueilli les œuvres jusqu'au procès de Théophile. Lespine avait accompagné à Rome, en qualité de secrétaire (1), le cardinal Jacques Davy du Perron qui était arrivé dans la ville éternelle le 16 décembre 1604 pour assister aux deux conclaves de 1605. Mathurin Regnier s'y trouvait également au même moment remplissant les mêmes fonctions de secrétaire près du cardinal François de Joyeuse. C'est probablement dans la fréquentation de Regnier à Rome que Lespine a pris goût à la poésie satirique et c'est en voulant marcher sur les traces de son ami qu'il a composé son Discours. Ce Discours nous a valu le XIIIe satire de Regnier, une de ses plus curieuses, La Macette. Le poète chartrain pouvait, sans crainte d'être accusé de plagiat, traiter le même sujet que Lespine; son génie n'avait nul besoin d'une ébauche préalable, mais le Discours lui a certainement donné l'idée de mettre en scène le personnage de l'entremetteuse.

Aucun doute n'existe, nous tenons à le préciser, sur le séjour du secrétaire du cardinal Du Perron à Rome. Dans ses poésies — elles ont été réunies dans le Nouveau recueil des plus beaux vers de ce temps, 1609 — on trouve des stances, à la suite du Discours, sur une inondation du Tybre en 1605 dont Lespine avait été certainement le spectateur.

Notre Lespine ne paraît pas devoir être confondu, soit avec Timothée René, sieur de l'Espine, gentilhomme beauvoisin qui a publié: La Parure des dames (en prose), Liége, chez Ardt Corswarem, imprimeur juré l'an 1606, petit in-12 de 60 ff. n. chiff. (N), soit avec Charles de Lespine, parisien, auteur de : La Descente d'Orphée aux Enfers (5 actes vers), Lovanii, Typis Phil. Dormalii, 1614, in-8 de 7 ff. et 98 p. chiff. dont l'épitre dédic. est adressée à la reine d'Angleterre, Anne, et qui est suivie de poésies sous le titre Conceptions diverses. Cette dernière partie ne renferme naturellement aucune des pièces du Lespine du Nouv. rec. des plus beaux vers de ce temps. La Descente d'Orphée... etc., a été réimprimée en 1623 à Paris, chez Henri Sara, et on la retrouve encore dans les Œuvres de ce même Lespine, parisien, à Torino, chez Ubertino Meruli, 1627, in-4.

Pour les pièces de Lespine insérées dans les florilèges, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVII<sup>e</sup> siècle et celle du XVII<sup>e</sup> siècle.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 ne renferment qu'une pièce de Lespine :

REC. VERS SATYR., 1617.

CABINET SATYR., 1618.

Ode sur le refus d'un baiser (ff. 152) (2).

### L. H.

Est-ce Maclou de La Haye, picard, valet de chambre du roi, né à Montreuil, qui est l'auteur de l'épigr. des Satyres bastardes, 1615 sig., dès 1550, L. H. ? Si c'est lui on

Lettre du cardinal Du Perron à Anthoine de Loménie (Coll. Dupuy, vol. 591). Dans cette lettre Du Perron en parle : « l'un de mes secrétaires Delespine ayant la qualité de secrétaire de la Chambre ».
 (2) Cette ode figure dans les poésies de Lespine du Nouveau recueil, 1609.

ignore la date de sa naissance, on sait seulement qu'il visita l'Italie, revint en France, habita quelquefois le Vendômois et fut appelé à la Cour par Henri II. C'est un des poètes érotiques les plus distingués du XVI<sup>o</sup> siècle.

Bibliographie. — Les œuvres de Maclou de La Haye piccard, valet de chambre du Roy. A sçavoir: Chant de Paix, Chant d'Amour, Cinq blasons des cinq contentemens en Amour, Sonetz d'Amour, Vingt vœux des vingt beaultez de s'amye, Epigrammes et Stanses. Paris, Est. Groulleau, 1553. Petit in-8 de 59 ff. chiff. et 1 ff. (A).

Si ce n'est à Maclou de La Haye qu'appartient l'épigr. suivante, c'est peut-être à La Hueterie. Voir Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>o</sup> siècle.

```
SATYRES BAST., 1615. Devis de trois demoiselles Trois femmes un jour disputoient (n. s.).

(ff. 18) (1).
```

A consulter : Turquety (Ed.) : Lettre sur quelques poètes du XVIe siècle (Bulletin du Bibliophie, 1860).

### LINGENDES (Jean de).

On sait peu de chose de la vie de Jean de Lingendes, secrétaire de la Chambre du Roi et de Mgr le duc du Maine, d'une noble famille bourbonnaise; on le fait naître vers 1580 et il est mort vers le milieu de l'année 1615. Il avait épousé, si l'on en croit un acte du 20 octobre 1616, Marguerite Gascon, qui, au lendemain du décès de Jean de Lingendes, se serait remariée avec Toussaint de Chandelot, écuyer, sieur de La Roche. Jean de Lingendes aurait laissé une fille Catherine (2).

Bibliographie. — I. Les Changementz de la bergère Iris. A la Princesse de Conti. Par J. de Lingendes. Paris, Toussainctz du Bray, 1605. In-12. Titre gravé.

E. d. : A Louyse de Lorraine, princesse de Conty. — Poés. lim. : Honoré d'Urfé ; Berthelot ; de Corlieu ; P. de Nancel ; D'Avity.

- Id. Paris, Toussainct du Bray, 1614. In-12.
- Id. id. Divisez en cinq chants. Et augmentez de nouveau de la complainte de Leandre. Rouen, Claude Le Vilain, M.DC.XIV (1614). In 12.
- Id. Reveus, corrigez et augmentez par l'Autheur. Paris, Toussainct du Bray, 1618. In-12 de 96 ff. chiff. (A). Le priv. est du 15 octobre 1615.
  - Id. Divisez en cinq chants ; et augmentez de nouveau de la complainte de Leandre.

<sup>(1)</sup> Cette pièce est sig. L. H. dans Traductions du latin en francoys, imitations et inventions nouvelles tant de Clément Marot que d'autres, des plus excellens poètes de ce temps. Paris, De l'imprimerie d'Estienne Groulleau, 1550, et dans le Paragon des joyeuses inventions, 1554.

<sup>(2)</sup> D'après M. Jacques Madeleine dans sa notice qui précède les *Stances* de Jean de Lingendes: Insinuations de la Sénéchaussée de Bourbonnois, registre B. 736, 20 octobre 1616: id., 25 janvier 1617: id., registre B (739) 11 décembre 1631.

Ensemble une élégie sur l'exil d'Ovide, oar I. de Lingendes. A Lyon, jouxte la coppie imprimée à Rouen, 1618. In 12 de 12 ff. et 140 p. chiff.

Id. id. Divisez en cinq chants et augmentez de nouveau de la complainte de Leandre. Par J. de Lingendes. A Tournon, par Claude Michel, 1618. In-24 de 176 p. chiff. (A).

Mêmes pièces prél. que l'éd. originale de 1605 (celle de Corlieu est n. s. et il manque celle de Nancel) avec, en plus, poés. de : Henry Fagot ; Motin ; Infrainville Touvant ; de Voyon ; Auberri ; P. Moysson. — Toutes ces pièces avaient dû paraître dans l'édition de Rouen, 1614, que nous n'avons pas rencontrée et que Claude Michel a probablement réimprimée.

Les changemens de la bergere Iris. A madame la princesse de Conti. Par I. de Lingendes. Reveus, corrigez, et augmentez par l'Autheur. (S. l.) Chez Mathurin Henault... M.DC.XXIII (1623). In-12 de 96 ff. chiff. (N).

Poés. lim. de l'éd. de 1605.

- II. Poème sur la naissance de M. le duc de Rethelois (1606) (cité par M. Roger de Quirielle).
- III. Ode à Marie de Médicis.
- IV. Les épistres d'Ovide, traduites en prose françoise. Par les sieurs Du Perron, Des Portes, de La Brosse, de Lingendes, Hedelin... 1616. In-8.
- E. d.: A la Reyne-Mère du Roy, sig. de Lingendes. Une épigr. latine et deux quatrains en franç. : Les manes de l'autheur à son livre et sur le trespas de l'auteur décédé sur l'impression de son livre.

Autre édition: 1618. In-8 de 12 ff. et 347 ff. chiff. (N).

Id augmentée : 1620. In-8 de 12 ff. et 388 ff. chiff.

Id. id. 1621. In-8. — Id., Martin Collet (ou Henri Sara), 1626. (N).

Lingendes a participé pour deux pièces, en compagnie de Malherbe, au recueil suivant : Recueil des vers du ballet de la Reyne. Paris, Toussaincts du Bray, 1609. In-8 de 11 p. chiff. Voici les deux pièces de Lingendes : Récit de la Naiade : Ces Ninfes pleines de mespris ; Vers masculins pour la chaisne du mesme ballet : Nos esprits libres et contents.

Au XX<sup>e</sup> siècle, M. Jacques Madeleine a publié un choix des poésies de Lingendes sous le titre : Stances précédées d'une notice par Jacques Madeleine. Paris, 1911. In-12.

Pour les pièces de Lingendes insérées dans les florilèges, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle et celle du XVIIe siècle.

Jean de Lingendes a mis des stances en tête des ouvrages suivants :

Les bains de Bourbon Lancy... par J. Aubery, 1604; Recueil des œuvres poétiques de J. Bertaut, 1605; Recueil de quelques vers amoureux de J. Bertaut, 1606; Œuvres du feu sieur de Mont-gaillard. 1606; Le Jugement de Paris (en prose) par N. Renouard, 1610.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 ne contiennent qu'une pièce de Lingendes :

REC. VERS SATYR., 1617. Stances sur une jeune Cognoissant vostre humeur je veux bien ma courtisane (ff. 202) (1).

<sup>(1)</sup> Cette pièce avait paru, sans signature, dans le Tome second du Parnasse des plus excellents poètes de ce temps, 4607, mais elle est signée dans le Nouveau recueil, 1609.

A consulter: Goujet (abbé): Bibl. franç., T. XIV. — Viollet-le-Duc: Bibl. poétiq. — Bouchard (Ernest): Les poètes bourbonnais. — Faure (H.): Anthoine de Laval et les écrivains bourbonnais de son temps. — Quirielle (Roger de): Bio-bibliographie des écrivains anciens du Bourbonnais.

# LOUVENCOURT (François de), sieur de Vauchelles.

François de Louvencourt, sieur de Vauchelles, gentilhomme picard, né en 1569, ne figure à notre connaissance dans aucun des dictionnaires biographiques, ces vastes nécropoles où dorment tous les illustres d'un jour, cependant comme poète il n'est pas inférieur à bien d'autres de son époque, mais son livre des *Amours* est tellement rare qu'il a échappé à l'abbé Goujet et à Viollet-le-Duc. Heureusement que les collecteurs des recueils satiriques du XVII<sup>e</sup> siècle ont eu l'esprit d'enrichir leurs florilèges de deux de ses pièces et voici comment François de Louvencourt est encore vivant dans la mémoire des hommes en l'an de grâce 1914. Peut-être inciterons-nous, en révêlant à nouveau son existence, quelqu'érudit de la province de Picardie à reconstituer la curieuse physionomie de ce noble seigneur qui ne dédaignait pas de courtiser la Muse.

Le bon Guillaume Colletet avait écrit une notice sur Louvencourt, elle comprenait 4 ff; il ne nous reste de cette notice qu'une date, celle de la mort du poète: 1634, encore est-elle inexacte, car Louvencourt est passé de vie à trépas le 4 août 1638. Les quelques renseignements à glaner sur sa vie nous les prendrons dans ses poésies. Les Amours sont divisées en quatre parties: Amours de l'Aurore, un déluge de sonnets: 300; les Amours de Leucothée, 27 sonnets seulement accompagnés de discours et d'élégies; les Amours de Mellide, un seul poème sur une demoiselle morte d'amour; enfin les Meslanges qui réunissent les pièces adressées à de grands personnages et celles ayant trait à certains événements qu'il a cru devoir rappeler. Louvencourt était prodigue de ses vers ; il en accable ses plus proches parents, ses beaux-frères : Daynval, sieur De Maucreux, autre rimeur, et du Gast, écuyer, sieur de Suzanneville; ses oncles — il en avait au moins quatre — M. de Louvencourt, prévôt du Roi à Amiens, M. de Selincourt, sieur de Thesy, M. Scorion, sieur de Bugueudet, procureur du Roi à Amiens, M. de Lan, trésorier de France en Picardie, et son cousin M. de Saisseval, écuyer, sieur de Sailly. Nous réservons pour la bonne bouche son beau-père M. Picard, écuyer, sieur de Souvillier, conseiller du roi et lieutenant criminel d'Amiens. Heureux beau-père! Devons-nous dire de sa fille heureuse épouse quoique Louvencourt n'ait adressé aucune poésie à sa femme? Et cependant à défaut de cette preuve d'un amour conjugal parfait, les Amours de Leucothée renferment une pièce intitulée Les Nopces qui tracent un tableau terrifiant du mariage. Ce ne pouvait être qu'une jeune fille exquise, mademoiselle Picard, parée de toutes les grâces, qui ait eu la puissance de convertir un adversaire si farouche de l'hyménée! Ne lui a-t-il pas pardonné d'avoir triomphé malgré lui, c'est la seule explication du tableau que nous écourtons :

> Puisque le mariage est si plein de tourmens De deuil, de maux, de pleurs, de mescontentements,

Puisque c'est un Enfer d'horreur et de misère : Je veux si le malheur me tient si fort lié Ou'il faille que je sois une fois marié Ou'on dispose un tel ordre en ma pompe nopcière : Je veux premièrement, qu'au lieu de tapis verts, Dont les lieux où l'on va ce jour-là, sont couverts : Ou'ils soient tendus par tout de draps noirs et funèbres, Cette couleur ne porte en soy point de gaité, Celle qui l'engendra, ce fut l'obscurité, » Le mariage est triste et tout plein de ténèbres. »..... Je veux moy que chacun soit habillé de dueil Comme si l'on m'alloit porter mort au cercueil, J'auray des vestemens d'une façon sauvage, Ils seront pleins de pleurs, ils n'auront rien de beau, J'aymerois tout autant espouser un tombeau, Que le joug importun du triste mariage.... Si l'on pensoit aller à l'Eglise selon L'ancienne coutume au son du violon, L'on seroit fort trompé, mon humeur n'est pas telle, Je veux six clocheteurs qui marchent pas à pas, Et qui sonnent comment je m'en vais au trespas, Changeant mes courts plaisirs en tristesse éternelle.

Le malheureux, dans cette même poésie, va jusqu'à insérer son épitaphe; on n'est pas plus macabre :

Celuy de qui le corps est ci dessous enclos A mieux aymé mourir que d'avoir une femme, Passants jugés un peu qu'elle estoit son humeur. Ce qui semble promettre à tout homme plus d'heur, C'est ce qui luy livroit plus de tourment en l'âme.

Heureusement il n'y a là qu'une boutade poétique et notre Louvencourt en faisant comme tout le monde ne s'en est pas porté plus mal. La postérité lui pardonne sa palinodie.

Est-ce garçon ou marié qu'il a visité la Bavière, le Tyrol, et l'Italie si chère à tous les poètes du XVIº siècle? A Padoue, il admire la sépulture de Pétrarque, couche dans un mauvais lit à Vérone, voit Naples et ne meurt pas! traverse la mer Tyrrhénienne de Fundi à Tarracine, puis remonte vers Florence et franchit l'Apennin pour regagner la France. S'arrête-t-il à Bourges, à la condition d'être encore célibataire, et s'éprend-il d'une jeune fille qu'il célèbre en neuf sonnets dont celui recueilli dans les Satyres bastardes, 1615, et les Délices satyriques, 1620? N'insistons pas, insistons d'autant moins qu'il a chanté en un délicat sonnet une autre beauté, mais celle-là toute spirituelle, la fille d'alliance de Montaigne, mademoiselle de Jars ou de Gournay qui n'avait pas encore atteint la trentaine.

Notre enquête frise l'indiscrétion..., disons seulement que M. de Louvencourt devait être au service de la Maison de Longueville car c'est à mademoiselle Catherine d'Orléans, fille du duc et de la duchesse, qu'il a dédié ses Amours. Après la publication de ces dernières, son culte pour Vénus ne s'était pas affaibli. Nous avons de lui un roman: Les amants de Siene, dédié aux amants de France, qui parut trois ans après. Est-ce dans l'espérance de voir acheter son ouvrage qu'il flattait une aussi nombreuse clientèle ? S'il l'a cru, il s'est trompé, en partie du moins, les Amants de Siene ont bien eu deux éditions mais à un intervalle assez éloigné, plus d'un siècle! Il est vrai que les amants de 1598 n'étaient représentés en 1705 que par leurs arrière-petits enfants!

L'âge a agi sur Louvencourt comme sur tous ses contemporains qui étaient plus ou moins libertins. Il s'est converti. A 58 ans, il a mis au jour sa Paraphrase et traduction en vers du Psautier de Saint-Augustin à sa mère Sainte Monique, A miens, 1627, pieux travail qui a précédé de dix ans une fin chrétienne à laquelle il était bien préparé.

Bibliographie. — l. Les amours et premières œuvres Poétiques de François de Louven-court, Seigneur de Vauchelles. A très illustre, belle, et vertueuse Princesse Mademoiselle de Longue-Ville Catherine d'Orléans. Paris, Georges Drobet, M.D.XCV (1595). In-12 de 7 ff., 193 ff. chiff. et 7 ff. (A).

E. d.: A Mademoiselle de Longueville Catherine d'Orléans, sig. F. de Louvencourt de Vauchelles. — Poés. lim.: A Le Vasseur, conseiller en la Cour de Parlement; Jean de Boufflers, seigneur de Rouveray, gentilhomme picard; Paul Juge, gentilhomme lyonnais; S. du Fresne d'Amiens; P. Mottin de Bourges; C. D.; lat.: I. Daynval, nobilis Amb. D. du Maucreux; ital.: Renato Grossi, signor de San Geoirio, gentilh. piémontois. A la fin: poés. fr.: R. Vauquelin gentilhomme de Caen en Normandie; F. Langlois, secrétaire de Monsieur de Souvray; I. E. D. M. PP. — Dans le courant de cet ouvrage: I. E. D. M. P. P.; R. Dignouart.

II. Les amants de Sienes, Où les Femmes font mieux l'amour que les Vefves et les Filles. Par François de Louvencourt, Seigneur de Vauchelles. Aux Amants de France. Paris, Jean Gesselin, M.D.XCVIII (1598). In-12 de 142 ff. chiff. (priv. du 5 août 1598) (A).

Poés, lim.: Normandel, gentilhomme normand.

- Id. id. Suivant la copie imprimée de Paris. A Leyde, chez Frederik Haaring, Marchand Libraire dans le Kloksteeg, M.DCC.VI (1706). In-8 de 4 ff. dont 1 bl. et 199 p. (A). Mêmes pièces liminaires.
- III. Louvencourt a traduit de l'anglais Le Voyage de Francis Drake à l'entour du monde; la première édition est de Paris, 1613, nous ne l'avons pas rencontrée.

Voici la seconde augmentée :

Le voyage de l'illustre seigneur et chevalier François Drach. Admiral d'Angleterre, à l'entour du monde. Augmentée de la seconde partie. A Monsieur de S. Simon, Seigneur et Baron de Courtomer. Paris, Jean Gesselin, M.DC.XXVII (1627). In-8 de 4 ff. dont 1 bl., 230 p. chiff. et 1 ff. pour le priv. du 13 août 1627 (N).

E. d.: A M. de Sainct-Simon, seigneur et baron de Courtomer, sig. F. de Louvencourt, sieur de Vauchelles.

Autre édition : Le voyage curieux fait autour du monde... Paris, Ant. Robinot, 1641. In-8.

- IV. Paraphrase et traduction en vers du psaultier de S. Augustin à sa mère Saincte Monique par François de Louvencourt, S<sup>r</sup> de Vauchelles, Conseiller du Roy, Thrésorier de France, Général de ses finances en la Province de Picardie, et ancien premier de la ville d'Amiens. A la revérende mère et Supérieure du Couvent des Ursulines de la dite ville, Sœur Catherine de S. Augustin. A Amiens, chez Jacques Hubault, imprimeur et libraire demeurant devant le beau Puits, M.DC.XXVII (1627). In-4 de 64 p. (Amiens).
- E. d.: A la Revérende mère et Supérieure du Couvent des Ursulines de la ville d'Amiens, Sœur Catherine de S. Augustin; à la suite deux sonnets.

Fr. de Louvencourt a mis deux pièces laudatives en tête des ouvrages de ses amis :

Les premières pensées de Jean Hays, 1598; Les tragédies de Luc. Ann. Seneque, traduites par Benoist Bauduyn, 1629.

Les deux pièces suivantes avaient paru dans les Amours... 1595.

| SATYRES BAST., 1615.  | Enigme. Sonnet (ff. 113). | Aussi rond qu'un esteuf long de bonne mesure |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
|                       |                           | (n. s.).                                     |
| SATYRES BAST., 1615.  | De Janneton. Sonnet (ff.  | Lors que dedans un lict, je tiens entre mes  |
| DELICES SATYR., 1620. | 107 et p. 350).           | bras (n. s.).                                |

#### LUC (Robinet de).

Pour la bio-bibliographie de ce poète, valet de chambre et brodeur du roi François I, voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>o</sup> siècle.

CABINET SATYR., 1618. Epigramme (1). Un visage couperosé (n. s.).

### MAILLIET (Marc de).

Marc de Mailliet né, à Bergerac suivant Martin Despois (2), en 1568, mort à Paris en 1628, laissait pour toute fortune 4 ou 500 écus qu'il avait épargnés des gratifications reçues de quelque princesse et de quelques seigneurs de la Cour.

Grâce à Colletet nous connaissons certains détails de sa vie ; il a raconté plaisamment comment ce poète récitait ses vers à la reine Marguerite :

« Cette illustre et bienfaisante princesse, qu'i le retenait à ses gages avec beaucoup d'autres, prenait un singulier plaisir lors qu'à ses heures de repos et de divertissement, il luy venait réciter ses vers, ce qu'il faisoit avec des grimasses et avec un ton de voix si bizarre, qu'il estoit, en effect, bien mal aisé de s'empescher de rire, jusque là que dans la chaleur de la récitation et dans l'encens qu'il s'offroit à luy mesme, il s'emportoit quelquesfois jusques au poinct de tordre et d'enlever autant de boutons du pourpoint de celuy auquel il récitoit face à face qu'il luy récitoit de stances. J'en parle comme un homme sçavant, puisqu'une fois entre les autres le récit de cinq ou six de ses épigrammes me coustèrent un jour mes glands et cinq ou six boutons de mon pourpoinct... »

<sup>(1)</sup> Cette épigr. figure également dans les Œuvres de Melin de S. Gelais, 1574.

<sup>(2)</sup> Les pièces françaises, latines et grecques de Martin Despois ont été publiées par M. Reinhold Dezeimeris. La XIX- ode françoise est dédiée à Marc Mailliet, poëte natif de Bergerac.

Il ajoute:

« Ceste haute opinion qu'il avoit de luy mesme luy faisoit faire mille actions extravagantes et offensives qui déplaisoient bien souvent à la princesse, jusques à l'obliger de le bannir quelques fois de sa court, sans le priver pourtant de ses bienfaicts, en quoy elle se monstroit extrêmement bonne et généreuse. Mais luy qui preféroit alors l'estime à la richesse ne pouvoit se résoudre d'accepter ses gratifications tant qu'il estoit dans sa disgrâce. C'est pourquoy il n'y avoit rien qu'il n'employast pour se remettre bien auprès de sa personne royalle. Ce qu'il faisoit ordinairement par des vers qui sont autant de marques esclattantes du dérèglement de son esprit et de son inconstance. Et comme l'homme passe aisément d'une folie en une autre, de cet aveuglement d'orgueil et de présomption, il passa dans un aveuglement d'amour. Car après avoir veu une jeune et belle damoiselle nommée Anne Olive, femme d'un conseiller du Parlement de Bourdeaux appelé de Jehan, il en devint si esperduement amoureux que dans toutes les conversations, il ne pouvoit s'empescher de descouvrir à tous l'excès de sa passion, et bien loin de cacher le nom de sa maistresse soubs les noms feints de Cloris, de Philis ou d'autre semblable, il faisoit vanité de le publier et de composer des vers et des lettres en prose, où il faisoit tousjours esclatter le vray nom de sa maistresse au frontispice, mesme il ne feignoit point d'adresser des vers à son mary, où parmy les louanges qu'il luy donne, il laisse tousjours couler quelque traict de passion pour ceste dame, tant il est malaisé de cacher ce feu qui se manifeste tousjours par quelque petite estincelle, et principalement chez ceux de qui la conduitte n'est pas la meilleure du monde. Mais quoy qu'après la mort de la reyne Marguerite il se vit réduist à penser plus tost à l'estat de sa fortune qu'à la poursuitte de son amour, si est-ce que pensant fort rarement à l'une il ne pouvoit s'empescher de penser souvent à l'autre et ainsi il pouvoit dire comme cet ancien :

Sed toleranda fames: non tolerandus amor (1).

» Il estoit dénué de toutes les comoditez de la vie, et il n'aimoit sa vie qu'à cause de celle pour qui il eut bien voulu mourir. Mais au dernier voyage qu'il fit en Gascongne pour pratiquer les bonnes grâces de sa maistresse il ne recueillit que la joye de la voir et de la cajoller. Car à bien attaqué, bien deffendu. Elle aimoit les Muses véritablement, mais elle estoit passionnée pour l'honneur, si bien qu'elle ne luy octroya jamais d'autres faveurs que celles que les loix de la civilité, joint à un peu de bienveillance luy pouvoient permettre. Je ne scay comme il se démesloit d'un compliment amoureux mais sa mine austère, ses yeux hagards, son poil confus et meslé, sa taille haute et courbée, ses habits peu somptueux et souvent en lambeaux, enfin son entretien rustique et sauvage, me persuadent assez qu'il n'estoit point un Adonis ny un Médor dans l'esprit de son Angélique. S'il estoit un Mars ou plustot un Rodomont, je m'en rapporte à ceux qui l'ont cognu ou qui l'ont bourré, comme fit le brave d'Audiguier (2). Quoy qu'il en soit, encore qu'il fist profession de traisner tousjours une espée à son côté, j'ay tousjours ouy dire que son espée estoit aussy douce que sa plume. Je me souviens aussy de luy avoir ouy dire plusieurs fois qu'il estoit vaillant mais aussy qu'il estoit prudent. Certes si dans toutes ses actions comme du costé de la valeur, il se fut conduit selon les règles de la prudence humaine, il ne se fut pas rendu, comme il fit depuis, le jouet des grands et du peuple mesme, qui commença de le considérer comme un esprit bourru et mélancolique que l'on voyoit tousjours seul, toujours bizarre et tousjours resveur. Et ce qui servit beaucoup à le rendre aussi ridicule, ce fut sa misère... »

(2) Voir Daudiguier.

<sup>(1)</sup> Sec. vers d'une épigr. de Claudien : De Paupere amante.

Colletet a terminé sa notice par une anecdote qui complète le portrait physique de Mailliet :

« Comme je l'ay quelquefois régalé et entretenu familièrement j'ay trouvé que le plus grand de ses ragousts estoit des gigots de mouton, jusque là que dans sa chambre il y en avoit tousjours dix ou douze pendus au plancher comme des jambons de Mayence, où il les laissoit mortifier pour les attendrir. Et il estoit homme pour en manger plus d'un, pour gros qu'il fust à chaque repas. Mais c'estoit un plaisir incomparable de l'ouïr raisonner sur l'excellence de ce mets, qu'il appeloit l'ambroisie des Dieux, et jamais amant ne se pasma de joye en voyant la chose aimée comme il se pasmoit d'allégresse en voyant rostir un gigot. Je l'ay rencontré cent fois à la ruë de La Huchette qui s'arrestoit court devant un rostisseur, où il faisoit ses profondes méditations et où il humoit la fumée comme un chaméléon semble vivre de l'air... »

Le pauvre Mailliet a été l'objet des sarcasmes de ses contemporains, Daudiguier a raconté ses démêlés avec lui dans un chapitre de ses Epitres françoises et libres discours. Paris, Jean Berjon, 1611, dans ses Œuvres poétiques, Paris, Toussainet du Bray, 1614 (Compère, il faut que je te die) et dans une épigramme citée par G. Colletet:

Te faisant des lapins la proye, Je t'ay faict trespasser de joye; Mais j'ay mille moyens divers, Si tu me fasches davantage, De te faire mourir de rage Et te rendre la proye aux vers.

Théophile l'a ridiculisé dans son Elégie à une dame (1621):

Mais cet autre poëte est bien plein de ferveur; Il est blesme, transi, solitaire, rêveur, La barbe mal peignée, un œil branslant et cave, Un front tout renfrongné, tout le visage have, Ahane dans son lict et marmotte tout seul, Comme un esprit qu'on oit parler dans un linceul; Grimace par la rue et, stupide, retarde Ses yeux sur un object sans voir ce qu'il regarde.

Saint-Amant dans Le Poète crotté:

Je veux luy donner une touche
De mon pinceau pour l'habiller,
Tant qu'on s'en puisse esmerveiller.
Un feustre noir, blanc de vieillesse,
Garny d'un beau cordon de Gresse,
Qu'il ne sçauroit avoir perdu,
Non plus qu'engagé ny vendu,
Sans se voir aussi-tost nu-teste,
Couvroict la hure de la Beste,
Troussé par devant en sainct Roc,
Avec une plume de Coc.

Son pourpoint, soubs qui maint pou gronde,
Monstroict les dents à tout le monde,
Non de fierté, mais de douleur
De perdre et matière et couleur.
Il fut jadis d'un drap minime,
Mais qu'est-ce que le temps ne lime?
Le pauvre Diable a fait son cours,
Autant puissent durer mes jours.
La moitié d'une peccadille,
Sur qui sa crinière pandille
Affreuse, et sentant le Sabat,
Luy servoit au lieu de rabat.

Des Gregues d'un faux Satin jaune, D'un costé trop longues d'une aulne, Et de l'autre au boüillon troussé. Reliques d'un Ballet dansé, Qu'un galand coiffé d'une Dame Luy donna pour son Anagrame, Avec un demi quart-d'escu Enharnachoient son chien de cu. Un Rocquet de Bourraccan rouge, Qui jamais de son dos ne bouge, L'affubloit, quoy qu'il fut Hyver Et qu'il fut rongé de maint ver. Une estroitte jartière grise Faite d'un vieux lambeau de frise Enzodiaquant le Gipon; Servoit d'escharpe à mon Fripon, Et trainoit comme à la charruë Pour soc un fleuret par la ruë Dont il labouroit le pavé, Lequel en estoit tout cavé.

Ses jambes, pour paistrir les crottes S'armoient à cru de vieilles bottes, L'une en Pescheur d'un gros cuir noir, La plus grande qui se pust voir, L'autre d'un cuir blanc de Russie A genoüillère racourcie; L'une à pié-plat, à bout pointu, Et l'autre à pont-levis tortu. Un petit esperon d'Engliche, A la garniture assez chiche. Ergottoit son gauche talon; Quand au droit le bon Violon N'y portoit rien qu'une ficelle Pour en soustenir la semelle, Qui comme un fruict meur ou pourry, Laissant l'arbre qui l'a nourry Par quelque soudaine tempeste, A tous coups estoit toute preste, De guitter en se remuant La plante de son pied puant...

Aujourd'hui il n'est guère plus épargné; cependant les épigrammes de Mailliet ne manquent pas de sel, elles sont loin de mériter le mépris dont elles ont été l'objet; on pourrait, dit M. Tamisey de Larroque, en extraire facilement une cinquantaine spirituellement troussées.

Bibliographie. — Les poésies du sieur de Mailliet. A la louange de la Reyne Marguerite. Paris, Jean Herault, 1611. In-8 de 86 p. chiff. et 1 ff. (A).

E. d.: A la Reyne Marguerite, sig. Mailliet. - Poés. lim. lat.: Jacq. Balfoure.

Les poésies du sieur de Mailliet. A la louange de la Reyne Marguerite. Augmentées en ceste seconde édition. Et dédiées à sa Majesté. A Paris, par Jean Herault. 1612. Petit in-8 de 85 p. (?) (Cat. Lemallier, N° 238).

Les poësies de M. de Mailliet. Dédiées à Madame de Jehan. Bourdeaus, Simon Millanges, 1616. In-8 de 15 p. chiff. et 168 p. chiff. (A).

E. d.: A madame de Jehan, sig. Mailliet. - Poés. lim. fr. et lat.: Mart. Despois, jurisconsulte.

Les épigrammes de M. de Mailliet. Dédiées à Mgr le duc de Luynes, pair de France, et gouverneur général de Picardie, Bolonnois, Artois, etc. Paris, s. n. de lib., 1620. In-8 de 4 ff. et 111 p. chiff. (A).

E. d.: Au duc de Luynes, sig. Mailliet.

Id. id. 1622. In-8.

Id. id. 1627. In-8 de 132 p. chiff. (N).

Cette édition, plus complète que les précédentes, est cependant diminuée de quelques pièces.

Pour les pièces de Marc de Mailliet insérées dans les florilèges, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVII<sup>o</sup> siècle.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 15 pièces de Mailliet :

```
Epigramme (pp. 287 et 86).
                                                        Alors que ta main s'estendoit (sig. Maillot).
DELICES SATYR., 1620.
 QUINT. SATYR., 1622.
                                                        Belle plus rare que Pandore (n. s.),
 PARN. SATYR., 1622.
                           Epigramme (n. p.).
                           Epigramme (pp. 216 et 85).
                                                        Elle se cholère tout outre (n. s.).
DELICES SATYR., 1620.
QUINT. SATYR., 1622.
 MUSES GAIL., 1609.
                          Sonnet contre A. (d'Audi-
                                                        Excrement de Parnasse, erreur de la Nature.
                             guier) poète (ff. 97) (1).
CABINET SATYR., 1618.
 PARN. SATYR., 1622.
                           Epigramme (n. p.).
                                                        Isabelle est molle au milieu (n. s.).
                                                        Je sens que j'endure la mort (n. s.).
         Id.
                          Paroles d'une fille la pr.
                             nuit de ses noces. (n. p.).
                                                        Je vois l'amoureuse Isabelle (n. s.).
         Id.
                          Epigramme (n. p.).
        Id.
                          Epigramme (n. p.).
                                                        La femme dit un bon prophète (n. s.).
DELICES SATYR., 1620.
                          Epigramme (p. 187).
                                                        La femme d'un docteur que France tu
                                                          renommes (n. s.).
 PARN. SATYR. 1622.
                          D'une jeune mariée et son
                                                        Las, pourquoy fais-tu tant d'affaires (n. s.).
                             mary. Dialog. (n. p.).
        Id.
                          Epigramme (n. p.).
                                                        Philis dit l'autre jour à une bonne bande
                                                          (n. s.).
        Id.
                          Aux Dames. Epigr. (n. p.).
                                                        Pourquoy vous dites-vous si fortes (n. s.).
        Id.
                          Epigramme (n. p.).
                                                        Ta femme a donc fait un enfant (n. s.).
                          Epigramme (p. 487).
                                                        Ta perfection m'est connuë (n. s.).
DELICES SATYR., 1620.
PARN. SATYR., 1622.
                          Epigramme (n. p.).
                                                        Un allemand commençant sa harangue (n.s.).
        Id.
                              Id.
                                      (n. p.).
                                                        Un homme entre les plus vilains (n. s.).
        Id.
                                                        Un hoste estant chez Isabelle (n. s.).
                              Id.
                                      (n. p.).
        Id.
                              Id.
                                                        Vieillard à mes yeux inhumain (n. s.).
                                      (n. p.).
```

A consulter : Tallemant des Réaux : Historiettes. — Fournel (Victor) : La littérature indépendante et les écrivains oubliés. — Colletet (G.) : Vies des poètes bordelais et périgourdins publiées par Tamisey de Larroque.

#### MALHERBE.

François de Malherbe, né à Caen en 1555, mort à Paris le 16 octobre 1628.

Malherbe n'est pas classé parmi les libertins, il méritait de l'être autant pour son indifférence religieuse que pour ses poésies érotiques si on en juge par les quatre sonnets que nous a conservés Racan (2) et qui sont, certes, dignes de figurer à côté des plus obs-

(1) Cette pièce a pour titre dans les Poésies de Mailliet, 1616 : Sonnet fait par le commandement de la Reyne Marguerite, et composé sur le champ contre un sot versificateur, qui, en présence de sa Majesté, avoit blasmé cette pièce (Sur l'éloquence de la reine Marguerite. Ode : J'entens un torrent précieux).

<sup>(2)</sup> Ces sonnets sont de la main de Racan, ils ont pour titre: Sonnets de M. de Hamberle par M. de Carna. Le manuscrit de ces sonnets se trouve aujourd'hui dans la belle collection de M. La Caille à Paris. — Sur les quatre sonnets en question, un a été imprimé dans le Cabinet satyrique, 1618, deux dans les Délices satyriques, 1620 (dont un signé par erreur Berthelot); le dernier est anonyme dans le Ms. 884 de la Bibl. nat. et il a été reproduit également sans signature dans une plaquette de la collection Varia curiosa: Sonnets gaillards et priapiques 1903, (extr. du Ms. Conrart, 4134), en voici le premier vers: C'est un étrange cas dans ce monde qui passe. — « On appeloit Malherbe, chez M. de Bellegarde, le Père La Luxure » (Tallemant).

cènes de la fin du XVI siècle et du commencement du XVII. Deux de ces sonnets se lisent dans le *Petit Cabinet de Priape* (extrait d'un Ms. de 1611) et trois dans le *Recueil de Conrart*, un cinquième, qui vaut les quatre autres (1), se trouve également dans ce dernier recueil et le *Petit Cabinet de Priape*.

Nous ne retracerons pas les diverses phases de la vie de Malherbe, nous nous contenterons de mentionner ses rapports avec les poètes libertins.

L'attitude de Malherbe vis-à-vis de Desportes devait le mettre en 1606 aux prises avec le chef de l'école satirique. On sait dans quelles circonstances : Regnier avait mené Malherbe à dîner chez l'abbé de Bomport, « ils trouvèrent qu'on avait desjà servy. Desportes le receut avec toute la civilité imaginable et luy dit qu'il luy vouloit donner un exemplaire de ses *Pseaumes*, qu'il venait de faire imprimer. En disant cela, il se met en devoir de monter à son cabinet pour l'aller quérir. Malherbe lui dit rustiquement qu'il les avoit desja veus, que cela ne méritoit pas qu'il prist la peine de remonter et que son potage valloit mieux que ses *Pseaumes*. Il ne laissa pas de disner, mais sans dire mot et après disner ils se séparèrent et ne se sont pas reveus depuis (2).

Regnier ne pouvait qu'être très sensible à l'impolitesse faite à son oncle ; à ce grief s'en ajouta bientôt un autre encore plus grave: Malherbe essaya de déprécier le neveu de Desportes dans l'esprit du roi, Tallemant rapporte le fait:

« Malherbe avoit aversion pour les figures poétiques, si ce n'estoit dans un poème épique, et en lisant à Henri IV une élégie de Regnier où il feint que la France s'élève en l'air pour parler à Jupiter et se plaindre du misérable état où elle estoit pendant la Ligue il demandoit à Regnier en quel temps cela estoit arrivé? Qu'il avoit demeuré tousjours en France depuis cinquante ans et qu'il ne s'estoit point aperceu qu'elle se fust enlevée hors de sa place ».

Pour se venger Regnier écrivit sa neuvième satire, Maynard, par déférence ou par attachement pour Malherbe, critiqua Regnier et Desportes, ses propos vinrent aux oreilles du poète chartrain qui résolut de punir Maynard. Un duel eut lieu que Tallemant a raconté (3) dans lequel le pauvre toulousain joua le rôle d'un chevalier à la triste figure. Ces divers incidents avaient fort mal disposé les amis de Regnier, ses compagnons de la Pomme de Pin et autres cabarets de Paris, à l'égard de Malherbe, aussi l'un d'entre eux, le plus jeune de la bande, Berthelot, se moqua en termes cruels des amours du vieux barbon, mais celui-ci fit bâtonner le railleur par un gentilhomme de Caen nommé La Boulardière. La correction fut-elle insuffisante ou eut-elle pour résultat d'exaspérer Berthelot ? On ne sait; mais la vicomtesse d'Auchy, l'Admirée de Malherbe, ayant eu l'imprudence d'approuver le genre de châtiment appliqué aux épaules de Berthelot, se vit l'objet

<sup>(1)</sup> Celui qui sera incriminé dans le procès de Théophile et dont nous parlons plus loin. Il est signé Malherbe dans le Ms. Feydeau de Brou : Multipliez le monde en vostre accouplement.

Nous ajouterons que ces cinq sonnets ne sont pas toute l'œuvre érotique de Malherbe, nous serions assez porté à lui attribuer les sonnets suivants qui précèdent ou suivent dans le Petit Cabinet de Priape deux des sonnets conservés par Racan et celui incriminé dans le procès de Théophile: p. 24. Pour estre extrêmement effrontée putain; p. 24. Les armes dans le poing, l'âme chaude et recuite: p. 26: Madame je ne sçay vous donner pour estrenne; p. 26, Resp: Pour revanche du v. que j'ai reçu de vous; p. 27. Eh bien, mon brave amy (ou mon Dumonstier), comment vous portez-vous, ce dernier, quoique sig. Regnier dans le Parnasse satyr., 1622, doit bien être de Malherbe qui était des amis de Du Monstier.

<sup>(2)</sup> Tallemant : Historiette de Malherbe.

<sup>(3)</sup> Tallemant: Historiettes: Duels et accommodements. Voir à la notice sur Maynard.

des sarcasmes et des épigrammes de ce dernier qui alla jusqu'à parodier les vers que Malherbe avait adressés à la Vicomtesse (1). Le temps seul appaisa la querelle.

Malherbe, après la mort de Regnier qui le débarrassait d'un rival dangereux, vit naître et grandir la réputation du nouveau chef des libertins, Théophile de Viau, et il en conçut un extrême dépit (2). C'est la seule explication plausible de son animosité contre le poète de Boussères qui, à diverses reprises, s'était exprimé sur son compte en termes plutôt amicaux :

Dans l'élégie à une dame : Si vostre doux accueil n'eust consolé ma peine.

Imite qui voudra les merveilles d'autruy,
Malherbe a très bien faict mais il a fait pour luy;
Mille petits volleurs l'escorchent tout en vie.
Quant à moy, ces larcins ne me font point d'envie;
J'approuve que chascun escrive à sa façon:
J'ayme sa renommée et non pas sa leçon.
Ces esprits mendiants, d'une vaine infertile,
Prennent à tous propos et sa rime et son style,
Et de tant d'ornemens qu'on trouve en luy si beaux
Joignent l'or et la soye à de vilains lambeaux,
Pour paroistre aujourd'huy d'aussi mauvaise grace
Que parut autresfois la corneille d'Horace... (3)

dans l'élégie : Souverain qui regis l'influence des vers.

Je me contenterois d'esgaler en mon art La douceur de Malherbe ou l'ardeur de Ronsart... (3)

dans l'ode à Hardy (4) il y avait, il est vrai, une petite réserve : Théophile mettait Malherbe bien loin de l'auteur dramatique!

Cette Anne si belle Qu'on vante si fort Pourquoy ne vient-elle ? Vray'ment elle a tort. en:

Ce brave Malherbe Qu'on tient si parfait, Donnez-lui de l'herbe, Car il a bien fait.

Le même fait est confirmé par Ménage, cependant Tallemant donne cette parodie à Bautru (Voir Anecdotes inédites sur Malherbe. Supplément de la vie de Malherbe par Racan publié par M. Louis Arnould, 1893, et l'édition des Poésies de Malherbe par Ménage, 1666).

(3) Les œuvres du sieur Théophile. Paris, Pierre Billaine (ou Jacques Quesnel), 1621. Cette première édi-

tion est due au fameux Vallée Des Barreaux.

<sup>(4)</sup> Voici la liste des pièces de Berthelot contre Malherbe et la vicomtesse d'Auchy, quelques-unes sont d'une grossièreté révoltante: Stances: Avoir le cœur tout plein de flammes, c'est une imitation très spirituelle des couplets de madame de Bellegarde: Qu'autres que vous soient désirées que Malherbe avait raccommodés, parodie qui valut à Berthelot la volée de coups de bâton qu'il reçut, par procuration, de La Boulardière. Dans l'intention de se venger de l'approbation donnée par la vicomtesse d'Auchy à cette correction, Berthelot écrivit contre elle des stances odieuses: On m'a dit qu'une Robine et il publia une parodie du sonnet de Malherbe à son Admirée: Il n'est rien de si beau comme Caliste est belle (dans le Cabinet satyrique: De toutes les beautez Caliste est la plus belle) dont voici le premier vers: De toutes les laideurs Francine est la plus laide. Il ne s'en tint pas encore là et sous le nom de Polidor pour Malherbe et de la Barbizi ou la Sarpizi pour la vicomtesse d'Auchy, il les déchira tous deux dans le sonnet: Quand Polidor fringa la dame putassière et dans deux autres pièces inédites (voir à la suite de la notice sur Berthelot, p. 114).

<sup>(2)</sup> Ce dépit a peut-être eu des causes tout à fait personnelles. Racan, dans ses Mémoires sur la vie de Malherbe (Ms. de l'Arsenal), dit que Théophile avait parodié la première strophe de la pièce de Malherbe sur le mariage de Louis XIII qui commence :

<sup>(4)</sup> Nouveau recueil de diverses poésies du sieur Théophile, la pluspart faites durant son exil. Bordeaux, Gilbert Vernoy, 1622. In-12.

Je marque entre les beaux esprits Malherbe, Bertaut et Porchères, Dont les louanges me sont chères Comme j'adore leurs escrits. Mais à l'air de tes Tragédies

Mais à l'air de tes Tragédies On verroit faillir leur poulmon, Et comme glaces du Strymon Seroient leurs veines refroidies.

Tu parais sur ces arbrisseaux Tel qu'un grand Pin de Silésie, Qu'un Océan de Poësie Parmy ces murmurans ruisseaux.

Théophile ayant été condamné par contumace le 19 août 1623 à être brulé en même temps que Berthelot devait être pendu, voici en quels termes Malherbe parlait, dans une lettre à Racan du 4 novembre 1623, du pauvre poète au lendemain de son arrestation:

« Pour Théophile je ne saurois que vous en mander. C'est une affaire qui selon la coutume fit un grand bruit à sa nouveauté. Depuis il ne s'en est presque point parlé. Ce qui m'en donne plus mauvaise opinion, c'est la condition des personnes à qui il a à faire. Pour moi je pense vous avoir déjà écrit que je ne le tiens coupable de rien, que de n'avoir rien fait qui vaille au métier dont il se mêlait. S'il meurt pour cela, vous ne devez point avoir de peur, on ne vous prendra pas pour un de ses complices ».

La nature généreuse de Théophile s'illusionnait sur les sentiments de Malherbe et sur ceux de ses confrères. Il leur adressa en mars 1624 un touchant appel où Malherbe est nommé le premier:

Je ne fus jamais si superbe Que d'oster aux vers de Malherbe Le françois qu'ils nous ont appris, Et sans malice et sans envie J'ay tousjours leu dans ses escrits L'immortalité de sa vie...

Malherbe resta sourd à cette invite et cependant le 24 juin suivant Théophile était interrogé sur un certain sonnet que lui avait imputé un avocat au Parlement, Claude d'Anisy, dans sa déposition du 24 avril : Multiplier le monde en son accouplement que le prisonnier savait être pertinemment de Malherbe. Au lieu de le rendre à son auteur il se contenta de répondre « qu'il avait été fait avant qu'il fut né ».

La longue détention de Théophile n'avait pas modifié les sentiments de Malherbe qui écrit encore à Racan le 13 décembre 1624 :

« Pour Théophile il ne se dit rien de luy, le pauvre homme est en très mauvais état. On m'avoit dit qu'on l'alloit juger, mais à cette heure il ne s'en parle plus. Je ne croy pas que la mort ne luy fust plus douce que de vivre comme il fait. Soyez homme de bien à son exemple, et qu'il ne tienne pas à aller dévotement à la messe que vous ne soyez appelé Monsieur par ceux de vostre village... »

Il agit plus mal encore, comme Maynard et Racan il envoya à Garassus, l'ennemi acharné de Théophile, deux petites pièces laudatives pour sa Somme théologique (1625):

#### EPIGRAMME POUR LE DESSEIN DE CE LIVRE.

Esprits qui cherchez à medire Addressez-vous en autre lieu; Cette Œuvre est une Œuvre de Dieu: Garasse n'a faict que l'escrire.

#### AUTRE ÉPIGRAMME A L'AUTEUR DE CE LIVRE.

En vain mon Garasse la rage
De quelques prophanes esprits
Pense diminuer le pris
De ton incomparable Ouvrage.
Mes vers mourront avec moy
Ou ton nom au nom de mon Roy
Donnera de la jalousie:
Et dira la postérité
Que son bras deffit l'Hérésie
Et ton sçavoir l'Impiété.

Ce qui n'empêcha pas la Somme théologique, malgré ses illustres répondants, d'être censurée par le Parlement. Malherbe ne devait survivre que deux années à Théophile.

Il semble que Malherbe ait pressenti le succès de son rival. Il a été à même de constater dans les dernières années de sa vie que les vers de Théophile étaient déjà beaucoup plus appréciés que les siens par le populaire ; il ne pouvait cependant prévoir que le XVII<sup>o</sup> siècle verrait 93 éditions des poésies de Théophile contre 16 de ses propres œuvres poétiques.

Les moindres poésies de Malherbe ont été si activement recherchées qu'il semblerait qu'il n'y eût plus à en découvrir, en voici une cependant reproduite pour la première fois, c'est un sixain qui figure dans la Seconde partie des Theoremes de M. J. de la Ceppède... Divisée en quatre livres. Tolose, Raim. Colomiez, 1621, in-4:

Muses, vous promettez en vain Au front de ce grand Escrivain Et du laurier et du lierre. Ses ouvrages trop précieux Pour les couronnes de la Terre L'asseurent de celle des Cieux.

L'édition originale de la Première partie, 1613, contenait déjà une pièce de Malherbe.

Bibliographie (XVII<sup>o</sup> siècle). — Les vers de Malherbe n'ont été réunis qu'après sa mort par son neveu François d'Arbaud de Porchères, ils avaient paru dans les florilèges publiés de 1597 à 1628 (Voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>o</sup> siècle et celle du XVII<sup>o</sup> siècle.

Il convient d'ajouter à ces recueils le suivant :

Le Bouquet des plus belles sleurs de l'éloquence cueilli dans les jardins des sieurs du Perron, du Vair, Daudiguier, du Rousset, Coiffetaud, Bertaud, Malerbe, la Brosse, la Serre. Paris, Billaine, 1625, in-8.

I. Pièces détachées publiées du vivant de Malherbe :

Les Larmes de saint Pierre, imitées du Tansille. Paris, 1587. In-4.

Id. Au Roy. Paris, Lucas Breyel, 1596. Suyvant la coppie imprimée en l'an 1587, et corrigée par luy mesme. In-8 de 2 ff., 17 p. chiff. et 1 ff.; 8 ff. chiff. pour le texte italien du Tansille (N).

Les Larmes de Saint-Pierre sont dédiées au Roy et sig. à la fin Malerbe. — Poés. : I. Chrestien ; Sainct-Sixt ; La Roque.

Id. id. Rouen, Raphaël du Petit Val, 1598. In-8.

Ode du sieur de Malherbe. A la Reine. Pour sa bienvenue en France. Aix, J. Tholosan, 1601. In-8 de 16 p.

Ode sur l'attentat commis en la personne de sa Majesté le 19 décembre 1605. In-8.

Vers du sieur de Malherbe à la Reine. Paris, Ad. Beys, 1611. In-8 de 36 p. et 1 ff.

Deux odes : A la Reine et à M. de Bellegarde. La priv. donné à Malherbe pour faire imprimer ses OEuvres est du 25 novembre 1610 ; Malherbe l'a cédé à Adrien Beys le 14 décembre 1610.

Lettre de consolation à madame la princesse de Conty sur la mort de M. le chevalier de Lorraine de Guise, son frère. Paris, Toussainct du Bray, 1614. In-8.

Récit d'un berger sur les alliances de France et d'Espagne. S. l. n. d. (Paris, 1615). In-4 de 4 p.

Le XXXIIIe livre de Tite Live nouvellement trouvé à Bamberg, en Allemagne, traduit par le S<sup>r</sup> de Malherbe, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, et dédié à Monseigneur le duc de Luynes. Paris, Toussainct du Bray, M.DC.XXI (1621). In-8.

Une partie de cette traduction avait paru en 1616 dans Les Decades qui se trouvent de Tite Live en françois... par B. de Vigenere. — En cette dernière édition est adjousté ce qui défailloit au troisiesme livre de la quatriesme decade, trouvé en un vieil livre de la Bibliothèque du Chapitre de Bamberque, et traduit en françois par le S<sup>r</sup> de Malherbe... Paris, veufve L'Angelier. 2 tomes in-folio, T. I, M.DC. XVII (1617); T. II, M.DC.XVI (1616). — La trad. de Malherbe se trouve dans le T. II.

Pour le Roy allant chastier la rebellion des Rochelois et chasser les Anglois qui en leur faveur estoient descendus en l'Isle de Ré. Ode (titre de départ). S. l. n. d. (1628). In 8 de 20 p. chiff..

Autre éd.: In-4 de 18 p.

II. Œuvres. — Les œuvres de M<sup>re</sup> François de Malherbe, gentil-homme ordinaire de la chambre du Roy. Paris, Charles Chappellain, 1630. In-4 de 26 ff. y compr. le portrait de Malherbe d'après Du Monstier, 720 p. chiff. (la dernière par err. 820) et 228 p. chiff. (N).

Discours sur les OEuvres de Malherbe (n. s., mais de Godeau). Le priv. est accordé à François d'Arbaud escuyer, sieur de Porchères (neveu de Malherbe). — Il existe, dit M. Potier, deux éditions de Malherbe sous cette même date, avec le même privilège et le même achevé d'imprimer du 22 décembre 1629, elles sortent de la même imprimerie et ont même nombre de pages. Les différences consistent en corrections ou modi-

fications dans le Discours sur les œuvres de Malherbe. « L'édition que je considère comme la seconde dit M. Potier, est sur papier inférieur ; mais elle contient au ff. Liiij du Discours un passage en 18 lignes ; que ne contient pas la première, et qui commence ainsi : « J'avoue que ses autres lettres n'ont pas les grâces... »

Id. Seconde édition. Paris, Claude Chappellain, 1631. In-4 de 26 ff. dont le portr. de Malherbe, 720 p. chiff. (la dernière par err. 820) et 228 p. chiff. (A).

Les OEuvres de Messire François de Malherbe, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy. Troisiesme édition. Imprimé à Troyes et se vendent (sic) à Paris, chez Jean Promé, au coin de la ruë Dauphine, M.DC.XXXV (1635). In-8 de 4 ff. pour le titre et les *fragments*; 183 p. chiff. pour les *poésies*; 20 ff. n. chiff., pour le *Discours*; pp. 1 à 592 chiff. (N).

- Id. Troisiesme édition. Troyes, Jacques Balduc, M.DC.XXXV (1635). In-8 (A). Même collation que la précédente.
  - Id. Paris, Estienne Hebert, 1635. In-8.

Les Œuvres de Mre François de Malherbe... Troisiesme édition. Paris, Antoine de Sommaville, M.DC.XXXVIII (1638). In-4, portr. par Du Monstier, gravé par Briot.

Id. Troisiesme édition. Paris, Jean Promé (ou Mathurin Henault), M.DC.XLI (1641). In-8 de 4 ff. pour le titre et les *fragments*, 176 p. chiff. pour les *poésies*, 18 ff. n. chiff. pour le *Discours*, pp. 177 à 746 chiff. (la dernière par erreur 730) (N).

Mr Lalanne n'avait pu consulter cette édition.

Id. Paris, Anthoine de Sommaville, M.DC.XLII (1642). In-12.

Cette édition ne contient que le *Discours* (n. p.) de Godeau et les six livres de poésies. On y lit pour la première fois le fragment : *Elle étoit jusqu'au nombril*.

- Id. Troisiesme édition. Troyes, Nicolas Oudot, M.DC.XLVII (1647). In-8.
- Id. Troisiesme édition. Paris, Mathurin Henault, M.DC.XLVII (1647). In-8.
- Id. Imprimé à Orléans et se vend à Paris, chez Claude Barbin, M.DC.LIX (1639). In-12 de 26 ff. et 236 p. chiff. (A).

Texte de 1642.

Id. Imprimé à Orléans, et se vend à Paris, chez Antoine de Sommaville, M.DC.LX (1660). In-12.

Cette éd. ne renferme que les 6 livres de poésies.

Les poésies de M. de Malherbe, avec les Observations de Monsieur Menage. Paris, Thomas Jolli, M.DC.LXVI (1666). In 8.

- E. d.: A Colbert, sig. Menage. Elle contient le Discours... et les Poésies.
- Id. Segonde édition. Paris, Claude Barbin, M.DC.LXXXIX (1689). In-12 de 12 ff., 585 p. chiff. et 14 ff.

Texte de 1666.

- Id. Paris, Brunet, 1698, In-12.
- III. Trad. de Senèque. A) Les épistres de Seneque, traduites par  $M^{re}$  François de Malherbe gentil·homme ordinaire de la chambre du Roy. Paris, Anthoine de Sommaville, M.DC.XXXVII (1637).

Edition dont on ne connaît l'existence, d'après M. Ludovic Lalanne, que par le priv. de l'édition de 1648 : Achevé d'imprimer pour la première fois le septiesme septembre 1637.

- Id. Paris, id., M.DC.XXXIX (4639). In-12, portr.
- E. d.; A Richelieu, sig. par J. B. de Boyer, neveu par alliance et héritier de Malherbe; Avis au Lecteur de J. Baudoin. Poés. lim.: Dalibray; G. Colletet; lat.: I. Isnard.

Nous n'avons pas rencontré la troisiesme édition :

- Id. Paris, id. M.DC.XXXXV (1645). In-12.
- Id. Paris, id. M.DC.XLVIII (1648). In-12 de 12 ff. y compr. le portr. de Malherbe et 670 p. chiff. (N).

Edition non mentionnée par L. Lalanne. A la fin, achevé d'imprimer le 15 janvier 1647.

- Id. Paris, id. M.DC.XLVIII (1648). In-4, portr. par Briot.

  Deux parties, la seconde renferme la Suite des épistres de Seneque traduites par Pierre Du Ryer.
- Id. Paris, id. M.DC.LVIII (1658). In-12 (A). Collation de 1648, in-12.
- Id. Paris, par la Compaignie des libraires du Palais, 1667. In-12.
  Les épitres sont divisées en trois parties; la dernière comprend la Suite des épitres trad. par P.

de la chambre du Roy, Paris, Antoine de Sommaville, M.DC.XXXIX (1639). In-12.

- Du Ryer. B) Seneque. Des Bienfaits, de la version de  $M^{r_0}$  François de Malherbe, gentil-homme ordinaire
- Id. Paris, Antoine de Sommaville, M.DC.L (1650). In-12. Titre, 362 p. chiff. et 2 ff. (N).

Reprod. de 1639.

C) Les œuvres de Seneque, de la traduction de Mre François de Malherbe, gentil-homme ordinaire du Roy, continuées par Pierre Du Ryer, de l'Académie françoise, M.DC.LVIII (1658, T. II) et M.DC.LIX (1659, T. I). 2 vol. in folio.

Du Ryer a beaucoup modifié le texte de Malherbe.

Id. de la traduction de Du Ryer... Lyon, Christofle Fourny, M.DC.LXV (1665). 44 vol. in-12.

Texte de 1659.

- Id. id. de Du Rier... Imprimées à Lyon, et se vendent à Paris, au Palais, par la Compagnie des libraires associés au privilège, M.DC.LXIX (1669). 14 vol. in-12.
- IV. Les lettres de M<sup>ro</sup> François de Malherbe, gentil-homme ordinaire du Roy. Paris, Barbin, M.DC.XLV (1645). In-12.
  - Id. Paris, Antoine de Sommaville, M.DC.XLV (1645). In-12.
    En tête se trouve la trad. du XXXIIIe livre de Tite Live avec la dédicace au duc de Luynes.
- ld. Imprimé à Orléans, et se vend à Paris, chez Claude Barbin (ou J. Guignard), M.DC.LIX (1659). In-12. Titre et 226 p. chiff. (A).

Dans le Recueil de lettres nouvelles publié par Faret. Paris, Toussainct du Bray, 1627, in-8, il y a neuf lettres de Malherbe qui occupent les p. 1 à 99.

En 1822 et 1852, il a été publié deux volumes de lettres inédites de Malherbe : Lettres de Malherbe, ornées du fac simile de son écriture dédiées à la Ville de Caen, avec une vue de cette ville. Paris, Blaise, 1822, in-8 ; Lettres inédites de Malherbe, mises en ordre par M. Georges Mancel, conservateur de la Bibliothèque de Caen, 1852, in-18.

V. On rencontre des vers de Malherbe dans les ouvrages suivants :

Le Triomphe du Berlan... par le capitaine I. Perrache, gentilhomme provençal. Paris, 1585. In-8. — Réimprimé sous le titre : La Vanité du jeu... 1587.

Recueil des cartels et defis pour le combat de la barrière. Paris, 1605. In-12.

L'art d'embellir, par Flurance Rivault, 1608. ln-8.

Recueil des vers du balet de la Reyne. Paris, Toussainct du Bray, 1609. In-12 de 11 p. chiff. — Sur trois pièces n. s. de ce ballet, une seule est de Malherbe, les deux autres sont de Lingendes.

La jeunesse d'Estienne Pasquier et sa suite. Paris, 1610. In-8.

Recueil des vers lugubres et spirituels de Louis de Chabans, sieur du Maine. Paris, 1611. In-8.

Les Trophées de Henry le Grand. Lyon, 1611. In-4.

Le Camp de la Place Royalle. Paris, 1612. In-4.

Théorèmes sur le sacré mystère de nostre Rédemption, par J. de la Ceppede. Toulouse, 1613. In-4.

Id. Seconde partie, 1621. In-4 (non citée par M. Lalanne).

Description du ballet de Madame, sœur aisnée du Roy. Paris, 4615. In-8. — Id., Lyon, pour François Yvrard, 4615. In-8.

Airs de cour. Paris, P. Ballard, 1615, 1617, 1624. In-12.

Airs de différents auteurs mis en tablature de luth. Paris, P. Ballard, 1617. In 4.

Les poèmes divers du sieur de Lortigues, provençal. Paris, J. Gesselin, 1617. In-12.

Le Pourtraict de l'Eloquence françoise par J. du Pré. Paris, 1621. In-8.

OEuvres de Ronsard, Paris, 1623, In-folio.

Discours sur les arcs triomphaux dressés en la ville d'Aix à l'heureuse arrivée de Louis XIII, en 1622. Aix, 1624. In-folio.

Somme théologique du P. Garassus, 1625. In-folio.

Philine, ou l'Amour contraire, pastoralle, par le sieur de La Morelle. Paris, 1630. In-8.

Pour compléter les œuvres de Malherbe, il convient d'y ajouter :

Instruction de F. de Malherbe à son fils publiée pour la première fois en son entier d'après le manuscrit de la Bibliothèque d'Aix. Caen, F. Poisson et fils, 1846. In-8.

Une élégie, la première poésie de Malherbe citée par Tallemant : Doncque, tu ne vis plus, Geneviève, et la mort qui se lit dans le Rec. de Conrart, mais non signée.

Malherbe a eu neuf éditions au XVIIIe siècle et vingt-trois environ au XIXe jusqu'à l'édition définitive des Œuvres complètes due aux soins de M. Ludovic Lalanne (Collection des grands écrivains de la France, 5 vol. et 1 album, 1862-1869).

Les recueils collectifs libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 10 pièces de Malherbe:

MUSES INCOG., 1604.

DELIGES SATYR. (SIG.), 1620.

QUINT. SATYR., 1622.

QUARTAIN (pp. 56, 140 et Ge quatrain (ou Vostre pasquin) est fort magnifique (n. s.).

<sup>(4)</sup> Ce quatrain a été attribué à tort à Théophile par M. Alleaume, il est signé Malherbe dans les Délices satyr, 1620, et dans la Quintessence satyr., 1622. On le donne généralement à Béroalde de Verville. — Ms. 884. ff. 260, anonyme: Vostre pasquin est magnifique. — Ms. 24322, ff. 20, anonyme.

| SATYR., BEGNIER (S.), 1616. | Plainte (ff. 145) (1).  | C'est faucement qu'on estime (n. s.).                                              |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| REC. VERS SATYR., 1617.     | Sonnet (ff. 114) (2).   | De toutes les beautez Caliste est la plus belle.                                   |
| DELICES SATYR., 1620.       | Sonnet (p. 320) (3).    | J'avois passé quinze ans les premiers de ma<br>vie (sig. Berthelot).               |
| REC. VERS SATYR., 1617.     | Epigramme (ff. 64) (4). | Jeanne tandis que tu fus belle (n. s.).                                            |
| CABINET SATYR., 1618.       |                         |                                                                                    |
| CABINET SATYR., 1618.       | Sonnet (5).             | Là, là pour le dessert troussez moy ceste cotte    Vostre chemise et tout (n. s.). |
| MUSES GAIL., 1609.          | Mespris (n. p.) (6).    | Philis qui me voit le teint blesme (n. s.).                                        |
| CABINET SATYR., 1618.       | Stances (7).            | Qu'autres que vous soient desirées (n. s.).                                        |
| DELICES SATYR., 1620.       | Stances (p. 317) (8).   | Si des maux renaissans avec ma patience (sig. Berthelot).                          |
| DELICES SATYR., 1620.       | Sonnet (p. 441) (9).    | Si tost que le Soleil au matin m'a quitté (n.s.).                                  |

#### MARGUERITE DE VALOIS.

Marguerite de Valois, fille de Henri II et de Catherine de Médicis, première femme de Henri IV, née le dimanche 14 mai 1553 au château de Saint-Germain en Laye, morte le 27 mars 1615 dans son hôtel de la rue de Seine. Nous ne raconterons pas sa vie, nous nous bornerons à faire remarquer que cette femme illustre, protectrice des littérateurs et des artistes, a été odieusement calomniée sur la foi d'un libelle infâme: Le Divorce satyrique et sur les médisances de cette mauvaise langue de Tallemant (10). L'exagération du nombre des amants qu'on lui prête en démontre l'absurdité: vingt-cinq sans compter, dit M. de Saint-Poncy, suivant d'autres ennemis: Saint-Mesgrin, Quélus, Viteaux, Pibrac, d'Urfé, Desportes, Lignerade, Resigade.... La princesse de Conti a donné la note exacte sur ses mœurs en les appréciant de la sorte: Mélisse (Marguerite) étoit une très grande princesse, fille et sœur de rois, mais qui étoit moins chaste

<sup>(1)</sup> M. L. Lalanne dans son éd. de Malherbe (Les Grands Ecrivains de la France) a reproduit cette pièce d'après les Œuvres de 1630. Il a ignoré qu'elle avait été publiée quatorze ans auparavant.

<sup>(2)</sup> Voici le titre de cette pièce: Sonnet de M. de Malherbe sur les beautez de Caliste et mis icy à cause de l'antithèse qui suit, faites par Berthelot sur ce sonnet. Dans le Nouv. recueil, 1609, ce sonnet commence: Il n'est rien de si beau comme Caliste est belle. M. Lalanne n'a pas connu la version du Rec. vers satyr., 1617.

<sup>(3)</sup> Ce sonnet est donné par erreur à Berthelot dans les Délices satyr, 1620, mais Racan mieux renseigné l'a restitué à Malherbe. On le trouve, mais anonyme, dans le Petit Cabinet de Priape, p. 25, et dans le Rec. Conrart, 4123 (A).

<sup>(4)</sup> Cette pièce est signée M. dans le Cabinet satyr, 1618, et elle figure dans le Second livre des Délices de la poés. fr., 1620 aux poésies de Malherbe. M. Lalanne la cite d'après ce dernier recueil. — Ms. 884, ff. 294, n. s.

<sup>(5)</sup> Ms. 884, ff. 233, anonyme. — Cab. satyr., 1619: Ca, ca, pour le dessert, troussez moy... || Viste, chemise... (6) Cette pièce avait paru dans le Parnasse T. I. Suivant Ménage elle fut faite pour M. de Bellegarde « au sujet d'une fille qui s'était imaginé que M. de Bellegarde l'aimoit ». — Ms. 884, ff. 180, s. t., anonyme.

<sup>(7)</sup> Ces stances sont suivies dans le Cabinet satyr, 1618, de la Rép. de Berthelot: Avoir le cœur tout plein de flammes. Suivant Tallemant cette chanson serait de Mr (ou plutôt de Madame de Bellegarde) et Malherbe l'aurait raccommodée.

<sup>(8)</sup> Cette poésie de sept strophes qui avait paru dans le Temple d'Apollon, 1611, sous la signature de Malherbe, commence ici à la septième strophe (sur 13) de la pièce de Berthelot dont voici le premier vers : Au milieu des ennuys dont mon âme est la proye.

<sup>(9)</sup> Ce sonnet se lit aussi dans le *Petit Cabinet de Priape* (Ms. Villenave), p. 25, et dans le Ms. 884, ff. 233, où il est également anonyme.

<sup>(10) «</sup> Elle portoit un grand vertugadin, qui avoit des pochettes tout autour, en chacune desquelles elle mettoit une boîte où étoit le cœur d'un de ses amants trespassez, car elle étoit soigneuse, à mesure qu'ils mouraient, d'en faire embaumer le cœur... » (Tallemant).

que Lucrèce. » Etienne Pasquier a été aussi équitable : « De vous pleuvir (représenter) cette reine non fautive, je serois un sot : car encore que Dieu l'ait créée grande princesse, toutefois elle est composée des mêmes pièces que nous tous : conséquemment ne faut considérer en elle la perfection, qui ne tombe en homme ou femme, mais le moins d'imperfection ; et je crois qu'en toutes les grandes dames, sans déroger à leurs principautés, celle-ci sera trouvée la moins imparfaite ». Ce jugement est suivi d'un éloge long et détaillé.

L'opinion de M. Merki, le dernier historien de Marguerite de Valois (1), se rencontre avec celle de M. de Saint-Poncy :

« ... Certes nous n'imaginons point que la reine Marguerite ait été entièrement la princesse aux qualités toutes spéciales que nous vante Brantôme; ni qu'elle ait mené au château d'Usson la vie d'austérité que rapportent Jean Darnalt et le père Hilarion de Coste. Marguerite de Valois n'avait point sur la vertu et la foi conjugale — que d'ailleurs elle eût été bien sotte de défendre avec un mari comme Henri IV — des idées de puriste qui n'étaient ni de celles de son temps, ni du milieu où elle avait grandi, vécu et trouvé depuis le premier âge l'exemple journalier. Mais il ne faut point oublier qu'elle fut depuis son mariage prise en haine par les protestants ; marquée par les conteurs d'anecdotes que sa beauté, son esprit, ses manières mettaient en verve ; enfin nous verrons qu'après sa mort, elle fut vilipendée et traînée dans la boue par raison d'Etat. On ne prête qu'aux riches ; Marguerite, sous ce rapport, fut amplement favorisée par la fortune. L'affection qu'elle éprouva pour quelques hommes les plus remarquables de son temps fut reportée, au gré des pamphlétaires, sur nombre d'autres auxquels peut-être elle ne songea jamais, et les querelles des partis s'en mêlant, les idées et la faveur d'un nouveau régime auquel il fallait faire sa cour portant à dénigrer l'ancien, elle servit de thème aux complaisants et aux déclamateurs de profession qui affectèrent de s'indigner des louanges — d'ailleurs souvent maladroites — de ses historiographes. La vérité est entre ces extrêmes. — Où trouve-t-on, en effet, la source des histoires scandaleuses qui ont été répandues sur la sœur des derniers Valois ; quels sont les ouvrages qui servent de références? Quelques passages de L'Estoile, honnête homme, mais crédule, notant pêle-mêle sans discernement dans son journal tout ce qui lui était rapporté; deux ou trois anecdotes de M. du Vair (2), sur lequel il y aurait peut-être fort à reprendre, c'est à peu près tout ce qui peut être retenu parmi les témoignages dits impartiaux. Restent le Divorce satyrique, pamphlet ignoble, qui a été attribué et semble réellement l'œuvre d'Agrippa d'Aubigné et l'Histoire générale de Scipion Dupleix dans laquelle cet historien traîne aux gémonies sa bienfaitrice mais Dupleix fut très vivement attaqué par Bassompierre qui consacra un livre entier à le récuser et à lui reprocher hautement sa mauvaise foi et son ingratitude... »

Bibliographie. — On a de Marguerite de Valois:

1º Un mémoire justificatif composé par elle pour la défense du roi de Navarre, son mari.

Du Vair, si la nature t'engendra serviteur, L'art de bien dérober t'a fait devenir maître; La Justice et la Foy, pour enrichir et croître Indignement tu vends au plus haut acheteur.

<sup>(1)</sup> Charles Merki: La reine Margot et la fin des Valois, 1553-1615, 1905.

<sup>(2)</sup> L'Estoile cite un pasquil de 1576:

- 2º Copie d'une lettre de la Royne Marguerite (datée de Paris, 10 aoust 1614). A Monsieur de Nevers, M.DC.XIV (1614). In-8 de 8 p. chiff. (N).
- 3º La Ruelle mal assortie ou entretiens amoureux d'une Dame éloquente avec un Cavalier gascon plus beau de corps que d'esprit, et qui a autant d'ignorance comme elle a de sçavoir : Dialogue vulgairement appellé la Ruelle de la R. M. publiée dans le Nouveau recueil des pièces les plus agréables de ce temps. En suite des Jeux de l'Inconnû, et de la Maison des Jeux. Paris, Nicolas de Sercy, M.DC.XLIIII (1644). In-8 de 8 ff. dont 1 bl. et 504 p. chiff.

La Ruelle mal assortie a été réimprimée au XIXe siècle par Mr Guessard sur un Ms. de la Collection Fontanieu; cet érudit ignorait l'existence de l'édition de 4644.

- 4º Un recueil de lettres (à la suite des Mémoires, éd. de 1842 donnée par M. Guessard).
- 5º De nombreuses poésies dont la plupart sont perdues. Voici celles que neus connaissons :

Plainte sur la mort d'Atys (Datte) (1): Atys l'objet de ceste plainte.

Stances trad. du latin (2): Cher Paris, belles tours, cher Louvre que j'ayme.

Elégie sur le trespas d'Aubiac (3): Rigoureux souvenir d'une joye passée.

Une cantilene (4): A ces bois, ces prez et cest antre.

L'ombre de Bussy (d'Amboise) ou dialogue entre Lysis (Bussy) et Flore (la reine Marguerite) (5): Sur le poinct que la nuict pliant son noir manteau (Muses françoises ralliées de diverses parts, 1599).

- 5º Ses Mémoires publiés en 1628 par Granier, sieur de Mauléon :
- A) Les Mémoires de la roine Marguerite. A Paris, par Charles Chappellain, ruë de la Bucherie, à l'image saincte Barbe. M.DC.XXVIII (1628). Avec privilège du Roy. In 8 de 4 ff., 362 p. chiff. et 3 ff. bl. (N). Priv. du 8 novembre 1628.

Cette édition est l'originale parce qu'elle a le ff. 3 n. chiff.: Fautes a corriger et obmissions à remettre, qui sont corrigées dans les éditions suivantes. L'avis Au Lecteur se termine par les lignes suivantes : « Or la copie sur laquelle il a esté imprimé estoit si corrompuë, que ce n'est pas si grand' merveille qu'il s'y soit glissé plusieurs fautes, comme il est estrange qu'on l'aye peu publier si entier. Mais depuis que l'impression a esté achevée il m'est tombé entre les mains un exemplaire plus entier et plus net, duquel j'ay tiré les obmissions que tu verras en la page suivante, avec quelques autres plus legères corrections, que tu remettras s'il te plaist chacune en son lieu ».

- B) Les mémoires de la roine Marguerite (fleuron diff. de celui de l'édition ci-dessus). Paris, id. M.DC.XXVIII (1628). In-8 de 4 ff. dont 1 bl., 363 p. chiff. et 2 ff. bl. (N).
- C) Id. (même fleuron qu'à l'édit. A). Paris, id. M.DC.XXVIII (1628). In 8 de 4 ff. et 362 p. chiff. et 4 ff. (N).

L'avis Au Lecteur est celui de l'éd. A et cependant le texte est celui de l'éd. B, c'est-à-dire corrigé.

D) Id. (nouveau fleuron). Paris, id. M.DC.XXVIII (1628). In-8 de 2 ff. (l'avis Au Lecteur seul, pas de priv.) et 362 p. chiff. (N).

Texte de l'éd. précédente, mais c'est bien une édit. différente.

<sup>(1)</sup> Le Ducatiana donne cette pièce à Marguerite de Valois, elle aurait été composée par Marguerite sur la mort de Datte, son amant, tué par le jeune Vermont à la portière de son carrosse, du commandement du Roi. On la trouve sans signature dans le Parnasse, T. II, 1607.

<sup>(2)</sup> Cette pièce du Ms. 884 B. N. pourrait bien être de Marguerite de Valois, voir Appendice.
(3) D'après le Ducatiana, ces vers auraient été faits au château d'Usson par Marguerite sur la mort d'Aubiac, pendu à Aigueperse par jugement de Lugoly, lieutenant du Grand Prevost. Non sig. dans Satyr. Regnier (S) 1616.

<sup>(4)</sup> Cette pièce a été insérée dans Le Printemps de d'Aubigné, éd. Ch. Read; on prête donc à Marguerite de Valois une poésie qui serait de son pire ennemi, l'auteur de l'infâme libelle Le Divorce satyrique si toutefois ce libelle est de d'Aubigné.

<sup>(5)</sup> Cette pièce est donnée à Pybrac par l'Estoile. Elle est reproduite dans les Histoires mémorables et tragiques de Fr. de Rosset, 1619.

Les éditions ci-dessus des Mémoires de la reine Marguerite ont une histoire. Après que Granier de Mauléon cut publié la première édition chez Charles Chappelain grâce à un privilège du 8 novembre 1628, un arrêt du Conseil d'Etat en date du 14 janvier 1629 intervint qui portait deffenses à ce libraire et à tous autres ou imprimeurs, de faire imprimer, vendre ou débiter en quelque sorte et manière que ce soit le livre intitulé les Mémoires de la roine Marquerite, « tous les exemplaires faicts et imprimez devoient estre portés au greffe du Conseil et supprimez ». Malgré cet arrêt, trois libraires : Pierre Lamy, Gervais Alliot, Eustache Daubin réimprimèrent les Mémoires de la roine Marguerite et les mirent en vente. Sur la requeste du Procureur du Roi, Lamy, Alliot et Daubin furent poursuivis devant la Chambre civile du Chastelet de Paris, Par sentence de Michel Moreau, lieutenant civil de la Prevosté de Paris, du 45 mai 1629, les trois libraires furent condamnés chacun à 100 livres parisis applicables aux pauvres malades de la contagion ; en même temps, il était ordonné qu'ils seraient pris au corps et enmenés prisonniers aux prisons de France. Lamy, Alliot et Daubin avaient objecté pour leur défense qu'ils ignoraient l'arrêt du Conseil d'Etat et que, contrairement aux dires du Procureur du Roi, il était inexact que cet arrêt leur eut été signifié le 23 janvier, aussi firent-ils appel de la sentence du Chatelet de Paris du 15 mai devant le Parlement et obtinrent gain de cause. Le Parlement les déchargea de l'amende avec deffenses néanmoins, tant aux suppliants qu'à tous autres libraires ou imprimeurs, de plus vendre et débiter le livre les Mémoires de la roine Marguerite à peine de confiscation et d'amende.

Comme nous n'avons pas rencontré d'éditions aux noms de P. Lamy, G. Alliot et E. Daubin, on peut supposer avec raison que les trois éditions décrites ci-dessus sous les lettres B, C, D, sont celles de ces trois libraires; on a substitué les titres au nom de Charles Chappelain à ceux qui portaient leurs adresses.

Voici maintenant quelques contrefaçons et éditions publiées de 1629 à 1900 (en dehors des collections de Mémoires):

Les mémoires de la roine Marguerite. A Paris, Iouxte la copie imprimée par Charles Chappellain, M.DC.XXIX (1629). In-8 de 230 p. chiff. et 1 ff. bl. (N).

Les pp. 3 et 4 ne contiennent que l'avis Au Lecteur.

Les mémoires de la royne Marguerite. S. l. n. d. (1629). In-8 de 230 p. chiff. et 1 ff. bl. (N). Copie de l'édition précédente. — Il y a des exempl. dont la p. 5 est numérotée 1.

- Id. S. I.. Goude, G. de Hoeve, 1649. In-12.
- Id. Paris, Claude Barbin, 1661; id., Pierre Trabouillet, 1665, in-12; id., V<sup>ve</sup> Trabouillet, 1665, in-12; id., Jean Ribou, 1665; id., id., 1666, in-12.

Mémoires de Marguerite de Valois... auxquels on a ajoûté son Eloge, celuy de Mr de Bussy (par M. de Brantôme) et la Fortune de la Cour. Liège, J.-F. Broncart, 1713. In-8.

Edition publiée par J. Godefroy, d'après Barbier.

Mémoires et lettres de Marguerite de Valois. Nouvelle édition... publiée par M. F. Guessard... Paris, J. Renouard, 1812. In-8 (Coll. de l'Histoire de France).

Dans cette édition, la meilleure d'ailleurs des Mémoires de Marguerite de Valois, la partie bibliographique est inexistante.

Les recueils satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 2 pièces attribuées à Marguerite de Valois :

SATYR. REGNIER (s.), 1616. Air pour Cloride (ff.148)(1). Rigoureux souvenir d'une joye passée.

DELICES SATYR., 1620.
QUINT. SATYR., 1622. Complainte. Stances (pp. 161 et 200) (2). Regnier).

<sup>(1)</sup> Cette élégie aurait été faite par Marguerite sur la mort de d'Aubiac, son amant (voir p. 291, note 3). (2) Cette pièce est donnée formellement à Marguerite de Valois par L'Estoile dans ses Recueils bigarrès du grave et du facétieux... sous le titre: Stances amoureuses de la reine de Navarre sur ses amours avec Champvallon (1581), dans le Jardin des Muses 1643, elle porte le titre: Stances pleines d'antithèses par le sieur Jamin de Chastillon sur Seine; c'est le frère d'Amadis Jamyn. Elle est vraisemblablement de Benj. Jamyn (voir ce nom).

A consulter: Mongez (A): Histoire de la reine Marguerite de Valois, 1777. — Histoire de Marguerite de Valois, reine de France et de Navarre, par le comte Léo de Saint-Poncy, 1887, 2 vol. — Merki (Ch.): La Reine Margot et la fin des Valois, 1905.

### MAROT (Cl.).

Pour la bio-bibliographie de Clément Marot, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

| SATYRES BAST., 1615.    | ) D'un escolier. Huictain (ff. | Comme un escolier se joüoit (n. s.).           |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| CABINET SATYR., 1618.   | 34).                           |                                                |
| SATYRES BAST., 1615.    | ) Du pauvre Phlippot tre-      | Cy gist Phlippot qui pour saouler Alix         |
| DELICES SATYR., 1620.   | passé (ff. 41, pp. 103 et      | (n, s.).                                       |
| QUINT, SATYR., 1622.    | ) 144).                        |                                                |
| DELICES SATYR., 1620.   | Epigramme (p. 191) (1).        | De la Sorbonne un docteur ignorant (n. s.).    |
| SATYRES BAST., 1615.    | Epigr. imitée de Martial       | Isabeau lundy m'envoyastes (n. s.).            |
| CABINET SATYR., 1618.   | (ff. 45), pp. 353, 105 et      |                                                |
| DELICES SATYR., 1620.   | 145 (2).                       |                                                |
| QUINT. SATYR., 1622.    | )                              |                                                |
| CABINET SATYR., 1618.   | Epistre (3).                   | Mercy Dieu, gentil vessier (n. s.).            |
| REG. VERS SATYR., 1617. | Epigramme (ff. 206).           | Monsieur l'abbé et monsieur son valet (n. s.). |
| SATYRES BAST., 1615.    | Les souhaits d'un Roger        | Pour tous souhaits ne désire en ce monde       |
| CABINET SATYR., 1618.   | bon temps. Huitain (ff.        | (n. s.).                                       |
| DELICES SATYR., 1620.   | ) 164, pp. 675 et 410) (2).    |                                                |
| SATYRES BAST., 1615.    | A une laide. Huitain (ff.      | Tousjours voudriez que je l'eusse tout droit   |
| 44240                   | 168).                          | (n. s.).                                       |
| SATYRES BAST., 1615.    | De Robin et de Catin.          | Un jour d'hyver, Robin tout esperdu (n. s.).   |
| CABINET SATYR., 1618.   | Epigr. (ff. 54).               |                                                |

#### MASCHEFERT.

Ce Maschefert n'est autre que François Grelière, sieur de Macefer (4), dont on a plusieurs pièces dans la Puce de Madame des Roches (voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle).

CABINET SATYR., 1618. La Bouquinade (5). Ce petit diable Dieu, ce Dieu fils de putain (sig. Ronsard).

<sup>(1)</sup> Le premier vers diffère légèrement dans l'édition de Clément Marot de Lenglet Dufresnoy.

<sup>(2)</sup> Cette épigr. n'a pas été reproduite dans l'édition du Cabinet satyrique, 1619.

<sup>(3)</sup> Cette épistre est précédée d'un quatr.: Epistre en laquelle Margot || Se dresse sur son maistre Ergot || Pour tancer comme un insensé || Son Rufian qui l'a laissée. Elle manque dans l'éd. du Cabinet satyrique, 1619, et avait paru dans le Petit traité... 1535. (Voir Bibliogr. des recueils coll. de poésies du XVI-siècle).

<sup>(4)</sup> François Grelière, sieur de Macefer, était un ami d'Estienne Pasquier et un intime du poète Gilles Durant de la Bergerie qui lui a adressé une assez longue pièce; cette dernière se lit dans les poésies qui suivent ses Imitations de Jean Bonnefons, 1587.

<sup>(5)</sup> Cette pièce (ff. 476) signée dans les Cinq Cents Colbert Maschefert A. (cet A signifie probablement Aurelianensis, orléanais), est suivie de l'Epitaphe de Philinte. — Suivant M. P. Louys, ce poème très remarquablement écrit serait tout à fait dans le style de Ronsard, style souvent imité, jamais atteint.

### MAYNARD (François).

François Maynard, né à Toulouse en 1582, mort à Saint-Céré le 28 décembre 1646. C'est un des écrivains érotiques dont le bagage poétique est le plus important, il vient sur le même rang que Sigognes et Motin s'il ne les dépasse en cynisme; aussi les recueils libres et satiriques contiennent-ils un nombre assez considérable de ses pièces licencieuses, mais ces anthologies ne donnent pas les plus piquantes qui ont vu le jour en 1864 sous le titre *Priapées*.

La vie de Maynard nous intéresse surtout dans ses rapports avec les libertins. Secrétaire de la reine Marguerite à la fin de 4605, il se lie avec Malherbe dont il devient le disciple et fréquente les cabarets où l'on boit et l'on rit les plus renommés de Paris. Là, il fait la connaissance de Mathurin Regnier, de Sigognes, de Motin, de Berthelot, etc. Après la rupture de Regnier et de Malherbe il se range du côté de ce dernier; mais il a la maladresse, à la suite de son maître, de plaisanter les poésies de Desportes et peut-être même de se moquer de Regnier. Le poète chartrain, chef de l'école des satiriques, n'hésita pas à provoquer en duel le malheureux Maynard qui était plus libertin que brave. Tallemant a tracé de ce duel un petit croquis qui vaut la peine d'être rapporté textuellement:

« Regnier le satirique, mal satisfait de Maynard, le vient appeller en duel, qu'il estoit encore au lict; Maynard en fut si surpris et si esperdu, qu'il ne pouvoit trouver par où mettre son haut-de-chausses. Il a avoué depuis qu'il fut trois heures à s'habiller. Durant ce temps-là Maynard avertit le comte de Clermont-Lodeve de les venir séparer quand ils seroient sur le pré. Les voylà au ren-dez-vous. Le Comte s'estoit caché; Maynard allongeoit tant qu'il pouvoit, tantost il soustenoit qu'une espée estoit plus courte que l'autre; il fut une heure à faire tirer ses bottes, les chaussons estoient trop estroits. Le Comte rioit comme un fou. Enfin le Comte paroist; Maynard pourtant ne put dissimuler, il dit à Regnier qu'il luy demandoit pardon; mais au Comte il luy fit des reproches, et luy dit que pour peu qu'ils eussent été gens de cœur, ils eussent eu le loisir de se couper cent fois la gorge. »

Cette leçon l'assagit bien qu'elle n'ait modifié ni ses idées ni ses mœurs. En décembre 1611, à vingt-huit ans, il achète la charge de président au présidial d'Aurillac qu'il occupe effectivement en août 1612. A partir de cette date, retenu par les devoirs de sa charge, il ne fait à Paris que de rares séjours tout en conservant et en cultivant ses relations parisiennes auxquelles il envoyait des vers laudatifs et des épigrammes moqueuses quand elles n'étaient pas égrillardes. Quoique aussi libertin que Théophile il passa dans le camp de ses adversaires dès que le poète de Boussères fut en danger d'être brulé, et cependant la contribution de Maynard au Recueil des plus excellens vers satyriques de ce temps, au Cabinet satyrique, aux Délices satyriques, au Parnasse satyrique et à la Quintessence satyrique le mettait en fort mauvaise posture. On doit supposer avec grande apparence de raison que, pris de peur, il alla réclamer lui-mème la protection de Garassus, le Pierre L'Ermite de la nouvelle croisade contre le libertinage. Sa démarche fut couronnée de succès. Le Jésuite se garda bien de le nommer ou de faire aucune allusion dans la Doctrine curieuse à ses poésies libres. La conduite de Maynard envers son confrère du Parnasse

satyrique a été tout à fait vilaine. Non seulement il ne répondit pas à l'éloquent appel que lui adressait Théophile dans sa *Prière aux poètes de ce temps* :

Vous à qui de fresches vallées,
Pour moy si durement gelées,
Ouvrent leurs fontaines de vers;
Vous qui pouvez mettre en peinture,
Le grand object de l'Univers
Et tous les traicts de la Nature.
Beaux esprits si chers à la gloire
Et sans qui l'œil de la mémoire
Ne sçauroit trouver rien de beau,
Escoutez la voix d'un Poëte
Que les alarmes du tombeau
Rendent à chaque fois muette.

Ma Muse foible et sans haleine,
Ouvrant sa malheureuse veine,
A recours à vostre pitié:
Ne mordez point sur mon ouvrage
Car icy vostre inimitié
Desmentiroit vostre courage.
Saint-Amant sçait polir la rime.
Avec une si douce lime
Que son luth n'est pas plus mignard,
Ny Gombaut dans une élégie,
Ny l'épigramme de Ménard
Qui semble avoir de la magie...

mais il alla en 1625 se ranger ostensiblement, avec Racan et Malherbe, sous la bannière de Garassus qui lui consacra dans sa *Somme théologique* les lignes suivantes commentant un dixain sur Théophile :

« C'est cette vérité (que les esprits forts sont à la fin punis de leurs crimes) qui a été reconnue par le sieur Ménard, aussi bon catholique que sage poète, par cet excellent dixain tiré de son cabinet à la façon que j'ay dit ci-devant avoir esté pratiquée au cardinal Du Perron, car il est aussi à l'honneur de ceux qui ne reçoivent pas du contentement de leurs œuvres et en donneut aux autres :

O que Jean est pernicieux!
Il soustient avec impudence
Qu'en vain on cherche dans les cieux
La Justice et la Providence.
Pour le monstrer ce meschant dit
Que depuis qu'il met en crédit
L'impiété dessus la terre,
Son bonheur n'a faute de rien
Et que les grands se font la guerre
A qui lui fera plus de bien.

« Il void le contraire depuis deux ans, et gouste s'il ne tient à luy dans ses affections bien heureuses les effets de la justice et de la Providence divine ».

Maynard s'était senti coupable, il avait pris ses suretés en se mettant sous l'égide du bon Père, il savait qu'on attribuait au prisonnier de la tour de Montgommery des stances du *Parnasse satyrique* d'une rare obscènité dont il était l'auteur : *L'autre jour je vis dans un temple*, stances que Théophile, poussé à bout, se contenta de dénier en répondant aux commissaires du Parlement qu'elles étaient d'un président d'Auvergne (1).

<sup>(1)</sup> Interrogatoire — le troisième — du 27 mars 1624. Cette pièce avait été mise en cause dans les dépositions de Gabriel Dange (21 novembre 1623 et s. d.), il en a été encore question plus tard dans la confrontation Sepaus, (29 août 1625).

Après la mort de Théophile, arrivée le 25 septembre 1626, délivré de tout souci du côté du libertinage, assagi par l'àge, mais s'ennuyant profondément dans son présidial, Maynard désirait revoir la Cour et bénéficier des largesses du roi ou de Richelieu qu'il croyait le juste salaire de son réel génie poétique. En 1627 il cède à Henri Darche sa charge de président d'Aurillac tout en en conservant le titre qui sonnait bien à son oreille. Favoblement accueilli par Richelieu, il rime, sur son ordre, une ode contre le duc de Savoie que le premier ministre avait commandée également à Saint-Amant (1) mais la paix survient qui en empêche la publication. Imprimée dans le Rec. des plus beaux vers... Paris, du Bray, 1630, elle est arrachée des exemplaires de ce florilège qui sont tous incomplets de cette pièce. En 1634 Maynard est choisi comme un des premiers membres de l'Académie Française et, en 1635, il accompagne, à Rome, en qualité de secrétaire, le comte de Noailles ambassadeur près du Saint-Siège. Rentré en France avec son Mécène (1636) il tombe en complète disgrâce, dans une disgrâce telle qu'il se rend à Saint-Céré pour y rester jusqu'à la mort de Richelieu. Nommé conseiller d'état par Seguier il en profite pour surveiller à Paris l'impression de ses Œuvres dont il exclut un grand nombre de pièces qui avaient paru dans les recueils de Toussainct du Bray et qu'il n'estimait pas assez parfaites ; ses corrections sont à peine achevées qu'il rentre à Saint-Céré pour y mourir le 28 décembre 1646.

Maynard est un des meilleurs poètes du XVII<sup>e</sup> siècle et ses vers dureront tant que vivra la langue française; il vient avec Racan à la suite de Malherbe. On lui a prêté à tort, jusqu'en 1898, un mauvais poème *Philandre* qui est de son homonyme de Nimes (2).

Le président d'Aurillac n'a cessé de retoucher ses poésies, non seulement au point de vue de la forme mais du fond. Il est curieux de constater que l'ami de Garassus de 1623 à 1625 (pendant le procès de Théophile) n'avait pas toujours eu la même sympathie pour les Jésuites, voici un de ses dixains qui date du règne de Henri IV :

France, tes mortels ennemis,
Ces disciples du Père Ignace
Ne pourchassent d'estre remis
Que pour traverser ta bonace.
Croy moy, si l'infidélité
De leur caute subtilité
Te remet sous leur tyrannie,
Nous verrons infailliblement
Adjouster à nos litanies
Jean Chastel et Jacques Clément (Ms. 19145, B. N).

Sur la fin de ses jours, s'il n'est pas revenu à l'hostilité que témoigne le dixain ci-dessus, il a mis une sourdine à l'enthousiasme que manifestait l'ode à son fils Charles Maynard recueillie dans

<sup>(4)</sup> L'ode de Saint-Amant, le Gobbin, a été imprimée seulement en 1658 dans le Dernier recueil des poésies du sieur de Saint-Amant.

<sup>(2)</sup> François Ménard, avocat à Nîmes, auteur du poème Le Philandre et d'un volume de poésies: Les œuvres de François Ménard dédiées à Monseigneur le marquis d'Ancre. Paris, Jacquin, 1613. M. Ch. Drouhet a voulu prouver que le poème Le Philandre était du président d'Aurillac, mais aucune des raisons qu'il a invoquées n'a de valeur. Cette refutation a fait l'objet de notre plaquette : M. Ch. Drouhet et le problème des deux Maynard. Le poème Le Philandre, 1910.

le Rec. de Conrart (4126, p. 995); cette ode est, en effet, mutilée des strophes suivantes dans l'édition de ses Œuvres poétiques, donnée par lui-même en 1646:

Charles, un progrès si hâté
Est un bien dont je remercie
L'admirable Société
Qui porte le nom du Messie.
Ces pères qui scavent si bien
Les secrets du Ciel et du monde
T'ayment et ne te cachent rien
Des trésors dont leur âme abonde.

Il est vrai que le Père Garassus, mort depuis 1630, n'était plus là pour le taxer d'ingratitude!

Bibliographie. — Les vers de Fr. Maynard jusqu'en 1630 ont été imprimés dans les florilèges publiés par Mathieu Guillemot, Toussainct du Bray, etc. (voir la *Bibliographie des recueils* collectifs de poésies du XVIe et celle du XVIIe siècle).

Voici les pièces et ouvrages publiés séparément :

Coq à l'asne sur le mariage d'un Courtisan grotesque, 1620. In-8 de 14 p. sig. Maynard (M).

Ode à Monseigneur le Cardinal sur l'heureux succès du Voyage du Roy en Languedoc. Paris, Toussainct Du Bray, 1633. In-4 de 8 ff. (N).

Cette ode est suivie de la petite pièce adressée à Bautru: Puissant esprit, dont le mérite.

Pièces nouvelles de monsieur de Maynard. Tolose, Arnaud Colomiez, 1638. In-8 de 56 p. (A).

Id. Jouxte la copie imprimée à Tolose. Paris, André Soubron, 1639. In-12 de 72 p. chiff. (A).

A son Eminence sur les machines de la Comédie italienne : Jules, nos curieux ne peuvent concevoir; A Mazarin, sur sa bibliothèque : Jules puisqu'à l'honneur des filles de mémoire (sonnets). Paris, de l'Imprimerie d'Augustin Courbé (1645). In-4.

Les œuvres de Maynard. Paris, Augustin Courbé, 1646. In-4 de 4 ff. y compr. le portr. de l'auteur, 4 ff. chiff., p. 9 à 16, 8 ff. n. chiff. et 384 p. chiff. (N).

Certains exemplaires — un très petit nombre — possèdent une épître dédic. au chancelier Seguier; les autres au cardinal Mazarin. — Poés. lim. : Boisrobert, abbé de Chastillon; Tristan; Scaron; lat. : P. Bourdelot; François Guiet; I. Peyrarede; Ch. Maynard, fils de François Maynard; P. Tausanius Bastidaeus Lautrecius Avitanus. — Préface de Le Roy de Gomberville.

Il y a eu deux tirages de cette édition qui se distinguent par le titre de certaines pièces et par quelques vers modifiés.

Les Œuvres poétiques de Maynard ont été réimprimées par M. Garrisson en 3 vol. (1885-1888) dont le premier contient les vers de François Ménard de Nimes qui ont été enlevés à l'académicien François Maynard après la publication de la brochure : Deux homonymes du XVII<sup>o</sup> siècle : François Maynard, président au Présidial d'Aurillac, membre de l'Académie française, et François Ménard, avocat à la cour du Parlement de Toulouse et au Présidial de Nîmes, par Paul Durand-Lapie et Frédéric Lachèvre. 1899, in-8.

Les lettres du président Maynard. Paris, Toussainct Quinet, 1653. In 4 de 12 ff. dont le portr. et 873 p. chiff. (N). — La même éd. avec nouv. titre : Paris, Guil. de Luynes, 1655 (Brunet).

E. d.: A Mgr Louis de Lorraine, duc de Joyeuse, sig. Flotte. — Poés. lim.: Scarron; Tristan L'Hermite; G. Colletet; Racan.

Enfin au XIXº et au XXº siècles, les poésies de Maynard ont été plusieurs fois réimprimées :

A) Les œuvres poétiques de Maynard, réimprimées sur l'édition de 1646..., enrichies de variantes, revues et annotées. Genève, J. Gay et fils, 1864. In-8 (tiré à 100 expl.).

Poésies diverses de François de Maynard, non recueillies dans le volume de ses œuvres publié en 1646 et vers inédits du même auteur. Genève, J. Gay et fils, 1867. In-12 (tiré à 100 expl.).

François de Maynard. Œuvres poétiques choisies et précédées d'une notice par Pierre Fons. Paris, Sansot, 1909. In-16.

B) Priapées de Maynard publiées pour la première fois d'après les manuscrits, et suivies de quelques pièces analogues du même auteur, extraites de différents recueils. Freetown, imprimerie de la Bibliomaniac society, 1864. In-12 (tiré à 100 expl.).

Priapées de François de Maynard publiées d'après les manuscrits et suivies d'un grand nombre d'épigrammes et de pièces satyriques extraites des œuvres du même auteur et de quelques recueils du temps. Par un bibliophile gascon. Paris, Sansot, 1909. In-16.

François Maynard a donné à son père et à ses amis quelques pièces qui ont été placées en tête de leurs ouvrages:

Les notables et singulières questions de droit... par Geraud de Maynard, III éd., 1608; Recueil des vers lugubres et spirituels de L. de Chabans, sieur du Maine, 1611; Styles de la Cour de Parlement.... par Gabriel Cayron, avocat, 1630; L'Empire du juste, selon l'institution de la vraye vertu, par Ch. de Noailles, évêque de Saint-Flour, 1632; Les Epistres du sieur de Boisrobert, 1647; Le Villebrequin de Adam Billaut, 1663.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 43 pièces de Fr. Maynard :

| DELICES SATYR., 4620.        | Epigr. (pp. 285 et 84).   | A fin de me rendre imité.                 |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| QUINT. SATYR., 1622.         |                           |                                           |
| CABINET SATYR., 1618.        | Tomb. de deux bossus (1). | A pleines mains verse roses et lys.       |
| Id.                          | Epigramme.                | Attendant que mon bon destin (n. s.).     |
| MUSES GAIL., 1609.           | Sixain (ff. 103) (2).     | Beauté dont je me ris quand on dit que    |
| CABINET SATYR., 1618.        |                           | l'amour (n. s.).                          |
| CABINET SATYR., 1618.        | Stances satyr. contre une | Beauté sans pair et sans seconde.         |
|                              | courtisane (3).           |                                           |
| REG. VERS SATYR., 1617.      | Epigramme (ff. 455) (1).  | Belle dont les yeux m'ont vaincu (n. s.). |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618. |                           |                                           |

(1) Cette pièce avait paru dans les Délices de la poésie françoise, 1615.

(3) Cette pièce a été incriminée dans l'interrogatoire — le troisième — du 27 mars 1624 du procès de Théophile, celui-ci l'a attribuée à un Président d'Auvergne. Elle est mise en cause dans les dépositions Gabriel Dange (21 payent pre 1623 et a. d.) et dans le confernation Separa (20 acout 1623)

(21 novembre 1623 et s. d.) et dans la confrontation Sepaus (29 août 1625).

Dans notre ouvrage sur le Procès de Théophile (T. II, p. 402), nous en avons donné le texte d'après le Petit Cabinet de Priape (Ms. Villenave) p. 5, où elle comprend deux strophes différentes (les premières, incriminées) de celles du Cabinet satyrique, 1618. Dans le Petit Cabinet de Priape, cette pièce commence: L'autre jour je vis dans un Temple, et dans le Cabinet satyrique: Beauté sans pair et sans seconde. Le Petit Cabinet de Priape nous a certainement conservé le texte qui circulait sous le manteau avant que Mathieu Molé, de concert avec Garassus, n'ait engagé les poursuites contre les auteurs présumés des pièces qui composaient le Parnasse satyrique.

<sup>(2)</sup> Cette épigramme a été reproduite dans le Recueil des plus beaux vers de Messieurs Malherbe... de 1627; elle est donnée par erreur à Berthelot par Paulin Paris et elle aurait été faite d'après ce dernier contre la vicomtesse d'Auchy, ce qui est peu probable.

| DELICES SATYR., 1620.<br>QUINT. SATYR., 1622. | D'une jeune dame. Satyre (pp. 206 et 248) (1). | Belle qui sans plaisir f                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CABINET SATYR., 1618.                         | Epigramme.                                     | Ce jaloux à barbe rasée.                      |
| Id.                                           | Contre Phillis. Sonnet (2).                    | Ce pouvoir infini par qui tout se gouverne.   |
| REC. VERS SATYR., 1617.                       | ) Epigramme (ff. 193) (2).                     | Cy gist qui faisoit le mauvais (n. s.).       |
| CABINET SATYR., (SIG.), 1618.                 | }                                              |                                               |
| CABINET SATYR., 1619.                         | Aux Dames (3).                                 | Dames (ou Margot) de qui la vanité (sig. M.). |
| PARN. SATYR., 1622.                           | }                                              |                                               |
| DELICES SATYR., 1620.                         | Epigr. (pp. 206 et 247).                       | Deux dames près d'une rivière.                |
| QUINT. SATYR., 1622.                          | \$                                             |                                               |
| DELICES SATYR., 1620.                         | Epigr. (pp. 134 et 174) (4).                   | D'un sang grossier vous estes faite.          |
| QUINT. SATYR., 1622.                          | }                                              |                                               |
| REC. VERS SATYR., 1617.                       | ) Epigr. (ff. 452) (2).                        | Durant le jour Lyse n'a point (n. s.).        |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618.                  | }                                              |                                               |
| REG. VERS SATYR., 1617.                       | De Lucrèce sixain (ff. 58)                     | Elle est sourde comme un sourd (ou comme      |
| CABINET SATYR., 1618.                         | (5).                                           | une tour) (n. s.).                            |
| CABINET SATYR., 1619.                         | L'un des auteurs à ses œuvres (6).             | Enfans d'un esprit clair et net (n. s.).      |
| DELICES SATYR., 1620.                         | Epigr. (pp. 33 et 48) (7).                     | En présence de son mary.                      |
| QUINT. SATYR., 1622.                          |                                                |                                               |
| DELICES SATYR., 1620.                         | Epigr. (pp. 147 et 187) (8).                   | Habilement elle s'accorde.                    |
| QUINT. SATYR., 1622.                          |                                                |                                               |
| DELICES SATYR., 1620.                         | Epigr. (pp. 134 et 174) (9).                   | Hé voyez que ce page est maigre (n. s.).      |
| QUINT. SATYR., 1622.                          |                                                |                                               |
| REC. VERS SATYR., 1617.                       | Epigr. (ff. 454) (2).                          | Icy gist au teint de Mégère (n. s.).          |
| MUSES GAIL., 1609.                            | Jouissance (n. p.) (10).                       | Il est temps que l'amour d'une belle couronne |
| CABINET SATYR., (SIG.), 1618.                 | ,                                              | (n. s.).                                      |
| CABINET SATYR., 1618.                         | Epigramme.                                     | Il n'estoit personne en la ville (n. s.).     |
|                                               |                                                | Iris, voir Lise.                              |
| Id.                                           | Epigr. (11).                                   | Jean, ce f invaincu (n. s.).                  |
|                                               |                                                |                                               |

<sup>(1)</sup> Cette satire est donnée à Théophile par le Ms. de la Bibl. de l'Arsenal. Elle se lit également avec des variantes dans le Petit Cabinet de Priape, p. 9; elle semble avoir été mentionnée dans le procès de Théophile. dépositions Dange du 21 novembre 1623 et s. d. Nous l'avons reproduite dans Le Procès de Théophile, T. II p. 401.

(2) Cette pièce avait paru dans les Délices de la poésie françoise, 1615.

(4) Ms. 884, ff. 271, anonyme. — Ms. 24.322, ff. 17, sixain contre une Ph., anonyme.

(6) Petit Cab. Priape, p. 12 (var.) anonyme.

(7) Ms. 884, ff. 310, anonyme.

(8) Ms. 884, ff. 252, anonyme: Facilement elle s'accorde.

(10) Cette pièce avait paru dans le T. II du Parnasse, 1607.

<sup>(3)</sup> Cette épigr. se lit également avec var. dans le Petit Cabinet de Priape (p. 11). Elle est n. s. et à la p. 101 du Parn. satyr. 1622.

<sup>(5)</sup> Nous croyons cette épigr. de Maynard, elle fait partie d'une série d'épigr. de ce poète qui se trouvent dans le Petit Cab. Priape, pp. 10 à 12, avec des variantes sur les versions imprimées. — Ms. 884, ff. 275, anonyme. Elle, est sourde comme une tour.

<sup>(9)</sup> Cette épigr. en précède une qui est de Maynard, nous la croyons de ce poète; d'après le Ms. 3.127 de la Bibl. de l'Arsenal, elle a pour sujet un page du Prince de Conti. — Ms. 884, ff. 271, anonyme. — Ms. 24.322, ff. 17. anonyme.

<sup>(41)</sup> Nous creyons cette pièce de Maynard. Elle fait partie d'une série d'épigr. de ce poète qui se lit dans le Petit Gabinet de Priape, pp. 10 à 12.

| REC. VERS SATYR., 1617. CABINET SATYR., 1648.         | Epigr. à un jaloux (ff. 154)         | Jean tant (ou J'entends) que vous avez permis.                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| REC. VERS SATYR., 1617. CABINET SATYR., 1618.         | Epigr. (ff. 240) (2).                | Je la voy (ou croy) digne d'excuse (n. s.).                                   |
| CABINET SATYR., 1618.                                 | Epigramme.                           | La Cour qui jadis me ravit.                                                   |
| Id.                                                   | Epigramme (3).                       | L'amour, le desespoir, la rage, sig. Sigognes.                                |
| Id.                                                   | Epigramme.                           | La Roche mon parfaict amy (n. s.).                                            |
|                                                       |                                      | L'autre jour je vis dans un temple, voir Beauté sans pair et sans seconde.    |
| REC. VERS SATYR., 1617.  CABINET SATYR. (SIG.), 1618. | Epigr. (ff. 186).                    | Lise à qui mes desirs firent jadis hommage (n. s.).                           |
| REC. VERS SATYR., 1617.  CABINET SATYR. (SIG.), 1618. | Epigr. (ff. 74).                     | Lise (ou Iris) dans les eaux de ses yeux.                                     |
| CABINET SATYR., 1618.                                 | Contre une vieille. Epigr. (4).      | Lise (ou Philis) vos beaux jours sont finis.                                  |
| PARN. SATYR., 1622.                                   | Epigramme (p. 40).                   | Lors qu'Anthoinette eut veu que malgré son desir.                             |
|                                                       |                                      | Margot, de qui la vanité, voir Dames de qui la vanité.                        |
|                                                       |                                      | Médaille antique, voir Vieille médaille.                                      |
| CABINET SATYR., 1619.                                 | Epigramme (1).                       | On dit qu'une reine de Crète.                                                 |
| Id.                                                   | Pour un peintre (5).                 | Peintre que tous les bons esprits.                                            |
| CABINET SATYR., 1618.                                 | Satyre (6).                          | Petits gentilshommes à lièvre.                                                |
| DELICES SATYR., 1620.                                 | Epigr. (p. 244) (7).                 | Pierre ce Gascon enragé.                                                      |
| REC. VERS SATYR., 1617. CABINET SATYR. (SIG.), 1618.  | Pour un mauvais poète (ff. 454) (8). | Rimeur à l'esprit de travers (n. s.).                                         |
| CABINET SATYR., 1618.                                 | Epigramme.                           | Robin qui chassoit aux chenilles    Et en fai-<br>soit grand peur aux filles. |

(1) Cette pièce avait paru dans les Délices, 1615.

(2) Ms. 884, ff. 334, anonyme. — Ce septain, qui semble ne pouvoir s'appliquer qu'à la fameuse mademoiselle de Jars dite de Gournay, la fille d'alliance du grand Montaigne et l'ennemie de Malherbe, a une variante dans le pamphlet La Magie des Favoris, s. l. n. d. (p. 26-27): « Malaisèment cette réformation se pourra faire si au préalable on ne deffend absolument aux Princes de courrir le grand trot ou le galop sur certaines religieuses comme sur des chevaux de louage:

L'Abbesse est pleine d'excuse Si parfois elle s'amuse D'exalter tant la vertu Dont un Prince est revestu Car, en jugeant son langage On voit bien qu'elle a ....u Avec un tel personnage.

(P. Louys).

(3) Cette épigramme, signée Sigognes dans le *Cabinet satyrique*, 1618, est donnée à Maynard par Tallemant T. IV. pp. 161 et 168.

(4) Cette épigr. avait paru dans les Délices, 1615. Elle se litégalement mais sans sig. et avec des var., dans le Petit Cabinet de Priape, p. 10: On dit qu'une Reyne brutale.

(5) Voici le titre de cette pièce: Pour un peintre qui s'étoit acquis de la réputation par le portrait de Diane; elle avait paru dans les Délices, 1615.

(6) Voici le titre de cette pièce : Satyre contre ces petits gentilshommes champestres ; elle avait paru dans les Délices, 1615.

(7) Cette épigr. se lit également dans le Petit Cabinet de Priape, p. 11, avec var.: Pierre, ce f..... enragé.
(8) Voici le titre de cette pièce : Pour un mauvais poète de qui une punaise estoit la maistresse. Elle avait été publiée dans les Délices, 1615.

```
DELICES SATYR., 1620.
                           Epigr., pp. 313 et 110).
                                                        Sorcière à qui le diable a donné le relais
                                                           (n. s.).
 QUINT. SATYR., 1622.
                                                         Si nous eussions eu la licence, voir Beauté
                                                           sans pair et sans seconde.
                                                         Toute la marque de noblesse (n. s.).
DELICES SATYR., 1620.
                           Epigr. (pp. 135 et 175) (4).
QUINT. SATYR., 1622.
CABINET SATYR., 1618.
                           Epigramme (2).
                                                         Tout le bien que mon... recoit.
         Id.
                                                         Une jeune femme espousée.
         Id.
                                                         Vieille médaille dédorée.
                           Satyre contre une vieille
                             ridée (3).
         Id.
                           Epigramme (4).
                                                         Vostre noblesse est mince (n. s.).
```

A consulter: Faguet (Emile): Revue des cours et conférences, novembre, décembre 1894. — Petit de Julieville: Histoire de la lang. et de la litt. franç., T. IV, p. 20. — Paul Durand-Lapie et Frédéric Lachèvre: Deux homonymes du XVIIe siècle..., 1899. — Clavelier (Gabriel): François Maynard, sa vie, ses œuvres, son temps (extrait de la Revue des Pyrénées, T. XIX, 1907; œuvres inédites de François Maynard (Annales du Midi, 1908). — Martinon (Philippe): Note sur le Philandre attribué à Maynard (Rev. d'hist. litt. de la Fr., 1908). — Drouhet (Ch.): Les manuscrits de Mainard, 1908; les Lettres de Mainard, 1909; le poète François Mainard, s. d. (1909). — Lachèvre (Frédéric): M. Charles Drouhet et le problème des deux Maynard, le poème le Philandre, 1910. — Martinon (Philippe): Note complémentaire sur Maynard et Urfé (Revue d'hist. litt. de la France, oct.-déc. 1910).

# MERMET (Claude).

Claude Mermet naquit à Saint-Rambert en Bugey un peu avant 1550, au moment des querelles religieuses qui déchiraient la France et dont la Savoie ne fut pas préservée. Ses études finies au collège de sa ville natale, il ne tarda pas à en devenir le Principal. C'est à ce moment qu'il entreprit un de ses ouvrages les plus connus, sa *Pratique de l'orthographe françoise* qui ne vit le jour que dix ans plus tard. A peine âgé de vingt-cinq ans il fut nommé par Emmanuel Philibert, duc de Savoie, notaire ducal à Saint-Rambert, charge qu'il conserva jusqu'à un âge avancé. De Saint-Rambert, Mermet rayonnait à Chambéry et à Lyon; dans cette dernière ville il se lia avec nombre de poètes, de savants et d'érudits. Sa vie s'écoula sans agitation et sans événements notables; il eut l'honneur de recevoir le 6 novembre 1581 la visite de Montaigne qui revenait d'Italie. Il a dû mourir vers 1603.

Bibliographie. — I. La Boutique des usuriers, avec le recouvrement et abondance des vins. Composé par M. Claude Mermet, notaire ducal de Sainct-Rambert, en Savoye. A Lyon, imprimé par Jean Pichard, 1574. In-8 de 16 p. (N).

<sup>(1)</sup> Cette épigr. suit une épigr. de Maynard, nous la croyons de ce poète dont elle semble porter la marque. — Ms. 884, ff. 271, anonyme.

<sup>(2)</sup> Cette épigr. n'a pas été reproduite dans le Cabinet satyr., 1619. - Petit Cabinet de Priape, p. 33. n. s.

<sup>(3)</sup> Ms. 884, ff. 94, anonyme: Médaille antique et dédorée.

<sup>(4)</sup> On a dit à tort que cette épigr. visait Saint-Amant. En 1617 le poète rouennais ne faisait qu'arriver à Paris et était tout à fait inconnu. Maynard n'a fait insérer cette petite pièce sur un gentilhomme verrier que dans le Recueil des plus beaux vers de 1627.

Ce volume débute par la Complainte (en vers) de l'auteur, ayant demeuré cinq jours à Lyon pour faire imprimer cecy, sur ce que le dict Lyon a avallé tout son argent en un petit morceau, dressée à un gentil-homme de Savoye. Réimpr. dans le T. II du Rec. des poésies franç. des XVe et XVIe siècles de M. de Montaiglon.

- Id. Paris, Noël Le Coq, 1575, jouxte la copie imprimée à Lyon, in-8 de 16 p. (N).
- II. La consolation des mal mariez par quatrains, par Claude Mermet de Sainct Rambert en Savoye. Lyon, Léonard Odet, 1583. In-8.
- III. La pratique de l'orthographe françoise, avec la manière de tenir livre de raison, coucher cédules et lettres missives... composé par Claude Mermet, escrivain de Sainct-Rambert en Savoie. Lyon, Basile Bouquet, 1583. In-16 de 315 p.
  - Id. Lyon, 1602. In-32; Id. Lyon, 1612. In-18.
- IV. Le temps passé, de Claude Mermet, de Sainct-Rembert en Savoye, œuvre poétique, sentencieuse et moralle pour donner profitable recréation à toutes gens qui aiment la vertu. Lyon, Léonard Odet, 1583. Petit in-8.
  - Id. Lyon, François Arnoullet, 1585. Petit in-8 de 94 p. chiff. (A).

Le Temps passé de Claude Mermet, de Sainct Rambert en Savoye. Contenant le bon droict des femmes, la pierre de touche du vray amy, la consolation des mal mariez. De nouveau augmenté de la lamentation de la vieille remariée, de l'advis du mariage, et autres poëmes sentencieux et recréatifs. Reveu et corrigé par l'autheur mesme. Lyon, Basile Bouquet, 1585. Petit in-8 de 95 p. chiff. et 1 ff. bl. (N).

Cette édition est plus complète que les précédentes.

- Id. Lyon. Par les héritiers de Benoist Rigaud, 1601. In-8 de 87 p. chiff. (A).
- V. La tragédie de Sophonisbe reyne de Numidie, où se verra le désastre qui luy est advenu, pour avoir esté promise à un mary, et espousée par un autre. Et comme elle a mieux aimé eslire la mort, que de se voir entre les mains de ses ennemis. Traduite d'Italien en François par Claude Mermet de Sainct-Rambert en Savoye. Lyon, par Léonard Odet, 1584. In-8 de 8 ff. et 96 p. (N).
- E. d.: A Estienne de La Couz, abbé de Sainct Rambert. Poés. lim.: C. L. G. C.; ital.: Gio Jacopo, fils du Sr Guilio Paschali.
  - M. de Montaiglon attribue encore à Mermet :
- VI. La venue et résurrection de Bon Temps, avec le bannissement de Chière Sayson. (S. n.). Lyon, chez Grand Jean Pidier, près Notre-Dame de Confort. S. d. Petit in-8. Réimpr. dans le Rec. de poésies †r. des XVe et XVIe siècles de M. de Montaiglon, T. IV, p. 122.

Enfin MM. Emile Picot et Christophe Nyrop ont reproduit dans leur Nouveau recueil de farces françaises des XVe et XVIe siècles publié d'après un volume unique appartenant à la Bibliothèque royale de Copenhague:

VII. La Farce à deux personnaiges : Le Pelerin et la Pelerine, remaniement d'une sottie jouée à Rouen en 1556. Cette farce est donnée à Claude Mermet.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 ne renferment que 3 pièces de C. Mermet :

REC. VERS SATYR., 1617. A l'espoux d'une vieille. De grande avarice surpris (n. s.). Epigr. (ff. 164).

REC. VERS SATVR., 1617. Des amis de maintenant Les amis de l'heure presente (n. s.). (ff. 164) (1).

Id. Epigr. A Guillomet (ff. 164). Tu es entré en mariage (n. s.).

A consulter : Du Verdier : Bibl. franç. — Goujet (abbé) : Bibl. franç., T. VII et XII. — Vingtrinier (Aimé) : Un poète oublié, Claude Mermet de Saint-Rambert en Bugey, 1878.

### MESADOIRE.

Nos recherches sur le sieur de Mesadoire sont restées infructueuses.

REC. VERS SATYR., 1617.

CABINET SATYR. (N.S.), 1618.

A Philon (Coq à l'asne) (ff. Philon si tant est que l'honneur.

20).

#### M. F.

Nous n'avons pu découvrir le nom de l'auteur qui commence par ces initiales, c'était un ami de Raoul et d'Henri Fornier.

LABYR. AMOUR, II LIV.. 4610. A Madame Guerrier. Sonnet (p. 39).

Mais qu'estes-vous beaux yeux que Soleil en
ce monde (sig. M. F.).

# MOLIÈRE D'ESSERTINES.

François Hugues de Molière d'Essertines, brionnais, romancier et poète, était né du mariage contracté le 31 mai 1599 par François II de Molière et Anne Picardet, fille d'un conseiller du Roi et audiencier en la grand'Chambre de Bourgogne. Ses humanités terminées, probablement à Paris, il se jeta dans la débauche et fit sa société de tous les libertins de son époque. Le titre de quelques-unes des pièces qu'il inséra dans le Second livre des Délices prouve qu'il ne ménageait guère l'honneur des maris. Garassus, bien renseigné sur son compte, le qualifie de vrai diable incarné tant il avançoit de propositions contre la sacrée humanité de Jésus-Christ (2). Quelques mois avant sa mort, en décembre 1623, il avait écrit à Théophile, incarcéré dans la tour de Montgommery depuis le 29 septembre précédent, une longue lettre (3) dans laquelle il l'engageait à mourir — innocent — en place de Grève. Cette philosophie stoïque n'était pas de circonstance et le poète de Boussères n'avait nulle envie de la pratiquer. Une existence si agitée devait finir tragiquement, Molière d'Essertines fut assassiné — victime certainement d'une vengeance amoureuse (4) — en mars 1624 et son corps transporté à Briand; on

le temps de se reconnoistre (Mémoires de Garasse, éd. Nisard).

<sup>(1)</sup> Ms. 24322, ff. 11, anonyme.

<sup>(2)</sup> Mémoires de Garasse, éd. Nisard, p. 89.

<sup>(3)</sup> Recueil de lettres nouvelles dédiées à Monseigneur l'éminentissime cardinal de Richelieu 1634, T. I,
p. 392. Cette lettre est très curieuse au point de vue des opinions philosophiques de Molière d'Essertines, nous l'avons publiée dans le Procès de Théophile, T. I, p. 269.
(4) Ce jeune homme fut trouvé mort dans son lit, poignardé par un sien amy, sans avoir eu un seul moment

l'inhuma le 14 du même mois. Saint-Amant, son ami intime, l'a pleuré dans sa pièce Les Visions (4):

Puis, quand il me souvient de l'horrible aventure, Qui mit tout mon bonheur dedans la sépulture, En y mettant Lysis, et qu'il m'est défendu De chercher seulement le bien que j'ai perdu.

Songeant à ses escrits, je dis à tous propos :

O belle Polixène! amante infortunée!

Tu dois bien regretter sa courte destinée!

Puisqu'une telle fin t'interdit d'espérer

Celle des longs travaux qùi te font souspirer!

O précieux enfant d'une si rare plume!

Beau livre! grand trésor, mais trop petit volume!

Ouvrage que la mort empescha de finir!

Car, quoique ton autheur me vienne voir en songe,
Ou que je pense à luy comme je fais tousjours,
Mes larmes et mes cris auront un mesme cours;
Ma pitié luy veut rendre à jamais cet hommage;
En tous lieux où j'iray sa vaine et pasle image,
Visible à moy tout seul, et regretable à tous,
Me contera sa mort, me montrera ses coups,
Et, m'inspirant au cœur ce que pour allégeance
Luy pourra suggérer une horrible vengeance
Contre cet assassin rempli de trahison
Qui termina ses jours en leur verte saison,
Me mettra dans les mains les plus pesantes chaisnes,
Les feux les plus ardens et les plus longues gesnes,
Pour en punir ce monstre, et faire un chastiment
Que l'on puisse esgaler à mon ressentiment...

Son portrait par Daniel Du Monstier, un ami, admirablement gravé, le représente comme un beau jeune homme avec au-dessous les vers suivants de Jean Baudoin:

Amour ayant veu ce visage: Il est vray, dit-il, à Cypris, Les belles et les beaux esprits Sont par luy réduits en servage, Mais la douceur de ses escrits. Les captive bien davantage.

Molière d'Essertines est un poète médiocre, mais comme prosateur on ne lui a pas rendu la justice qu'il mérite. Sa traduction du *Mespris de la Cour* de Guevarre le place à côté de Balzac, et elle a précédé de quatre ans le recueil de *Lettres* du célèbre épistolier.

<sup>(4)</sup> Les Œuvres de Saint-Amant, 1629, in-4.

Bibliographie. — I. La semaine amoureuse de François de Molière S' d'Essertines, ou par les amours d'Alcide et d'Hermize, sont représentez les divers changemens de la fortune : Journée première. Paris Toussainct du Bray, M.DCXX (1620). In-8 de 4 ff. et 365 ff. chiff. (A). Priv. du 26 février 1620.

Ep. dédic. : A la Reyne, sig. de Molière.

II. Le Mespris de la Cour. Imité de l'espagnol de Guevarre, par Molière. Et dédié à Monseigneur le Cardinal de La Valete. Paris, Toussainct du Bray, 1621. In-8 de 8 ff. et 299 p. chiff.

Mon expl. a un superbe portrait de Molière d'Essertines par Daniel Du Monstier, mais fait-il partie de l'édition? Comme je n'ai rencontré d'exemplaire de cet ouvrage dans aucune bibliothèque publique et qu'il ne figure à ma connaissance sur aucun catalogue, je n'ose me prononcer. Si le portr. fait partie des ff. prél., il faudrait 9 ff. (4).

E. d. : A Mgr le cardinal de La Valete, sig. Molière. — Poés. lim. : Saint-Amant, et Baudoin au bas du portrait.

III. La Polyxène de Molière. Paris, Toussaint du Bray, M.DC.XXIII (1623). In-8 de 4 ff. et 600 p. chiff. (ex meis). Priv. du 23 juillet 1622. Autre édition: Id. 1624, in-8 de ff. et 1105 p. chiff.

E. d.: A madame la princesse de Conty, sig. Molière.

Nous n'avons pas rencontré la deuxième édition qui est de 1630.

La Polyxène de Molière. Troisiesme Edition reveüe, corrigée et augmentée par l'autheur avant sa mort. Paris, Toussainct du Bray, M.DC.XXXII (1632). In-8 de 8 ff., 1062 p. chiff. et 1 ff. (A). Priv. du 16 janvier 1630.

A cette édition était ajoutée La Suite et Conclusion dont on ignore l'auteur :

La suite et conclusion de la Polyxène du S<sup>r</sup> de Molière. Dernière partie. Paris, Toussainct du Bray, M.DC.XXXII (1632). In-8 de 8 ff. dont un fr. gr. (?) et 567 p. chiff. (pour les III premiers livres), 511 p. chiff. et 1 ff. (pour les livres IV à VI) (priv. du 3 sept. 1631 donné à François Pomeray) (N).

E. d.: A madame la baronne du Vigean sig. Pommeray. — Il y a des expl. où ne figurent pas au titre les mots Dernière partie.

La Polyxène de Molière. Paris, Anthoine de Sommaville, M.DC.XXXV (1635). In-8 de 8 ff. y compris le front. gr. qui donne le portr. de Molière d'Essertines (différent de celui de Du Monstier) et 896 p. chiff. (pour les lV livres) (N).

Cette édition à une nouvelle suite qui serait de Charles Sorel, sieur de Souvigny :

La vraye suite des adventures de la Polyxène. Du feu Sieur de Molière, suivie et concluë sur ses Mémoires. Paris, Antoine de Sommaville, 1634. In-8, titre gravé, 8 ff. et 994 p. chiff. (N).

Livre V à VIII dernier.

Id. id. 1643, 2 vol. in-8; Id. id. 1644. In-8 (A).

On rencontre sept lettres de Molière d'Essertines dans le recueil suivant :

Recueil de lettres nouvelles. Dédié à Monseigneur le cardinal de Richelieu. Paris, Toussainct du Bray, 1627. In-8 (Priv. du 27 mars 1627).

E. d.: A Richelieu, sig. Faret. — Ce recueil a eu plusieurs réimpressions : 1634, 2 vol.; 1638; 1642.

<sup>(</sup>i) Dans un des deux exempl. de la Semaine Amoureuse de la Bibliothèque de l'Arsenal, ce portrait a été également ajouté.

Pour les pièces de Molière d'Essertines insérées dans les anthologies, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVII<sup>o</sup> siècle.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 15 pièces de Molière d'Essertines :

| SEC. LIV. DELICES, 1620. | Pour une belle dame qui manquoit de discours. Ode.                       | Ainsi vit-on Pigmalion.                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Id.                      | A madame la comtesse de<br>Moret (stances).                              | A la fin je ne veux plus croire.                       |
| Id.                      | Plaintes d'Hermize qu'on<br>vouloit marier par force<br>à un borgue. St. | A quoy me forcez-vous? hé! que pensez-vous faire.      |
| Id.                      | Pour un rocher. St.                                                      | Beau Rocher semblable à ma dame.                       |
| Id.                      | Contre une dame qui avoit<br>le visage boutonné. Quatr.                  | Belle n'empeschez point que vostre teint boutonne.     |
| Id.                      | Stances.                                                                 | Enfin ce petit Dieu dont la trousse orgueil-<br>leuse. |
| Id.                      | Ode pour Philis que son mary avoit enfermée.                             | Enfin ce Soleil dont la France.                        |
| Id.                      | Contre une vieille qui vou-<br>loit estre aymée. St.                     | En vain vous usez de Céruse.                           |
| Id.                      | Pour Philis se trouvant mal. Stances.                                    | Le mal n'est-il pas déplorable.                        |
| Id.                      | Lysis sur le trespas d'Amaranthe. St. (p. 500).                          | Lysis voyant que son Soleil.                           |
| Id.                      | Sonnet.                                                                  | Quand je conte mes maux à vostre heureux rivage.       |
| ld.                      | Regrets de Clorile sur le changement de Thyrsis. St.                     | Que demeurez-vous plus souvenirs de ma gloire.         |
| Id.                      | Sonnet pr. Clorile malade.                                               | Qu'on la laisse mourir ceste ingratte Clorile.         |
| Id.                      | Sonnet.                                                                  | Qu'on ne me parle plus de servir Isabelle.             |
| Id.                      | Desseins téméraires. St.                                                 | Rien ne peut doncques ma Phillis.                      |

A consulter: Les auteurs du Brionnais: François de Molière, seigneur d'Essertines, Anne Picardet, sa femme et leur famille, par E. Revérend du Mesnil, Charolles, 1888 (notice intéressante malgré quelques inexactitudes et quelques omissions).

#### MONTGAILLARD.

On n'est pas encore fixé sur le lieu où Pierre de Faucherand Montgaillard vit le jour. Guy Allard le dit de Nions dans le Valentinois, ce n'est pas l'avis de M. J. Brun-Durand: «Comme on ne connait pas de famille Faucherand dans cette ville (Nyons) à cette époque, tandis qu'il y en avait une à Vinsobres, village voisin, au XVII<sup>o</sup> siècle, on peut croire que c'est dans cette dernière localité que notre auteur naquit, et comme on ne rencontre pas de lieu appelé Mont-gaillard ailleurs que dans la région où se trouve la Rouergue, il est vraisemblable qu'il finit son existence non loin d'Audiguier. » M. Ad. Van Bever, qui lui a consacré une intéressante notice, constate qu'on découvre un Abra-

ham Focherant à Crest (1585), un Jean de Focheran à Vienne (1380 et 1383). Quant à la date de sa naissance il faut la placer sans aucun doute après 1550. Selon Daudiguier il serait mort avant 1606. Pendant les troubles de la Ligue il servit sous les ordres de Fr. de Bonne, duc de Lesdiguières, et de Ch. de Lorraine, quatrième duc de Guise, mais il fut surtout attaché à Laurens de Galles, sieur de Mestrail, avec qui il fit campagne de 1587 à 1590 et qui succomba d'un coup de mousquet à la tête au siège de Crémieu (février 1590), et ensuite à Louis de Galles, seigneur de la Buisse.

Bibliographie. — Œuvres du feu sieur de Mont-gaillard. Paris, Matthieu Guillemot, M.DC.VI (1606). In-12 de 8 ff., 134 ff. chiff. et 8 ff. (A).

E. d.: A. M. de la Buisse, seigneur de Voiron, Viviers, etc. — Poés. lim.: Davity; de Lingendes; Daudiguier. — A la suite de la pièce de Montgaillard: Tombeau de feu Messire Laurens de Galles, seigneur de Mestrail, se lisent des pièces de d'Expilly; d'Espinaud; de Sonan; de Lingendes (vers fr. et ital.). — L'éditeur de ce volume a été Daudiguier.

Une partie des pièces de cette édition a été reproduite au XX° siècle, par M. Ad. Van Bever, avec une notice, sous le titre :

Les Gaillardises du sieur de Mont-gaillard, dauphinois, suivies d'autres poésies du même auteur publiées d'après l'édition originale de 1606. Paris, Sansot, 1905. In-12.

Le T. I du Parnasse des plus excellens poètes de ce temps. Paris, Math. Guillemot, 1607, renferme une pièce Regrets sur la mort de Messire Laurens de Galles... qui n'est pas dans les Œuvres du feu sieur de Mont-gaillard, 1606 (voir Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIº siècle).

Les pièces suivantes avaient paru dans les OEuvres du feu sieur de Mont-gaillard, 1606 :

```
REC. VERS SATYR., 1617.
                              Satyre (ff. 128).
                                                           Ces lasches, poltrons et mesquins.
   SATTRES BAST., 1615.
                              De Louyson. Stances (ff.
                                                            Cette petite effrontée (n. s.).
                                 19).
   CABINET SATYR., 1618.
 REC. VERS SATYR., 1617.
                              Contre Dragot. St. (ff. 127).
                                                            Dragot plus noir qu'une pie.
                              Contre une vieille riche.
                                                            Image de la mort, vieille sempiternelle (n. s.).
    SUP. BIGARR., 1614.
                                Stances (ff. 208 et 17) (1).
   SATYRES BAST., 1615.
  CABINET SATYR., 1618.
   SATYRES BAST., 1615.
                              Stances (ff. 41).
                                                            Que la Louyson sur mes vers (n. s.).
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
   SUP. BIGARR., 1614.
                              Contre une vieille sempi-
                                                            Vieille haha, vieille honhon (ou houhou)
                                ternelle. Stances (ff. 209
                                                              (n. s.).
   SATYRES BAST., 1615.
                                et 52) (2).
  CABINET SATYR., 1618.
```

A consulter: Goujet (abbé): Bibl. franç., T. XIV. — Allard (Guy): Bibl. du Dauphiné, 1680 et 1864. — Brun-Durand (J.): Dict. biogr. et biblio-iconogr. de la Drôme. — Van Bever (Ad.): Notice en tête de l'éd. des Gaillardises, 1905.

(1) Ms. 884, ff. 87, anonyme.

<sup>(2)</sup> Dans le Cabinet satyrique, cette pièce est, signée M. G. Ces deux initiales sont certainement celles de Mont-gaillard, comme au titre de l'édition originale de ses Œuvres. — Ms. 884, ff. 179, s. t. anonyme.

# MOTIN (Pierre).

Pierre Motin est né à Bourges, dans la seconde moitié du XVIe siècle, vers 1566. « Il appartenait à cette grande et puissante bourgeoisie qu'anoblissaient les fonctions municipales aux termes des lettres patentes de Louis XI, reconnaissant ainsi la fidélité de la vieille ville à la fortune de Charles VII, le petit roi de Bourges. Parmi les noms des deux cent trente-six notables qui signèrent le 18 mai 1568 une convention par laquelle ils s'engageaient à s'unir pour la défense de l'Eglise catholique, je trouve un sieur Motin, probablement le père de notre poète ; ce qui me confirme dans cette supposition, dit M. d'Estrée, c'est que les noms de ses co-signataires sont reproduits en partie dans les œuvres manuscrites de Motin, devenu le camarade et l'ami de ces mèmes personnages ».

Motin fit ses. études à l'Université de Bourges, il suivit plus particulièrement les cours de droit et par reconnaissance pour son ancien maître Cujas il composa son Tombeau, pièce qui figure dans ses œuvres de jeunesse. Digne fils du signataire du Traité d'Union, il fut un intrépide ligueur. C'est à cette époque qu'il s'éprit de la fille d'un échevin de Bourges, mademoiselle de La Croix, il la chanta de toute son âme. Le pauvre Motin n'était-il pas favorisé de la nature ou le cœur de mademoiselle de La Croix avait-il fixé son choix, nous l'ignorons; nous savons seulement que le poète n'a pas été payé de retour. Il alla plus tard se consoler à Paris dans la compagnie de Regnier, de Berthelot, de Sigognes, etc... à la Pomme de Pin, à la Fosse aux Lions et autres lieux d'où la mélancolie était bannie, c'est là qu'il composa ses pièces les plus mordantes contre le sexe dont il avait à se plaindre. Sa verve contre les femmes est intarissable alors que les louanges qu'il adressait à mademoiselle de La Croix étaient plutôt capables de la glacer que de l'attendrir. Il gagna les bonnes grâces de plusieurs nobles seigneurs, particulièrement du comte d'Auvergne, et fut de 1600 à 1612 un des fournisseurs attitrés des ballets de la Cour.

Les pièces de Motin des recueils libres et satiriques sont presque toujours très égrillardes, mais rarement libertines; en voici une des *Délices satyriques* qui fait exception, elle n'a d'ailleurs pas été reproduite dans le *Parnasse satyrique*:

STANCES AU SIEUR REGNIER.

Regnier quand je vois des plumes
Sur des corps pesans comme enclumes,
Cela me fait ressouvenir,
De ce cahos du premier aage,
Que le pesant et le volage
Faisoient ensemble revenir.

Ce n'est qu'un péché d'eau béniste, D'estre athéiste et sodomite, Des autres je n'en dis plus mot, Mais qui à son mary n'est traistre, Et ne parle mal de son maistre, On pense que ce n'est qu'un sot. Pour tant d'inutiles poursuittes, J'ayme mieux aller voir les truittes, Que le grand Henry fait nourrir, Et voir ses faisans et ses canes, Qu'avecque tant de profanes, Vivre Turc et Perse mourir.

Motin ne devait pas survivre longtemps à son maître et ami Regnier, il mourut dans les derniers mois de 1613 (1) ou au commencement de 1614.

Bibliographie. — Traité de la préparation à la mort heureuse et de l'immortalité de l'âme, tiré du latin du R. P. F. L. Blosius, par P. Motin, 1604. In-12.

Ce volume, qui figure au Catalogue La Vallière-Nyon, manque à la bibliothèque de l'Arsenal, il était indiqué comme incomplet du frontispice.

La liste des ballets et carrousels auxquels Motin a fourni quelques pièces serait assez étendue, et il est difficile de la dresser exacte et complète, nous citerons seulement :

Le Romant des Chevaliers de Thrace, Paris, Jean Gesselin, 1605. In-8. Titre et 400 p. chiff. (N). 4 pièces de Motin.

Le camp de la place royale par Porchères. Paris, Micard, 1612. In-4.

Le Roman des Chevaliers de la Gloire. Paris, 1612. In-4.

Voici un recueil sur le couronnement de Louis XIII qui contient des traductions en vers français par Motin (Les Daufins : En quel lieu du monde humide) et Jean Prévost du Dorat :

Delphin coronatus ad augustissimum Principem Ludovicum Chistianissimi regis Henrici IV filium viennensium Delphinum. Authore P. V. Therono Societatis Jesu Presbythero. Ejusdem Kalendae Januariae anni 1609. Turnoni (Tournon) Cl. Michel, 1612. Petit in-8.

Autre édition: Paris, Sébastien Cramoisy, 1628. Petit in-8 de 92 p. chiff. et 1 ff. bl. (N).

L'œuvre poétique de Motin (en dehors des recueils satiriques) est semée dans les florilèges (voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle et celle du XVIIe siècle) et réunie pour une autre partie dans l'ouvrage suivant édité par M. Paul d'Estrée sous le titre :

Œuvres inédites de Pierre Motin, publiées avec une notice et des notes par Paul d'Estrée. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1882. In-8 de XXXI et 116 p. chiff. (2).

Les pièces reproduites ont été prises dans plusieurs Ms. de la Bibl. nat., particulièrement dans le Ms. 2382.

(1) Les Délices de la poésie françoise... Paris 1615 (priv. du 27 novembre 1614) renferment des stances du Sieur Bonnet, nepveu du deffunt S. Motin.

SUR LA MORT DE MOTHIN.

Que t'a servy pauvre Mothin D'avoir plus beu d'eau que de vin, Puisque la mort qui tout supprime En ton aage encor verdelet, N'a pas laissé pour ton régime De te venir prendre au colet ?

M. Paul d'Estrée a appliqué à Motin qui n'aurait bu que de l'eau — ce qui est bien invraisemblable — une épigramme des *Heures dérobées* d'Isaac du Ryer, 1633; nous croyons qu'elle ne vise pas ce poète, mort vingt ans auparavant. La voici:

<sup>(2)</sup> M. Pierre Brun a étudié le Motin des Œuvres inédites dans ses Pupazzi et statuettes, études sur le XVIIsiècle.

Il reste encore de Motin de nombreuses pièces inédites:

A) Recueil Conrart (T. XIX in-4, Bibl. de l'Arsenal): Paraphrase (en vers) des sept pseaumes de la Pénitence de David.

B) Ms. 534 du Musée Condé, à Chantilly:

Pour les paysans aux dames : Ainsi que la nature nous monstre (sig. M.).

Chanson: Ha que vous estes timides (id.).

A Mr Motin sur son desir, avec la rép. de Motin à mademoiselle de \*\* : L'amour et le destin contraires à tes væux (sig. Motin).

Stances: Larmes de vif argent qui baignez son visage (sig. M.).

Aux dames: Le beau desir de la course et du prix (id.).

Les vieilles bourgeoises de la ville aux Dieux marins : Les ondes pures de la mer (id.).

Les vieilles bourgeoises de la ville aux Dieux marins : Nous fusmes d'autrefois pucelles (id.).

Ode: Où sont les beaux jours de ma gloire (sig. Motin).

Ode: Petite bergère incrédule (id.).

Saint Estienne: Peuples dont l'erreur et le vice (sig. Motin).

Ode: Place à l'amour qui tout surmonte (sig. M.).

Contentement : Qu'ay-je veu, qu'ay-je faict ? Que de rares beautez (id.).

Stances: Quelle chaisne d'aimant, quelle puissante loy (sig. M.).

Cartel pour le ballet des ballets : Sans aller voir si le Ciel danse (id.).

Elégie: Si le feu vous desplaist dont vous voyez la cendre (sig. Motin).

Ode: Souvenir, ange de ma vie (sig. M.).

Ode: Sur un mont plus eslevé (id.).

Stances: Tant de brulans espritz parmy l'air espanduz (id).

Ode: Tousjours belle âme impatiente (id.).

Adventure amoureuse: Tout ce que les amants souffrent en apparence (sig. Motin).

C) Ms. 884, fonds fr. (N), un sonnet: Responce au comte d'Auvergne: Prince qui sçavez tout si vous ne sçavez pas.

Motin a envoyé à ses amis quelques pièces célébrant leurs œuvres :

Les amours et premières œuvres poétiques de Fr. de Louvencourt, sieur de Vauchelles, 1595; Les Œuvres poétiques du sieur de La Vallettrye, 1602; Les Satyres de Regnier, 1608; Les œuvres du sieur de La Roque de Clermont en Beauvoisis, 1609; Les Tragédies françoises de Claude Billard, sieur de Courgenay, 1610; Recueil des reglemens notables tant généraux que particuliers, de J. Chenu, avocat au Parlement, 1611; Second livre d'Airs de Cour, A quatre et cinq parties, par P. Guedron, 1613; Les changements de la bergère Iris, par J. de Lingendes, 1614.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 144 pièces de Motin:

Les pièces marquées d'un astérique du Second livre des Délices, 1620, n'ont pas été reproduites dans les Délices (dernier recueil), 1620.

```
REC. VERS SATYR., 1617.

DELICES SATYR. (SIG.), 1620.

QUINT. SATYR. (SIG.), 1622.

SUP. BIGARR., 1614.

REC. VERS SATYR. (SIG.), 1617.

CABINET SATYR. (SIG.), 1618.

Epigr. De Elaine (ff. 113, A celuy qui la cajolle (n. s.).

Pp 299 et 97) (1).

Le jeu du Toton (ff. 216 et A ce Toton, ta main sçavante (n. s.).

77) (2).
```

<sup>(1)</sup> Cette pièce sig. Motin dans les Délices satyr., 1620, est donnée par erreur à Berthelot dans l'éd. du Parnasse satyrique de Poulet-Malassis. — Ms. 884, ff. 285, anonyme.

<sup>(2)</sup> Cette pièce est anonyme dans le Sup. aux Bigarr., 1614, et sig. dans le Rec. vers satyr., 1617, et le Cabinet satyr., 1618. — Ms. 884, ff. 316, anonyme.

| REC. VERS SATYR., 1617.        | Epigr. D'Alix (ff. 413 et 64) (1).                                               | Alix, je veux (ou je suis) hors de servage      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PARN. SATYR., 1622.            | , , ,                                                                            | (n. s.).                                        |
| PARN. SATYR., 1622.            | Epigramme (p. 63) (2).                                                           | Alix ne pouvant appaiser (n. 8.).               |
| CABINET SATYR., 1618.          | Epigramme (p. 53).                                                               | Alize ma chère merveille.                       |
| DELICES SATYR., 1620.          | Stances (p. 322) (3).                                                            | Amour, mon démon tutélaire.                     |
| DELICES SATYR., 1620.          | Satyre (pp. 148 et 188) (4).                                                     | Après tant d'amoureux ennuys.                   |
| QUINT. SATYR., 1622.           |                                                                                  |                                                 |
| MUSES GAIL., 1609.             | Desdain (n. p., ff. 117 et                                                       | A quoy servent tant d'artifices (n. s.).        |
| SATYR. REGNIER (S.), 1614.     | 142).                                                                            |                                                 |
| REC. VERS SATYR. (SIG.), 1617. |                                                                                  |                                                 |
| MUSES INCOG., 1604.            | La place verte (p. 41 et n.                                                      | Au milieu de mon bled, en une place verte       |
| MUSES GAIL., 1609.             | p.) (5).                                                                         | (n. s.).                                        |
| CABINET SATUR. (SIG.), 1618.   |                                                                                  |                                                 |
| DELICES SATYR., 1620.          | Stances (pp. 317 et 112)                                                         | Au milieu des ennuis dont mon âme est la        |
| QUINT. SATYR., 4622.           | (6).                                                                             | proye, sig. Berthelot.                          |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.       | Sur un présent. Sixain.                                                          | Avec ce petit don je ne me fais pas croire.     |
| Id.                            | Gausserie.                                                                       | *Beauté qui sur mon cœur exercez vostre empire. |
| Id.                            | Stances.                                                                         | Beauté trop innocente et trop pleine d'apas.    |
| Id.                            | Stances.                                                                         | Beautez que tout le monde prise.                |
| Id.                            | Sur une absence. St.                                                             | Beaux jours du monde les delices.               |
| REC. VERS SATYR., 1617.        | Satyre (ff. 121) (7).                                                            | Belle de qui les yeux donnent mille trespas     |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618.   |                                                                                  | $(n. \ s.).$                                    |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.       | Discours.                                                                        | Belle et sage Princesse afin de m'acquiter.     |
| muses gail., 1609.             | Chanson (ff. 129) (8).                                                           | Belle remettant nostre affaire (n. s.).         |
| CABINET SATYR., 1618.          |                                                                                  |                                                 |
| SEC. LIV. DELIGES, 1620.       | Pour des cheveux. St.                                                            | Blonds cheveux filets redoutables.              |
| SATYRES BAST., 1615.           | A Pauline. Sur un sonnet<br>qu'elle vantoit avoir fait<br>(Quatr., ff. 113) (9). | Ce beau sonnet est si parfait (n. s.).          |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.       | Stances.                                                                         | Celle qui cause mon trespas.                    |
| PARN. SATYR., 1622.            | Epigr. (p. 55).                                                                  | Ce quatrain tout plein de diffame.              |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.       | Estreines. Quatrain.                                                             | *Ces gands puissent en tout endroit.            |
| CABINET SATYR., 1618.          | Stances.                                                                         | Ces petits dont l'on faict feste.               |

<sup>(1)</sup> Ms. 884, ff. 285, anonyme.

<sup>(2)</sup> Cette épigr. est probablement de Motin, elle se trouve placée entre deux pièces de ce poète.

<sup>(3)</sup> Petit Cab. de Priape, p. 1.

<sup>(4)</sup> Voici le titre de cette pièce: Satyre contre un qui fait le philosophe.
(5) Cette pièce quoique signée Motin dans le Cabinet satyr., 1618, serait de Guy de Tours, d'après M. P. Louÿs, voir p. 12, note 1.

<sup>(6)</sup> Cette pièce est sig. Berthelot dans les Délices satyr., 1620, où elle comprend treize strophes ; à la septième commencent les stances de Malherbe: Si des maux renaissans avec ma patience du Temple d'Apollon, 1611, aussi dans la Quint. satyr., 1622, elle se trouve réduite à quelques vers et disparaît totalement dans les deux éditions du Parnasse satyr., 1625. — Dans le Ms. 534 du Musée Condé, elle porte l'initiale M., c'est-à-dire Motin.

<sup>(7)</sup> Dans le Rec. vers satyr., 1617: Présent d'un miroir à une dame. — Parnasse, Т. п. 1607.

<sup>(8)</sup> Cette pièce qui est signée Motin dans le Cabinet satyrique, 1618, figure dans les Œuvres poétiques du sieur de La Vallettrye, Paris 1602.

<sup>(9)</sup> Ce quatrain est de Jean Vauquelin de La Fresnaye, il a été donné par erreur à Motin dans le T. III du Rec. de Barbin, 1692.

| SUP. BIGARR., 1614.            | Satyre contre une dame                 | C'est doncques à ceste heure (ou maintenant)            |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| REG. VERS SATYR., 1617.        | (ff. 210 et 1) (1).                    | l'usage.                                                |
| CABINET SATYR., 1618.          |                                        |                                                         |
| MUSES GAIL., 1609.             | Desespoir (n. p.).                     | Chères et fidelles pensées (n. s.).                     |
| MUSES GAIL., 1609.             | La Cascarette (ff. 99 et 44)           | Clepton, le boesme (ou de Boesme) effronté              |
| REC. VERS SATYR. (SIG.), 1617. | (2).                                   | (n. s.).                                                |
| CABINET SATYR., 1618.          |                                        |                                                         |
| MUSES GAIL., 1609.             | Epigr. (ff. 405) (3).                  | Colin à beaux deniers contens (n. s.).                  |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618.   |                                        |                                                         |
| SEC. LIV. DELICES., 1620.      | Quatrain.                              | *Combien de cœurs remplis d'envie.                      |
| MUSES GAIL., 1609.             | Jalousie. Stances (n. p.)              | Combien de souspirs esclatans (n. s.).                  |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618.   | (4).                                   |                                                         |
| sup. bigarr., 1614.            | Epigr. (ff. 490 et p. 71) (5).         | Cy gist une putain féconde (n. s.).                     |
| DELICES SATYR. (SIG.), 1620.   |                                        |                                                         |
| REC. VERS SATYR., 1617.        | Ode (Le démon, ff. 6).                 | Dans le fonds (d'un val) ténébreux (ou d'un             |
| CABINET SATYR., 1618.          |                                        | lieu ténébreux).                                        |
|                                |                                        | De celuy qui la cajolle, voir A celuy                   |
| SUP. BIGARR., 1614.            | Tombeau d'une jeune                    | Denise d'un chacun plorée (n. s.).                      |
| REC. VERS SATYR., 1617.        | courtisane (ff. 191 et 220) (6).       |                                                         |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618.   | (0).                                   |                                                         |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.       | Stances (7).                           | *Déserts tesmoings de mes pensées.                      |
| : Id.                          | Au Roy. Sur son entrée à<br>Paris.     | Desjà l'air n'estoit plus qu'un feu plain de menace.    |
| CABINET SATYR., 1618.          | Epigramme.                             | Désormais ny sage ny sotte.                             |
| ld.                            | Sur l'adieu de Fontaine-<br>bleau (8). | Dessains aux vents jettez, inutiles poursuites (n. s.). |
| 1000                           |                                        |                                                         |
| DELICES SATYR., 1620.          | Epigramme (pp. 34 et 47)               | Dites-vous que l'amour parfait.                         |

(1) Cette satire est donnée avec raison à Sigognes dans le Cabinet satyr., 1618, et dans le Ms. 884, ff. 436; elle était anonyme dans le Sup. aux Bigarr., 1614, et donnée à Motin dans le Rec. vers satyr., 1617.

(2) Bien que signée Sigognes dans le *Rec. vers satyr.*, 1617, et dans le *Cabinet satyr.*, 1618, cette pièce d'après L'Estoile serait de Motin. Cascarette désignerait la jeune de Beaulieu contre laquelle Motin irrité publia cette bouffonnesque médisance qui courait à Paris en 1606; le Ms. 884 l'a donnée à Motin (ff. 188).

Mademoiselle de Beaulieu avait publiè avant 1606: 1° La première atteinte contre ceux qui accusent les Comédies. Par une damoiselle françoise. Paris, Jean Richer, 1603, in-12 (N); ép. dédic. à Mgr et à Mad. la duchesse de Nemours sig. M. D. B.; poés. lim.: 3 sonnets italiens de Isabella Andreini. — 2° L'Histoire de la Chiaramonte Par une damoiselle françoise. Paris, Jean Richer, s. d. (1603), in-12 (A); ép. dédic. à la Royne Marguerite sig. M. D. B. suivie d'une longue pièce en vers à la même; poés. lim. franç.: B. Vivian, aumônier du Roi; I. A. de Gay, ital.: Isabella Andreini. Cet ouvrage est donné dans le privilège à mademoiselle de Beaulieu.

Les Recueils bigarrés du grave et du facétieux, T. XI des Mémoires-Journaux de L'Estoile, reproduisent une pièce obscène Sur les belles conceptions de la fille de Beaulieu imprimées à Paris en 1606. Nous n'avons pas retrouvé ce livret ou cet ouvrage de Melle de Beaulieu ou il nous a été impossible de l'identifier s'il est anonyme.

- (3) Ms. 884, ff. 303, anonyme.
- (4) Dans le Cabinet satyr., 1618, où cette pièce est signée, elle a pour titre : La belle esclairée.
- (5) Ms. 884, ff. 264, anonyme.
- (6) Ms. 884, ff. 303, anonyme.
- (7) Cette pièce est sig. D. (Desportes?) dans le Ms. 534 du Musée Condé.
- (8) Cette pièce avait paru anonyme dans le Parnasse T. II, 1607, sous le titre : Le Malcontent de la Cour. Ms. 884, ff. 226, signée.
  - (9) Signée dans la Quintessence satyrique, 1622. Ms. 884, ff. 254, anonyme.

| REC. VERS SATYR., 1617.      | Epigr. (ff. 447 et pp. 78 et                      | Donnez luy de vostre pantoufle $(n. s.)$ .              |
|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| DELICES SATYR. (SIG.), 1620. | 118) (1).                                         |                                                         |
| QUINT. SATYR. (SIG.), 1622.  |                                                   |                                                         |
| REC. VERS SATYR., 1617.      | Ode (ff. 43).                                     | Doux antre où mon âme [est] guidée.                     |
| CABINET SATYR., 1618.        | •                                                 |                                                         |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.     | Stances.                                          | Elle a donc changé ceste fois.                          |
| DELICES SATYR., 1620.        | Contre une courtisane. Ode                        | Elle mesdit de moy vrayment.                            |
| QUINT. SATYR., 1622.         | (pp. 204 et 245) (2).                             |                                                         |
| LABYR. AMOUR, I LIV., 1610.  | Epigramme (p. 47).                                | Elle vous aime bien, mais quoy (n. s.).                 |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618. |                                                   |                                                         |
| CABINET SATYR., 1618.        | Stances (p. 166).                                 | En fin il faut que je descouvre.                        |
| DELICES SATYR., 1620.        | Epigramme (pp. 140 et                             | En retirant vostre main blanche.                        |
| QUINT. SATYR., 1622.         | 111) (3).                                         |                                                         |
| MUSES GAIL., 1609.           | Desespoir (n. p.) (4).                            | Est-ce mon erreur ou ma rage (n. s.).                   |
| CABINET SATYR., 1618.        | D'un courtisan. Stances (5).                      | Et bien on dit que je vous f (n. s.).                   |
| MUSES GAIL., 1609.           | Remonstrance (n. p.) (6).                         | Et quoy, madame Fredegonde (n. s.).                     |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618. |                                                   |                                                         |
| PARN. SATYR., 1622.          | Epigramme (p. 63) (7).                            | Excusez moy, belle Cliante.                             |
| CABINET SATYR., 1619.        | Louange du maquerellage.<br>Stances.              | Experts guides d'amour, maquereaux secourables (n. s.). |
| DELICES SATYR., 1620.        | Epigramme (p. 59) (8).                            | Faictes venir icy Nicole.                               |
| REC. VERS SATYR., 1617.      | De Nays. Stances (ff. 106)                        | Fille du Ciel et de l'année, sig. Sigognes.             |
| CABINET SATYR., 1618.        | (9).                                              |                                                         |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.     |                                                   |                                                         |
|                              |                                                   | Françoise, voir Jeaneton.                               |
| PARN. SATYR., 1622.          | Testament d'une courti-<br>sane. Satyre (p. 159). | Grand Dieu qui voyez tout, qui voyez toutes choses.     |
| CABINET SATYR., 1618.        | Epigramme (10).                                   | Hercule déconfit jadis.                                 |
| MUSES GAIL., 1609.           | Epigramme (ff. 108 et 183).                       | Il a passé son meilleur temps (n. s.).                  |
| REC. VERS SATYR., 1617.      |                                                   | ,                                                       |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618. |                                                   |                                                         |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.     | Ode.                                              | Il est donc vray qu'Amour a fait place à la             |
|                              |                                                   | haine.                                                  |

<sup>(1)</sup> Cette épigr. est attribuée à tort à Théophile dans le Ms. de l'Arsenal, elle est signée Motin dans la Quintessence satyrique, 1622. — La signature de cette pièce a été omise dans l'édit. du Parnasse satyrique de Poulet-Malassis. — Ms. 884, ff. 284, anonyme.

<sup>(2)</sup> Poulet-Malassis dans son édition du Parnasse satyrique a fait de cette ode quatre épigrammes, il est vrai que deux strophes sont irrégulières.

<sup>(3)</sup> Ms. 884, ff. 336, anonyme.

<sup>(4)</sup> Cette pièce a paru en même temps dans le Nouveau recueil, 1609. — Ms. 884, ff. 182, Désespoir, anonyme. (5) Voici le titre de cette pièce: D'un courtisan parlant à une dame publique. Elle est sig. Motin dans l'éd.

du Cabinet satyr., 1632. — Ms. 884, ff. 101 et 273, anonyme.

(6) Voici le titre de cette pièce dans le Cabinet satyrique, 1618: Satyre contre une courtisane laide et publique où elle sig. Motin; le Ms. 534 du Musée Conde la donne à B. (Berthelot). — Ms. 884, ff. 160, anonyme.

<sup>(7)</sup> Ms. 884, ff. 286, anonyme.

<sup>(8)</sup> Ms. 884, ff. 309, anonyme.

<sup>(9)</sup> Dans le Second livre des Délices, 1620, cette pièce a pour titre: Le Pertuis et est donnée à Motin.
(40) Le Ms. 1663 de la Bibl. nat. donne cette épigramme à Th. de Bèze, elle est anonyme dans le Ms. de la Coll.
Dupuy, 736: Le grand Hercule occit jadis.

| MUSES GAIL., 1609.           | Regrets (n. p., ff. 116, 189                 | Il est donc vray qu'elle soit morte (n. s.).   |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| SATYR. REGNIER (S.), 1614.   | 130 et p. 692) (1).                          |                                                |
| SUP. BIGARR. (SIG.), 1614.   | >                                            |                                                |
| REC. VERS SATYR (SIG.), 1647 | . \                                          |                                                |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618  | . )                                          | •                                              |
| DELICES SATYR., 1620.        | Epigr. (pp. 139 et 179) (2).                 | Il fait bien le froid et le sage.              |
| QUINT. SATYR., 1622.         | }                                            |                                                |
| MUSES GAIL., 1609.           | ) Epigr. (ff. 403) (3).                      | Jacquette (ou Pasquette) quand vous me con-    |
| CABINET SATYB., 4618.        | }                                            | tez $(n, s.)$ .                                |
| REC. VERS SATYR., 1617.      | ) Epigr. (ff. 64).                           | Jamais Fredegonde ne cesse (n. s.).            |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618. | . }                                          | ,                                              |
| DELICES SATYR., 1620.        | ) Epigr. (pp. 32 et 47) (4).                 | J'ay de sens (ou J'ay de) vuide (dans) le cer- |
| QUINT. SATYR., 1622.         | }                                            | veau.                                          |
| CABINET SATYR., 1618.        | Epigramme.                                   | J'ay soustenu son honneur et son fait.         |
| Id.                          | Epigramme (5).                               | Jeanne cageolant ma franchise.                 |
| Id.                          | Epigr. (mq. à la table,<br>p. 680).          | Jeanne qui s'addonnoit souvent à la vertu.     |
| Id.                          | Id. (imitée de Martial) (6).                 | Jeanneton, sçais-tu point pourquoy.            |
| REC. VERS SATYR., 1617.      | De Jeanne. Epigr. (ff. 82).                  | Je ne dorts de toute la nuit (n. s.).          |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618. | }                                            |                                                |
| CABINET SATYR., 1618.        | Epigramme.                                   | Je n'entends point ces beaux discours.         |
| DELICES SATYR., 1620.        | Pour une jeune dame.<br>Sonnet (p. 454) (7). | Je n'eusse pas pensé que vous eussiez f        |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.     | Sonnet envoyé pour es-<br>treine.            | Je nevous puis donner une plus riche Estreine. |
| CABINET SATYR., 1618.        | Epigramme.                                   | Je ne voy rien si beau comme elle.             |
| DELICES SATYR., 1620.        | ) Stances (contre le mariage)                | J'estime beaucoup les belles.                  |
| QUINT. SATYR., 1622.         | (pp. 11 et 31) (7).                          |                                                |
| PARN. SATYR., 1622.          | Epigramme (p. 65) (8).                       | J'estime fort vostre doctrine.                 |
| DELICES SATYR., 1620.        | Epigr. (p. 442).                             | Je suis contraint de confesser.                |
| DELICES SATYR., 1620.        | ) Dialogue (pp. 141 et 181)                  | Je suis le plaisir et la vie.                  |
| QUINT. SATYR., 1622.         | (9).                                         |                                                |
| CABINET SATYR., 1618.        | Fantaisies du Carousel.<br>Stances (10).     | Je vis hier vostre voisine.                    |
| PARN. SATYR., 1622.          | Pour Catin. Epigr. (p. 53).                  | Je voy bien à vostre mine.                     |
|                              |                                              |                                                |

<sup>(1)</sup> Voici le titre de cette pièce dans le Rec. vers satyr., 1617 : Regrets sur le trespas d'une des plus fameuse maquerelle de la Cour; d'après le Ms. 884 de la Bibl. Nat., madame du Moulin (ff. 159). Dans ce Ms. cette poésie est signée ; elle manque à la table du Cabinet satyrique, 1618.

<sup>(2)</sup> Ms. 884, ff. 251, anonyme.

<sup>(3)</sup> Dans le Cabinet satyr., 1618, Pasquette, où elle est signée.

<sup>(4)</sup> Ms. 884, ff. 335, anonyme: Jay de sens vuide le cerveau.

<sup>(5)</sup> Ms. 884, ff. 334, anonyme: Catin cajollant ma franchise.

<sup>(6)</sup> Cette pièce est anonyme dans le Petit Cabinet de Priape, p, 19, mais avec des variantes; elle commence: Françoise sçais-tu pas pourquoy.

<sup>(7)</sup> Ms. 884, ff. 239 et 92, anonymes.

<sup>(8)</sup> Ms. 884, ff. 274, anonyme.

<sup>(9)</sup> Voici le titre de cette pièce : Dialogue de Vénus et de Bacchus pour les débauchez.

<sup>(10)</sup> Cette pièce n'a pas été reproduite dans le Cabinet satyrique, 1619.

| DELICES SATYR., 4620.                          | Epigr. (pp. 196 et 237) (1).                    | Je voy maint amant qui s'enflame.               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| QUINT. SATYR., 1622.                           | (P)                                             | or vog maine uneant que o enjeume.              |
|                                                |                                                 | Lan voir Pan.                                   |
| MUSES GAIL., 1609.                             | Les Visions de la Cour (n.                      | La peur de l'advenir, et ces courtiers puni-    |
| SATYR. REGNIER (s.), 1614.                     | p., ff. 448 et p. 95) (2).                      | ques (n. s.).                                   |
| PARN. SATYR., 1622.                            | )                                               |                                                 |
| DELICES SATYR., 1620.                          | Stances (p. 59) (3).                            | Le colomb est un bel oyseau.                    |
| DELICES SATYR., 1620.                          | Epigramme (pp. 140 et                           | Le médecin n'est qu'un railleur.                |
| QUINT. SATYR., 1622.                           | 111) (4).                                       |                                                 |
| QUINT. SATYR., 1622.                           | Epigramme (p. 265).                             | Le pigeon f la colombelle.                      |
| DELICES SATYR., 1620.                          | Id. (pp. 140 et 111) (5).                       | Les serpens ne vont que du ventre.              |
| QUINT. SATYR., 1622.                           |                                                 |                                                 |
| MUSES GAIL., 1609.                             | Stances (n. p.) (6).                            | Le très (ou Le tout) puissant Jupiter (n. s.).  |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618.                   | )                                               |                                                 |
| CABINET SATYR., 1618.                          | Epigramme.                                      | L'on ne s'enquiert jamais d'une chose certaine. |
| DELICES SATYR., 1620.                          | Id. (pp. 80 et 120).                            | Madame je ne puis tant ma force est petite.     |
| QUINT. SATYR., 1622.                           | }                                               |                                                 |
| MUSES GAIL., 1609.                             | Remonstrance (n. p.) (7).                       | Madame, voicy le Caresme (n. s.).               |
| CABINET SATYR. (Sig.), 1649.                   | <b>S</b>                                        |                                                 |
| MUSES GAIL., 1609.                             | Stances (n. p.) (8).                            | Mais à quoy sert tant de finesse (n. s.).       |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618.                   | •                                               |                                                 |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.                       | Desdains. Stances.                              | Mais pour quel estrange péché.                  |
| PARN. SATYR., 1622.                            | Sonnet (p. 144).                                | Marie à dire vray, tu es la plus galante.       |
|                                                |                                                 | Mesdames, voir Madame.                          |
| QUINT. SATYR., 1622.                           | A une beauté. Epigr. (p. 5).                    | Mon dme est de dueil poursuivie.                |
| CABINET SATYR., 1618.                          | Les inquiétudes d'amour.<br>Stances.            | Mon amour n'est de ces amours.                  |
| DELICES SATYR., 1620.                          | Satyre d'un petit courtisan                     | Monstre du pays où nous sommes.                 |
| QUINT. SATYR., 1622.                           | (pp. 145 et 185).                               | **                                              |
| REG. VERS SATYR., 1617.  GABINET SATYR., 1618. | Contre l'avarice d'une dame. Ode (ff. 174) (9). | Ne parler qu'avec gravité.                      |

(5) Ms. 884, ff. 336, anonyme.

moires-journaux de P. de L'Estoile, T. XI, p. 232.

(8) Ms. 884, ff. 458, anonyme.

<sup>(1)</sup> Ms. 884, sf. 275, anonyme.
(2) Dans les Satyr. Regnier (S.), 1614; La peur de l'advenir et ce courrier punique. — Cette pièce est reproduite dans le Ms. 884 de la Bibl. Nat., ff. 61, où elle commence. J'ay peur de l'advenir, car les terreurs paniques. Elle est de 1606 et porte comme titre dans les Recueils bigarrès du grave et du facétieux... éd. des Memoires-journaux de P. de L'Estoile, T. XI, p. 226: Visions de Motin qu'on appelle l'Apocalypse. Elle est beaucoup plus importante dans le Parnasse satyrique, 1622, et a pour titre : Les visions de la Cour en suite de celles d'Aristarque, satyre: La peur de l'advenir dont le soucy me picque (n. s.).

(3) Cette pièce est reproduite dans le Ms. 884, ff. 286, de la Bibl. Nat. où elle est anonyme.

<sup>(4)</sup> Cette épigr. se lit avec variantes, mais anonyme, dans le Petit Cab. de Priape. p. 65: Ce médecin est fort railleur. - Ms. 884, ff. 336, anonyme.

<sup>(6)</sup> Voici le titre de cette pièce: Stances sur le choix des divins oyseaux. Cette pièce, sig. Regnier dans le Ms. 884, a paru dans les Satyres de Regnier, ed. de 1613. Elle est donnée à Motin dans l'éd. du Cabinet satyr., 1618. (7) Cette pièce est sans nom d'auteur dans les Recueils bigarres du grave et du facétieux, éd. des Me-

<sup>(9)</sup> Cette ode avait déjà été publiée dans le Temple d'Apollon, 1611.

| SEC. LIV. DELICES, 1620.     | Stances.                       | Ne serez-vous jamais contents.                  |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| CABINET SATYR., 1618.        | Sonnet (1).                    | Nostre amy si frais et si beau (sig. Sigognes). |
| DELICES SATYR., 4620.        | ) Epigramme (pp. 140 et 111)   | Nostre voisine qui desbauche.                   |
| QUINT. SATYR., 1622.         | (2).                           |                                                 |
| MUSES GAIL., 1609.           | ) Ballet des biberons (ff.     | Nous sommes la troupe guerrière (n. s.).        |
| CABINET SATYR. (SIG.), 4618. | 126).                          |                                                 |
| CABINET SATYR., 1618.        | Epigramme.                     | Nous sommes légers dites-vous.                  |
| SEC. LIV. DELICES, 4620.     | Stances.                       | *O que l'humeur est bien funeste.               |
| Id.                          | Stances.                       | O qu'il pleuvoit ce jour-là.                    |
| DELICES SATYR., 1620.        | ) Stances (pp. 65 et 407).     | O siècle d'injustice et d'infidélité.           |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.     | }                              |                                                 |
| DELICES SATYR., 1620.        | Stances (pp. 150 et 190) (3).  | Pan qui de Doris jouyssoit.                     |
| QUINT. SATYR., 1622.         | }                              |                                                 |
| DELICES SATYR., 1620.        | ) Satyre (pp. 304 et 102) (4). | Par charité garce trop grasse.                  |
| QUINT. SATYR., 1622.         | }                              |                                                 |
|                              |                                | Pasquette, voir Jacquette.                      |
| DELICES SATYR., 1620.        | ) Epigramme (pp. 88 et         | Penseriez-vous que dans un lit.                 |
| QUINT. SATYR., 1622.         | 128).                          |                                                 |
| MUSE FOL., II LIV., 4603.    | ) La puce (p. 23) (5).         | Permettez-moy, ma grande amie (sig. R. F.).     |
| CABINET SATYR., 1618.        | }                              |                                                 |
| REC. VERS SATYR., 1617.      | Réponse au combat (ff.         | Perrette, la mort aux Pucelles.                 |
| CABINET SATYR., 1618.        | 38) (6).                       | •                                               |
| REC. VERS SATYR., 1617.      | ) Prophéties en coq à l'asne   | Peuple, malheur sur vous quand le sanglant      |
| CABINET SATYR., 1618.        | (ff. 108) (7).                 | Gerfaut (n. s.).                                |
| REC. VERS SATYR., 1617.      | De Philidor (quatr., ff. 117)  | Philidor (ou Polidor) amoureux d'une beauté     |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618. | <b>(8).</b>                    | sauvage (n. s.).                                |
| DELICES SATYR., 1620.        | Ode (pp. 374 et 173) (9).      | Philon, vous prenez vostre augure.              |
| PARN. SATYR. 1622.           | <b>S</b>                       |                                                 |
|                              |                                |                                                 |

<sup>(1)</sup> Ce sonnet quoique signé Sigognes est de Motin. — Ms. 884, ff. 235, anonyme.

(2) Ms. 884, ff. 336, anonyme. (3) Ms. 884, ff. 317, anonyme.

(6) Id. Resp. au combat d'Ursine et de Perrette, aux Augustins. Satyre de Motin. — Ms. 884, ff. 417, n. s.

Ce coq à l'asne est signé Sigognes dans le Cabinet satyrique, 1618.

Cette pièce qui comprend dix strophes de quatre vers dans le Recueil des plus excellens vers satyriques, 1617, avait paru en partie seulement et avec des variantes très importantes (strophes différentes) dans le Recueil des masquarades et jeu de prix, à la course de Sarazin, faits ce Karesme-prenant, en la présence de Sa Majesté. à Paris, Guillaume Marette, 1607, petit in-4 de 65 p. chiff.

<sup>(4)</sup> Cette pièce est sig. Motin dans le Ms. 884 de la B. N., ff. 114. Elle est sig. R. (Regnier) dans le Ms. 534, Musée Condé.

<sup>(5)</sup> Voici le titre de cette pièce dans le Cabinet satyrique, 1618: La chasse de la puce sur la belle Uranie: Permettez-moy, belle Uranie où elle est signée Motin. Elle avait paru pour la première fois dans la Muse fol., II liv., 1603, avec la signature R. F. (Raoul Fornier) qui doit être la bonne.

<sup>(7)</sup> Ms. 884 de la B. N., ff. 55, on trouve dans ces stances, sous forme de charade, cette attaque contre Sigognes:

Une bête à long bec dans le sommet des tours,
Qui aux lieux ennemis le plus souvent se niche;
Sa femme au lieu de saints adore des Amours
Et plante à sa colonne une belle corniche.

<sup>(8)</sup> Ms. 884, ff. 264, anonyme.

<sup>(9)</sup> Ms. 884, ff. 181, s. t., anonyme: Philon, où prenez-vous augure.

| REC. VERS SATYR., 1617. CABINET SATYR. (SIG.), 1618. | De Jannette. Epigr. (ff. 110).                        | Plus inconstante qu'un fuseau (n. s.).  Polidor, voir Philidor. |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CABINET SATYR., 1618.                                | Epigramme (1).                                        | Pour m'esloigner, mais dites-moy.                               |
| REC. VERS SATYR., 1617. CABINET SATYR. (SIG.), 1618. | A la belle Lize. Quatr. (ff. 216) (2).                | Pourquoy me dittes-vous, quand je suis en humeur (n. s.).       |
| CABINET SATYR., 1617.                                | Contre l'avarice d'une dame. Satyre (ff. 65).         | Pourquoy ne fuis-tu le jour.                                    |
| PARN. SATYR., 1622.                                  | Epigramme (p. 95).                                    | Pourquoy ne me veux-tu donner sans jalousie.                    |
| REG. VERS SATYR., 1617.  CABINET SATYR., 1618.       | Pour une courtisane. Stances (ff. 211 et p. 693) (3). | Puis que le cordage est défait.                                 |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.                             | Inesgallitezamoureuses.St.                            | Puis que ses beautez et ses armes.                              |
|                                                      |                                                       | Quand Dieu, voir Grand Dieu.                                    |
| REC. VERS SATYR., 1617. CABINET SATYR., 1618.        | Elégie contre les femmes (ff. 45).                    | Que c'est fait sagement aux hommes d'empes-<br>cher.            |
| MUSES GAIL., 1609.                                   | Chanson (n. p.).                                      | Que j'ayme ces petits rivages (n. s.).                          |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618.                         |                                                       |                                                                 |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.                             | Stances.                                              | Que je te hay penser trop arresté.                              |
| Id.                                                  | Plainte.                                              | Que l'espoir est lasche, et trompeur.                           |
| REG. VERS SATYR., 1617.                              | Satyre (ff. 103) (4).                                 | Quel horrible démon vous a l'âme tentée.                        |
| CABINET SATYR., 1618.                                |                                                       |                                                                 |
| DELICES SATYR., 1620.                                | Stances (pp. 68 et 415) (5).                          | Quelle infortune (ou quelle injustice) a le pouvoir.            |
| SATYR. REGNIER (s.), 1616.                           | Epigramme (6).                                        | Quelqu'un voulant se gausser un petit (n. s.).                  |
| CABINET SATYR., 1618.                                |                                                       |                                                                 |
| CABINET SATYR., 1618.                                | Epigramme.                                            | Que vous sert posséder Royaumes et Provinces.                   |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.                             | Stances.                                              | *Qui n'eut creu sa bouche et ses yeux.                          |
| CABINET SATYR., 1618.                                | A la belle Louyson. Stances (ff. 213) (7).            | Qui vit jamais embrassement (ou embrazement).                   |
| REC. VERS SATYR., 1617. CABINET SATYR., 1618.        | Quatrain (ff. 12).                                    | Qu'on ne se mocque désormais (ou Qu'on ne s'en).                |
| CABINET SATYR., 1618.                                | Epigramme (8).                                        | Quoy que cet esbarbé vous cause.                                |
| SUP. BIGARR., 1614.                                  | Dialogue (ff. 205 et 94) (9).                         | Rare honneur du Pont-Neuf, belle Samari-                        |
| REC. VERS SATYR (SIG.), 1617.                        | 200 00 01) (0).                                       | taine (n. s.).                                                  |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618.                         |                                                       |                                                                 |
| (01017, 1010. )                                      |                                                       |                                                                 |

<sup>(1)</sup> Cette pièce est anonyme dans le Petit Cabinet de Priape, p. 18.

<sup>(2)</sup> Ms. 884, ff. 254, anonyme.

<sup>(3)</sup> Cette pièce avait paru dans les poésies de Motin du Nouv. recueil, 1609. — Ms. 884, ff. 80, anonyme. — Manque à la table du Cabinet satyr., 1618.

<sup>(4)</sup> Voici le titre de cette pièce : Satyre contre un cocu jaloux, sot et fâcheux. - Ms. 884, ff. 46, signée. (5) Cette pièce a paru dans le Second livre des Délices, 1620, avec cette var. : Quelle infortune a le pouvoir

<sup>(6)</sup> Cette épigr. quoique signée Motin dans le Cabinet satyr., 1618 : Quelqu'un voulant plaisanter gayement, est de Marc-Antoine de Muret; le Ms. 4662 la donne par erreur à Jodelle.

(7) Cette pièce avait paru dans les poésies de Motin du Nouveau recueil, 1609. — Ms. 884, ff. 154, sig. sous le

titre Passion.

<sup>(8)</sup> Cette épigramme quoique signée Motin est de Antoine de Cotel (voir ce nom).

<sup>(9)</sup> Voici le titre de cette pièce: Dialogue du Jacquemard et de la Samaritaine du Pont-Neuf. Elle est non sig. dans le Sup. aux Bigarrures et sig. dans le Rec. vers satyr., 1617, et le Cabinet satyr., 1618. - Ms. 884, ff. 91, anonyme.

| DELICES SATYR., 4620.                          | Stances à Regnier (p. 243).                          | Regnier quand je vois des plumes.                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Id.                                            | Stances (p. 176).                                    | Reprenez un peu vos esprits.                       |
| MUSES GAIL., 1609.                             | Desdains d'une dame (ff.                             | Retire-toy, perfide amant (n. s.).                 |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618.                   | 133) (1).                                            | teen o vog, per par amane (m. c.).                 |
| SEG. LIV. DELICES, 1620.                       | Stances.                                             | *Retirez vos feux et vos armes.                    |
| Id.                                            | Sonnet.                                              | *Seul et divin subject de mes contentements.       |
| MUSES GAIL., 1609.                             | Aubade (ff. 127) (2).                                | Si ce jour monstré vous avez (n. s.).              |
| CABINET SATYR., 1618.                          |                                                      |                                                    |
| DELICES SATYR., 1620.                          | Sonnet (pp. 314, 399 et 70).                         | Si jamais un amant remply d'impatience.            |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.                       | }                                                    | V 1 0 1                                            |
| QUINT. SATYR., 1622.                           |                                                      |                                                    |
| DELICES SATYR., 1620.                          | Stances (p. 67).                                     | Si j'ay touché ce sein, ce n'est point par malice. |
| REC. VERS SATYR., 1617.                        | Epigramme (ff. 51).                                  | Si les esprits sont amusez (n. s.).                |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618.                   |                                                      |                                                    |
| CABINET SATYR., 1618.                          | Epigramme.                                           | S'il faut baiser comme l'on dit.                   |
| PARN. SATYR., 1622.                            | Le Testament d'un amou-<br>reux (p. 155).            | Si pour vous estre trop fidelle.                   |
| REC. VERS SATYR., 1617.                        | Epigramme (ff. 111).                                 | Si tost que je voy ma maistresse.                  |
| CABINET SATYR., 1618.                          | Enignamma (n. 64)                                    | Ci nostro maiore n'estoit mide (n. s.)             |
| DELICES SATYR., 1620.                          | Epigramme (p. 64).                                   | Si vostre maison n'estoit vuide (n. s.).           |
| REC. VERS SATYR., 1617.                        | L'Himne du Macquerellage (ff. 99) (3).               | Soit l'ignorance ou la malice.                     |
| cabinet satyr., 1618. sec. liv. delices, 1620. | Stances (4).                                         | Soleil cache ta tresse blonde.                     |
|                                                | ` '                                                  |                                                    |
| SUP. BIGARR., 1614. REC. VERS SATYR., 1617.    | Tombeau (quatr., ff. 190, 54 et pp. 140 et 180) (5). | Soubs ce tombeau gist une femme (n. s.).           |
| DELICES SATYR. (SIG.), 1620.                   |                                                      |                                                    |
| QUINT. SATYR. (SIG.), 1622.                    |                                                      |                                                    |
| REG. VERS SATYR., 1617.                        | Stances sur le mariage (ff.                          | Soudain que j'eus l'honneur de vostre cognois-     |
| CABINET SATYR., 1618.                          | 132 et p. 254) (6).                                  | sance.                                             |
| REG. VERS SATYR., 1617.                        | Epigr. sur Jeanne (ff. 97).                          | Ton chose ce (me) dy-tu.                           |
| CABINET SATYR., 1618.                          |                                                      |                                                    |
| CABINET SATYR., 1618.                          | Le gage touché (7). St.                              | Une troupe de damoiselles.                         |
| Id.                                            | D'un chastré. Epigr.                                 | Un chastré devisant un jour.                       |
| ld.                                            | Epigramme (8).                                       | Un homme estoit près d'une dame assis.             |
| Id.                                            | Epigramme.                                           | Un jeune amant plain d'amoureuse flame.            |
|                                                |                                                      |                                                    |

(1) Cette pièce avait paru dans le Nouveau recueil, 1609.

<sup>(2)</sup> Voici le titre de cette pièce : Aubade d'un dimanche gras. Aux Dames. Par les Masques. Cette pièce signée Motin dans le Cabinet satyrique, 1618, figure dans les Œuvres poétiques du sieur de La Vallettrye. Paris, 1602.

(3) Ms. 884, ff. 109, signée.

<sup>(4)</sup> Ms. 884, ff. 83, anonyme.
(5) Ms. 884, ff. 264, anonyme,
(6) Cette pièce est mal paginée à la table du Cabinet satyrique, 1618: 72 au lieu de 254, elle avait paru dans le Temple d'Apollon, 1611; elle est signée D. L. (de Lingendes) dans le Cabinet des Muses, 1619. — Ms. 884, ff. 48, anonyme.

<sup>(7)</sup> Cette pièce qui avait paru dans le Rec. Bonfons, 1598, sous la signature Chaulvet est donnée par erreur à Motin dans la Cabinet satyr., 1618.

<sup>(8)</sup> Cette épigr, quoique sig. Motin est de Melin de Saint-Gelais.

```
DELICES SATYR., 1620.
                             Epigramme (pp. 313 et Vostre mine froide et austère.
                               110) (1).
QUINT. SATYR. (N. S.), 1622.
                             De Fredegonde (huitain,
 REC. VERS SATYR., 1647.
                                                           Vous avez bon temps de me dire (n. s.).
                               ff. 220).
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
  DELICES SATYR., 1620.
                             Epigr. (pp. 439 et 479) (2).
                                                           Vous estes fine et fort habile.
   QUINT. SATYR., 1622.
  DELICES SATYR., 1620.
                               Id. (pp. 169 et 208).
                                                           Vous faites languir vos amans.
   QUINT. SATYR., 1622.
                                                           Vous voulez, dites-vous, estre religieuse.
   QUINT. SATYR., 1622.
                             Sonnet (p. 7).
  CABINET SATYR., 1618.
                             Epigramme.
                                                           Vous voulez que je vous saluë.
```

A consulter: Goujet (abbé): Bibl. franç., T. XV. — Ed. Tricotel: Variétés bibliographiques, 1863. — D'Estrée (Paul): Notice en tête des Œuvres inédites de Motin. — Brun (P).: Pupazzi et statuettes, études sur le XVIIe siècle, 1908. — Lanson (Gustave): Manuel bibliographique de la littérature française moderne, II (XVIIe siècle).

# MURET (Marc-Antoine de).

Pour la bio bibliographie de Marc-Antoine de Muret, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

```
SATYRE BAST., 1615.

CABINET SATYR., 1618.

SATYR. REGNIER (s.), 1616.

CABINET SATYR., 1618.

Epigr. (ff. 101) (3).

On dit qu'Alix est arrogante (n. s.).

Quelqu'un voulant se gausser un petit (ou plaisanter gayement) (n. s.).
```

### NERVEZE (Antoine de).

Pour la bio-bibliographie de cet écrivain, voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVII<sup>e</sup> siècle.

```
Delices satyr., 1620. | Pour la belle Clovis. St. Si te bien qui m'importune (sig. Regnier). | QUINT SATYR., 1622. | (pp. 193 et 235) (5).
```

#### NEUFVIC (Madame de).

Françoise de La Rochefoucauld (6) qui avait épousé Bertrand de Fayolle de Mellet,

<sup>(1)</sup> Ms. 884, ff. 252, anonyme.

<sup>(2)</sup> Ms. 884, ff. 251, anonyme.

<sup>(3)</sup> Cette épigr. est signée par erreur La Rose dans le Cabinet satyr., 1618, mais elle porte les initiales M. A. D. M. dans le Paragon des joyeuses inventions, 1554.

 <sup>(4)</sup> Cette épigr. est signée par erreur Motin dans le Cabinet satyr., 1618, elle est donnée à Marc-Antoine de Muret dans le Paragon des joyeuses inventions, 1554, et le Ms. 1662 de la Bibl. Nat. l'attribue à tort à Jodelle.
 (5) Cette pièce est signée par erreur Regnier dans les Délices satyr., 1620, et dans la Quint. satyr., 1622,

mais le Ms. 534 du Musée Condé la rend à N. (Nervèze).

(6) M. Paulin Paris croit que madame de Neufvic était peut-être la femme d'Augustin le Jars, sieur de Neufvic, frère ainé de mademoiselle de Gournay. Nous estimons que la madame de Neufvic dont Tallemant a recueilli les bons mots occupait une situation sociale beaucoup plus élevée et c'est là le cas de Françoise de La Rochefoucauld, femme de M. de Neufvic.

seigneur de Neufvic et de Saint-Martial (Auvergne), était le cinquième enfant, sur dix, de Antoine de La Rochefoucauld, seigneur de Chaumont-sur-Loire, chevalier de l'ordre du Roy, et de Cécile de Montmirail.

Il y a dans Tallemant une anecdote assez jolie sur madame de Neufvic :

« Quoyque desjà agée, elle aimoit fort les fleurs et portoit souvent des bouquets. Le comte de Sardini, alors jeune, la trouva un jour chez madame de Bar avec un bouquet, c'estoit durant le siège d'Amiens. Il se mit en riant à chanter ce couplet de Ronsard:

Quand ce beau printemps je voy,
J'aperçoy
Rajeunir la terre et l'onde,
Et me semble que l'amour,
En ce jour,
Comme enfant renaisse au monde.

ELLE, SUR LE CHAMP, SE MIT A CHANTER :

Moy je fais comparaison
D'un oison
A un homme mal habile
Qui, d'un sens par trop rassis,
Cause assis
Quand son Roy prend une ville. »

Les recueils libres et satiriques publiés de 4600 à 1626 ne contiennent qu'une pièce de madame de Neufvic :

PARN. SATYR., 1622.

Epigramme (p. 433) (1).

Je vis passer de ma fenestre (n. s.).

A consulter: Tallemant des Réaux: Historiettes, éd. Paulin Paris.

### NICOLAS, conseiller, secrétaire du Roi.

C'est Simon Nicolas, secrétaire du Roi, à qui J. A. de Baïf a adressé un sixain dans ses Passetemps (1573): Nicolas, si tu veux sçavoir, et d'autres poésies.

Voici ce que dit L'Estoile de Nicolas à la date de février 1604 :

« Le vendredy 27° de ce mois ung secrétaire du Roy nommé Nicolas qui estoit un bon corrompu et vieil pescheur, et lequel on disoit croire en Dieu par bénéfice d'inventaire, n'en estant que mieux venu aux compagnies selon l'humeur corrompue de ce siècle misérable, mourust à Paris, en sa maison aagé de soixante-dix ans ou environ, aiant fait une fin semblable à sa vie : car, comme on luy parloit de Dieu et de la mort, et d'une vie éternelle beaucoup meilleure, plus désirable et heureuse que celle-cy, il fist response qu'il eust quitté tousjours fort volontiers sa part de Paradis pour cinquante ans de plus en ceste vie.

<sup>(1)</sup> Sauval donne cette épigramme à Sigognes, mais Tallemant l'a restituée à madame de Neufvic. Elle a pour sujet le convoi de Gabrielle d'Estrées, la maîtresse de Henri IV. — Ms. 884, ff. 250, anonyme.

» Trois ou quatre jours avant sa mort, comme il estoit homme facétieux, et qui avoit des rencontres fort à propos, et à ceste occasion bien voulu et recherché de plusieurs personnes, M. le Chancelier l'aiant envoyé visiter par un de ses gens pour sçavoir comme il se portoit, il le pria de dire à M. le Chancelier qu'il se portoit tout ainsi que La Pavanne ung pas en avant et trois en arrière.

» Son tombeau (*J'ay vescu sans soucy...*) qu'il s'estoit donné luy-mesme, comprend en quatre vers, la vie, mort, charité et Religion du personnage, indigne de celui qui porte le nom d'homme. »

Le Ms. 1663 de la Bibl. nat. renferme deux quatrains signés Nicolas: Sur les rimes de Menestrier: Menestrier vous sçavez fort bien; autre: Desportes si tu as loysir, et une Réponse de Préaux (M. de l'Aubespine): Nicolas il vous siéroit mieux.

Voici deux stances d'une pièce (qui en contient six) sur Nicolas des Cinq cents Colbert, vol. 488; elles ont été composées en 1573 à une époque où il parlait de se marier :

Nous avons vu l'hyver passé
Une claire et brillante estoille
Qui a ce monde menassé
De quelque occurrence nouvelle,
Chacun disoit en sa cervelle
Ce qu'elle peut signifier.
Mais las! ce temps-là nous révelle
Nicolas se veult marier...

Adieu donc, Nicolas, adieu,
Dis adieu à la docte bande
Qui t'alloit suivant en maint lieu,
Où Ronsard préside et commande;
Baïf et Jamin se desbande,
Des Portes te veult oublier,
Minerve un luth libre demande,
Nicolas se veult marier...

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 ne renferment qu'une pièce de Nicolas :

MUSES GAIL., 1609.
SUP. BIGARR., 1614.
CABINET SATYR., 1618.

Epitaphe (ff. 107 et 191) (1). Jay vescu sans soucy, je suis mort sans regret (n. s.).

# PAPILLON (Marc de), dit le capitaine Lasphrise.

Marc de Papillon naquit vers 1555 près d'Amboise, dans le petit fief de Lasphrise qui appartenait à sa famille et dont il prit le nom. Il avait un frère aîné Jean de Papillon, escuyer, sieur du Puy de la Source, qui fut tué devant Orléans, et une sœur Geneviève, qui mourut en couches. Il n'était encore âgé que de quatre ans quand il perdit son père, N. de Papillon, sieur de Vauberault. Il semble avoir conservé beaucoup plus longtemps sa mère, Marie Le Plessis-Prevost, sœur du poète P. Le Plessis-Prevost, de qui les œuvres de Lasphrise contiennent plusieurs pièces.

A douze ou quinze ans le jeune Lasphrise fut contraint d'embrasser la carrière des armes. A vingt ans il tenait garnison au Mans, lorsqu'il entendit, dans la chapelle d'un couvent de Bénédictines qu'il appelle Le Pré, une voix qui lui alla au cœur. Bientôt il sut que c'était la voix d'une novice, qu'il parvint à voir, à connaître, l'accès des couvents étant alors plus facile qu'aujourd'hui. Depuis ce moment et pendant une dizaine d'an-

nées, ce fut un déluge incessant de sonnets, d'élégies, de chansons, de poulets d'amour, afin d'engager celle qu'il avait surnommée Théophile à quitter son cloître... Pendant que les hasards de la guerre le tenaient éloigné du Mans, Théophile prononça ses vœux... Elle se nommait Renée Le Poulchre et était sans doute de la famille de François Le Poulchre de La Motte-Messemé qui a raconté dans un volume de poésies intitulé: Les Honnestes loisirs la part qu'il a prise à l'histoire de son temps.

Couvert de blessures, perdu de goutte et de rhumatismes que les caresses passionnées de Noémie et autres aventures de garnison n'avaient pas peu contribué à augmenter, retiré dans son petit fief de Lasphrise, le vieux loup s'était fait ermite, sinon de son plein gré, du moins avec une entière résignation. Soldat des Valois, fervent catholique, ce qui, dans ces temps troublés, s'alliait parfaitement avec les plus profanes affections, il réclamait en vain à Henri IV l'arriéré de sa solde de capitaine. Le roi huguenot, peu généreux pour ses plus dévoués partisans, faisoit la sourde oreille aux doléances du vieux ligueur.

Ce n'était pas pour lui seul que Marc de Papillon redoublait d'instances. Il avait recueilli dans son manoir un fruit de je ne sais quelles amours, une fille appelée Marguerite qui semble avoir été pour lui une garde malade dévouée en ces années de souffrance pendant lesquelles il réunit et publia ses vers. On ignore l'époque de sa mort. (Extrait de la notice de Prosper Blanchemain).

Marc de Papillon était aimable pour sa famille, il classe un de ses parents, du côté maternel, Le Plessis Prevost, échevin de la ville de Tours, entre Ronsard et Du Bellay!

Je prise de Marot le chef-d'œuvre chanté
En la muse françoise ores plus accomplie,
Je prise de Ronsard la science hardie,
Et Du Plessis Prevost la docte gravité.

Je prise de Bellay la grand' facilité
Qui si sçavamment flue en parfaite harmonie,
Du foudroyant Jodelle une brave furie,
Et du profond Belleau la gracieuseté.

Je prise de Bartas une Uranie heureuse, De Desportes l'ardeur doucement amoureuse, Garnier que Melpomène appelle son mignon,

Bertault, Sonan, Billard, d'âmes toutes gentilles, Je prise ces sçavants tant prisez des neuf filles, N'oubliant Rabelais qui est sans compagnon.

G. Colletet avait consacré à Marc de Papillon une notice de 6 ff. avec la date de 1600 qui a été brûlée dans l'incendie de la Bibliothèque du Louvre.

Bibliographie. — Les premières œuvres poétiques du Capitaine Lasphrise. A César, Monsieur. Paris, Jean Gesselin, 1597. Petit in-12 de 12 ff., 612 p. chiff. dont le portr. de l'auteur et 2 ff. (N).

Poés. lim. : Le Plessis-Prevost (8 p.) ; de Sonan ; L'Ormois ; L. S. P. ; M. P. ; de Masere ; Le Pré, poictevin ; lat. : Le Plessis-Prevost ; P. P. Plessis (2 p.)

Id. Reveues et augmentées par l'Auteur. A très illustre et très excellent Prince Cœsar de Bourbon, duc de Vendome, gouverneur des Païs de Bretaigne et Lyonnois. Paris, Jean Gesselin, 1599. Petit in-12 de 18 ff. dont 1 bl. et 683 p. chiff. (N). Port. de l'auteur.

Edition plus complète que la précédente. — Poés. lim. nouv. : Antoine Descours, tourangeau ; lat. : François Peletaire de Tours ; Jean Bernard.

Les premières œuvres poétiques du Capitaine Lasphrise ont été réimprimées — en partie seulement — au XIXe siècle, avec une notice de M. Prosper Blanchemain, dans la Collection Gay.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 ne renferment qu'une pièce de Marc Papillon :

CABINET SATUR., 4618. Sonnet (1). Je l'aime extrêmement, il a brave apparence (n. s.).

A consulter: Goujet (abbé): Bibl. franc.. t. XV.

## PASSERAT (Jean).

Pour la bio-bibliographie de cet écrivain, voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle et celle du XVIIe siècle.

DELICES SATYR., 1620.
QUINT. SATYR., 1622.

Addieu à la Cour de Parlement (pp. 135 et 175) (2).

LABYR. AMOUR, I LIV., 1610.

Comparaison du procès et La femme et le procès sont deux choses sem-

des femmes. Sonnet (p. 23). blables (n. s.).

MUSE FOL., I LIV., 4603. Consolation pour les cocus Vous souvient-il mon compère (n. s.). (ff. 59).

## P. C.

Nous n'avons pas découvert les deux personnages dont les noms commencent par ces initiales.

Les pièces ci-après des recueils libres et satiriques ne doivent pas appartenir au même poète : Le P. C. de la *Muse folastre* est celui qui a donné des vers latins à la *Bergerie ou déploration pastorale... par F. Le Gaget*, 1584, et un sonnet en tête de *Lucelle*, tragi-comédie par J. du Hamel. 1607.

Le P. C. des Satyres bastardes vivait vers 1550 et il a contribué pour plusieurs pièces signées P. C. au recueil suivant : Traductions du latin en françoys, imitations et inventions nouvelles

<sup>(1)</sup> Ce sonnet a pour titre dans les Prenières œuvres poétiques du Capitaine Lasphrise, 1599 (p. 447): Sonnet des mots des filles de la Cour. Il se lit également dans les Cinq cents Colbert, vol. 488, ff. 532, où il a pour titre: Du nouveau langage de nos courtisans d'aujourd'huy.

<sup>(2)</sup> Cette pièce, anonyme dans les Délices satyr., 1620, est signée Passerat dans la Quintessence satyr. 1622.

— Ms. 884, ff. 76, anonyme.

tant de Clément Marot que d'autres des plus excellents poètes de ce temps... 1550. (Voir Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle).

| MUSE FOL., II LIV., 1603.                  | L'arquebusier. Sonnet (p. 78).                     | Amour impatient de voir ma liberté (sig. P. C.). |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| SATYRES BAST., 1615. CABINET SATYR., 1618. | D'un advocat et de sa femme (dizain, ff. 165) (1). | Monsieur s'en vint en masque desguisé (n. s.).   |

### PELETIER DU MANS.

Pour la bio-bibliographie de Jacques Peletier du Mans, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIº siècle.

L'épigramme des Muses gaillardes plagie celle qui se lit parmi les poésies placées à la suite de l'Art poétique de Jaques Peletier du Mans, 1555. Voici le texte original avec l'orthographe du poëte (2):

Un mary fres, ancor an l'an é jour Venant des chans, trouve sa demoyzelle Dedans sa chambre apoint é de sejour, Bon soer, e puis ? grand'chere, ce dit-elle : E vous ? e moe ? je ne la fi oncq tele, Souperons-nous ? ou ferons le déduit ? Faisons lequel vous plera, dit la bele, Mais le souper n'et pas ancore cuit.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 ne contiennent qu'une pièce de J. Peletier du Mans :

```
MUSES GAIL., 4609.

REC. VERS SATYR., 4617.

CABINET SATYR., 1618.

Epigr. (ff. 407 et 452). Un mary frais dit à sa damoiselle (n. s.).
```

# PONTOUX (Claude de).

Pour la bio-bibliographie de ce poète, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>o</sup> siècle.

LABYR. AMOUR, I LIV., 1610. Enigme du ballon (p. 30)(3). De ma nature immobile je suis (n. s.).

#### RACAN.

Honorat de Bueil, chevalier, marquis de Racan, né à Champmarin le 5 février 1589, mort à Paris le 21 janvier 1670. Orphelin de bonne heure, Racan fut élevé d'une ma-

(1) Signé P. C. dans les Traductions... 1550; le Paragon des joyeuses inventions, 1554, etc.

<sup>(2)</sup> Nous avons mis en italique les mots qui se retrouvent dans le quatrain des Muses gaillardes, 1609.

(3) Cette énigme est-elle de Claude de Pontoux? Elle figure bien dans sa Gelodacrye amoureuse.., 1579, mais elle se lit aussi, avec une antériorité de 34 années après une éptire qui suit L'amie de Court par le seigneur de La Borderie dans le recueil suivant: Le Mépris de la Court, avec la vie rusticque, nouvellement traduict d'espagnol en francoys. Paris, Galliot du Pré, 1544, in-16.

nière incomplète et n'apprit même pas le latin, base de toute instruction solide. Après avoir été page à la cour de Henri IV où il connut Malherbe, il servit dans les armées du roi, fit plusieurs campagnes, et se maria le 5 mars 1628 à 39 ans avec Madeleine du Bois qui avait 15 ans et demi. Il fut nommé, un des premiers, membre de l'Académie française.

Racan n'aurait pas dû figurer dans le *Parnasse satyrique*, ce n'est pas un poète érotique quoique son adolescence ait été celle de tous les jeunes seigneurs de la cour de Louis XIII, beaucoup plus disposés à se ranger sous la bannière de Théophile que sous celle de Garassus. C'est à Racan que nous devons la conservation de quatre sonnets libres de Malherbe son maître; il n'y a que des disciples pour vous jouer de ces mauvais tours. Si Racan a fait comme Malherbe quelques poésies licencieuses elles sont perdues, nous n'avons retrouvé que le sonnet suivant, bien anodin, de l'époque où il était page (1) qui a été imprimé vers 1662.

Il n'est plus temps de lanterner Nous voicy dedans la semaine, Où toute âme qui n'est pas saine A soin de se médeciner.

Monsieur qui devez raffiner, Les doutes dont la mienne est pleine, Vous m'osteriez de grande peine Si vous les pouviez deviner.

Je n'entends point votre méthode, Ma conscience est à la mode, Moitié figue et moitié raisin;

Entre vos mains je me résine, Si je fais tort à mon voisin, Je fais plaisir à ma voisine.

Racan, comme Malherbe et Maynard, a pris peur au moment du procès de Théophile, il avait envoyé à Garassus pour sa Somme théologique l'épigramme suivante :

AUX IMPIES.

Brutal Escholier d'Epicure, Plus insensible que les morts, Pourceau dont l'erreur se figure

(1) Ce sonnet est signé Racan étant page dans le Ms. 19145 (fonds fr.) de la Bibl. Nationale. Le Recueil Conrart, nº 4123, p. 34, nous donne peut-être la première version de Racan :

confession d'un libertin.

Je ne sçay ni Digeste ni Code,
Ma conscience est à la mode,
Moitié figue, moitié raisin
Entre vos bras je me résine,
Si j'ay fait tort à mon voisin,
J'ay fait plaisir à ma voisine.

Que tout finit avec le corps:
Quand tu vois les doctes merveilles
Qu'à faict naistre en ses longues veilles,
Ce grand Ornement de nos jours,
Peux-tu croire esprit infidelle,
Que tant d'admirables discours
Sont partis d'une âme mortelle?

Evidemment, Malherbe, Maynard et Racan s'étaient bien gardés de lire la Somme théologique!

La vie de Racan a été l'objet d'une admirable monographie de M. Louis Arnould, professeur de littérature française à la Faculté des Lettres de Poitiers, publiée sous les titres suivants :

Racan (1589-1670). Histoire anecdotique et critique de sa Vie et de ses Œuvres. Paris, Armand Colin et Co, 1896. Gr. in-8.

Un gentilhomme de lettres au XVIIe siècle. Honorat de Bueil, seigneur de Racan. Paris, id., 4901. Gr. in-8.

Cette seconde édition n'est autre que l'*Histoire anecdotique*... de Racan revue, corrigée, augmentée et diminuée.

Bibliographie. — l. Les premières poésies de Racan ont paru dans Les Délices de la poésie françoise, ou recueil des plus beaux vers de ce temps. Corrigé de nouveau par ses Autheurs, et augmenté de plusieurs belles et rares pièces, non encore imprimées. Recueilly par F. de Rosset et dédié à Monseigneur le Cardinal de Raiz. Paris, Toussainct du Bray, M.DC.XVIII (1618). In-8.

Les pièces de Racan comprennent 16 ff. n. chiff. placés ordinairement après le privilège, elles figurent à la table comme étant toutes à la page 575.

Les éditions postérieures des Délices, etc., renferment de nouvelles pièces de Racan, voir Bibliogr. des recueils collectifs de poésies du XVIIe siècle.

- II. Ode pour Monseigneur le duc de Bellegarde, pair et grand escuyer de France. A Paris, M.DC.XXI (1621). In-4 de 7 p. chiff. sans nom d'auteur.
- III. A) Les Bergeries de Messire Honorat de Bueil, chevalier, sieur de Racan, dédiées au Roy. Paris, Toussainct du Bray. M.DC.XXV (1625). In-8 de 16 ff., 139 p. chiff. et 2 ff. bl. (N). Privil. du 8 avril 1625.
  - E. d.: Au Roy, sig. Racan. Poés. lim.: Maynard.
- Id. A. S. Gervais (près Genève) pour François et Jacques Kops, libraires et bourgeois de Frankdalle, 1626. In-8 (Cat. Taschereau).
- Id. .....sieur de Raccan (sic). Dédiées au Roy. Rouen, Jean Boulley, M.DC.XXXV (1635). In-8 de 16 ff., 139 p. chiff. et 2 ff. bl. (N).
- B) Id. reveues, corrigées et augmentées en cette première édition par le dit sieur de Racan. Paris, Toussainct du Bray, 1626. In-8 de 20 ff. prél., 160 p. chiff. et 1 ff. (Cat. Taschereau).
- C) Id. Seconde édition reveue et corrigée. Paris, Toussainct du Bray, M.DC.XXVII (1627). In-8 de 203 p. chiff.

Nouv. poés. lim. : Sigongne, son nepveu et de deffunct M. de Sigongne.

- Id. Reveues, corrigées et augmentées en cette première édition par le dit sieur de Racan. Lyon, Pierre Bailly (ou Nicolas Gay), M.DC.XXXV (1635). In-8 de 192 p. chiff.
- D) Id. Troisiesme édition reveuë et corrigée. Paris, Toussainct du Bray,
   M.DC.XXVIII (1628). In-8 de 203 p. chiff. (N).
- E) Id. Quatriesme édition reveuë et corrigée. Paris, id., M.DC.XXX (1630). In-8 de 203 p. chiff. (N).
- F) Id. Cinquiesme édition reveuë et corrigée. Paris, id. M.DC.XXXII (1632). In-8 de 207 p. chiff. (N).
  - G) Id. Sixiesme édition. Paris, Jean Martin, 1635. In-8.
  - Id. Sixiesme édition, corrigée et augmentée. Paris, Jean Guignard, 1635. In-8. Ce doit être la même que celle de Jean Martin.

Les Bergeries, avec quelques poésies de Racan, ont été réimprimées à la suite du T. II du Recueil des plus belles épigrammes des poètes françois depuis Marot jusqu'à présent. Paris, Nicolas Le Clerc, 1698. In-12.

- IV. A) Les sept pseaumes de messire Honorat de Bueil, chevalier, sieur de Racan. Dediez à madame la duchesse de Bellegarde, 1631. Paris, Toussainct du Bray. In-8 de 7 ff. dont le titre gravé et 34 p. chiff.
- E. d. : A madame de Bellegarde, sig. Racan. Poés. lim. : Sigongnes (César de Beauxoncles) ; Le Breton, roy d'armes de France ; Porchères d'Arbaud ; Du Mas.
- M. Louis Arnould cite un expl. à la Bibl. de Tours, qui n'aurait que 26 p., il y manquerait l'ode au marquis d'Effiat.
- B) Odes sacrées dont le sujet est pris des Pseaumes de David et qui sont accommodées au temps présent. Par Messire Honorat de Bueil, chevalier, Sieur de Racan. Paris, Jean Dubray, M.DC.LI (1651). In-8 de 12 ff. et 123 p. chiff. A la suite : Harangue prononcée en l'Académie le 9 juillet 1635 (titre de départ) 12 ff. n. chiff. (N). Priv. du 20 août 1650.
- E. d.: A M.M. de l'Académie françoise, sig. Racan ; Resp. de M.M. de l'Académie françoise, sig. Conrart.
  - Id. Bruxelles, L. Vimont, 1652. Petit in-8.
- C) Dernières œuvres et poésies chrestiennes de Messire Honorat de Bueil, Chevalier Seigneur de Racan. Tirées des pseaumes et de quelques Cantiques du Vieux et Nouveau Testament. Paris, Pierre Lamy, M.DC.LX (1660). In-8 de 10 ff., 496 p. chiff., p. 3 à 35 (N).

Les pages 3 à 35 sont quelquefois précédées d'un titre : Vers lyriques et quelques cantiques du Vieil et du Nouveau Testament ; et sur quelques hymnes de l'église. Dernières œuvres de Mre Honorat de Bueil Chevalier Seigneur de Racan. S. l. n. d. Cette partie a dû paraître séparément avant l'impression des Dernières Œuvres auxquelles elle a été jointe.

V. Grand bal de la douairière de Billebahaut. Dansé par sa Majesté. Imprimé au Louvre, 1626. In-4 de 68 p.

On trouve dans cette plaquette deux pièces signées R. (Racan).

VI. Recueil de lettres nouvelles dédié A Monseigneur le Cardinal de Richelieu. Paris, Toussaint du Bray, 1627. In-8 de 8 ff. dont le titre gravé, 556 p. chiff. (la dernière par erreur 456), 229 p. chiff. et 1 ff. (N). Privil. du 27 mars 1627.

E. d.: Au cardinal de Richelieu, sig. Faret. — Ce recueil contient 7 lettres de Racan, il a été réimprimé avec des augmentations (mais sans nouvelles lettres de Racan) en 1634, 1638, 1640 et 1642.

Les Œuvres de Racan n'ont eu qu'une édition au XVIIIe siècle :

OEuvres de M. Honorat de Bueil, chevalier, seigneur de Racan. Paris. Antoine-Urbain Coustelier, 1724, 2 vol. petit in-8.

et une seule édition au XIXe :

Œuvres complètes de Racan. Nouvelle édition revue et annotée par M. Tenant de Latour, avec une notice biographique et littéraire par M. Antoine de Latour. Paris, Jannet, 1857, 2 vol. in-8 (Bibl. elzévirienne).

Racan a mis quelques pièces en tête des ouvrages de ses amis :

La Somme théologique des véritez capitales de la religion chrestienne du Père Garassus, 1625; Apologie de Monsieur de Balzac par Fr. Ogier, 1627; La Magdeleine pénitente de Fr. d'Arbaud, sieur de Porchères, 1627; Les passions égarées ou le Roman du temps, tragi-comédie, par Richemont-Banchereau, 1632; Les lettres du Président Maynard, 1653.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 ne renferment que 3 pièces de Racan :

| CABINET SATYR., 1619. | Ode bachique. A Menard, président d'Aurillac. | Maintenant que le Capricorne.                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Id.                   | Contre un vieillard jaloux.                   | Vieux corps tout espuisé de sang et de mouëlle. |
| Id.                   | Sur un mauvais logis. Ode.                    | Vous qui riez de mes douleurs.                  |

# RAPIN (Nicolas).

Pour la bio-bibliographie de ce poète, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>e</sup> siècle.

| CABINET SATYR., 1618. | La douche (1).           | Belles qui venez rechercher.        |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| PARN. SATYR., 1622.   | Discours (p. 133) (2).   | Grand Duc, de qui le soin brillant. |
| LE SANDRIN, 1609.     | Les plaisirs du gentilh. | O trois fois heureuse noblesse.     |
|                       | champestre (ff. 47).     |                                     |

## REGNIER (Mathurin).

Mathurin Regnier naquit à Chartres, le 21 décembre 1573, de Jacques Regnier qui fut échevin de Chartres en 1595 et de Simonne Desportes, sœur du poète Philippe Desportes. Après avoir terminé ses humanités il entra dans les ordres, fut tonsuré le 31 mars 1582 et n'alla pas plus loin dans la cléricature. En 1587 il fit partie de la suite du cardinal de Joyeuse qui se rendait dans la ville éternelle comme protecteur des affaires

(2) Ce discours avait paru dans la troisième édition des Fleurs des plus excellens poètes de ce temps, 1601, sous le titre : Stances à M. de Rosni : Rosni de qui le soing brillant.

<sup>(1)</sup> Voici le titre de cette pièce : La Douche. Aux dames qui vont boire de l'eau des bains de Pougues pour faire des enfans. Cette pièce avait paru dans les Fleurs des plus excellens poètes de ce temps, 1599.

du roi en cour de Rome; il accompagna le prélat dans tous ses déplacements assez nombreux — à Paris et ailleurs — jusqu'en 1605. A partir de cette date, Regnier est fixé à Paris. Il nous a renseigné lui-même sur sa réputation à cette époque:

Les critiques du temps m'appellent débauché, Que je suis jour et nuit au plaisir attaché, Que j'y pers mon esprit, mon cœur et ma jeunesse, ..... tout le mal que leur discours m'objette C'est que mon humeur libre à l'amour est sujette, Que j'ayme mes plaisirs, et que les passe-temps Des amours m'ont rendu grison avant le temps (4).

Dans cette seconde partie de son existence Regnier a vécu avec et comme Sigognes, Motin, Berthelot, Maynard, etc, dans l'intimité du marquis de Cœuvres, du baron de Forquevaux, de Philippe Hurault de Cheverny, évêque de Chartres et abbé de Royaumont, etc., etc., (2). Nous croyons inutile de rappeler ici sa querelle avec Malherbe à propos de son oncle Desportes, son combat avec Berthelot et son duel avec Maynard (3). Ses mœurs furent celles de tous les disciples militants de Vénus et de Bacchus. En 1609 ayant obtenu un canonicat à Chartres, il abandonna presque immédiatement ce bénéfice parce qu'il l'obligeait à la résidence, mais il en reçut plusieurs autres. S'étant rendu à Rouen pour se faire traiter, a-t-on dit, du mal de Naples par un nommé Le Sonneur, il voulut après guérison donner un repas à ceux qui l'avaient soigné, repas où il contracta un refroidissement qui l'emporta en trois jours. La seule chose certaine c'est qu'il expira, ainsi qu'il en avait peur, dans un lit d'auberge (22 octobre 1613). De l'hôtellerie de l'Ecu d'Orléans son corps fut, suivant sa volonté, porté à l'abbaye de Royaumont. Peu de temps avant sa mort il s'était converti comme tous les libertins de son époque, les poésies spirituelles qu'il a laissées en sont le témoignage irrécusable.

Bibliographie. — Les premières œuvres de M. Regnier. Au Roy. Paris, Toussaincts du Bray, M.DC.VIII (1608). In 4 de 4 ff. et 45 ff. chiff. (N).

E. d.: Au Roy, sig. Regnier. Poésie lim.: Motin. — Le privilège du 23 avril 1608 est accordé à Regnier qui en fait cession à Toussaincts du Bray le 13 may 1608. — Cette éd. contient 10 satires et le Discours au Roi.

Les Satyres du sieur Regnier. Reveües et augmentées de nouveau. Dédiées au Roy. Paris, Toussaincts du Bray, M.DC.IX (1609). In-8 de 4 ff. et 133 p. chiff.

Cette éd. contient deux pièces nouvelles: Le souper ridicule et Le mauvais giste.

Les Satyres du sieur Regnier, Reveües et augmentées de nouveau. Dédiées au Roy. Paris, Toussaincts du Bray, M.DC.XII (1612). In-8 de 8 ff., 68 ff. chiff. (le dernier par err. 66) et 8 ff. Cette éd. renferme la XIII<sup>o</sup> satire: La Macette.

Les Satyres du sieur Regnier. Reveues et augmentées de nouveau. Dédiées Au Roy. Paris,

<sup>(1)</sup> Satyre à Bertaut. Cette satire serait de 1606 d'après M. Vianey.

<sup>(2)</sup> L'abbaye de Royaumont était située près du château de Verneuil.

<sup>(3)</sup> Voir les notices de Malherbe, Berthelot et Maynard.

Toussaincts du Bray, M.DC.XIII (1613). In-8 de 4 ff. et 100 ff. chiff. (dans certains expl. les deux derniers ff. sont cotés par erreur 92 et 93).

Cette édition contient de plus que la précédente : 47 pièces : les satires XIV et XV, la suivante adressée à M. de Forquevaus, la satire XVII, les deux élégies Zélotipiques, celle sur l'impuissance, etc.

D'après Mr Courbet, cette éd. aurait paru quelques mois après la mort de Regnier. M. Jules Le Petit croît, au contraire, qu'elle est antérieure.

Pour les éditions parues de 1614 à 1626, voir p. 25 et suivantes de cette Bibliographie.

Editions de 1627 à 1700 :

Les Satyres du sieur Regnier. Dernière Edition, reveüe, corrigée, et de beaucoup augmentée, tant par le sieur de Sigogne que de Berthelot. Dédiées au Roy. A Paris chez Nicolas et Jean de la Coste au Mont-Saint-Hilaire, à l'Escu de Bretagne, et en leur boutique, à la petite porte du Palais, devant les Augustins. M.DC.XXXV (1635). In-8 de 4 ff., 262 p. chiff. et 1 ff. bl.

A la p. 201: Autres satyres et folastreries, tant du sieur de Sigonne et Bertelot... (les 16 pièces de 1614).

Cette édition, dit M. Henri Cherrier, ainsi que les suivantes du même éditeur, fourmille de fautes. Il y a notamment, après le 108° vers de la satire XIII, une lacune de 14 vers qui rend inintelligible la première partie de cette satire de Regnier.

- Id. Paris, id. M.DCXXXVII (1637). In-8.
- Id. Paris, id. M.DCXL (1640).

Edition citée par Brossette, mais dont on ne connait pas d'exemplaire.

Id. Paris, Nicolas et Jean de la Coste. M.DC.XLI (1641). In-8.

Réimpr. semblable, dit M. Henri Cherrier, à celle de 1625. Pour les Autres Satyres et folastreries, elle serait, croyons-nous, identique à l'édition de 1614 d'Anthoine du Brueil.

Les Satyres et autres œuvres du sieur Regnier. Dernière édition (à la Sphère). Selon la copie imprimée à Paris. Cl.). IDC. XLII (1642, Leyde, elzevier). Petit in-12 de 4 ff., 166 p. et 3 ff. dont 1 bl.

Cette édition n'a plus les pièces libres de Sigognes, Berthelot, etc. Le texte a été revisé mais plusieurs corrections sont regrettables, celles surtout qui ont rajeuni les expressions surannées.

Les Satyres de Regnier..... 1644.

Edition citée par Brossette, elle doit avoir le même texte que toutes les éditions antérieures et postérieures de Nicolas et Jean de La Coste.

Les Satyres du sieur Regnier. Dernière édition, reveuë, corrigée et de beaucoup augmentée, tant par le sieur de Sigogne que de Berthelot. Dédiées au Roy. A Paris, chez Nicolas et Jean de la Coste, au Mont-Saint-Hilaire, à l'Escu de Bretagne, et en leur boutique, à la petite porte du Palais devant les Augustins, M.DC.XLV (1645). In-8.

Id. id. Paris, id. M.DC.XLVII (1647). In-8 de 4 ff., 262 p. chiff. et 1 ff. bl. A la p. 201: Autres satyres et folastreries, tant du sieur de Sigognes et Bertelot.... (les 16 pièces de 1614).

Les Satyres et autres œuvres du sieur Regnier. Augmentées de diverses pièces cy devant non imprimées. (A l'Olivier, avec la devise *Non Solus*). A Leiden, chez Jean et Daniel Elzevier. CD.DC.LII (1652). In-12 de 4 ff., 202 p. et 3 ff. n. chiff. dont 1 bl.

Edition elzévirienne augmentée de plusieurs pièces nouvelles, la 18° et 19° satire, les vers spirituels, etc.; 41 pièces au lieu des 32 de l'éd. de 1642. Certains exemplaires présentent une légère différence d'impression du mot Sire du Discours prél.

Cette édition a servi de modèle aux réimpressions suivantes :

- Id. Paris. Edme Pepingué. M.DC.LV (1655). 1n-12.
- On rencontre des expl. aux noms des libraires Louis Chamhoudry et Guillaume de Luynes.
  - ld. Rouen. Besongne. M.DC.LVI (1656). In-12.
- Id. Paris. Guillaume de Luynes. M.DC.LXI (1661). In-12 de 216 p. Il y a des expl. avec les noms d'Estienne Loyson, de Jean Guignard le fils et de Legros.
  - Id. 1663; id. 1665; id. 1666. Editions citées par Brossette.
- Id. A Rouen, et se vendent à Paris, chez Louis Billaine, au Palais... M.DC.LXVII (1667). In-12 de 200 p. sans la table.

C'est la dernière édition du XVIIe siècle malgré l'éloge des Satyres par Boileau; l'édition de 1681 citée par Brossette chez Nicolas et Jean de La Coste ne peut exister, ces libraires étant morts depuis longtemps!

#### XVIIIe siècle:

Les œuvres de M. Regnier contenant ses satyres et autres pièces de poésies. Amsterdam, aux dépens d'Estienne Roger...., M.DCCX (4710). In-8. Fr. gr., 209 p. et la table.

Deux autres éditions sous cette date du même libraire avec quelques différences typographiques. Elles ne contiennent que les œuvres de Regnier.

Les Satyres et autres œuvres de Regnier avec des remarques. A Londres, chez Lyon et Woodman, M.DCC.XXIX (1729). In-4. Frontispice gr.

Edition due à Brossette. Elle ne renferme que les œuvres de Regnier.

- Id. Londres, id. M.DCC.XXX (1730). In-4. Même édition que la précédente.
- Id. Amsterdam. Chez Pierre Humbert, M.DCC.XXX, (1630). In-4. Même éd. que les précédentes.

Les Satyres de Regnier, avec des remarques. Londres, chez Lyon et Woodman, M.DCC.XXX (1730). In-8 en deux parties.

Satyres et autres œuvres de Regnier accompagnées de remarques historiques. Nouvelle édition considérablement augmentée. A Londres, chez Jacob Tonson, libraire du Roy et du Parlement. M.DCC.XXXIII (1733). In-4.

Frontispice de Natoire ; rubriques et vignettes de Cochin etc. Texte encadré de rouge. — Seconde édition donnée par Brossette, plus complète que la précédente. On y a joint 22 pièces de Sigognes, Motin, etc. Elle a été attribuée à tort à Lenglet du Fresnoy.

Œuvres de Regnier. A Londres, M.DCC.XLVI (1746). 2 vol. in-12.

Texte et notes de 1729. — Il y a des expl. avec la date de 1750.

Œuvres de Regnier. Nouvelle édition, considérablement augmentée. Genève. M. DCC. LXXVII (1777). 2 vol. in-24.

Texte de 1733, Front. de Marillier.

- Id. id. A Londres, 4780. 2 vol., petit in-12. Edit. Cazin.
- Id. id. A Avignon, chez Jean Albert Joly, imprimeur-libraire. L'an IIIº de l'ère républicaine. 2 vol. in-12 avec front. (reproduction renversée de celui de Marillier).

Nous renvoyons pour les édit. de kegnier faites au XIXº siècle à la Bibliographie de Mathurin Regnier par Henri Cherrier. Paris, 1884, in-8, et au Lorentz après cette date.

Regnier n'a pas prodigué les vers laudatifs aux ouvrages de ses amis, on n'en lit que dans : Le Recueil des Œuvres poétiques de J. Passerat, 1606; Les œuvres latines et françoises de N. Rapin, 1610.

Pour les pièces de Regnier insérées dans les anthologies, voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>o</sup> siècle et celle du XVII<sup>o</sup> siècle.

Le Ms. 534 du Musée Condé à Chantilly semble renfermer des pièces inédites de Regnier dont :

Elégie: Celuy qui pour aimer trouve le mourir doux (sig. Renier).

Id. : Comment est-il possible, ô Dieu que ce soit elle (id.)

Pièce: Dictes, messieurs les courtisans (sig. R.)

Elégie: Que faut-il que je face, esloigné de secours (sig. Renier).

Imitation d'Apulée: Si, à mon amour esperdue (sig. R.)

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 39 pièces de Regnier.

| REC. VERS SATYR., 1617.      | Quatrain (ff. 212).            | Amour est une affection.                            |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CABINET SATYR., 1618.        | \$                             |                                                     |
| SUP. BIGARR., 1614.          | Dialogue (ff. 196 et 79) (1).  | Au plus creux des ronces fortes.                    |
| REC. VERS SATYR., 1617.      | }                              |                                                     |
| CABINET SATYR., 1618.        | Epigramme (2).                 | Au temps passé n'avoit à ce qu'on dit.              |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.     | Elégie (p. 694).               | Aymant comme j'aymois, que ne devois-je craindre.   |
| Id.                          | Elégie zelotipique.            | Bien que je sçache au vray tes façons et tes ruses. |
| REC. VERS SATYR., 1617.      | Quatrain (ff. 212) (3).        | Ceste femme à couleur de bois.                      |
| CABINET SATYR., 1618.        |                                |                                                     |
| MUSES GAIL., 1609.           | (Satyre contre la Corneille)   | Ceste vieille et noire corneille (n. s.).           |
| REC. VERS SATYR., 1617.      | (ff. 87 et 70) (4).            |                                                     |
| CABINET SATYR., 1618.        | )                              |                                                     |
| SATYR. REGNIER (S.), 1616.   | Epigramme (ff. 146).           | Dans un chemin un pays traversant (n. s.).          |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618. |                                |                                                     |
| MUSES GAIL., 1609.           | Disc. d'une maquerelle (ff.    | Depuis que je vous ay quitté (n. s.) ou Philon      |
| SATYR. REGNIER (S.), 1616.   | 82 et 156).                    | depuis t'avoir quitté (n. s.).                      |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618. |                                |                                                     |
| DELICES SATYR., 1620.        | Contre une vieille courtisa-   | Encor que ton teint soit desteint.                  |
| QUINT. SATYR., 1622.         | ne. Satyre (pp. 24 et 44) (5). |                                                     |
|                              |                                |                                                     |

<sup>(1)</sup> Ce dialogue n. s. dans le Sup. aux Bigar., et dans le Ms. 884, ff. 127, a pour titre : L'âme de Cabroche (ou Caboche) parlant à deux courtisanes de T. et de V. Dans le Rec. vers satyr., 1617, il est intitulé : Dialogue de l'âme de Villebroche, parlant à deux Courtisanes : une des marests du Temple, et l'autre de l'isle du Palais, par le sieur Regnier ; enfin il est signé Sigognes dans le Cabinet satyr., 1618, sous le titre : Sentence de Caboche sur le desbat de deux maquerelles.

(2) Celte pièce n'a pas été reproduite dans le Cabinet satyr., 1619.

(4) Cette pièce, anonyme dans les *Muses gail.*, 1609, est signée Sigognes dans le *Rec. vers satyr.*, 1617, et dans le *Cabinet satyr.*, 1618. Elle est attribuée à Regnier dans le Ms. 884, ff. 105.

(5) Ms. 884, ff. 318, signée. Cette pièce a été donné comme inédite par M. Ed. de Barthélemy. (Œuvres de Regnier) : Encor' que son œil...

<sup>(3)</sup> Ms. 884, ff. 258, anonyme: Ceste dame au teinct de bois. — Dans le Cabinet satyr., 1618, cette pièce a pour titre: D'une dame qui avoit un cotere au bras.

| SEC. LIV. DELICES, 1620.     | Plainte (1).                         | En quel obscur séjour le Ciel m'a-t-il réduit.   |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| REC. VERS SATYR., 1617.      | ) Satyre contre une vieille          | Esprit errant, âme idolâtre.                     |
| CABINET SATYR., 4618.        | maquerelle (ff. 51).                 |                                                  |
| PARN. SATYR., 1622.          | Sonnet (p. 70) (2).                  | Et bien, mon doux amy, comment vous portez-vous. |
| ld.                          | Stances (p. 55) (3).                 | Femmes qui aimez mieux le que le pain.           |
| CABINET SATYR., 1618.        | Sur le portrait d'un poëte couronné. | Graveur, vous deviez avoir soin.                 |
|                              |                                      | Hé voir Et                                       |
| REC. VERS SATYR., 1617.      | ) Epigramme (ff. 112) (4).           | Hier la langue me fourcha (n. s.).               |
| CABINET SATYR. (SIG.), 1618. | <b>\</b>                             |                                                  |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.     | Discours au Roy.                     | Il estoit presque jour, et le Ciel sousriant.    |
| REC. VERS SATYR., 1617.      | La douleur d'amour (ff.              | Infâme bastard de Cythère.                       |
| CABINET SATYR., 1618.        | (69) (5).                            |                                                  |
| REC. VERS SATYR., 1617.      | Ode sur la bannission d'A-           | Jamais ne pourray-je bannir.                     |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.     | mour (ff. 215) (1).                  |                                                  |
| MUSES GAIL., 1609.           | Epitaphe (ff. 104).                  | J'ay vescu sans nul pensement (n. s.).           |
| DELICES SATYR., 1620.        | Epigr. (pp. 90 et 430) (6).          | Jeanne vous desguisez en vain.                   |
| QUINT. SATYR., 1622.         | }                                    |                                                  |
| REC. VERS SATYR., 1617.      | Quatrain (ff. 212).                  | Je croy que vous avez fait væu.                  |
| CABINET SATYR., 1618.        | }                                    |                                                  |
| REC. VERS SATYR., 1617.      | Quatrain (ff. 212).                  | Je n'ay peu rien voir qu'il me (ou qui me)       |
| CABINET SATYR., 1618.        | }                                    | plaise.                                          |
| DELICES SATYR., 1620.        | Stances (pp. 22 et 43) (7).          | Je ne suis pas prest de me rendre.               |
| QUINT. SATYR., 1622.         | <b>S</b>                             |                                                  |
| SUP. BIGARR., 1614.          | ) Satyre contre la barbe             | Je peins (ou Je chante) une barbe peignée,       |
| REC. VERS SATYR., 1617.      | d'un courtisan (ff. 215              | (n. s.).                                         |
| CABINET SATYR., 1618.        | et 50) (8).                          |                                                  |
| PARN. SATYR., 1622.          | Sonnet (p. 71) (9).                  | La grande volupté qu'on reçoit en                |
| DELICES SATYR., 1620.        | Epigr. (p. 170) (10).                | L'argent, tes beaux jours et ta femme.           |
| REC. VERS SATYR., 1617.      | Quatrain (ff. 212) (11).             | Le Dieu d'amour se pourroit peindre.             |
| CABINET SATYR., 1618.        | \$                                   |                                                  |
|                              |                                      |                                                  |

(1) Cette pièce avait paru dans le Temple d'Apollon, 1611.

(3) Cette pièce est donnée à tort à Théophile par le Ms. de l'Arsenal.

(4) Ms 884, ff. 285, anonyme.

(5) Dans le Cabinet satyr., 1618, cette pièce a pour titre : La Ch.

(voir p. 72 de cette Bibliographie).

(7) Ms. 884, ff. 348, anonyme.

(8) Cette pièce n. s. dans le Sup. aux Bigarr., 1614, est sig. Sigognes dans le Rec. vers satyr., 1617, et dans le Cabinet satyr., 1618; elle est donnée à Regnier dans le Ms. 534 du Musée Condé. — Ms. 884, ff. 156, anonyme. (9) Cette pièce signée Regnier dans le Parnasse satyrique, 1622, est attribuée à Théophile par le Ms. de l'Arsenal.

(10) Cette pièce se lit également dans le Petit Cabinet de Priape, p. 13, mais non signée.

<sup>(2)</sup> Ce sonnet se lit sans sign. dans le Petit Cabinet de Priape, p. 27, et dans le Ms. 884, ff. 234, où il est également anonyme ; il est adressé à Du Monstier. Nous sommes assez porté à croire que ce sonnet est plutôt de Malherbe que de Regnier.

<sup>(6)</sup> Ms. 884, ff. 335 et 336, anonyme. — Cette pièce est n. s. dans l'éd. du Parnasse satyr. de Poulet-Malassis.

<sup>(11)</sup> Dans le Ms. fr. 1662 de la Bibl. Nat. cette pièce est signée T. B. (Théodore de Bèze). — Elle avait paru dans Les Fleurs, 1601, anonyme.

| PARN. SATYR., 1622.           | Sonnet (p. 99) (1).               | Les humains, Chéribon, sont or' desanimez.                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUSES GAIL., 1609.            | Stances (n. p.) (2).              | Le très (ou Le tout) puissant Jupiter (n. s.).                                                       |
| CABINET SATYR., 1618.         | }                                 |                                                                                                      |
| REC. VERS SATYR., 4617.       | Quatrain (ff. 212) (3).           | Le Violet tant estimé.                                                                               |
| CABINET SATYR. (N. S.), 4618. | }                                 |                                                                                                      |
| CABINET SATYR., 1618.         | Sur Lizette et Robin.             | Lizette à qui l'on faisoit tort.                                                                     |
| Id.                           | Epigramme.                        | Lors que j'estois comme inutile.                                                                     |
| ld.                           | Epigramme.                        | Madelon n'est point difficile.                                                                       |
| MUSES GAIL., 1609.            | ) Pour un gentilhomme qui         | Ma foy, je fus bien de la feste (n. s.).                                                             |
| CABINET SATYR., 1648.         | gagna une (ch p. Ode (n. p.) (4). |                                                                                                      |
| DELICES SATYR., 1620.         | ) Satyre (pp. 304 et 102) (5).    | Par charité, garce trop grasse, sig. Motin.                                                          |
| QUINT. SATYR., 1622.          | }                                 |                                                                                                      |
|                               |                                   | Philon depuis t'avoir quitté (ou Philon en<br>t'ayant irrité), voir Depuis que je vous ay<br>quitté. |
| SUP. BIGARR., 1614.           | Dial. de Perrette (ff. 199 et     | Plus luisante que n'est du verre.                                                                    |
| REG. VERS SATYR., 1617.       | 90) (6).                          | a rao randanto que a cost da verrer                                                                  |
| REC. VERS SATYR., 1617:       | Contre un amoureux tran-          | Pourquoy perdez-vous la parole.                                                                      |
| CABINET SATYR., 1618.         | si (ff. 129 et p. 407).           |                                                                                                      |
| DELICES SATYR., 1620.         | Epigr. (pp. 297 et 96) (7).       | Quand je disne j'ay porte close (sig. Berthelot).                                                    |
| QUINT. SATYR., 1622.          |                                   |                                                                                                      |
| SATYR. REGNIER (S.), 1616.    | Epigr. (ff. 100 et p. 241) (8).   | Quelque moine de par le monde (n. s.).                                                               |
| DELICES SATYR. (SIG.), 1620.  | }                                 |                                                                                                      |
|                               |                                   |                                                                                                      |

(1) Dans le vol. 488 des Cinq Cents Colbert, Bibl. Nat., ff. 509, ce sonnet eommence: Les humains, Nicolas, sont or desanimez. Il est donc adressé à Nicolas, secrétaire du roi, (voir ce nom); il est aussi dans le Journal de L'Estoile à la date de septembre 1579, il ne peut être de Regnier né en 1575. — Dans le Ms. 884, ff. 235, ce sonnet est anonyme: Les humains, Vinbony...

(2) Cette pièce a paru dans les Satyres Regnier de 1613, elle est signée par erreur Motin dans le Cabinet satyr.. 1618, En voici le titre dans les Muses gail., 1609 : Stances sur le choix des divins oiseaux. Dans le

Ms. 884 de la Bibl. Nat., ff. 316, elle est donnée à Regnier.

(3) Cette pièce est citée dans le pamphlet La Magie des favoris, s.l. n.d. (p. 25-26): « Par exemple serait-on trop mal advisé d'empescher que l'Evesque de Colloque (sic) (sans nommer) ne fit désormais vertu de se faire servir par de jeunes filles (pucelles ou non) toutes nuës jusques à leur chemise? Il ne se faut point enquester si frère Martin a un désir de manger l'avoine, c'est pourquoy l'on n'a voulu de luy bailler son pacquet en passant, par un quatrain à la louange de ces couleurs :

Le violet tant estimé Entre vos couleurs singulières, Vous ne l'avez jamais aymé Que pour les deux lettres premières.

(P. Louys). Ms. 884, ff. 251, anonyme.

(4) Ms. 884, ff. 286, anonyme: Vraiement je fus bien de la feste. — Ms 24.322, ff. 19, anonyme.

(5) Cette pièce est également signée Motin dans le Ms. 884, ff. 114, mais elle est porte l'initiale R. (Regnier) dans le Ms. 534 du Musée Condé.

(6) Cette pièce n'a pas de titre dans le Sup. aux Bigarr. 1614, elle fait corps avec le Dialogue: Au plus creux des ronces fortes. Dans le Rec. vers satyr., 1617, elle est intitulée: Dialogue de Perrette parlant à la divine Macette et est signée Regnier; le Cabinet satyr., 1618, la donne à Sigognes. — Ms. 884, ff. 430, s. t. anonyme.

(7) Cette pièce est sig. Renier (Regnier) dans le Ms. 884, ff. 307, et Berthelot dans les Délices satyr., 1620, et la Quint. satyr., 1622.

(8) Cette pièce est signée Regnier dans les Délices satyr., 1620.

| SATYRES BAST., 1615.<br>SEC. LIV. DELICES., 1620. | Impuissance. Imit. d'Ovide (ff. 127).              | Quoy ne l'avois-je assez en mes vœux dési-<br>rée (n. s.). |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| REC. VERS SATYR., 1617.                           | Quatrain (ff. 242).                                | Si des maux qui nous font la guerre.                       |
| DELICES SATYR., 1620.                             | Stances pour la belle Cloris (pp. 493 et 235) (1). | Si le bien qui m'importune.                                |
| PARN. SATYR., 1622.                               | Stances (p. 69).                                   | Si vostre œil tout ardent d'amour et de lumière.           |
| QUINT. SATYR., 1622.                              | Sonnet (p. 277).                                   | Sodomit's enragez ennemis de nature.                       |
| CABINET SATYR., 1618.                             | Réplique (p. 473).                                 | Tu as une mauvaise grace (n. s.).                          |
| SUP. BIGARR., 1614. REC. VERS SATYR., 1617.       | Epitaphe (ff. 192, 220 et p. 453) (2).             | Un homme gist sous ce tumbeau (n. s.).                     |
| DELICES SATYR. (SIG.), 1620.                      | )                                                  |                                                            |
| DELICES SATYR., 1620. QUINT. SATYR., 1622.        | Complainte. St. (pp. 161 et 200) (3).              | Vous qui violentez nos volontés subjettes.                 |
|                                                   |                                                    | Vraiment, je fus bien de la seste, voir Ma foy.            |

A consulter: Lanson (Gustave): Manuel bibliographique de la littérature française moderne. I.

## RONSARD (Pierre de)

Voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle et celle du XVIIe siècle.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 21 pièces de Ronsard :

Les pièces marquées d'un astérisque n'ont pas été reproduites dans l'édition du Cabinet satyrique, 1619.

```
) Folastrie VII (ff. 66 et 31) *Asses vrayment on ne revère.
MUSE FOL., I LIV., 1600.
                              (4).
  MUSES GAIL., 1609.
CABINET SATYR., 1618.
MUSE FOL., I LIV., 1600.
                            Folastrie V (ff. 63 et 28) (4). *Au vieil temps que l'enfant de Rhée.
  MUSES GAIL., 1609.
CABINET SATYR., 1618.
CABINET SATYR., 1618.
                            La Bouquinade (5).
                                                           Ce petit Diable Dieu, ce Dieu fils de putain.
                            Gaillardise X (ff. 37) (6).
                                                           Contente-toy d'un poinct.
  MUSES GAIL., 1609.
CABINET SATYR., 1618.
```

(2) Ms. 884, ff. 336, anonyme.

(3) Cette pièce est attribuée par L'Estoile à Marguerite de Valois et dans le *Jardin des Muses*, 1643, au sieur Jasmin de Chastillon-sur-Seine (Benj. Jamyn) (voir ces deux noms).

(4) Livret des Folastries. A Janot. Parisien... 1553, (Table chronologique des Œurres de Ronsard... Deuxième édition. Par Paul Laumonier, 1911). Cette pièce manque dans l'édition de la Muse folastre, 1603, et dans celles de 1615 et 1621.

(5) Dans le vol. 488 des Cinq Cents Colbert (B. N.), ff. 471, cette pièce a pour titre: La Bouquinade ou desconfiture du satyre Philante et elle est signée Maschefert A. (Macefer).

(6) Cette pièce avait paru dans les Fleurs... 1599. Dans les Cinq cents Colbert, vol. 488, ff. 520, elle a pour titre : Ode de Ronsard à Bure.

<sup>(1)</sup> Cette pièce est signée N. (Nervèze) dans le Ms. 534 du Musée Condé à Chantilly, mais elle ne se trouve pas dans les Essais Poétiques du sieur de Nervèze, 1605; elle est peut-être d'ailleurs postérieure à cette dernière date.

| QUINT. SATYR., 1622.                              | Sonnet (p. 212) (1).               | Douce lancette à la couleur vermeille.                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| MUSE FOL., 1 LIV., 1600.                          |                                    | *En cependant que la jeunesse.                             |
| LAB. REC., I LIV. (N.S.), 1602.                   | et ff. 22) (2).                    |                                                            |
| MUSES GAIL., 1609.                                |                                    |                                                            |
| CABINET SATYR., 1618.                             | )                                  |                                                            |
| MUSE FOL., I LIV., 1600.                          |                                    | *Enfant quartanier, combien.                               |
| MUSES GAIL., 1609.                                | (2).                               |                                                            |
| CABINET SATYR., 1618.                             | )                                  |                                                            |
| QUINT. SATYR., 1622.                              | D'une qui avait les pasles         | En quelle nuict de ma lance d'yvoire.                      |
|                                                   | couleurs. Sonnet (p. 271) (1).     |                                                            |
| MUSE FOL., 1 LIV., 1600.                          | Folastrie IV (ff. 61 et 26)        | Jaquet aime autant sa Robine.                              |
| MUSES GAIL., 1609.                                | (2).                               |                                                            |
| PARN. SATYR. 1622.                                | Sonnet (p. 80) (3).                | J'ay reçu vos Cyprez et vos orangers verds.                |
| MUSE FOL., I LIV., 4600.                          | ) Folastrie II (ff. 56 et 15) (2). | *J'ay vescu deux ou trois mois.                            |
| MUSES GAIL., 1609.                                | {                                  |                                                            |
| CABINET SATYR., 1618.                             | )                                  |                                                            |
| PARN. SATYR., 1622.                               | Sonnet (p. 84) (3).                | Je n'ayme point les Juifs, ils ont mis en la croix.        |
| MUSE FOL., 1 LIV., 1600.                          | Sonnet féminin (ff. 73) (2).       | Je te saluë, ô vermeillette fente (n. s.).                 |
| CABINET SATYR., 1618.                             | }                                  |                                                            |
| PARN. SATYR., 1622.                               | Sonnet (p. 82) (3).                | Je trespassois d'amour, assis auprès de toy.               |
| Id.                                               | Sonnet (p. 80) (3).                | La mère des amours j'honore dans les Cieux.                |
| MUSE FOL., 1 LIV., 1600.<br>CABINET SATYR., 1618. | Sonnet masculin (ff.72) (2).       | Lance au bout d'or qui sçais et poindre et oindre (n. s.). |
| PARN. SATYR., 1622.                               | Sonnet (p. 82) (3).                | L'enfant contre lequel ni escu (ou targue) ny salade.      |
| Id.                                               | Id. (p. 79) (3).                   | Maistresse, embrasse-moy, bayse-moy, serre moy.            |
| Id.                                               | Id. (p. 83) (3).                   | Mon page, Dieu te gard' que fait nostre Mais-<br>tresse.   |
|                                                   |                                    | Or cependant que la jeunesse, voir : En cependant.         |
| PARN. SATYR., 1622.                               | Sonnet (p. 81) (3).                | Quand au commencement j'advisay ton mérite.                |

<sup>(1)</sup> Cette pièce est donnée catégoriquement à Jodelle dans le vol. 488 des Cinq Cents Colbert et dans le Ms. 1662 de la Bibl. Nat. Elle fait partie de Cinq sonnets tirés des priapées de Jodelle; les deux autres non réimprimés commencent: Chaque fatale atteinte de la lance; Bransler dispos sa charge soulevant. M. Marty-Laveaux se refuse à les croire de Jodelle, nous estimons qu'il se trompe : il n'est point de poète du XVI- siècle qui n'ait fait des priapées. L'attribution du Ms. 1662 est, à nos yeux, plus sérieuse que celle de la Quintessence satyrique qui les donne à Ronsard.

<sup>(2)</sup> Livret des Folastries. A Janot. Parisien... 1553. (Table chronologique des Œuvres de Ronsard... Deuxième édition. Par Paul Laumonier, 1611). Cette pièce manque dans l'édition de la Muse folastre, 1603, et dans celles de 1615 et 1621.

<sup>(3)</sup> Onzième et douzième éd. collective des Œuvres de Ronsard, pièces retranchées 1609. (Table chronologique des Œuvres de Ronsard... — La Table chronologique de M. Laumonier est un précieux instrument de travail, elle nous a rendu les plus notables services et elle est appelée à en rendre à tous ceux qui s'intéressent aux poésies du grand chantre vendomois ; en la consultant on est immédiatement fixé sur la date de publication des pièces de Ronsard, et ces dates ont souvent une véritable importance.

| QUINT. SATYR., 1622.     | Sonnet (p. 213) (1).           | Touche de main, mignonne fretillarde. |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| MUSES GAIL., 1609.       | Gaillardise IX (ff. 36) (2).   | Tu te mocques jeune ribaude.          |
| CABINET SATYR., 1618.    |                                |                                       |
| MUSE FOL., I LIV., 1600. | Folastrie I, non impr. dans    | Une jeune pucelette.                  |
| MUSES GAIL., 1609.       | ses œuvres (ff. 54 et 45) (3). |                                       |
| MUSE FOL., 1 LIV., 1600. | Folastrie VIII (ff. 69 et 33)  | *Un soir le jour de Sainct-Martin.    |
| MUSES GAIL., 1609.       | (3).                           |                                       |
| CABINET SATYR., 1618.    |                                |                                       |

## ROSSET (François de).

On a peu de renseignements sur la vie de François de Rosset, on croit qu'il naquit vers 1570 en Provence et on sait qu'il vivait encore en 1630. Il appartenait à une noble famille provençale qui comptait des magistrats et des officiers généraux. Ses études terminées, il voyagea en Italie et se rendit ensuite à Paris, il eut accès à la Cour et on lui doit un certain nombre de vers de ballet. Il est plus connu comme traducteur que comme poète.

Bibliographie. — I. Les quinze joyes de mariage, extraites d'un vieil exemplaire escrit à la main, passez sont quatre cens ans. Paris, 1595. In-12 (d'apr. Brunet).

Cette édition de l'ouvrage attribué à tort à Antoine de La Salle est la première publication de Rosset.

Les quinze joyes de mariage, Extraicts d'un vieil exemplaire escrit à la main, passez sont quatre cens ans. Rouen, Raphaël du Petit Val, M.D.XCVI (1596). Avec privilege. In-12 de 186 p. chiff. et 3 ff. pour les Quatrains de l'honneste amour, sur le devoir des mariez. (N). Pas de texte du priv.

Les p. 1 à 5 sont occupées par le titre, l'avis l'Imprimeur aux Lecteurs, un sonnet sur les Quinze joyes de mariage: Le papillon ou la belle clarté, un sonnet: Responce d'une dame au précédent sonnet: Non, non, mortels ne fuyez ce malheur, et la Préface. — A la page 19, curieuse fig. sur bois représentant la Nasse.

- Id. Rouen. 1596. In-12 (d'apr. Jannet).
- Id. Rouen. Raphaël du Petit Val, 1606. In-12.
- Id. Lyon. P. Rigaud, 1607. Petit in 8.
- Id. Paris. Rolet Boutonné, 1620. In-12 de 12 ff. et 244 p. chiff. et les Quatr. de l'honneste amour.

(3) Livret des Folastries, 1553. (Table chronolog....) Cette pièce manque dans l'édition de la Muse folastre de 1603 et dans celles de 1615 et 1621.

<sup>(1)</sup> Cette pièce est donnée catégoriquement à Jodelle dans le vol. 448 des Cinq Cents Colbert et dans le Ms. 1662 de la Bibl. Nat. Elle fait partie de Cinq sonnets tirés des priapées de Jodelle ; les autres non réimprimés commencent : Chaque fatale atteinte de la lance ; Bransler dispos sa charge soulevant. M. Marty-Laveaux se refuse à les croire de Jodelle, nous estimons qu'il se trompe : il n'est point de poète du XVI- siècle qui n'ait fait des priapées L'attribution du Ms. 1662 est à nos yeux plus sérieuse que celle de la Quintessence satyrique qui les donne à Ronsard.

<sup>(2)</sup> Les Fleurs... 1599. (Table chronologique des Œuvres de Ronsard par Paul Laumonnier, 1911. Dans les Cinq Cents Colbert, vol. 488, ff. 521, cette pièce a pour titre: Le mesme (Ronsard) à ceste garce (Bure) despité de ce qu'un jour l'estant allé voir, elle s'estoit mocquée d'une calotte qu'il portoit.

Les quinze joyes de mariage, ouvrage très ancien (mis en lumière par Fr. de Rosset), auquel on a joint le blason des fausses amours etc.; le tout enrichi de remarques (par Le Duchat). La Have, de Rogissart, 1726 et 1734. In-12.

- II. Les XII beautez de Phyllis. Et autres œuvres poëtiques du sieur de Rosset. A Monseigneur le Prince d'Aiguillon. Paris, Abel L'Angelier, 1604. In-8 de 4 ff. et 71 ff. chiff. (A).
  - E. d.: Au duc d'Aiguillon, sig. de Rosset.
- III. Les VII Psalmes de la Pénitence de David. Traduicts de l'Italien (en prose) de P. l'Aretin par François de Rosset. A Madame la Comtesse de Moret. Paris, Abraham Saugrain, 1605. In-12 de 8 ff. et 160 ff. chiff. (Priv. du 3 déc. 1604).
- E. d.: A Jaqueline de Bueil, comtesse de Moret, sig. de Rosset, suivie de stances du même: Beau soleil de mon Roy dont la lumière efface.
- IV. La vie du bien-heureux père Philippe Nerio, florentin, fondateur de la Congrégation de l'Oratoire, célèbre et renommé pour les insignes miracles qu'il a fait en ce dernier siècle... Trad. du lat. du R. P. Anthoine Gallonius, et conféré sur l'Italien..... Paris, Abraham Saugrain M.DC.VI (1606). In-8. Priv. du 10 janvier 1606.
  - E. d.: A Louys de Vervins, archevesque et primat de Narbonne, sig. de Rosset.
- Id. id. Seconde Edition reveuë et augmentée. Paris, Abraham Saugrain, M.DC.VIII (1608). In-8 de 12 ff., 363 p. chiff. et 6 ff. (N).
- V. A) Lettres amoureuses et morales des beaux esprits de ce temps. Enrichy de plusieurs rares discours et belles harangues sur divers sujets. Paris, Abel l'Angelier, 1609. In-12 (Wolfenbüttel).
- B) Id. id. Seconde édition reveuë, corrigée et augmentée de nouveau par F.D.R. Paris, vefve Abel l'Angelier, M.DC.XII (1612). In-12 de 12 ff. prél. et 347 ff. chiff. (ex meis).
- E. d.: A François de Bassompierre, sig. de Rosset. Cette édition renferme trente lettres d'amour de Philippe Desportes qui ne seraient pas imprimées ailleurs et qui doivent se trouver dans la première de 1609; autres lettres de Du Perron, Davity (lettre de la belle Erocalie), Malherbe, etc. etc.
- C) Id. id. Troisiesme édition reveuë et augmentée par F. de R. Paris, Vve l'Angelier, 1616. In-12. (Brunet).
- D) Lettres amoureuses et morales des beaux esprits de ce temps. Enrichies de Discours, de Harangues, de Consolations, de Complaintes, et de rares devis et singuliers. Reveuës, corrigées, et composées la plus grande partie, et recueillies et augmentées de nouveau, en ceste dernière édition de la moitié par F. de Rosset. Paris, Samuel Thiboust, M.DC.XVIII (1618). In-8 de 17 ff. dont le fr. gr. et 3 ff. bl., 352 ff. chiff. (Wolfenbüttel). Priv. du 29 mars 1618.
  - E) Id. id. Paris, Samuel Thiboust, M.DC.XX (1620). In-8. (N). Même collation que l'éd. précédente.
- Id. id. Dernière édition, revue corrigée et augmentée de nouveau. Paris, Cl. Cramoisy, 1622. In-12. (Wolfenbüttel).
- VI. Les jours caniculaires c'est-à-dire: vingt et trois excellents discours des choses naturelles et surnaturelles, embellis d'exemples et d'Histoires, tant Anciennes que Modernes, Sacrées et Prophanes, recitez par un Théologien, un Philosophe et un Gentilhomme. Composez en latin par

Messire Simon Maiole d'Ast, Evesque de Valtourre où sont comprises plusieurs autres choses du tout admirables, qui se font en l'Air, sur la Mer et sur la Terre, par l'Europe, l'Asie, l'Affrique, et par toutes les Terres nouvellement descouvertes, avec tout ce que l'Artifice des hommes a jamais inventé de remarquable. Mis en François par F. de Rosset. Seconde édition reveue et corrigée. Paris, Robert Fouët, M.DC.X (1610). In-4 de 6 ff., 1029 p. chiff. et 33 ff. pour la table dont 1 bl. (N). Priv. du 20 janvier 1609.

E. d.: A François de Bassompierre, colonel de 1.500 chevaux, etc., sig. de Rosset.

Le Second tome des jours caniculaires... Paris, Robert Fouët, 1610, in-4, n'a pas été trad. par Rosset mais par A. de l'Orme.

Le troisiesme tome des jours caniculaires, c'est-à-dire, plusieurs et rares discours de l'Origine, Progrez, et Douteux Evenemens de la Guerre : des Capitaines et des Soldats courageux et coüards : Des Séditions : De la Discipline Militaire : Des Stratagemes : Des Triomphes et des Victoires : Des Menées : Des Entreprises : Des Prisons : Des Meurtres et pertes des Batailles, et des moyens pour y remédier. Embellis d'exemples et d'histoires, tant Anciennes que Modernes, Sacrées et Prophanes, avec un très excellent traicté des Usures. Composez en latin par Messire Simon Majole Evesque de Valtourre, et mis en François par F. de Rosset. Paris, Robert Fouët, M.DC.XII (1612). In-4 de 4 ff., 783 p. chiff. et 36 ff. (N).

- E. d.: A Gaspard, comte de Colligny, gouverneur de Montpellier, et admiral de Guyenne, sig. de Rosset.
- VII. Les heures desrobées ou méditations historiques du docte et fameux Jurisconsulte M. Philippe Camerarius, Conseiller du Sénat de Nuremberg, ville Impériale. Mis en françois par F. D.R. Paris, Joseph Cottereau. M.DC.X (1610). In-8 de 8 ff. et 687 p. chiff. (N). Priv. du 14 décembre 1609.
- E. d.: A Thimoleon Despinay, Seigneur de S. Luc, Bezancourt..., gouverneur et lieutenant général en la ville de Brouage et pays d'Aunis, sig. F. D. R.— Le priv. est accordé à Jean Houzé, libraire, pour les Heures dérobées ou méditations historiques, tome 3, traduict de nouveau par le sieur Du Rosset.
- VIII. A) Le Romant des Chevaliers de la gloire contenant plusieurs hautes et fameuses advantures des Princes, et des Chevaliers qui parurent aux Courses faictes à la Place Royale pour la feste des Alliances de France et d'Espagne. Avec la description de leurs entrées, Equipages, habits, Machines, devises, armes et blasons de leurs Maisons. Dédié à la reine régente, par François de Rosset. Paris, Vefve Pierre Bertaud, M.DC.XII (1612). In-4 de 3 ff., pp. 1 à 120, ff. 61 à 94, ff. 1 à 76, ff. 1 à 12 (N). (Priv. du 25 juin 1612).
  - E. d. : A la Reyne régente, sig. de Rosset.
- Id. Paris, François Huby, M.DC.XIII (1613). In-4 de 3 ff., pp. 1 à 120 ; ff. 61 à 94 (en réalité 61 à 92) ; ff. 1 à 87 (en réalité 1 à 92) ; ff. 1 à 12. (N).

Autre édition augmentée sous le titre :

B) L'Histoire du palais de la félicité. Contenant les aventures des Chevaliers qui parurent aux Courses faictes à la Place Royale, pour la feste des Alliances de la France et de l'Espagne. Avec la suitte de ce qui s'est passé sur ce subject depuis ces triomphes et ces magnificences, jusques à l'accomplissement des deux mariages, et retour de leurs Majestés en leur ville de Paris. Où l'on peut voir encores la forme des Entrées, des Joustes, et des Tournois, les Equippages, les Habits, les Machines, les Devises, les Armes et les Blasons des plus grands Seigneurs du Royaume. Dédiée à leurs Majestez très chrestiennes par François de Rosset. Paris, de l'imprimerie de Fran-

çois Huby, M.DC.XVI (1616). In-4 de 2 ff., pp. 1 à 120; ff. 61 à 94 (en réalité 61 à 106); ff. 1 à 76 (en réalité 1 à 78); ff. 1 à 12; pp. 1 à 66 et 1 ff. (N).

La partie nouvelle, la dernière (pp. 1 à 66), a pour titre : Suitte de l'histoire des Chevaliers de la Gloire...

IX. Les nouvelles de Miguel de Cervantes Saavedra. Où sont contenues plusieurs rares Adventures, et mémorables Exemples d'Amour, de Fidélité, de Force de sang, de Ialousie, de mauvaise habitude, de charmes et d'autres accidents non moins estranges que véritables. Traduictes d'Espagnol en François. Les six premières par F. de Rosset. Et les autres six par le Sr d'Audiguier. Avec l'histoire de Ruis Dias, et de Quixaire Princesse des Moluques, composée par le Sr de Bellan. Paris, Jean Richer, 1615. In-8 de 6 ff., 218 ff. chiff. A la suite : Six nouvelles de Michel Cervantes. Par le sieur D'Audiguier, id. 1614, 6 ff., 194 ff. chiff.; 21 ff. pour l'Hist. de Ruis Dias. (N).

- Id. Paris, 1620-1621, 2 p. en 1 vol, in-8 (N); id. id. 1633, in-8 (N); id. id. 1640, in-8 (N); id. id. 1665, 2 vol. in-12 (N); id. id. 1678, 2 vol. (A).
- X. Le divin Arioste ou Roland le furieux. Traduict nouvellement en françois par F. de Rosset. Ensemble la suitte de ceste histoire continuée jusques à la mort du Paladin Roland conforme à l'intention de l'Autheur. Le tout enrichi de figures et dédié A la Grande Marie de Médicis, Reine de France et de Navar. Paris, Robert Fouët, 1615. In-4 de 16 ff. dont le titre gravé, contenant les portr. de l'Arioste et de F. de Rosset, et 440 ff. chiff. A la suite : La Suitte de Roland le furieux. Nouvellement composée en François, par Fr. de Rosset. Paris, id. 1615, 4 ff., 102 ff. chiff. et 6 ff. (N).
- E. d.: A la Reyne, sig. de Rosset. Les expl. invendus de cette édition ont été remis en circulation en 1643 et 1644 avec le même titre gravé qui porte An. de Sommaville et Au. Courbé, s. d.; la date de 1644 est inscrite sur le faux titre. Le titre imprimé de la Suitte porte: A Paris, chez Antoine de Sommaville... et Augustin Courbé... 1643.
- XI. Les histoires tragiques de nostre temps. Où sont contenuës les morts funestes et lamentables de plusieurs personnes, arrivées par leurs ambitions, amours desréglées, sortilèges, vols, rapines... etc. Paris, François Huby, 1614 (et 1616). In-12.

Edition originale que nous n'avons pas rencontrée.

Cet ouvrage a été maintes fois réimprimé au XVII<sup>o</sup> siècle et souvent, à partir de 1630, avec des augmentations qui ne sont pas de Fr. de Rosset. Voici l'édit. de 1619 qui doit être la seconde :

- B) Les histoires mémorables et tragiques de ce temps. Où sont contenuës les morts funestes et lamentables de plusieurs personnes, arrivées par leurs ambitions, amours desreiglées, sortilèges, vols, rapines, et par autres accidens divers. Composées par François de Rosset et dédiées à Monseigneur le Marquis de Roüillac. Paris, Pierre Chevalier, M.DC.XIX (1619). In-8 de 8 ff. dont un front. ou 1 ff. bl. et 733 p. chiff. (N). Priv. du 21 août 1619.
- E. d.: A Louys de Got, marquis de Rouillac, baron de Rochefort, et sig. F. de Rosset. Cette seconde édition contient 23 histoires dont quatre ne seront pas réimprimées dans les éditions postérieures. D'après Brunet, il y aurait eu une autre édition cette même année à Rouen, chez Nicolas Le Prevost.

Autre édition : Les histoires tragiques... Lyon, Léon Savine, 1623, 2 p. en 1 vol. in-12.

C) Histoires tragiques de nostre temps. Où sont descrites les morts funestes, déplorables et désastreuses de plusieurs personnes, arrivées par leur ambition, amours desreglez, sortileges, vols, rapines, abus de faveurs et amitiez des Princes, et autres divers et memorables accidents. Composées par François de Rosset. Augmentées en cette dernière édition des morts tragiques arrivées

à aucuns personnages de France, Espagne et autres lieux de l'Europe, depuis l'an 1620 jusques à présent. Dédiées à feu Monseigneur le Chevalier de Guise. Rouen, Jean-Baptiste Behourt (ou Corneille Pitresson), M.DC.XXXII (1632). In-8 de 4 ff., 704 p. chiff. et 2 ff. (N).

- E. d.: A François de Lorraine de Guise, lieutenant général pour le Roy en Provence, sig. de Rosset. La première partie jusqu'à la p. 434 contient 19 histoires de l'édition de 1619, mais il y manque les quatre suivantes qui ont été supprimées probablement à la demande des familles intéressées: Des enchantemens et sortilèges de Dragontine (Leonora Galigaï)...; De l'exécrable docteur Vanini, autrement nommé Luciolo, de ses horribles impietez, blasphèmes et de sa fin tragique; De la mort tragique du valeureux Melictor et de la belle Climène, et de la fin funeste du généreux Polydor, après avoir exercé une sévère vengeance contre sa femme et son adultère; Des cruautez de Lystorac (baron de Guemadeuc) et de sa fin funeste et tragique. La seconde partie (p. 435 à 704) renferme dix histoires nouvelles.
  - D) Histoires tragiques.... Rouen, 1651. In-8. (Cat. Coquelet). Id., Lyon, 1653. In-8.
- E) Histoires tragiques.... Rouen. Jacques Herault, M.DC.LIV (1654). In-8 de 4 ff., 727 p. chiff. et 2 ff. (N). Id., Rouen, Maurroy 1654 (et 1665). In-8.

Les 19 histoires de 1632 et dix autres dont la dernière est celle de Cinq-Mars.

- It les histoires tragiques de nostre temps. Où sont contenuës les morts funestes et lamentables de plusieurs personnes, arrivées par leurs ambitions, amours dereiglées, sortilèges, vols, rapines, et par autres accidents divers et mémorables. Composées par F. de Rosset, et dédiées à Feu Monseigneur le Chevalier de Guise. Dernière édition, Reveuë, avec une notable augmentation, de diverses Histoires, arivées depuis peu, lesquelles n'ont pas encore esté mis en lumière. Lyon, Jean Molin, M.DC.LXII (1662). In-8 de 4 ff. et 533 p. chiff. (N).
- G) Les histoires tragiques..... Dernière édition revuë et corrigée des fautes qui s'étaient glissées dans les autres impressions, et augmentées des Histoires des dames de Ganges, de Brinvilliers et aussi de plusieurs autres très remarquables qui n'ont pas encore esté vuës. Lyon, Jean-Bapt. Barbier (ou Mathieu Liberal). M.DC.LXXXV (1685). In-8 de 4 ff. et 608 p. chiff. (N).
- H) Id. Rouen, 1688. Id., Rouen, Antoine Le Prevost, M.DCC (1700). In-8 de 4 ff. et 616 p. chiff. (N).

Cette dernière édition encore augmentée.

- I) Id. Lyon, Benoist Vignieu, M.DCC.I (1701). In-8 de 4 ff. et 608 p. chiff. (N). Edition semblable à celle de Lyon, 1685.
- J) Les histoires tragiques de notre temps où sont contenues les morts funestes et lamentables de plusieurs personnes; édition augmentée des histoires des dames de Ganges, de Brinvilliers, etc. Lyon, Benoist Vignieu, 1621 (ou plutôt 1721). In-8.
- XII. L'admirable histoire du chevalier du Soleil. Où sont racontées les immortelles proüesses de cest invincible Guerrier, et de son frère, Rosiclair, enfans du grand Empereur de Constantinople. Avec les exploicts généreux, et les adventures Amoureuses de la belle et vaillante Princesse Claridiane, et autres grands Seigneurs. Ouvrage qui sert de miroir à tous Princes et Chevaliers. Traduict en nostre langue par François de Rosset. Paris, Jean Foüet, M.DC.XVII (1617). In-8 de 4 ff., 763 p. chiff., 7 ff. et 1 bl. (N). Privil. du 22 août 1616.

Traduit de Ortunez de Calahorra.

Seconde partie....... Traduit d'Espagnol en nostre langue, par François de Rosset et Louys Douët, Parisien, professeur ès langues Italienne et Espagnolle, etc. Dédié à Monsieur René de Souvré, Baron du Renoir. Paris, Samuel Thiboust, M.DC.XX (1620). In-8.

E. d.: A. René de Souvré, baron du Renoir, sig. L. Doüet.

Les IIIe p. (1620); IVe p. (1623); Ve p. (1626); VIIe p. (1626); VIIIe p. (1626) sont trad. par Louis Douët.

La première partie a été réimprimée en 1620; la première et la seconde partie en 1643.

- XIII. Histoires des amans volages de ce temps : où sous des noms empruntez sont contenus les Amours de plusieurs Princes, Seigneurs, Gentils-hommes, et autres personnes de marque, qui ont trompé leurs Maistresses, ou qui ont esté trompez d'elles. Dédiées au Roy. Par F. de Rosset. Paris, Antoine Vitré, 1617 (ou Jacques du Clou). In-8 de 6 ff. et 642 p. chiff. (A).
  - E. d.: A Louis XIII, sig. de Rosset.
    - Id. id. Paris, Vve Jacq. du Clou, 1619. In-8.
- Id. Paris, Denis Moreau, 1623. In-8 de 6 ff. dont le titre gravé, 640 p. chiff. et 4 ff. (A).
  - Id. 1633 (?) (Cat. Coquelet).

XIV. Seconde Partie de l'Histoire de l'Ingénieux, et redoutable Chevalier, Don Quichotte de la Manche. Composée en Espagnol, par Miguel de Cervantes Saavedra. Et traduicte fidèlement en nostre Langue. Par F. de Rosset. Paris, Vefve Jacques du Clou et Denis Moreau. M.DC.XVIII (1618). In-8 de 4 ff., 878 p. chiff. et 4 ff. (Cat. Rothschild). — Priv. du 19 mars 1618.

Le titre est orné d'une figure en taille-douce qui représente Don Quichotte et Sancho Pança. — E. d. : A madame de Luynes, sig. de Rosset.

La première partie avait paru pour la première fois en 1614, traduite par César Oudin.

Cette seconde partie, trad. par de Rosset, forme le T. II de l'édition de 1639 dont voici le titre :

L'histoire de l'ingénieux et redoutable chevalier, Dom Quixote de la Manche. Composée en espagnol, par Miguel de Cervantes Saavedra. Et traduitte fidellement en nostre langue. Par F. de Rosset. T. II. Paris, Antoine Coulon. M.DC.XXXIX (1639). In-8 de 2 ff., 785 p. chiff. et 3 ff. (A).

Id. id. T. II. Rouen. Jean Berthelin. M.DC.XXXXVI (1646). In-8 (même collation que l'éd. de 1639 pour les 2 vol.) (N).

Histoire du redoutable et ingénieux chevalier Don Quixote de la Manche. Traduite fidèlement de l'espagnol de Miguel de Cervantes Saavedra, par Fr. de Rosset. Dernière édition, augmentée et enrichie de figures en taille-douce. Tome premier et (second). A Orléans et se vend à Paris. Pour la Compagnie des libraires du Palais. M.DC.LXV (1665). In-12 de 3 ff. dont 2 fig., 676 p. chiff. pour le t. I; 3 ff. dont 2 fig., 660 p. chiff. et 3 ff. pour le t. II, fig. (A).

Cette édition qui réimprime le T. I, trad. de César Oudin, le donne, on le voit, comme étant de Rosset.

La traduction de *Don Quichotte* d'Oudin et de Fr. de Rosset a été imprimée à nouveau en 1884. Paris, Jouaust, 6 vol. in-16.

XV. Les Abbus du monde. Histoire mémorable de nostre temps, où par des succez divers et remarquables sont descrites les tromperies qui se pratiquent ordinairement parmy les Mortels. Composée en espagnol par le sieur Loubayssin de la Marque et mise en nostre langue par F. de Rosset. Paris, Toussainct du Bray, 1618 (ou 1619). Petit in-12 de 6 ff., 165 ff. chiff. et 1 ff. (A).

E. d.: A. M. de Chauvelin, conseiller du Roy et conterolleur général de l'artillerie de France, sig. de Rosset.

XVI. Les travaux de Persiles et de Sigismonde, histoire septentrionale. Où parmy les traverses amoureuses de ce Prince de Tule et de ceste Princesse de Frislandie, sont contenuës plusieurs

autres Aventures de nostre temps, non moins rares et mémorables, que morales et délicieuses. Composé en Espagnol par Miguel de Cervantes Saavedra, et traduicte en nostre langue par François de Rosset. Et dédiée à Madame la duchesse d'Usès. Paris, Jean Richer, M.DC.XVIII (1618). In-8 de 6 ff., 740 p. chiff. et 1 ff. (N). Priv. du 6 septembre 1617.

E. d.: A madame Claude d'Eberard, duchesse d'Usès, comtesse de Crussol, marquise de S. Supplice... sig. de Rosset.

XVII. Roland l'amoureux composé en Italien par Mre Maria Matheo Bayardo Comte de Scandian, et traduit fidèlement de nouveau par F. de Rosset et enrichi de Figures. Au Roy. Paris, Robert Fouët, 1619. In 8 de 6 ff. dont le titre gr. contenant les portr. de Rosset et de Bayardo, 996 p. chiff. et 18 ff., grav., (N). — Priv. du 14 novembre 1618.

E. d.: A Louis XIII, sig. de Rosset.

XVIII. Les Portraits des plus belles dames de la ville de Montpellier et d'une vieille demoiselle, où leurs personnes, leurs mœurs, esprits, complexions et inclinations sont au vif et naturellement dépeintes. Paris, Michel l'Amour, imprimeur du roi, rue des Marais du Temple, à l'enseigne de Saint Luc. 1660. Petit in-4. Titre, ép. déd., pp. 1 à 48, (pag. irrég. : 1-12, 15-40, 43-48).

L'opinion de M. Blanc, auteur d'une notice sur ces portraits (1841, 22 p.), est que cet opuscule a été imprimé chez Jean Pech à Montpellier et que c'est un ouvrage posthume de Fr. de Rosset qui a signé l'épitre dédicatoire. — Réimpr. dans la Collection Gay (Genève. 1867, petit in-12).

Le Romant des Chevaliers de Thrace, Paris, Jean Gesselin, 1605, contient une poésie de Rosset.

Rosset a mis quelques pièces en tête des ouvrages de ses amis :

Les illustres Avantures (en vers) par Pierre de Deimier, 1603; La Franciade, poème, par Laudun d'Aigaliers, 1604; Les notables et singulières questions de droit..., par Géraud de Maynard, 1605; Le jugement de Pâris et le ravissement d'Hélène, par de La Serre, 1617.

De nombreuses poésies de Rosset ont été recueillies dans les florilèges de Toussainct du Bray etc, voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle et celle du XVIIe siècle.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 8 pièces de Rosset :

| QUINT. SATYR., 1622.                             | Ruses de la belle Daphné.<br>Stances (p. 4) (1). | Dessous une tendre jeunesse (sig. Berthelot). |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| MUSES GAIL., 1609.  CABINET SATYR. (SIG.), 1618. | Le jeu des dames (ff. 106 et p. 266) (2).        | Celle qui tient les belles âmes (n. s.).      |
| QUINT. SATYR., 1622.                             | Pour le ballet des Mores (p. 215) (3).           | Ces Mores vagabonds vont de louable flame.    |
| MUSES GAIL., 1609. CABINET SATYR., 1618.         | Tombeau d'un poétastre (ff. 106).                | Icy gist un poète veau (n. s.).               |
| SATYRES BAST., 1615.                             | Du jeu des dames. A Phili-<br>née (ff. 36).      | La belle source de mes flames (n. s.).        |

<sup>(1)</sup> Cette pièce est sig. Saint-Luc dans le Nouveau recueil, 1609, mais elle est donnée à Rosset dans les Délices de 1615. Elle a une strophe de plus dans la Quintessence satyrique.

<sup>(2)</sup> Cette pièce avait paru dans le tome second du Parnasse, 1607, sous le titre : Le Jeu, aux Dames : Celle qui rend toutes les âmes, elle était signée Du Rousset.

<sup>(3)</sup> Esprit Aubert a attribué à tort cette pièce à Théophile.

Pour le ballet des sottises Mais d'où vient-il les belles dames. QUINT. SATYR., 1622. d'amour (p. 214) (1). Ballet des maquereaux (ff. Nous sommes du pays d'Erice (n. s.). MUSES GAIL., 1609. 105 et 179) (2). SATYR. REGNIER (s.), 1616. CABINET SATYR., 1618. QUINT. SATYR., 1622. Sonnet (p. 263) (3). Si j'ayme jamais rien que le Ciel me punisse. Un jour Mars et l'Amour publicient leur MUSES GAIL., 1609. Sonnet (ff. 106). vaillance (n. s.).

A consulter: Goujet (abbé): Bibl. franç., T. XV. — Nouv. biogr. universelle de Didot.

## SAINT-GELAIS (Melin de).

Pour la bio-bibliographie de ce poète, voir la Bibliographie des recueils collectifs du XVIe siècle.

| MUSE FOL., 1 LIV., 1603.                      | Conseil et remède pour le<br>cocus (ff. 62). | es Amy cocu, veux-tu que je te die (n. s.).                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| PARN. SATYR., 4622.                           | Louange de l'amour (7<br>35) (4).            | p. Saint Augustin instruisant une dame (n. s.).                   |
| REC. VERS SATYR., 1617. CABINET SATYR., 1618. | Epigramme (ff. 108) (5).                     | Un franc pitaut un jour de feste (n. s.).                         |
| CABINET SATYR., 1618.                         | Epigramme (6).                               | Un homme (ou Un moyne) estoit près d'une dame assis (sig. Motin). |
| Id.                                           | Epigramme (7).                               | Un jeune amant prés sa dame soupet (n. s.).                       |
| REC. VERS SATYR., 1617. CABINET SATYR., 1618. | Sur Lisette. Epigr. (ff. 94                  | ). Un jour que Madame dormoit (n. s.).                            |

#### SAINT-ROMARD.

Pour la bio-bibliographie de ce poète, voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

| SATYRES BAST., 1615.  | ) De Jeanne en sa grossesse   | Jeanne (ou Alix) qui son ventre portoit (n.s.). |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| DELICES SATYR., 1620. | prétendüe. Epigr. (ff. 38,    |                                                 |
| QUINT. SATYR., 1622.  | pp. 103 et 143).              |                                                 |
| SATYRES BAST., 1615.  | ) Dizain (ff. 165 et p. 139). | Un bon mary des meilleurs que l'on face         |
| CABINET SATYR., 1618. | }                             | (n. s.).                                        |

<sup>(1)</sup> Esprit Aubert a attribué à tort cette pièce à Théophile.

<sup>(2)</sup> Cette pièce avait paru dans le T. II du Parnasse..., 1607, sous le titre: Pour le ballet des Messagers d'amour. Elle est sig. dans le Cabinet satyr., 1618: F. D. R. (François de Rosset).
(3) Ce sonnet est de Claude de Trellon. il se lit dans le Cavalier parfait, 1597: Si j'aymay jamais rien....

<sup>(3)</sup> Ce sonnet est de Claude de Trellon. Il se lit dans le Cavalier parfait, 1597 : Si j'aymay jamais rien....
(4) Cette pièce offre des variantes très importantes dans le t. 736 de la Coll. Dupuy, B. N., où elle est signée Saint-Gelais sous la date de 1554. (voir notice du Parnasse satyrique, p. 62).

<sup>(5)</sup> Dans les Œuvres poétiques de Saint-Gelais, 1574 : Nostre vicaire un jour de feste. (var.)
(6) Quoique signée Motin dans le Cabinet satyr., 1618, cette épigramme est de Saint-Gelais.

<sup>(7)</sup> Cette pièce n'a pas été reproduite dans l'édition du Cabinet satyr., 1619.

## SAINTE-BARBE (de).

Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur le sieur de Sainte-Barbe.

La pièce ci-après avait déjà paru dans le Recueil de plusieurs diverses poésies, tant de M. Du Perron que des sieurs de Bertaud, de Porchères, et autres. Paris, Nicolas et Pierre Bonfons, 1598. (voir Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle).

MUSES GAIL., 1609.

D'une puce (ff. 45).

Si l'on a par souhaiter (n. s.).

## SAINTE-MARTHE (Scévole de).

Pour la bio-bibliographie de cet écrivain, voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

REC. VERS SATYR., 1617.

A Catin. Sixain (ff. 161).

Bien que vous ayez un espoux (n. s.).

QUINT. SATYR., 1622.

Epigramme (p. 218) (1).

C'est quelque honneur quand sur autre on excelle (n. s.).

Id. D'une qui se faschoit d'estre Vous vous faschez quand laide on vous appelle (n.s.).

laide (p. 217) (2).

#### SIGOGNES.

Charles-Timoléon de Beauxoncles, chevalier, seigneur de Sigognes (ou Sigongnes), Rocheux et Saint-Simon, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du roi, vice-amiral de Normandie, gouverneur pour Sa Majesté de la ville et château de Dieppe (3), était fils de René de Beauxoncles, chevalier, seigneur de Sigognes, Rocheux, Les Rivandières, Aulnay, Vieuvy, etc., capitaine de deux cents hommes de pied des vieilles bandes du Piémont, sous Henri III chambellan de Pologne, et sous Charles IX gouverneur du hâvre et château de Dieppe, et de Jeanne des Essarts, dame d'honneur de Marie de Médicis. Notre poète eut un frère Anthoine de la Renaudière qui épousa Jacqueline de Vendômois, sœur utérine de Racan.

Sigognes naquit dans le comté de Dunois vers 1560 ; il se maria par contrat du 17 janvier 1593 avec Marguerite du Fau, veuve en premières noces de Jean de Rosny, fille d'Odouin du Fau et de Marguerite de Marafin. Ses humanités terminées, il entra dans la carrière des armes. Blessé à la bataille de Vimory, il prit part, dans l'armée de Mayenne, à celle d'Ivry où il portait l'étendard de la Ligue qui tomba aux mains des vainqueurs. Ce fut Maximilien de Béthune, baron et marquis de Rosny, plus tard duc de Sully, qui recut l'épée de Sigognes. Cette défaite, dit M. F. Fleuret à qui nous empruntons ces détails, fut le commencement de sa fortune.

<sup>(4)</sup> C'est le second quatrain du sonnet qui commence : Vous vous faschez quand laide on vous appelle.

<sup>(2)</sup> C'est seulement le premier quatrain d'un sonnet de Scévole de Sainte-Marthe.

<sup>(3)</sup> Tous ces titres se lisent sur son épitaphe dans le tombeau des gouverneurs de l'église de Saint-Remy à Dieppe.

Après la soumission de Mayenne, Sigognes, passé au service d'Henri IV, devint gouverneur de la ville de Chateaudun et du comté de Dunois. Plus souvent à la Cour qu'à son gouvernement, il servit les amours du Vert galant qui le récompensa en l'envoyant à Florence, où le Grand Duc épousait par procuration Marie de Médicis; c'est Sigognes qui ouvrit, sur les instances de l'illustre fiancée, le bal de gala. Il s'était attaché à Henriette d'Entragues, marquise de Verneuil, cette maîtresse de Henri IV dont il partagea les faveurs. Quoique nommé gouverneur de Dieppe en 1603, il revint à Paris, si on en croit Tallemant, suivre les traces de la marquise, Compromis dans la conspiration romanesque du comte d'Entragues, de mademoiselle de Verneuil et du comte d'Auvergne son frère (on avait trouvé dans les coffres de la marquise plusieurs lettres ou poulets où, dit Claude Groulard, Sigognes la sollicitait de l'aymer avec des tendresses intolérables et pleines de mespris au Roy), Sigognes s'enfuit précipitamment et se retira en son château de Chateaudun. Il y reçut un ordre de Henri IV lui enjoignant de retourner à Dieppe (janvier 1605).

Pardonné pour avoir surveillé les bains de Fanor, chien favori du Béarnais, envoyé à Dieppe pour le guérir de la rage, Sigognes ne fit cependant que de rares apparitions au Louvre, mais il continua sa vie de dissipation et de débauches. Il expira le 16 avril 1611. En ce mois, dit Pierre de L'Estoile, mourut M. Sigongnet (sic) gouverneur de Dieppe, duquel on disoit que le gouvernement d'un haras de garces et de guildines eust été plus propre que celui d'une telle ville. Aussi y estoit-il parvenu par le maquignonnage et sale trafic de cette marchandise. Il mourut pauvre, et, disoit-on, qu'à peine avoit-on trouvé de quoy le faire enterrer, combien qu'il fut de ces gouverneurs de Velleius Paterculus qui publicà ruinà malunt quam suà proteri ».

M<sup>r</sup> Pierre Louys, dans *Antée*, revue mensuelle publiée à Bruges (N° du 1° mai 1907), a tracé un exquis portrait de Sigognes et analysé son œuvre ; nous lui empruntons ici sa conclusion :

« Sygognes a créé en France la poésie burlesque sous une forme dont on peut mesurer la valeur à la durée, puisqu'elle est immuable depuis trois cents ans. Il a été d'abord, — bien plus que Mathurin Regnier, — le maître ou plutôt le modèle des poëtes satyriques; l'œuvre collective de ces poëtes est, on le sait, de tous les volumes de vers publiés entre Ronsard et La Fontaine, celui qui a trouvé le plus de lecteurs, surtout parmi les écrivains, — et qui a eu (n'en doutez pas) le plus d'influence réelle sur la technique de la poésie. — Au second degré de la filiation, nous trouvons Saint-Amant. Au troisième Scarron. Au quatrième (la race évoluait) La Fontaine et toute la poésie légère du XVIIIe siècle, qui s'affadit et se décolora jusqu'au romantisme. — Et quand, plus près de nous, à trois reprises, le IVe acte de Ruy Blas, les Odes funanbulesques et Cyrano de Bergerac tentèrent une résurrection de la poësie comique, ce fut exactement selon le premier type inventé par Mr de Sygognes, et popularisé par toute son école.

» Inventé ? mais oui. Toutes les tentatives antérieures à lui sont mortes en tant que prototypes. Les folastries de Ronsard ne nous paraissent plus folâtres. Les formes littéraires de Marot et de ses disciples les blasonneurs sont périmées. Villon, qui a tant d'admirateurs, n'a pas un seul élève, de nos jours ; et il est inutile de remonter jusqu'aux fatrasies du XIVe siècle : plus nous nous éloignons du burlesque et plus les différences grandissent. Mais M. de Sygognes ? regardez. en scène Don César de Bazan, c'est sa caricature. Le physique et le moral, la rime et la raison, le vocabulaire, le verbiage et le manteau, il ne lui manque rien pour nous le représenter. Et quel ton Cyrano prend-il pour terroriser les cabotins? n'est-ce pas ainsi que M. de Sygognes interpellait ses mazettes?

### Haut les bras! Jacquemard! il faut sonner midy!

» Non, la poésie satyrique n'a presque rien inventé depuis 1595 et c'est vraiment une destinée extraordinaire que celle de ce capitaine, mort si pauvre « qu'à peine avoit-on trouvé de quoy le faire enterrer » et que notre littérature imite depuis plus de trois siècles sans lui avoir donné, je ne dis pas une statue, mais un hommage quelconque, une édition, une monographie, une page dans l'anthologie Lemerre, une simple citation chez M. Lanson ».

Bibliographie. — Une partie (41 pièces sur 75) des poésies de Sigognes a été réunie pour la première fois en 1911 sous le titre :

Les Satyres du sieur de Sigogne extraites des recueils et manuscrits satyriques, choisies et réunies pour la première fois avec une biographie et des notes par Fernand Fleuret. Paris, Sansot et Cie, 1911. Petit in-8 de 128 p. chiff.

M. Fleuret n'a pas connu toutes les poésies de Sigognes dont il a dressé une liste, il en est un certain nombre qui lui ont échappé (huit: 2 Muses gail., 1609; 1 Rec. vers satyr., 1617; 5 Délices satyr., 1620), parmi lesquelles cette épigramme assez libertine, chose rare chez Sigognes:

J'enrage de lever la cotte
De quelque jolie huguenotte,
Et de faire un timbre plaisant
A quelque huguenot suffisant.
Ce n'est pas que j'ayme le vice
Ny pour pratiquer l'exercice
Que le sale Aretin descrit:
Tout ce qui me le fera faire,
N'est que pour venger le Saint-Père,
Qu'ils ont appelé l'Ante-Christ.

On a encore de Sigognes un Discours éloquent et gay contre les avocats tenu devant le Roy par M. de Sigognes, reproduit par Sully dans ses Economies royales, T. II, p. 74.

Le nom de Sigognes est inscrit au titre d'un recueil collectif et ce recueil ne renferme aucune pièce de lui :

La cresme des bons vers Triez du meslange et cabinet des Sieurs de Ronsard, du Perron, de Malerbe, de Sigongnes, de Lingendes, Motin, Maynard, de Bellan, d'Urfé, Théophile et autres. A Lyon. Pour Martin Courant. M.DC.XXII (1622). In-12 de 434 p. chiff. (ex meis).

Comme le contenu de ce volume ne répondait pas au titre, le libraire fit imprimer immédiatement un nouveau titre supprimant le nom de Sigongnes et y joignit une table des matières (4 ff. en tout):

Le séjour des Muses, ou la Cresme des bons vers. Triez du meslange et cabinet des Sieurs de Ronsard, du Perron, Aubigny Père, Aubigny fils, de Malerbe, de Lingendes, Motin, Maynard, Théophile, de Bellan. Et autres bons Autheurs. Avec la Table des Matières. A Lyon, Pour Martin Courant. Imprimeur, et Libraire. Clo.IoC.XXIII (1623.)

Est-ce à Sigognes qu'un sieur de La Borde a dédié la plaquette suivante?

Les larmes françoyses, sur le tombeau de Henry IV, roy de France et de Navarre. Par T. C. de la Borde, A.M.M. C. de Cigongnes. La Flèche, Jacques Rézé, M.DC.X (1610). In-8 de 23 p. chiff. (N.).

A la fin, poésies de : F. de la Croix ; L. Gaultier.

Le Ms. 534 du Musée Condé à Chantilly renferme une poésie inédite de Sigognes: Cheveux couleur de bécasse (sig. S.).

Voici maintenant une liste de poésies contre Sigognes:

```
Collection Dupuy, Ms. 843, ff. 47 (B. N.): Contre Sigognes (88 v.): Alors que Rome par la guerre.
                           ff. 100 : Rép. à Mansac (très longue pièce) : Au nom des plus galands de France.
Ms. 884 (voir Appendice): Contes de la Sigoigne: Privé d'honneur et de vertu aucune.
                           Sixain:
                                                   Le fils d'un bailleur de clystère.
               id.
   Id.
               id.
                             Id.
                                                   Une face vineuse et un nez de chuquette.
   Id.
   ld.
               id.
                            Quatrain:
                                                   Cy gist le poëte satyrique.
                             Id.
                                                   Sigognes vous défend, ô galands de la France.
   Id.
               id.
               id.
                             Id.
                                                   Galands de France, c'est à vous.
   Id.
                             Id.
                                                   (Sigognes) vous faites fort bien.
               id.
   Id.
                             Id.
                                                   Petit collet à la musquette.
Ms. 24322
               id.
```

Ms. 12491 (B. N.). Contre Sigognes et ses satyres, 1599: Toy qui portes au chef la honte pour panache. Rec. bigarrés de L'Estoile. Mesdisance (p. 274) (1): Voulez-vous escouter tout ce que l'on en dit.

Ce ne doit pas être à un parent de Sigognes qu'appartient l'ouvrage suivant :

L'alliance d'amour. Où sont plusieurs lettres utiles et pleines de termes choisis. Par I. de Sigognes. Paris, Gilles Corrozet, 1610. In-12 de 3 ff. et 178 p. chiff. (ex meis). — Priv. du 5 décembre 1607. E. d.; A Elisabeth de Roze-omont, Marquise d'Agnerac, sig. Jacques de Sigognes.

Pour les poésies de Sigognes insérées dans les florilèges, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 75 pièces de Sigognes :

Les pièces marquées d'un astérisque ont été reproduites dans l'édition des Satyres du sieur de Sigogne, celles qui ont deux astérisques sont seulement citées et celles sans astérisque ne sont pas indiquées dans cette édition.

```
Adieu à une marquise. Sa- **Adieu, vous dis, belle marquise (n. s.).
    MUSES GAIL., 1609.
                                 tyre (n. p. et ff. 143).
REC. VERS SATYR. (SIG.), 1647.
CABINET SATYR., (SIG.), 1618.
                               La Banque (ff. 86) (2).
                                                             A l'eure que j'entre au couple (n. s.).
    MUSES GALL., 1609.
    SUP. BIGAR., 1614.
                               Dialogue (ff. 196 et 79) (3). **Au plus creux des ronces fortes (n. s.).
  REC. VERS SATYR., 1617.
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
                              Satyre contre une dame
                                                             Belle et savoureuse Macette.
   DELICES SATYR., 1620.
                                 publique (p. 62) (4).
                               Sonnet (ff. 89) (5).
                                                            *Ce corps défiguré basti d'os et de nerfs (n. s.).
    MUSES GAIL., 1609.
CABINET SATYR., (SIG.), 1618.
```

<sup>(1) 8</sup> vers seulement de cette pièce sous la forme de deux quatrains se retrouvent dans le Ms. 24322.

<sup>(2)</sup> Cette pièce n'est qu'un fragment du Dialogue de Perrette et de Macette : Plus luisante que n'est du verre.

<sup>(3)</sup> Ce dialogue n. s. dans le Sup. aux Bigarr. 1614, et dans le Ms. 884, ff. 127, a pour titre: L'âme de Cabroche parlant à deux courtisanes de T. et de V. Dans le Rec. vers satyr., 1617, il est intitulé: Dialogue de l'âme de Villebroche, parlant à deux courtisanes, une des marests du Temple, et l'autre de l'isle du Palais, par le sieur Regnier; enfin il est sig. Sigongnes dans le Cabinet satyr., 1618, sous le titre: Sentence de Caboche sur le desbat de ces deux maquerelles. (Perrette et Macette).

<sup>(4)</sup> Cette pièce n'a pas été reproduite, elle se lit également dans le Ms. 884, ff. 193, où elle est anonyme.

<sup>(5)</sup> Ms. 884, ff. 230, anonyme.

```
Sonnet (pp. 295 et 94) (1). *Ce manteau de damas à grand' figure platte.
   DELICES SATYR., 1620.
   QUINT. SATYR., 1622.
                              Sonnet (p. 71) (2).
                                                            *Ce ne sont que des os, des nerfs, des yeux,
   DELICES SATYR., 1620.
                                                              du plastre.
                              Stances (ff. 36 et p. 539) (3). **Ce n'est point des galands de France.
  REC. VERS SATYR., 1617.
   CABINET SATYR., 1618.
   CABINET SATYR., 1618.
                              Stances (en rép. à celles
                                                            *Ces grands... dont vous faites feste.
                                 de Motin).
            Id.
                              Stances.
                                                            *Ces petits... desquels l'enflure.
  REG. VERS SATYR., 1617.
                              Trad. d'Horace (ff. 10) (4). **C'est assez, ma belle, il est temps.
   CABINET SATYR., 1618.
  REC. VERS SATYR., 1617.
                              Satyre contre une vieille
                                                             C'est chose permise de rire.
                                 vefve (ff. 199 et p. 112).
   PARN. SATYR., 1622.
    SUP. BIGARR., 1614.
                              Satyre contre une dame *C'est donc à ceste heure (ou doncq' mainte-
                                 (ff. 210 et p. 346) (5).
                                                              nant) l'usage (n. s.).
  REC. VERS SATYR., 1617.
   CABINET SATYR., 1618.
  REC. VERS SATYR., 1617.
                               Epigramme (ff. 113).
                                                           **C'est en vain que vos artifices (n. s.).
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
  CABINET SATYR., 1618.
                              Stances sur une jeune **Ceste fille d'amour, ce germe de Cypris.
                                courtisane.
    SUP. BIGARR., 1614.
                              Stances (ff. 219 et 76) (6).
                                                           *Ceste petite dame au visage de cire.
REC. VERS SATYR. (SIG.), 1617.
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
    MUSES GAIL., 1609.
                              Satyre contre une vieille *Ceste vieille aux yeux pleins de glus (n. s.).
REC. VERS SATYR. (SIG.), 1617.
                               courtisane (ff. 124 et 150).
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
                              Satyre (contre la Corneille) *Ceste vieille et noire Corneille (n. s.).
    MUSES GAIL., 1609.
                                (ff. 87 et 70) (7).
REC. VERS SATYR. (SIG.), 1617.
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
```

<sup>(1)</sup> Ms. 884, ff. 223 signé. — Ms. 24322, ff. 18, anonyme.

<sup>(2)</sup> Ms. 884, ff. 223 signé. - Ms. 24322, ff. 17, anonyme.

<sup>(3)</sup> Cette pièce est sig. Sigognes dans le Rec. vers satyr. 1617, et dans le Cabinet satyr. 1618; elle a pour titre Combat d'Ursine et de Perrette aux Augustins, satyre. Voici ce qu'en dit Tallemant : « Une extravagante de madame de Poyane battit une fois la pauvre mademoiselle du Tillet sur le quai des Augustins, comme elle retournoit seule de la messe. Elles avoient eu querelle pour une suivante. Sigongne en a fait une espèce de satyre qu'on appelle Le Combat d'Ursine et de Perrette. On appeloit cette madame de Poyane, Poyane de la Loupe. Elle avait une grosse loupe au front. C'était une espèce de gendarme ». Née Elizabeth de Pluviers, veuve de Jacques d'Authun, seigneur de Chanclos, remariée à Bertrand de Baylen, baron de Poyane : elle convola, après la mort du baron de Poyane, en troisième noces, avec Charles Robert de la Marck, comte de Maulevrier et de Braine, mort en 1622, et en quatrième noces avec Louis de Pluviers, baron de La Roque, son neveu. Elle mourut en 1625.

Motin a répondu à la satire de Sigognes par une autre : Perrette, la mort aux Pucelles.

Ms. 884. ff. 115, s. t., anonyme.

<sup>(4)</sup> Ms. 884, ff. 104, anonyme.

<sup>(5)</sup> Cette pièce, attribuée à Sigognes dans le Cabinet satyr. 1618, et dans le Ms. 884, ff. 136, est anonyme dans le Sup. aux Bigarr., 1614; enfin elle est sig. Motin dans le Rec. vers satyr., 1617.

<sup>(6)</sup> Cette pièce, anonyme dans le Sup. aux Bigarrures, est sig. dans le Rec. vers satyr., 1617, et le Cabinet satyr., 1618. Ms. 884, ff. 205, anonyme.

<sup>(7)</sup> Cette pièce est signée Regnier dans le Ms. 884 de la B. N., ff. 105. Elle est donnée à Sigognes dans le Rec. vers satyr., 1617, et dans le Cabinet satyr., 1618. Dans ces deux derniers recueils elle a 7 st. de plus que dans les Muses gail., 1609.

```
Lettre en galimatias (ff. Chagrin, haletant, morfondu (n. s.).
    MUSES GAIL., 1609.
                                131 et 194).
REC. VERS SATYR. (SIG.), 1617.
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
                              La Cascarette (ff. 99 et 44) **Clepton, le boesme effronté (n. s.).
    MUSES GAIL., 1609.
                                (1).
  REC. VERS SATYR., 1617.
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
                              Sonnet (2).
                                                            *Damoiseau de la Cour dont les mains inutiles
  CABINET SATYR., 1618.
   DELICES SATYR., 1620.
                              Stances (pp. 307 et 405) ** Dieu nous punit par les parties.
                                (3).
   QUINT. SATYR., 1622.
                                                            *Elle a beaucoup de l'air d'une antique ma-
  CABINET SATYR., 1618.
                              Sonnet (4).
                                                               rotte.
   DELICES SATYR., 1620.
                              Sonnet (pp. 296 et 95) (5). *Elle ne pèse pas une aune de dentelle.
   QUINT. SATYR., 1622.
                              De Cataut (quatr. ff. 73) *Elle suceroit bien la goutte (n. s.).
  REC. VERS SATYR., 1617.
                                (6).
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
PARN. SATYR. (P.65 SIG.), 1622.
                              Gausserie (n. p., ff. 413, **Entre la puce et la punaise (n. s.).
    MUSES GAIL., 1609.
                                 121 et 127) (7).
SATYR. REGNIER (S.), 1614.
   SATYRES BAST., 1615.
REC. VERS SATYR. (SIG.) 1617.
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
                              De Nays. Stances (ff. 106) **Fille du Ciel et de l'année.
  REC. VERS SATYR., 1617.
  CABINET SATYR., 1618.
                                (8).
                                                             Ho le malheureux équipage, voir O le ...
    MUSES GAIL., 1609.
                              Lettre (ou Gausserie) en
                                                             Il n'est rien plus beau ny plus stable (n. s.).
                                galimatias (n. p., ff. 113
SATYR. REGNIER (s.), 1614.
                                 et 195) (9).
REC. VERS SATYR. (SIG.), 1617.
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
```

<sup>(1)</sup> Bien que signée Sigognes dans le Recueil des plus excellents vers satyriques, 1617, cette pièce d'après L'Estoile serait de Motin. Cascarette désignerait la jeune de Beaulieu contre laquelle Motin irrité publia cette boufonnesque médisance qui courait l'an 4606. Elle est sig. Motin dans le Ms. 884, ff. 188.

<sup>(2)</sup> Dans le Ms. 24322 ce sonnet a pour titre (ff. 29) Sonnet contre La Grange-Palaiseau et les filles de la Brisson ou contre Gondi et sa femme. — Ms. 884, ff. 229 signé.

<sup>(3)</sup> Ces stances ont été adressées d'après le Ms. 884 de la B. N., ff. 203, au comte de Vaulx durant la maladie dont il est mort; elles sont suivies d'une Response du comte de Vaulx : Pour observer vostre ordonnance.

<sup>(4)</sup> Ms. 884, ff. 224 signée. — Ms. 24322, ff. 29, anonyme.

<sup>(5)</sup> M. F. Fleuret a donné le texte de cette pièce d'après le Ms. 884 de la B. N., sf. 224, où elle est signée également, c'est la suite de : Ge manteau de damas. — Ms. 24322, sf. 18, anonyme.

<sup>(6)</sup> Cette pièce n'a pas été reproduite dans l'édition du Cabinet satyr., 1619.

<sup>(7) «</sup> Le sieur de Sigongne fit au mesme temps (décembre 1601) les vers suivans, que le Roy mesme se fist lire, et en rid bien fort et estoient intitulés : Plainte du Cavallier mal logé. Le sujet desquels estoit que le dit Sigongne, estant disgracié de la Marquise, S. M. pour faire sa paix le mena quant et luy à Vernueil, et le laissa en un cabaret des faux bourgs attendant que S. M. eust parlé à elle pour luy, donnant à entendre au dit Sigongne qu'il n'y demeureroit qu'une heure ou deux. Mais il y passa la nuiet entière, où estant mal logé et incommodé de toutes façons, il s'en déchargea sur le papier de ceste façon. (Mémoires-journaux de L'Estoile). — Dans le Cabinet satyr., 1618, cette pièce a pour titre: Gauserie du sieur de Sigognes estant à un cabaret.

<sup>(8)</sup> Quoique signée Sigognes dans le *Rec. vers satyr.*, 1617, et le *Cabinet satyr.*, 1618 (Contre une dame qui se fardoit), cette pièce figure dans les poésies de Motin du *Second livre des Délices*, 1620, et a pour titre *Le Pertuis*. (9) Ms. 884, ff. 462, s. t., anonyme.

```
MUSES GAIL., 1609.
                              Le combat de Bernier **Inspire moy, Muse fantasque (n. s.).
                                (Regnier) et de Matelot
   SUP. BIGARR., 1614.
                                (Berthelot), poètes saty-
SATYR. REGNIER (s.), 1616.
                                riques. Stances (ff. 95,
  REC. VERS SATYR., 1617.
                                217, 454 et 423) (1).
  CABINET SATYR., 1618.
  CABINET SATYR., 1618.
                             Contre une dame sale. Sa- *Jamais plus je ne m'y engage.
                                tyre (2).
           Id.
                             Epigramme.
                                                         ** Jeanne si belle et si jolie.
                                                           Je chante..., voir Je peins.
                                                         **Je la trouvay de gris vestuë (n. s.).
    MUSES GAIL., 1609.
                             Fantasie (ff. 132).
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
SATYR. REGNIER (s.), 1616.
                              De Melisse (épigr., ff. 146 *Je ne vis jamais basteleur (n. s.).
                                et 110).
 REC. VERS SATYR., 1617.
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
  DELICES SATYR., 1620.
                              Epigramme (pp. 468 et
                                                           J'enrage de lever la cotte.
                                207) (3).
   QUINT. SATYR., 1622.
   SUP. BIGARR., 1614.
                             Satyre contre la barbe
                                                          *Je peins (ou Je chante) une barbe peignée
                                d'un courtisan (ff. 215 et
                                                             (n. s.).
REC. VERS SATYR. (SIG.), 1617.
                                50) (4).
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
 REC. VERS SATYR., 1617.
                             Songe. Stances (ff. 3) (5).
                                                          *Je pensois la nuit, en dormant.
  CABINET SATYR., 1618.
  DELICES SATYR., 1620.
                              Epigramme (pp. 195 et **Je ris de ces frois (ou frais) amoureux.
                                237) (6).
   QUINT, SATYR., 1622.
  CABINET SATYR., 1618.
                             Réponse (7).
                                                         **La Compagnie est plus en peine.
           Id.
                             Contre une dame sorcière **La dame aux grands yeux, demy-morte.
                             Testament d'un escossois. **La mort qui d'un point de répit.
           Id.
                                Satyre.
           Id.
                             Epigramme (9).
                                                         **L'Amour, le désespoir, la rage.
                                                           L'autre jour estant chez Silvie, voir : Jamais
                                                             plus je ne m'y engage.
                             Galimatias (ou Mesdisance) *Le pot où l'on met les plumes.
 REC. VERS SATYR., 1617.
                                (ff. 9).
  CABINET SATYR., 1618.
```

<sup>(1)</sup> Dans le Sup. aux Bigarr., 1614, cette pièce intitulée: Combat de Bernier et de Cherbelot est précédée de la note que voici: Cette description que l'on fit du combat de deux personnages qui estoient meilleurs Juvenalistes que Paladins ne sera icy mal enchassée. Dans le Ms. 884, ff. 125, elle a pour titre: Combat de Renier et de Berthelot; dans le Ms. 24322, ff. 47, Bataille de Cèsar contre M. Jean Joris.

<sup>(2)</sup> Dans l'édition dite du Mont Parnasse cette satyre commence par trois strophes dont voici le premier vers : L'autre jour, estant chez Sylvie.

<sup>(3)</sup> Ms. 884, ff. 287, anonyme.

<sup>(4)</sup> Dans le Ms. 534 du Musée Condé cette ode ou satyre est signée Regnier et elle est anonyme dans le Ms. 884 de la B. N. (ff. 156) Elle est également anonyme dans le Sup. aux Bigarrures, 1614, mais sig. Sigognes dans le Rec. vers satyr., 1617 et dans le Cabinet satyr., 1618.

<sup>(5)</sup> Ms. 884, ff. 107, ode sig. Sigognes.

<sup>(6)</sup> Ms. 884, ff. 283, anonyme.

<sup>(7)</sup> Voici le titre de cette pièce : Resp. à un courtisan comme il jouet à la paume. — Ms. 24322, ff. 21 : La Compagnie est en grand peine, anonyme.

<sup>(8)</sup> Contre une dame sorcière qui frayoit avec le diable. Satyre.

<sup>(9)</sup> Cette épigramme est donnée à Maynard par Tallemant, T. IV, p. 161 et 168.

```
**Lisant un jour en mon estude (n. s.).
    MUSES GAIL., 1609.
                              Songe (ff. 445) (4).
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
                                                            *Lize, ceste insigne punaise.
  CABINET SATYR., 1618.
                              Epigramme (2).
                              Gaude michy (n. p. ff. 5 et *L'on m'a dit que le plus souvent (n. s.).
    MUSES GAIL., 1609.
                                p. 46) (3).
REC. VERS SATYR. (SIG.), 1617.
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
                                                           **L'on m'a dit qu'une Robine (n. s.).
                              Briscole (n. p.) (4).
    MUSES GAIL., 1609.
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
                              Sonnet (ff. 220 et 75 et p.
                                                            *Magot (ou Margot ou Nagot) en vous pei-
    SUP. BIGARR., 1614.
                                                               gnant, je vous pince sans rire.
                                349) (5).
 REG. VERS SATYR., 1617.
  CABINET SATYR., 1618.
                              L'anatomie du manteau
                                                            *Manteau des manteaux le plus mince (n. s.).
  MUSE FOL., I LIV., 1600.
                                 de court (ff. 11, 97 et
 SATYR. REGNIER (S.), 1614.
                                 175) (6).
REC. VERS SATYR. (SIG.), 1617.
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
                                                             Margot, voir aussi Magot.
    MUSES GAIL., 1609.
                              A la belle Margot. Epig. **Margot feignoit d'estre de feste (n. s.).
                                (ff. 103, 179 et 180) (7).
SATYR. REGNIER (S.), 1616.
REC. VERS SATYR. (SIG.), 1617.
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
                              Satyre contre le nez d'un
                                                            *Mes amis, en quelle boutique (n. s.).
    SUP. BIGARR., 1614.
                                courtisan (ff. 207 et 35)
REC. VERS SATYR. (SIG.), 1617.
                                 (8).
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
                                                            *Mon crayon qui manque de grâce.
   CABINET SATYR., 1618.
                              Satyre (9).
                                                            *N'est-il pas bien joly ce page de litière (n.s.).
     MUSES GAIL., 1609.
                              Sonnet (ff. 105 et 42) (10).
REC. VERS SATYR. (SIG.), 1617.
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
  REC. VERS SATYR., 1617.
                               Stances satyr. contre l'oli-
                                                            *Ne verray-je jamais l'olivastre Perrette.
                                vastre Perrette (ff.57)(11).
   CABINET SATYR., 1618.
                                                            *Nostre amy si frais et si beau.
   CABINET SATYR., 1618.
                              Sonnet (12).
     MUSES GAIL., 1609.
                               Satyre. Contre une dame
                                                            *O le malheureux équipage (n. s.).
                                 maigre et sauvage (ff.
REC. VERS SATYR (SIG.), 1617.
                                 400 et 480) (13).
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
```

(2) Cette épigr. se lit également, mais anonyme, dans le Petit Cabinet de Priape, p. 47.

(3) Ms. 884, ff. 112, anonyme.

(6) Cette pièce a été publiée sans signature dans le T. II. du Parnasse de 1607.

(7) Ms. 884, ff. 304, anonyme.

(9) Voici le titre de cette pièce : Satyre contre une dame qu'on disoit qui n'en avoit point.

<sup>(1)</sup> Il y a une pièce d'Isaac Du Ryer (Les Heures dérobées) commençant par : Après avoir dans mon estude, mais qui est différente, elle a trait à un tapis que lui avait donné un certain Morel.

<sup>(4)</sup> Cette pièce est sig., par erreur, Sigognes dans le *Cabinet satyr.*, 1618, mais L'Estoile dit que Berthelot l'écrivit contre la vicomtesse d'Auchy qui l'avait fait bâtonner. — Ms. 884, ff. 402, anonyme.

(5) Ms. 884, ff. 225, signé: Magot en... — Ms. 24322, ff. 20, Margot, anonyme.

<sup>(8)</sup> Cette pièce n. s. dans le Sup. aux Bigarrures, 1614, est sig. dans le Rec. vers satyr., 1617, et le Cabinet satyr., 1618. — Ms. 884, ff. 170, s. t. anonyme.

<sup>(10)</sup> Ms. 884, ff. 224, signé. Ms. 24322, ff. 20: Contre un petit homme nommé Lescalopier ou « g », anonyme. (11) Perrette d'après P. de L'Estoile serait Mile du Tillet; Recueils divers bigarrès du grave et du facétieux, éd. des Mémoires-journaux de L'Estoile, T. XI, p. 255. — Ms. 884, ff. 41, anonyme.

<sup>(12)</sup> Cette pièce est de Motin quoique signée Sigognes dans le Cabinet satyr., 1618. – Ms. 884, ff. 235, anonyme. (13) Ms. 884, ff. 122, signée. — Dans les Muses gaillardes, 1609, cette pièce a pour titre: La grande sauvage.

```
On m'a dit, voir L'on m'a dit.
                              Testament d'une vérolé (ff.
                                                           *Paillards dignes du mal qui vous rend
  REC. VERS SATYR., 1617.
                                13).
                                                              désolez.
   CABINET SATYR., 1618.
    MUSES GAIL., 1609.
                              Lettre à un marquis (n.
                                                            Parmy les assaux qu'on me donne (n. s.).
                                p., ff. 118 et 126) (1).
SATYR. REGNIER (s.), 1614.
  REC. VERS SATYR., 1617.
                              Contre une dame trop *Petite haridelle harussée (n. s.).
SATYR. REGNIER (S.), 1614.
                                maigre. Stances (ff. 106,
   SATYRES BAST., 1615.
                                118 et 170) (2).
REC. VERS SATYR. (SIG.), 1617.
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
                              Pour un solliciteur de pro- *Petit rat de brésil qui vous a bottiné (n. s.).
    MUSES GAIL., 1609.
                                cez. Sonnet (ff. 404 et
REC. VERS SATYR. (SIG.), 1617.
                                159) (3).
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
                              Prophétie en coq à l'asne **Peuple malheur à vous quand le sanglant
  REC. VERS SATYR., 1617.
                                (ff. 408) (4).
                                                              Gerfaut (n. s.).
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
  REG. VERS SATYR., 1617.
                              Satyre 'de crainte de co- **Plusieurs craignent comme prison.
                                cuage (ff. 11 et p. 244) (5).
   CABINET SATYR., 1618.
                              Dialogue (de Perrette et de **Plus luisante que [n'est] du verre (n. s.).
    SUP. BIGARR., 1614.
                                Macette) (ff. 199 et 90)
  REG. VERS SATYR., 1617.
                                (6).
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
    MUSES GAIL., 1609.
                              Mespris (n. p. et ff. 218) **Pourceau le plus cher d'Epicure (n. s.).
REC. VERS SATYR. (SIG)., 1617.
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
                              Satyre sur le pourpoint *Pourpoint des vieux pourpoints le Prince.
 SATYR. REGNIER (8.), 1614.
                                 d'un courtisan (ff. 94 et
REC. VERS SATYR. (SIG.), 1617.
                                 466) (8).
   CABINET SATYR., 1618.
                              Epigramme (9).
                                                           **Pour un homme un peu indigent.
   CABINET SATYR., 1618.
```

Une beste à long bec dans le sommet des tours, Et aux lieux ennemis le plus souvent se niche, Sa femme au lieu de saints adore des amours, Et plante à sa colonne une belle corniche.

elle est signée Sigognes dans le Cabinet satyr., 1618.

<sup>(1)</sup> Cette lettre en vers est donnée à Sigognes dans le Rec. vers satyr., 1617, et à Berthelot dans le Cabinet satyr., 1618.

<sup>(2)</sup> Cette pièce avait paru pour la première fois, mais anonyme, dans le Tome II du Parnasse, 1607.

<sup>(3)</sup> Le titre de cette pièce signée dans le Rec. vers satyr., 1617 est celui-ci : Sonnet sur le Jacquemard du Pont-Neuf. — Ms. 884, ff. 225, signée. — Ms. 24322, ff. 20, anonyme.

<sup>(4)</sup> D'après le Ms. 884 de la B. N. cette piêce est de Motin. On y trouve sous forme de charade cette attaque contre Sigognes :

<sup>(5)</sup> Ms. 884, ff. 174, s. t., anonyme.

<sup>(6)</sup> Cette pièce n'a pas de titre dans le Sup. aux Bigarr., 1614, et se confond avec le dialogue: L'ame de Cabroche...: Au plus creux des ronces fortes; elle est signée Regnier dans le Rec. rers satyr.. 1617 et est attribuée à Sigognes, dans le Cabinet satyr., 1618. Il en avait paru un fragment important dans les Muses gail., 1609: La Banque: A l'eure que j'entre au couple. — Ms. 884, ff. 130, s. t., anonyme. — Ms. 24322, ff. 5: Pasquin contre Charlotte du Tillet, 1599.

<sup>(7)</sup> Cette pièce d'après M. Fleuret ne serait pas de Sigognes, il se trompe, elle a paru en 1609 deux ans avant la mort du poète satirique. — Ms. 884, ff. 108, anonyme.

<sup>(8)</sup> Cette pièce avait paru pour la première fois, mais anonyme, dans le T. II du Parnasse, 1607.

<sup>(9)</sup> Cette épigr. se lit également, mais avec des var., dans le Petit Cab. de Priape. p. 13, où elle est anonyme.

```
Ode ou Satyre (ff. 20) (1).
                                                           *Puisqu'afin que chacun en rie.
  REC. VERS SATYR., 1617.
  CABINET SATYR., 1618.
                              Pour une vieille courti- *Quand je vois sa face effacée (n. s.).
     MUSES GAIL., 1609.
                                sanne (ff. 89 et 73) (2).
REC. VERS SATYR. (SIG.), 1617.
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
   CABINET SATYR., 1618.
                              Sonnet (p. 616) (3).
                                                           *Que le masque est chetif que ceste fille porte.
  REC. VERS SATYR., 1617.
                              De Lize (quatr., ff. 111) (4). *Que Lize chante comme un ange (n. s.).
CABINET SATYR., (SIG.), 1618.
   DELICES SATYR., 1620.
                              Sonnet (pp. 133 et 173) (5).
                                                            Qui voudra voir comme un diable me f...
   QUINT. SATYR., 1622.
   DELICES SATYR., 1620.
                              Satyre contre une dame
                                                            Seiche pièce de bois, triste ordonnance d'os.
                                (pp. 302 et 101).
   QUINT. SATYR., 1622.
   DELICES SATYR., 1620.
                              Galimatias. Stances (pp. 9
                                                            Seine au front couronné de roseaux et de
                                et 29) (6).
                                                              saules.
   QUINT. SATYR., 1622.
    MUSES GAIL., 1609.
                              Desdain (ff. 91 et n. p., ff.
                                                           *Sortez du creux d'Enfer, Megère (n. s.).
                                211 et 144) (7).
 SUP. BIGARR. (SIG.), 1614.
REC. VERS SATYR. (SIG.), 1617.
CABINET SATYR. (SIG.), 1618.
  CABINET SATYR., 1618.
                              Sonnet (p. 374).
                                                           *Vieille qui as les yeux plus ardens qu'un
                                                              fourneau.
                              Réplique (pp. 310 et 107) ** Vieillesse et maladie ensemble.
  DELICES SATYR., 1620.
                                (8).
   QUINT. SATYR., 1622.
 REC. VERS SATYR., 1617.
                              Epigramme (ff. 44).
                                                           * Voicy Jeanne la mal peignée (n. s.).
  CABINET SATYR., 1618.
                                                            Vostre amy..., voir Nostre amy.
   SUP. BIGARR., 1614.
                                                           * Vostre teste ressemble au marmouset d'un
                             Sonnet (ff. 215 et 98) (9).
                                                              cistre.
 REC. VERS SATYR., 1617.
CABINET SATYR., (SIG.), 1618.
                              Regrets de Harlequin (40). ** Vos yeux divins, soleils d'amour.
  CABINET SATYR., 1618.
                              De Macette. Epigr. (ff. 108). * Vous le dites, belle farouche (n. s.).
 REC. VERS SATYR., 1617.
  CABINET SATYR., 1618.
  CABINET SATYR., 1618.
                             Satyre sur un courtisan à ** Vous mettez chacun en cervelle.
                                barbe rasée.
```

<sup>(1)</sup> Ms. 884, ff. 139, signée. — Ms. 24322, ff. 30, anonyme.

<sup>(2)</sup> Ms. 884, ff. 135, ode, anonyme.

<sup>(3)</sup> Ms. 884, ff. 223, signée. — Ms. 24322, ff. 18, anonyme.

<sup>(4)</sup> Ms. 884, ff. 276, anonyme.

<sup>(5)</sup> Ms. 884, ff. 232, s. t., anonyme. — Parodie du 1er v. des Amours de Ronsard : Qui voudra voir comme un Dieu me surmontre (P. Louÿs).

<sup>(6)</sup> Ms. 884, ff. 169, s. t., anonyme.

<sup>(7)</sup> Cette pièce est répétée 2 fois dans les Muses gail., 1609, la seconde fois, elle a sept strophes de plus que la première. — Dans le Ms. 534 du Musée Condé, elle est signée B. (Berthelot); par contre dans le Ms. 884, ff. 189, elle est donnée à Sigognes ainsi que dans le Sup. aux Bigarr., 1614, dans le Rec. vers satyr., 1617, et dans le Cabinet satyr., 1618; ce dernier recueil ne donne que 36 strophes au lieu de 37.

<sup>(8)</sup> Ces stances, d'après le Ms. 884, ff. 204, sont une réplique de Sigognes à la réponse du comte de Vaulx : Pour observer vostre ordonnance.

<sup>(9)</sup> Ms. 884, ff. 222, signé. — Ms. 24322, ff. 18, anonyme.

<sup>(10)</sup> Voici le titre de cette pièce. Regrets de Harlequin sur ce qu'il vous plaira. Satyre.

```
REC. VERS SATYR., 1617.

CABINET SATYR., 1618.

Ode. Contre une jeune *Vous n'estes grasse ny maigre.

dame (ff. 68) (1).

Satyre (ff. 65) (2).

**Vraiment vous (en) serez marrie.
```

A consulter: Tallemant des Réaux: Historiettes, éd. Paulin Paris. — Louÿs (Pierre): Le Poëte Sygognes, Antée, 1<sup>er</sup> mai 1907. — Fleuret (Fernand): Notice en tête des Satyres du sieur de Sigogne, 1911.

### TABOUROT (Estienne).

Pour la bio-bibliographie de ce poète, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>o</sup> siècle.

LABYR. RECR., II LIV., 1602. S. t. (p. 29). F

Frère voudriez-vous bien (n. s.).

### TABOUROT (Jean).

Pour la bio-bibliographie de ce personnage, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIº siècle.

LABYR. RECR., II LIV., 1602. Monosyllabes (p. 25).

Mon cœur, mon heur, tout mon grand bien (n. s.).

## TAHUREAU (Jacques), du Mans.

Pour la bio-bibliographie de cet écrivain, voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

| QUINT. SATYR., 1622. SATYRES BAST., 1615. CABINET SATYR., 1618. | Mesdisance (ode, p.233) (3).  De l'heur (ff. 86 et p. 102)  (4). | Ce n'est pas la première fois (sig. Berthelot).<br>Heureux cent fois ceux dont la vie (n. s.). |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SATYRES BAST., 1615. CABINET SATYR., 1618.                      | L'amour rustique. Stances (ff. 410).                             | Pendant que nostre troupeau (n. s.).                                                           |
| CABINET SATYR., 1618.                                           | Contre l'amour et les amoureux.                                  | Quelle fureur tenaille (ou travaille) les esprits (n. s.).                                     |
| SATYRES BAST., 1615.                                            | De Nisée (quatr., ff. 100).                                      | Ne t'esbahis plus si Nisée (n. s.).                                                            |
| SATYRES BAST., 1615. DELICES SATYR., 1620.                      | A Damette, douzain (ff. 107 et p. 351).                          | Tu crains, Damette (ou Nerée) en ta vieillesse (n. s.).                                        |

<sup>(1)</sup> Ms. 884, ff. 137, ode, signée.

<sup>(2)</sup> Ms. 884, ff. 197, anonyme.

<sup>(3)</sup> Quoique cette pièce soit signée Berthelot dans la Quintessence satyrique, 1622, elle est de Tahureau et avait paru dans les Sonnets, odes et mignardises amoureuses de l'Admirée, 1554.

<sup>(4)</sup> Voici le titre de cette pièce : De l'heur que reçoivent ceux qui meurent entre les bras de leurs dames.

### TOUVANT.

On ne sait à peu près rien, à notre connaissance, sur Charles de Piard, sieur d'Infrainville et de Touvant. Il fut un des disciples de Malherbe, il en est parlé dans la notice de Racan sur ce dernier:

« Il avoit pour ses écoliers les sieurs de Touvant, Colomby, Maynard et de Racan. Il en jugeoit diversement, et disoit en termes généraux que Touvant faisoit fort bien les vers, sans dire en quoi il excelloit, que Colomby avoit fort bon esprit, mais qu'il n'avoit point le genie à la poésie; que Maynard étoit celui de tous qui faisoit le mieux les vers, mais qu'il n'avoit point de force et qu'il s'étoit adonné à un genre de poésie auquel il n'étoit pas propre, voulant dire ses épigrammes, et qu'il n'y réussiroit pas, parce qu'il n'avoit pas assez de pointe; pour Racan qu'il avoit de la force, mais qu'il ne travailloit pas assez ses vers; que le plus souvent, pour mettre une bonne pensée, il prenoit de trop grandes licences et que de ces deux derniers, on feroit un grand poëte. »

Touvant mourut à la fin de 1613 ou au commencement de 1614. Il aurait laissé de nombreux vers érotiques et libres, si on en croit le recueil suivant : Les satyres et autres œuvres Folastres du S<sup>r</sup> Regnier. Dernière Edition reveuë corrigée et augmentée de plusieurs pièces de pareille estoffe, tant des Sieurs de Sigogne, Motin, Touvant et Berthelot, qu'autres des plus beaux Esprits de ce temps. A Paris chez Samuel Thiboust, au Palais en la gallerie des prisonniers, M.DC.XVI (1616) Avec privilège du Roy, in-8, mais comme les pièces du supplément annoncées au titre ne sont pas signées, il nous a été impossible de faire la part de Touvant dans ledit supplément (voir p. 26).

Les poésies que Touvant a mises en tête des ouvrages de ses amis sont plutôt rares, nous en avons rencontré une seule dans: Les changemens de la bergère Iris, par Jean de Lingendes, Rouen, 1614.

Pour les autres vers de Touvant, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIº siècle et celle du XVIIº siècle.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 ne renferment qu'une pièce sig. Touvant :

CABINET SATYR., 1618.

Ode bachique (1).

Puis que d'un pas irrévocable.

### TRELLON (Claude de).

On ne sait exactement ni la date de la naissance, ni celle de la mort de Claude de Trellon. Suivant Guillaume Colletet, il vit le jour à Molose en Provence; suivant M. Pierre de Lacretelle, à Toulouse; cette dernière assertion s'appuie sur l'existence de Gabriel de Trelon, conseiller au Parlement de Toulouse, auteur d'un poème: Six chants de vertus (1587) qui renferme parmi les poésies laudatives adressées à l'auteur un sonnet à Monsieur Trelon, mon frère, signé Claude de Trelon (2).

<sup>(1)</sup> Cette ode avait paru dans les poésies de Touvant (seu Ch. de Pyard) insérées dans les Délices de la poésie françoise, 1615. — Ms. 884, sf. 277, signée.

<sup>(2)</sup> Si l'opinion de M. de Lacretelle est exacte, comme c'est probable, Claude de Trellon serait le fils de Claude de Terlon né à Toulouse en 1525, avocat distingué (le plus brillant orateur de son temps d'après Lafaille), puis

Pour sa mort Colletet la place quelque temps après la réduction de Paris en l'obéissance du Roi (1594) alors que Trellon semble avoir donné lui-même l'édition définitive de ses œuvres sous le titre : Le Cavalier parfait, Lyon, Thibaud Ancelin, 1597, et M. de Lacretelle incline à le faire vivre jusqu'en 1625 en la personne d'un conseiller au Parlement de Dombes. Cette dernière opinion est discutable. A partir de 1597 on imprime souvent, il est vrai, à Lyon, les Œuvres de Trellon, mais sans aucune addition et il semble peu probable que ce poète ait abandonné complètement la Muse trente ans avant sa mort, surtout en présence de l'assertion de Colletet.

Oue Claude de Trellon ou Terlon soit toulousain ou provençal, qu'il ait vécu ou non après 1597, nous avons, grâce à ses premières œuvres et à la notice de Colletet, des renseignements précis sur sa vie. Le premier livre de la Flamme d'Amour contient son autobiographie sous le titre : Histoire de Padre Miracle et de l'Amant fortuné, ses poésies nous font ensuite connaître ses amis et les événements politiques auxquels il a été mêlé. M. de Lacretelle qui a analysé l'Histoire de Padre miracle voit dans celui-ci Trellon, et dans l'Amant fortuné le comte d'Aubijoux. Si ces identifications sont exactes, Trellon serait né en 1560 ou 1564. Son instruction semble avoir été assez négligée. En 1579 il s'engagea dans la compagnie de Jean de La Valette, le futur duc d'Epernon, que Henri III envoyait en Piémont pour traiter avec Philibert de Savoie. A la suite d'un incident où il crut avoir joué un rôle ridicule, il quitta cette compagnie et partit pour Fontainebleau où se tenait la cour. Il semble qu'il ait gardé de cette époque un assez mauvais souvenir. Avec le jeune d'Aubijoux il se lança dans des aventures amoureuses qu'il s'est amusé à rappeler. En 1587 il reprit du service dans l'armée du duc de Joyeuse et l'accompagna dans la deuxième expédition en Poitou. Trellon assista à la bataille de Coutras où mourut Joyeuse, il y fut même blessé. Sans protecteur, il se décida à solliciter le duc d'Epernon; nous ne savons si sa requête fut accueillie, toutefois ce n'est pas l'armée du duc d'Epernon qu'il rejoignit mais la fraction de celle de la Ligue commandée par Nemours. Trellon combattit aux batailles d'Arques et d'Ivry. En 1593, étant avec le duc de Nemours à Lyon, il eut la maladresse de lui adresser des remontrances versifiées. Nemours en réponse s'assura de sa personne et l'envova, craignant un mouvement populaire, sous bonne escorte à Turin dans les états de son cousin le duc de Savoie. Quelques jours après une émeute éclatait dans la ville, Nemours lui-même fut emprisonné dans la forteresse de Pierre Scize. Les stances de Trellon eurent l'insigne honneur d'être imprimées à la suite du manifeste des révoltés !

Notre soldat-poète resta prisonnier toute l'année 1594. Après sa libération il parcourut l'Italie qui parait ne lui avoir fait aucune impression. Ayant été touché de la grâce en visitant le sanctuaire de Lorette, il se résolut, sur le conseil d'un saint religieux, d'émonder ses œuvres sans cependant se montrer trop rigoureux. Dans l'édition des dites Œu-

capitoul en 1555, député aux Etats-Généraux d'Orléans en 1559 avec Guy de Pybrac. Les services qu'il rendit en cette occasion, dit M. de Gélis, lui valurent les remerciements et les éloges publics du corps capitulaire. Il prit une part active aux guerres de religion, se signala par son zèle catholique, mais s'opposa aux entreprises des ligueurs. Claude de Terlon le capitoul avait un autre fils Gilbert, l'ainé vraisemblablement, qui fut mainteneur des Jeux floraux de 1592 à 1621.

vres, Lyon, 1595, il a supprimé nombre de pièces de la Muse guerrière et de la Flamme d'amour et toutes les aventures de Padre miracle, il devait même aller plus loin encore dans l'édition de 1597. Céda-t-il à un moment de mauvaise humeur contre ses anciens amis? obéit-il à certaines suggestions favorables à Henri IV? c'est probable, à la fin de 1595, il publia un long poème de près de 1.500 vers: Le Ligueur repenty. Cette pièce était à peine imprimée qu'il le regretta. Dans l'Avis au Lecteur de l'édition définitive de ses Œuvres, 1597, sous le titre bizarre: Le Cavalier parfait, il désavoue en termes formels le Ligueur repenty:

«..... Mon amy s'il est permis de se pleindre avec beaucoup de sujet, je me pleins d'un *Ligueur repenty* qui a esté imprimé sous mon nom, je le desadvouë et baise les mains à celuy qui l'a fait mettre en lumière de ceste sorte:

Tu augmentes mes vers, tu gastes mon ouvrage, Tu te sers de mon nom pour me faire un outrage: Meschant il n'en est rien et tu en as menty, J'escris mes passions sans blasmer les personnes, Et ne leur donne pas le nom que tu leur donnes: Car je fus bien Ligueur mais non pas repenty.»

A partir de cette date, on ne sait plus rien sur son compte, il est à présumer qu'il a dû mourir très peu de temps après, à moins... qu'il ne se soit éteint en 1625 conseiller au Parlement de Dombes.

Le bon Colletet a exposé la morale amoureuse de Trellon... avant son voyage à Lorette :

«..... Quiconque voudra voir le vif tableau de sa vie et de ses mœurs n'a qu'à prendre la peine de lire un discours en vers qu'il adresse à un de ses amis nommé La Broue. C'est là qu'il peste contre la vie servile de la Cour et qu'il fait bien paroître que le Ciel l'avoit fait naître libre et mortel ennemi de la servitude; c'est là qu'il dit qu'il aime la guerre jusqu'à ne s'entretenir que d'elle au sortir des combats et que l'entretien des dames et de ses amours est après celuy qu'il aime davantage. C'est là qu'il déteste la chicane et qu'il plaint la misère de ceux que la nécessité des affaires oblige à solliciter des juges et des avocats dont il dépeint assez naïvement l'humeur sourcilleuse et méprisante. Mais c'est là comme en quelque autre endroit de ses œuvres qu'il fait trophée d'un vice qui est directement contraire au courage et à la vertu d'un homme d'honneur. Il dit que quand un amy le prie de porter le poulet, il n'y a point d'homme au monde qui le fasse ny plus adroitement ny plus volontiers que luy (1). Et ensuite il prouve bien ou mal que ce que l'on appelle maquerellage n'est qu'un défaut qui naît dans l'opinion du monde et des froids amis du temps, soutenant qu'un galant homme doit aimer ses amis jusqu'au point de travailler ardemment pour eux

<sup>(1)</sup> 

Je suis fort admirable il faut que je le die, A porter des poullets quand un amy m'en prie. Je sçay mille moyens pour parler devant tous: Pour oster le soupçon à un mary jaloux...

<sup>(</sup>Discours à M. de la Broue, Muse guerrière, I livr., 1587).

Ce passage a été supprimé dans l'édition des Œuvres, 1595, et dans le Cavalier parfait, 1597, et éd. suivantes.

à la corruption de la Pudicité mesme (1). Voilà certes des sentimens fort estranges et bien dignes d'un homme qui ne fondoit son honneur que sur la pointe de son espée et qui croyoit que la vraie vaillance consistoit à terrasser la vertu des femmes aussi bien que le courage des hommes. Mais de quelque libertinage dont sa jeunesse d'abord fut accompagnée, je trouve qu'il ne se départit jamais de la vraie religion et que ce fut pour l'amour d'elle plustost que pour l'intérest de sa fortune que s'estant puissamment attaché au service du duc de Guise, il porta les armes contre Henri IV ».

Quant au succès des ouvrages de Trellon, G. Colletet le constate en ces termes :

« Ses Œuvres imprimées à Lyon. in-12, l'an 1594 (2) sont divisées en trois parties : La première La Muse guerrière dont j'ay parlé (3) et qui fut pour la première fois imprimée in-8 chez L'Angelier et qui l'a presque été depuis dans toutes les villes de France, tant cet ouvrage fut bien reçu pendant les divisions et les fureurs civiles de ce royaume. Les vers en sont doux et naturels et puis c'est tout. Car quant à la beauté de la diction et à la force et sublimité des pensées ce sont des étoiles qui lui furent inconnues et que nul homme de bon sens n'ira jamais chercher chez luy. Ce livre est pour le peuple qui n'approuve guère que ce que condamnent les bons esprits et les honnestes gens. Et pour ce qu'il est aussi commun dans toutes les boutiques de libraires que pas un autre qu'ils y étalent, je m'abstiendray d'en citer icy pas un vers...»

### Bibliographie.

Les éditions marquées d'un astérique ne figurent pas dans la Bibliographie de M. de Lacretelle.

#### A) OEuvres:

I. Les œuvres poétiques du sieur de Trellon. Nouvellement reveuës et corrigées. A Lyon, pour Claude Michel, Libraire de Tournon, M.D.XCIX (1594). In-12 de 600 p. chiff. et 12 ff. dont trois bl. (A).

Cette édition contient : 1º La Muse guerrière, Liv. I et II ; 2º La Flamme d'amour divisée en deux livres, le Ier avec l'Histoire de Lenocrite et de l'Amant fortuné, le IIe ne paraît pas être de Trellon si on en croit l'Epistre au Lecteur que nous reproduisons ci-après, Amours de Coraline ; 3º Flammes divines ; L'Hermitage augmenté et corrigé de nouveau avec ses Regrets et Lamentations.

(1)

Je ne suis pas de ceux qui tiennent ce langage,
Qu'ils ne voudroyent pour rien faire un maquerelage:
Je suis d'une autre humeur, j'en ferois un millier
Pour un qui me seroit amy particulier.
Et qu'est-ce que cela, maquereau, macquerelle,
C'est une opinion qui sottise s'appelle:
Nous ne sommes pas nez tant seulement pour nous,
Il faut faire plaisir aux amis et à tous:
Il faut que l'amitié des amis soit extresme:
Faire pour son amy ainsi que pour soy mesme.

(Discours à M. de la Broue: La Muse guerrière, 1 liv., 1587).

Passage supprimé dans l'édition des Œuvres, 1595, et dans le Cavalier parfait, 1597.

(2) Lyon. Claude Michel. Cette édition a été désavouée par Trellon. Il en a publié une autre revisée et moins complète à Lyon, également chez Thibaud Ancelin, 1595, et enfin en 1597 l'édition définitive un peu plus expurgée : Le Cavalier parfait.

(3) Colletet dit: « le premier livre de poésie qui soit jamais tombé entre mes mains a esté la Muse guerrière de Trelon. Je n'avois pas sept ans que je la savois presque entière par cœur. Mais comme à sept ans je l'avois fort estimé, je commençay de le mespriser à douze et ce d'autant plus justement que ce fut en ce temps-là que je commençay de lire les doctes œuvres du grand Ronsard, et les conférer avec les ouvrages de l'ancienne Grèce et de la vieille Rome. Après tout, sans faire le fin ni le glorieux, ce fut par la lecture des sonnets de Trelon que je reconnu que le sonnet étoit un petit poème de quatorze vers et par la lecture de ses élégies j'appris qu'il y avoit des rimes masculines et féminines dont la suite alternative estoit un grand ornement en nostre langue. »

Voici l'*Epistre au lecteur* du II<sup>o</sup> livie de la *Flamme d'Amour* :

A Monseigneur le duc de Guyse.

« Vous pourrez par adventure trouver estrange qu'au temps misérable où nous sommes, je me soy amusé à faire sortir au jour ces miennes œuvres Poétiques que j'ay chantées long temps à la faveur d'une beauté excellente qui m'a tenu captif l'espace de trois ans : mais l'assurance que j'ay prinse que vostre Excellence ne desdaigneroit les premiers fruits de mes labeurs, quoy que cueillis en ma plus verte jeunesse et avant le temps, m'a excité de vous dedier un Second livre de la Flamme d'Amour, qui se debvoit nommer le premier, luy ayant donné ce titre il y a long temps : mais le Sieur de Trellon ayant mis son Lenocrite en lumière avec autres siennes œuvres Amoureuses, soubs le titre de premier Livre, je n'ay peu de moins que de faire marcher cestuy au second rang. J'avois délibéré de le supprimer, sans le conseil de quelques Seigneurs, dont les prières me sont autant de commandemens, lesquels n'ont voulu permettre que ce livre fut mangé de la poussière en un cabinet, ains m'ont contraint (quelques excuses que j'aye pu apporter) de le faire mettre soubs la presse et vous l'offrir comme chose vostre avec son Autheur, qui à l'occasion de noz troubles, quitta l'Amour pour suyvre vos enseignes contre les Hérétiques. Et attendant de présenter à V. E. quelque chose de plus grand prix, je prie Dieu, Monseigneur, donner à V. E. heureux succez de ses entreprinses, à l'honneur de Dieu, repos de son Eglise et bien de cest Estat. D'Orléans, le dernier jour d'Aoust 1592.

### DE V. E. Très affectionné serviteur.

Le II° livre de la Flamme d'Amour qui, suivant le texte même de l'épître ci-dessus, n'est pas de Trellon, contient 133 pièces dont 62 proviennent des Souspirs amoureux (1583) de Beroalde de Verville, mais il ne s'en suit pas que les 74 pièces restantes soient de ce dernier poète, peut-être les retrouverait-on dans les poésies d'un autre auteur.

II. Les œuvres du sieur de Trellon. Divisées en quatre Livres. Reveuës et corrigées de nouveau par l'Autheur, et augmentées du Pelerin, des Amours de Felice et autres poësies. Le contenu se voit en la page suivante. Lyon. Par Thibaud Ancelin... M.D.XCV (1595). In-12 de 245 ff. chiff. et 1 ff. bl. (N).

Cette édition est reveuë, corrigée et amputée des passages libertins ou plutot cyniques de la Muse guerrière et du I livre de la Flamme d'amour, elle est ordinairement suivie de l'édition du Ligueur repenty en 42 p. chiff. (voir Ouvrages de Trellon publiés séparément). — Poés. lim. de L'Hermitage: M. D. P. (Desportes).

Voici l'Avis au Lecteur qui désavoue l'édition de Lyon, 1594 :

Toutes rodomontades à part, toutes braveries cessées, je te diray en peu de paroles, et te le proteste devant Dieu, que deux ou trois années après que j'eu fait imprimer la Muse guerrière et la Flame d'amour (folies extrêmement signalées) j'en eu tant de regret, que si par la perte d'un bras je les eusse peu sortir du cours du monde, je me le fusse fort volontairement laissé arracher. Mais mon malheur est si grand qu'à une faute si grande je n'y puis apporter que bien peu de remède : j'en porte aussi tant de deuil et de regret, que mes yeux quelquefois en versent des larmes. Encores ce qui me martire et m'afflige le plus souvent, c'est qu'après les avoir corrigées par le commandement d'un sainct religieux à qui je me confessay à Nostre Dame de Lorrette, et à qui je promis de rayer de mes escris mille salles discours, et l'Histoire de Padre Miracle que je fis à la prière d'un chevalier, que j'ay tant aymé, que si ma vie le pouvoit r'achepter je ne plaindrois point de l'offrir au tombeau. Quelques indiscrets et ignorans Libraires sans m'en demander licence les ont plusieurs fois fait imprimer mettans (menteurs et impudens) ce tiltre de corrigées. Y adjoustant encore pour le vendre plustost le second livre de la Flame d'Amour, comme si je l'avois fait, et si je n'estois point content de ma première sottise. Il est desdié à Monsieur le Duc de Guise et ne scay qui en est l'autheur ni ne me veux point autrement informer de son nom car le peu d'estime que je fais de tout ce que j'ay mis en lumière ne me pourroit pas beaucoup faire estimer son ouvrage. Qui que ce soit en me pensant offenser il s'offence luy mesme, et le tiens si peu asseuré que s'il n'eust trouvé ma Flame d'Amour en chemin il ne se fut jamais hasardé de passer plus outre : ainsi pour s'égratiner d'avantage il s'est meslé avecque mes ronces. Il dit dans son épistre que son livre devoit estre appellé le premier livre de la Flame d'Amour pour luy avoir donné ce nom il y a longtemps : je luy respondray que je n'ay jainais baptisé mon livre du nom du premier livre de la Flame d'amour ains la

Flame d'amour seulement. Voilà comme il se faict tort, et me semble qu'il se devoit contenter de se mettre aux divers jugemens du monde sans m'accuser de larçin moy qui fais profession de ne prendre rien d'autruy. C'est bien avoir de l'indiscrétion de vouloir demeurer dans un logis sans la permission du maistre, un Espagnol n'en feroit pas d'avantage: je ne vis jamais rien de si effronté que cela, au moins s'il m'en eust adverti j'eusse fait balier la salle, et nettoyer les verrières pour donner plus de clarté à son habitation. Or qu'il y demeure longuement attendant que je l'en sorte. Et toy Lecteur curieux ly d'orénavant mes œuvres ainsi que tu les vois maintenant, et ne parle plus de la Flame d'Amour: t'asseurant que tous les autres livres que l'on faict courir sous mon nom sont bastards et desavouez de moy ».

Id. Divisées en quatre livres. Reveües et corrigées de nouveau par l'Autheur, et augmentées du Pelerin, des Amours de Felice, et du Ligueur repenty. Le contenu se voit en la page suivante. Lyon, id., 1595. Petit in-12 de 245 ff. et 1 ff. bl. (Priv. du 20 septembre 1595). A la suite: Le Ligueur repenty... en 42 p. chiff. (voir Ouvrages de Trellon publiés séparément).

Edition semblable à la précédente.

III. — Le Cavalier parfait, dédié à Monseigneur le Duc de Guyse. Divisé en quatre livres. Où sont comprises les Amours de Sylvie, les Amours de Felice, les Meslanges et l'Hermitage. Lyon, Par Thibaud Ancelin... M.D.XCVII (1597). In-12 de 2 ff. et 296 ff. chiff. (N). — Priv. du 20 mai 1595.

Edition remaniée encore une fois par Trellon converti; en tête, des stances: Le Cavalier parfait (102 st. de 6 v.). Une fraction de l'Avis au Lecteur n'a pas été reproduite dans les éditions suivantes, cette fraction a trait à l'édition de 1594 déjà désavouée dans l'édition de 1595; en voici un extrait:

o Il y a aussi un traistre de Libraire qui pour gaigner de l'argent lors que j'estois allé en pelerinage à Nostre Dame de Lorette. fit imprimer sans mon sçeu toutes mes œuvres ensemble, et y adjousta un Second livre de la Flamme d'Amour que quelque pedant avoit fait. changeant le nom de Padre miracle en celuy de Lenocrite pour m'offencer, tu ne trouveras point mauvais que je le paye en ceste monnoye:

#### Quatrain.

Pour servir son amy il se mist en hazart, Padre, ce fut son nom, nom tout plein de mérite: Et ce fut un coquin, un sot, et un cornart, Celuy quy lui donna le nom de Lenocrite.

- Id. du sieur de Trellon. Où sont comprinses toutes ses œuvres divisées en quatre livres. Le tout dédié à monseigneur le duc de Guyse. Lyon, Thibaud Ancelin, M.D.XCIX (1599). Petit in-12. Titre et 296 ff. chiff. (A).
- Id. id. Le tout dédié à Monseigneur le duc de Guise. Lyon, id., M.DC.V (1605). Petit in-12. Titre et 296 ff. (A).
- Id. id. Lyon, Pierre Rigaud, M.DC.XIIII (1614). Petit in-12. Titre et 296 ff. (N).
  - B) Ouvrages de Trellon publiés séparément :
- I. La Muse guerrière. Dediée à Monsieur le Conte d'Aubijoux. Paris, Abel l'Angelier, M.D.LXXXVII (1587). Petit in-8 de 2 ff. et 142 ff. chiff. (N). Priv. du 15 juin 1587.
- Au ff. 124 : L'Hermitage à Madame la Comtesse d'Aubijoux. Cette éd. n'a pas l'erreur de pag. du ff. 140 folioté 142 des deux suivantes :
- Id. Dediée à Monsieur le Conte d'Aubijoux, capitaine de cinquante hommes d'armes.

  Paris, id. M.D.LXXXVII (1587). Petit in-8 de 2 ff. et 142 ff. chiff. (N).

- Id. \*Dediée à Monsieur le Conte d'Aubijoux. Paris, id. M.D.LXXXIX (4589). Petit in-8 de 2 ff. et 142 ff. chiff. (A).
- Id. id. Paris, id. M.D.LXXXIX (1589). Petit in-8 de 142 ff. (les deux derniers non chiff.) (A).

Edition imprimée à Lyon par Pierre Ferdelat.

- 'Id. id. A Lyon, par Anthoine Martin, M.D.LXXXIX (1589). In-12 de 2 ff. et 156 ff. chiff. (Amiens).
- Id. id. Tours, Claude de Monstr'œil et J. Richer, 1593. In-12. \*Suite de la Muse guerrière qui est le premier livre de la Flamme d'amour. S. l., 1593. Petit in-12 (Auvillain).
- Id. Rouen, Thomas Mallard, M.D.XCV (1595). In-12 de 4 ff. et 129 ff. chiff. (A).

La Muse guerrière seule.

- \* Id. id. Lyon, 1596. In-16 (Cat. La Val., 1768, nº 2850).
  - Id. id. Rouen, Manassès de Préaulx. S. d. (Brunet).
- <sup>\*</sup> Id. id. Rouen, Loys Costé, 1597. In-12 de 130 ff. chiff.
- Id. Lyon, Anthoine Martin, 1599. In-16 de 2 ff., 156 ff. chiff. et 2 bl. (?.) (Baudrier).
  - Id. Rouen, Romain de Beauvais, 1604. Petit in-8 (Brunet).
  - ' Id. Rouen, L'Oyselet, 1604. In-12.
  - <sup>\*</sup> Id. id. Id., Abr. (ou Daniel) Cousturier, s. d. In-16, 2 ff., 129 ff. et 1 bl.
- Id. Lyon, Barthelemy Ancelin, M.DC.XI (1611). Petit in-12 de 2 ff. et 178 ff. ch. (A).
  - \* Id. id. Lyon, Pierre Rigaud, 1614. In-12 (Durel).
  - \* Id. id. Troyes, N. Oudot, 1616, In-12. (Troyes).
- \* Id. id. Lyon, Jacques du Creux dict Mollard, M.DC.XVIII (1618). Petitin-12 de 2 ff. et 178 ff. chiff. (N).
  - \* Id. id. Rouen, Adrien Morront, 1619. In-12 (Wolfenbüttel).
  - \* Id. id. Lyon, Rigaud, 1624. In-12.
  - Id. id. mis en meilleur ordre. Rouen, Nicolas Cabut, s. d. (Le Mans).
  - \* Id. id. Rouen, Veuve Loys Costé, 1664. In-12 (Cat. La Vallière, 1768).
  - 'Id. id. Rouen, François Vaultier, 1664. In-12 (Cat. Sazerac de Forges).
- 11. Le premier livre de la flamme d'amour. Dédiée à Monseigneur le Duc de Nemours. Paris, Abel l'Angelier, M.D.XCI (1591). Petit in-8 de 4 ff. 115 ff., et 1 ff. bl. (A). Priv. du 21 novembre 1590.
- E. d.: A Monseigneur le duc de Genevois et de Nemours. A'la p. 48: Histoire de Padre Miracle et de l'amant Fortuné.

Id. Dédié à Monseigneur le Duc de Nemours. A Lyon, Par Jean Veyrat, M.D.XCI (1591). In 8 de 4 ff. et 96 ff. chiff.

Les ff. prél. contiennent en plus un sonnet au duc de Nemours. — Il y a des exemplaires avec la date de 1592 (A).

- 'Suite de la Muse guerrière qui est le premier livre de la Flamme d'Amour. S. l. 1593. Petit in-12 (Voir Muse guerrière, éd. de Tours, 1593).
- III. L'hermitage du sieur de Trellon, augmenté et corrigé de nouveau avec ses regrets et lamentations. Lyon, Thibaud Ancelin, M.DC.XCIII (1593). In-8 de 4 ff. et 75 ff. chiff. (N.).

L'Hermitage avait déjà paru en 1587 à la suite de la Muse guerrière. — Poés. lim. : M. D. P. (Desportes).

- IV. Discours en forme de déclaration. Sur les causes des mouvemens arrivez à Lyon. Avec la response servant d'advertissement. Ensemble des Stances du sieur de Trelon. Lyon. M.D.XCIII (1593). Petit in-8, de 2 ff. et 12 p. chiff. pour le *Discours*. Les *Stances* de Trellon ont un titre et une pagination particulière :
- 'Stances extraictes des œuvres du sieur de Trelon. Sur le désordre des humeurs et actions d'un Prince mal conseillé, qu'il dit estre à la veille de son malheur. A Lyon, 1593. Petit in-8. Titre et 13 p. chiff. (N).

Pièce en 43 stances : Avoir d'ambition tous jours l'âme remplie ; à la fin : L'Autheur s'en alla à Laurette, et à son retour trouva ses présages vrais et son maistre en prison. A la suite : un sonnet, Sur ton premier dessein, destourne ton courage. — Les stances font partie des Œuvres de Trellon à partir de 1595 et elles ont été insérées au T. IV des Mémoires de la Lique. Paris, 1740, in-4.

- V. Le Ligueur repenty du sieur de Trellon. Lyon, Thibaud Ancelin. M.D.XCV (4595). In-12 de 42 p. chiff.
- Id. Lyon, Thibaud Ancelin, 1595. Petit in-8 de 60 p. chiff. et 2 ff. dont 1 bl. (N). Cette édition renferme de plus que la précédente: Sonnets (13) de l'autheur pendant sa prison à Turin qui sont dans les deux éditions des Œuvres de 1595.
  - Id. Paris, Anthoine du Brueil. M.D.XCVI (1596). Petit in-12 de 52 p. chiff. (A). Edition qui doit être semblable à la première de 1595.
- VI. La muse saincte des divines inspirations du sieur de Trellon. Le contenu se voit en la page suivante. Paris, Gilles Robinot, M.D.XCVI (1596). Petit in-8 de 84 ff. ch. (Priv. du 7 novembre 1595 à Anthoine du Brueil et Gilles Robinot).

A la fin, sonnet de A. D. B (Anthoine du Brueil, avec son anagramme : Bâti lieu d'honneur). — Ce recueil comprend les poésies religieuses de Trellon qui avaient paru dans les éditions antérieures.

#### Claude de Trellon a mis:

Un quatrain (sig. Claude de Terlon, ff. 74) dans Les premières œuvres poétiques de Flaminio de Birague, 1585; un sonnet en tête de l'ouvrage de son frère Gabriel de Trelon: Six chants de vertus (en vers), 1587; et un autre en tête de: Le deuil du sieur de Ferron sur la mort de monseigneur le duc de Genevois et de Nemours, dédié à monseigneur son frère, 1596.

Pour les pièces de Claude de Trellon insérées dans les florilèges, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 ne renferment que 2 pièces de Claude de Trellon:

REC. VERS SATYR., 4617. Ode contre un jaloux, sot et fascheux (ff. 219).

QUINT. SATYR., 1622. Sonnet (p. 263) (1). Si j'ayme jumais rien, que le Ciel me punisse (sig. Rosset).

A consulter: Lacretelle (de): Claude de Trellon (Bulletin du Bibliophile 1905-1906). — Colletet (Guillaume): Vie de Claude de Trellon. — Gelis (F. de): Histoire des jeux floraux jusqu'à leur transformation en Académie, 1323-1694.

## TURRIN (Claude).

La vie de ce poète avait été écrite par Guillaume Colletet, elle a été malheureusement détruite dans l'incendie de la Bibliothèque du Louvre. Claude Turrin était mort avant 1572 comme nous l'apprend un avis de l'imprimeur au recto du ff. 96:

« Afin que tu connaisses, lecteur, qui t'a fait ce plaisir de te mettre ce livre en lumière, je te veux advertir que tu en saches gré à Maurice Privey, secrétaire de Monsieur des Arches, maistre des requestes du Roy, et à François d'Amboise, Parisien (2), qui peut-estre t'est assez connu par ses œuvres. Sans l'un, la copie de ce livre, presque ensevely souz silence, ne fust pas tombée entre nos mains; sans l'autre, qui y a corrigé avant l'impression plusieurs choses, tant pour le sens que pour le vers, tu n'eusses pas eu ces vers si corrects, car l'autheur, prévenu de la mort, avoit laissé quelques bubes parmy le beau corps de ce livre. Adieu ».

Bibliographie. — Les Charites, prises du Grec de Theocrite, traduites en vers François par Claude Turrin, Dijonois. Toulouse, Guyon Bondeville. 1561. In-4.

Les œuvres poétiques de Claude Turrin, dijonnois. Divisé en six livres. Les deux premiers sont d'Elegies amoureuses, et les autres de Sonets, Chansons, Eclogues, et Odes. A sa Maistresse, Paris, Jean de Bordeaux, 1572. In-8 de 8 ff. et 96 ff. chiff. (N). — Priv. du 8 janvier 1572.

E. d.: A sa maistresse (Chrestienne de Baissey, damoiselle du Saillant, dont le portrait gravé sur bois est au verso du titre) datée de Dijon du 15 juillet 1566. — Poés. lim: Maurice Privey; François d'Amboise; Aimar du Périer; Chrestienne de Baissey (?)

Les deux pièces suivantes se lisent dans les Œuvres poétiques, 1572 :

SATYRES BAST., 1615.

DELICES SATYR., 1620.

SATYRES BAST., 1615.

DELICES SATYR., 1620.

Sonnet (ff. 108 et p. 353).

Quand je voy les faquins de ceste république (n. s.).

Sonnet (ff. 109 et p. 354).

S'entremesler en rond dedans une moresque (n. s.).

A consulter: Goujet (abbé): Bibl. franc., T. XII.

<sup>(1)</sup> Ce sonnet est de Claude de Trellon, il commence dans le Cavalier parfait, 1597 : Si j'aymay rien...

<sup>(2)</sup> François d'Amboise devait encore mettre au jour l'Adonis de Guillaume Le Breton.

## VAULX (Comte de).

Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur le comte de Vaulx.

DELICES SATYR., 1620.

OUINT. SATYR., 1622.

Rép. (à Sigognes) (pp. 309 Pour observer vostre ordonnance (n. s.).

et 106) (1).

## VAUMĖNY (Isabeau de).

Quelle est la poëtesse désignée par l'initiale W placée en tête d'un certain nombre de poésies dans le Manusc. de la Bibl. Nat., fonds fr. 1718, parmi lesquelles deux se retrouvent dans le Cabinet satyrique, 1618, et qui ont été écrites avant 1580. Ces poésies, se lisent, en effet, en compagnie d'autres vers de Desportes indiqués comme n'étant pas encore imprimés à cette date. Nous avions cru que c'était Isabeau de Vaumény dont parle La Croix du Maine dans sa Bibliothèque françoise:

« Damoiselle parisienne, fille de M. de Vaumeny ou Vaux-menil (l'un des plus excellens et des plus renommés hommes pour le jeu du Luth, qu'autre qui soit en Europe). Elle a écrit plusieurs belles choses tant en prose qu'en vers françois, non encore mises en lumière. Elle florit à Paris cette année 1584 ».

Nous appuyions cette attribution sur:

Le sonnet énigme Le Luth à rapprocher du talent sur le luth prêté par La Croix du Maine au père de mademoiselle Isabeau de Vaumény qui était maître de la Chapelle de Mgr, frère unique du roi (2):

2º Un sonnet de mademoiselle W. montrant qu'elle avait été célébrée par Ronsard (nous en donnons le texte à la notice de Héliette de Vivonne).

3° Un sonnet de Ronsard au seigneur de Vaumény laissant supposer que le grand poëte vendômois avait dû certainement connaître la fille du seigneur de Vaumény et l'engager à rimer :

AU SEIGNEUR VAUMÉNY.

Quand tu nasquis, Vaumény, tous les cieux Mirent en toy toute leur harmonie, Et dans ton luth leur douceur infinie Qui peut charmer les hommes et les Dieux.

Oyant ton chant sur tous mélodieux, Je vy, je meurs, je suis plein de manie, Et tellement ton accord me manie, Que je deviens et sage et furieux.

<sup>(1)</sup> Cette pièce est attribuée au comte de Vaulx par le Ms. 884 de la Bibl. Nat., ff. 204. Elle répond à l'épigr. de Sigognes: Dieu nous punit par les parties, et est suivie d'une réplique du même Sigognes: Vieillesse et maladie ensemble.

<sup>(2)</sup> Vaumény ou Vaumesnil est cité dans La Galliade de Guy Le Fèvre de la Boderie, 1578, ff. 125: dans les Meslanges poétiques, du même, 1579, ff. 76; dans les Œuvres latines et françoises de Nic. Rapin, 1610, p. 49, etc., enfin on lit son épitaphe dans les Essais poétiques de Guillaume du Peyrat, 1593, ff. 160.

En mon endroit tu es un Timothée, Je sens toujours mon âme surmontée De ta douceur qui me vient arracher L'esprit pasmé de si douces merveilles; Las! pour t'ouir que n'ai-je cent aureilles, Ou sans t'ouir que ne suis-je un rocher?

Notre trop ingénieuse hypothèse s'est évanouie en présence d'une lettre que nous a adressée M. Pierre Louys dans laquelle il donne la clef des initiales W qui s'appliquent non à Isabeau de Vaumény, mais à Héliette de Vivonne (voir ce nom).

## VAUQUELIN (Jean) de La Fresnaye.

Pour la bio-bibliographie de ce poète, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>e</sup> siècle.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 11 pièces de Vauquelin de La Fresnaye:

| SATYRES BAST., 1615. CABINET SATYR., 1618.                        | A Pauline sur un sonnet qu'elle vantoit avoir fait (quatr. ff. 413) (1). | Ce beau sonnet est si parfait (n. s.).             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| SATYRES BAST., 1615.                                              | De Chromis (huitain) (ff. 147).                                          | Chromis ayant le menton damoiseau (n. s.).         |
| REG. VERS SATYR., 1617.                                           | D'Agathe (quatr., ff. 185).                                              | D'Agathe (ou d'Agathon) l'dme j'arrestois (n. s.). |
| SATYRES BAST., 1615.                                              | D'une juifve (épigr.) (ff. 114).                                         | Mara (ou Sarra) juifve de nation (n. s.).          |
| SATYRES BAST., 1645.  DELICES SATYR., 1620.  QUINT. SATYR., 1622. | De Meline et Daphnis (St. ff. 37, pp. 102 et 142).                       | Meline (ou Carite) ne soyez rebourse (n. s.).      |
| SATYRES BAST., 1615. CABINET SATYR., 1618.                        | D'un buveur (sixain, ff. 114).                                           | On dit à Jean que par trop boire (n. s.).          |
| SATYRES BAST., 1615.                                              | A Miris, veufve (sixain, ff. 110).                                       | Passe, Miris, ton beau veufvage (n. s.).           |
| SATYRES BAST., 1615.                                              | Contre un mary cocu (ff. 112).                                           | Pauvre mary, quelle colère (n. s.).                |
| Id.                                                               | Vœu de Salvage la vieille<br>à Vénus (ff. 148).                          | Sentant que ma blanche vieillesse (n. s.).         |
| SATYRES BAST., 1615.  DELICES SATYR., 1620.  QUINT. SATYR., 1622. | De Janot et de Doris (ff. 35, pp. 101 et 141).                           | Tandis qu'avec ardeurs nouvelles (n. s.).          |
| REC. VERS SATYR., 1617.                                           | Contre un borgne mesdi-<br>sant (quatr., ff. 185).                       | Tu es borgne et tous nos poètes (n. s.).           |

<sup>(1)</sup> Ce sonnet est donné par erreur à Motin dans le Tome III du Recueil de Barbin, 1692.

# VERMEIL (Abraham de).

« Abraham de Vermeil, originaire de la ville de Cerdon. Du commencement il porta les armes sous le roy Henry le Grand, lors roy de Navarre pendant la Ligue, auprès duquel un sien oncle, son médecin, le fit élever avec beaucoup de soin, mais comme sa principale inclination estoit aux lettres, il se retira à Paris où il s'addonna entièrement à la poésie françoise en quoy il réussit très bien. Il a fait plusieurs bonnes pièces dont quelques-unes se voyent au livre intitulé le Parnasse des poëtes françois et aux Muses ralliées. Lors que Charles-Emanuel, duc de Savoye, fut en France, tous les poëtes du temps s'essayèrent de luy plaire par plusieurs pièces qu'ils luy dédièrent, mais la mieux receuë fut un poème de Vermeil pour récompense duquel le Duc, de qui il estoit sujet, l'anoblit par lettres datées à Turin le 14 octobre 1593, vérifiées en la Chambre des Comptes de Savoye en janvier 1394, et lui donna pour armes d'or à un taureau rampant de gueules armé de synople avec cette devise Utilis, et laboriosus. Il avoit entrepris un grand ouvrage qui est l'histoire de Sainct-Louis en vers françois héroïques disposée en 24 livres, laquelle il acheva un peu avant que mourir; elle n'a jamais esté imprimée, son manuscrit est encore entre les mains du sieur de Bordes-Chastelet, de Cerdon, corrigée en plusieurs endroits de la main de Nicolas Richelet, advocat au Parlement de Paris, son ami, l'un des polis esprits de son temps, qui après l'avoir veuë, et loué son dessein, lui envoya des vers latins pour mettre au devant de son ouvrage, lesquels j'ay jugé à propos d'insérer icy pour tesmoignage de la bonté de la pièce:

A Abraham de Vermeil sur son histoire de Saint-Louis (traduction).

Vermeil tente audacieusement d'escalader le Ciel, comme s'il voulait par sa chute mortelle donner le nom à une mer, lui qui s'efforce de conter, en vers méoniens, des combats et des trophées dignes du bras d'Hector.

Que fais-tu? Oses-tu, revêtu de cire, combattre contre la lumière du soleil et t'élever jusqu'aux astres sur ton char flottant? Garde-toy de toucher aux lauriers de Saint-Louis. Ce prix n'est réservé qu'à de fortes mains, et à peine Phébus pourrait-il l'obtenir.....

Qu'essaies-tu donc de soulever un poids qui ferait fléchir les épaules d'Atlas, un fardeau aussi accablant que l'Etna de Sicile ?

Mais je me trompe; Vermeil tu resplendis comme Apollon lui-même, tout ce que tu écris est digne du génie d'Apollon.

« Ce Vermeil, en l'an 1605, fut député auprès du roy Henry le Grand pour la noblesse du Bugey et de Valmorey, avec le seigneur des Alymes; son anagramme ne fut pas mal rencontrée: Abraham de Vermeil: Ame d'heur amirable. (Guichenon, Hist. de Bresse et de Bugey, 1650, p. 377) ». Vermeil avait dû naître vers 1555.

Dufay, dans sa Galerie civile de l'Ain, fixe à 1620 la date de la mort de Vermeil.

Bibliographie. — Toutes les poésies de Vermeil (107 pièces) ont été insérées dans les Muses françoises ralliées de diverses parts, II p. 1600, mais une partie seulement (40 pièces) a été reproduite dans l'édition de la même anthologie de 1603, les pièces éliminées consistaient surtout en muzains (voir Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle).

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 6 pièces de Vermeil :

```
DELICES SATYR., 4620.
                            Epigr. (pp. 73 et 113) (1).
                                                          Celle de qui chacun se joue (n. s.).
 QUINT. SATYR., 1622.
 SATYRES BAST., 1615.
                            A Liside (ff. 424 et p. 362).
                                                           Je hay tes fleurs (ou tes flames) impudiques
                                                             (n. s.).
 DELICES SATYR., 1620.
                            A Fripinelle (ff. 125, 125 et
                                                          Jour et nuict fuir ses verroux (n. s.).
 SATYRES BAST., 1615.
                              p. 364).
REC. VERS SATYR., 1617.
DELICES SATYR., 1620.
                            Epigr. (pp. 73 et 113) (1).
                                                           Quand tu me vis, tu dis soudain (n. s.).
DELICES SATYR., 1620.
 QUINT. SATYR., 1622.
                            A Miride (ff. 122 et p. 355).
                                                         Un blond, un noir, un olivastre (n. s.).
 SATYRES BAST., 1615.
                              (1).
DELICES SATYR., 1620.
                            A Melinymphe (ff. 123 et Un pot d'argent sur la fenestre (n. s.).
 SATYRES BAST., 1615.
 DELICES SATYR., 1620.
```

# VIAU (Théophile de).

La figure de Théophile de Viau est celle qui personnifie le mieux le libertinage au XVII° siècle, elle a été mise en relief par le procès intenté au poète en 1623 qui a duré près de deux années. Né en avril 1590 à Clairac en Agenois d'une famille huguenote, il eut deux frères et deux sœurs; l'ainé de ses frères, Paul, sieur de Boussères, se voua au métier militaire; le second, Daniel, se consacra à l'exploitation du domaine paternel; sa sœur Suzanne épousa le sieur de Durfort et sa sœur Marie, Bouchet, sieur de Rouget.

Son père Jeanus de Viau fut son premier maître ; il continua ses études à Nérac, puis à Montauban et à Bordeaux. Garassus a dit qu'il termina sa rhétorique au collège protestant de Saumur.

A dix-neuf ans Théophile s'engage en qualité de poète dans une troupe de comédiens, il y reste peu de temps. Louis Nogaret de la Vallette, comte de Candale, le prend sous sa protection et l'introduit à la cour de Marie de Médicis. Théophile s'étant lié avec Balzac, les deux jeunes gens entreprennent ensemble en 1615 un voyage en Hollande qui se termine par une rupture complète. Théophile rapporte des Pays-Bas cet esprit de raillerie à l'égard de la religion catholique dont usaient et abusaient luthériens et calvinistes ; désormais il prend un malin plaisir à se moquer de la Vierge et des Saints et à afficher son incrédulité. De retour à Paris il suit son Mécène à son château de Castelnau-Barbarens ; quelques mois après il le rejoint en Quercy où Louis Nogaret de la Vallette, qui devait même en 1616 abjurer le catholicisme, combattait dans les rangs des réformés par amour pour la duchesse de Rohan. Après le procès en impuissance que madame de Candale intente à son époux et le retour de celui-ci à la religion romaine, Théophile, qui avait été remarqué à l'Hôtel de Candale par le duc Henri II de Montmorençy, s'attache définitivement à ce noble seigneur aussi généreux que magnifique. Notre poète réunis-

<sup>(1)</sup> Ms. 884, ff. 343, anonyme.

sait alors autour de lui l'élite de la cour, et nombre de rimeurs petits et grands se proclamaient ses disciples. Ses boutades irréligieuses, son indépendance d'esprit, sa verve cinglante le désignent comme un des auteurs des libelles visant le nouveau favori Luynes, il s'en défend et a la faiblesse d'applaudir au supplice de son confrère Estienne Durand, roué le 19 juillet 1618. Les derniers mois de 1618 et les premiers de 1619 marquent l'apogée de sa réputation : il fournit des vers aux ballets royaux, est gratifié d'une pension de Louis XIII. Cette situation retient sur lui l'attention, le parti dévot s'émeut de son prestige et le 14 juin 1619 un commandement du roi lui ordonne de quitter le royaume. Le Mercure françois de 1619 le qualifie déjà poète athée chassé de France. Théophile descend vers le midi, s'arrête à Bordeaux embrasser son père, passe en Espagne et rejoint en octobre 1619 la maison paternelle à Boussères où le vient retrouver son intime, Des Barreaux. En rayonnant à l'entour du manoir familial il s'attire l'amitié du chatelain d'Estillac, le marquis de Thémines, et à Agen, celle du maréchal de Roquelaure. Dans cette dernière ville il est le héros d'une aventure qui consirme sa réputation d'esprit fort : en visitant une fille que l'on disait possédée, il se moque d'elle et du prêtre qui l'exorcisait. Cette attitude provoque d'abord l'étonnement, puis l'indignation. Théophile est obligé de quitter Boussères et d'aller se cacher à Paris (février 1620) au moment où de nouveaux libelles outrageants paraissaient contre Luynes, quelques-uns parodiaient même les stances élogieuses qu'il avait envoyées au favori. A ses demandes indirectes de rentrer à la cour, Luynes répond par la menace de coups de bâton. Enfin, grâce à M. de Lozière, frère cadet d'Antoine, marquis de Thémines, à qui il dédie une ode dans laquelle il se défend d'être l'auteur de pasquins, Luynes consent à tolérer la présence du poète dans l'armée royale qui se formait pour marcher contre la Reine-Mère retirée à Angers. Théophile prend part au combat des Ponts de Cé et y fait un prisonnier. La guerre terminée, Louis XIII lui rend sa pension et l'admet à son coucher. Malheureusement une nouvelle algarade le compromet sérieusement sans qu'il y ait en quelque sorte de sa faute. En route pour Tours avec son ami Des Barreaux, il rencontre, de passage dans une petite ville, un prêtre portant le Saint-Sacrement, Des Barreaux refuse de se découvrir et sans la protection d'un magistrat ils étaient écharpés. La responsabilité de cette frasque retombe sur Théophile; pour comble de malchance Antoine de Sommaville et Estoc mettent en vente les Délices satyriques ou suite du Cabinet des vers satyriques de ce temps, et Toussaint du Bray le Second livre des Délices de la poésie francoise. Ces deux recueils, le premier surtout très libre, contenaient des pièces de Théophile dont plusieurs particulièrement libertines. Les ennemis du poète s'agitent si bien que les Délices satyriques et le Second livre des Délices de la poésie françoise sont retirés de la circulation (1). Toussaint du Bray fait immédiatement une deuxième édition des Délices de la poésie françoise diminuée et augmentée, contenant le premier et le second livre en en excluant les pièces de Théophile. Celui-ci effrayé, s'embarque à Calais pour l'Angleterre (octobre 1620). Le séjour dans ce triste pays lui est insupportable. Grâce à l'ambassade

<sup>(1)</sup> Voir les deux notices placées en tête du dépouillement de ces recueils : pp. 54 et 73.

du maréchal de Cadenet, qui aborde à Douvres le 30 décembre 1620, il peut plaider directement sa cause près du frère de Luynes. Le favori se laisse fléchir sur l'assurance qu'il se convertira à la religion catholique; Louis XIII lui pardonne aussi à la condition que ses actes seront désormais en harmonie avec ses promesses. Peu de jours après son arrivée, le roi le reçoit. Avant son départ pour l'Angleterre Théophile avait confié à Des Barreaux. le soin de publier ses œuvres, elles paraissent en mai 1621. Le poète s'engage de nouveau dans l'armée royale et est chargé à Niort par Louis XIII d'aller négocier la reddition de sa ville natale. Il ne réussit pas et assiste à la prise de Clairac (5 août 1621). L'hiver force à interrompre la campagne contre les protestants. Les protecteurs de Théophile meurent tour à tour : le marquis de Thémines est tué au siège de Montauban, et son frère Lozières s'éteint à Bordeaux (24 décembre) des suites des blessures reçues au siège de Monheurt, neuf jours après le connétable de Luynes. Pendant que Théophile combattait ses coreligionnaires un nouvel ennemi se dressait devant lui, c'était le Père Garassus qui effrayé des progrès du libertinage voulait l'anéantir en le frappant à la tête. Le jésuite était de très bonne foi, mais il eut le tort de prendre pour collaborateur un autre jésuite, le père Voisin, animé d'une haine personnelle contre Théophile. Avisé de ses menées ténébreuses Théophile, après la mort de son père (juin 1622), se convertit au catholicisme espérant de la sorte désarmer ses puissants adversaires. La manœuvre était habile, mais la publication du Parnasse satyrique en avril 1623 (quoique daté de 1622) en paralyse les effets. Cette anthologie obcène est attribuée à Théophile; il s'en défend et assigne Estoc et Sommaville devant le lieutenant civil qui condamne les deux libraires à une amende et autorise le poète à détruire les exemplaires du Parnasse satyrique. Théophile ne se contente pas de ce succès, il se retourne contre Garassus qui préparait la Doctrine curieuse et met opposition à sa publication. Il obtient requête de la faire saisir et va trouver le Père Margastant supérieur des Jésuites. Dans une scène violente il lui reproche la perfidie de la Compagnie et se rend ensuite chez le procureur général. Margastant, exaspéré des injures de Théophile, intervient ; le Parlement de Paris accorde à Garassus la mainlevée de l'opposition. La position de Théophile, sans être bonne, n'était pas désespérée, il l'aggrave en publiant dans la deuxième quinzaine de juin 1623 la Seconde partie de ses Œuvres avec en tête sous le titre de Première journée quelques pages de son autobiographie. Dans cette Première journée il commençait à exposer ses idées libertines et poursuivait en racontant l'histoire de la possédée d'Agen, l'aventure de Tours, etc; à la suite se lisaient de nombreuses poésies dont plusieurs seront incriminées un peu plus tard. Est-ce la Seconde partie des œuvres qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? c'est probable. Le 11 juillet 1623 l'arrestation de Théophile est ordonnée ainsi que celle de Frenicle, de Colletet et de Berthelot comme auteurs du Parnasse satyrique et une information était ouverte contre les libraires Estoc et Sommaville. Théophile caché à Chantilly y apprend sa condamnation à être brûlé vif avec ses livres, Berthelot devait être étranglé et pendu et Colletet banni pour neuf ans ; il était simplement décidé qu'on informerait plus amplement contre Frenicle (19 août 1623). Le duc de Montmorency, avisé que la retraite de Théophile était connue, lui fait quitter Chantilly le 26 août avec force écus et doublons d'Espagne en poche. Théophile se dirige vers la frontière, le 2

septembre il est au Catelet où il se réfugie dans une ferme des environs. Le père Voisin qui le faisait espionner en avise le cardinal de La Rochefoucauld qui prévient Mathieu Molé. Le dimanche 17 septembre Théophile est arrêté dans la forteresse du Catelet avec son valet La Pause. Transféré dans les cachots de Saint-Quentin il est écroué après trois journées de marche, escorté de sept archers, le jeudi 28 septembre 1623 dans la Tour de Montgommery.

Nous ne raconterons pas ici son procès (1) qui dura toute l'année 1624 et se termina le 1° septembre 1625 par une condamnation au bannissement, nous dirons seulement que Théophile ne fut interrogé que le 22 mars 1624 soit après plus de cinq mois de détention. Sa condamnation était presque un acquittement, on l'oublia. Il passa l'automne à Paris, une partie de l'hiver sur les bords de l'océan, le printemps de 1626 chez le duc de Montmorency à Chantilly, l'été au château de Selles en Berry chez le comte de Béthune, et il vint mourir dans l'hôtel de Montmorency à Paris d'une fièvre maligne le 25 septembre 1626.

Bibliographie. — La bibliographie de Théophile est trop importante pour être reproduite ici, elle a été publiée dans le T. Il du *Procès de Théophile de Viau (Paris, 1909)*, elle ne comprend pas moins de

17 numéros pour A) Œuvres de Théophile (1 à 17).

- 7 B) le Recueil de pièces de Théophile et de ses amis (18 à 24).
- 22 C) les pièces de Théophile imprimées séparément (25 à 46).
- 2 D) le Théâtre de Théophile (47-48).
- 3 E) les pièces judiciaires relatives à Théophile (49 à 51).
- 35 F) les pièces pour ou contre Théophile (52 à 86).
- 2 G) les ouvrages dans lesquels figurent des pièces de Théophile et imprimés de son vivant (87-88).
- H) les recueils collectifs de poésies contenant des pièces de Théophile (89 à 99).
- 7 J) les ouvrages de Garassus contre Théophile et pour et contre la Doctrine curieuse, etc. (100 à 106).

106 numéros qui représentent environ 175 ouvrages ou éditions de ces ouvrages.

Nous nous bornons à compléter cette Bibliographie:

Les ouvrages marqués d'un astérique ne sont pas cités dans la bibliographie de Théophile de mademoiselle Käthe Schirmacher.

#### A). Œuvres de Théophile.

2. C) \* Ire partie. — Les || Œuvres || du sieur || Theophile. || Reveues, corrigées et augmentées. || Seconde édition. || (Marque du libraire) ||. A Paris. || Chez Jacques Quesnel, ruë S. Jacques. || à l'Enseigne des deux Colombes, || près sainct Benoist. || M.DC.XXII (1622) || Avec privilège du Roy. || In-8.

Même collation que pour l'édition Billaine (A) soit 356 p. chiff. L'exemplaire que nous avons eu en

<sup>(4)</sup> Nous l'avons raconté en détail dans l'ouvrage Le Procès du poète Théophile de Viau (11 juillet 1623-1° septembre 1625), publication intégrale des pièces inédites des Archives nationales, 1909, 2 vol. in-8.

mains n'avait pas les ff. préliminaires, c'est-à-dire que ces ff. avaient été enlevés par les soins de Des Barreaux parce qu'ils renfermaient son ode à Théophile (voir Disciples et successeurs de Théophile de Viau : La vie et les poésies libertines inédites de Des Barreaux (1599-1673) et Saint-Pavin (1595-1670), p. 96).

— Cette édition de Quesnel quoique semblable à celle de Billaine en diffère par les en-têtes.

4. C) \* le et lle p. — Les œuvres du sieur Theophile, reveuës, corrigées et augmentées. Seconde édition. A Paris, (s. d). In-12 de 348 p. — Œuvres du sieur Theophile. Seconde partie. A Paris. (s. d). 168 p. In-12. (Bibl. de Limoges. B. L. No 396).

Ces deux parties sont suivies de : Nouveau recueil de diverses poésies du sieur Théophile... (voir n° 23), et Apologie au Roy (voir 45 D).

La Ire partie des Œuvres de Théophile n's pas les ff. prél., elle débute par le Traité de l'Immortalité de l'dme.

La description ci-dessus est celle qui nous a été donnée par M. Louis Caillet, bibliothécaire de Limoges, mais lorsque nous avons demandé communication du volume à Paris, par l'intermédiaire de la Bibl. nationale, on nous a répondu qu'il était égaré.

7. A) \*Les || Œuvres || de Theophile, || Divisées en trois parties. || La première, || contenant l'immortalité || de l'Ame, avec plusieurs autres pièces, || La seconde les Tragédies. || Et la troisième, les pièces qu'il a faites pendant || sa prison, jusques à présent. || Œuvres d'Excellente Invention || Dédiées aux beaux esprits de ce temps. || A Rouen, || Chez Jean de la Mare, aux || degrez du Palais. || M.DC.XXVII (1627). || In-8 de 8 ff. prél. pour le titre, l'Epistre au Lecteur, l'ode sig. Bois-Robert-Metel, l'ode sig. S. A. (Saint-Amant), le sonnet (n. s. de Des Barreaux), et l'ode (n. s.) de Des Barreaux mais réduite à 10 strophes au lieu de 20. — P. 1 à 335. — 2 ff. bl. — Œuvres || du sieur || Theophile. || Seconde partie || A Rouen... || M.DC.XXVI (1626), p. 3 à 179. — Recueil || de toutes les || pièces que le sieur Theophile a || mis en lumière pendant || sa prison jusques à || présent || Avec quelques autres || Œuvres à luy envoyées par ses Amis. || Troisiesme partie. || A Rouen... || M.DC.XXVI (1626), p. 1 à 196.

La troisième partie renferme les pièces suivantes des amis de Théophile:

Consolation à Théophile en son adversité: J'ay veu crier dans le Palais.

Les souspirs d'Alexis.... Maintenant que je vois ton nom mis au pillage.

A Théophile: Il semble que la honte.

Compassion de Philothée aux misères de Théophile : J'ay veu dans le crystal des Cieux.

Rép. à la prière de Théophile par les poètes : Toy à qui j'adresse l'honneur.

La Lettre de Théophile à son frère ne contient plus la strophe sur les Jésuites et il manque également deux strophes de l'ode 1 et une strophe de l'Ode IX de la Maison de Sylvie.

- C). Id. Paris, 1627 (II<sup>o</sup> Cat. de vente des livres de M. L. Techener, No 16447, et Cat. Solar, No 1311).
  - D). Les œuvres du sieur Theophile... Rennes, 1627.

L'existence de cette édition nous est signalée par le Cat. Taylor, 1893, nº 453, qui cite Les Amours tragiques de Pyrame et Thisbé.

8. A) \* Les || Œuvres || du sieur || Theophile ||. Edition dernière, corrigée et augmentée || des pièces de l'Autheur qui n'ont || encores esté imprimées. || A Grenoble, par Pierre Marniolles, Imprimeur || du Roy et de la Cour de Parlement, près || le grand Puits, à la Victoire, || M.DC.XXVIII (1628) ||. In-8 de 11 ff. n. chiff. et le port. de Théophile, p. 3 à 280 chiff. — Œuvres du sieur Théophile. Seconde partie. (La place réservée à la marque de l'imprimeur est restée en blanc). A Grenoble, par Pierre Marniolles, Imprimeur ordinaire du Roy. M.DC.XXVII (1627). Avec privilège de Sa Majesté, 6 ff. n. chiff.: titre et Au Lecteur, 148 p. chiff. — Recueil de toutes les pièces faites par Theophile, depuis sa prise jusques à sa mort. Mises par ordre

comme vous verrez à la Table suivante (fleuron) M.DC.XXVIII (1628). Dans cette partie la pagination est placée au-dessus du texte, au milieu de la page (p. 3 à 160).

La marque de l'imprimeur sur le titre est gravée sur cuivre, c'est le seul ouvrage sorti des presses de P. Marniolles qui la renferme. Le portrait de Théophile est également gravé sur cuivre par le graveur dijonnais bien connu Pierre Paillot. Cette même planche avec l'adresse de P. Marniolles, a orné l'édition des Œuvres de Thophile donnée à Lyon en 1630, par Jean Michon (n° 11).

- B)\*Œuvres du sieur Theophile, nouvellement reveue et corrigée et augmentée de plusieurs pièces de l'auteur, non cy devant imprimées. Edition dernière divisée en quatre parties. A Grenoble, chez Pierre Marniolles, imprimeur et libraire ordinaire du Roy, rue Porte-Traine, à la Victoire, 1629. In-8 de 12 ff. et 280 p. chiff. Œuvres du sieur Theophile. Seconde partie, A Grenoble par Pierre Marniolles imprimeur ordinaire du Roy, 1627. Avec privilège de Sa Majesté, 6 ff. et 148 p. chiff. Recueil de toutes les pièces faites par Theophile, depuis sa prise jusqu'à sa mort, mises par ordre comme vous verrez à la Table suivante. M.DC.XXVIII (1628). 160 p. chiff.
- 10. D) \* Les Œuvres de Theophile... Rouen, chez Pierre de la Motte. 1630. In-8. (Cat. Bosse, N° 412).
  - 11. B) \* Id... Lyon, N. Gay, 1630. In-8.
- 12. A) Les Œuvres de Theophile.... A Paris, jouxte la copie imprimée à Rouen, chez Jean de la Mare.... 1631. In-8.

La IIIe partie datée de 1628 est tout à fait différente de celle de 1628 (voir 9), elle ne contient pas l'ode de Scudéry, la Dernière lettre de Théophile à son amy Damon, le Sonnet, et l'Ode : La Solitude de Saint-Amant.

- B) \* Id. Rouen, Louis du Mesnil, 1631. In-8.
- 13). Les Œuvres de Theophile... Rouen, Jean de la Mare... 1632, In-12:

Scudéry a donné à l'auto-biographie de Théophile le titre de Fragments d'une histoire comique. Première journée au lieu de celui de Première journée qu'elle portait dans les éditions antérieures.

14). \* Toutes les éditions suivantes sont petit in-8 ou in-12.

Rouen, Pierre de la Motte, 1632 (Cat. Sazerac de Forges).

id. Louys Costé, 1632.

Rouen, Jean de la Mare, 1633 (Bibl. de Nantes).

Avignon, Jacques Bramereau (éd. Esprit Aubert), 1633. In-12 (1).

Rouen, David Ferrand. 1636.

Rouen, Louys du Castel, 1636.

id. Philippe Jouanne, 1636.

Paris, jouxte la copie imprimée à Rouen, chez Jean de la Mare, 1636.

Rouen, Martin de la Motte, 1638.

id. Cailloué. 1638. (Cat. Pique, 1910).

id. Jacques Holland, 1638.

Lyon, Claude Rigaud, 1638 (Cat. Mathias, 1910).

id. Pierre Bailly, 1638.

<sup>(4)</sup> Voir sur cette édition Le libertinage au XVII<sup>o</sup> siècle : Une seconde révision des œuvres du poète Théophile Viau, reveues, corrigées et augmentées, publiées en 1633 par Esprit Aubert, chanoine d'Avignon, 1911.

Rouen, Malassis, 1640.

id. David Ferrand, 1040 (Bibl. de Besançon).

id. Louys du Mesnil, 1640 (Cat. Mathias, Nº 14).

Lyon, Didier, 1640 (Cat. Sauvaigo, 1910).

Lyon, Jean Huguetan, 1641.

Rouen, David Ferrand, 1642.

Rouen, 1644 (Archives du Bibliophile).

Lyon, Bailly, 1645.

id. Cl. La Rivière, 1645.

Lyon, G. Chaunod, 1651.

id. Louis Odin, 1651.

Paris, 1655 (Bibl. d'Arras).

Rouen, 1656 (Archives du Bibliophile).

Lyon, Simon Matherel, 1658.

id. Guil. Chaunod, 1658 (Bibl. d'Avignon).

id. Cl. La Rivière, 1658 (Bibl. de Narbonne).

Rouen, Clément Malassis, 1661.

Paris, Nicolas Pepingué, 1662 (Bibl. d'Avignon).

Paris, veuve Pepingué, 1666.

Lyon, Pierre Bailly, 1668 (Bibl. d'Alençon).

id. J. B. Ville, 1668.

id. Pierre Compagnon, 1668.

Paris, Nicolas Pepingué, 1672 (Brunet supt).

Lyon, s. d. (?)

### B) Recueil de pièces de Théophile et de ses amis.

19. Nous avons décrit l'exemplaire de la Bibliothèque de l'Arsenal : Recueil | de toutes les | pièces de | Theophile, | commençans à l'arrest de la Cour, et | généralement tout ce qui s'est fait | pour et contre luy depuis sa prison | jusques à présent | Ainsi qu'il se peut veoir à la Table | suivante. | M.DC.XXIIII (1624). In-12 de 112 p. (ex meis).

Notre exemplaire est absolument semblable comme titre et nombre de pages, mais le curieux avis mis à la suite du texte de l'arrêt du 14 juillet 1623 a subi une modification intéressante (nous croyons cet avis de Colletet ou d'un intime de Colletet):

- P. 7 et 8, les mots que nous avons mis en italique qui figurent dans l'édition de l'Arsenal sont supprimés ou modifiés dans notre exemplaire.
- « L'opinion de beaucoup de personnes est que quelques libraires desireux de gaigner, voyant que les vers les plus Satyriques estoient ceux qui se vendoient le mieux, compilèrent eux-mesmes les plus vilains, mettans les uns sous le nom de Théophile, les autres de Barthelot ou de Coletet selon qu'ils les voyoient avoir de la vogue. Pour le sieur Colletet je scay bien qu'on lui a joüé cette trousse. Aussi m'estonnaye fort (je m'estonne fort) si sa plume a laissé couler les saletez qu'on dit qu'il a escrites, veu qu'il est cogneu de tout plein d'honnestes gens qui tiennent à faveur l'honneur de sa fréquentation...».

Ce Recueil de 1624 a donc eu deux tirages ; dans le second Colletet n'accuse plus personne de lui avoir joué « une trousse ».

#### C) Pièces de Théophile imprimées séparément.

- 26. B) Théophile  $\parallel$  au Roy  $\parallel$  sur ses vic $\parallel$  toires.  $\parallel$  A Poitiers  $\parallel$  par Abraham Mounin, im  $\parallel$  primeur demeurant devant la  $\parallel$  Balaine pres des Jesuiste (sic)  $\parallel$  M.DC.XX (1620). In-12 de 13 p. chiff. (Poitiers).
  - 41. La Maison de Silvie par Theophile, M.DC.XXIIII (1624).

Un certain nombre de strophes de cette pièce (23) ont été adaptées en anglais sous le titre *Sylvia's park* (p. 165) dans l'ouvrage de Thomas Stanley portant le titre de : Anacreon, Bion, Moschus, Kisses by Secundus, Cupid crucified, by Ausonius, Venus vigils, Incerto Authore, Printed in the year 1651. In-8 de 260 p. (N).

- 45. D) \* Apologie au Roy. A Lyon, pour Jean Michel, jouxte la copie imprimée à Bourdeaux par Gilbert Vernoy (1627). In-12 de 45 p. (Bibl. de Limoges, voir 4 C) \*).
- 46. Les dernières œuvres de Théophile a son amy Alcidon sur le sujet de sa Solitude. Paris, G. Morlot, 1627. In-8 de 12 p. chiff. et 122 p. chiff. (Bibl. de Carpentras).

Ce titre est une supercherie de libraire. A la p. 3 : Les dernières œuvres de Theophile laissée (sic) par Testament à son amy Aldon (sic); après, la pièce de Saint-Amant : 0 que j'ayme la solitude ; à la suite 122 p. chiff. qui ne sont autre chose que la IIIe partie des Œuvres de Théophile dépouillée de son titre, (voir n° 5).

#### D) Théâtre de Théophile.

47. F) Les amours tragiques de Pyrame et Thisbe, mis en vers françois par le sieur Theophile. Reveuë et corrigée de nouveau par un de ses amis. Troyes, N. Oudot. 1631. In-8 (British Museum).

### F) Pièces pour ou contre Théophile.

70bis \* Le Trespas de Theophile Avec les dernières paroles qu'il profera avant que de rendre son esprit. M.DC.XXVI (1626). Petit in-8 de 24 p. chiff. et un ff. n. chiff. (ex meis).

30 strophes de 10 vers : Ja Theophile retenu, à la fin une épitaphe : Cy gist dans ce tombeau ombreux.

80). \* Recueil des épitaphes faictes sur Theophile. M.DC.XXVI (1626). Petit in-8 de 14 p. chiff. (ex-meis).

Sur le titre vers grecs de Moschus. Pièce très curieuse contre Théophile.

# G) Ouvrages dans lesquels figurent des pièces de Théophile et publiés de son vivant.

88 bis \* Discours || d'Aristarque || a || Nicandre || Sur le jugement des Esprits || de ce temps. || et || sur les fautes || de Phyllarque. || Seconde édition, reveuë et corrigée. || A Rouen || M.DC. XXVIII (1628). || In-8 de 214 p.

Le Discours est de Javerzac. A la p. 207 : Il envoye la lettre de Théophile contre Balzac à Eudove. Nous n'avons pas rencontré la première édition de ce recueil qui doit contenir l'édit. originale de la fameuse lettre de Théophile contre Balzac.

#### H) Recueils collectifs de poésies contenant des pièces de Théophile.

Ce n'est pas deux mais trois réimpressions du Parnasse satyrique et de la Quintessence satyrique fondus en un seul volume sous le titre de Parnasse satyrique qui ont paru successivement en 1625.

Voici la troisième:

Le || Parnasse || satyrique. || du sieur Théobhile (sic) || M.D.C.XXV (1625). In 8 de 380 p. chiffrées irrégulièrement (voir p. 70).

Cette édition est semblable, nous venons de le dire, comme texte à celle qui a pour titre : Le Parnasse des poëtes satyriques, ou Dernier Recueil des Vers picquans et gaillards de nostre temps. Par le sieur Théophile, elle reproduit plusieurs des erreurs de pagination mais elle en présente nombre d'autres. Les trois éditions de 1625 sortent de la même officine, elles ont dû être imprimées à quelques semaines, sinon à quelques jours d'intervalle.

Pour les poésies de Théophile de Viau insérées dans les florilèges, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIIe siècle.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 53 pièces de Théophile ou qui lui ont été attribuées (1):

|                                             |                                                                | Ah! Philis, voir Ha! Philis.                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | Avez-vous la fièvre voir Quelle fièvre                    |
| QUINT. SATYR., 1622.                        | Sonnet (p. 43) (2).                                            | Beaux sont ces bois espais, belle ceste prairie (n. s.).  |
| Id.                                         | D'une jeune dame. Satyre (p. 248) (3).                         | Belle qui sans plaisir f (sig. Maynard).                  |
| DELICES SATYR., 1620.                       | Elégie (p. 36).                                                | Bien que jamais Amour ne m'ait monstré sa flamme (n. s.). |
| SATYR. REGNIER (s.), 1621.                  | Vers présentés au Roy sur l'exil de Theophile.                 | Celuy qui lance le tonnerre (n. s.).                      |
| muses incogn., 1604.                        | Quatrain (4).                                                  | Ce quatrain est fort magnifique (n. s.).                  |
| PARN. SATYR., 1622.                         | D'une dame qui avoit un à la joue (p. 122) (5).                | C'est un caprice de nature (n. s.).                       |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.                    | Sur la mort de Durand, et<br>des deux Siti, frères.<br>Sonnet. | C'est un supplice doux, et que le Ciel avouë.             |
| DELICES SATYR., 1620.  QUINT. SATYR., 1622. | Epigr. (pp. 74 et 114) (6).                                    | Cet enfant, ô Parques sevères (n. s.).                    |
| DELICES SATYR., 1620.                       | Epigramme (pp. 3 et 22).                                       | Ceste femme a fait comme Troye (n. s.).                   |
| QUINT. SATYR., 1622.                        |                                                                |                                                           |
| QUINT. SATYR., 1620.                        | Contre une vieille courti-<br>sane. St. (pp. 4 et 24) (7).     | Ceste vieille qui des tombeaux (n. s.).                   |

(1) Les pièces marquées d'un astérisque ne sont pas dans l'édition Alleaume. Nous ne les avons pas reproduites volontairement, à cause de leur gailllardise excessive, dans le Supplément aux poésies de Théophile de notre brochure: Une seconde révision des œuvres du poëte Théophile de Viau, 1633, Paris, 1911.

(2) Ce sonnet de G. Colletet est attribué à Théophile, mais avec des retouches, par Esprit Aubert : Œuvres du sieur Theophile de Viau... Dédiées à monsieur de Montagu. En Avignon, de l'imprimerie de J. Bramereau, 1633, in-12. (Voir Le Libertinage au XVII- siècle. Une seconde révision des œuvres du poète Théophile de Viau, Paris, 1911, in-8).

(3) Cette satyre est attribuée à Théophile par le Ms. de la Bibl. de l'Arsenal, mais elle est signée Maynard dans les Délices satyriques, 1620, et dans la Quintessence satyrique, 1622.

(4) Ce quatrain n'est pas de Théophile, bien qu'il lui ait été couramment attribué, notamment par M. Alleaume. Il est signé Malherbe dans les Délices satyr., 1620 et dans la Quint. satyr., 1622.

(5) Attribué à Théophile par le Ms. 3127 de la Bibl. de l'Arsenal. — Ms. 884, ff. 310, anonyme.

(6) Attribué à Théophile par Esprit Aubert.

(7) La seconde stance de cette pièce a été incriminée dans le Procès de Théophile, déposition Pierre Guibert, boucher, 29 avril 1624 (voir T. I., p. 414), interrogatoire — le sixième — du 15 juin, 1624 ( id. p. 450).

Chose curieuse, cette seconde stance : Un jour ceste vylaine-la des Délices satyr.. 1620, a été supprimée dans la Quintessence satyrique, 1622.

| DELICES SATYR., 1620.           | Disc. à la belle Philis (pp.  | Chère Philis, j'ay bien peur que tu meures                                     |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| QUINT. SATYR., 1622.            | 197 et 239).                  | (n. s.).                                                                       |
| DELICES SATYR., 1620.           | A un marquis. Satyre (p.      | Cognois-tu ce fascheux qui contre la fortune                                   |
| SEC. LIV. DELICES (SIG.), 1620. | 281) (1).                     | (n. s.).                                                                       |
| QUINT. SATYR. (P. 80), 1622.    | <b>)</b>                      |                                                                                |
| DELICES SATYR., 1620.           | ) Epigr. (pp. 73 et 413) (2). | Corsaille d'un seul fils fut mère (n. s.).                                     |
| QUINT. SATYR., 1622.            |                               |                                                                                |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.        | Ode.                          | Dans ce val solitaire, et sombre.                                              |
| DELIGES SATYR., 1620.           | Stances (p. 37) (3).          | De moy, si les rigueurs d'un accident sem-<br>blable (n. s.).                  |
| PARN. SATYR., 1622.             | Gausserie (p. 11) (4).        | *Depuis que j'ay tourné Jacquette (n. s.).                                     |
| REC. VERS SATYR., 1617.         | Epigr. (ff. 117) (5).         | Donnez-luy de vostre pantousle (n. s.).                                        |
| DELICES SATYR., 1620.           | Elégie (p. 245).              | Enfin sauvé d'une prison funeste (ou Enfin guéri d'une amitié funeste (n. s.). |
| PARN. SATYR., 1622.             | Stances (p. 55) (6).          | Femmes qui aimez mieux le f, que le pain (sig. Regnier).                       |
| DELICES SATYR., 1620.           | Epigr. (pp. 466, 325 et 205)  | Grâce à ce comte libéral (n. s.).                                              |
| SEC. LIV. DELICES (SIG.), 1620. | (7).                          |                                                                                |
| QUINT, SATYR., 1622.            |                               |                                                                                |
| DELICES SATYR., 1620.           | Λ Philis. Stances (p. 40).    | Ha! Philis que le Ciel me fait mauvais visage (n. s.).                         |
| ld.                             | Désespoir (p. 34).            | Je ne repose ny nuict ny jour (ou Je n'ay repos ny nuict ny jour) (n. s.).     |
| PARN. SATYR., 1622.             | Epigramme (p. 5) (8).         | Je ne vis onc femme si froide (n. s.).                                         |
| DELICES SATYR., 1620.           | Epigr. (p. 467, 288 et 206)   | Je perds mon temps et mes discours (sig.                                       |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.        | (9).                          | Phyllis).                                                                      |
| QUINT. SATYR., 1622.            |                               |                                                                                |
| QUINT. SATYR., 1622.            | Epigramme (p. 237) (10).      | Je ris de ces froids amoureux (sig. Sigoignes).                                |
|                                 |                               |                                                                                |

<sup>(1)</sup> Cette satyre dite Seconde Satyre avait paru dans le Second livre des Délices de la poésie françoise, 1620, en même temps que dans les Délices satyriques, ensuite dans les Œuvres de Théophile, 1621, mais dans cette dernière édition elle est amputée de 48 vers. La Quintessence satyrique reproduit le texte du Second livre des Délices et des Délices satyriques.

(2) Attribuée à Théophile par Esprit Aubert. — Ms. 884, ff. 334, anonyme : Brossailles d'un seul filz fut mère.
(3) Cette pièce est un extrait des Stances à M¹¹¹º de Rohan, sur la mort de Madame la Duchesse de Nevers : Je

vous donne ces vers pour nourrir vos douleurs.

(5) Cette pièce est anonyme dans le Rec. des plus excellens vers satyriques de ce temps, 1617, mais elle est signée Motin dans la Quintessence satyrique, 1622. Le Ms. de l'Arsenal l'attribue à Théophile.

(6) Cette pièce est signée Regnier dans le Parnasse satyrique, mais le Ms. de l'Arsenal la donne à tort à Théo-

phile. Elle se lit également, mais anonyme, dans les Cinq cents Colbert, v. 488, ff. 547.

(9) Cette pièce est signée Phyllis dans les Délices satyr., mais elle a été mise par erreur dans les poésies de

<sup>(4)</sup> Voici le titre de cette pièce en stances : Sur la maladie de Jacquette, gausserie à M. de Vary, conseiller à Bourges, elle a été supprimée dans l'édition du Parnasse satyrique, 1625. Dans le Parnasse de 1660, elle est intitulée à tort Sonnet. La première strophe qui devrait avoir 4 vers en a 6, et elle commence Douary, la jeune Paquette. Cette gausserie est probablement de Théophile qui a séjourné à Bourges, voir le Procès de Théophile, T. I, p. 470 et suivantes.

<sup>(7)</sup> Cette épig. sur le comte de Candale, mécène de Théophile, est de 1616; Théophile la fit au moment de rejoindre le comte qui guerroyait en Quercy dans les rangs des Réformés par amour pour la duchesse de Rohan (voir le Procès de Théophile, T. I, p. 15). Elle a paru dans le Cabinet des Muses, 1619, et les Œuvres, 1621. (8) Donnée à Théophile par le Ms. de l'Arsenal.

Le Roy de Gomberville du Sec. livr. des Délices, 1620. Elle est anonyme dans la Quint. satyr., 1622.

(10) Cette pièce est signée Sigoignes dans la Quintessence satyrique, et Théophile dans le Ms. de l'Arsenal.

| DELICES SATYR., 1620.           | Sonnet (p. 167, 349 et 206)                  | Je songeois que Philis des Enfers revenue (n. s.).                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| SEC. LIV. DELICES (SIG.), 1620. | ( )                                          | (*** 0.).                                                                |
| QUINT. SATYR., 1622.            |                                              |                                                                          |
| DELICES SATYR., 1620.           | Description d'un bordel (pp. 288 et 87) (2). | *J'estois dans une église ayant l'âme eslancée<br>(n. s.).               |
| QUINT. SATYR., 1622.            | ,                                            | , ,                                                                      |
| PARN. SATYR., 1622.             | Sonnet (p. 74) (3).                          | La grande volupté qu'on reçoit en f (sig. Regnier).                      |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.        | De l'Aurore. Ode (4).                        | L'aurore sur le poinct du jour.                                          |
| PARN. SATYR., 1622.             | Epigramme (p. 43).                           | *Les chancres m'ont laissé secher (n. s.).                               |
| DELICES SATYR., 1620.           | Ode (pp. 240 et 276) (5).                    | L'infidélité me deplaist (n. s.).                                        |
| QUINT. SATYR., 1622.            |                                              |                                                                          |
| PARN. SATYR., 1622.             | Epigramme (p. 40) (6).                       | Lors qu'Antoinette eut veu que malgré son<br>desir (sig. Maynard).       |
| SEC. LIV. DELIGES, 4620.        | Pour M. de Montmorency.<br>Ode (p. 344) (7). | Lors qu'on veut que les Muses flattent.                                  |
| DELICES SATYR., 1620.           | Epigramme (pp. 3 et 23)                      | *Mais n'es-tu point entre mes bras (n. s.).                              |
| QUINT. SATYR., 1622.            | (8).                                         |                                                                          |
| DELICES SATYR., 1620.           | A un marquis. Satyre (pp.                    | Marquis comment te portes-tu (n. s.).                                    |
| QUINT. SATYR., 1622.            | 1 et 20) (9).                                |                                                                          |
| DELICES SATYR., 1620.           | Epigramme (pp. 3 et 22)                      | *Mes c quand mon se dresse (n. s.).                                      |
| QUINT. SATYR., 1622.            | (10).                                        |                                                                          |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.        | Elégie.                                      | Mon âme est triste, et ma face abatuë.                                   |
| QUINT. SATYR., 1622.            | De Cilise (p. 69) (44).                      | O mon Dieu qu'elle est bien apprise (n. s.).                             |
|                                 |                                              | On m'a dit que ma sœur chevauche voir Que mes jours ont un mauvais sort. |
| DELICES SATYR., 1620.           | Epigramme (p. 4) (12).                       | *Personne ne me veut baiser (n. s.).                                     |
| PARN. SATYR., 1622.             | Sonnet (p. 4) (13).                          | Philis, tout est foutu! je meurs de la vérole                            |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.        | Contre l'hyver. Ode (14).                    | Plein de colère, et de raison.                                           |
| QUINT. SATYR., 1622.            | Epigramme (p. 217) (15).                     | Pour estre divine et humaine (n. s.).                                    |
| PARN. SATYR., 1622.             | Contre Paquette. Stances (p. 12) (16).       | *Pour obtenir le privilège (n. s.).                                      |

(1) Cette pièce n'est pas dans les Œuvres de Théophile, 1621.

(3) Cette pièce est signée Regnier dans le Parnasse satyrique, le Ms. de l'Arsenal la donne à Théophile.

(4) Cette pièce avait paru dans le Cabinet des Muses, 1619.

(5) Cette pièce est aussi dans les Œuvres, 1621.

(7) Cette ode avait paru dans le Cabinet des Muses, 1619.

(8) Cette épigr. fait partie d'une série qui dans les Délices satyriques paraît être de Théophile.

(9) Cette pièce avait paru en tête des Délices satyriques, 1620.

(10) Cette épigr. suit une épigramme anonyme qui est bien de Théophile.

(11) Cette pièce est donnée à Théophile par le Ms. de l'Arsenal.

(43) Cette pièce, par le sieur Théophile, est en tête du Parnasse satyrique, 1622.

(14) Cette pièce avait paru dans le Cabinet des Muses, 1619.

(15) Cette pièce est signée Théophile dans le Ms. de l'Arsenal mais elle est d'Amadis Jamyn.

(16) Cette pièce est de l'auteur des stances : Depuis que j'ay tourné Jacquette.

<sup>(2)</sup> Cette pièce est l'œuvre d'un intime de Luillier, et on sait que François Luillier avec Des Barreaux étaient les amis préférés de Théophile.

<sup>(6)</sup> Cette pièce est attribuée à Maynard dans le Parnasse satyrique, mais le Ms. de l'Arsenal la donne à Théophile.

<sup>(12)</sup> Cette épigr. fait partie d'une série qui, dans les Délices satyriques, paraît être de Théophile. Elle se lit dans le Petit Cabinet de Priape, p. 31.

| DELICES SATYR., 1620.                      | Epigramme (pp. 434 et 68)                  | Puis que comme tu dis Philame (n. s.).                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| PARN. SATYR., 1622.                        | (1).                                       | * /                                                   |
| DELICES SATYR., 1620.                      | Ode (p. 41).                               | Quand j'auray ce contentement (n. s.).                |
| PARN. SATYR., 1622.                        | Chanson en dialogue (p. 4) (2).            | Quelle fièvre acez-vous Pasquette (n. s.).            |
| Id.                                        | Satyre (p. 42) (3).                        | Que mes jours ont un mauvais sort (n. s.).            |
| Id.                                        | Dialogue (p. 42) (4).                      | Qui est ce corps que mille enfans en deuil (n. s.).   |
| DELICES SATYR., 1620.                      | Satyre première (p. 180).                  | Qui que tu sois de grâce, escoute ma satyre           |
| SEC. LIV. DELICES (SIG.), 1620.            |                                            | $(n. \ s.).$                                          |
| QUINT. SATYR., 1622.                       | Remède appr. pour les filles (p. 210) (4). | Recipe virgam hominis (n. s.).                        |
| DELICES SATYR., 1620.                      | Sonnet (pp. 431 et 67) (5).                | Saturne aime le Ciel, et Jupin son tonnerre           |
| PARN. SATYR., 1622.                        |                                            | (n. s.).                                              |
| DELICES SATYR., 1620.                      | Sonnet (p. 242) (6).                       | Si j'estois dans un bois poursuivy d'un lion (n. s.). |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.                   | Satyre troisiesme (p. 326) (7).            | Si vostre doux accueil n'eust consolé ma peine.       |
| DELICES SATYR., 1620.                      | A Mr de l'Olivier. Satyre                  | Tu reprens mon humeur, Olivier tu me                  |
| PARN. SATYR., 1622.                        | (pp. 384 et 483) (8).                      | blasmes (n. s.).                                      |
| SEC. LIV. DELICES, 1620.                   | Au prince Maurice de Nas-<br>sau. Ode (9). | Un esprit lasche et mercenaire.                       |
| DELICES SATYR., 1620.                      | Stances (p. 38).                           | Un fier démon qui me menace (n. s.).                  |
| QUINT. SATYR., 1622.                       | D'un impuissant. Epigr. (p. 279) (10).     | Un gros abbé se laissoit en sa couche (n. s.).        |
| DELICES SATYR., 1620.                      | Epigramme (pp. 2 et 21) (11).              | *Vieille grand'mère des lutins (n. s.).               |
| DELICES SATYR, 1620.  QUINT, SATYR, 1622.  | , ,                                        | * Vostre fraize toute foulée (n. s.).                 |
| DELICES SATYR., 1620. QUINT. SATYR., 1622. | Epigramme (pp. 4 et 23) (11).              | *Vous esgalleriez la vertu (n. s.).                   |

(1) Attribuée à Théophile par Esprit Aubert.

(2) Donnée à Théophile par le Ms. de l'Arsenal. — Ms. 884, ff. 79, anonyme : Avez-vous la fiebvre..., 10 str. au lieu de 7.

(4) Donnée à Théophile par le Ms. de l'Arsenal.

(5) Attribué à Théophile par Esprit Aubert, mais avec des retouches! Esprit Aubert a modifié même le premier vers : Saturne aime le Ciel, Jupiter son tonnerre.

(6) Le dernier tercet est différend dans les Délices satyriques de celui qui se lit dans les Œuvres de Théophile. 1621:

Je voids déjà sur moy mille foudres pleuvoir Du crime des Juifs, Dieu contre moy se venge Pour ce que Maugiron se fasche de me voir.

- (7) Dans les Œuvres, 1621, cette pièce a pour titre : Elegie à une Dame.
- (8) Attribué à Théophile par Esprit Aubert mais avec retouches et suppressions.

(9) Cette pièce avait paru dans le Cabinet des Muses, 1619.

(10) Donné à Théophile par le Ms. 3127 de l'Arsenal. - Ms. 884, ff. 283, anonyme.

(11) Cette épigramme fait partie d'une série qui paraît appartenir à Théophile, elle suit dans les Délices satyriques, 1620, des pièces n. s. qui sont bien de ce poète.

<sup>(3)</sup> Cette satyre a été incriminée dans le *Procès de Théophile*, interrogatoire — le deuxième — du 26 mars 1624; interrogatoire — le troisième — du 27 mars 1624, etc., etc. Elle est intitulée *Plainte* dans le *Petit Cabinet de Priape* (Ms. Villenave), p. 31, et comprend onze strophes au lieu de sept, elle commence : On m'a dit que ma sœur chevauche. Nous l'avons reproduite dans le T. Il du *Procès de Théophile*, p. 394.

PARN. SATYR., 1660. Epigramme (1).

\* Vous vous mocquez, vieilles croupières (n.s.).

A consulter: Lachèvre (Frédéric): Le libertinage devant le Parlement de Paris. Le procès du poète Théophile de Viau, 2 vol. in-8; Un mémoire inédit du Père François Garassus contre Théophile (extr. de la Revue d'hist. litt. de la France); La querelle des anciens et des modernes: Théophile et Claude Garnier (extrait du Bulletin du Bibliophile).

#### VILLEQUIER.

René de Villequier, dit le jeune et le gros, baron de Clervaux, d'Aubigny et d'Eury, chevalier de l'ordre du Roi, premier gentilhomme de sa Chambre, conseiller d'Etat, capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances, gouverneur de Paris et de l'île de France, se dévoua entièrement aux inclinations et aux plaisirs du roi Henri III, son maître, et s'abîma dans la dissolution et le libertinage. Il tua par jalousie à Poitiers, en septembre 1577, dans la maison du roi, Françoise de la Mark, sa première femme de laquelle il avait eu une fille; il épousa en seconde noces Louise de Savonnières dont il eut Claude, baron de Villequier et de Clervaux, vicomte de la Guierche, mort à Fontainebleau sans alliance au retour d'Italie en 1604, à l'âge de 19 ans, et en lui finit la maison de Villequier.

Le Ms. fr. 10304 (B.N.) reproduit diverses épitaphes de madame de Villequier : 3 pièces latines ; 6 sonnets ; 2 pièces en stances et 1 quatrain.

Les Cinq cents Colbert (vol. 488, ff. 410) paraissent renfermer une chanson (36 v.) de Villequier datée de 1566 : Villequier ayant un jour advisé une dame jà vieille et passée mais qui avoit été belle : Agnosco (va sans dire) veteris vestigia flammae : Baïsotons-nous mon cher soucy.

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 ne paraissent renfermer qu'une pièce de Villequier :

```
Delices satyr., 1620.

PARN. SATYR., 1622.

Quatrain pour une jeune dame (pp. 47, 419 et 207) (2).

Je suis en extrême soucy (n. s.).
207) (2).
```

#### VIVONNE (Héliette de).

Grâce à M. Pierre Louys, Héliette de Vivonne va prendre rang parmi les poétesses françaises avec cet avantage sur sa contemporaine Isabeau de Vaumény qu'une petite partie de son œuvre a pu être identifiée, celle qui se trouve avec les initiales W. dans le Ms. fr. 4718 de la Bibl. nat.:

<sup>(1)</sup> Donnée à Théophile par le Ms. de l'Arsenal.

<sup>(2)</sup> D'après le Ms. 3127 de la Bibl. de l'Arsenal ce quatrain aurait été écrit par le marquis de Villequier au moment où il trouvait un billet doux sur la toilette de madame de Crussol. Voir la rép. de madame de Crussol: Ne soyez donc pas en soucy.

Du miroir de M. D. L. B.: Aussi bien qu'en la terre basse.

Rép. à la chanson de Desportes, Rozette pour un peu d'absence (1) : Berger tant remply de finesse Sonnet : Ce fut dedans ce bois qu'Angélique aux beaux yeux.

Id. Comme peut-il entrer en vostre entendement.

Id. D'un venin trop cruel, archer qui tout surmonte.
Id. (2) Hélas, si tu prens garde aux erreurs que j'ay faictes.

Id. (2) Hettis, se tu prens garde dux erreurs que j ay j Id. Jamais, jamais ne puissiez-vous, mon cœur.

Id. L'on verra s'arrester le mobile du monde.

Id. Mon cœur, c'est trop languir sans espoir d'allegresse.

Id. Non, ce n'est point icy la bienheureuse allée.
Id. Quiconque dit qu'Amour se guarist par l'absence.
Id. Resvant parmy ces bois, je voy s'entrebaiser.

Id. chrestien: Seigneur, change ma guerre en ta paix éternelle.

Id. A la fièvre: Si tu es du hault ciel, icy bas descendue. Id. chrétien: Si tu jecte les yeux sur mon iniquité.

Id. pour Ronsard: Tant de flame et d'amour dont tu vas allumant.

Chanson mise de biscayen en françois: Resveillez-vous, belle Catin.

Sonnet: Vous qui sçavez que c'est mieux que moy de l'amour.

Parmi ces pièces il en est une charmante, c'est la réponse faite à la fameuse chanson de Desportes : Rosette pour un peu d'absence, non seulement elle est fort spirituelle mais elle a cet attrait d'avoir été écrite par la Rosette (Cléonice) même de Desportes, sa jeune et belle maitresse Héliette de Vivonne :

Berger tant remply de finesse Contantez-vous d'estre inconstant Sans accuser vostre maistresse D'un péché que vous aymez tant. La nouveauté qui vous commande Vous faict à toute heure changer, Mays ce n'est pas perte fort grande De perdre un amy si léger.

Si vous eussiez eu souvenance De l'œil par le vostre adoré, En despit de vostre inconstance Constant vous feussiez demeuré, Mais vous n'estiez à six pas d'elle Que vostre cœur s'en retira, Nous verrons, monsieur le fidelle, Qui premier s'en repentira. Ces pleurs et ces plaintes cuisantes
Dont tout le Ciel elle enflamoit
C'estoit des preuves suffisantes
Pour monstrer qu'elle vous aymoit;
Mais vous, plain d'inconstance extresme,
Oubliastes pleurs et amour,
Donc si Rozette faict de mesme
Ce n'est qu'à beau jeu beau retour.

Ceste si constante et si belle Que vos propos vont décevant, S'elle arreste vostre cervelle, Peut aussi arrester le vent, Mais je ne porte point d'envie Au bien que par vous elle aura. C'est celle, je gaige ma vie, Qui premier s'en repentira.

« Cléonice » n'a pas été seulement chantée — et avec raison — par Desportes, mais aussi par Ronsard (3) à qui Héliette de Vivonne a répondu :

<sup>(1)</sup> Il existe une autre réponse à la chanson de Desportes qui est d'Agrippa d'Aubigné : Bergers qui pour un peu d'absence. (Le Printemps).

<sup>(2)</sup> Cette pièce se retrouve dans les sonnets spirituels de Desportes.

<sup>(3)</sup> Voir la lettre ci-après de Pierre Louys dans laquelle il cite le premier quatrain du sonnet en faveur de Cléonice.

SONNET POUR MONSIEUR DE RONSARD.

Tant de flame et d'amour, dont tu vas allumant La nuict de mes escriptz que ta Muse éternise, Font que je me tiens chère et me plais et me prise, Car je ne puis faillir, suyvant ton jugement.

Mon esprit qui devant se trainoit bassement Prétend voller au Ciel si tu le favorise, Donc, ô divin Ronsard, ayde à mon entreprise Je sçay bien que sans toy j'ozerois vainement.

Ainsy que Phaeton d'une audace nouvelle Puisque ô mon Apollon, ta fille je m'apelle Je te demande un don gaige de ton amour :

Monstre-moy le chemin de la sente incongnuë Par qui tant de lumière en la France est venuë, Et qui rend ton renom plus luysant que le jour.

Qui était Héliette de Vivonne et comment a-t-il été possible de lui restituer les poésies signées W du Ms. 1718? Les lettres de M. Pierre Louys que nous sommes heureux de publier ici répondent à ces deux questions de façon à ne laisser planer aucune incertitude sur l'attribution des deux pièces du *Cabinet satyrique*, 1618:

Voici la première :

- « Il y a donc dans le *Cabinet satyrique* deux pièces anonymes que vous avez retrouvées, signées « W » dans le ms. 1718, B. N., avec dix-huit autres poésies marquées de la même initiale. Ces vingt pièces se lisent « en compagnie de plusieurs pièces de Desportes » ; leur auteur est une une femme et cette femme a été louée par Ronsard.
- » Cherchant qui pouvait être la poëtesse mystérieuse, vous aviez émis l'hypothèse « Isabeau de Vaumény » tout en reconnaissant que ses relations avec Desportes et Ronsard n'étaient qu'une conjecture et qu'on ne retrouvait pas le sonnet de Ronsard auquel W, très flattée, avait répondu.
- » Après avoir lu votre notice si ingénieuse et si intéressante, il m'est venu un doute. Je ne voyais pas comment un nom aussi français que Vaumény aurait pu s'écrire par un W. Et même en supposant que tel scribe, par erreur, par distraction ou par goût de fioriture, eût adopté cette graphie, en tous cas *l'initiale seule*, *le sigle W* ne pouvait pas représenter le nom Vaumény.
- » Alors il fallait chercher autre chose, et pour cela, deux routes s'offraient: Ou bien le nom était d'origine germanique; mais c'était peu probable, ou bien il fallait lire, non pas un W mais deux V. V... A peine avais-je songé à cela que le nom caché me sautait aux yeux: VIVONNE.
  - » Héliette de Vivonne!
  - » Cléonice!
  - » La Cléonice aimée, chantée par Desportes et présentée par Ronsard en 1583 :

Ceste Françoise grecque aux beaux cheveux chatains, Dont les yeux sont pareils à Vesper la brunette, Ceste belle, sçavante, et celeste Héliette, De ce siècle l'honneur, tient mon cœur en ses mains.

- » Le voilà, le sonnet de Ronsard auquel répond Mlle de V. V. On le lit à la fin des « Amours de Cléonice » dans toutes les éditions où figurent les Dernières Amours de Ph. Desportes.
- » Et Desportes lui-même avait imité cet hommage de Ronsard dans un sonnet qui est dédié, non plus à Cléonice, mais en toutes lettres et sans masque « à Héliette de Vivonne » (1):

O beaux cheveux chatains d'une qui ce nom porte, Ondez, crespes et longs.....

» C'est ici que la question se complique.

Cléonice est Héliette. Ronsard l'a nommee et l'identité de la jeune femme n'est plus douteuse. Mais le sonnet de Desportes « à Héliette » n'est pas dans les Amours de Cléonice; il est dans les Diverses Amours, et il y est parfaitement à sa place, car les prétendues « Diverses Amours » de Desportes ne sont guère en réalité que des « Sonnets retranchés des Amours ».

- » Chaque fois que Desportes écrit sur Diane ou sur Cléonice une pièce compromettante (trop amoureuse, trop satirique ou trop personnelle) il l'insère dans les *Diverses Amours*. Tantôt sa maîtresse n'est pas nommée du tout, mais il fait en sorte qu'on la reconnaisse, tantôt elle est désignée par son initiale, et tantôt par un pseudonyme.
- » Or deux pages avant le sonnet « à Héliette de Vivonne », Desportes insère un sonnet « Sur les vers de Callianthe ».

Mirtis, Corinne et la muse de Grece Sapphon qu'Amour fist si haut souspirer, Tous leurs escrits n'oseroient comparer A ces beaux vers qu'a chantez ma maistresse.

» Vous admettez, je pense que « W » et Rozette ne font qu'une. La *charmante* réponse de W indique bien à qui s'adressait la villanelle :

Rozette, pour un peu d'absence....

- » Mais d'autre part, W est aussi Callianthe comme nous venons de le voir (2).
- » Et tout ceci nous amène à conclure que M<sup>lle</sup> de V. V. (Vivonne) est nommée tour à tour Cléonice, Callianthe et Rozette dans les Poësies de Desportes.
  - » Pourquoi tant de mystères ?
- » Parce que les *Amours de Cléonice* paraissent en 1583 et que depuis le 10 juillet 1580 Héliette de Vivonne était en puissance de mari.
- » Voici une bien longue lettre, mais j'ai trouvé si jolie la « Réponse de la Bergère au Berger » que je me suis attaché avec plaisir à cette recherche.
- » Il y a dix ans j'ai pris des notes dans un manuscrit ancien sur les états de service des filles d'honneur parentes ou amies de Brantôme (Héliette est sa cousine) et je recopie pour vous ces quelques lignes qui sont probablement peu connues puisque les commentateurs de Brantôme les ignorent :
- \* » Lyette (sic) de Vivonne, Fille de M<sup>r</sup> de la Chastaigneraye 1571-1573 : Fille damoiselle de la Reine Elisabeth.

1574-1576... (lacune).

(1) A Madamoiselle de La Chasteigneraye, Héliette de Vivonne (Diverses Amours).

<sup>(2)</sup> Une autre maîtresse de Desportes, mademoiselle de Vitry, a fait quelques vers, mais seulement dans les premières années du XVII<sup>o</sup> siècle, après sa brouille avec le poète (P. L.).

1577-1578 : Maison de la petite princesse Elisabeth de France, fille de Charles IX. (Nom orthographié ici : Héliette).

1578-1581 : Fille damoiselle de la Reine Louise.

1582 et suiv. : Dame d'honneur de la Reine Louise.

» Héliette avait quelque raison de connaître l'inconstance de Desportes car elle avait assisté pendant trois ans, en spectatrice, à ses « premières amours » pour Diane de Brissac. Héliette et Diane étaient toutes deux filles d'honneur de la reine Elisabeth. Elles partageaient sûrement la même chambre, peut-être le même lit, et longtemps avant d'être aimée, Cléonice avait lu chaque jour tous les sonnets que Desportes n'avait pas écrits pour elle. »

Quelques jours plus tard, M. Pierre Louys nous écrivait une seconde lettre sur le même sujet :

- « Après vous avoir envoyé hâtivement pour ne pas retarder l'impression de vos épreuves, l'hypothèse que vous voulez bien approuver, j'ai fini par où j'aurais voulu commencer et je suis allé lire à la Nationale le Ms. 1718.
- » Comme j'avais cru pouvoir le supposer, les sonnets de Desportes mêlés à ceux de W. se retrouvent pour la plupart dans « Les amours de Cleonice ».

J'ay dict à mon desir : Pense à te bien guider (Cleonice, II). Le sculpteur excellant desseignant pour ouvrage (Id. XVI). Puisque tous les malheurs sont pour moy destinez (Id. LXI).

Etc.

- » Il est donc établi que « W » est Cléonice. Dès lors, elle est demasquée. Ronsard nous avait donné son prénom : Héliette. Le Ms 1718 nous donne le monogramme de son nom V. V. Ce n'est pas beaucoup hasarder que de lire tout au long Héliette de Vivonne.
- » Ce même manuscrit contient aussi une pièce capitale de Desportes sous un titre nouveau : Le Paradis d'Amour :

#### Enfant victorieux de la belle Ciprine.

- » C'est avec des variantes et vraisemblablement dans son premier texte, la fameuse Adventure Première où le poëte a osé conter comment le duc d'Anjou entraîna sa sœur Marguerite dans une partie de débauche au Louvre. Cléonice a-t-elle joué un rôle dans cette « adventure » ? Nous le saurons peut-être un jour quand la biographie de Desportes si négligée au siècle dernier aura trouvé un historien.
- » Parmi les poësies d'Héliette, laissez-moi choisir un sonnet qu'il faudrait imprimer en tête de ses petites OEuvres, car c'est probablement le premier qu'elle ait envoyé à son poëte :

Vous qui sçavez que c'est, mieux que moy, de l'amour, Pensez-vous qu'elle puisse estre sans jalousie
Et qu'un cœur bien attainct, une âme bien saisie
Veuille à son corrival faire quelque bon tour?
Ha! vous vous trompez fort de me faire la court
Pour recevoir faveur d'une qui est ma vie
D'une qui est mon cœur, ma maistresse et ma mie
Qui recelle en ses yeux ma clarté et mon jour.
Si quelque poinct me manque à luy faire service
Je ne veulx pour cela luy quitter mon office;
Toutefois (s'il luy plaist) l'accord je vous présente

Qui nous rendra tous deux d'accord à mon advis : Je serviray les jours, vous servirez les nuictz. Ha! vous ne voulez pas ? Et bien j'en suis contente.

- » Qu'en dites-vous ? qu'il est un peu gauche mais qu'il est très gentil, n'est-ce pas, et que sa gaucherie même est une grâce de plus. Les vers en italique n'éclairent-ils pas toute l'origine de l'intrigue, toute l'aventure de Cléonice ?
- » Vraiment, si les filles d'honneur faisaient d'aussi curieux sonnets, Brantôme est impardonnable de ne pas nous les avoir conservés ».

Les recueils collectifs libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 ne renferment que deux pièces de Héliette de Vivonne :

CABINET SATYR., 1618. Le Luth. Enigme. Sonnet. Pour le plus doux esbat que je puisse choisir (n. s.).

Id. Dialogue d'un Robon et Seigneur Robon faict de nouveau (n. s.).

d'un pourpoint (2).

#### YVRANDE.

Voici un poète connu, gentilhomme breton, nourri page de la grande écurie, dont le bagage poétique est presque inexistant. A peine est-il possible de lui prêter avec certitude les quatre vers et le sonnet cités par Tallemant des Réaux, il serait téméraire d'affirmer l'authenticité des autres attributions. Ce cinquième et dernier disciple de Malherbe ne compte guère, il fait nombre seulement.

Le peu que nous connaissons de la vie d'Yvrande se lit dans les Mémoires de Tallemant des Réaux, il en parle à l'historiette de M. de Bellegarde, Roger de Saint-Lary :

« Jamais il n'y eut un homme (M. de Bellegarde) plus propre, il estoit de mesme pour les paroles. Il ne pouvoit entendre nommer un pet. Une nuict il eut une forte colique venteuse, il appella ses gens et se mit à se promener, et en se promenant il pettoit; Yvrande, garçon d'esprit qui estoit à luy, y vint comme les autres, mais il se cacha. M. de Bellegarde l'aperçeut à la fin : « Ah! vous voilà » luy dit-il, « y a-t-il longtemps que vous y estes? — Dès le premier, monsieur, dès le premier », M. de Bellegarde se mit à rire et cela l'acheva de guérir.

« Un jour que le dernier cardinal de Guise, qui estoit archevesque de Reims, vint fort frizé disner chez M. de Bellegarde, le mesme Yvrande alla dire tout bas ces quatre vers à Monsieur le Grand (on appelloit ainsy M. de Bellegarde):

Les prélats des siècles passez Estoient un peu plus en servage : Ils n'estoient bouclez ni frisez Et..... rarement leur page ».

Ce serait Yvrande qui aurait déterminé Malherbe à se confesser à l'article de la mort : « Yvrande acheva de le résoudre à se confesser et à communier, en luy disant : Vous avez tous-

<sup>(1)</sup> Cette pièce n'a pas été reproduite dans l'édition du Cabinet satyrique, 1619.

<sup>(2)</sup> Dans le Ms. fr. 1718 cette pièce a pour titre : Dialogue d'un pourpoint et d'un robon qui fut jadis robe.

jours fait profession de vivre comme les autres. — Que veut dire cela! » luy dit Malherbe. — C'est, » luy respondit Yvrande, « que quand les autres meurent, ils se confessent, communient et reçoivent les autres sacremens de l'Eglise. » Malherbe avoua qu'il avoit raison, et envoya quérir le vicaire de Saint-Germain l'Auxerrois qui l'assista jusqu'à la mort ».

Enfin Yvrande est un de ceux qui en 1626 mystifièrent mademoiselle de Gournay en se faisant passer pour Racan.

Bibliographie. — Paulin Paris a prêté à Yvrande des stances à Parthénie sig. P. L. S. D. Y. du Nouv. recueil des plus beaux vers de ce temps, 1609, mais elles sont de Des Yveteaux, il donne encore à ce poète des stances odieuses contre la reine Marguerite, à l'occasion de son départ de l'hôtel de Sens pour aller habiter sur les bords de la Seine: La Reine Venus demimorte reproduites dans le Journal de L'Estoile qui les tenait de M. Yv., malheureusement il n'est pas très sûr que les initiales soient Yv., les derniers éditeurs du Journal de L'Estoile (T. IX, p. 200) ont lu Ju. Il parle enfin des Œuvres d'Yvrande qui auraient été réunies en un mince volume (1).

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 ne renferment qu'une pièce d'Yvrande ;

CABINET SATYR., 1619. Sonnet (2).

De ce v... que tu vois, apprens ambitieux (n. s.).

#### AUTEUR DES AMOURS DE LILIE.

Nous n'avons pu rencontrer les *Amours de Lilie* si cet ouvrage a été imprimé ni, par conséquent, découvrir le nom de son auteur.

MUSES GAIL., s. p. Chasse et prise d'une puce Ah! petite puce mignarde. (ff. 115) (3).

Id. 4609. Apologie des dames en faveur de Lilie (ff. 120). Beaux esprits qui volez au plus haut du théâtre.

(1) Les Œuvres d'Yvrande mentionnées par Paulin Paris existent-elles ? Les anecdotes sur Yvrande publiées en 1672 et 1833 ont toujours été très connues puisqu'elles sont mêlées à la vie de Malherbe et de Racan. C'était plus qu'il n'en fallait pour que les « OEuvres d'Yvrande » fussent décrites par Brunet ou signalées comme perdues par celui qu'il appelle « M. Brunet de Bordeaux ».

Ensîn Yvrande aurait été retrouvé par Tenant de Latour, par Monmerqué, par Lalanne, par Becq de Fouquières, par Louis Arnould, etc., qui tous ont eu à le citer — et tout d'abord par Colletet ou l'abbé Goujet,

par Viollet le Duc ou Tricotel pour d'autres raisons.

Je crois donc que Paulin Paris (qui d'ailleurs semble bien parler par ouï dire) a été victime d'un malentenduen causant avec un bibliophile et peut-être avec son principal informateur, Monmerqué, grand collectionneur de poêtes. Erreur de mémoire? Confusion de noms? L'un ou l'autre est vraisemblable. Si Paris avait eu l'ouvrage entre les mains, il s'en serait servi. Au contraire, il n'ajoute rien à ce que dit Tallemant. Sa phrase sur le « gentilhomme breton nourri page de la grande écurie » est une simple note de Tallemant imprimée plus loin, p. 306.

Et cet unique détail ne fait qu'embrouiller la question, car la terre d'Yvrandes n'est pas en Bretagne mais en Normandie, comme celle de Malherbe. (P. Louys).

(2) Il y avoit chez M. de Bellegarde la peinture d'un... pétrifié et un sonnet au dessous qu'Yvrande avoit fait, il est dans le Cabinet satyrique. Madame de Rohan mit la main devant ses yeux pour ne pas voir la peinture, mais par dessous elle lisoit les vers en disant : « Fi ! Fi ! ».

(3) Voici le titre de cette pièce : Chasse et prise d'une puce qui eust la teste tranchée par la main d'une damoiselle.

| MUSRS GAIL., | s. d.  | Change d'amour. Sonnet (ff. 113).            | Ce n'est plus moy qui sous la vive ardeur.                 |
|--------------|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Id.          | 1609.  | Sonnet (ff. 119).                            | D'un beau printemps la plaisante verdure.                  |
| ld.          | 8. D.  | Reprise d'amour. Sonnet (ff. 114).           | Ne pensant plus que cest enfant volage.                    |
| Id.          | 1609.  | Sonnet sur les misères d'amour (ff. 119).    | Ne point dormir, en vain faire des pas.                    |
| Id.          | S. D.  | Rencontre d'amour (ff. 147).                 | Ny lune ny soleil.                                         |
| Id.          | 8. D.  | Regrets sur la prise (de la puce) (ff. 115). | Petit animal noirelet.                                     |
| Id.          | \$. D. | Sur un poil trop tost coupé (ff. 114).       | Petit tertre pelu.                                         |
| Id.          | S. D.  | Sonnet (ff. 113).                            | Pourquoy bon Dieu la faisiez-vous si belle.                |
| Id.          | S. D.  | Le desplaisant plaisir. Sonnet (ff. 112).    | Que de traits, que d'attraits, que de feux, que de flames. |
| Id.          | S. D.  | A une dame trop amoureuse (ff. 115).         | Si pour les vifs trop rechercher.                          |
| Id.          | 1609.  | Ode sur les tetins de Lilie (ff. 117).       | Voicy la feste de Lilie.                                   |



### TROISIEME PARTIE

## TABLE DES POÉSIES

anonymes ou signées d'initiales

## DES RECUEILS COLLECTIFS DE POÉSIES LIBRES ET SATIRIQUES

publiés

depuis 1600 jusqu'à la mort de Théophile de Viau, 1626

Cette table dressée dans l'ordre alphabétique du premier vers donne :

Colonnes 1 et 2. — Pour les poésies attribuées : Le titre et la date du recueil dans le quel chaque pièce a paru pour la première fois.

Pour les poésies restées anonymes: Le titre et la date de tous les recueils dans lesquels elles sont insérées, bien entendu en dehors des réimpressions desdits recueils.

Colonnes 3 et 4. — Pour les poésies attribuées: Le titre et le premier vers.

Pour les poésies restées anonymes: Le titre, le premier vers ainsi que la page ou le feuillet où elles se trouvent, sauf pour les recueils ayant une table (à l'exception des Délices satyriques dont nous donnons la pagination).

Colonne 5 : Les initiales ou le nom de l'auteur de chaque pièce si nous avons pu le découvrir.

Colonnes 6 et 7: Le titre et la date de l'ouvrage dans lequel chaque pièce est signée ou attribuée.

Pour ne pas faire un double emploi les notes relatives aux pièces anonymes qui ont pu être attribuées sont placées dans la IIe partie: Poésies classées par auteurs.

## ABRÉVIATIONS DES TITRES DES RECUEILS LIBRES ET SATIRIQUES

| SUP. BIGARR.                 | 1614           | Bigarrures (Les) et Touches du Seigneur des Accords  Dernière édition                                                                                                                                                                              | S. T.        | Paris, Jean Richer.                             |
|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| CABINET SATYR.               | 1618           | Cabinet (Le) satyrique ou recueil parfaict des vers<br>piquans et gaillards de ce temps. Tiré des secrets<br>cabinets des sieurs de Sigognes, Regnier, Motin,<br>Berthelot, Maynard et autres des plus signalez<br>Poëtes de ce siècle.            | table)       | Paris, Anthoine Estoc.                          |
| Id.                          | 1649           | Id. Seconde édition reveue, corrigée et de beaucoup augmentée.                                                                                                                                                                                     |              | Paris, Anthoine Estoc<br>ou Pierre Billaine.    |
| Id.                          | M. P.<br>s. d. | Id. ou recueil des vers piquans et                                                                                                                                                                                                                 |              | Au Mont-Parnasse<br>L'année satyrique.          |
| SEG. LIV. DELICES.           | 1620           | Delices de la poësie françoise (Le Second livre des)<br>ou nouveau recueil des plus beaux vers de ce temps.<br>Par I. Baudoin.                                                                                                                     |              | Paris, Toussainct du Bray.                      |
| DELICES SATYR.               | 1620           | Delices satyrique (sic) (Les) ou suitte du Cabinet des<br>vers Satyriques de ce temps, recherchez dans les<br>secrets Cabinets des sieurs de Sigognes, Regnier,<br>Motin, Berthelot, Maynard et autres des plus si-<br>gnalez Poëtes de ce siècle. | S. T.<br>(1) | Paris, Anthoine Estoc<br>ou Ant. de Sommaville. |
| ESPADON SATYR. (S.).         | s. d.          | Espadon satyrique (L') par le sieur de Franchères (Desternod, seigneur de Refranches), gentilhomme franc-comtois.                                                                                                                                  | S. T.        | Rouen, David Ferrand.                           |
| LABYR. AMOUR.                | 1610           | Labyrinthe (Le) d'Amour ou suitte des Muses folastres<br>recherchée des plus beaux esprits de ce temps par<br>H. F. S. D. C. (Henri Fornier, sieur du Clos).                                                                                       | S. T.        | Rouen, Cl. Le Vilain.                           |
| Id.                          | 1611           | ld. ou suite des Muses françoises.                                                                                                                                                                                                                 | S. T.        | Lyon, Thibaud Ancelin.                          |
| Id.                          | 1615           | Id. ou suite des Muses folastres.                                                                                                                                                                                                                  | S. T.        | Rouen, Cl. Le Vilain.                           |
| LABYR. RECR. I, II, III LIV. | 1602           | Labyrinthe (Le) de recréation, recherché des plus beaux esprits de ce temps.                                                                                                                                                                       | S. T.        | Rouen, Cl. Le Vilain.                           |
| MUSE FOL., 1 LIV.            | 1600           | Muse (La) folastre recherchée des plus beaux esprits de ce temps.                                                                                                                                                                                  | S. T.        | Paris, Ant. du Brueil.                          |
| MUSE FOL., I, II ET III LIV. | 1603           | Id. De nouveau reveu, corrigé et augmenté.                                                                                                                                                                                                         | S. T.        | Rouen, Cl. Le Vilain.                           |
| Id.                          | 1607           | Id. De nouveau reveue, corrigée, etc.                                                                                                                                                                                                              | S. T.        | Paris, Jean Fuzy.                               |
| Id.                          | 1617           | Id. De nouveau reveue, corrigée, etc.                                                                                                                                                                                                              | S. T.        | Jene, J. Beïtmann.                              |
| MUSES GAIL.                  | 1609           | Muses (Les) gaillardes, recueillies des plus beaux<br>esprits de ce temps par A. D. B. (Anthoine Du<br>Brueil). Seconde édition, reveuë corrigée et de<br>beaucoup augmentée (2).                                                                  | S. T.        | Paris, Ant. du Brueil.                          |
| ld.                          | s. d.          | Îd. Dernière édition, revue, corrigée et de<br>beaucoup augmentée.                                                                                                                                                                                 | S. T.        | ld.                                             |

<sup>(1)</sup> Il y a bien une table aux Délices satyriques, mais elle ne mentionne que la moitié des pièces.

(2) La seconde édition des Muses gaillardes est composée d'exemplaires de la première édition, avec un supplément de pièces non paginées.

| MUSES INCOG.         | 1 4604 | Muses (Les) incognues ou la seille aux bourriers plaine                                                                                                                                                                                                                | STI   | Rouen, Jean Petit.             |
|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| MOON.                |        | de desirs et imaginations d'amour (1).                                                                                                                                                                                                                                 |       | rodon, soun rom.               |
| PARN. SATYR.         | 1622   | Parnasse (Le) des Poëtes satyriques.                                                                                                                                                                                                                                   | S. T. | S. n. de libr.                 |
| Id.                  | 1625   | Parnasse (Le) satyrique du sieur Theophile ou Le<br>Parnasse des poëtes satyriques ou dernier recueil<br>des vers picquans et gaillards de nostre temps par<br>le sieur Theophile.                                                                                     | S. T. | S. n. de libr.                 |
| QUINT, SATYR.        | 1622   | Quintessence (La) satyrique ou seconde partie du<br>Parnasse des poètes satyriques de nostre temps.<br>Recherchez dans les œuvres secrettes des auteurs<br>les plus signalez de nostre siècle.                                                                         | S. T. | Paris, Anth. de<br>Sommaville. |
| REC. VERS SATYR.     | 1617   | Recueil des plus excellans vers satyriques de ce<br>temps. Trouvez dans les Cabinets des sieurs Si-<br>gognes, Regnier, Motin, qu'autres des plus signalez<br>poëtes de ce siècle.                                                                                     | S. T. | Paris, Anth. Estoc.            |
| LE SANDRIN.          | 1609   | Sandrin (Le) ou verd galand où sont naïfvement déduits les plaisirs de la vie rustique.                                                                                                                                                                                | S. T. | Paris, Ant. du Brueil.         |
| SATYR. BAST.         | 1615   | Satyres (Les) bastardes et autres œuvres folastres du Cadet Angoulevent.                                                                                                                                                                                               | S. T. | Paris, (Ant. Estoc).           |
| SATYR. REGNIER (S.). | 1614   | Satyres (Les) du sieur Regnier. Dernière édition,<br>reveue corrigée, et de beaucoup augmentée, tant<br>par les sieurs de Sigogne et de Berthelot, qu'autres<br>des plus signalez Poëtes de ce temps. Dédiées au<br>Roy.                                               | S. T. | Paris, Anth. du Brueil.        |
| Id.                  | 1616   | Satyres (Les) et autres œuvres folastres du Sr Re-<br>gnier. Dernière édition reveuë, corrigée et aug-<br>mentée de plusieurs pièces de pareille estoffe, tant<br>des sieurs de Sigogne, Motin, Touvant et Berthelot,<br>qu'autres des plus beaux esprits de ce temps. | S. T. | Paris, Samuel Thiboust.        |
| ld.                  | 1617   | ld.                                                                                                                                                                                                                                                                    | S. T. | Paris, Pierre Chevallier.      |

Pour les abréviations des titres des autres recueils, voyez tables correspondantes de la Bibliographie des recueils collectifs du XVIe siècle et de celle du XVIIe siècle.

<sup>(1)</sup> Ce recueil passait jusqu'ici pour un recueil collectif : c'était une erreur, comme l'a prouvé M. P. Louys, il appartient presque en entier à Guy de Tours.

| Titre de la pièce               | la pièce                                      | Premier vers                                                                        | Nom de l'auteur  | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée | Date du<br>recueil |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|                                 |                                               | *                                                                                   | 10               | 9                                                      | -                  |
|                                 |                                               | A celuy qui la cageole                                                              | Motin.           | DELICES SATYR.                                         | 1620               |
|                                 |                                               | A ce Toton, ta main sçavante                                                        | Motin.           | REC. VERS SATYR.                                       | 1617               |
|                                 |                                               | A Dieu vous dis belle marquise                                                      | Sigognes.        | Id.                                                    | 1617               |
| Epigramme (p. 234).             | 34).                                          | Afin de me rendre imité                                                             | Maynard (Fr.).   | QUINT. SATYR.                                          | 1622               |
|                                 |                                               | Afin de te rendre plus beau                                                         | [Guy de Tours?]  |                                                        |                    |
|                                 |                                               | Afin que les saucisses                                                              | Baïf (J. A. de). | LES PASSETEMPS.                                        | 1575               |
| n. S                            | un desdain. Sonnet.                           | Agréable desdain d'une douce maistresse                                             | Colletet (G.).   | DELICES (DERN. REC.).                                  | 1620               |
| (ff. 1                          | une puce (ff. 115) (1).                       | Ah! petite puce mignarde                                                            |                  | AMOURS DE LILIE.                                       |                    |
|                                 |                                               | Ah Philis, voir Ha Philis                                                           |                  |                                                        |                    |
| olain                           | e(p.45).                                      | Tomb.de Marjolaine (p.45). Ainsi qu'aux Méandrins rivages                           |                  |                                                        |                    |
| natr. contre des sanes (p. 24). | courti-                                       | Quatr. contre des courti- Ainsi que la chaleur est l'image du feu sanes (p. 24).    |                  |                                                        |                    |
| Sixain (f. 150).                |                                               | Ainsi souspira ceste Dame                                                           |                  |                                                        |                    |
|                                 |                                               | Ais tant de nés que tu voudras                                                      | Baif (J. A. de). | LES PASSETEMPS.                                        | 1573               |
|                                 |                                               | A Veure que j'entre au couple                                                       | Sigognes.        | FRAG. DIAL. PERRETTE                                   |                    |
|                                 |                                               | Alix, voir Jeanne.                                                                  |                  |                                                        |                    |
| ix. Sixain (f. 206) (2)         | 3) (2).                                       | Alix avoit aux dents la male rage                                                   |                  |                                                        |                    |
|                                 |                                               | Alix, je veux (ou je suis) hors de servage                                          | Motin.           | PARN. SATYR.                                           | 1622               |
|                                 |                                               | Alix ne peut (sic pour ne pouvant) apaiser                                          | Motin (?)        |                                                        |                    |
| Epigr. (p. 14).                 |                                               | Alix se voyant outragée                                                             | 4-44-00          |                                                        |                    |
|                                 |                                               | Allez jaloux    Ce n'est pour vous                                                  | Du Souhait.      | DIV.SOUH.D'AMOUR 1599                                  | 1899               |
| (p.                             | esp. au sonnet (Encore que ie sois) (p. 465). | au sonnet (Encore Allez, vieille putain, pensez-vous m'esmouvoir ie sois) (p. 463). |                  |                                                        |                    |
| 3 et                            | 130)(3).                                      | 1618 Epigr. (pp. 623 et 130)(3). Allez vous faire f en propre original              |                  |                                                        |                    |

|        |      |                                       |                                            | Amy, si tu es démonté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1622 Tombeau (p. 41).                      | 1622 | PARN. SATYR.                        |
|--------|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1020   | 1607 | PARNASSE, T. I.                       | Saint-Gelais<br>(Melin de).                | et remède pour les Amy cocu veux-tu que je te die (6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conseil                                    | 1603 | MUSE FOL., I LIV.                   |
| UA     |      |                                       | [Guy de Tours ?]                           | Amy (ou Frelaux) cette sotte pie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De Margot (stances) (5).                   | 1604 | MUSES INCOG.                        |
| 200    | 1573 | LES PASSETEMPS.                       | Baïf (J A. de).                            | LABYR. RECR., III LIV. 4602   Amour échaudé, du grec de Amour un jour suivoit sa mère Dorat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amour êchaudé, du grec de<br>Dorat.        | 1602 | LABYR. RECR., III LIV.              |
| ט פ    | 1601 | LES FLEURETTES.                       | Le Digne (N.).                             | Amour un jour du haut des Cieux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ode. Amour en papillon.                    | 1602 | LABYR. RECR., I LIV.                |
| DLIE   | 1594 | ld.                                   | Id.                                        | Amour tout lus de voler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ode.                                       | id.  | Id.                                 |
| PU     | 1594 | OEUV. POÉTIQ.                         | Durant (Gilles).                           | Amour tout enflé de victoires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ode.                                       | 1602 | LABYR. RECR., II LIV.               |
| NIQUES |      |                                       |                                            | Epigr. (pp. 321 et 112) (4). Amour petit archer vainqueur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | 1620 | DELICES SATYR.<br>QUINT. SATYR.     |
| 38111  |      |                                       | P. C.                                      | Amour impatient de voir ma liberté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1603 L'arquebusier. Sonnet.                | 1603 | MUSE FOL., II LIV.                  |
| EI     |      |                                       | R. F.:                                     | Amour héraut de la beauté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonnet.                                    | id.  | ld. , 1 LIV.                        |
| IDRES  |      |                                       |                                            | 1610 Aux amans de ce siècle. Amour fust assiegé de souspirs et de larmes Sonnet (p. 22).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aux amans de ce siècle.<br>Sonnet (p. 22). | 1610 | LABYR. AMOUR, II LIV.               |
| ro I   |      |                                       | Fornier (Raoul).                           | Amour et l'Epinette ont par accord semblable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonnet (p. 77) (3).                        | 1603 | MUSE FOL., II LIV.                  |
| ECII   |      |                                       | R. F. :                                    | Amour estoit armé de nuict en embuscade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonnet.                                    | 1610 | LABYR. AMOUR, I LIV.                |
| COLL   |      |                                       | P. D. L. :<br>Lécluse (Paul de)            | Marchant. Sonnet. Amour devient Marchand son plumage il des-<br>guise Lécluse (Paul de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1603 Amour Marchant. Sonnet.               | 1603 | MUSE FOL., II LIV.                  |
|        | 1573 | LES PASSETEMPS. 1573                  | Baif (J. A. de).                           | Amour ælé tu vis le foudre ælé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amour                                      | 1602 | LABYR. RECR., III LIV.              |
|        |      |                                       |                                            | Amans qui vous plaignez que nous sommes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonnet (p. 75) (2).                        | 1603 | MUSE FOL., II LIV.                  |
|        | 1601 | LES PLEURETTES.                       | Le Digne (N.).                             | Amans qui moures de tristesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | De l'amour. St.                            | 1602 | LABYR. REGR., I LIV.                |
|        | 1622 | QUINT. SATYR.                         | Mailliet.                                  | Alors que ta main s'estendoit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Epigramme.                                 | 1620 | DELICES SATYR.                      |
|        |      |                                       |                                            | Alors que du Médois l'escrit hieroglifique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sonnet (f. 36).                            | 1603 | MUSE FOL., I LIV.<br>CABINET SATYR. |
|        |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Canada and the second second second second | and the second of the second of the second s | C.13                                       | -    |                                     |

(1) Voici le premier vers de la rép.: Laissez moy faire mes prières.
(2) Voici le litre de cette pièce: Sonnet pour les femmes contre ces transis.
(3) Comparaison de l'Epinette et de l'Amour.
(4) Cette pièce est une des trois réunies en une seule qui remplacent dans l'édition de 1623 de la Quint. satyr. la pièce de Berthelot: Au milieu des ennuis dont mon âme est la proye. Elle date du XVI- siècle, Ms. 1718, B. N. f. 42: Amour, l'archer toujours vainqueur (P. L.).
(5) Dans les Muses incognues 1604, cette pièce a 8 strophes alors qu'elle n'en a que 7 dans les Satyres bastardes, 1615, et le Cabinet satyr., 1618; Frelaux, rette solte pièce avait paru, mais anonyme, dans les Muses ralliées, 1599.

| Date du<br>lieuser                                     |                                                                                                                      | 1573                                                           | id.                        | 1573                                           |                                               |                              | 1632                                                                                                                                        | 1622                                                                              | 1622                                                                                                                                                                       | 1622                                                                       | 1609                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée | Ms. 884, f. 256.                                                                                                     | LES PASSETEMPS.                                                | .ld.                       | LES PASSETEMPS.                                | MS. 884 ET 24322.                             |                              | REC. VERS SATYR. CABINET SATYR.                                                                                                             | PARN. SATYR.                                                                      | DELICES SATYR. QUINT. SATYR.                                                                                                                                               | QUINT. SATYR.                                                              | NOUV. REC.<br>REC. VERS SATYR.                                |
| Nom de l'auteur<br>5                                   |                                                                                                                      | Baif (J. A. de).                                               | Id.                        | Baïf (J. A. de).                               |                                               |                              | Bouterouë (A). Berthelot. R. F.: Fornier (Raoul).                                                                                           | R. F.:<br>Fornier (Raoul).<br>Berthelot.                                          | Motin.                                                                                                                                                                     | Bernier.                                                                   | Motin.                                                        |
| Premier vers                                           | Angelique, dis moy quelle action te semble<br>Anne et son petit fils (ou Anne et Andre) sont<br>[beaux comme le jour | Anne ne sçauroit marmotter<br>Anne, quelque part que tu ailles | Anne un énigme vous ameine | A Paris sur pelit Pont<br>Apollon au crin doré | Apprends icy, passant, chose encores non ouye | Approche-toy, mon petit cœur | Inventaire d'un courtisan. Après avoir chez vous disné<br>Epithalame du sieur Vau- Après avoir passé quelques jours en tristesse<br>renard. | Après que le vaisseau de ma fresle jeunesse<br>Après qu'elle eut tout à son aise. | Satyre contre un qui fait   Après tant d'amoureux ennuys le philosophe (p. 307).  Pour la femme (distique,   Après trois jours on s'ennuye    De femme, d'oste f. 67) (2). | A qui le donnez-vous ce joly pucelage<br>A qui plustost dans nostre France | A quoy servent tant d'artifices<br>A toy, déesse, qui as soin |
| Titre de la pièce                                      | Dialogue (f. 104).<br>Quatrain (f. 207).                                                                             | Epigr. (f. 3).<br>D'Anne.                                      | D'Anne (Quatr.).           | Chanson (p. 82).                               | Epitaphe (f. 192) (1).                        |                              |                                                                                                                                             | Sonnet.<br>Réponse.                                                               |                                                                                                                                                                            | Sonnet.<br>St. du cul. A Regnier (f. 150).                                 | Desdain.<br>Væn å Vénus. Epigr.                               |
| nb eate du<br>lieuser                                  | 1615                                                                                                                 | id.                                                            | id.                        | 1602                                           | 1614                                          | 1602                         | 1609                                                                                                                                        | 1620                                                                              | 1623                                                                                                                                                                       | 1620<br>1616<br>1618                                                       | 1609                                                          |
| Titre du recueil dans lequel la pièce est anonyme      | SATYR. BAST. REC. VERS SATYR.                                                                                        | Id.<br>LABYR. RECR., III LIV.                                  | Id.                        | MUSE FOL., III LIV. LABYR. RECR., III LIV.     | SUP. BIGARR,                                  | LABYR. RECR., III LIV.       | MUSES GAIL. MUSE FOL., II LIV.                                                                                                              | LABYR. AMOUR, I LIV.<br>DELICES SATYR.                                            | PARN. SATYR. MUSE FOL., 1 LIV.                                                                                                                                             | DELICES SATYR. SATYR. REGNIER (S.). CABINET SATYR.                         | MUSES GAIL.<br>CABINET SATYR.                                 |

| U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             |                                                |                                                                    |                              |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                  |                                                                                               |                                             |                                              |                                        |                                                                   |                                                               |                                                         |                                             |                            |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 1607                        |                                                |                                                                    |                              |                                    | 1573                           | 1618                                                                                                                | 1617                                             |                                                                                               |                                             | 1595                                         | 1601                                   |                                                                   |                                                               | 1846                                                    |                                             |                            |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | PARNASSE, T. II.            |                                                |                                                                    |                              |                                    | LES PASSETEMPS.                | CABINET SATYR.                                                                                                      | REC. VERS SATVR. 1617                            |                                                                                               |                                             | AMOURS.                                      | LES FLEURETTES.                        |                                                                   |                                                               | TUTEUR D'AMOUR.                                         |                                             |                            |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maynard (Fr.).               |                             |                                                | [Guy de Tours?]                                                    | C.B.: Brissart               |                                    | Baïf (J. A. de).               | Motin.<br>[Guy de Tours?]                                                                                           | Sigognes.                                        |                                                                                               |                                             | Louvencourt (de)                             | Le Digne (N.).                         |                                                                   |                                                               | D'Avrigny (G.).                                         |                                             | B. (de).                   |                                                                       |
| The state of the s | Attendant que mon bon destin | Atys l'object de ceste cour | livre de sort (f. Au ciel mon attente je fonde | Epitaphe de feuc madame. Au fond de ceste large tombe<br>La Tombe. | Au fond d'un taillis escarté | Au gay Printemps dessous l'ombrage | Au jour que l'an se renouvelle | Au milieu de mon bled en une place verte    Motin. [D'ozeille et de plantain espaissement couverte [[Guy de Tours?] | ame de Cabroche. Au plus creux des ronces fortes | LABYR. AMOUR, I LIV. 1610 Enigme du sel (sonnet, Au plus profond de la terre profonde p. 29). | Au sortir du disner, il faut faire la court | Aussi rond qu'un esteuf long de bonne mesure | Aussitost qu'une belle dme    Commence | Quatr. à une dame (p. 26). Au Temple de Vénus, ma petite comtesse | Ballade estropiée (p.93)(2). Au temps des guerres d'outre mer | Au temps qu'Amour me celoit sa naissance (ou puissance) | Autrefois l'on a veu que ce diable d'argent | Avant hier je dis à Suzane | 1616 Epigr. d'une Servante (f. Avant hier mon maistre m'accolla 103). |
| Carly de March March                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Epigramme.                   | Air pour Cloride (f. 147).  | Pour un 141).                                  | Epitaphe de feuc madame.<br>La Tombe.                              | Vilanelle.                   | Chanson (p. 100).                  | Estrenes. St.                  | 1604 La place verte.                                                                                                | 1614 Dial. : L'ame de Cabroche.                  | Ænigme du sel (sonnet, p. 29).                                                                | Sonnet (p. 111).                            | Enigme (Sonnet).                             | Pastorelle.                            |                                                                   | Rallade estropiée (p.93)(2).                                  | D'un bien d'amour. Dixain.                              | Satyre (3).                                 | Epigramme.                 | Epigr. d'une Servante (f. 103).                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1618                         | 1616                        | 1616                                           | 1604                                                               | 1603                         | 1603                               | 1602                           | 1604                                                                                                                | 1614                                             | 1610                                                                                          | 1622                                        | 1615                                         | 1602                                   | 1622                                                              | 1603                                                          | s. d.                                                   | 1618                                        | 1617                       | 1616                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CABINET SATYR.               | SATYR. REGNIER (S.).        | SATYR. REGNIER (S.). CABINET SATYR.            | MUSES INCOG.                                                       | MUSE FOL., II LIV.           | Id., III LIV.                      | LABYR. RECR., III LIV. 1602    | MUSES INCOG.                                                                                                        | SUP. BIGARR.                                     | LABYR. AMOUR, I LIV.                                                                          | PARN. SATYR.                                | SATYRES BAST.                                | LABYR. RECR., I LIV.                   | PARN. SATYR.                                                      | MUSE FOL., III LIV.                                           | ESPADON SATYR. (s.). s. d.                              | CABINET SATYR.                              | SATYR. REGNIER (S.). 1617  | Ë                                                                     |

Probablement A Claude Brissart. — Dans les éditions de 1607, 1611, etc., la dédicace à C. B. est placée comme signature : A. C. B.
 Voici le titre de cette pièce : La Peronnelle ou les bonnes gens du temps passé. Ballade estropiée.
 Le testament du déable d'urrent avec sa mort. Sature. Elle n'a pas été reproduite dans l'édition du Cabine.

(3) Le testament du diable d'argent avec sa mort. Satyre. Elle n'a pas été reproduite dans l'édition du Cabinet satyr., 1619.

Le testament du diable d'argent avec sommence: Jadis vous avez veu que ce diable d'argent. D'après L'Estoile qui en a publié le texte, elle avait pour titre: Epitaphe du grand diable d'argent en Avignon, 1574: elle était motivée par ce fait que dans le voyage du Roi (Henri III) à Avignon « l'argent se trouva si court que la pluspart des pages du Roi se trouvérent sans manteaux estant constraints de les laisser en gage pour vivre où ils passoient et sans un trésorier nommé Le Cointe qui accommoda la Reine-Mère de cinq mille francs il ne lui fut demeuré une dame d'honneur ni damoiselle pour la servir comme estant réduitte en extresme nécessité. »

|                                                   | -                  |                                                         |                                                                                                     |                              |                                                        | 1                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Titre du recueil dans lequel la pièce est anonyme | Date du<br>Fecueil | Titre de la pièce                                       | Premier vers                                                                                        | Nom de l'auteur              | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée | na eata<br>lieuser                |
|                                                   | 33                 | ಣ                                                       | *                                                                                                   | 10                           | 9                                                      | I ~                               |
| LABYR. AMOUR, III LIV.                            | 1610               | Les docteurs aux lois d'a-<br>mour.                     | Les docteurs aux lois d'a- Avant que de ployer sous le fais amoureux mour.                          | Auvray (Jean).               | BANQUET MUSES.                                         | 1623                              |
| LABYR. RECR., III LIV. 4                          | 1602               | De Marie.                                               | Avec l'archet de la viole                                                                           | Baïf (J. A. de).             | LES PASSETEMPS.                                        | 1573                              |
| REC. VERS SATYR. 1                                | 1617               | Epigr. A Ysabeau.                                       | Avecque je ne sçay quel fard                                                                        | Forcadel (Est.).             | CHANT SERAINES.                                        | 1548                              |
| QUINT. SATYR. 1                                   | 1622               | Sonnet (p. 264).                                        | Avec un tousjours roide et fumant                                                                   |                              |                                                        |                                   |
| LABYR. RECR., III LIV. 1                          | 1602               | Vœu.                                                    | A Vertunne et Pomone                                                                                | Baif (J. A. de).             | LES PASSETEMPS.                                        | 1573                              |
| SUP. BIGARR. 1                                    | 1614               | Stances.                                                | Avoir le cœur tout plein de slames                                                                  | Berthelot.                   | D'APR. TALLEMANT.                                      |                                   |
| CABINET SATYR. 1                                  | 1648               | Sonnet.                                                 | Avoir vingt ou trente ans naqueté les bordeaux                                                      |                              |                                                        | ٠                                 |
| Id.                                               | 1649               | Quatrains (1).                                          | A vostre avis si celle là                                                                           |                              |                                                        |                                   |
| DELICES SATYR. 1                                  | 1620               |                                                         | Adieu à la Cour du Parle- Ayant jà passé dix huit mois de temps ment.                               | Passerat.                    | QUINT. SATYR.                                          | 1622                              |
| MUSES GAIL.                                       | 1609               | Jalousie (n. p. et f. 120).                             | Ayant recognu vos attraits                                                                          |                              |                                                        |                                   |
|                                                   | 1604               | Quatrain.                                               | Ayant veu ce maistre nouveau                                                                        | [Guy de Tours?]              |                                                        |                                   |
| DELICES SATYR. 1                                  | 1620               | Satyre.                                                 | Aymant l'autre jour à paroistre                                                                     | Desternod.                   | L'ESPADON SATYR.                                       | 1619                              |
| LABYR. AMOUR, I LIV.                              | 1610               | Difference de Bacchus et d'Amour.                       | Bacchus et Cupidon n'ont alliance commune                                                           | R. F.:<br>Fornier (Raoul).   |                                                        |                                   |
| Id.                                               | id.                | Conférence de Bacchus et<br>d'Amour.                    | Conférence de Bacchus et Bacchus et Cupidon sont quasi d'une sorte d'Amour.                         | R. F.<br>Fornier (Raoul).    |                                                        |                                   |
| MUSES GAIL.                                       | 1609               | Sixain.                                                 | Beauté dont je me ris guand on dit que l'amour                                                      | Berthelot.<br>Maynard (Fr.). | D'AP. PAULIN PARIS<br>REC. S. B. VERS.                 |                                   |
| Id.                                               | Ē.                 | Apologie pour les dames en<br>faveur de Lilie (f. 120). | Apologie pour les dames en Beaux exprits, qui volez au plus haut du theâd-faveur de Lilie (f. 120). |                              | AMOURS DE LILIE.                                       | 1627                              |
| QUINT. SATYR. 1                                   | 1622               | Sonnet.                                                 | Beaux sont ces bois espais, belle ceste prairie                                                     | Colletet (G.).               | DÉSESP. AMOUR.                                         | 1622                              |
| PARN. SATYR. 1                                    | 1622               | A une dame. Quatr. (p.26).                              | A une dame. Quatr. (p.26). Beaux yeux, où le pambeau de l'amour se ral-                             |                              |                                                        |                                   |
| LABYR. AMOUR, I LIV. 1                            | 1610               | Sonnet.                                                 | Beaux yeux par qui je vis et par qui je respire                                                     | R. F.:                       |                                                        |                                   |
| -                                                 | 1603               | L'Homme.                                                | Belle aux beaux yeux pour qui                                                                       | Cf. Drusac.                  | CONT. DES SEXES.                                       | 1534                              |
| MUSE POL., III LIV.   1                           | 1603               | L'Homme.                                                | Belle aux beaux yeux pour qui                                                                       |                              | Cf. Drusac.                                            | Cf. Drusac. CONT. DES SEXES. 1534 |

| 57  | 1. 162 | NOUV.REC.THÉOPH  | Viau (Théophile) | Bien que jamais Amour ne m'ayt monstré sa Viau (Théophile) nouv.rec.théoph.   1622 | 1620   Elegie.                                        | 1620                 | DELICES SATYR.                             |
|-----|--------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
|     |        |                  | A. C.            | Bien pour un jour perdu l'accord estoit possible                                   | Sonnet.                                               | 1603                 | MUSE FOL., II LIV.                         |
|     |        |                  |                  | Bien, bien, vous m'avez refusé                                                     | De Paquetle (f. 441).                                 | 1617                 | REC. VERS SATYR.                           |
|     |        | Ms. 884, F. 173. |                  | Berger, quelle angoisse nouvelle                                                   | 1614 Dial. d'amoureux (f. 206).                       | 191                  | SUP. BIGARR.                               |
|     |        |                  |                  | Benest, tu veux voir Butor, tu veux                                                |                                                       |                      |                                            |
|     | 1601   | LES FLEURETTES.  | Le Digne (N.).   | Bel wil, pourquoy me tuez-vous                                                     | Ode.                                                  | 1602                 | LABYR, RECR., I LIV.                       |
|     |        |                  |                  | Belles vous devez avoir soin                                                       | 1603 Mascarade (p. 80).                               | 1603                 | MUSE FOL., III LIV.                        |
|     |        |                  | Id.              | Belles si Mars et la Mort                                                          | Aux dames. Sixain (2).                                | id.                  | Id.                                        |
| 20  | 1623   | BANQUET MUSES.   | Auvray (Jean).   | Belles, qui désirez sçavoir d'amour les loix                                       | Aux dames.                                            | ië.                  | Id.                                        |
|     |        |                  |                  | Belles, ne redoutez, nous ne sommes des ombres                                     | 1610 Aux dames (1).                                   |                      | LABYR. AMOUR, III LIV.                     |
|     |        |                  |                  | Belles mains de cristal, honneur de l'Univers                                      | 1610 Les mains de la marquise<br>de Verneuil (p. 18). | 1610                 | LABYR. AMOUR, II LIV.                      |
|     |        |                  | C.B.: Brissart   | Belle vous avez tort de m'avoir refusé                                             | Sonnet.                                               | 1603                 | MUSE FOL., II LIV.                         |
|     |        |                  |                  | Belle vivons ensemble                                                              | Ode (p. 167).                                         | 1622                 | PARN. SATYR.                               |
|     |        |                  |                  | Belle tu me dis à tous coups                                                       | A Louyson. Sixain (f. 66. pp. 235 et 271).            | 1615<br>1620<br>1622 | SATYRES BAST. DELICES SATYR. QUINT. SATYR. |
| **  | 1594   | OEUV. POÉTIQ.    | Durant (Gilles). | Belle, si j'ay trop osé                                                            | Baiser.                                               | 1602                 | LABYR. RECR., II LIV.                      |
| ∞ ⊙ | 1618   | CABINET SATYR.   | Motin.           | Belle remettant nostre affaire                                                     | Chanson.                                              | 1609                 | MUSES GAIL.                                |
| 08  | 1620   | DELICES SATYR.   | Maynard (Fr.).   | Belle qui sans plaisir f                                                           | Pour une jeune dame. Satyre (p. 346).                 | 1625                 | PAHN. SATYR.                               |
|     |        |                  | I                | Belle quand vous viendrez chez nous                                                | Epigr. (p. 218).                                      | 1622                 | QUINT. SATYR.                              |
| 02  | 1620   | EPIGRAMMES.      | Mailliet.        | Belle plus rare que Pandore                                                        | Epigramme.                                            | 1622                 | PARN. SATYR.                               |
|     |        |                  |                  | Belle pendant qu'icy un procez me traverse                                         | Epigramme (p. 219).                                   | 1622                 | QUINT. SATYR.                              |
|     |        |                  |                  | Belle Loysette    Lascive garsette                                                 | De Loysette (stances, f. 93).                         | 1645                 | SATYRES BAST.                              |
| i   | R s. d | CARQUOIS D'AMOUR |                  | Belle, je loue un tel dessein                                                      | Sur la cordelière(sixain).                            | s. d.                | ESPADON SATYR. (S.).                       |
| ×   | 1648   | CADINDS CAPUD    | Maynard (Fr.).   | Bette dont tes year, mont vancu                                                    | epigramme.                                            | - m.                 | 10.                                        |

(1) Cette strophe termine la pièce Les Eschappez d'enfer: Pour avoir des divins mesprisé la puissance.
 (2) Cette stance fait partie du Dialogue (de J. Auvray) Le Triomphe d'amour sur Mars et la mort mais elle n'a pas été réimprinée à la suite de ce poème dans le Banquet des Muses, 1623 (les variantes de cette dernière pièce sont d'ailleurs très importantes).

| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme | ub ətsd & | Titre de la pièce<br>3                         | Premier vers                                                                    | Nom de l'auteur<br>5        | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée | Date du<br>recueil |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| LABYR. RECR., II LIV.                                   | 1602      | A Jean Bonnefons.                              | Bien qu'elle soit véhémente                                                     | Durant (Gilles).            | OEUV. POÉTIQ.                                          | 1594               |
| REC. VERS SATYR.                                        | 1617      | A l'amant d'une vieille (f. 412).              | Bien que mon chose impérieu $x$                                                 |                             |                                                        |                    |
| ld.                                                     | id.       | A Catin.                                       | Bien que vous ayez un espoux                                                    | Sainte-Marthe               | SEC. VOL. DES ŒUV.                                     | 1573               |
| SATYRES BAST.                                           | 1615      | D'un certain procureur (sixain).               | Binaut, ce procureur usant d'une cautelle                                       | (Sc. de).<br>Cornu (P. de). | œuv. Poétiq.                                           | 1583               |
| SUP. BIGARR.                                            | 1614      | St. funèbres sur la mort<br>de Biron (f. 188). | Biron avoit acquis trois fois dix et deux playes                                |                             | MS. 884, F. 38.                                        |                    |
| Id.                                                     | id.       | Epitaphe de duc de Biron (f. 188).             | Epitaphe de duc de Biron Biron repose icy qui fut l'honneur des armes (f. 188). |                             | MS. 884, F. 263.                                       |                    |
| LABYR. RECR., II LIV. 1602                              | 1602      | Epitaphe (p. 35) (1).                          | Bonnes gens faites à Dieu prières                                               |                             | BIGARR. TABOUROT<br>EPIT. JOCO-SERIA,                  | 1583               |
| SUP. BIGARR.                                            | 1614      | Acrostiche de Brulart (f. 222).                | Bonté predestinée                                                               | ļ                           |                                                        |                    |
| LABYR. RECR., III LIV.                                  | 1602      | Des Amours de Meline.                          | Bouche de basme toute pleine                                                    | Baïf (J. A. de).            | AM. MELINE, IIe LIV. 1555                              | 1555               |
| LABYR. AMOUR, I LIV.                                    | 1610      | Sonnet.                                        | Bouche dont le vermeil est plus beau que la rose                                | R. F. :                     |                                                        |                    |
| REC. VERS SATYR.                                        | 1617      | De Briffaut (f. 163).                          | Briffaut, ce bon beuveur, cet esprit tout divin                                 | Fornier (Kaoul).            |                                                        |                    |
| MUSES INCOG.                                            | 1604      | Descript, des effets d'un vray sot,            | Butor (ou Sirmond) tu es bel homme ainsi cha- [cun le dit                       | [Guy de Tours ?]            |                                                        |                    |
| Id.                                                     | id.       | A Butor (quatrain).                            | Butor tu fais de l'habille homme                                                | Id.                         |                                                        |                    |
| Id.                                                     | id.       | A Butor (quatrain).                            | Butor (ou Benest) tu veux que l'on t'estime                                     | Id.                         |                                                        |                    |
| CABINET SATYR.                                          | 1618      | Sonnet.                                        | Ça, ça, pour le dessert troussex moy vostre cotte                               | Malherbe.                   | D'APR. RACAN.                                          |                    |
| MUSE FOL., I LIV.                                       | 1600      | Les eschets.                                   | Ça jouons aux eschets et me donnez la dame                                      | G. D. M.                    | REC. BONFONS.                                          | 1598               |
| LABYR. RECR., III LIV.                                  | 1602      | A Calliope.                                    | Calliope, ô mon cher soucy                                                      | Baif (J. A. de).            | LES PASSETEMPS.                                        | 1573               |
| QUINT. SATYR.                                           | 1622      | Epigramme (p. 209).                            | Catin cette fille impudique                                                     |                             |                                                        |                    |
| LABYR. RECR., II LIV.                                   |           | 1602 Pour une dame (2).                        | Catin des traicts de ses yeux                                                   | Durant (Gilles).            |                                                        |                    |
|                                                         |           |                                                |                                                                                 |                             |                                                        | 1                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                          |                              |                          |                                                                          |                            | 0111                                       | DIDIO                                               | 20 1                        | 31 0                                        |                                 | I Q O IS                                                             | 3 1 (                         | DLI                                          | 55 DE                                                | 100                              | 21                           | 1020                                  |                                                                                                          |                            |                             |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1605                          | 1618                                     |                              |                          | 1609                                                                     | 1622                       |                                            |                                                     | 1600                        |                                             |                                 |                                                                      |                               | 1618                                         | 1583                                                 |                                  | 1599                         | 1610                                  |                                                                                                          |                            | 1621                        |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIVERSES POÉS.                | CABINET SATYR.                           |                              |                          | LYDIE.                                                                   | DESESP. AMOUR.             |                                            |                                                     | MUSES HALLIÉES              |                                             |                                 | MS. 884, F. 250.                                                     |                               | CABINET SATYR.                               | GÉNÉR. DE L'HOMME, 1583                              |                                  | TRAG. RADEGONDE. 1599        | LE TEMPS PERDU.                       |                                                                                                          |                            | OEUVRES.                    |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vauquelin de La               | Sigognes.                                | [Guy de Tours?]              |                          | Du Mas (S ).                                                             | Colletet (G.).             |                                            |                                                     | A. D. V. :                  | vermen (A. de).                             |                                 |                                                                      |                               | Rosset (de).                                 | Bretonnayau.                                         | La P.                            | Du Souhait.                  | Du Ryer (Isaac). LE TEMPS PERDU. 1610 |                                                                                                          |                            | Viau (Théophile)            |                                                |
| The or an entitle of the cours pour chasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ce beau sonnet est si purfait | Ce corps défiguré basti d'os et de nerfs | Ce Dieu qui met en désordre  | Ce disoit une jeune dame | 1609 Les fureteurs aux Dames. Ce faux garçon qui nous travaille Stances. | Ce fut au joly mois de May | Ce Jacquemard icy, ce marchand de volaille | Ce jeune veau que tu contente                       | Celle de qui chacun se joue | Celle dont je tenois un jour le ventre nud  | Celle dont vous feustes la mère | Epigramme (pp. 23 et 44). Celle qui de ton cœur la franchise surprit | Celle qui gist en ceste place | Celle qui tient les belles âmes    Subjettes | de la Gelle qui veut paroir des belles la plus belle | Ce lourdaut voyant quelle yloire | Celuy-là fait trop follement | Celuy-là fut d'un grand esprit        | LABVR. AMOUN, III LIV. 1610 Les amans vertueux (p. Celuy qui est touché des amoureuses flammes 133) (3). | Celuy qui eut sa sépulture | Celuy qui lance le tonnerre | Celuy qui marié de sa femme est cocu           |
| 1. (x) (x) = 1. (1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A Pauline (Quatr.).           | Sonnet.                                  | 1604 Amour malade des dents. | 1616 Epigramme (f. 101). | Les fureteurs aux Dames.<br>Stances.                                     | Epigramme.                 | 1617 Quatrain (f. 75).                     | A une belle dame mais<br>peu chaste. Epig. (p. 16). | Epigramme.                  | Quatrain (p. 44).                           | A Marizée (quatr., f. 86).      | Epigramme (pp. 23 et 44).                                            | Epitaphe (p. 48).             | 1609 Le jeu aux dames.                       | 1602 Sur les beautez de la<br>femme. Sonnet.         | Quatrain (2).                    | Chœur.                       | Les bottes.                           | Les amans vertueux (p. 133) (3).                                                                         | Epitaphe (f. 192).         | Vers au Roy.                | Huitain (p. 40).                               |
| TOWNS TO SERVICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1615                          | 1609                                     | 1604                         | 1616                     | 1609                                                                     | 1620                       | 1617                                       | 1622                                                | 1620                        | 1610                                        | 1615                            | 1620                                                                 | 1622                          | 1609                                         | 1602                                                 | 1604                             | 1602                         | s. d.                                 | 1610                                                                                                     | 1614                       | 1621                        | 1610                                           |
| The same and the s | SATYRES BAST.                 | MUSES GAIL.                              | MUSES INCOG.                 | SATYR. REGNIER (S.).     | MUSES GAIL.                                                              | DELICES SATYR.             | REC. VERS SATYR.                           | QUINT, SATYR.                                       | DELICES SATYR.              | LABYR. AMOUR, I LIV. 1610 Quatrain (p. 44). | SATYRES BAST.                   | DELICES SATYR. QUINT. SATYR.                                         | QUINT. SATYR.                 | MUSES GAIL.                                  | LABYR. RECR., I LIV.                                 | MUSES INCOG.                     | LABYR. RECR., II LIV.        | MUSES GAIL.                           | LABYR. AMOUR, III LIV.                                                                                   | SUP. BIGARR.               | SATYR. REGNIER (S.).        | LABYR. AMOUR, I LIV.   1610   Huitain (p. 40). |

Voici le titre de cette pièce : Contre un qui donne des serenades à sa maistresse avec une trompe de chasse.
 Quatrain contre l'auteur des vers sur le poème des vers à soye de Beroalde de Verville.
 Cette pièce est suivie de trois stances Aux Dames : Dames ornées de tant belles vertus.

| la pièce est anonyme       | Date   | Titre de la pièce            | Premier vers                                                          | Nom de l'auteur                | dans lequel<br>la pièce est signée       | ate di<br>recueil |
|----------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| -                          | 94     | 8                            | *                                                                     | ko.                            | 9                                        | 1                 |
| MUSES INCOG.               | 1604   | Apologie                     | Celuy qui penseroit te rendre rigoureux                               | [Guy de Tours?]                |                                          |                   |
| ESPADON SATYR. (8.).       | s. d.  | A une dame (dixain).         | Celuy qui si fort vous muguette                                       | D'Avrigny (G.)                 | TUTEUR D'AMOUR.                          | 1546              |
| DELICES SATYR.             | 1620   | Epigramme (pp. 76 et 116).   | Celuy qui tranche du Rolant                                           |                                | MS. 884, F. 274.                         |                   |
| SATYRES BAST.              |        | Epigr.                       | Celuy qui vieille amie avoit                                          | D. B. Beaulieu                 | PARAGON JOY. INV.                        | 1554              |
| DELICES SATYR.             | 1620   | Epigramme (pp. 74 et 114).   | Ce manchon crasseux et vilain                                         |                                | мs. 884, г. 254.                         |                   |
| QUINT. SATYR. PARN. SATYR. | 1622 ) | Sonnet (p. 242).             | Ce manteau de damas à grand'Agure plate                               | Sigognes.                      | DELICES SATYR.                           | 1620              |
|                            |        |                              | Ce médecin voir Le médecin                                            |                                |                                          |                   |
| REC. VERS SATYR.           | 1647   | Epigr. (f. 222).             | Ce mignon de qui la moustache                                         |                                | MS. 884, F. 260.                         |                   |
| MUSES INCOG.               | 1604   | Satyre contre Pamphage.      | Ce mouffard (monstre) au col court et à la [Guy de Tours [panse large | [Guy de Tours ?]               |                                          |                   |
| PARN. SATYR.               | 1625   | Mesdisance (p. 333).         | Ce n'est pas la première fois                                         | Tahureau (Jacq.)<br>Berthelot. | Fahureau (Jacq.) sonnets odes Berthelot. | 1554              |
| MUSES GAIL.                | s. d.  | Change d'amour (f. 113).     | Ce n'est plus moy qui sous la vive ardeur                             |                                | AMOURS DE LILIE.                         |                   |
| CABINET SATYR.             | 1648   | Combat d'Ursine Satyre.      | Ce n'est point des galands de France                                  | Sigognes.                      | REC. VERS SATYR.                         | 1647              |
| LABYR. RECR., III LIV.     | 1602   | De Rose.                     | Ce n'est point la paquerette                                          | Baïf (J. A. de).               | LES PASSETEMPS.                          | 1573              |
| MUSES GAIL.                | 1609   | Contre le reversis (f. 113). | Ce n'est point mon humeur, ce n'est point ma                          |                                |                                          |                   |
| LE SANDRIN.                | 1609   | La feste de Village.         | Cependant qu'à Beauval la fermière soigneuse                          | Gauchet (Cl ).                 | PLAISIR DES CHAMPS 1583                  | 1583              |
| PARN. SATYR.               | 1622   | Resv. d'un fascheux. Satyre  | Cependant que la fièvre enclose en ma moüelle                         | Lécluse, chan.                 | D'APR. L'ESTOILE.                        |                   |
| DELICES SATYR.             | 1620   | Epigramme (p. 72).           | Ce petit chien fait un mystère (ou son mestier)                       |                                | MS. 884, F. 252.                         |                   |
| LABYR. RECR., I LIV.       | 1602   | D'un Turquet (stances).      | Ce petit Turquet si farouche                                          | Le Digne (N.).                 | LES FLEURETTES.                          | 1601              |
| MUSES INCOG.               | 1604   | Réponse.                     | Ce quatrain est fort magnifique                                       | Malherbe.                      | DELICES SATYR.                           | 1620              |
| PARN. SATYR.               | 1625   | Epigramme (p. 45).           | Ce quatrain tout plein de diffame                                     | Motin.                         | PARN. SATYR.                             | 1622              |
| QUINT. SATYR.              | 1622   | Epigramme (p. 219).          | Ce que de vous je désire et contemple                                 |                                |                                          |                   |
| MUSE FOL., I LIV.          | 1607   | A une dame.                  | Ce que l'amour en nous allume                                         | G.: Guyet (Nic.).              |                                          |                   |

|   |      | MS. ARSENAL.     | Viau (Théophile) Ms. ARSENAL. | C'est un caprice de nature                                          | 1622 D'une dame                                        | 1622  | PARN. SATYR.                         |
|---|------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
|   |      |                  |                               | C'est un beau mot qu'enritailler                                    | 1620 Epigramme (p. 176).                               | 1620  | DELICES SATYR.                       |
|   |      |                  |                               | Ces traits si doucement lancez                                      | 1610 A madame Guerrier (p. 52).                        |       | LABYR. AMOUR, II LIV.                |
|   | 1579 | OEUV. POÉTIQ.    | Sainte-Marthe (Sc. de).       | C'est quelque honneur quand sur autre on exc                        | Epigramme.                                             |       | QUINT, SATYR.                        |
|   | 1610 | LE TEMPS PERDU.  | Du Ryer (Isaac).              | C'estoit en la saison que von boit sous les treil- Du Ryer (Isaac). | Voy. St Germain en Laye.                               | 1618  | CABINET SATYR.                       |
|   |      |                  |                               | C'est le meilleur voir C'est bien le meilleur                       | et 463) (2).                                           | 1620  | DELICES SATYR.                       |
|   |      |                  |                               | C'est l'amoureux Martin qui d'un point requiert<br>Anne             | ă                                                      | 1603  | MUSE FOL., II LIV.<br>CABINET SATYR. |
|   | 1630 | OEUVHES.         | Malherbe.                     | C'est faucement qu'on estime                                        | 1616 Plainte.                                          | 1616  | SATYR. REGNIER (S.).                 |
|   |      |                  | P. D. L.                      | C'est erreur au peuple de croire                                    | Ode.                                                   | 1603  | MUSES FOL., II LIV.                  |
| ~ | 1648 | CABINET SATYR.   | Sigognes.                     | C'est en vain que vos artifices                                     | Epigramme.                                             | 1617  | REG. VERS SATYR.                     |
|   |      |                  |                               | C'est en vain que pour decevoir                                     | Stances (p. 14).                                       | 1622  | PARN. SATYR.                         |
|   | 1018 | CABINET SATYR.   | olgognes.                     | Ceste voir Cette                                                    |                                                        |       |                                      |
|   | _    | REC. VERS SATYR. | Motin.                        | C'est donc à cette heure l'usage                                    | 1614 Description d'une vieille.                        | 1614  | SUP. BIGARR.                         |
|   | 1617 | REC. VERS SATVR. | Sigognes.                     | C'est chose permise de rire                                         | Contre une vieille. Satyre.                            | id.   | Id.                                  |
|   |      |                  |                               | C'est bien le meilleur bonhomet (ou petit hommet                    | D'un cornard (p. 132).                                 | 1622  | PARN. SATYR.                         |
|   |      |                  | C. B.: Brissart.              | C'est assez, compagnons, au cerf donner la chasse C. B.: Brissart   | 1603 La chasse des bassets                             | 1603  | MUSE FOL., II LIV.                   |
|   | 1573 | LES PASSETEMPS.  | Baif (J. A. de).              | C'est à faire aux mal aprises                                       | A Charlotte.                                           | 1602  | LABYR. RECR., III LIV. 1602          |
|   |      |                  |                               | Cesse de te rompre la teste                                         | A un poetastre (f. 183).                               | 1617  | REC. VERS SATYR.                     |
|   |      |                  |                               | Ces poupelos de bonne grâce                                         | 1603 Mascarade (p. 126).                               | 1603  | MUSE FOL., II LIV.                   |
|   | 1622 | QUINT. SATYR.    | Rosset (de).                  | Ces Mores vagabonds vont d'une loüable flamme                       | Ballet des Mores (p. 329).                             | 1625  | PARN. SATYR.                         |
|   |      |                  |                               | Ces jours passez quelqu'un tout à loisir                            | D'une qui disoit estre bien<br>d'estre femme. Huitain. | s. d. | ESPADON SATYR. (S.).                 |
|   |      | MS. 044, F. 001. |                               | Ces jours passez les amoureuses flammes                             | Mascarade (p. 124) (1).                                | 1603  | MUSE FOL., II LIV.                   |
|   |      | COLL. DUPUY,     | Cramail (Cte de).             | Ces faiseurs d'Almanacs connoissent aux estoil- Cramail (Cte de).   | Les Astrologues.                                       | 1618  | CABINET SATYR.                       |
|   |      | MS. 884, F. 252. |                               | Ces couillons ne sont que volume                                    | 1620 Epigramme (p. 175).                               | 1620  | DELIGES SATYR.                       |

<sup>(4)</sup> Cette pièce est suivie de Aux Dames: Et vous, mes Dames, qui ardemment aimes. (2) Cette pièce n'a pas été reproduite dans l'édition du Cabinet satyrique, 1619.

| Titre du recueil             | ub ət<br>liənə | Titre de la pièce                             | Premier vers                                                                                      | Nom de l'auteur           | Titre du recueil<br>dans lequel    | ub ed<br>lieus |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| la pièce est anonyme         | 1.6 D.8        | en                                            | **                                                                                                | 30                        | la pièce est signée<br>6           | Dat -          |
| CABINET SATYR.               | 1618           | Sonnet.                                       | Cest un contentement quand les jours gras                                                         | F. C.                     | SEMONCE                            | 1605           |
| MUSE FOL., II LIV.           | 1603           | De la chasse. Sonnet.                         | C'est un doux passe tems que celui de la chasse                                                   | P. D. L. :                |                                    |                |
| CABINET SATYR.               | 1618           | La foire St Germain. Son-<br>net.             | C'est un plaisir quand la foire commence.                                                         | L remse (F. de).<br>F. C. | SEMONCE                            | 1605           |
| DELICES SATYR.               | 1620           | Epigramme.                                    | Cet enfant, à Parques sévères                                                                     | Viau (Théophile)          | Viau (Théophile) D'APR. E. AUBERT. |                |
| DELICES SATYR.               | 1620           | Epigramme (pp. 74 et 114).                    | Epigramme (pp. 74 et 114). Cet homme cy de verd vestu                                             |                           | мѕ. 884, ғ. 261.                   |                |
| LIV.                         |                | Væu.                                          | Cette broche et cette lardoire                                                                    | Baif (J. A. de).          | LES PASSETEMPS.                    | 1573           |
| PARN. SATYR.                 | 1622           | Epigramme (p. 24).                            | Cette camuse qui s'enfuit                                                                         |                           | мѕ. 884. ғ. 265.                   |                |
|                              | id.            | Sixain (p. 41).                               | Cette comète à rouge queue                                                                        |                           |                                    |                |
| DELICES SATYR.               | 1620           | orce Satyre                                   | (p. Cette cruelle me mesprise                                                                     | Desternod.                | L'ESPADON SATYR. 1619              | 1619           |
|                              |                | 365).                                         | Cette dame voir Cette femme                                                                       |                           |                                    |                |
| DELICES SATYR.               | 1620           | Epigramme (p. 179).                           | Cette douce Sainte-Nitouche                                                                       |                           |                                    |                |
|                              | .pi            | Epigramme.                                    | Cette femme a fait comme Troye                                                                    | Viau (Théophile)          | OEUVRES.                           | 1621           |
| QUINT. SATYR.                | 1622           | A une bossue. Epigr. (pp. 203, 245 et 344).   | A une bossue. Epigr. (pp. Cette femme là porte, admirable adventure 203, 245 et 344).             |                           |                                    |                |
|                              | 1609           | Epigramme (f. 134).                           | Cette femme qui si débille                                                                        |                           | MS. 884, F. 257.                   |                |
| DELICES SATYR.               | 1620           | Sur une glorieuse. Sonnet (p. 252).           | Sur une glorieuse. Sonnel Cette masse de chair dont l'espaule exaucée (p. 232).                   |                           |                                    |                |
| QUINT. SATYR.                | 1622           | Contre une vieille courtisane. Satyre (p. 3). | Contre une vieille courti- Cette mère des gueux (ou des Dieux) cette rieille sane. Satyre (p. 3). |                           | 500 соцвект.<br>vol. 488, г. 534.  |                |
| SUP. BIGARR.                 | 1614           | Description.                                  | Cette petite dame au visage de cire                                                               | Sigognes.                 | REG. VERS SATYR. 1617              | 1647           |
| SATYRES BAST.                | 1615           | De Louyson. St.                               | Cette petite effrontée                                                                            | Montgaillard.             | OEUVRES.                           | 1606           |
| DELICES SATYR. QUINT. SATYR. | 1620           | Epigramme (pp. 89 et 129) (1).                | Epigramme (pp. 89 et 129) Cette putain qui ne vous ayme (1).                                      |                           | L'ESTOILE, VI. 153.                |                |
| MUSES GAIL.                  | 1609           | Contre une vieille courti-                    | 1609 Contre une vieille courti- Cette vieille aux yeux pleins de glus                             | Sigognes.                 | REC. VERS SATYR.                   | 1617           |

|       | MS. 534, MUSÉE CONDÉ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Motin.           | Chères et fidelles pensées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1609 Désespoir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1609      | MUSES GAIL.                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 1621  | OEUVRES. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Viau (Théophile) | Chère Philis, j'ay bien peur que tu meure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1620 Disc. à Philis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1620      | DELICES SATYR.               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Son- Chef d'œuvre de nature, ensemble belle et noire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1617 A Jacquette la noire. Son-<br>net (f. 221).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1617      | REC. VERS SATYR.             |
| 1573  | LES PASSETEMPS. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Baïf (J. A. de). | Chaussebraye jeune espousa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | De Chaussebraye.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | id.       | -14.                         |
| id.   | Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Id.              | Charlotte si ton ame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1602 Ode. | LABYR, RECR., II LIV.        |
| id.   | Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Id.              | Charlotte ma Nymphelotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Baiser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1603      | MUSE FOL., III LIV.          |
| 1594  | OEUV. POÉTIQ. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Durant (Gilles). | Charlotte a dans son sein la glace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chanson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1602      | LABYR, RECR., II LIV.        |
| 1618  | CABINET SATYR. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C. D. B.: Ch.    | Charlot et Margoton couchez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Duel Dialogue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1615      | SATYR. BAST.                 |
| 8. d. | JARDIN DE PLAIS. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | Chantons tretous gaudeamus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rondeau (p. 64).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1617      | MUSE FOL., I LIV.            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A. C.            | Chantons tous deux tu tiendras le bassus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D'un qui convie sa mai-<br>tresse à chanter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1603      | MUSE FOL., II LIV.           |
| 1573  | LES PASSETEMPS. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Baïf (J. A. de). | Chantons l'Helene françoise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chanson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1602      | LABYR. RECR., III LIV.       |
| 1605  | SEMONCE 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F. C.            | Chantes de la dévotion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fantaisie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1618      | CABINET SATYR.               |
| 1573  | LES PASSETEMPS. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Baif (J. A. de). | Chalant est un maistre galant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | De Chalant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1602      | LABYR, RECR., III LIV.       |
| 1617  | HEC. VERS SATYR. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sigognes.        | Chagrin. haletant, morfondu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1609 Lettre en galimatias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1609      | MUSES GAIL.                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Chacun f à sa guise et le peuple de France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ballade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1648      | CABINET SATYR.               |
| 1573  | LES PASSETEMPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baïf (J. A. de). | Chacun estime pour ton bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A Lue (dixain).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1602      | LABYR. RECR., III LIV.       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Ce v gravé sur vostre face                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Epigramme (p. 20).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1622      | QUINT. SATYR.                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [Guy de Tours?]  | Ce vedet a tant bonne grace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1604      | MUSES INCOG.                 |
| -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Colletet (G.).   | Ceux qui t'ont La Ronce nommé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Epigrannne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1620      | DELICES SATYR.               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Ceux qui m'ont de foin couronné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Réponse (2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1618      | CABINET SATYR.               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Ceux qui avoient en la conqueste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stances (p. 266) (1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1622      | QUINT. SATYR.                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Cet unique flambeau, le bel astre du monde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Estrenes du poil (f. 7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1600      | MUSE FOL., 1 LIV.            |
|       | мя. 884, г. 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | Cette vieille sempiternelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Epigramme (p. 174).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1620      | DELICES SATYR.               |
| 60    | Viau (Théophile) procès тне́орниде 1909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Viau (Théophile) | Cette vieitle qui des tombeaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contre une vieille. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1622      | DELIGES SATYR. QUINT, SATYR. |
| -     | And the second s |                  | and the second s | The grant beautiful to the second of the sec |           |                              |

(1) Cette pièce est celle qui débute: Il morguoit de creste et de teste, (voir ce vers), Poulet-Malassis l'a commencée par ce second vers. (2) Rép. au quatrain de Regnier: Graveur vous devez avoir soin.

| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme | Date du<br>recueil | Titre de la pièce                          | Premier vers                                                                | Nom de Pauteur                | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée | Date du<br>lieusen |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| -                                                       | 24                 | m                                          |                                                                             | 20                            | 9                                                      | 7                  |
| ESPADON SATYR. (S.).                                    | s. d.              | Ode aux dames.                             | Chers Soleils des yeux et des âmes                                          |                               | CARQUOIS D'AMOUR                                       | s. d.              |
| LABYR. RECR., I LIV.                                    | 1602               | Veni ad Pancharidem.                       | Chez Charlotte une journée                                                  | Durant (Gilles).              | IMIT. DE J. B                                          | 1587               |
| SATYR, BAST.                                            | 1615               | De Chromis (huitain).                      | Chromis ayant le menton damoiseau                                           | Vauquelin de La               | DIVERSES POÉS.                                         | 1605               |
| SATYR. BAST.                                            | 1613               | net (f. 59.                                | Claude, ces jours passez, estoit au lict couchée                            | Fresnale.                     |                                                        |                    |
| CABINET SATYR.                                          | 1648               | pp. 48 et 225).                            |                                                                             |                               |                                                        |                    |
| DELICES SATYR.                                          | 1620               |                                            |                                                                             |                               |                                                        |                    |
| LABYR. RECR., I LIV.                                    | 1602               | Pastorelle.                                | Claudine si la loy se fonde                                                 | Le Digne (N.).                | LES FLEURETTES.                                        | 1091               |
| Id. III LIV.                                            | 1602               | A Claudine.                                | Claudine vieille harangère                                                  | Baif (J. A. de).              | LES PASSETEMPS.                                        | 1573               |
| MUSES GAIL                                              | 1609               | La Cascarette.                             | Clepton le boesme esfronté                                                  | Sigognes.                     | REC. VERS SATYR.                                       | 1617               |
| QUINT. SATYR.                                           | 1622               | Contre Cloride. Epigr. (p. 210).           | Cloride au courage inhumain                                                 |                               | r Forotte , may co-                                    |                    |
| SATYR. REGNIER (S.).                                    | 1616               | Air pour Cloride (f. 149).                 | Cloride en dueil consommée                                                  |                               | PARNASSE, T. II                                        | 1607               |
| DELICES SATYR.                                          | 1620               | Demande d'une courtisane (p. 189).         | Demande d'une courtisane   Cloris un jour demande à sa maistresse (p. 189). |                               |                                                        |                    |
| MUSE FOL., III LIV.                                     | 1603               | Chanson (p. 105).                          | Cognoissant que ta constance                                                |                               |                                                        |                    |
| DELICES SATYR.                                          | 1620               | A un marquis. Satyre.                      | Cognois-tu ce fascheux qui contre la fortune                                | Viau (Théophile)              | OEUVRES                                                | 1621               |
| MUSES GAIL.                                             | 1609               | Epigramme.                                 | Colin a beau deniers contans                                                | Motin.                        | CABINET SATYR.                                         | 1618               |
| SATYRES BAST.                                           | 1645               | La guérison de Colinette<br>par Colin. St. | La guérison de Colinette Colin en gardant son troupeau par Colin. St.       | C. D. B.: Ch. de Beauxoncles. | Id.                                                    | id.                |
| DELICES SATYR.                                          | 1620               | Epigramme (p. 445).                        | Colin passant devant un temple                                              |                               |                                                        |                    |
| SATYRES BAST.                                           | 1615               | Epigramme (f. 101).                        | Combault qui une vieille aymoit                                             |                               |                                                        |                    |
| Id.                                                     | .jq.               | De Combaut et sa femme.<br>Epig.           | Combaut (ou Marmot) ta femme est si jolie                                   | Guy de Tours.                 | PREM. ŒUV. POÉT.                                       | 1598               |
| MUSES GAIL.                                             | 1609               | Jalousie.                                  | Combien de souspirs éclatans                                                | Motin.                        | CABINET SATYR.                                         | 1618               |
| MUSE FOL., II LIV.                                      | 1603               | 1603 Complainte                            | Comme à la rive méandrine                                                   | R. F.                         |                                                        |                    |
|                                                         | 1001               | tint I tayone Marent                       | Comme an bruit en roue (enroue) des Cumbales                                | Fornier (Raoul).              |                                                        |                    |

| PULLY, STITIE.                        | 1022  | EpigEnnine (p. 100).                                    | Comme la mer dessus Careine                                    |                                     |                                                  |       |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
|                                       |       |                                                         |                                                                |                                     |                                                  |       |
|                                       |       |                                                         | Comme la rive méandrine, voir Comme à la rive                  |                                     |                                                  |       |
| LABYR. RECR., II LIV.                 | 1602  | Chanson.                                                | Comme la terre alors que dedans l'eau                          | Durant (Gilles).                    | OEUV. POÉTIQ.                                    | 1594  |
| SATYR, REGNIER (S.), I CABINET SATYR. | 1618  | Les comme et ainsi de la<br>Cour (n. p. et f. 119) (1). | Comme le blond Phoebus s'avance, ou Comme la [corne d'Amalthée |                                     | MS. 884, F. 176.                                 |       |
| . Y.                                  | 1602  | Aux Naïades.                                            | Comment Nymphes argentines                                     | Durant (Gilles).                    | OEUV. POÉTIQ.                                    | 1594  |
| LABYR, RECR., I LIV.                  | 1602  | Tune Pancharidis.                                       | Comment oses-tu mon dme                                        | .pI                                 | IMIT. DE J. B.                                   | 1587  |
| SATYRES BAST.                         | 1615  | Semonce St.                                             | Commères, mes voisines                                         | C. D. B.: Ch.                       | CABINET SATYR.                                   | 1618  |
| LABYR. AMOUR, I LIV.                  | 0191  | Sonnet (p. 16).                                         | Comme un bæuf voltigeant sur le sec des rivières               | de Beauxoncles.                     |                                                  |       |
| LABYR, RECR., I LIV. 4                | 160%  | Qualiter exoriens.                                      | Comme un comète naissant                                       | Durant (Gilles).                    | IMIT. DE J. B.                                   | 1587  |
| SATYRES BAST. 1                       | 1615  | D'un escollier. Huitain.                                | Comme un escolier se joüait                                    | Marot (Cl.).                        | OEUV., ÉD. JANNET                                |       |
| QUINT. SATYR. 1                       | 1622  | Epigramme (p. 208).                                     | Comme un matin dès que j'estois                                |                                     |                                                  |       |
| LABYR. AMOUR, I LIV. 1                | 1610  | Quatrain.                                               | Contemples ce pourtrait de mon cœur qui ne vit                 |                                     |                                                  |       |
| LABYR, RECR., II LAV. 1               | 1602  | Amour jouant aux eschets.                               | Contre Ganymede un jour                                        | Durant (Gilles).                    | OEUV. POÉTIQ.                                    | 1394  |
| CABINET SATYR. 1                      | 1648  | Epigramme.                                              | Contre toute loy naturelle                                     |                                     |                                                  |       |
| DELICES SATVR.                        | 1620  | Epigramme.                                              | Corsaille d'un seul fils fut mère                              | Viau (Théophile) b'apr. E. aubert.  | D'APR. E. AUBERT.                                |       |
| ESPADON SATYR. (S.). S                | s. d. | Sur un fableau Dixain.                                  | Courtisans pipes de faveurs                                    |                                     | CARQUOIS D'AMOUR                                 | s. d. |
| PARN. SATYR.                          | 1625  | Contre un courtisan. Sa-<br>tyre (p. 44).               | Craintif comme un cerf qu'on chasse                            | Berthelot.                          | PARN. SATYR.                                     | 1622  |
| GABINET SATYR. A                      | M. P. | Epigramme.                                              | Crois-tu Philis, que pour t'aimer                              | P. L. D.: Lenglet<br>Du Fresnoy (?) |                                                  |       |
| MUSES INCOG.                          | 1091  | Métamorphose                                            | Cupidon voulant m'enflamer                                     | [Guy de Tours ?]                    |                                                  |       |
| QUINT. SATYR.                         | 1622  | Epitaphe des épitaphes (p. 64).                         | Cy dessous gist Damis, le support de Lisieu.                   |                                     |                                                  |       |
| LABYR. RECR., II LIV.                 | 1602  | Epigramme.                                              | Cy dessous gist en ce tombeau    Un sacetier                   | Des Périers (B.).                   | BIGARR. TABOUROT<br>RPIT. JOCO-SERIA<br>(N. S.). | 1583  |
| DELIGES SATYR.                        | 1620  | Tombeau (p. 438).                                       | Cy dessous gist Jeanne Prédit                                  |                                     |                                                  |       |
| PARN. SATYR.                          | 1622  | Tombeau (p. 124).                                       | Cy dessous gist la belle Nipheset                              |                                     |                                                  |       |

| lieuser 1-                                                  | 1583                                                                                                                                                                | 1570                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                 | 1583                                                      | 1623                                                 | 2                                             | 1618                                                              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 | BIGARR, TABOUROT<br>EPIT, JOGO-SERIA,<br>MS. 884, F. 263.                                                                                                           | AMQUR. P. TEMPS.                                                                            | PETIT CAB. PRIAPE.                                                                | БРІТ. JOCO-SERIA.<br>500 соцв. v. 488.                                                                                                                | MS. 884, F. 294.                                                | BIGARR TABOUROT                                           | BPIT. JOCO-SERIA.                                    | OEUV., ÉD. JANNET.                            | CABINET SATYR.                                                    |
| Nom de l'auteur                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                             | R. F.:<br>Fornier (Raoul).                                                        | Jodelle (Est.).                                                                                                                                       | P. L. D.: Lenglet                                               |                                                           |                                                      | Marot(Cl.).                                   | Maynard (Fr.).                                                    |
| Premier vers                                                | Cy dessous gist un chevalier    Qui eut de l'ordre [du collier    Qui est gisant voir Cy gist icy sous cette pierre Cy gist ce grand Biron dont l'extrême vaillance | Tombeau (f. 36).  Epitaphe d'un savetier (p. Cy gist debout fuisant le guet 144 n. chiff.). | Cy gist de peur qu'il ne se mouille<br>Cy gist du laid Tetin une charogne immonde | <ul> <li>Epitaphe de Picotin crédit (y gist et repose à l'envers (p. 87).</li> <li>Epitaphe de frère Pierre. (y gist icy sous cette pierre</li> </ul> | Cy gist Jacquet le plus infâme<br>On aist la fille avec le vère | Cy gist l'amoureuse Isabeau<br>Cy gist le voir Cy gist un |                                                      | Cy gist Phlippot (on Martin) qui pour saouler | Cy gist qui faisoit le mauvais<br>Cy gist qui n'a point de manche |
| Titre de la pièce<br>3                                      | Epigr. (p. 32) (1).<br>Epitaphe de Biron (f. 188).                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                   | Epitaphe de Picotin crédit<br>(p. 87).<br>Epitaphe de frère Pierre.                                                                                   | Epitaphe (ff. 191 et 78) (2).                                   |                                                           |                                                      | Epigramme.                                    | Epigramme.<br>Epigramme (p. 175).                                 |
| ub olad 21                                                  | 1602                                                                                                                                                                | 1603                                                                                        | 1622                                                                              | id.                                                                                                                                                   | 1614<br>1617<br>1618<br>M. P.                                   | s. d.<br>1620                                             | 1646<br>1617<br>1618                                 | 1615                                          | 1620                                                              |
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme     | LABYR, REGR., II LIV. SCP. BIGARR.                                                                                                                                  | NUSE FOL., III LIV.                                                                         | PARN. SATYR.<br>LABYR. AMOUR, I LIV.                                              | Id., шыу.<br>Id., 1 ыу.                                                                                                                               | SUP. BIGARR. REG. VERS SATYR. CABINET SATYR. CABINET SATYR.     | DELICES SATYR.                                            | SATYR. REGNIEH (S.). REC. VERS SATYR. CABINET SATYR. | SATYR. BAST.                                  | REG. VERS SATVR. DELICES SATVR.                                   |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                            |                              |                                 |                                       |                                                                                |                                       |                                                                               |                                           |                                                                             |                          |                                               |                                                                                                   |                                               |                                                                        |                                               |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Section 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1583                                             | 1620                       | 1583                         |                                 |                                       |                                                                                | 1583                                  | 1617                                                                          | 1603                                      | 1583                                                                        |                          |                                               | 1623                                                                                              |                                               | 1607                                                                   |                                               |                                       |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BIGARR, TABOUROT<br>EPIT, JOCO-SERIA.            | DELICES SATYR.             | BIGARR. TABOUROT             | THE SOCIOLARIA                  |                                       | MS. 884, F. 258.                                                               | BIGARR, TABOUROT<br>EPIT. JOCO-SERIA, | SATYR. REGNIER(S.) 1617                                                       | DIVERSES POÉS.                            | BIGARR. TABOUROT 1583                                                       |                          |                                               | BANQUET MUSES.                                                                                    |                                               | PARNASSE, T. II.                                                       |                                               |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | Motin.                     |                              | B. (de).                        | [Guy de Tours?]                       |                                                                                |                                       | B. (de).                                                                      | Vauquelin de La                           |                                                                             | M.: (Maynard).           |                                               | Auvray (Jean).                                                                                    | . PI                                          |                                                                        | R. F.:                                        | rounce (maour).                       |
| Level-general greater greater president and an annumber of the contract of the | Cy gist un brave personnage    Des plus fortunez | Cy gist une putain feconde | Cy gist un homme bien accort | Cy gist un nez le plus estrange | Cy gist un personnage    Duquel c'est | 1614 Epitaphe (de Sigognes, ff. Cy yist un poète satyrique<br>1617 190 et 78). | Cy gist un vray gaule-bontemps        | (Chanson en faveur des Dafné vefve, comme rous estes    Disoit ainsi veufves. | D'Agathe (ou d'Agathon) l'àme j'arrestois | Dame de beauté positive                                                     | Dames de qui la vanité   | Dames de qui les maris                        | Les amateurs de vertu. Dames dont les appas, les charmes, les blandices Auvray (Jean). Aux dames. | Dames envoyes-nous vos plus gaillardes filles | 1617 Le mêdecin. St. (f. 117)(8). Dames l'on dit qu'au médecin<br>1618 | Dames nous sommes trois compagnons d'aventure | Dames ornées de tant belles vertus    |
| 一日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stances (p. 34) (2).                             | Epitaphe.                  | Epigr. (p. 33) (3).          | Epitaphe d'un nez.              | Epitaphe de Planchon.                 | Epitaphe (de Sigognes, ff. 190 et 78).                                         | 1602 Epitaphe (p. 36) (4).            | Chanson en faveur des<br>veufves.                                             | 1617 D'Agathe. Quatrain.                  | 1602   L'amant et Resp. (pp. 3 et   Dame de beauté positive 1610   51) (5). | 1619 Aux dames (sixain). | Aux dames (6).                                | Les amateurs de vertu.<br>Aux dames.                                                              | Aux Dames (7).                                | Le médecin. St. (f. 117) (8).                                          | Réponse                                       | ш ыv.   id.   Aux dames (р. 137) (9). |
| 00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1609                                             | 4614                       | 1602                         | 1617                            | 1604                                  | 1614<br>1617<br>1618                                                           | 1602                                  | 1618                                                                          | 1617                                      | 1602                                                                        | 6191                     | 1610                                          | id.                                                                                               | -                                             | 1617                                                                   | 1610                                          | id.                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LABYR, REGR., II LIV.                            | SUP. BIGARR.               | LABYR, RECE., H LIV.         | SATYR. BEGNIER (S.).            | MUSES INCOG.                          | SCP. BIGARR.  HEG. VERS SATYR.  CABINET SATYR.                                 | LABYR, RECR., II LIV,                 | CABINET SATYR,                                                                | REG. VERS SATYR.                          | LABYR. RECR., II LIV.<br>LABYR. AMOUR, I LIV.                               | CABINET SATYR.           | LABYR. AMOUR. III LIV.   1610   Aux dames (6) | ž                                                                                                 | 151                                           | REC. VERS SATYR.<br>CABINET SATYR.                                     | LABYR. AMOUR, 1 LIV. 1610 Réponse             | ld III LIV.                           |

(1) Cet épitaphe se voyoit dans l'abbaye de Poissy (Tabourot).
 (2) Cette épitaphe est d'un avarcieux, qui fut enterré au cimetière des pestiferez à Laon-en-Laonnois (Tabourot). Elle a été imitée par Ménage. (P. Louys).
 (3) D'un usurier à la grande escarcelle (Tabourot).
 (4) D'un qui mourut tout juste, car il n'avoit plus que frire (Tabourot).
 (5) Cette pièce est suivie d'une réponse signée par erreur R. F.: La façon délibératire (voir Fornier Raout). Voici ce qu'en dit Tabourot ; Il y a longtemps que j'ay vou ces vieux vers d'un grammairien, qui faisait l'amour grammativalement à une grammarienne qui lui respond de même.
 (6) Ces trois strophes de quatre vers suivent la pièce La Mine jalouse (p. 119): Qui ne cognoist la jalousie.
 (7) Cette stance semblerait faire partie de la pièce d'Auvray, p. 73 : Les Amoureuses tapissières : Entre tous les mestiers... mais elle ne se lit pas dans le Banquet des Muses. 1623.

18) Cette pièce n'a pas été reproduite dans l'édition du Cabinet satyr., 1619. (9) Ces trois strophes de 4 vers suivent la pièce Les Amants vertueux : Celuy qui est touché des amoureuses Plammes.

| Date du<br>lieuser                                          |                                                                                                                        |                                                             | 1618                                               |                           |                                          |                                            |                                  |                                  | 1579                            |                                                                             |                                    | 1594                      | 1618                              |                    | 1620                           |                                          |                                         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 |                                                                                                                        |                                                             | CABINET SATYR.                                     |                           |                                          |                                            |                                  |                                  | ŒUVRES POÉT.                    | Ī                                                                           |                                    | OEUVRES POÉT.             | CABINET SATYR.                    |                    | DELICES SATYR.                 |                                          | D APR. TALLEMANT.<br>CONRART, 4123 N.S. |
| Nom de l'auteur                                             |                                                                                                                        |                                                             | G. V.:                                             |                           |                                          |                                            |                                  |                                  | Jamyn (Amadis).                 |                                                                             |                                    | Durant (Gilles).          | Regnier (Math.).                  |                    | Berthelot.                     |                                          | Yvrande.                                |
| Premier vers                                                | Dames, qui avez liberté<br>Dames qui desirez nettes vos maisons rendre                                                 | Dames qui faites volontiers<br>Dames qui mettez la futaille | Dames qui nous huez<br>Dames qui tombez à l'envers | Dames si les amans d'esté | Dames si nous avons l'affut d'une déesse | Dames si par amour, vous plaisoit préparer | Dames si voulez qu'à vostre aise | Dames, voicy beau jeu pour rire  | Dames vous pourriez trouver pis | Les sauvages amour. (p.71). Dans les déserts profonds non de l'Asie mineure | Dans leurs esprits fermes et sains | Dans un bois tu me tendis | Dans un chemin un pays traversant | Daphné, voir Dafné | De beauté nature estoit saoule | De celuy qui la cajolle voir A celuy qui | De ce v que tu vois, apprens, ambitieux |
| Titre de la pièce<br>3                                      | Les prisonniers d'Amours Dames, qui avez liberté (p. 105).  Aux dames. Sonnet (pp. Dames qui desirez nette 135 et 80). | La Savatte (p. 89) (1). Aux dames (p. 80).                  | Id. (p. 124).<br>Aux Dames.                        | Aux Dames (2).            | Id. (3).                                 | Aux Daines (p. 142).                       | Epigramme (p. 220).              | L'amoureux yvrogne (St., f. 39). | Mascarade (4).                  |                                                                             | Suite d'épigr. (p. 94).            | Chanson.                  | Epigramme.                        |                    | Satyre (p. 485) (5).           |                                          | Sonnet.                                 |
| Date du lieuser                                             | 1602<br>1603<br>1610                                                                                                   | 1610                                                        | 1603                                               | 1610                      | id.                                      | 1603                                       | 1622                             | 1615<br>1618                     | 1603                            | 1610                                                                        | 1603                               | 1602                      | 1616                              |                    | 1625                           |                                          | 1619                                    |
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme     | LABYR. RECR., III LIV. MUSE FOL., II LIV. LABYR. AMOUR, III LIV.                                                       | LABYR. AMOUR, III LIV. MUSE FOL., III LIV.                  | Id. II LIV. REC. VERS SATYR.                       | LABYR. AMOUR, III LIV.    | Id.                                      | MUSE FOL., II LIV.                         | QUINT. SATYR.                    | SATYRES BAST.<br>CABINET SATYR.  | MUSE FOL., II LIV.              | LABYR. AMOUR, III LIV.                                                      | MUSE FOL., III LIV.                | LABYR. RECR., II LIV.     | SATYR. REGNIER (S.).              |                    | PARN. SATYR.                   |                                          | CABINET SATYR.                          |

(4) Voici le titre de cette pièce : La Savatle, Place à Messieurs, ou Vespèrez d'en avoir ce que vous désirez (8 st. de 6 v.); à la suite Subjet : Puisqu'il faut quand ce jour tout le monde s'exbuite.
(2) Cirs 3 strophes de 4 vers suivent la pièce (p. 138) : Les amants d'esté destruits par l'hyver : Rechante qui voudru les amoureux supplices.

| -       |      |                    |                                     |                                                                                     |                                                                 |             |                                    |
|---------|------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| -       |      |                    |                                     | Quatr. Des filles de Paris qui ne disent sinon                                      | Delivre-moy Seig. (p. 29).                                      | 1622        | PARN. SATYR.                       |
|         |      | MS. 884, F. 282.   |                                     | Des élémens ce corps est composé                                                    | Epigramme.                                                      | 1619        | . Id.                              |
| 00      | 1618 | CABINET SATYR.     | Berthelot.                          | Depuis que Magdelon m'a veu                                                         | Epigramıne.                                                     | 1632        | CABINET SATYR.                     |
| 7       | 1607 | PARNASSE, T. I.    | La Vallée.                          | Depuis que le Soleil d'un cours perpétuel                                           | Complainte                                                      | 1610        | LABYR. AMOUR, III LIV.             |
| <u></u> | 1729 | ED. BROSSETTE.     | Regnier (Math.).                    | d'une maquerelle (f. Depuis que je vous ay quitté ou Philon depuis Regnier (Math.). | Disc.                                                           | 1609        | MUSES GALL.                        |
|         |      |                    | Viau (Théophile)                    | Depuis que j'ay tourné Jacquette                                                    | Gausserie.                                                      | 1622        | PARN. SATYR.                       |
|         |      |                    |                                     | Depuis deux ou trois jours qu'à la belle Behourt                                    | Epigramme (p. 60).                                              | 1622        | QUINT. SATYR.                      |
|         |      | MS. 884, F. 98.    |                                     | Depuis cinq ans j'ay consulté                                                       | Le constipé (f. 17) (1).                                        | 1617        | REC. VERS SATYR.<br>CABINET SATYR. |
| 00      | 1618 | CABINET SATYR.     | Motin.                              | Denize d'un chacun plorée                                                           | Tombeau                                                         | 1614        | SUP. BIGARR. REC. VERS SATYR.      |
| භ       | 1573 | LES PASSETEMPS.    | Baif (J. A. de).                    | De n'aboyer Martin ne cesse                                                         | A Martin (sixain).                                              | 1602        | LABYR. RECR., III LIV. 1602        |
| 1       | 1621 | OEUVRES.           | Viau (Théophile)                    | De moy si les rigueurs d'un accident semblable Viau (Théophile)                     | Stances (p. 37).                                                | 1620        | DELICES SATYR.                     |
| 6       | 1879 | GELODACRYE.        | Pontoux (Cl. de)                    | De ma nature immobile je suis                                                       | Enigme du balon.                                                | 1610        | LABYR. AMOUR, I LIV. 1610          |
| _       |      | MS. 884, F. 267.   |                                     | De Lux vient au combat en l'avril de son aage                                       | Epitaphe (f. 196).                                              | 1614        | SUP. BIGARR.                       |
|         |      |                    |                                     | Contre les hommes. Qua- Delivre-moy Seigneur de l'homme vicieux trains (p. 56).     | Contre les hommes. Quatrains (p. 36).                           | id.         | ld.                                |
|         |      |                    |                                     | sur un fascheux Delivre-moy, Seigneur, de ce triste séjour Satyre (p. 32).          | Regrets<br>logis.                                               | 1622        | PARN. SATYR.                       |
|         |      | COLL. DUPUY, 844.  | Cramail (Cte de). coll. bupuy, 844. | De l'humeur folle et frénétique                                                     | 1618 Les fous.                                                  | 1618        | CABINET SATYR.                     |
| -       |      | OEUV., ED. JANNET. | Marot (Cl.).                        | De la Sorbonne un docteur ignorant                                                  | Epigramme (p. 191).                                             | 1620        | DELICES SATYR.                     |
| 5       | 1001 | LE TEMPS PASSE.    | Mermet (CI.).                       | 4617 A l'époux d'une vieille. <i>De grande avarnce surpris</i> Epig.                | A l'époux d'une vieille.<br>Epig.                               | 1617        | REC. VERS SATYR.                   |
| 1"      | 1587 | IMIT. DE J. B.     | Durant (Gilles).                    | De grâce, aiguille, di moy                                                          | Dic acus mihi.                                                  | 1602        | LABYR. RECR., I LIV.               |
| -       |      |                    |                                     | the property of the second                                                          | a (1) North to thing the graph printer, because the new a North | Transfer II | and party of the N. (1)            |

(4) Il est question de cette pièce dans les Mémoires-journaux de l'Estoile, aoùt 1605 : Le Seigneur Divigny ou de Juvigny, gentilhomme françois, ayant nom et réputation entre la noblesse fut poursuivy en ce temps en sa vie et en ses biens comme crimineux de leze majeste et pendu en effigie à Paris, à faute de l'original, pour avoir fait un discours intitulé : Discours d'Estat pour faire voir au Roy en quoy S. M. est mat servie. Le discours courul secrétement au pais en en mois escrit à la main, et contenant neuf à dix grands feuilles d'escriture, lerpuel un mien any me fist voir, ung peu bien libre et hardy pour le temps qui ne soulifre pas toutes vérités : où il ne se lit toutesfois rien qui soit contre le Roy et son service mais bien contre M. de Rosni, et cetui (discoit-on) de ses commoditées, sur lequel subject la plainte ordinaire d'un chacun qu'il n'y avoit personne qui peust faire ses affaires que lui, fust publié un poème plaisant : Le Constipé qui se trouvoit bien fait et estoit tet. »

| Date du<br>recueil                                | 983                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 1558                      | 1622                                                                  |                                                                     | 1649                                                                                   |                                                |                                       | 1620                                                                                                       |                                        | 1607                         |                                                                                         | 1620                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Titre du recueil                                  | La Belle Motte. BIGARR. TABOUROT 1583 Des Vveteaux.                                                                                                        | Ms. 884, F. 226.                                                                                                                               | DIV. JEUX RUSTIQ.         | QUINT. SATYR.                                                         |                                                                     | L'ESPADON SATYR. 16                                                                    |                                                | Cramail (Cte de). coll. bupuy, 844.   | DELICES SATYR. 16                                                                                          |                                        | PARN., T. I.                 |                                                                                         | DELICES SATYR. 16               |
| Nom de l'auteur<br>5                              | La Belle Motte.<br>Des Yveteaux.                                                                                                                           |                                                                                                                                                | Du Bellay (J.).           | L'Ecluse (P. de).<br>Berthelot.                                       |                                                                     | Desternod.                                                                             |                                                | Cramail (Cte de).                     | [Guy de Tours?] Maynard (Fr.).                                                                             |                                        | D'Amboise(Hém.)              | [Guy de Tours?]                                                                         | Sigognes.                       |
| Premier vers                                      | Epithalame. Sat. (p. 26)(1).  Rép. de la dame.  A l'abbé de Thiron. Satyre.  Desjoy le jour qui se retire  Desloyal, médisant  A l'abbé de Thiron. Satyre. | Tomb. de trois courtisanes Des quatre, trois sont morts des Lusteurs de la [Cour sixain, f. 198].  Sur l'adieu de Fontaine- bleau. Sonnet (2). | Dessous ceste motte verte | Dessous teac tombe repose    On qui agma  Dessous une tendre jeunesse | Epitaphe de mad. de Bala- gny après la prise de Cambrai (f. 194).   | De tant de cavaliers qui vont avec des bottes<br>De tant de fous voir De tous les fous | De tous les déplaisirs qui travaillent un cœur | De tous les fous qu'on voit en France | Deux cornards de sergents (ou bourguignons) [Guy de Tours?]  Deux dames près d'une rivière  Maynard (Fr.). | Deux grands ont mis ma beste en queste | De Vénus, les grâces d'amour | Devines comme Margot (ou Jeanne) rend<br>Dieu d'amour, qu'est-ce cy voir O Dieu d'amour | Dieu nous punit par les parties |
| Titre de la pièce                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | Epit. d'un petit chien.   |                                                                       | Epitaphe de mad. de Balagny gny après la prise de Cambrai (f. 194). | Satyre I (p. 43).                                                                      | Regrets (n. p.).                               | Les fous.                             | Sixain.  Epigramme (p. 345).                                                                               | Id. (p. 192).                          | Epigramme.                   | De Margot (ou Jeanne).                                                                  | Stances (p. 249) (3).           |
| Date du<br>recueil                                | 1620<br>1603<br>1648                                                                                                                                       | 1617                                                                                                                                           | 1600                      | 1625                                                                  | 1614                                                                | 1620                                                                                   | 1609                                           | 1618                                  | 1604                                                                                                       | 1620                                   | 1609                         | 1604                                                                                    | 1625                            |
| Titre du recueil dans lequel la pièce est anonyme | DELIGES SATYR.  MUSE POL., III LIV.  GABINET SATYR.                                                                                                        | REC. VERS SATYR.  CABINET SATYR.                                                                                                               | MUSE FOL., I LIV.         | · SA                                                                  | SUP. BIGARR.                                                        | DELICES SATYR.                                                                         | MUSES GAIL.                                    | CABINET SATYR.                        | MUSES INCOG. PARN. SATYR.                                                                                  | DELICES SATYR.                         | MUSES GAIL.                  | MUSES INCOG.                                                                            | PARN. SATYR.                    |

| A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                 |                         |                              |                                                |                                |                                                                            |                              |                              |                              |                               |                                               |                                       |                                                     |                                   |                                     |                                          |                                                                         |                                          |                             |                                     |                                    |                                           |                                             |                                              |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1618                                                            | 1601                    |                              | 1558                                           | 1620                           |                                                                            | 1587                         | 1601                         | 1622                         | 1620                          |                                               | 1622                                  |                                                     |                                   | s. d.                               | 1620                                     |                                                                         |                                          |                             |                                     | 1620                               |                                           |                                             |                                              | 1573                                     |
| The state of the s |                                                     | CABINET SATYR.                                                  | LES FLEURETTES.         | MS. 884, F. 260.             | DIV. JEUN RUST.                                | DELICES SATYR.                 |                                                                            | IMIT. DE J. B.               | LES PLEURETTES.              | PARN. SATYR.                 | DELICES SATYR.                |                                               | QUINT. SATYR.                         |                                                     |                                   | MÉDITATIONS.                        | DELICES SATYR.                           |                                                                         | AMOURS DE LILIE.                         |                             |                                     | DELICES SATYR.                     |                                           | мs. 884, г. 265.                            |                                              | LES PASSETEMPS. 1573                     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | D. R.: Du Ryer.                                                 | Le Digne (N.).          |                              | Du Bellay (J.).                                | Motin.                         |                                                                            | Durant (Gilles).             | Le Digne (N.).               | Frenicle.                    | Motin.                        |                                               | Ronsard,<br>Jodelle.                  | [Guy de Tours?]                                     |                                   | Durand (Est.).                      | Colletet (G.).                           |                                                                         |                                          |                             | . R. F. :                           | Fornier (Raoui)? Maynard (Fr.).    |                                           |                                             | H. F. :                                      | Fornier (Henri).  <br>Baif (J. A. de).   |
| THE RESERVE OF THE PROPERTY OF | o no to mod occasion and officers and are a few and | Dieu vous gard la pucelle, ainsi comme je pense D. R.: Du Ryer. | Di moy mon rossignollet | Di pourquoy te vante-tu tant | Dites Nymphes pourquoy tousjours    Vous aller | Dites-vous que l'amour parfait | A Magdelaine (f. 84) (1). Donc, & vous beau tétin, seul objet qui m'attire | Doncques bien heureux æillet | Doncques ce gentil Rossignol | Doncques cet importun jaloux | Donnez luy de vostre pantouse | Douary la jeune Paquette voir Depuis que j'ay | Douce lancette à la couleur vermeille | (Le Phare) (quatr.). D'où vient cela que si souvent | D'où vient ceste rigueur nouvelle | D'où vient que tu t'enfuis mauvaise | Doux est le front de ma belle maistresse | De Melle * * . Quatr. (p. 27). Du cabinet des Dieux la porte plus jolie | D'un beau printemps la plaisante verdure | D'une chose je suis records | D'un long repos, d'agréable pasture | D'un sang grossier vous este faite | D'un superbe mespris faire la courroussée | Du plus grand chicaneur qu'on pourra jamais | Durant ce long séjour d'une facheuse absence | Durant ceste saison belle                |
| The state of the s | dame de Lyon (p. 115).                              | Quatr. en dialogue.                                             | A un rossignol.         | 1618 Epigramme.              | 1600 Complainte                                | Epigramme (p. 202).            |                                                                            | 1602 Ergo floscule.          | Epitaphe. St.                | Stances (p. 8).              | Epigramme.                    | i                                             | Sonnet (p. 327).                      | A Jean                                              | 1616 Dialogue (f. 139).           | Dialogue.                           | Sonnet.                                  | De Melle*** Quatr. (p. 27).                                             | Songe sur un songe (f. 119).             | Quatrain (p. 45).           | Enigme.                             | Epigramme (p. 297).                | Sonnet.                                   | Epitaphe (f. 190).                          | Sonnet.                                      | La Rose.                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1609                                                            | 1602                    | 1618                         | 1600                                           | 1625                           | 1615                                                                       | 1602                         | id.                          | 1625                         | 1617                          |                                               | 1625                                  | 1604                                                | 1616                              | 1615                                | 1622                                     | id.                                                                     | 1609                                     | 1610                        | id.                                 | 1625                               | 1618                                      | 1614                                        | 1610                                         | 1602                                     |
| :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | MUSES GAIL.                                                     | LABYR. RECR., I LIV.    | CABINET SATYR.               | MUSE FOL., I LIV.                              | PARN. SATYR.                   | SATYRES BAST.                                                              | LABYR. RECR., I LIV.         | Id.                          | PARN. SATYR.                 | REC. VERS SATYR.              |                                               | PARN. SATYR.                          | MUSES INCOG.                                        | SATYR. REGNIER (S.).              | SATYR. BAST.                        | PARN. SATYR.                             | Id.                                                                     | MUSES GAIL.                              | LABYR, AMOUR, I LIV.        | Id.                                 | PARN. SATYR.                       | CABINET SATYR.                            | SUP. BIGARR.                                | LABYR. AMOUR, I LIV. 1610 Sonnet             | LABYR. RECR., III LIV.   4602   La Rose. |

(4) Voici le titre de cette pièce : A Magdelaine et son bean tetin, et à Marguerite et sa laide tétasse.

| Titre du recueil<br>dans lequel | ate du<br>lisuss | Titre de la pièce                                   | Premier vers                                | Nom de l'auteur  | Titre du recueil<br>dans lequel   | nte du<br>fisuse |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| la piece est anonyme            | ı<br>D           | 60                                                  | 4                                           | 10               | la pièce est signée<br>6          | 3U -             |
| LABYR, RECR., I LIV.            | 1602             | Balneo nuper.                                       | Durant la chaleur plus forte                | Durant (Gilles). | IMIT. DE J. B.                    | 1587             |
| ld. II LIV.                     | id.              | Gayeté.                                             | Durant le chaud à couvert                   | Id.              | OEUV. POÉT.                       | 1594             |
| REC. VERS SATYR.                | 1617             | Epigramme.                                          | Durant le jour Lyse n'a point               | Maynard (Fr.).   | DELICES, POÉS, FR.                | 4645             |
| LABYR. RECR., II LIV.           | 1602             | Chanson.                                            | Durant le printemps de mon age              | Du Souhait.      | DIV. SOUH. AMOUR.                 | 1599             |
| MUSES INCOG.                    | 1604             | Contre un froid amy. Quat. Du tout tu te dy mon amy | Du tout tu te dy mon amy                    | [Guy de Tours ?] |                                   |                  |
| LABYR. RECR., III LIV.          | 1602             | Gaillardise.                                        | Du Turc ni de l'Empire                      | Baif (J. A. de). | LES PASSETEMPS.                   | 1573             |
|                                 |                  |                                                     | Dy pourquoy voir Di pourquoy                |                  |                                   |                  |
|                                 |                  |                                                     | Eh bien! voir Et bien                       |                  |                                   |                  |
| CABINET SATYR.                  | 1618             | Sonnet (1).                                         | Elle avoit consacré et son corps et son âme |                  |                                   |                  |
| SATYR. REGNIER (S.).            | 1616             | Epigramme (f. 104).                                 | Elle disoit faicte tout bellement           |                  |                                   |                  |
| REC. VERS SATYR.                | 1617             | De Lucrèce (sixain) (2).                            | Elle est sourde comme un sourd              | Maynard (Fr.).   | Maynard (Fr.). PETIT GAB. PRIAPE. |                  |
| PARN. SATYR.                    | 1625             | Ode (p. 344).                                       | Elle mesdit de moy vraiment                 | Motin.           | DELICES SATYR.                    | 1620             |
| .bl                             | id.              | Sonnet (p. 242).                                    | Elle ne pèse pas une aulne de dentelle      | Sigognes.        | ld.                               | id.              |
| DELICES SATYR.                  | 1620             | Epigramme (p. 286).                                 | Elle se cholère tout outre                  | Mailliet.        | EPIGRAMMES.                       | 1620             |
| DELICES SATYR. QUINT. SATYR.    | 1620             | Epigr. (p. 307 et 103).                             | Elle se remuë proprement                    |                  |                                   |                  |
| REC. VERS SATYR.                | 1617             | De Cataut (Quatr.).                                 | Elle succeroit bien la goutte               | Sigognes.        | CABINET SATYR.                    | 1618             |
| LABYR. AMOUR, I LIV.            | 1610             | Quatrain.                                           | Elle vous aime bien, mais quoy ?            | Motin.           | Id.                               | id.              |
| MUSES GAIL.                     | 1609             | D'un sot                                            | En attendant que plein de joye              | Berthelot.       | Id.                               | id.              |
| PARN. SATYR.                    | 1625             | Epigr. contre un poète (p. 173).                    | En ce siècle du tout barbare                | Courde (de).     | QUINT. SATYR.                     | 1622             |
| LABYR. RECR., I LIV.            | 1602             | Folastrie.                                          | En cependant que la jeunesse                | Ronsard.         | LIVRET FOLASTRIES 1553            | 1553             |
| MUSES INCOG.                    | 1604             | Epitaphe de Planchon.                               | En ceste terre saincte                      | [Guy de Tours?]  |                                   |                  |
| LABYR. AMOUR, I LIV. 1610 Sur!  | 1610             | Sur les cornes (p. 32).                             | En chantant je veux quarir                  |                  |                                   |                  |

| 1625   Satyre  | 1001                                                                                                                                    | Decree of the total bring of soils of soils                                                                                                                                                                                                 | D                      |                               |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|
|                | Satyre (p. 199).                                                                                                                        | Encor que ton ternt sort desternt                                                                                                                                                                                                           | Regnier (Math.).       | DELICES SATYR.                | 1620 |
|                | Voyage de M. de L. (n. p.).                                                                                                             | Encor que vous soyez présente                                                                                                                                                                                                               |                        |                               |      |
|                | L'un des auteurs                                                                                                                        | Enfans d'un esprit clair et net                                                                                                                                                                                                             | Maynard (Fr.).         | PETIT CAB. PRIAPE             |      |
|                | une jouyssance. St. 6).                                                                                                                 | En fin j'ay surmonté l'excessive rigueur                                                                                                                                                                                                    | Colletet (G.).         | PARN. SATYR.                  | 1622 |
| 2              | Epitaphe du chien Trigalet.                                                                                                             | Enfin la Parque trop meschante                                                                                                                                                                                                              | [Guy de Tours?]        |                               |      |
| Satyre.        |                                                                                                                                         | Enfin mes væux sont exaucës                                                                                                                                                                                                                 | Desportes.             | CABINET SATYR.                | 1618 |
| -              | Elégie (p. 245).                                                                                                                        | Enfin sauvé d'une prison funeste                                                                                                                                                                                                            | Viau (Théophile)       | OEUVRES.                      | 1621 |
| onnet<br>273). | Sonnet (f. 69, pp. 237 et 273).                                                                                                         | En fouillant dans le sein de Denizon, peu caute                                                                                                                                                                                             |                        |                               |      |
| 00             | D'Amour et Chasteté (six.).                                                                                                             | En mesme instant Amour et Chasteté                                                                                                                                                                                                          | Baïf (J. A. de).       | LES PASSETEMPS.               | 1573 |
| e (            | Satyre (p. 342).                                                                                                                        | En me traictant comme un valet                                                                                                                                                                                                              | Desternod.             | L'ESPADON SATYR.              | 1619 |
| Sonnet.        |                                                                                                                                         | En parle qui voudra, tu es un homme rond                                                                                                                                                                                                    |                        |                               |      |
|                | Epigr. (p. 202).                                                                                                                        | En présence de son mary                                                                                                                                                                                                                     | Maynard.               | DELICES SATYR.                | 1620 |
| et             | Sonnet (p. 326).                                                                                                                        | En quelle nuit de ma lance d'yvoire                                                                                                                                                                                                         | Ronsard.<br>  Jodelle. | QUINT. SATYR. MS. 1662, B. N. | 1622 |
| ran            | Epigramme (p. 253) (3).                                                                                                                 | En retirant vostre main blanche                                                                                                                                                                                                             | Motin.                 | DELICES SATYR.                | 1620 |
| Distique.      | o.                                                                                                                                      | En tout cet Univers il n'y a rien qui soit                                                                                                                                                                                                  | Guy de Tours.          | PR. OEUV. POÉTIQ.             | 1598 |
| net            | Sonnet (p. 110).                                                                                                                        | Entrant dans le châleau, il faut avoir la cape                                                                                                                                                                                              |                        |                               |      |
| Sonnet.        |                                                                                                                                         | Entre deux beaux pilliers bastis de mille roses                                                                                                                                                                                             |                        |                               |      |
| Gausserie.     | ie.                                                                                                                                     | Entre la puce et la punaise                                                                                                                                                                                                                 | Sigognes.              | REC. VEHS SATYR.              | 1617 |
| ces            | Stances sur le blanc.                                                                                                                   | Entre les couleurs que l'on prise                                                                                                                                                                                                           | Le Digne (N.).         | LES FLEURETTES.               | 1091 |
| en (           | Le jeu de quilles.                                                                                                                      | Entre les jeux plus beaux les quilles ont leur                                                                                                                                                                                              | C. B.: Brissart.       |                               |      |
| Pour ur        | une mascarade.                                                                                                                          | Entre tous les métiers où la gloire se fonde                                                                                                                                                                                                | Le Digne (N.).         | LES FLEURETTES.               | 1601 |
| am             | 1610 Les amour. tapissières.                                                                                                            | Entre tous les métiers que Minerve la sage                                                                                                                                                                                                  | Auvray (J.).           | BANQUET MUSES.                | 1623 |
| ép.            | (2) Dans le Ms. 884: Encore que la beauté esteigne son visage. (3) Cette pièce n'a pas été signée par oubli dans l'éd. Poulet-Malassis. | (4) Ce sonnet est suivi d'une rép. : <i>Allez, vieille putain, pensez-vous m'esmouvoir.</i> (2) Dans le Ms. 884 : <i>Encore que la beauté esteigne son visage.</i> (3) Cette pièce n'a pas été signée par oubli dans l'éd. Poulet-Malassis. |                        |                               |      |

| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme | Date du<br>recueil | Titre de la pièce               | Premier vers                                                                       | Nom de l'auteur                      | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée | Date du<br>recueil |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                                       | 91                 | က                               | -de                                                                                | ಚಾ                                   | 9                                                      | 7                  |
| MUSE FOL., II LIV.                                      | 1603               | Le trou-madame.                 | Entre tous les plaisirs qui contentent (ou sou-                                    | R. F. :                              |                                                        |                    |
| LABYR. RECR., III LIV.                                  | 1602               | D'Anne (dizain).                | Entre un vieillard et un châtré Baif (J. A. de).                                   | Baif (J. A. de).                     | LES PASSETEMPS.                                        | 1573               |
| PARN. SATYR.                                            | 1622               | D'un maquereau. Epigr. (p. 75). | En vain il brouille son cerveau                                                    |                                      | MS. 884, F. 308.                                       |                    |
| SATYRES BAST.                                           | 1615               | Enigme.                         | Environné de la custode                                                            | Boyssières (J.de).                   | TROIS. OEUVRES                                         | 1579               |
| LABYR. RECR., II LIV.                                   | 1602               | Chanson de la chasse.           | Esprits quittez l'Amour                                                            | Du Souhait.                          | DIV.SOUH.D'AMOUR                                       | 1599               |
| MUSES GAIL.                                             | 1609               | Désespoir.                      | Est-ce mon erreur ou ma rage                                                       | Motin.                               | NOUV. RECUEIL.                                         | 1609               |
| LABYR. AMOUR, I LIV.                                    | 1610               | La Clef. Sonnet (p. 28).        | Estroite, longue et simple un chascun me peut Chrestien (FI.).                     | Chrestien (FI.).                     | COLL. DUPUY, 843                                       |                    |
| PARN. SATYR.                                            | 1625               | Sonnet (p. 58).                 | Et bien! mon doux amy (1) comment vous portez                                      | Regnier (Math.).                     | PARN. SATYR.                                           | 1622               |
| CABINET SATYR.                                          | 1618               | Stances.                        | Et bien on dit que je vous f                                                       | Motin.                               | CABINET SATYR.                                         | 1632               |
| LABYR. RECR., I LIV.                                    | 1602               | Contre un jaloux. Ode.          | Et bien que pensez-vous faire                                                      | Le Digne (N.).                       | LES FLEURETTES.                                        | 1601               |
|                                                         |                    |                                 | Et quoy voir aussi Hé quoy                                                         |                                      |                                                        | 0                  |
| MUSES GAIL.                                             | 1609               | Remontrance.                    | Et quoy, madame Fredegonde                                                         | Motin.<br>B.: Berthelot.             | CABINET SATYR. MS. 534, MUSÉE                          | 1618               |
| LABYR. RECH., III LIV.                                  | 1602               | De Bertrand Berger.             | Et quoy, Muse, es-tu dernière                                                      | Baïf (J. A. de).                     | LES PASSETEMPS.                                        | 1573               |
| MUSE FOL., II LIV.                                      | 1603               | Aux Dames (p. 125).             | Et vous Mesdames qui ardamment aimez                                               |                                      |                                                        |                    |
| .pJ                                                     | id.                | Id. (p. 126).                   | Et vous, Mesdames, soyez donc pitoyables                                           |                                      |                                                        |                    |
| LABYR. AMOUR, II LIV.                                   | 1610               |                                 | L'Ariadne Imitation d'0- Eussay-je malheureux, eussay-je creu Thésée vide (p. 24). |                                      |                                                        |                    |
| PARN. SATYR.                                            | 1625               | Epigramme (p. 52).              | Excusez-moy, belle Cliante                                                         | Motin.                               | PARN. SATYR.                                           | 1622               |
| CABINET SATYR.                                          | 1619               | Louange Stances.                | Experts guides d'amour, maquereaux secou-                                          | Id.                                  | REC. L'ESTOILE.                                        |                    |
| LABYR. AMOUR, I LIV.                                    | 1610               | Dizain.                         | Fabian le fit et refit                                                             | H. F. :                              |                                                        |                    |
| MUSES GAIL.                                             | s. d.              | La Servante.                    | Face qui voudra l'amour                                                            | Fornier (Henri).<br>Du Ryer (Isaac). | Du Ryer (Isaac). LE TEMPS PERDU.                       | 1610               |
|                                                         |                    |                                 | Facilement elle s'accorde voir Habilement                                          |                                      |                                                        |                    |
| DELICES SATYR. QUINT. SATYR.                            | 1620 \             | Sonnet (pp. 21 et 41).          | Faisons Lamour mon cœur, tandis que la jeu-                                        |                                      |                                                        |                    |

| Cal Landerstate A Langer.                                                                                                             | 1000                                     |                                                                                                                                     | A T A M . COMPANY AND SERVICE AND SERVICE AND A COMPANY A COMPANY AND A |                                                               |                                           | -    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| SATVRES BAST.                                                                                                                         | 1615                                     | Panegire. St.                                                                                                                       | Faites l'amour aux chambrières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Le Breton (Guil.)                                             | L'ADONIS, TRAG.                           | 1597 |
| ld.                                                                                                                                   | .pi                                      | Le bocage amoureux (f. 145).                                                                                                        | Faune qui par les bocages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                           |      |
| MUSES GAIL.                                                                                                                           | s. d.                                    | Elégie (f. 245).                                                                                                                    | Faut-il encore en la façon des cignes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                           |      |
| LABYR. RECR., III LIV.                                                                                                                | 1602                                     | Amour lié (quatr.).                                                                                                                 | Felon tu as beau plorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Baïf (J. A. de).                                              | LES PASSETEMPS.                           | 1573 |
| LABYR. AMOUR, I LIV.                                                                                                                  | 1610                                     | Quatrain (p. 45).                                                                                                                   | Femme de vestement parée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                           |      |
| SATYRES BAST.                                                                                                                         | 1615                                     | Des femmes. Epigr.                                                                                                                  | Femme ivest que tempeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Boyssières (J. de)                                            | PREM. OEUVRES                             | 1578 |
| LABYR. AMOUR, I LIV. 1610                                                                                                             | 1610                                     | Quatrain (p. 46) (1).                                                                                                               | Femme qui a les doigts menus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                           |      |
| SATYRES BAST. DELICES SATYR. QUINT. SATYR.                                                                                            | 1615<br>1620<br>1622                     | Contre une courtisane.<br>Quatr. (f. 3, pp. 222 et<br>262) (2).                                                                     | Femme qui fait ses cuisses voir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                           |      |
| REC. VERS SATYR.                                                                                                                      | 1617                                     | Quatrain.                                                                                                                           | Femmes ne sont que tourment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Doublet (Jean).                                               | ELÉGIES.                                  | 1559 |
| PARN. SATYR.                                                                                                                          | 1625                                     | Stances (p. 45).                                                                                                                    | Femmes qui aymez mieux le f que le pain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Regnier (Math.).                                              | PARN. SATYR.                              | 1622 |
| QUINT. SATYR.                                                                                                                         | 1622                                     | Epigramme (p. 277).                                                                                                                 | Femmes qui craignez que le vent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                           |      |
| PARN. SATYR.                                                                                                                          | 1622                                     | Id. (p. 32).                                                                                                                        | Fie la voille au vent, he ta nef aux flots                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                           |      |
| LABYR. AMOUR, III LIV.                                                                                                                | 1610                                     | Aux filles de chambre.                                                                                                              | Filles de chambre, dites-nous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auvray (Jean).                                                | BANQUET MUSES.                            | 1623 |
| PARN. SATYR.                                                                                                                          | 1625                                     | Epigramme (p. 309).                                                                                                                 | Fleurance, quand tu fais la belle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berthelot.                                                    | DELICES SATYR.                            | 1620 |
| LABYR. AMOUR, I LIV.                                                                                                                  | 1610                                     | Sonnet.                                                                                                                             | Fleur qui portez le nom du soucy que j'endure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R. F.                                                         |                                           |      |
| QUINT, SATYR.                                                                                                                         | 1622                                     | Le médecin visitant la<br>belle Flore. Epigr. (p. 55).                                                                              | Flore, monstre ton bras, le pouls est un peu fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rornier (Radui).                                              |                                           |      |
| LE SANDHIN.                                                                                                                           | 1609                                     | Nopces de Charlot et de<br>Lauriette (prose et vers).                                                                               | Floride et Minerve contentes<br>Floridor voir Folmidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beroalde<br>de Verville.                                      | AV.DE FLORIDE, T.II 1594                  | 1594 |
| SATYRES BAST. DELICES SATYR. QUINT. SATYR.                                                                                            | 1613<br>1620<br>1622                     | Louange satirique (f. 88, pp. 152 et 192) (3).                                                                                      | Folmidor qui n'a point le cœur d'un dur rocher [Guy de Tours ?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [Guy de Tours?]                                               |                                           |      |
| (1) Cette pièce se lit dans les 5 (2) Cette épigr. n'a ni sens ni col. 2 : Femme qui fais tetins p fait un distique en 1609 dans La A | lit dans<br>a ni se<br>ais tet<br>9 dans | s les 500 Colbert, vol. 488, p. 45<br>ns ni sel dans le Parnasse sat<br>ins pareir. Ce quatrain rem<br>La Mode du temps oui courri. | (4) Cette pièce se lit dans les 500 Colbert, vol. 488, p. 424 : Femme qui a les dents menues ; elle est de la fin du XV° siècle. (2) Cette épigr. n'a ni sens ni sel dans le Parnasse satyrique, l'original bien meilleur avait paru dans Le Jardin de plaisance, éd. Vérard, fo CXXV, col. 2 : Femme qui fais tetins paroir. Ce quatrain remonte au XV° siècle, et il s'est perpétué jusqu'au XVIII° avec diverses variantes. On en a même fait un distique en 1609 dans La Mode du temps qui conti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | du XV• siècle.<br>Iardin de plaisance<br>II• avec diverses va | , ed. Vérard, fo C.<br>riantes. On en a n | KXV, |
|                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                     | Jeanne qui fait de son teton parure<br>Fait voir à tous que Jeanne veut pasture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                           |      |
| et on le rencontre sou                                                                                                                | vent d                                   | et on le rencontre souvent dans les recueils du XVIe (P. Louys).                                                                    | n le rencontre souvent dans les recueils du XVIº (P. Louys).<br>(3) Voiei le titre de cette mière : Lougaige estimant à Balaidea au Phonoma du management au prot autre au l'Ambaile de Louys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and I' Amological                                             |                                           |      |

(3) Voici le titre de cette pièce : Louange satirique à Folmidor en l'honneur du maquerellage, elle n'est autre que l'Apologie de Don Chaycos en faveur de Renon, maquerelle jurée : Celuy qui penseroit te rendre rigoureux des Muses incognues, 1604 ; repr. dans les Muses gail., 1609.

| Date du<br>lieuser                                     | 1610             |                                                     |                                                                             | 1583                     |                                    |                               |                                               |                         | 1573                        |                             | 1605                                     | 1587                    |                                | 1573                        |                                          | 1619                     | 1622                               | id.                                  | 2                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée | LE TEMPS PERDU.  | Ì                                                   |                                                                             | BIGARRURES.              |                                    |                               |                                               |                         | LES PASSETEMPS.             |                             | SEMONCE                                  | IMIT. DE J. B.          |                                | LES PASSETEMPS.             | i                                        | CABINET MUSES.           | PARN. SATYR.                       | .pJ                                  |                                              |
| Nom de l'auteur<br>5                                   | Du Ryer (Isaac). |                                                     | 199                                                                         | Tabourot (Est.).         |                                    |                               |                                               | B.deV.: Beroalde        | Baif (J. A. de).            | L'Ecluse (P. de).           | F. C.                                    | Durant '(Gilles).       |                                | Baif (J. A. de).            |                                          | Viau (Théophile)         | Rapin (N.).                        | Motin.                               | R. F. :<br>Fornier (Raoul).                  |
| Premier vers                                           |                  | François aime Françoise et Françoise aime           | Frelaut, ce pourteur m'a promis<br>Frelaux, cette sotte pie voir Amy, ceste | Frère voudries-vous bien | Fruit creu, chair salée et formage | Fuyez, Muses, de sur Parnasse | Fy de ces buscherons qui nais dans le mespris | Garde-toy va te retirer | Gennes, sais-tu pas la rage | Gentil chantre de ce bocage | Gentille Damoiselle en beauté singulière | Gentil, petit Barbichon | Georges qui n'a poil au menton | Gilon se plaint qu'au matin | Glicère un jour faisant enqueste         | Grâce à ce comte liberal | Grand Duc, de qui le soin brillant | Grand Dieu, qui voyes tout, qui oyes | Grand tétin bazané, vieille peau pendillante |
| Titre de la pièce<br>3                                 |                  | De Francine, Epigr. (p. 02).<br>Epigramme (p. 255). | Coq à l'asne. Au bon Frelaut (p. 569).                                      | S. t.                    | Quatrain (p. 45).                  | Odes (1).                     | Mascarade Aux Dames.                          | Quatrain.               | A Guill. de Gennes.         | Le Rossignol                | Foire de St Germain des<br>Prez. Satyre. | Quis bartabulae.        | De Margoton. Epigr. (p.58).    | De Gilon (dixain).          | De Glicère. Diverses épigr.<br>(f. 160). | Epigramme (p. 166).      | Discours (à Sully) (p. 108).       | Testament. Satyre (p. 128).          | 1610 Le Laid tétin.                          |
| Date du                                                | s. d.            | 1620                                                | 1618                                                                        | 1602                     | 1610                               | 1619                          | id.                                           | 1604                    | 1602                        | 1603                        | 1618                                     | 1602                    | 1622                           | 1602                        | 1617                                     | 1620                     | 1625                               | id.                                  | 1610                                         |
| Titre du recueil dans lequel la pièce est anonyme      | MUSES GAIL,      | DELICES SATYR.                                      | CABINET SATYR.                                                              | LABYR. RECK., II LIV.    | LABYR. AMOUR, I LIV.               | CABINET SATYR.                | Id.                                           | MUSES INCOG.            | LABYR. RECR., III LIV.      | MUSES FOL., II LIV.         | CABINET SATYR.                           | LABYR. RECR., 1 LIV.    | QUINT. SATYR.                  | LABYR. RECR., III LIV.      | REC. VERS SATYR.                         | DELICES SATYR.           | PARN. SATYR.                       | Id.                                  | LABYR. AMOUR, I LIV.                         |

|          | мs. 884, г. 335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Epitaphe (pp. 316 et 112)   Icy gist une pauvre femme (1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Epitaphe (pp. 316 et 112) (1).                    | 1620   1622 | DELICES SATYR.<br>QUINT. SATYR. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Icy gist un amant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Epitaphe (p. 17).                                 | .pi         | ld.                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Icy gist on gira, si Dieu luy fait la grace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Epitaphe (p. 15).                                 | 1622        | QUINT. SATYR.                   |
| 1615     | Maynard (Fr.). DELICES POÉS. FR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maynard (Fr.).     | Icy gist au teint de mégère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 图                                                 | 1617        | REC. VERS SATYR.                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | inconnue   Icy comme dans un tableau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La damoiselle inconnue (f. 184).                  | s. d.       | MUSES GAIL.                     |
| 1618     | CABINET SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Regnier (Math.).   | Hier la langue me sourcha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1617 D'Anthoinette.                               | 1617        | REC. VERS SATYR.                |
| 1554     | PREM. POÉSIES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tahureau (Jacq.)   | Heureux cent fois ceux dont la vie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | De l'heur Stances.                                | 1615        | SATYRES BAST.                   |
| 1864     | PRIAPÉES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maynard (Fr.).     | Hé! voyez que ce page est maigre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Epigramme (p. 134).                               | 1620        | DELICES SATYR.                  |
| 1611     | TEMPLE APOLLON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beaumont-Harlay    | He! quoy nous faut-il estonner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A M. des Yveteaux.                                | 1618        | CABINET SATYR.                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Hé! quoy Lucine est offensée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fantaisie (n. p.).                                | 1609        | MUSES GAIL.                     |
| 1553     | D'Avrigny (Gilles) TUTEUR D'AMOUR. 1553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D'Avrigny (Gilles) | Helas, Monsieur, ostes vous tost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stances.                                          | 1645        | SATYRES BAST.                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Helas! ma sœur, m'amie, j'en mourrois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SATYR. REGNIER (S.).   1616   Epigramme (f. 101). | 1616        | SATTR. REGNIER (S.).            |
| 1594     | OEUV. POÉTIQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Durant (Gilles).   | Hé bien! si je t'ay baisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gayeté.                                           | 1602        | LABYR. RECR., II LIV.           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Hé bien! voir aussi Et bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |             |                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Hau le meschant qui a ployé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Epigramme (f. 102).                               | 1616        | SATYR. REGNIER (S.).            |
| 1601     | LES FLEURETTES. 1604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Le Digne (N.).     | Ha! que vous m'avez dit, cruelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pastorelle.                                       | 1602        | LABYR. RECR., 1 LIV.            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Ha! que mon dme est insensée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Regrets (n. p.).                                  | 1609        | MUSES GAIL.                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Ha! que c'est une belle chose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chanson (p. 88).                                  | 1603        | MUSE FOL III LIV.               |
|          | Ms. 884, F. 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Ha! que ceste rousse me fasche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Epigr. (pp. 296 et 100).                          | 1620        | DELICES SATYR. QUINT. SATYR.    |
| 1621     | OEUVRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Viau (Théophile)   | Ha! Philis que le Ciel me fait mauvais visage Viau (Théophile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A Philis. Stances (p. 40).                        | id.         | . Id.                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Ha! je voy Philin bien aymë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gausserie (p. 466).                               | 1620        | DELIGES SATYR.                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F. R. D.           | Epigramme (pp.420 et 208). Ha! je vous entends bien vous faites la rusée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | 1620        | DELICES SATYR. PARN. SATYR.     |
|          | MS. FR. 1662.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | Ha je le disois bien qu'elle a la cuisse (ou la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desdain (sonnet).                                 | 1603        | MUSE FOL., II LIV.              |
| 1620     | DELICES SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maynard (Fr.).     | Habitement elle s'accorde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Epigramme (p. 380).                               | 1625        | PARN. SATVR.                    |
| The same | and the same of th |                    | the second substitute of Authority Parliam approximation of the second s | (648 ( 33)                                        | 14648       | SAUNE SAUVE                     |

(1) Cette épigr. n'est plus dans l'édition de 1623 de la Quintessence satyr. Elle a été remplacée, em même temps que la pièce de Berlhelot : Au milieu des ennuys dont mon âme est la proye, par l'épigr... Amour petit archer vainqueur qui a été fractionaiée en trois dans l'édition Poulet-Malassis.

| t signée Date                                               | UTEZ 1604                                     |                      | TEMPS. 1573             |                              |                                        |                                                | SATYR. 1648                   |                                            | AMOUR. s. d.                           | . 1614                                                          |                                             |                                          | SATYR. 1618                                   | SATYR.   1620                    | F. 251                                                    |                               |                                                    |                               |                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Titre du recucil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 | XII BEAUTEZ                                   | 1112 20              | LES PASSETEMPS.         |                              |                                        |                                                | CABINET SATYR.                |                                            | TABLETTES AMOUR.                       | SUP. BIGARR.                                                    |                                             |                                          | CABINET SATYR.                                | DELICES SATVR.                   | MS. 884, F. 254                                           |                               |                                                    |                               |                                             |                                   |
| Nom de l'auteur<br>5                                        | Rosset (de).                                  |                      | Baïf (J. A. de).        |                              |                                        |                                                | Motin.                        |                                            | Piloust (N.).                          | Motin.                                                          |                                             |                                          | Maynard (Fr.).                                | Motin.                           |                                                           | F. G. L.                      |                                                    |                               | B. (de).                                    |                                   |
| Premier vers                                                | Icy gist un poëte veau    Qui ne doibst estre | Icy gist un savetier | Icy repose Jean Garnier | Il a fait l'anagramme        | Il a, dites-vous, la façon voir Il n'a | Il a femme et furie                            | Il a passé son meilleur temps | Il avoit fait une anagramme voir Il a fait | Il est arrivé (ou venu) en ceste ville | Regrets sur (la Du Moulin). Il est donc vray qu'elle soit morte | Il est facile de le dire                    | Il estoit un homme qui des cuirs vendoit | Il est temps que l'amour d'une belle couronne | Il fait bien le froid et le sage | d'Ysabeau (1607). Il faudroit pour faire un tombeau (16). | Il faut que je vous die aussi | Il faut sentir sa cour et tant qu'il se peut faire | Il m'a bien semblé cette nuit | Il me plaist, Joridor, d'escrire une satyre | Il morquoit de creste et de teste |
| Titre de la pièce<br>3                                      | Tombeau d'un poetastre.                       | Epitaphe (p. 16).    | Epitaphe.               | Epigr. (pp. 88 et 128).      |                                        | De Janot (f. 112, quatr.). Il a femme et furie | Epigramme.                    |                                            | Epigr. (pp. 286 et 86).                | Regrets sur (la Du Moulin).                                     | Rép. à l'épigr. : Ne croyez<br>pas (p. 28). | Chanson (p. 83).                         | Jouissance.                                   | Epigramme (p. 304).              | Epigr. d'Ysabeau (1607).<br>(f. 19) (1).                  | Responce                      | Sonnet (pp. 455 et 108).                           | Songe.                        | Satyre.                                     | 1699 S + (n 968) (9)              |
| ub 93aG 93<br>lisuser                                       | 1609                                          | 1622                 | 1602                    | 1620<br>1622                 |                                        | 1617                                           | 1609                          |                                            | 1620                                   | 1609                                                            | 1622                                        | 1603                                     | 1609                                          | 1625                             | 1617                                                      | 1603                          | 1618                                               | 1619                          | 1617                                        | 1699                              |
| Titre du recueil dans lequel la pièce est anonyme           | MUSES GAIL.                                   | QUINT. SATYR.        | LABYR. RECR., II LIV.   | DELICES SATYR. QUINT. SATYR. |                                        | REC. VERS SATYR.                               | MUSES GAIL.                   |                                            | DELICES SATYR.<br>QUINT. SATYR.        | MUSES GAIL.                                                     | PARN. SATYR.                                | MUSE FOL., III LIV.                      | MUSES GALL.                                   | PARN. SATYR.                     | REC. VERS SATYR.<br>CABINET SATYR.                        | MUSE FOL., II LIV.            | CABINET SATYR. PARN. SATYR.                        | CABINET SATYR.                | SATYR. REGNIER (S.).                        | OFFINE SATVE.                     |

|                                                  |                                | Voici le titre de cette pièce: Du choix de la vie joyeuse au tieu de la vie studieuse.<br>Cette cingramme est dans L'Estoite (x1, 261) avec la variante : Il sied bien fort à Isabelle (P. L.).<br>Cette pièce manque dans 1610 et 1611. | pièce : Du choix de la vie joye<br>dans L'Estoile (x1, 261) avec la<br>ans 1610 et 1611. | ne est<br>nque di            | (1) Voici le titre d<br>(2) Cette épigramn<br>(3) Cette pièce ma |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EPIGRAMMES. 1620                                 | Mailliet.                      | Isabelle est molle au milieu                                                                                                                                                                                                             | Epigramme.                                                                               | 1622                         | PARN. SATYR.                                                     |
| OEUV., ÉD. JANNET.                               | Marot (Cl.). OEU               | Isabeau lundy m'envoyastes                                                                                                                                                                                                               | Epigr. imitée de Martial.                                                                | 1615                         | SATYRES BAST.                                                    |
| Ms. 19145, B. N.                                 | Sigognes. Ms                   | Inspire-moy, Muse fantasque                                                                                                                                                                                                              | Le combat de Bernier                                                                     | 1609                         | MUSES GAIL.                                                      |
| REC. VERS SATYR. 1617                            | Du Gayverger. REG              | Inspire moy, Muse drolesque (ou bouffonne)                                                                                                                                                                                               | Satyre.                                                                                  | 1622                         | PARN. SATYR.                                                     |
|                                                  |                                | Impuissante à Vénus, j'eus mary vigoureux                                                                                                                                                                                                | Sixain (3).                                                                              | 1615                         | LABYR. AMOUR, I LIV.                                             |
| OEUVRES. 1606                                    | Montgaillard.                  | Image de la mort, vieille sempiternelle                                                                                                                                                                                                  | Contre une vieille riche. St.                                                            | 1614                         | SUP. BIGARR.                                                     |
| PARNASSE, T. II. 1607<br>REC. VERS SATYR. 1617   | Desportes. AREC                | Uy peut avoir quatre années                                                                                                                                                                                                              | A Philis.                                                                                | 1614                         | SATYR. REGNIER (S.).                                             |
|                                                  | [Guy de Tours ?]               | It y a peu, si j'ay bonne memoire                                                                                                                                                                                                        | Sonnet pour qui le voudra.                                                               | 1604                         | MUSES INCOG.                                                     |
|                                                  |                                | Il vous sied bien la péronnelle                                                                                                                                                                                                          | Epigramme (p. 171) (2).                                                                  | 1620                         | DELICES SATYR.                                                   |
|                                                  |                                | Du choix de la vie (f. 116) Il vaut bien mieux estre en santé (1).                                                                                                                                                                       | Du choix de la vie (f. 116) (4).                                                         | 1617                         | REC. VERS SATYR.                                                 |
|                                                  |                                | Il sied fort bien a Isabelle voir Il vous sied bien<br>[la Péronnelle<br>Il transit, il fait le fidelle                                                                                                                                  | Epigramme.                                                                               | 1618                         | CABINET SATYR,                                                   |
| MS. 884, F. 252.<br>PETIT CAB. PRIAPE,<br>P. 52. | PET (PET)                      | Il se dit Gentilhomme estant fils de putain                                                                                                                                                                                              | D'un fils de putain qui se disoit gentilhomme (f. 217).                                  | 1617                         | REG. VERS SATYR.  CABINET SATYR.                                 |
|                                                  |                                | Il n'y a point par tout le monde                                                                                                                                                                                                         | De Raymonde (Epigr., f. 30, pp. 95 et 135).                                              | 1615<br>1620<br>1622<br>1622 | SATYRES BAST. DELICES SATYR. QUINT. SATYR.                       |
| мs. 884, г. 206.                                 | MS                             | It n'est rien si puissant que l'Amour et la Mort                                                                                                                                                                                         | Stances (f. 221).                                                                        | 1614                         | SUP. BIGARR.                                                     |
| REC. VERS SATYR. 1617                            | Sigognes. REC                  | Il n'est rien plus beau, ny plus stable                                                                                                                                                                                                  | Lettre en galimatias.                                                                    | 1609                         | MUSES GAIL.                                                      |
|                                                  |                                | Il n'est pas vray ne vous desplaise                                                                                                                                                                                                      | Id.                                                                                      | id.                          | Id.                                                              |
| PRIAPÉES. 1864                                   | Former (R.).<br>Maynard (Fr.). | Il n'estoit personne en la ville                                                                                                                                                                                                         | Epigramme.                                                                               | 1618                         | CABINET SATYR.                                                   |
|                                                  | R. F.                          | Il n'est estat plus heureux                                                                                                                                                                                                              | Chanson                                                                                  | 1610                         | LABYR. AMOUR, I LIV.                                             |
| Ms. 884, F. 335.                                 | M                              | Epigramme (pp. 25 et 46). Il ne peut avoir de poulain                                                                                                                                                                                    | Epigramme (pp. 25 et 46).                                                                | 1620                         | DELICES SATYR.<br>QUINT. SATYR.                                  |
|                                                  |                                | Il ne faut point que je me statte                                                                                                                                                                                                        | Pour une vieille courtisane (f. 90).                                                     | 1609                         | MUSES GAIL.                                                      |
| 7,50 700                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                          | WIRST                                                                                    | 1618                         | CABINET SATYR.                                                   |

| Date du recueil                                         |               | 1602                                | 1618                                          | 1594                  | 1579                                        | · ·                                   |                                | 1294                          |                                        | 1583                                       |                                             |                                                                  | 1619                                        | 1601                          |                                                                 | 1618                       | 1573                        | 1618                          | 669                      |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Titre du recueil dans lequel 6 6 6                      |               |                                     | CABINET SATYR. 10                             | OEUV. POÉTIQ. 1       | TROIS. OEUVRES 4                            |                                       |                                | OEUV. POÉTIQ. 4               |                                        | PLAISIR DES CHAMPS 1                       |                                             |                                                                  | L'ESPADON SATYR. 1                          | LES FLEURETTES. 10            |                                                                 | CABINET SATYR. 10          | LES PASSETEMPS. 18          | CABINET SATYR. 16             | TRAG. RADEGONDE. 1599    |
| Nom de l'auteur                                         |               | La Vallettrye.                      | Motin.                                        | Durant (Gilles).      | Boyssières (J. de)                          | Incertain : Laffe-<br>mas (Isaac de). |                                | Durant (Gilles).              |                                        | Gauchet (Cl.).                             |                                             |                                                                  | Desternod.                                  | Le Digne (N.).                |                                                                 | Motin.                     | Baif (J. A. de).            | Motin.                        | Du Souhait.              |
| Premier vers                                            |               | Jacquet et Jacquette nous monstrent | Jacquette (ou Pasquette) quand vous me contex | Jadis au mont Idien   | Jadis la clef d'amour estoit amour; mais or | Jadis une dame romaine                | Fai voir Fay; Faime voir Fayme | Jà le bruict de ma Maistresse | Jaléchois Hivernal une cloche de laine | Jà Vesteuf d'autre part au carrefour pendu | Jallois me promenant le long d'une saussaye | De Catin (stances, f. 122 et Jallois près d'une rivière p. 353). | Jallois un de ces jours en guise d'un cadet | Fallois un jour à l'adventure | Jallois un jour parmy la ruë                                    | Jamais Frédégonde ne cesse | Jamais nė, toutesfois       | Jumais plus ny folle ny sotte | Jamais un homme vertueux |
| Titre de la pièce                                       | pigr. (p.     | De deux bossus                      | Epigramme.                                    | A Catherine.          | Distique.                                   | A la mémoire de la Paulette.          |                                | De Catin.                     | Sonnet galimatias (1).                 | Le Jeu de la longue Paume.                 | A M. de Saint-Georges. Satyre (p. 423).     | De Catin (stances, f. 122 et p. 355).                            | Satyre (p. 124).                            | Pastorelle.                   | Adventure de Polidor (ff. 30 et 187, pp. 96 et 136).            | Epigr.                     | Un enfant mort-né (dixain). | Epigramme (f. 102) (2).       | 1602 Chæur.              |
| ub 91ste du<br>fisussi                                  | 1622          | 1609                                | id.                                           | 1602                  | 1615                                        | 1620                                  |                                | 1602                          | 1618                                   | 1609                                       | 1620                                        | 1615                                                             | 1620                                        | 1602                          | 1615<br>1616<br>1620<br>1622                                    | 1617                       | 1602                        | 1609                          | 1602                     |
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme | QUINT. SATYR. | MUSES GAIL.                         | <u>Id.</u>                                    | LABYR, RECR., II LIV. | SATTRES BAST.                               | SEC. LIV. DELIGES.                    |                                | LABYR. RECR., II LIV.         | CABINET SATYR.                         | LE SANDRIN.                                | DELICES SATYR.                              | SATYRES BAST. DELICES SATYR.                                     | DELICES SATYR.                              | LABYR. RECR., I LIV.          | SATYRES BAST. SATYR. BEGNIER (S.). DELICES SATYR. QUINT. SATYR. | REC. VERS SATYR.           | LABYR, RECR., III LIV.      | MUSES GAIL.                   | LABYR. RECK., II LIV.    |

|                                          |       | the same of the sa | Transfer wir Incomette                                                           |                   | LES CASSELFARS.                   | Office |
|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | requere ton and were                                                             |                   |                                   |        |
| PARN. SATYR.                             | 1622  | Rép. de Mad. de V. à Mad.<br>de P. (p. 25).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jattens le temps et ne prens rien                                                |                   | PETIT CAB. PRIAPE.                |        |
| CABINET SATYR.                           | 1618  | Regrets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Javois encor quelque ombre de jeunesse                                           | Chrestien (Fl.).  | В. N., МS. 1662.                  |        |
| SATYR. REGNIER (S.).                     | 1617  | Satyre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Javois promis à Dieu, aux hommes et à vous                                       | B. (de).          |                                   |        |
| PARN. SATYR.                             | 1625  | Epigramme (p. 201).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | J'ay de vuide [dans] le cerveau ou J'ay de sens                                  | Motin.            | DELICES SATYR.                    | 1620   |
| LABYR. AMOUR, II LIV.                    | 1610  | Cloris à Celynde (p. 54).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fay donc quitté vos prez d'herbettes chevelus                                    |                   |                                   |        |
| LABYR. RECR., I LIV.                     | 1602  | Villanelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fay fort aimé une beauté                                                         | Le Digne (N.).    | LES FLEURETTES.                   | 1601   |
| DELICES SATYR. PARN. SATYR.              | 1620  | Sonnel (pp. 433 et 68).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | J'ay les c enstez de t'avoir tant f                                              |                   |                                   |        |
| MUSES INCOG.                             | 1604  | De Martin (quatr.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | J'ay leu Martin ta mesdisante rime                                               | [Guy de Tours?]   |                                   |        |
| SATYRES BAST.                            | 4615  | Du plaisir (Quatr.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | J'ayme à faire un enfant, c'est une œuvre plai- Beaujeu (Chr. de)                | Beaujeu (Chr. de) | LES AMOURS.                       | 1589   |
| REC. VERS SATYR.                         | 1617  | Une dame parle (quatr.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J'ayme à voir ces portraits que l'on peint (princesse) Ms. Louys (VAR.).         | Conti (princesse) | MS. LOUYS (VAR.).                 |        |
| MUSES GAIL.                              | s. d. | Sur des tetons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jayme bien d'un beau regard                                                      | Du Ryer (Isaac).  | LE TEMPS PERDU.                   | 1610   |
| PARN. SATYR.                             | 1625  | Sonnet (p. 170).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jayme dedans un bois, à trouver d'adventure                                      | Berthelot.        | QUINT. SATYR.                     | 1622   |
| LABYR. RECR., II LIV.                    | 1602  | A une fleur de soucy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jayme la belle violette                                                          | Durant (Gilles).  | OEUV. POÉTIQ.                     | 1594   |
| MUSES GAIL.                              | 1609  | Chanson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tayme une fille de village                                                       | La Vallettrye.    | OEUV. POÉTIQ.                     | 1602   |
| LABYR. RECR., III LIV.                   | 1602  | De Rabelais (sixain).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Juy, moy nouveau Démocrite                                                       | Baïf (J. A. de).  | LES PASSETEMPS.                   | 1573   |
| PARN. SATYR.                             | 1625  | Sonnet (p. 66).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jay (reçu) vos Ciprez et vos orangers verds                                      | Ronsard.          | PARN. SATYR.                      | 1622   |
| LABYR. RECR., II LIV.                    | 1602  | Ode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jay tantost fourny ma traite                                                     | Durant (Gilles).  | OEUV. POÉTI Q.                    | 1594   |
| CABINET SATTR.                           | 1618  | Enigme. Le Cordonnier (Sonnet).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jay tantost veu quelqu'un maniant doucement Larivey (P. de).                     | Larivey (P. de).  | STRAPAROLE XIIIe<br>NUIT.         | 1585   |
| LABYR. AMOUR, I LIV.                     |       | 1610 Huitain et Resp. (p. 41).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | J'ay un joly courtaut, Madame                                                    |                   |                                   |        |
| MUSES GAIL.                              | 1609  | Epitaphe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jay vescu sans nul pensement                                                     | Regnier (Math.).  | Regnier (Math.). D'APR. GARASSUS. | 1623   |
| Id.                                      | id.   | Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jay vescu sans soucy (ou ennuy), je suis mort Nicolas (Simon). D'APR. L'ESTOILE. | Nicolas (Simon).  | D'APR. L'ESTOILE.                 |        |
| . Id.                                    | id.   | De Jean (n. p.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jean a tout seul des seigneuries                                                 |                   |                                   |        |
| CABINET SATYR.                           | 1618  | Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jean, ce f invaincu                                                              | Maynard (Fr.).    |                                   |        |
| SATYR. REGNIER (S.).   1617   Epigramme. | 1617  | Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jean cul veut estre député                                                       | B. (de).          |                                   |        |
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                   |                                   |        |

| Titre du recueil             | np ə | Titre de la pièce                                                 | Premier vers                                                    | Nom de l'auteur           | Titre du recueil                      | np ə<br>liən:        |
|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| la pièce est anonyme         | Dat  |                                                                   |                                                                 |                           | la pièce est signée                   | 1991<br>1.60         |
| 1                            | 31   | 83                                                                | 4                                                               | 200                       | 9                                     | l=                   |
| SATYRES BAST.                | 1615 | A Jeanne (huitain).                                               | Jeanne au bean mov de May lavoit                                | Fontaine (Ch.).           | JARDIN D'AMOUR.                       | 1588                 |
|                              | 7    |                                                                   | T                                                               | Contact Demond            |                                       | 20                   |
| I.G.                         | ig.  | Epigramme.                                                        | Jeanne (ou Attæ) qui son ventre portoit                         | Saint-Romard.             | TRADUCTIONS.                          | 1990                 |
| REC. VERS SATYR.             | 1617 | Epigramme.                                                        | Jeanne tandis que tu fus belle                                  | Malherbe.<br>M.<br>Motin. | SEC. LIV. DELICES. CABINET SATYR. Id. | 1620<br>1618<br>1632 |
| PARN. SATYR.                 | 1625 | Epigramme (p. 270).                                               | Jeanne, vous desguisez en vain                                  | Regnier (Math.).          | DELICES SATYR.                        | 1620                 |
| SATYRES BAST. CABINET SATYR. | 1615 | Sur une jeune espousée<br>(Epigr., f. 3).                         | une jeune espousée Jeanneton en la nuict première pigr., f. 3). |                           |                                       | N.                   |
| REC. VERS SATYR.             | 1617 | De Jeanneton. Epig.(f. 161).                                      | De Jeanneton. Epig.(f. 161).   Jeanneton faict bien la farouche |                           |                                       |                      |
| PARN. SATYR.                 | 1622 | Chanson (p. 169).                                                 | Jeanneton je ne suis volage ny leger                            |                           |                                       |                      |
| REC. VERS SATYR.             | 1617 | A Janneton. Epig. (f. 184).                                       | A Janneton. Epig. (f. 184). Jeanneton ma nymphe au bel æil      |                           |                                       |                      |
| SATYRES BAST.                | 1615 | Adventure (f. 97).                                                | Je chante l'heur d'une rencontre                                |                           |                                       |                      |
|                              |      |                                                                   | Je chante une barbe voir Je peins                               |                           |                                       |                      |
| MUSE FOL., I LIV.            | 1603 | Une présomptueuse (quatr. Je confesse que tu es belle f. 67) (1). | Je confesse que tu es belle                                     |                           |                                       |                      |
| SATYRES BAST.                | 1615 | De Marthe (sixain).                                               | Je croyois que Marthe deust estre                               | Berthelot.                | CABINET SATYR.                        | 1618                 |
| MUSES INCOG.                 | 1604 | Quatrain.                                                         | Je croy que jadis au temps sage                                 | [Guy de Tours?]           |                                       |                      |
| SATYR. REGNIER (S.).         | 1617 | A Olympe                                                          | Je croy qu'il ne sera jamais de mentir las                      | B. (de).                  |                                       |                      |
| LABYR. AMOUR, I LIV.         | 1610 | Quatrain (p. 44).                                                 | Je deviens roide mort en une langueur froide                    |                           |                                       |                      |
| Id., milly.                  | id.  | Epithalame                                                        | Je fais sentir aux Dieux mes amorces friandes                   | Hays (Jean).              | PREM. PENSÉES.                        | 1599                 |
| DELICES SATYR.               | 1620 | Sonnet (p. 436).                                                  | Je foutois l'autre jour une vieille et mon v                    |                           | мs. 884, г. 237.                      |                      |
| PARN. SATYR.                 | 1625 | La jalousie (p. 60).                                              | Je hay la lumière des Cieux                                     | Berthelot.                | PARN. SATYR.                          | 1622                 |
| SATYRES BAST.                | 1615 | A Liside.                                                         | Je hay tes fleurs (on tes flames) impudiques                    | A. D. V.:                 | MUSES RAL., II P.                     | 1600                 |
| MUSES GAIL.                  | 1609 | Fantasie.                                                         | Je la trouvay (ou Je l'ay trouvée) de gris vestuë               |                           | CABINET SATYR.                        | 1618                 |
| REC. VERS SATYR.             | 1617 | 1617 Epigramme.                                                   | Je la voy (ou croy) digne d'excuse                              | Maynard (Fr.).            | Maynard (Fr.). D'APR. LABOUISSE.      |                      |

| 1898 | Guy de Tours. PREM. OEUV. POÉT. 1398 | Guy de Tours.                   | Je ne suis point celuy qui s'esmerveille                          | 1615   Aux dames (quatr.).           | 1645                        |
|------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1620 |                                      | Regnier (Math.). DELICES SATYR. | Je ne suis pas prest de me rendre                                 | Stances (p. 198).                    | 1625                        |
| 1610 | LE TEMPS PERDU.                      | Du Ryer (Isaac).                | Je ne sçay s'il vous souvient                                     | S. t. (stances).                     | s. d.                       |
| 1897 | L'ADONIS, THAG.                      | Le Breton (G.).                 | Je ne scay par quelle malice                                      | Stances.                             | 1613                        |
| _    |                                      |                                 | Je ne scaurois, maistresse, vous hair                             | Folastrie.                           | 1607                        |
| 1621 | OEUVHES.                             | Viau (Théophile)                | Je ne repose (ou Je n'ay repos) ny nuict ny jour Viau (Théophile) | Désespoir.                           | 1620                        |
|      |                                      |                                 | de les pues meniposenses nes rus                                  | 64).                                 | 1022                        |
|      |                                      |                                 |                                                                   |                                      | 1699                        |
| 1610 | LE TEMPS PERDU.                      | Du Ryer (Isaac).                | Je ne puis bien que je vous ayme                                  | Sonnet.                              | s. d.                       |
|      |                                      | [Guy de Tours?]                 | Je ne me fasche point, Martin                                     | De Martin (quatr.).                  | 1604                        |
|      |                                      |                                 | Je ne l'ay dit qu'en moy et si je me défie                        | Irrésolution feminine (f. 10).       | 1600                        |
|      |                                      |                                 | Epigramme (f. 24, pp. 239) Je ne feray jamais caresse et 274).    |                                      | 1615 $1620$ $1622$          |
|      |                                      |                                 | Son- Je ne fais que prier toutes les déitez                       | A Mad. Fr. Guerrier.<br>net (p. 63). | 1610                        |
| 1618 | CABINET SATYR.                       | Motin.                          | Je ne dorts de toute la nuit                                      | De Jeanne. Epig.                     | 1617                        |
|      | MS. 884, F. 254.                     |                                 | Epigramme (pp. 145 et 185). Je ne dois point estre repris         |                                      | 1620                        |
| 1629 | PARN. SATYR.                         | Ronsard.                        | Je n'ayme point les Juifs, ils ont mis en la Croix                | Sonnet (p. 69).                      | 1625                        |
|      |                                      |                                 | Je n'ayme point ces demoiselles                                   | Pour faire une maistresse (p. 60).   | 1622                        |
|      |                                      |                                 | Je n'ayme pas ces c dont la peau touche l'os                      | Sonnet.                              | 1618                        |
| 1573 | LES PASSETEMPS.                      | Baïf (J. A. de).                | Je n'ayme ni la pucelle                                           | De son amour.                        | LABYR. RECR., III LIV. 1602 |
|      |                                      |                                 | : Un mesdisant (p. Je n'ay comme tu dis, demeuré casanier         | Sonnet 140).                         | 1603                        |
|      | MS. 884, F. 265.                     |                                 | Je naquis un brouillon, j'ay vescu en brouillant                  | Epit. d'un baron (f. 190).           | 1614                        |
|      |                                      |                                 | Je n'ai voir Je n'ay — Je n'aime voir Je                          |                                      |                             |
| -    |                                      | B. (de).                        | Je me suis advisé d'un poinct                                     | Sur une femme maigre.                | 1617                        |
|      |                                      | F. D. L. G.                     | Je m escontre sourent qu'un pauère miseraoie                      | тотт эоппес-                         | NOTE VERY SAITH.   1017     |

| Date du<br>lisussi                                      | 1   |                            |                                                    |                                | 1611                             |                                | 1550                               | 1618                       |                                    | 1620                       |                                                  | . 1617                     | 1621                               |                            |                              | 1602                                             |                                              | 1620                           | . 1620                                    |                                                      | 1573                      | 1620                                                    |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée  | 9   |                            |                                                    |                                | MUSE FOL., I LIV.                |                                | TRADUCTIONS.                       | CABINET SATYR.             | Viau (Théophile) Ms. DE L'ARSENAL. | DELICES SATYR.             | Ms. 884, F. 63.                                  | REC. VERS SATYR.           | OEUVRES.                           |                            |                              | OEUV. POÉTIQ.                                    |                                              | EPIGRAMMES.                    | Viau (Théophile) sec. LIV. DELICES.       |                                                      | LES PASSETEMPS.           | DELICES SATYR.                                          |
| Nom de l'auteur                                         | 200 | D'Audiguier.               |                                                    |                                | G.: Guyet (N.) G. N.             |                                | Jamet (Lyon).                      | Sigognes.                  | Viau (Théophile)                   | Sigognes.                  |                                                  | Sigognes.                  | Phyllis: Viau                      | (Theopanie).               |                              | La Vallettrye.                                   | P. D. L. :                                   | L'Ecluse (P. de).<br>Mailliet. | Viau (Théophile)                          |                                                      | Baïf (J. A. de).          | Motin.                                                  |
| Premier vers                                            | *   | Je ne suis point excrément | Je ne tire les dents de la bouche voir Je tire les | Je ne veux de docte maistresse | Je ne veux plus aymer ces filles | Je ne veux plus aymer Lavalle  | Je ne veux point, pour mon plaisir | Je ne vis jamais basteleur | Je ne vis onc femme si froide      | J'enrage de lever la cotte | Je passois curieux, en ceste isle admirable      | Je peins une barbe peignée | Je perds mon temps et mes discours | Je prends plaisir à baiser | Je prie le bon Dieu pour toy | Je recognois qu'en vous je ne sçay quoy d'idoine | Ferre dedans ce bois pour y faire une queste | Je sens que j'endure la mort   | Je songeois que Philis des enfers revenue | (p. Je soustiens vostre honneur en despit de l'envie | J'esperoy mes Damoyselles | Contre le mariage. St. (p. J'estime beaucoup les belles |
| Titre de la pièce                                       | 3   | Response (a Mailliet).     |                                                    | Response (p. 19) (1).          | Chanson.                         | D'une vieille. Epigr. (p. 65). | Epigramme.                         | De Melisse. Epigr.         | Epigramme.                         | Epigramme (p. 322).        | Les visions d'Aristarque.<br>Satyre (p. 85) (2). | La barbe.                  | 1620 Epigramme (p. 167).           | 0de (p. 165).              | Epigramme (p. 254).          | A Proserpine (quatr.).                           | Sonnet de la chasse.                         | Paroles d'une fille            | Sonnet.                                   | Des mesdisans. Epigr. (p. 17).                       | Estrenes.                 | Contre le mariage. St. (p.                              |
| Date du                                                 | 34  | 1609                       |                                                    | 1603                           | 1607                             | 1622                           | 1615                               | 1616                       | 1622                               | 1625                       | 1622                                             | 1614                       | 1620                               | 1622                       | 1620                         | 1615                                             | 1603                                         | 1622                           | 1620                                      | 1622                                                 | 1602                      | 1625                                                    |
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme | -   | MUSES GAIL.                |                                                    | MUSE FOL., III LIV.            | ld., 1 LIV.                      | QUINT. SATYR.                  | SATYRES BAST.                      | SATYR. REGNIER (S.).       | PARN. SATYR.                       | Id.                        | Ď.                                               | SUP. BIGARR.               | DELICES SATYR.                     | PARN. SATYR.               | DELICES SATYR.               | SATYRES BAST.                                    | MUSE FOL., II LIV.                           | PARN. SATYR.                   | DELICES SATYR.                            | QUINT. SATYR.                                        | LABYR. RECR., II LIV.     | PARN. SATYR.                                            |

(4) Cette pièce est adressée à Luillier, probablement François Luillier, l'intime de Théphile, le rival de Des Barreaux près de ce dernier.
(2) Cette pièce est suivie d'une rép.: Ne soyez donc pus en soucy dans les Délices satyr., 1620, et dans le Parnasse satyr., 1622; d'après le Ms.
(3) Le sonnet manque dans l'éd. de la Muse fol. de 1621.
(4) La signature de cette pièce a été omise dans l'édition du Parnasse satyrique de Poulet-Malassis.
(5) Cette pièce manque dans le Cabinet satyrique, 1619.

| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme | Date du<br>l'ecueil | Titre de la pièce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Premier vers                                                                           | Nom de l'auteur        | Titre du recucil<br>dans lequel<br>la pièce est signée | nb əted<br>liənəər |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                         | 31                  | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                      | 20                     | . 9                                                    | 1-                 |
| LABYR. RECR., I LIV.                                    | 1602                | Ode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Je t'invoque (6) troupe pucelle                                                        | Le Digne (N.).         | LES FLEURETTES.                                        | 1601               |
| SATYRES BAST. CABINET SATYR.                            | 1615                | L'arracheur de dents (f. 43) (1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (f. Je tire les dents de la bouche                                                     |                        | MS. 24322, F. 50.                                      |                    |
| CABINET SATYR.                                          | 1619                | Masc. des sieurs de bois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Je travaille sans cesse avec un tel effort                                             |                        |                                                        |                    |
| PARN. SATYR.                                            | 1625                | Sonnet (p. 68).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Je trespassois d'Amour assis auprès de toy                                             | Ronsard.               | PARN. SATYR.                                           | 1622               |
| MUSES INCOG.                                            | 1604                | Moquerie à Margot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jeune beauté qui en rougeur surpasse                                                   | [Guy de Tours?]        |                                                        |                    |
| DELICES SATYR.                                          | 1620                | A une malade des pasles<br>couleurs. Sonnet (p. 437)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A une malade des pasles Jeune et pasle beauté qu'une f envie couleurs. Sonnet (p. 437) |                        | Ms. 884, F. 238.                                       |                    |
| SATYR. REGNIER (S.).                                    | 1616                | Epigramme (f. 100).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jeunes esprits qui ne pouvez comprendre                                                |                        |                                                        |                    |
| SATYRES BAST.                                           | 1645                | Villanelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J'eusse bien voulu dresser                                                             | Le Breton (Guil.)      | Le Breton (Guil.) L'ADONIS, TRAG.                      | 1597               |
| LABYR. RECR., II LIV.                                   | 1602                | Vœu à Charlotte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Je veux ma Nymphe belotte                                                              | Durant (Gilles).       | OEUV. POÉTIQ.                                          | 1594               |
| CABINET SATYR.                                          | 1618                | Enigme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Je vis ces jours passez une fort belle garce                                           | Larivey (P. de).       | STRAPAROLE, XIIe                                       | 1585               |
| PARN SATYR.                                             | 1622                | Epigramıne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Je vis passer de ma fenestre                                                           | Neufvic (Mmede).       | Neufvic (Mmede). D'APR. TALLEMANT                      |                    |
| SATYR. REGNIER (S.).                                    | 1617                | ld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Je vis un jour un Conseiller                                                           | B. (de).               |                                                        |                    |
| PARN. SATYR.                                            | 1625                | Epigramme (p. 44).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Je vois bien à vostre mine                                                             | Motin.                 | PARN. SATYR.                                           | 1692               |
| .bl                                                     | 1622                | Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Je vois l'amoureuse Isabelle                                                           | Mailliet.              | EPIGRAMMES.                                            | 1620               |
| ld.                                                     | 1625                | Epigramme (p. 339).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Je vois maintenant qui s'enflamme                                                      | Motin.                 | DELICES SATYR.                                         | 1620               |
| MUSES GAIL.                                             | 1609                | ld. (f. 104).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Je voudrois ma belle brunette                                                          |                        |                                                        |                    |
| MUSE FOL., III LIV.                                     | 1603                | A une putain (p. 89).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Je vous avois bien dit                                                                 |                        |                                                        |                    |
| LABYR. AMOUR, I LIV.                                    | 1610                | Huitain (p. 41).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Je vous ay tout donné ce qu'est en ma puissance                                        |                        |                                                        |                    |
| PARN. SATYR.                                            | 1625                | Sonnet (p. 252).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Je vous demande un don, mais las! permettez-                                           | Berthelot.             | DELICES SATYH.                                         | 1620               |
| LABYR. AMOUR, 1 LIV.                                    | 1610                | Enigme (huitain).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Je vous offre un présent que je prends en dor-                                         | e dor-                 | LABYH. AMOUR.                                          | 1615               |
| Id.                                                     | id.                 | D'une femme. Sonnet (2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | de vous prie, mon any, ne poussez pas si fort                                          |                        |                                                        |                    |
| SATYRES BAST.                                           | 1615                | 1645 A Pripinelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jour et nuict fuir ses verrous                                                         | A. D. V.: Vormeil (de) | MUSES RAL., II P.                                      | 1600               |
| To the stanting of the                                  | contract a          | The state of the s |                                                                                        | l vermen (uc).         |                                                        |                    |

|                                                                |                                                                               | 1604                                                          |                             |                                                               |                                                                                             |                                                                                     |                                           |                                                                 |                      |                          | 1610                              |                                                                         | 1620                           | .pi                                           |                                                                     | 1599                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                               | XII BEAUTÉS<br>DE PHYLLIS.                                    |                             |                                                               | 500 согв., v 488,<br>г. 532.                                                                |                                                                                     |                                           | мs. 24322, г. 21.                                               |                      |                          | LABYR. AMOUR,                     |                                                                         | EPIGRAMMES.                    | Id.                                           |                                                                     | MUSES RALLIÉES.                                                           |
|                                                                |                                                                               | Rosset (de).                                                  |                             |                                                               |                                                                                             |                                                                                     |                                           |                                                                 | C. B.: Brissart.     |                          | R. F. :                           | round (ragon).                                                          | Mailliet.                      | Id.                                           |                                                                     |                                                                           |
| 1603 De Francine filant (f. 68). La belle et gentille Francine | D'une jeune dame. St. (p. La belle s'égayoit toute nue en sa couche 122) (1). | Du jeu des Dames. A Phi- La belle source de mes flames linée. | La belle vous estes trompée | Lesacrifice d'amour (f. 118). La biche atteinte dans le stanc | 1603 Les propriétez des femmes La bonne celle qui a la paulme de la main veluë (p. 16) (2). | Une dame à sa fille. Quatr. La chair se nourrit de la chair (et Resp.) (p. 27) (3). | La chose est assez refusée voir Une chose | 1618 Demande d'un courtisan La compagnie est fort en peine (4). | La Dame qui a un amy | La douce accordante voix | La façon désidérative             | De Janot. Epigr. (f. 110 et La faim, la honte et le dommage p. 75) (5). | La femme (dit un bon Prophète) | La femme d'un docteur, que France tu renommes | La femme est un animal                                              | Advis touchant le mariage La femme est une mer et le mary nocher (f. 57). |
| De Francine filant (f. 68).                                    |                                                                               |                                                               | Chanson (n. p.).            | Lesacrifice d'amour (f.118).                                  | Les propriétez des femmes (p. 16) (2).                                                      |                                                                                     |                                           | Demande d'un courtisan (4).                                     | La Dame à un amy.    | Chanson (p. 101).        | Rep. à l'Amant.                   | De Janot. Epigr. (f. 410 et<br>p. 75) (5).                              | Epigramme.                     | ld.                                           | En l'honneur de la femme La femme est un animal (quatr. f. 67) (6). | Advis touchant le mariage (f. 57).                                        |
| 1603                                                           | 1622                                                                          | 1615                                                          | 1609                        | id.                                                           | 1603                                                                                        | 1622                                                                                |                                           | 1618                                                            | 1603                 | id.                      | 1603                              | 1617                                                                    | 1622                           | 1620                                          | 1603                                                                | id.                                                                       |
| MUSE FOL., I LIV.                                              | PARN. SATYR.                                                                  | SATYRES BAST.                                                 | MUSES GAIL.                 | .pJ                                                           | MUSE FOL., III LIV.                                                                         | PARN. SATYR.                                                                        |                                           | CABINET SATYR.                                                  | MUSE FOL., II LIV.   | ld. III LIV.             | LABYR. RECR., II LIV. 1602 Rep. à | REC. VERS SATYR. PARN. SATYR.                                           | PARN. SATYR.                   | DELICES SATYR.                                | MUSE FOL., I LIV.                                                   | Īď.                                                                       |

(2) Cette pièce se lit également dans les Cinq cents Colhert, vol. 488, ff. 532 (25 vers). — « Elle se retrouve très souvent aux XVI° et XVII° siècle, mais avec des textes variés : A) Le duct des pays avec les conditions des femmes, pièce gothique : B) Baliverneries d'Eutrapel, Noël du Fail, éd. de la Bib. Elzév. I, tôf ; C) Belles et diverses complexions annoureuses des femmes, 1621, pièce : D) Allusion dans : Le Conseil tenu en une assemblée faite par les dames et bourgeoises de Paris. S. I. n. d. : E) Œuvres de Bruscambille. Rouen, 1623 : F) en latin dans plusieurs recueils de facéties (P. Louys).

(4) Voici le premier vers de la rép. : Madame si nous soins.

(5) Voici le titre de cette pièce : Deman courtiss na Sigognes comme il jouait à la paume.

(5) Cette pièce est incomplète dans le Rec. vers satyr., 1617, mais elle est entière dans le Parnasse satyr., 1622.

(6) Cette pièce manque dans l'édition de 1607 de la Muse folastre, mais elle est dans celle de 1611. (1) Cette pièce a été imprimée dans les Recueils divers bigarrés du grave et du facétieux... éd. des Némoires-journaux de P. de l'Estoile, T. XI, 1883, p. 244.

| ub ətad<br>fisusət -                                        |                                               | 1606                                                                                       |                                                                    |                                                                            |                                                                           |                                           | 1607                      |                                        | 1573                   | 1641                                             | 1622                                |                                            | 1538                        |                               | 1619                          |                    | 1618                           |                           | 1598                                          |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 |                                               | ŒUV. POÉTIQ.                                                                               |                                                                    |                                                                            |                                                                           |                                           | PARN., T. II.             |                                        | LES PASSETEMPS.        | MUSE CHASSERESSE<br>DELICES SATVR.               |                                     |                                            | PETIT TRAICTÉ.              |                               | L'ESPADON SATYR.              |                    | CABINET SATYR.                 |                           | PREM. 0EUV. POÉT. 1598                        |                                                                                          |
| Nom de l'auteur<br>5                                        |                                               | Passerat (J.).                                                                             |                                                                    | L. D. S.                                                                   |                                                                           | rornier (naoui).                          |                           | B. (de).                               | Baif (J. A. de).       | Du Sable (G.).  Berthelot.                       | Re                                  |                                            |                             |                               | Desternod.                    |                    | Davity.                        |                           | Guy de Tours.                                 |                                                                                          |
| Premier vers                                                | La femme et le cheval doivent être semblables | Compar. du procès et des La femme et le procès sont deux choses sembla-<br>femmes. Sonnet. | femme et le procès. La femme et le procès sont d'une mesme essence | Rép. à R. F. (Raoul Fornier) La femme et les daemons n'ont rien de ressem- | Des daemons et des femmes La femme et les daemons ont beaucoup d'altiance | La fin, la honte, le dommage voir La faim | La fleur de mercure tirée | La Florence valut autant que le veloux | La froidure paresseuse | La graine des forests (ou sots est) plus fertile | La grande volupté qu'on reçoit en f | La grosse Marion aux gras et noirs cheveux | Laissez-moy faire hardiment | Laissez-moy faire mes prières | Laissez-moy je suis en colère | Là, là voir Çà, çà | L'almanach dit pour le certain | La Lune estoit capricorne | La lune paste est moiteuse                    | 1640 L'amant et le chasseur. L'amant et le chasseur sont de mesme nature Sonnet (p. 25). |
| Titre de la pièce<br>3                                      | La femme et le cheval. Sonnet (1).            | Compar. du procès et des<br>femmes. Sonnet.                                                | La femme et le procès.<br>Sonnet.                                  | Rép. à R. F. (Raoul Fornier)                                               |                                                                           |                                           | Aux malades (f. 118).     | Epitaphe.                              | Du printemps.          | Sonnet (p. 243).                                 | ld. (p. 59).                        | Sonnet (pp. 77 et 117).                    | Rondeau (p. 65).            | Rép. à mad. de G. (p. 25).    | Satire.                       |                    | Epigramme.                     | Les Lunatiques (p. 95).   | Compar. des femmes et de<br>la lune. Stances. | L'amant et le chasseur.<br>Sonnet (b. 25).                                               |
| ne date du<br>lieuser                                       | 1618                                          | 1610                                                                                       | 1618                                                               | 1610                                                                       | 1603                                                                      |                                           | 1617                      | 1617                                   | 1602                   | 1625                                             | id.                                 | 1620                                       | 1617                        | 1622                          | 1620                          |                    | 1617                           | 1603                      | 1615                                          | 1610                                                                                     |
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme     | CABINET SATYR.                                | LABYR. AMOUR, I LIV.                                                                       | CABINET SATYR.                                                     | LABYR. AMOUR, I LIV.                                                       | MUSE FOL., II LIV.                                                        |                                           | REC. VERS SATYR.          | SATYR. REGNIER (S.).                   | LABYR. RECR., II LIV.  | PARN. SATYR.                                     | Id.                                 | DELACES SATYR.<br>QUINT. SATYR.            | MUSE FOL., I LIV.           | PARN. SATYR.                  | DELICES SATYR.                |                    | REC. VERS SATYR.               | MUSE FOL., III LIV.       | SATVRES BAST.                                 | LABYR. AMOUR, I LIV.                                                                     |

| 1573     | LES PASSETEMPS.                    | Baif (J. A. de).  | Le bon Colin estant au lict couché                                       | 1617 De Colin.                                  | 1617         | REC. VERS SATYR.                  |
|----------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1599     | RADEGONDE, TRAG.                   | Du Souhait.       | La vertu est désirable                                                   | Chœur.                                          | 1609         | LABYR, RECR., II LIV.             |
| 1597     | L'ADONIS, TRAG.                    | Le Breton (G.).   | La vertu d'un personnage    Ni le printemps                              | L'amour mercenaire.                             | 1600         | MUSE FOL. (I LIV.)                |
| 1623     | EPIT. JOCO-SERIA.                  |                   | L'autre jour, un homme me dit                                            | Tetrastique (p. 88).                            | 1610         | LABYR. AMOUR, III LIV. 1610       |
| 1610     | LE TEMPS PERDU.                    |                   | L'autre jour le Gascon après l'avoir fait boire                          | Abrégé de la vie                                | s. d.        | MUSES GAIL.                       |
|          |                                    | R. F.:            | L'autre jour en obscurité                                                | Huitain.                                        | 1610         | LABYR. AMOUR, 1 LIV. 4610 Huitain |
|          |                                    |                   | L'autre jour ce vilain gascon, voir Tantoste                             |                                                 |              |                                   |
|          |                                    |                   | Laubry il faut qu'au vray mon malheur je te                              | A M. Laubry (n. p.).                            | 1609         | MCSES GAIL.                       |
| 1620     | EPIGRAMMES.                        | Mailliet.         | Las! pourquoy fais-tu tant d'esfors                                      | D'une jeune mariée et de<br>son mary. Dialogue. | 1622         | PARN. SATYR.                      |
|          |                                    |                   | Las! nous n'eussions jamais pense                                        | Retour du pélerinage d'A-<br>mour (p. 117).     | id.          | ld. III LIV.                      |
| 1594     | OEUV. POÉTIQ.                      | Durant (Gilles).  | Las! Amour se peut-il faire                                              | Sur la maladie de Charlotte.                    | Ξ.           | ld. H LIV.                        |
| <br>1573 | LES PASSETEMPS.                    | Baïf (J. A. de).  | La rose est une belle fleur                                              | La rose (quatr.).                               | 1602         | LABYR. RECR., III LIV.            |
|          |                                    | Maynard (Fr.).    | La Roche mon parfait amy                                                 | Epigramme.                                      | 1618         | CABINET SATYR.                    |
| 1623     | SATYR. MENIPPÉE<br>COURVAL SONNET. | Besançon (Nic.).  | La réputation que la veine féconde                                       | Satyre du Temps. A Théo-<br>phile.              | s. d.        | ESPADON SATYR. (S.).              |
|          |                                    |                   | La raison pourquoy on ne fit                                             | Epigramme (p. 220).                             | 1622         | QUINT. SATYR.                     |
|          | REC. L'ESTOILE,<br>T. XI, P. 226.  | Motin.            | La peur de l'advenir, et ces courtiers puniques                          | Les visions de la Cour.                         | 1609<br>1614 | MUSES GAIL. SATYR. REGNIER (S.).  |
|          |                                    |                   | La peur de l'avenir, dont le soucy me picque, voir:                      |                                                 |              |                                   |
|          |                                    |                   | La nuict première une espousée                                           | D'une espousée (huitain, f. 207).               | 1617         | REC. VERS SATYR.                  |
| 1547     | OEUVRES.                           | St-Gelais (M. de) | La nuict passée, une dame discrète                                       | Rondeau (p. 64).                                | 1647         | MUSE FOL., II LIV.                |
|          |                                    |                   |                                                                          | (quatr.).                                       |              |                                   |
| 1573     | LES PASSETEMPS.                    | Baif (J. A. de).  | La nature ne peut faire                                                  | Vulcan, Pallas, Erectée                         | 1602         | LABYR. RECR., III LIV.            |
| 1553     | LIVRET FOLASTRIES 1553             | Ronsard.          | Lance au bout d'or qui sçais et poindre et oindre                        | Sonnet masculin.                                | 1600         | MUSE FOL. (I LIV.)                |
|          |                                    |                   | Lan voir Pan                                                             |                                                 |              |                                   |
|          |                                    |                   | Les Mores amoureux (p.69). L'amour sans nul respect vient embraser toute | Les Mores amoureux (p.69).                      | .pr          | .p                                |

|                                                             |                                                                                         |                                                           |                                                              |                                             |                                                                               |                                                     |                                              |                            |                               |                            |                            |                         |                          | _                               |                                                                             |                                            |                                  |                           |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Date du<br>recueil                                          |                                                                                         | 1606                                                      |                                                              |                                             | j                                                                             |                                                     |                                              |                            | 1394                          |                            |                            | 1573                    |                          | 1620                            |                                                                             | 1622                                       | 1609                             | 1622                      |                                                            |
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 | REC. L'ESTOILE,<br>T. XI, P. 229.                                                       | REC. DE VERS.                                             |                                                              |                                             |                                                                               |                                                     | MS. 884, F. 245.                             |                            | OEUV. POÉT.                   |                            |                            | LES PASSETEMPS.         |                          | DELICES SATYR.                  |                                                                             | PARN. SATYR.                               | NOUV. RECUEIL.                   | QUINT. SATYR.             |                                                            |
| Nom de l'auteur                                             |                                                                                         | Des Yvetenux.                                             |                                                              |                                             |                                                                               |                                                     | D'Auvergne (Cte) MS. 884, F. 245.            |                            | Durant (Gilles).              |                            |                            | Baif (J. A. de).        |                          | Motin.                          | 1                                                                           | Ronsard.                                   | Bertaut (J.).                    | Motin.                    |                                                            |
| Premier vers                                                | Combat de quatre courti- Le champ estoit ouvert, où quatre combattans sans (p. 37) (1). | Stances contre une vieille. Le Ciel enclin à ma rengeance | la femme (quatr. f. Le Ciel n'a point tant de flambeaux (2). | Le clerc d'un procureur assez gentil garçon | Aux Lecteurs. Sonnet (n.p.)   Lecteurs qui çà et là cherchez vostre adventure | Attaque (pp. 99 et Le f n'est pas l'or potable (3). | Le hibou de vos yeux que sans cesse j'admire | Le jour d'une petite feste | Le jour est caché sous l'onde | Le jour qu'André fut marié | Le jour que Perrine mourut | Le larron Amour         | Le mary boiteux de Vénus | Le médecin n'est qu'un railleur | Sur un poète. Sonnet (p. Le nex du sentiment est le siège et l'organe 131). | L'enfant contre lequel ny targue ny salade | L'ennuy dont mon ame est blessée | Le pigeon f la colombelle | Contre un gascon. Epigr. Le point d'honneur, dit un Gascon |
| Titre de la pièce                                           | Combat de quatre courtisans (p. 37) (1).                                                | Stances contre une vieille.                               | Pour<br>67)                                                  | Sonnet.                                     | Aux Lecteurs. Sonnet (n.p.)                                                   | Epigr. Attaque (pp. 99 et 129) (3).                 | A Motin. Sonnet.                             | Epigr. (f. 145).           | Epithalame.                   | Epigramme.                 | Id. (p. 19).               | Amour dérobant le miel. | Stances (p. 455).        | Epigramme (p. 253).             | Sur un poète. Sonnet (p. 431).                                              | Sonnet (p. 68).                            | Regrets St.                      | Sonnet (p. 360).          | Contre un gascon. Epigr.                                   |
| Date du<br>lieuser                                          | 1622                                                                                    | 1617                                                      | 1603                                                         | 1618                                        | 1622                                                                          | 1618                                                | 1620                                         | 1616                       | 1602                          | 1618                       | 1622                       | 1602                    | 1620                     | 1625                            | 1622                                                                        | 1625                                       | 1609                             | 1625                      | 1622                                                       |
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme     | FARN. SATYR.                                                                            | REC. VERS SATYR.                                          | MUSE FOL., I LIV.                                            | CABINET SATYR.                              | PARN. SATYR                                                                   | CABINET SATYR. PARN. SATYR.                         | DELICES SATYR.                               | SATYR. REGNIER (S.).       | LABYR. RECK., II LIV.         | CABINET SATYR.             | QUINT. SATYR.              | LABYR. RECR., III LIV.  | DELICES SATYR.           | PARN. SATYR.                    | Id.                                                                         | Id.                                        | MUSES GAIL.                      | PARN. SATYB.              | QUINT. SATYR.                                              |

(4) Voici le titre de cette pière. Le grand et périlleux combat de quatre courtisans pour une damoiselle. — Note de L'Estoile : Cecy advint à Paris, croviron Quaresme prenant, 1606. La demoiselle estoit Meie Bié, les combatians Balagie; et Saint Phale, secondès du comte de Lozan et un autre. — Il comparant le Rozan et un autre. — Il

La Porle (de). QUINT. SATYR. 1622

PARA. SATTR. 1020 LES AMOUNCUA UESOUVEZ. LES UNUNS UE I NEUVE

|                      | 1583                         | 1623                              |                               |                                          |                                                                                            | 1573                                   |                                            |                                                | 1620                              |                                            | 1613                                    |                                                                | 1617                              | 1601                         | 1621                     | 1618                         | id.                                        | .pi                                      |                              |                                                   |                |               |                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | LE TEMPS PASSÉ.              | D'APR. GARASSUS.                  |                               |                                          | мs. 24322, г. 16.                                                                          | LES PASSETEMPS.                        | 1                                          |                                                | DELICES SATYR.                    | мs. 884, г. 245.                           | SATYRES. CABINET SATYR.                 |                                                                | Regnier (Math.). REC. VERS SATYR. | LES FLEURETTES.              | OEUVRES.                 | CABINET SATYR.               | Id.                                        | ld.                                      |                              |                                                   |                |               | de P. de L'Estoile                                                                                                                                               |
|                      | Mermet (Cl.).                | Viau (Théophile) D'APR. GARASSUS. |                               |                                          |                                                                                            | Baif (J. A. de).                       |                                            |                                                | Motin.                            |                                            | Regnier (Math.).<br>Motin.              |                                                                | Regnier (Math.).                  | Le Digne (N.).               | Viau (Théophile)         | Sigognes.                    | Maynard (Fr.).                             | ld.                                      |                              |                                                   |                |               | lemoires-journaux                                                                                                                                                |
| Les amans voluptueux | Les amis de l'heure présente | Les chancres m'ont laissé sécher  | Les filles qui au temps passé | Les humains, Cheribon, sont or desanimez | Epitaphe sur M. de Belle- Les meurtres et les rançons furent mes exercices ville (f. 191). | Les Muses Sœurs Amour ne craignant pas | Le sperme voir Le f; Les Poupelos voir Ces | Les printanières fleurs qu'icy voyez dépeintes | Les serpens ne vont que du ventre | Les yeux donnent assez au desir de martyre |                                         | Un bon cœur. Epigr. (p.56). Le vieux Jacquet, dans une estable | Le violet tant estimé             | L'herbe commence à verdoyer. | L'infidélité me déplaist | Lisant un jour en mon estude | Lize à qui mes désirs firent jadis hommage | Lise (ou Iris) dans les eaux de ses yeux | Lise qui partout s'abandonne | Epigramme (f. 3, pp. 83. Lisette jure asseurement |                |               | Quoique sig. Regnier dans le <i>Parn. satyr., 1622</i> , cette pièce n'est pas de ce poète, elle a paru en 1579 ( <i>Némoires-journaux de P. de L'Estoile</i> ). |
| Ode (p. 97).         | Des amis (quatr.).           | Epigramme.                        | Sur les filles Epigr.         | Sonnet (p. 80) (1).                      | Epitaphe sur M. de Belleville (f. 191).                                                    | D'Amour et des Muses.                  |                                            | Mascarade (p. 133) (2).                        | Epigramme (p. 254) (3).           | Sonnet (p. 443).                           | Sur le choix des divins<br>Oyseaux. St. | Un bon cœur. Epigr. (p. 56).                                   | Quatrain.                         | Ode.                         | Ode.                     | Songe.                       | Epigramme.                                 | Id.                                      | De Lise Epigr. (p. 59).      |                                                   | 221 et 275).   |               | dans le Parn. satyr., 1622, c                                                                                                                                    |
| 1603                 | 1617                         | 1622                              | 1619                          | 1625                                     | 1614                                                                                       | 1602                                   |                                            | 1603                                           | 1625                              | 1620                                       | 1609                                    | 1622                                                           | 1618                              | 1602                         | 1620                     | 1609                         | 1617                                       | id.                                      | 1622                         | 1615                                              | 1018           | 1622          | gnier                                                                                                                                                            |
| MUSE FOL., III LIV.  | REC. VERS SATYR.             | PARN. SATYR.                      | CABINET SATYR.                | PARN. SATYR.                             | SUP. BIGARR.                                                                               | LABYR. RECR., III LIV.                 |                                            | MUSES FOL., II LIV.                            | PARN. SATYR.                      | DELICES SATYR.                             | MUSES GAIL.                             | QUINT. SATYR.                                                  | CABINET SATYR.                    | LABYR. RECR., I LIV.         | DELICES SATYR.           | MUSES GAIL.                  | REC. VERS SATYR.                           | Id.                                      | QUINT. SATYR.                | SATYRES BAST.                                     | CABINET SATYR. | QUINT. SATYR. | (1) Quoique sig. Re                                                                                                                                              |

|   | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la fièce est anonyme | Date du<br>lieuser | Titre de la pièce               | Premier vers                                                       | Nom de l'auteur         | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signèe | Date du<br>recueil |
|---|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| - | -                                                       | 31                 | co.                             | 4                                                                  | 20                      | 9                                                      | 1-                 |
|   | REC. VERS SATYR.                                        | 1617               | De Lisis.                       | Lisis (ou Telier) tu es jeune et dispos                            | Baïf (J. A. de).        | LES PASSETEMPS.                                        | 1573               |
|   | LABYR. RECR., I LIV.                                    | 1602               | Pastorelle.                     | L'on dit que l'Amour martire                                       | Le Digne (N.).          | LES FLEURETTES.                                        | 1601               |
|   | QUINT. SATYR.                                           | 1622               | Sur un quidam. Epigr. (p. 209). | L'on dit qu'une reine autrefois                                    |                         |                                                        |                    |
|   | MUSES GAIL.                                             | 1609               | Godemichy (n. p.).              | L'on m'a dit que le plus souvent                                   | Sigognes.               | REC. VERS SATYR.                                       | 1617               |
|   | Id.                                                     | id.                | Briscole (sur Mad. d'Au-chy).   | Briscole (sur Mad. d'Au- L'on m'a dit qu'une Robine chy).          | Berthelot.<br>Sigognes. | D'APR. L'ESTOILE<br>CABINET SATYR.                     | 1618               |
|   | MUSE FOL., III LIV.                                     | 1603               | Chanson (p. 71).                | L'on ne m'entendra plus chanter                                    |                         |                                                        |                    |
|   | DELIGES SATYR. QUINT. SATYR.                            | 1620<br>1622       | Sonnet (pp. 78 et 117).         | Lors ce v dédaigne, triste et baissant la teste                    |                         |                                                        |                    |
|   | PARN. SATYR.                                            | 1625               | Epigramme (p. 32).              | Lorsqu'Anthoinette eut veu que malgré son désir   Maynard (Fr.).   | Maynard (Fr.).          | PARN. SATYR.                                           | 1622               |
|   | MUSES INCOG.                                            | 1604               | Pardon du sanglier              | Lors que Cythere vid mort                                          | [Guy de Tours?]         |                                                        |                    |
|   | SATYRES BAST.                                           | 1615               | De Janneton.                    | Lors que dedans un lict, je tiens entre mes bras [Louvencourt(de)] | Louvencourt (de)        | LES AMOURS.                                            | 1595               |
|   | CABINET SATYR.                                          | 1618               | Oracle d'amour                  | Lors que la belle avoit la pasle maladie                           |                         | MS. 884, F. 334.                                       |                    |
|   | LABYR. RECR., I LIV.                                    | 1602               | Air.                            | Lors que ma petite mignarde                                        | Le Digne (N.).          | LES FLEURETTES.                                        | 1602               |
|   | PARN. SATYR.                                            | 1625               | Epigramme (p. 32).              | Lors que sur ton lict, à mon aise                                  | Colletet (G.).          | PARN. SATYR.                                           | 1622               |
|   | MUSE FOL., I LIV.                                       | 1603               | Folastrie (f. 63).              | Lors qu'un jeune moine chousoit                                    |                         |                                                        |                    |
| - | LABYR. RECR., III LIV.                                  | 1602               | A Lucas.                        | Lucas de t'enquérir cesse                                          | Baïf (J. A. de).        | LES PASSETEMPS.                                        | 1573               |
| _ | CABINET SATYR.                                          | 1618               | Epigramme.                      | Lucrèce et Didon comme on sçait                                    |                         |                                                        |                    |
| _ | MUSES INCOG.                                            | 1604               | Quatrain.                       | L'un dit du Quatranier                                             | La R. F.                |                                                        |                    |
| _ | SATYR. REGNIER (S.).                                    | 1617               | Sur trois soldades.             | Eune fait la guerre au pollet                                      | B. (de).                |                                                        |                    |
|   | PARN. SATYR.                                            | 1622               | Sonnet (p. 110).                | L'un luy baise les mains, l'autre perd contenance                  |                         |                                                        |                    |
|   | REC. VERS SATYR.                                        | 1617               | Sonnet (f. 54),                 | Ma belle j'ayme bien ton geste gracieux                            |                         |                                                        |                    |
| _ | MUSES GAIL.                                             | 1609               | Chanson (n. p.).                | Ma belle, vous estes trompée                                       |                         |                                                        |                    |
| - | DELICES SATYR.                                          | 1620               | 1620 Rép. à : Que dans nos      | nos Ma beste ne fait point de mai                                  |                         | Ms. 884, F. 335.                                       |                    |

| MUSE FOL., II LIV. 40 GABINET SATYR. 40                                                                              | 1603                              | Pour le mois de May. Son- , net (p. 29) (1).                                                                                                                                                                                                                                                                            | te mois de May. Son- Madame, j'ay un may d'une assez longue sorte (p. 29) (1).                                        |                  |                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------|
| PARN. SATYR. 10                                                                                                      | 1625                              | Epigramme (p. 260).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Madame, je ne puis, tant ma force est petite                                                                          | Motin.           | DELICES SATYR.     | 1620 |
| CABINET SATYR. 10                                                                                                    | 1618                              | Sonnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Madame je vous donne un oiseau pour estreine                                                                          |                  |                    |      |
| CABINET SATYR. 16                                                                                                    | 1617                              | Advis d'un solliciteur à sa partie. St. (f. 115) (1).                                                                                                                                                                                                                                                                   | Madame ne recherchez pas                                                                                              |                  |                    |      |
|                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Madame, nuict et jour voir Mignonne nuict et                                                                          |                  |                    |      |
| MUSE FOL. (I LIV.) 16 SATYRES BAST. 16 CABINET SATYR. 10                                                             | 1600<br>1615<br>1618              | Les proverbes d'amour. A Madame de R. (ff. 3 et 149) (2).                                                                                                                                                                                                                                                               | Madame, on ne voit point en l'amoureuse affaire                                                                       |                  |                    |      |
| PARN. SATYR. 16                                                                                                      | 1622                              | Rép. des filles (p. 27).                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Madame, si nous osions                                                                                                |                  |                    |      |
| MUSES GAIL. 16                                                                                                       | 1609                              | Remontrance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Madame voicy le caresme ou Mesdames voicy                                                                             | Motin.           | CABINET SATYR.     | 1648 |
| Id. s.                                                                                                               | s. d.                             | Sonnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Madame, vostre est brave et docte escolle voir [Ravery] Madame voulez-vous qu'en un mot, je vous die Du Ryer (Isaac). | du Ryer (Isaac). | LE TEMPS PERDU.    | 1610 |
| SATYR. REGNIER (S.). 46                                                                                              | 1616                              | Dialogue d'un vieillard amoureux (f. 137).                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dialogue d'un vieillard Madame, vous estes si belle amoureux (f. 137).                                                |                  |                    |      |
| MUSE FOL., II LIV. 16                                                                                                | 1603                              | A une dame (quatr., p. 83).                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A une dame (quatr., p. 83). Madame, vous portez ce cristal pour vous voir                                             |                  |                    |      |
| DELICES SATYR. 16 PARN. SATYR. 16                                                                                    | 1620  <br>1622                    | Epigramme (pp. 376 et 175).                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Epigramme (pp. 376et 175). Madelon estant en jeunesse                                                                 |                  |                    |      |
| GABINET SATYR. 16                                                                                                    | 1617   4618                       | Coq à l'ane (f. 155).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mademoiselle j'ay pensé                                                                                               |                  |                    |      |
| CABINET SATYR. 16                                                                                                    | 1618                              | Resp. D'Elle-mesme (3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mu fièvre et vostre mal de dents                                                                                      |                  |                    |      |
| PARN. SATYR. 10                                                                                                      | 1622                              | Qu'il faut baiser. Ode (p.16)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Qu'il faut baiser. Ode (p.16) Ma foy! c'est estre trop mauvaise                                                       |                  |                    |      |
| . Id.                                                                                                                | id.                               | Quatr. Mad. de K. à mad. de F. (et Rép.) (p. 26) (4).                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quatr. Mad. de K. à mad. Ma foy! j'ayme fort rostre humeur de F. (et Rép.) (p. 26) (4).                               |                  | PETIT CAB. PRIAPE. |      |
| MUSES GAIL. 10                                                                                                       | 6091                              | Pour un gentilh                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ma foy je fus bien de la feste                                                                                        | Regnier (Math.). | CABINET SATYR.     | 1632 |
| REC. VERS SATYR. 10                                                                                                  | 1617                              | Epigr. (f. 184).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ma foy, Margot me fait rire                                                                                           |                  |                    |      |
| <ol> <li>Cette pièce n'a pa</li> <li>Dans les Satyres</li> <li>Au quatrain à un</li> <li>Voici le premier</li> </ol> | as éte<br>basto<br>ne dan<br>vers | Cette pièce n'a pas été reproduite dans l'édition du Cabinet satyrique, 1619.<br>Dans les Satyres bastardes : Proverbes d'amour. A Macette : Macette on ne voit.<br>Au quatrain à une dame qui avoit la fièvre : Quittez ce corps, fèvre inhumaine.<br>Voici le premier vers de la rép. : Vous outrepussez donc la loy. | Cabinet satyrique, 1619.<br>Macette : Macette on ne voit.<br>c ce corps, fèvre inhumaine.<br>donc la loy.             |                  |                    |      |

| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme | Date du<br>recueil | Titre de la pièce                                   | Premier vers                                                                    | Nom de l'auteur  | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée | Date du<br>recueil |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 4                                                       | 31                 | ro.                                                 | 90                                                                              | 20               | 9                                                      | 7                  |
| LABYR. AMOUR, I LIV.                                    | 1610               | Sonnet.                                             | Ma gente N, que ta langue affetée                                               | H. F. :          |                                                        |                    |
| MUSE FOL. (I LIV.)                                      | 1600               | 1600 L'amant et la dame.<br>Dialog. (f. 48).        | Ma guerrière il faut à ce coup                                                  | roimer (neuri).  |                                                        |                    |
| Id.                                                     | id.                | Epitaphe d'un chat.                                 | Maintenant le vivre me fasche                                                   | Du Bellay (J.).  | DIV. JEUX RUSTIQ.                                      | 1588               |
| LABYR. RECR., III LIV.                                  | 1602               | A Philippes le Brun (p. 54).                        | Mais à qui, Muse mignonne                                                       | Baif (J. A. de). | LES PASSETEMPS.                                        | 1573               |
| MUSES GAIL.                                             | 1609               | Stances.                                            | Mais à quoy sert tant de finesse                                                | Motin.           | CABINET SATYR.                                         | 1618               |
| QUINT. SATYR.                                           | 1622               | De Florence. Epigr. (p. 55).                        | Mais à quoy tendent ces discours                                                |                  |                                                        | \$                 |
| MUSES GAIL.                                             | s. d.              | Sonnet (en dialogue).                               | Mais comment peut-il faire? on sait bien qu'il Du Ryer (Isaac). LE TEMPS PERDU. | Du Ryer (Isaac). | LE TEMPS PERDU.                                        | 1610               |
| LABYR. RECR., I LIV.                                    | 1602               | At mi dicite.                                       | Mais dites moy larmelettes                                                      | Durant (Gilles). | IMIT. DE J. B.                                         | 1587               |
| MUSES INCOG.                                            | 1604               | Epitaphe de J. des Vignes.                          | Mais dy moy pourquoy tu rechignes                                               | [Guy de Tours?]  |                                                        |                    |
| LABYR. RECR., II LIV.                                   | 1602               | Sonnet (p. 28).                                     | Mais d'où vient cest orgueil ? on ne void par la                                |                  | BIGARR, TABOUROT 1583                                  | 1583               |
| PARN. SATYR.                                            | 1625               | Ballet sottises d'amour (p. 328).                   | Mais d'où vient-il, les belles dames                                            | Rosset (de).     | QUINT. SATYR.                                          | 1622               |
| LABYR. RECR., III LIV.                                  | 1602               | A l'envieux.                                        | Mais, Envieux, quel plaisir                                                     | Baif (J. A. de). | LES PASSETEMPS.                                        | 1573               |
| DELICES SATYR.                                          | 1620               | Epigramme (1).                                      | Mais n'es-tu point entre mes bras                                               | Viau (Théophile) |                                                        |                    |
| LABYR. RECR., I LIV.                                    | 1602               | Dialogue pastoral.                                  | Mais pourquoy comme une incogneuë                                               | Le Digne (N.).   | LES FLEURETTES.                                        | 1601               |
| Ід. пли.                                                | id.                | Au Soleil.                                          | Mais qu'as-tu à faire icy                                                       | Durant (Gilles). | OEUV. POÉTIQ.                                          | 1594               |
| MUSES GAIL.                                             | s. d.              | Sonnet.                                             | Mais quelle est ta belle espérance                                              | Du Ryer (Isaac). | LE TEMPS PERDU.                                        | 1610               |
| CABINET SATYR. PARN. SATYR.                             | 1618 (             | Répl. à : Puisse-je mourir<br>(pp. 100 et 129) (2). | Mais quelle rage vous transporte                                                |                  |                                                        |                    |
| LABYR. AMOUR, II LIV.                                   | 1610               | A Mad. Guerrier. Sonnet.                            | Mais qu'estes-vous, beaux yeux, que soleils en ce                               | M. F.            |                                                        |                    |
| MUSE FOL., II LIV.                                      | 1603               | A. F. B.                                            | Mais qui te fait ainsi curieux me reprendre                                     | В. А.            |                                                        |                    |
| Id.                                                     | .pi                | Aux dames (p. 135).                                 | Mais si vous rejoignez Mars et Mercure ensemble                                 |                  |                                                        |                    |
| MUSES GAIL.                                             | 1609               |                                                     | A un conseiller. Epigram- Maistre Jean je suis bien marry me (f. 112).          |                  |                                                        |                    |
|                                                         |                    |                                                     |                                                                                 |                  |                                                        |                    |

|      |                                   | .82.             | (1) Voici le titre de cette pièce : Prière solennelle des confrères du flacon pour l'ime du desfunt Mardy gras. | pièce : Prière solennelle des                                        | de cette             | (4) Voici le titre                               |
|------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|      |                                   |                  | Marthe, pour moy, je t'advise                                                                                   | A Marthe (quatr., f. 21).                                            | 1618                 | SATYRES BAST.<br>CABINET SATYR.                  |
| 1623 | Viau (Théophile) D'APR. GARASSUS. | Viau (Théophile) | Marquis, comment te portes-tu                                                                                   | A un marquis. Satyre.                                                | 1620                 | DELICES SATYR.                                   |
|      |                                   |                  | (f. 24) (3).                                                                                                    |                                                                      | 1613                 | SATYRES BAST.<br>CABINET SATYR.                  |
| 1573 | LES PASSETEMPS.                   | Baif (J. A. de). | Marmot l'halene que tu tires                                                                                    | De Marmot (quatr.).                                                  | 1602                 | LABYR, RECR., III LIV.                           |
|      |                                   | rounce (magne).  | Mariez-vous c'est chose honneste                                                                                | Epigramme.                                                           | 1618                 | CABINET SATYR.                                   |
|      |                                   | R. F. :          | Marie, le corail de ta lèvre jumelle                                                                            | Sonnet.                                                              | 1610                 | LABYR. AMOUR, I LIV.                             |
| 1594 | OEUV. POÉTIQ.                     | Durant (Gilles). | Marie (ou Charlotte) lasse en passant                                                                           | Chanson.                                                             | 1602                 | LABYR. RECR., II LIV.                            |
|      |                                   | R. F. :          | Marie, je voulois l'autre jour appaiser                                                                         | Baiser.                                                              | 1610                 | LABYR. AMOUR, I LIV.                             |
| 1622 | PARN. SATYR.                      | Motin.           | Marie, à dire vray, tu es la plus galante                                                                       | Sonnet (p. 117).                                                     | 1625                 | PARN. SATYR.                                     |
| 1583 | Blanchon (J.). PREM. OEUV. POÉT.  | Blanchon (J.).   | Margot un soir à la lune                                                                                        | Epigramme.                                                           | .1615                | SATYRES BAST.                                    |
| 1573 | REC. P. T. TRISTES 1573           |                  | De Robin et de Margot (ff. Margot s'endormit sur un liet<br>159 et 101).                                        |                                                                      | 1615<br>1616<br>1618 | SATYRE BAST. SATYR. REGNIER (S.), CABINET SATYR. |
| 1573 | LES PASSETEMPS.                   | Baif (J. A. de). | Margot n'attend qu'autre la prie                                                                                | De Margot (huitain).                                                 | 1602                 | LABYR. RECR., III LIV.                           |
|      |                                   |                  | Margot la vieille édentée                                                                                       | De Margot. Epigr. (f. 24).                                           | 1618                 | SATYRES BAST. CABINET SATYR.                     |
| 1617 | REG. VERS SATYR. 1617             | Sigognes.        | Margot feignoit d'estre de feste                                                                                | Epigramme.                                                           | 1609                 | MUSES GAIL.                                      |
|      |                                   |                  | Estreine à Margol (p. 110) Margot ça je te veux donner (2).                                                     | Estreine à Margot (p. 110) (2).                                      | 1618                 | CABINET. SATYR.                                  |
|      |                                   |                  | Mardy gras au rouge nez                                                                                         | Prière solennelle des con-<br>frères (f. 52, pp. 239 et<br>276) (1). | 1615<br>1620<br>1622 | SATYRES BAST. DELICES SATYR. QUINT. SATYR.       |
| 1605 | DIVERSES POÉS.                    | Vauquelin de La  | Mara, juifve de nation                                                                                          | U'une juifve (sixain).                                               | 1615                 | SATYRES BAST.                                    |
| 1555 | AM. MELINE, II LIV.               | Baïf (J. A. de). | Ma petite Cytherée   La seule image sacrée                                                                      | Stances.                                                             | 1602                 | LABYR. RECR., III LIV.                           |
| 1617 | REC. VERS SATYR.                  | Sigognes.        | Manteau des manteaux le plus mince                                                                              | Le manteau de Court (f. 11).                                         | 1600                 | MUSE FOL. (I LIV.)                               |
|      | ET 242.                           |                  | neurs de Cibelle                                                                                                |                                                                      | 1622                 | PARN. SATYR.                                     |

|                            | Titre de la pièce<br>3 | Premier vers                                            | Nom de l'auteur  | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 | ub ətsü<br>liənəər |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| De Martin (sixain, p. 76). |                        | Martin a seul des seigneuries                           | [Guy de Tours?]  |                                                             |                    |
| Væu.                       | Mari                   | Martine la ribandière (ou la tapissière)                | Baïf (J. A. de). | LES PASSETEMPS.                                             | 1573               |
| De Martin (sixain).        | Mari                   | Martin est cocu doublement                              | [Guy de Tours ?] |                                                             |                    |
| Epigramme (p. 42).         | Mase                   | Masette est femme très honneste                         | Frenicle.        | PARN. SATYR.                                                | 1622               |
| De Masque (huitain).       | Masc                   | Masque au visage rechigné                               | Baïf (J. A. de). | LES PASSETEMPS.                                             | 1573               |
| Des Cocus. Epigr. (p. 63). |                        | Ma suffisance est bien petite                           |                  |                                                             |                    |
| Sonnet.                    | Man                    | Maudicte soit la nuict par trop brunette                | [Guy de Tours?]  |                                                             |                    |
| A Samson. Epigr. (f. 1     | .61). Mau              | A Samson. Epigr. (f. 161). Mauregard remply d'imposture |                  |                                                             |                    |
| De Meline et Daphnis. St.  |                        | Meline ne soyez rebourse                                | Vauquelin de La  | DIVERSES POÉS.                                              | 1605               |
| Sonnet.                    | Meni                   | Mentir à tout propos et d'un brave langage              | H. F.:           |                                                             |                    |
| Epigramme (f. 116).        | Me p                   | Me promenant en rabat joye                              | Fornier (nenri). |                                                             |                    |
| Epistre.                   | Merc                   | Mercy Dieu, gentil vessier                              | Marot (Cl.).     | EPIGRAMMES.                                                 | 1547               |
| Aubade de may.             | Mère                   | Mère d'Amour, Vénus la belle                            | Baif (J. A. de). | LES PASSETEMPS.                                             | 1573               |
| Description d'un nez.      | Mes                    | Mes amis, en quelle boutique                            | Sigognes.        | REC. VERS SATYR.                                            | 1617               |
| O dens improbe.            | Mesc                   | Meschante dent malheureuse                              | Durant (Gilles). | IMIT, DE J. B.                                              | 1587               |
| Epigramme (1).             | Mes                    | Mes c quand mon v se dresse                             | Viau (Théophile) |                                                             |                    |
| Consolation                | Mesa                   | Mesdames d'où vient veste peur                          | R. F. :          |                                                             |                    |
| Sonnet (pp. 418 et 207).   |                        | Mesdames qui avez inventé cet usage                     | roiner (regoul). |                                                             |                    |
|                            | Mesa                   | Mesdames, voicy le Caresme voir Madame, voicy           |                  |                                                             |                    |
| Complainte.                | Mess                   | Messire Pierre extonné                                  | R. F.:           |                                                             |                    |
| Sonnet.                    | Mest                   | Westant pour le présent une chose impossible            | Du Ryer (Isaac). | LE TEMPS PERDU.                                             | 1610               |
| 1611   Sonnei (2).         | Mes                    | Mes vers, on fans d'humeur, humeur de mon esprit        | Du Souhait.      | AMOURS POLIPHILE 1599                                       | 1599               |

| The state of the s |                      |                                                                      |                                                                               | -/                                        |                                         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| MUSES GAIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | s. d.                | Dialogue.                                                            | Mignonne, c'est assez, voulez-vous que je meure? Du Ryer (Isaac).             | Du Ryer (Isaac).                          | CABINET SATYR.                          | 1618 |
| LABYR, RECR., III LIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1602                 | Devis amour. (et Resp.).                                             | Mignonne, je jure ma foy                                                      | Baïf (J. A. de).                          | LES PASSETEMPS.                         | 1573 |
| MUSE FOL., 11 LIV. DELICES SATYR. QUINT. SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1603<br>1620<br>1622 | Sixain (pp. 39, 22 et 42).                                           | Mignonne jour et nuict je suis importune                                      |                                           | MS. 884, F. 273.<br>L'ESTOILE, XI, 242. |      |
| LABYR. AMOUR, III LIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1610                 | Aux Dames.                                                           | Mignonnes dont les belles âmes                                                | Auvray (Jean).                            | BANQUET MUSES.                          | 1623 |
| LABYR. RECR., III LIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1602                 | Le baiser (p. 118.)                                                  | Mignonne vien ca, qu'à cette heure                                            |                                           |                                         |      |
| Id., 1 LIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | id.                  | A Charlotte.                                                         | Mille fois, douce guerrière                                                   | Durant (Gilles).                          | OEUV. POÉTIQ.                           | 1594 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                      | Miron voir Myron                                                              |                                           |                                         |      |
| SATYRES BAST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1613                 | D'un content (dixain).                                               | Moins que jamais, d'amour je ne desire (ou Je D'Avrigny (G.). TUTEUR D'AMOUR. | D'Avrigny (G.).                           | TUTEUR D'AMOUR.                         | 1546 |
| PARN. SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1625                 |                                                                      | A une beauté. Epigr. (p. Mon dme est de dueil poursuivie 170).                | Motin.                                    | QUINT. SATYR.                           | 1622 |
| CABINET SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1618                 | Sonnet.                                                              | Non amy ne crains point ce nom de cocuage                                     | La Roque(S.G.de)                          | OEUVRES.                                | 1596 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                      | Mon cas voir Ton cas                                                          |                                           |                                         |      |
| SATYRES BAST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1645                 | A Jeanneton. Epigr.                                                  | Mon chose veut choser vostre chose, mais chose Boyssieres (J.de)              | Boyssières (J. de)                        | TROIS. OEUVRES                          | 1579 |
| LABYR. AMOUR, I LIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1610                 | Sonnet.                                                              | Mon cœur je meurs sans toy depuis douze jour-                                 | R. F.                                     |                                         |      |
| LABYR. RECR., II LIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1602                 | Monosyllabes.                                                        | Non cœur, mon heur, tout mon grand bien                                       | nees Former (Rabour).<br>Tabourot (Jean). | Tabourot (Jean). BIGARR. TABOUROT       | 1583 |
| CABINET SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1618                 | Sonnet.                                                              | Mon Dieu, qui l'a trouvée, helas, je l'ay perdue                              |                                           |                                         |      |
| LABYR. RECR., III LIV. 1602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1602                 | Chanson.                                                             | Mon doux astre jumelet                                                        | Chantelouve (de) PHARAON, TRAG.           | PHARAON, TRAG.                          | 1577 |
| LABYR. AMOUR, I LIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1610                 |                                                                      | Resp. au huitain: J'ay un Mon estable pas tant ne vaut joly (p. 42).          |                                           |                                         |      |
| MUSES INCOG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1604                 | Le jeu de boules.                                                    | Mongautier en contre eschange                                                 | [Guy de Tours?]                           |                                         |      |
| CABINET SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1618                 | Sonnet (p. 366) (1).                                                 | Monin enfante-vers dont la voix Pharamonde                                    |                                           | 500 соцв. vol. 488                      |      |
| PARN. SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1622                 | Rép.                                                                 | à l'épig.: Vrayment Mon mary dit que vous et moy vous trouve (p. 28).         |                                           | PETIT CAB. PRIAPE.                      |      |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1623                 | Sonnet (p. 69).                                                      | Mon page, Dieu te gard, que fait nostre mais-                                 | Ronsard.                                  | PARN, SATYR.                            | 1622 |
| MUSE FOL., III LIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1603                 | 1603 Chanson (p. 74).                                                | Mon père mariez moy ou je feray                                               |                                           |                                         |      |
| (1) Il s'agit du po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l<br>oète Ed         | l<br>(1) Il s'agit du poéte Edouard Du Monin mort assassiné en 1586. | é en 1386.                                                                    |                                           |                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                      |                                                                               |                                           |                                         | -    |

| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme | Date du<br>lieuser | Titre de la pièce                         | Premier vers                                                               | Nom de Pauteur      | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée | nb ətsD<br>liənəən |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| -                                                       | 34                 | e                                         | 4                                                                          | ಬ                   | 9                                                      | 7                  |
| REC. VERS SATYR.                                        | 1617               | Epigramme.                                | Monsieur l'Abbé et Monsieur son valet                                      | Marot (Cl.).        | OEUV., ÉD. JANNET.                                     |                    |
| SATYRES BAST.                                           | 1645               | D'un advocat et de sa<br>femme (dixain).  | sa Monsieur s'en vint en masque desguise                                   | P. C.               | PARAGON JOY. INV.                                      | 1554               |
| CABINET SATYR.                                          | 1618               | Epigramme.                                | Monsieur un jour demandoit à Martin                                        |                     |                                                        |                    |
| PARN. SATYR.                                            | 1625               | Satyre d'un courtisan (p. 306).           | Monstre du pays où nous sommes                                             | Motin.              | DELICES SATYR.                                         | 1620               |
| MUSES INCOG.                                            | 1604               | Quatrain.                                 | Mon veau mort est bien plus fertille                                       | Beroalde            |                                                        |                    |
| Id.                                                     | id.                | Epigramme.                                | Mon vers est procede d'un veau                                             | de verville.<br>Id. |                                                        | 1                  |
| LABYR. RECR., III LIV.                                  | 1602               | Væu.                                      | Moy, Biton, j'apan                                                         | Baïf (J. A. de).    | LES PASSETEMPS.                                        | 1573               |
| Id.                                                     | id.                | Id.                                       | Moy, Line, qui soulois suivre                                              | Id.                 | .pI                                                    | id.                |
| Id.                                                     | id.                | Id.                                       | Moy, Perrin, et ma Lucette                                                 | .pJ                 | .pl                                                    | id.                |
| Id.                                                     | id.                | Vœu à Vénus (dixain).                     | Moy qui pour mon folastre ris                                              | Id.                 | Id.                                                    | id.                |
| MUSES INCOG.                                            | 1604               | Quatrain.                                 | Myron, je te supplie, attache                                              | G. de T.:           |                                                        |                    |
| LABYR. RECR., II LIV.                                   | 1602               | Ode.                                      | Myron, si j'ay quelque asseurance                                          | Durant (Gilles).    | ŒUV. POÉTIQ.                                           | 1294               |
| MUSE FOL., I LIV.                                       | 1603               | Comp. du veneur et<br>l'amoureux (f. 62). | de Naguères en chassant un lièvre par la plaine                            |                     |                                                        |                    |
| MUSES INCOG.                                            | 1604               | Métamorphose.                             | Naguères ne sçay quel Sergent                                              | [Guy de Tours ?]    |                                                        |                    |
| MUSES GAIL.<br>CABINET SATYR.                           | 1609               | Epitaphe (f. 107).                        | Nappeles la Parque meurtrière                                              |                     |                                                        |                    |
| LABYR. RECH., 1 LIV.                                    | 1602               | Pastorelle.                               | Ne cognoissez-vous pas Bergère                                             | Le Digne (N.).      | LES FLEURETTES.                                        | 1091               |
| PARN. SATYR.                                            | 1622               |                                           | Epigr. (et Rep.) (p. 28) (1). Ne croyez pas ce qu'on vous dit              |                     | PETIT CAB. PRIAPE.                                     |                    |
| Id.                                                     | 1625               | Epigramme (p. 32).                        | Ne croy que Francine soit folle                                            | Colletet (G.).      | PARN. SATYR.                                           | 1622               |
| REC. VERS SATYR.                                        | 1617               | A Lisiris. Epigr. (f. 163).               | Ne parlex plus d'Ysabeau                                                   |                     |                                                        |                    |
| DELICES SATYR.<br>QUINT. SATYR.                         | 1620 \ 1622        | Epigr. (pp. 75 et 415).                   | Ne passez plus les ponts cinq ou six fois le jour                          |                     |                                                        |                    |
| MUSES GAIL.                                             | s. d.              | Reprise d'amour (f. 114).                 | s. d.   Reprise d'amour (f. 114).   Ne pensant plus que cest enfant volage |                     | AMOURS DE LILIE.                                       |                    |

|            |      |                    | ,                                 | A Nouelle (quatr., f. 21, Nouelle, a toy, je suis contraire pp. 239 et 275).                   | A Nouelle (quatr., f. 21, pp. 239 et 275).     | 1620                 | SATYRES BAST. DELICES SATYR.                      |
|------------|------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 020        | 1622 | PARN. SATYR        | Frenicle.                         | Nos vers sont pleins d'instruction                                                             | Epigramme (p. 4).                              | id.                  | Id.                                               |
| A          | 1620 | DELICES SATYR.     | Motin.                            | Nostre voisine qui desbauche                                                                   | Epigramme (p. 253) (6).                        | 1625                 | PARN. SATYR.                                      |
| E 1000     |      |                    |                                   | 1609 Sur la veue d'une beauté. Non, non, ce n'estoit point une dame mortelle St. (f. 121) (5). | Sur la veue d'une beauté.<br>St. (f. 121) (5). | 1609                 | MUSES GAIL.                                       |
| Johnes D   |      |                    |                                   | 1615 De Margot (ff. 61 et 192 et Non. Margot, je ne suis fasché<br>1616 p. 227) (4).<br>1620   | De Margot (ff. 61 et 192 et p. 227) (4).       | 1615<br>1616<br>1620 | SATYRES BAST. SATYR. REGNIER (S.). DELICES SATYR. |
| is r       | 1573 | LES PASSETEMPS.    | Baif (J. A. de).                  | Nicolas, si tu veux sçavoir                                                                    | Dixain.                                        | 1602                 | LABYR. RECR., III LIV. 1602 Dixain.               |
| SOT.       |      |                    |                                   | Ni voir Ny                                                                                     |                                                |                      |                                                   |
| )A 1 1 161 |      | PETIT CAB, PRIAPE. |                                   | Epigramme (pp. 321 et 254) Ne vous laisses point abuser (3).                                   | Epigramme (pp. 321 et 254) (3).                | 1620                 | DELICES SATYR. PARN. SATYR.                       |
| 191 6      | 1622 | PARN. SATYR.       | Bergeron (P.).                    | Neuf ans sont escoules, ou peu s'en faut, ma-                                                  | Stances (p. 130).                              | 1625                 | PARN. SATYR.                                      |
| LIDIUES    |      |                    |                                   | mort de Damis. Ne t'estonne, passant, de voir tant de poètes (p. 61).                          | Sur la<br>Epigr.                               | 1622                 | QUINT. SATYR.                                     |
| irs .      | 1617 | REC. VERS SATYR.   | Sigognes.                         | N'est-il pas bien joly ce page de litière                                                      | Sonnet (sur Lescalopier).                      | 1609                 | MUSES GAIL.                                       |
| IIG I      | 1554 | PREM. POÉSIES.     | Tahureau (Jacq.)                  | Ne t'esbahis plus si Nisée                                                                     | De Nisée (quatr.).                             | 1615                 | SATYRES BAST.                                     |
| COLL       |      |                    | [Guy de Tours ?]                  | 4604 Au sieur Rody, bourgui- Ne t'esbahays si les gens de sçavoir gnon (quatr.).               | Au sieur Rody, bourgui-gnon (quatr.).          | 1604                 | MUSES INCOG.                                      |
|            |      |                    |                                   | De Margot (f. 44, pp. 104 Nest-ce pas user d'artifice et 144).                                 |                                                | 1615<br>1620<br>1622 | SATYRES BAST. DELICES SATYR. QUINT. SATYR.        |
|            |      | MS. 3127, B. A.    | Crussol (Mad. de) MS. 3127, B. A. | Ne soyez donc pas en soucy                                                                     | 1620 Rép. au quatr.: Je suis en                | 1620                 | DELICES SATYR.                                    |
|            |      |                    |                                   | Ne redouterez-vous mon chaud embrasement                                                       | 1610 Les Tritons (p. 95) (2).                  | 1610                 | LABYR. AMOUR, III LIV.                            |
|            |      |                    |                                   | Ne que l'amour voir Ce que l'amour                                                             |                                                |                      |                                                   |

(4) Ce sonnet est de l'auteur des Amours de Litie.
 (5) A la suite : Aux Dames : Nymphes, rous pouvez voir que, tous couverts de flames.
 (3) Cette pièce est une des trois réunies en une sous le titre Epigramme : Amour petit archer vainqueur, qui remplacent les stances de Berthelot supprimées dans l'édition du Parnasse satyrique, 1623 : Au milieu des ennuis dont mon ame est la proye.
 (4) Dans la Quintessence satyr., 1622, la seconde partie de cette pièce est confondue avec l'épigramme n. s. mais de Boyssières : Gros, enfle, rouge

je le pris. (5) Cette pièce avait paru dans les Muses ralliées, 1599, Stances : Non vous n'éfes pas yeux d'une dame mortelle. (6) La signature de cette pièce a été oubliée dans l'édition Poulet-Malassis.

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nous ne sommes point hypocrites  Nous ne sommes point hypocrites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18                | la pièce est signée | Date  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| 1603 Mascarade (p. 125) (1).  id. Comp. de l'hirondelle et de l'autheur (f. 71).  1600 Mascarade des bucherons (f. 50).  1610 Les Pucelles de l'Abbé (p. 85).  1603 Mascarade (p. 137).  1609 Ballet des maquereaux.  id. Ballet des biberons.  1615 Batteurs d'amour (f. 19).  1600 St. de la Chasse. Aux dames.  1601 Mascarade rustique.  1602 Mascarade rustique.  1602 A Marie.                                            | us ne sommes point hypocrites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                | 9                   | 7     |
| id. Comp. de l'hirondelle et de l'autheur (f. 71).  1600 Mascarade des bucherons (f. 50).  1602 Pélerins d'amour. Mascarade (p. 145).  1603 Mascarade (p. 137).  1609 Ballet des maquereaux.  id. Ballet des biberons.  1615 Batteurs d'amour (f. 19).  1600 St. de la Chasse. Aux dames.  1614 Ballet joueurs de paume.  1604 Ballet joueurs de paume.  1602 Mascarade rustique.  1604 Epitaphe (ff. 191 et 77) (2).  1607     | no nous complone Daulienne binendelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |       |
| (f. 50).  4602 Pélerins d'amour. Mascarade (p. 415).  4640 Les Pucelles de l'Abbé (p. 85).  4603 Mascarade (p. 437).  4609 Ballet des maquereaux.  4645 Ballet des biberons.  4646 St. de la Chasse. Aux dames.  4647 Ballet joueurs de paume.  4602 Mascarade rustique.  4604 Epitaphe (ff. 191 et 77) (2).  4602 A Marie.                                                                                                     | the rotte vertice of the relative recovery recovery the relative recovery relative recovery recovery relative recovery recovery relative recovery recovery relative recovery relative recovery recovery relative recovery recovery relative recovery relative recovery recovery relative recovery recovery relative recovery recovery relative recovery relative recovery recovery relative recovery recovery relative recovery recovery relative recovery relative recovery recovery relative recovery recovery relative recovery relative recovery recovery relative recovery recovery relative recovery recovery relative recovery recovery recovery recovery relative recovery recovery relative recovery recovery relative recovery recovery recovery recovery relative recovery recovery relative recovery recovery relative recovery recovery recovery recovery relative recovery recovery relative recovery rec | 5.                |                     |       |
| rade (p. 145).  1602 Les Pucelles de l'Abbé (p. 85).  1603 Mascarade (p. 137).  1609 Ballet des maquereaux.  id. Ballet des biberons.  1618 Batteurs d'amour (f. 19).  1618 Ballet joueurs de paume.  1600 St. de la Chasse. Aux dames.  1614 Ballet joueurs de paume.  1602 Mascarade rustique.  1604 Epitaphe (ff. 191 et 77) (2).  1605 A Marie.                                                                             | Nous sommes bucherons experts et entendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |       |
| 4610       Les Pucelles de l'Abbé (p. 85).         4603       Mascarade (p. 437).         4609       Ballet des maquereaux.         id.       Ballet des biberons.         4618       Batteurs d'amour (f. 19).         4600       St. de la Chasse. Aux dames.         4601       Ballet joueurs de paume.         4602       Mascarade rustique.         4604       Epitaphe (ff. 191 et 77) (2).         4602       A Marie. | Nous sommes d'Amour voyagers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                 |                     |       |
| 1603 Mascarade (p. 137). 1609 Ballet des maquereaux. id. Ballet des biberons. 1618 Batteurs d'amour (f. 19). 1608 St. de la Chasse. Aux dames. 1601 Ballet joueurs de paume. 1602 Mascarade rustique. 1604 Epitaphe (ff. 191 et 77) (2). 1607 A Marie.                                                                                                                                                                          | Nous sommes de l'Abbé les pucelles gentilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     | · N   |
| <ul> <li>id. Ballet des maquereaux.</li> <li>id. Ballet des biberons.</li> <li>1618 Batteurs d'amour (f. 19).</li> <li>1630 St. de la Chasse. Aux dames.</li> <li>1601 Ballet joueurs de paume.</li> <li>1602 Mascarade rustique.</li> <li>1604 Epitaphe (ff. 191 et 77) (2).</li> <li>1607 A Marie.</li> </ul>                                                                                                                 | Nous sommes des fouailleurs qui remportons le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |       |
| id.       Ballet des biberons.         1618       Batteurs d'amour (f. 19).         1600       St. de la Chasse. Aux dames.         1601       Ballet joueurs de paume.         1602       Mascarade rustique.         1614       Epitaphe (ff. 191 et 77) (2).         1602       A Marie.                                                                                                                                     | Nous sommes du pays d'Erice F. D. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F. D. R.: Rosset. | CABINET SATYR.      | 1618  |
| 1618       Batteurs d'amour (f. 19).         1618       St. de la Chasse. Aux dames.         1601       Ballet joueurs de paume.         1602       Mascarade rustique.         1614       Epitaphe (ff. 191 et 77) (2).         1602       A Marie.                                                                                                                                                                            | Nous sommes la troupe guerrière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Motin.            | Id.                 | id.   |
| 1600         St. de la Chasse. Aux dames.           1611         Ballet joueurs de paume.           1602         Mascarade rustique.           1614         Epitaphe (ff. 191 et 77) (2).           1602         A Marie.                                                                                                                                                                                                       | Nous sommes les batteurs d'Amour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u>          | BALLET DU HAZARD    | s. d. |
| <ul> <li>1611 Ballet joueurs de paume.</li> <li>1602 Mascarade rustique.</li> <li>1614 Epitaphe (ff. 191 et 77) (2).</li> <li>1617 Amarie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yous sommes six chasseurs de la belle Cypris Desp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Desportes.        | OBUVHES.            | 1575  |
| <ul> <li>1602 Mascarade rustique.</li> <li>1614 Epitaphe (ff. 191 et 77) (2).</li> <li>1617 A Marie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nous sommes six chasseurs (ou joueurs) portans Du Sc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Du Souhait.       | CABINET SATYR.      | 1618  |
| 1614 Epitaphe (ff. 191 et 77) (2).<br>1617 A Marie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Le Digne (N.).    | LES FLEURETTES.     | 1601  |
| 1602 A Marie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nud du Ciel je suis descendu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                 | MS. 884, F. 261.    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ny de parole ny de fait Baïf (J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Baïf (J. A. de).  | LES PASSETEMPS.     | 1573  |
| MUSES GAIL. s. d. Rencontre d'amour (f.117). Ny Lune ny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ny Lune ny Soleil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | AMOURS DE LILIE.    |       |
| LABYR. AMOUR, III LIV. 1610 Aux Dames (3). Nymphes, vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nymphes, vous pouvez voir que tous couverts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |       |
| DELICES SATYR. 1620 Sonnet. O beau c r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l'envie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berthelot.        | QUINT. SATYR.       | 1622  |
| PAHN. SATYR. 1622 Sonnet (p. 40). O bocage à 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O bocage à fils d'or, le sejour de Cypris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |       |

| ıts.  | hazards des combo | n recherchant les | (1) Ce quatrain, réimprimé dans la Quintessence satyrique, 1622, a pour titre : Du valcureux Oliulor :: Olidor recherchant les hazards des combats. (2) Cette pièce est signée par erreur La Rose dans le Cabinet satyr., 1618. | (1) Ce quatrain, réimprimé dans la Quinlessence satyrique, 1622, a pour ti<br>(2) Cette pièce est signée par erreur La Rose dans le Cabinet salyr., 1618. | signée<br>signée | (1) Ce quatrain, r<br>(2) Cette pièce est |
|-------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
|       |                   |                   | On voit dedans ma poictrine                                                                                                                                                                                                     | 1620   Epigramme (p. 324).                                                                                                                                | 1620             | DELICES SATYR.                            |
| 1587  | IMIT. DE J. B.    | Durant (Gilles).  | O nuict douce et débonnaire                                                                                                                                                                                                     | O nox suavicula.                                                                                                                                          | id.              | Id. I LIV.                                |
| 1573  | LES PASSETEMPS.   | Baïf (J. A. de).  | On te fait trop grand tort, Venice                                                                                                                                                                                              | De Venice (dixain).                                                                                                                                       | 1602             | LABYR. RECR., III LIV.                    |
|       | D'APR. L'ESTOILE. | Fonteny (J. de).  | On ouvre et rompt ma mère alors que je suis faite Fonteny (J. de). D'APR. L'ESTOILE                                                                                                                                             | Enigme. Une Cloche (Sonnet).                                                                                                                              | 1618             | CABINET SATYR.                            |
|       |                   |                   | On me deffend de voir mon bien                                                                                                                                                                                                  | Epigramme (p. 443).                                                                                                                                       | id.              | Id.                                       |
|       |                   |                   | 0 nex des nex le plus extresme                                                                                                                                                                                                  | Contre le nez d'une courtisane. Satyre (p. 446).                                                                                                          | 1620             | DELICES SATYR.                            |
| s. d. | CARQUOIS D'AMOUR  |                   | On feint Diane chasseresse                                                                                                                                                                                                      | Epigramme sur Diane.                                                                                                                                      | s. d.            | ESPADON SATYR. (S.).                      |
|       |                   | muct (mn. ac).    | On dit qu'il n'a pas la façon voir Il n'a, dites                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                  |                                           |
| 1554  | PARAGON JOY. INV. | M. A. D. M.       | On dit qu'Alix est arroyante                                                                                                                                                                                                    | Epigramme (2).                                                                                                                                            | id.              | Id.                                       |
| 1605  | DIVERSES POÉS.    | Vauquelin de La   | On dit à Jean que par trop boire                                                                                                                                                                                                | D'un beuveur (sixain).                                                                                                                                    | 1615             | SATYRES BAST.                             |
| 1610  | LE TEMPS PERDU.   | Du Ryer (Isaac).  | On a doncy couppé le sifflet                                                                                                                                                                                                    | Sur la mort d'un Poulet.                                                                                                                                  | s. d.            | MUSES GAIL.                               |
| 1622  | QUINT. SATYR.     | La Porte (de).    | O mon Dieu! qu'il a bonne grâce                                                                                                                                                                                                 | Epigr. sur un Vanteur (p. 204).                                                                                                                           | 1625             | PARN. SATYR.                              |
|       |                   | Viau (Théophile)  | O mon Dieu, qu'elle est bien apprise                                                                                                                                                                                            | De Celise.                                                                                                                                                | 1622             | QUINT. SATYR.                             |
|       | 1                 | 1                 | Oloidor s'est montré valeureux au combat                                                                                                                                                                                        | Combat d'Oloidor (quatr.,<br>f. 106 et p. 8). (1)                                                                                                         | 1615             | SATYRES BAST.<br>OUINT. SATYR.            |
|       |                   |                   | 0! le petit homme de bien                                                                                                                                                                                                       | A un conseiller (f. 112).                                                                                                                                 | id.              | . Id.                                     |
| 1617  | REC. VERS SATYR.  | Sigognes.         | 0! le malheureux équipage                                                                                                                                                                                                       | La grande sauvage.                                                                                                                                        | 1609             | MUSES GAIL.                               |
| 1573  | LES PASSETEMPS.   | Baïf (J. A. de).  | 0! la grande mésaventure                                                                                                                                                                                                        | Au sieur Hoste.                                                                                                                                           | 1602             | LABVR. RECR., III LIV.                    |
|       |                   |                   | Oh! Marie le corail voir Marie, le                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                  | •                                         |
|       |                   |                   | Oh! le grand cas, mirabile dictu                                                                                                                                                                                                | L'extase du pédant amoureux (f. 26 et p. 131).                                                                                                            | 1615             | SATYRES BAST.<br>QUINT, SATYR.            |
|       |                   |                   | O Dieu d'amour qu'est-ce cy                                                                                                                                                                                                     | Contre un amoureux vieil-<br>lard (f. 102).                                                                                                               | 1615             | SATYRES BAST.                             |
| 1594  | GEUV. POÉTIQ.     | Durant (Gilles).  | 0! d'Amant estrange fortune                                                                                                                                                                                                     | Chanson.                                                                                                                                                  | 1602             | LABYR. RECH., II LIV.                     |
| 1627  | REC. P. B. VERS.  | Boisrobert.       | nozz oge siir un portrait fait à O chef d'œuvre de la Nature (peinture) plaisir.                                                                                                                                                | ode sür un portrait fait à<br>plaisir.                                                                                                                    | 2201             | randiantifi.                              |
|       |                   | Thronone (Calle)  | to ! cont of coul fors engor                                                                                                                                                                                                    | 1602, confre Unamour                                                                                                                                      | 1 1602           | I CHASE, BUSINES, IL EIN.                 |

| Date du<br>fieuser                                          | 200                                                                                                                                              | id.                                 |                                                    |                                                        |                                                                               |                       | 1587                     | id.                        |                                                                                                                                                         |                                                    | 1622                                                            | id.                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 | LES DARGETEMDS                                                                                                                                   |                                     |                                                    | Ms. 19145, B. N.                                       |                                                                               |                       | IMIT. DE J. B.           | Id.                        |                                                                                                                                                         |                                                    | QUINT. SATYR.                                                   | ld.                                                              |
| Nom de l'auteur                                             | Baif (J. A. de).                                                                                                                                 | Belleau (Remy). Baïf (J. A. de).    | [Guy de Tours?]                                    |                                                        |                                                                               |                       | Durant (Gilles).         | Id.                        | P. D. L. :<br>L'Ecluse (P. de).<br>B. (de).                                                                                                             |                                                    | La Porte (de).                                                  | ld.                                                              |
| Premier vers                                                | O pas perdus, o pensee prompte et vaine  La O puce ennemie  Or cependant que la jeunesse voir En cependant  Or nous inrons par les mains arandes |                                     | Osez-vous bien, petites baboüines                  | Osez-vous encore paroistre                             | Contre une dame fardée Ostez ce fard trompeur qui cache vostre jouë (f. 144). | O trop cruelle beaute | Où fuit si viste mon dme | Ouy, Binet, je le confesse | Ouy vraiment je vous trouve belle voir Vrayment [je rous trouve fort belle O vous de qui l'amour eschausse la poictrine O vous merveille des merveilles | O vous qui voyes en nature                         | Sur un poëtastre. Quatr. Oyez ce docteur de grammaire (p. 204). | Sur un discoureur. Epigr. Oyez-vous point ce cajoleur. (p. 208). |
| Titre de la pièce<br>3                                      | Sonnet (p. 72).  A madame Guerrier.  Puce (p. 44).  Les Lycambides.                                                                              | Les Cornes. Pean dithyrambique à la | santé.<br>Contre quelques filles folles<br>Sonnet. | Satyre sur le chapeau d'un courtisan (ff. 123 et 207). |                                                                               | Chanson (p. 76).      |                          | Nam quid dissimulem.       | Sonnet.<br>Epigramme.                                                                                                                                   | -~                                                 |                                                                 | Sur un discoureur. Epigr. (p. 208).                              |
| nb obst 24<br>Itenser                                       | 1610<br>id.                                                                                                                                      | 1609                                | 1604                                               | 1616<br>1617<br>1618                                   | 1616                                                                          | 1603                  | 1602                     | id.                        | 1603                                                                                                                                                    | 1615<br>1616<br>1618                               | 1625                                                            | ia.                                                              |
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme     | LABYR. AMOUR, II LIV.  Id.  LARYR. RECR. III LIV.                                                                                                | MUSES GAIL. LABYR. RECH., III LIV.  | MUSE INCOG.                                        | SATYR. REGNIER (S.). REC. VERS SATYR. CABINET SATYR.   | SATYR. REGNIER (S.).<br>CABINET SATYR.                                        | MUSE FOL., III LIV.   | LABYR. RECR., 1 LIV.     | Id.                        | MUSE FOL., II LIV.                                                                                                                                      | PSATYRES BAST. SATYR. REGNIER (S.). CABINET SATYR. | PARN. SATYR.                                                    | 14.                                                              |

|       |                                 |                            | 1609   Le trespas de Bidet (f. 722).   Petit de corps et grand de cœur | Le trespas de Bidet (f. 722).             | 1609                  | Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | AMOURS DE LILIE.                |                            | Petit animal noirelet                                                  | Regrets sur la prise d'une puce (f. 146). | s. d.                 | MUSES GAIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                 | Viau (Théophile)           | Personne ne me veut baiser                                             | Epigramme.                                | 1620                  | DELICES SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 1                               |                            | Personne désormais ne vante                                            | 1603 Le Singe (p. 79).                    | 1603                  | MUSE FOL., II LIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1618  | CABINET SATYR.                  | Gauchet (Cl.).             | Perrot et Janeton estoient sis à l'ombrage                             | 1604 Amourettes rustiques.                | 1604                  | MUSES INCOG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| s. d. | MÉDITATIONS.                    | Durand (Est.).             | Perrette estant dessus l'herbette                                      | De Perrette et de Colin-                  | 1615                  | SATYRES BAST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1618  | CABINET SATYR.                  | Fornier (Raoul).<br>Motin. | Permettez-moy ma grande amie, ou Permettez-                            | 1603 La Puce.                             | 1603                  | MUSE FOL., II LIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                 | R. F.                      | Peripatetisant en pantelant extase                                     | Sonnet (f. 55).                           | 1603                  | MUSE FOL., 1 LIV.<br>CABINET SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                 |                            | Perinelle a le cœur haut                                               | De Perinelle (f. 111).                    | 1617                  | REC. VERS SATVR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1620  | DELICES SATYR.                  | Motin.                     | Penseriez-vous que dans un lit                                         | Epigramme (p. 267).                       | 1625                  | PARN. SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | MS. 884, F. 202.                |                            | Penser dont je suis le butin                                           | Stances (f. 222).                         | 1614                  | SUP. BIGARR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1587  | IMIT. DE J. B.                  | Durant (Gilles).           | Pensant au prochain combat                                             | Dum certamina.                            | 1602                  | LABYR. RECR., I LIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1554  | PREM. POÉSIES.                  | Tahureau (Jacq.)           | 1615 L'amour rustique (stances) Pendant que nostre troupeau            | L'amour rustique (stances)                | 1615                  | SATYRES BAST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                 |                            | Pendant que mon cœur irrité                                            | Fantasie (n. p.).                         | 1609                  | MUSES GAIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                 |                            | Vision d'un pélerin (pp. 75 <i>Pelerin qui d'un pas lassé</i> et 113). |                                           | 1620                  | DELICES SATYR.<br>QUINT. SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1610  | LE TEMPS PERDU.                 | Du Ryer (Isaac).           | Pauvre Queton que j'aymois mieux                                       | Requeste d'une fille                      | s. d.                 | MUSES GAIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1603  | DIVERSES POÉS.                  | Vauquelin de La            | Pauvre mary quelle colère                                              | Contre un mary cocu.                      | 1615                  | SATYRES BAST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                 |                            | Paul d'une faveur violette voir Par une faveur                         |                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1605  | DIVERSES POÉS.                  | Vauquelin de La            | Passe Miris (ou Lise) ton beau veufvage                                | A Miris, veufve (sixain).                 | 1615                  | SATYRES BAST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                 | A. G.                      | Passant qui tant toussez vostre toux me tour-                          | Contre les tousseurs (son-net).           | 1603                  | MUSE FOL., II LIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                 | -1                         | Par un matin une fille escoutoit                                       | Epigramme (f. 102).                       | 1616                  | SATYR. REGNIER (S.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                 |                            | 219 Par une faveur violette                                            | Equivoque (sixain, f. et 123 et p. 112).  | s. d.<br>1617<br>1622 | MUSES GAIL. REC. VERS SATYR. PARN. SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1617  | REG. VERS SATYR. CABINET SATYR. | Sigognes. Berthelot.       | Parmy les assaux qu'on me donne                                        | Lettre à un marquis.                      | 1609                  | MUSES GAIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                 |                            | ras mant et maint etystere it gagna maint escu                         | TOTO TOPISTANTINE.                        | LOTO                  | * 100 to the state of the state |

| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme | Date du<br>lieusen | Titre de la pièce                  | Premier vers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nom de l'auteur  | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée | nate du<br>fieuser |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                         | 31                 | m                                  | To the state of th | zo.              | 9                                                      | I                  |
| LABYR. RECR., II LIV.                                   | 1602               | Contre une Arondelle.              | Petite Aronde jazarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Durant (Gilles). | ŒUV. POÉT.                                             | 1594               |
| LABYR. AMOUR, I LIV.                                    | 1610               | D'une bossue (quatr., p. 47).      | Petite elle est, mais elle est forte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                        |                    |
| LABYR. RECR., I LIV.                                    | 1602               | Ode.                               | Petite fenestre amoureuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Le Digne (N.).   | LES FLEURETTES.                                        | 1601               |
| ld. II LIV.                                             | id.                | A une fleur de soucy.              | Petite fleur amoureuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Durant (Gilles). | OEUV. POÉTIQ.                                          | 1594               |
| LABYR. AMOUR, I LIV.                                    | 1610               | Sonnet (p. 26) (1).                | Petite fosse à l'entour barbelée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                        |                    |
| SATYR. REGNIER (S.). SATYRES BAST.                      | 1614               | Sur une dame maigre (St.)          | Sur une dame maigre (St.) Petite haridelle harassée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sigognes.        | REC. VERS SATYR.                                       | 1617               |
| ESPADON SATYR. (S.).                                    | s. d.              | D'Anne (30 v.).                    | Petit ennuy qui par trop tarde ou Petit ennuy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fontaine (Ch.).  | FONTAINE D'AMOUR                                       | 1546               |
| LABYR. RECR., III LIV.                                  | 1602               | D'une jeune fuyarde.               | Petite pouliche farouche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Baif (J. A. de). | LES PASSETEMPS.                                        | 1573               |
| Ід. п ыу.                                               | .pi                | Epigramme.                         | Petit galland, tu fais le grand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Du Souhait.      | DIV. SOUH. AMOUR.                                      | 1599               |
| MUSE FOL., I LIV.                                       | 1603               | Le Noyau de cerise (f. 68).        | Petit noyau, qui au ventre aigre-doux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                        |                    |
| LABYR. AMOUR, II LIV.                                   | 1610               | Epitaphe (p. 64).                  | d'un passereau Petit passereau, mes délices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                        |                    |
| MUSES GAIL.                                             | 1609               | Sonnet.                            | Petit rat de bresil qui vous a bottiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sigognes.        | REC. VERS SATYR.                                       | 1617               |
| Id.                                                     | s. d.              | Pour un poil (f. 114).             | Petit tertre pelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | AMOURS DE LILIE.                                       |                    |
| MUSE FOL., I LIV.                                       | 1603               | Des Dames et du Volant.<br>Sonnet. | Petit volant qu'en m'esbatant je louë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [Guy de Tours?]  |                                                        |                    |
| REG. VERS SATYR. CABINET SATYR.                         | 1617               | Safyre sur Marion (f. 67).         | Peu de sele et moins de science                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | PETIT CAB. PRIAPE.                                     |                    |
| REC. VERS SATYR.                                        | 1617               | Prophéties en coq à l'asne.        | Peuples, malheur sur vous quand le sanglant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sigognes.        | CABINET SATYR.                                         | 1618               |
| LABYR. AMOUR, 1 LIV.                                    | 1610               | Complainte.                        | Philandre ou bien tu me charmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - C              | rn. 904, r. 99.                                        |                    |
| REC. VEUS SATYR.                                        | 1617               | De Philidor (quatr.).              | Philidor amoureux d'une beauté sauvage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Motin.           | CABINET SATYR.                                         | 1618               |
| QUINT. SATYR.                                           | 1622               | De Philis. Epigr. (p. 58).         | Philis bien qu'en philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                        |                    |
| PARN. SATYR.                                            | 1622               | Epigramme.                         | Philis dit l'autre jour à une bonne bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mailliet.        | EPIGRAMMES.                                            | 1620               |
|                                                         |                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | a                                                      |                    |

| 1618                                       | 1609                                |                           | 1617                             | 1620                                                                 |                                                          | 1583                                            | 1622                                                                | 1594                         |                                        | 1618                          | 1618                            | 1573                           |                       |                                             |                                                                                 |                                                                                 |                             |                                                           | 1617                            | 1577                         |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CABINET SATYR.                             | NOUV. RECUEIL.                      |                           | REC. VERS SATYR.                 | DELICES SATYR.                                                       |                                                          | OEUV. POÉTIQ.                                   | QUINT. SATYR.                                                       | OEUV. POÉTIQ.                |                                        | CABINET SATYR.                | REC. VERS SATYR. CARINET SATYR. | LES PASSETEMPS.                |                       |                                             |                                                                                 |                                                                                 |                             |                                                           | REC. VERS SATYR.                | ORUV. POÉTIQ.                |                                                                                                                                                  |
| C. D. B.: Ch.                              | Malherbe.                           |                           | Mesadoire.                       | Motin.                                                               |                                                          | Cornu (P. de).                                  | La Porte (de).                                                      | Durant (Gilles).             |                                        | Motin.                        | Regnier (Math.).                | Baif (J. A. de).               |                       | 7                                           |                                                                                 |                                                                                 | [Guy de Tours?]             |                                                           | Sigognes.                       | Jamyn (Amadis).              |                                                                                                                                                  |
| Philis que l'amour tousjours pince (ou que | Phillis qui me voit le teint blesme | Philis veut avoir un escu | Philon si tant est que l'honneur | Contre un courtisan. Ode Philon, vous prenez vostre augure (p. 139). | Sonnet (f. Philostrate a failly de n'avoir qu'un Bacchus | Pimpineau (ou Pompineau) tu te ris et dis qu'en | docte Alizon. Epigr. Platon, Aristote, Heraclite [ton mesnage 208]. | Pleurez, grdces malheureuses | Pleust à Dieu qu'eusse autant d'argent | Plus inconstante qu'un fuseau | Plus luisante que du verre      | Plus matin que l'aube ne point | Polidor voir Philidor | Poltron v que tu es, tu lèves haut la teste | Pompant tu as opinion<br>Pompineau voix Pimpineau                               | Les eschappez d'enfer (p. Pour avoir des divins mesprisé la puissance 100) (2). | Pour avoir senty des melons | nouveau marié. Pour avoir trop fringué ma belle (p. 253). | Pourceau le plus cher d'Epicure | Pour estre divine et humaine | se folastre.<br>n ne sommes des ombres.                                                                                                          |
| De Philis (stances).                       | Mespris.                            | Epigramme (p. 46).        | Galimatias.                      | Contre un courtisan. Ode (p. 139).                                   | Les Bacchus. Sonnet (f. 72) (1).                         | Epigramme.                                      | De la (p. 3                                                         | Sur le trespas de Catin.     | Quatrain (p. 45).                      | De Jeannette. Epigr.          | (Sans titre).                   | De Vatot.                      |                       | Sonnet (p. 52).                             | A Pompant (f. 126, pp. 472 Pompant tu as opinion et 390).  Pompineau voir Pimpi | Les eschappez d'enfer (p. 100) (2).                                             | A Bernard (sixain, p. 77).  | Sur un<br>Epigr.                                          | Mespris.                        | 4622   Epigramme.            | (1) Ce sonnet manque dans l'édition de 1607 de la Muse folastre.<br>(2) A la suite : Aux dames : Belles, ne redoutes, nous ne sommes des ombres. |
| 1615                                       | 1609                                | 1622                      | 1618                             | 1625                                                                 | 1603                                                     | 1615                                            | 1625                                                                | 1602                         | 1610                                   | 1617                          | 1614                            | 1602                           |                       | 1622                                        | 1615<br>1618<br>1620                                                            | 1610                                                                            | 1604                        | 1620                                                      | 1609                            | 1622                         | nque d                                                                                                                                           |
| SATTRES BAST.                              | MUSES GAIL.                         | QUINT. SATYR.             | CABINET SATYR.                   | PARN. SATYR.                                                         | MUSE FOL., 1 LIV.                                        | SATYRES BAST.                                   | PARN. SATYR.                                                        | LABYR, RECR., II LIV.        | LABYR. AMOUR, I LIV. 1610              | REC. VERS SATYR.              | SUP. BIGARR.                    | LABYR. RECR., III LIV.         |                       | PARN, SATYR.                                | SATYRES BAST. CABINET SATYR. DELICES SATYR.                                     | LABYR. AMOUR, III LIV.                                                          | MUSES INCOG.                | DELICES SATTR.                                            | MUSES GALL.                     | QUINT. SATYR.                | (1) Ce sonnet mar<br>(2) A la suite : Au                                                                                                         |

| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme | na ete<br>lieuser | Titre de la pièce                                  | Premier vers                                                                                 | Nom de l'auteur                     | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée | Date du<br>lieusen |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| -                                                       | 91                | ශ                                                  | 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                     | 10                                  | 9                                                      | 7                  |
| DELICES SATYR. QUINT. SATYR.                            | 1620              | Pour la belle Cloris. Sonnet (pp. 79 et 119).      | Pour la belle Cloris. Sonnet   Pour f quelque peu, vous en serez plus belle (pp. 79 et 119). |                                     | мs. 884, ғ. 237.                                       |                    |
| CABINET SATYR.                                          | 1618              |                                                    | Le Luth. Enigme (Sonnet). Pour le plus doux esbat que je puisse choisir                      | W.: Heliette de Ms. FR. 1718, B. N. | MS. FR. 1718, B. N.                                    |                    |
| QUINT. SATYR.                                           | 1622              | Epigramme (p. 264).                                | Pour m'opposer à vos rigueurs                                                                | vivonine.                           |                                                        |                    |
| Id.                                                     | id.               | Le livre du hasard des<br>femmes (6 str.) (p. 65). | Pour moy, je ne suis point friande                                                           |                                     |                                                        |                    |
| REC. VERS SATYR. PARN. SATYR.                           | 1617              | A Melize. Quatr. (f. 98 et p. 95).                 | A Melize. Quatr. (f. 98 et Pour moy, le meilleur que je voye p. 95).                         |                                     |                                                        | 1                  |
| SATTHES BAST.                                           | 1645              | A Philamon (quatr.).                               | Pour n'estre par elle vaincu                                                                 | La Vallettrye.                      | ŒUV. POÉTIQ.                                           | 1602               |
| DELICES SATYR.                                          | 1620              | 1620 Réponse.                                      | Pour observer vostre ordonnance                                                              | Vaulx (comte de)                    | MS. 884, F. 204.                                       |                    |
| PARN. SATYR.                                            | 1622              | Contre Paquette. Stances.                          | Pour obtenir le privilège                                                                    | Viau (Théophile)                    |                                                        |                    |
| SATYR. REGNIER (S.).                                    | 1614              | Le pourpoint Satyre.                               | Pourpoint des vieux pourpoints le Prince                                                     | Sigognes.                           | REC. VERS SATYR. 1617                                  | 1617               |
| MUSES GAIL.                                             | s. d.             | Chanson en dialogue.                               | Pour quatre jours d'absence                                                                  | Du Ryer (Isaac). LE TEMPS PERDU.    | LE TEMPS PERDU.                                        | 1610               |
| Id.                                                     | id.               | Tiré des Amours de Lilie (f. 113).                 | Tiré des Amours de Lilie Pourquoy bon Dieu la faisiez-vous si belle (f. 113).                |                                     |                                                        |                    |
| LABYR. AMOUR, I LIV.                                    | 1610              | Chanson.                                           | Pourquoy durant le doux silence                                                              | R. F.:<br>Fornier (Raoul).          |                                                        |                    |
| LABYR. RECR., III LIV.                                  | 1602              | Priape.                                            | Pourquoy jeune sotelette                                                                     | Baif (J. A. de).                    | LES PASSETEMPS.                                        | 1573               |
| Id. I LIV.                                              | id.               | Pastorelle.                                        | Pourquoy ma petite bergère                                                                   | Le Digne (N.).                      | LES FLEURETTES.                                        | 1601               |
| REC. VERS SATYR.                                        | 1617              | A la belle Lize (quatr.).                          | Pourquoy me dittes-vous quand je suis en hu-                                                 | Motin.                              | CABINET SATYR.                                         | 1618               |
| PARN. SATYR.                                            | 1625              |                                                    | Pourquoy ne me veux-tu donner sans jalousie                                                  | Id.                                 | PARN. SATYR.                                           | 1622               |
| SATYRES BAST.                                           | 1615              |                                                    | Du beau teton (f. 82) (1). Pourquoy ne monstres-vous cette enfleure ju-                      |                                     | ł                                                      |                    |
| MUSE FOL., III LIV.                                     | 1603              | Chanson (p. 86).                                   | Pourquoy veux-je espérer secours                                                             |                                     |                                                        |                    |
| PARN. SATYR.                                            | 1622              | Aux dames. Epigr.                                  | Pourquoy vous dites-vous si fortes                                                           | Mailliet.                           | EPIGRAMMES.                                            | 1620               |
| CABINET SATYR.                                          | 1618              | L'origine du pet St.                               | Pour te bien chanter, 6 naveau                                                               |                                     |                                                        |                    |
| SATYRES BAST.                                           | 1645              |                                                    | Les souhaits (huictain).   Pour tous souhaits ne desire en ce monde                          | Marot (Cl.).                        | OEUV., ÉD. JANNET                                      |                    |

| 1594                      |                                                                 |                                           | 1587                        |                                                                      | 1579                                       |                                    | 1573                          |                                  | 1617                                                                |                                                                                  |                                              |                                                | 1622                                 |                                 |                                          | 1573                         |                                                 | 1622                                        |                                 | 1617                                     |                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| OEUV. POÉTIQ.             |                                                                 | Ms. 884, F. 246.                          | IMIT. DE J. B.              |                                                                      | TROIS. OEUVRES.                            | Viau (Théophile) D'APR. E. AUBERT. | LES PASSETEMPS.               |                                  | Bouteroue (A.). REC. VERS SATYR. 1617                               |                                                                                  |                                              | Ms. 884, F. 328.                               | QUINT. SATYR.                        |                                 |                                          | LES PASSETEMPS.              |                                                 | DÉSESP. AMOUR.                              |                                 | REC. VERS SATTR.                         | MS. 884, F. 252                                |
| Durant (Gilles).          |                                                                 | l                                         | Durant (Gilles).            |                                                                      | Boyssières(J.de).                          | Viau (Théophile)                   | Baïf (J. A. de).              |                                  | Bouteroue (A.).                                                     |                                                                                  | R. F. :                                      | rornier (naoui).                               | La Porte (de).                       | H. F.                           | Fornier (Henri).                         | Baif (J. A. de).             |                                                 | Colletet (G.).                              |                                 | Du Gayverger.                            |                                                |
| Pouvons-nous en la maison | Prenez-la, ne la prenez pas    Si vous la prenez                | Presser de chauds baisers ma bouche de sa | Preste-moy ton œil mignarde | de Cloride pour la Puisqu'à tes destins asservie rt d'Atys (f. 146). | Puis que ce drôle (ou ce chat enmoustaché) | Puis que comme tu dis Philame      | Puis que demandez par plaisir | Puis que des Cieux l'injuste loy | Le hant de chausses d'un Puis que desjà l'on a descrites courtisan. | Mascarade des sagitaires, Puis que l'amour m'appelle au mestier de Belaux Dames. | Puis que les choux pottez de la voûte azurée | Puis que l'ingrate France un tombeau te refuse | Puis que mon cœur bruste des stammes | Puis qu'en ce printemps nouveau | Puis que sept pechez de nos yeux         | Puis que sur l'eur de la vie | Puis que tout à propos je te trouve en ce coing | Puis que vostre dme fut d'espouvante suivie | Puis que vous estes si mauvaise | Puis que vous mesprisez les eaux         | Puis que vous n'estes propre à tenir une espée |
| id. De l'amour.           | D'un qui demandoit advis<br>s'il devoit estre marié (f.<br>37). | Sonnet (p. 64).                           | Amabo hune mihi.            | Vers                                                                 | Menace à un quidam (six.).                 | Epigramme.                         | Aventures des Dames.          | Sur une absence (f. 134).        | Le haut de chausses d'un courtisan.                                 |                                                                                  | Sonnet.                                      | Tomb. de Henri III (f. 187).                   | Epigr. (p. 207).                     | Le printemps amoureux.          | 1616 Abregé de confession. St. (f. 108). | Aux envieux (quatr.).        | Sonnet.                                         | Les amoureux ressuscitez.<br>Aux dames.     | A Lisie. Epigr. (f. 161).       | Contre la dedaigneuse<br>Claire. Satyre. | 1622   Epigramme (p. 216).                     |
| id.                       | 1603                                                            | 1622                                      | 1602                        | 1646                                                                 | 1645                                       | 1620                               | 1602                          | 1609                             | id.                                                                 | 1619                                                                             | 1610                                         | 1614                                           | 1625                                 | 1610                            | 1616                                     | 1602                         | 1618                                            | 1622                                        | 1617                            | 4618                                     | 1622                                           |
| Id. Halv.                 | MUSE FOL., I LIV.                                               | PARN. SATYR.                              | LABYR. RECR., I LIV.        | SATVR. REGNIER (S.).                                                 | SATYRES BAST.                              | DELICES SATYR.                     | LABYR, RECR., III LIV.        | MUSES GAIL.                      | Id.                                                                 | CABINET SATYR.                                                                   | LABYR. AMOUR, I LIV.                         | SUP. BIGARR.                                   | PARN. SATYR.                         | LABYR. AMOUR, I LIV.            | SATVR. REGNIER (S.).                     | LABYR. RECR., III LIV.       | CABINET SATYR.                                  | PARN. SATYR.                                | REC. VERS SATYR.                | CABINET SATYR.                           | QUINT. SATYR.                                  |

| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme | Date du | Titre de la pièce                                              | Premier vers                                                                  | Nom de l'auteur               | Titre du recueil<br>dans lequel         | np əye. |
|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| 1                                                       | 34      | ro                                                             | vdr.                                                                          | 20                            | 9                                       | D -     |
| PARN. SATYR.                                            | 1622    | Chanson (p. 10).                                               | Puis qu'il faut, ma chère Lydie                                               |                               |                                         |         |
| CABINET SATYR. PARN. SATYR.                             | 1622    | Rép. à la question : Le f<br>n'est pas (pp. 100 et<br>129 (1). | Puissé-je mourir affamée                                                      |                               |                                         |         |
| PARN. SATYR.                                            | 1625    | Epigramme (p. 107).                                            | Quand a moy, si Von m'asservit                                                | Berthelot.                    | PARN, SATYR.                            | 1622    |
| Id.                                                     | id.     | Sonnet (p. 67).                                                | Quand au commencement j'advisay ton mérite                                    | Ronsard.                      | Id.                                     | id.     |
| LABYR. RECR., II LIV.                                   | 1602    | Chanson.                                                       | Quand au fort d'une claire nuict                                              | Durant (Gilles).              | OEUV. POÉTIQ.                           | 1594    |
| CABINET SATYR.                                          | 1618    | Epigramme.                                                     | Quand d'une colère eschauffée                                                 | B. (de).                      | SATYR.REGNIER(S.) 1617                  | 1617    |
| SATYR. REGNIER (S.).                                    | 1617    | Discours.                                                      | Quand elle l'a voulu Venus quelle impuissance                                 | Id.                           |                                         |         |
|                                                         |         |                                                                | Quand il disne voir Quand je disne                                            |                               |                                         |         |
| DELICES SATYR.                                          | 1620    | Ode.                                                           | Quand j'auray ce contentement                                                 | Viau (Théophile)              |                                         | 1621    |
| PARN. SATYR.                                            | 1625    | Epigramme (p. 243).                                            | Quand je disne j'ay porte close                                               | (Regnier (Math.).  Berthelot. | MS. 884, F. 307. DELICES SATYR.         | 1620    |
| ESPADON SATYR. (S.).                                    | s. d.   | A un laideron. Dixain.                                         | Quand je ne te le veux point faire                                            | Saint-Romard.                 | TRADUCTIONS.                            | 1550    |
| LABYR. RECR., II LIV.                                   | 1602    | Chanson.                                                       | Quand je regarde tes yeux                                                     | Durant (Gilles).              | OEUV. POÉTIQ.                           | 1594    |
| LABYR. AMOUR, I LIV.                                    | 1610    | Enigme d'un puits.                                             | Quand je sens quelquefois le desir qui me presse                              | Romian (Bacul)                |                                         |         |
| MUSES INCOG.                                            | 1604    | Sur un vray sot Quatr.                                         | Quand je te vois de science si veuf ou Quand je [Guy de Tours?]               | [Guy de Tours?]               |                                         |         |
| MUSES GAIL.                                             | 6091    | Ode.                                                           | Quand je voy ces monts sourcilleux                                            | D'Aubigné                     | CRESME BONS VEHS 1622                   | 1622    |
| LABYR. AMOUR, II LIV.                                   | 1610    | A Melle de Champleroy. St. (p. 35).                            | A Melle de Champleroy. St. Quand je voy de son front le blanchissant (p. 35). | (Agrippa).                    |                                         |         |
| SATYRES BAST.                                           | 1613    | Sonnet.                                                        | Quand je voy les faquins de ceste republique                                  | Turrin (Cl.).                 | OEUV. POÉTIQ.                           | 1572    |
| MUSES GAIL.                                             | 1609    | Pour une vieille courtisane                                    | une vieille courtisane Quand je voy sa face effacée                           | Sigognes.                     | REC. VERS SATYR.                        | 1617    |
| LABYR. RÉCR., I LIV.                                    | 1602    | Ode.                                                           | Quand je voy sur cette branche                                                | Le Digne (N.).                | LES FLEURETTES.                         | 1601    |
| DELICES SATYR.                                          | 1620    | Gausserie sur le baston à<br>fraizer les Dames (p. 468).       | Quand Jupiter par son foudre                                                  |                               |                                         |         |
| MUSES GAIL.                                             | 1609    | Chanson.                                                       | Quand j'ydolatrois vos beaux yeux                                             | Trellon (Cl. de).             | Trellon (Cl. de). TEMPLE APOLLON   1611 | 1622    |

| <ul> <li>1620 Sonnet imité de l'Aretin.</li> <li>1615 D'une certaine bourgeoise.</li> <li>Sonnet.</li> <li>1602 Chanson.</li> <li>1625 Sonnet (p. 148).</li> <li>1640 Autre chanson.</li> </ul> | -:              |                                                                                       | La Ronce (de).                        | QUINT. SATYR.     | 1622  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                       |                                       |                   |       |
|                                                                                                                                                                                                 |                 | Quand Monsieur l'Avocat vient au logis me voir                                        | La Vallettrye.                        | OEUV. POETIQ.     | 1602  |
|                                                                                                                                                                                                 | Quanc           | Quand on voudroit, Madame                                                             | Du Souhait.                           | DIV. SOUR. AMOUR. | 1599  |
|                                                                                                                                                                                                 | Quanc           | Quand Polidor fringa la dame putassière                                               | Berthelot.                            | PARN. SATYR.      | 1622  |
|                                                                                                                                                                                                 | Quan            | Quand premier le feu gracieux                                                         | R. F. :                               |                   |       |
| 1602 Chanson.                                                                                                                                                                                   | Quane           | Quand tous ses traicts Amour aura perdus                                              | Durant (Gilles).                      | OEUV. POÉTIQ.     | 1294  |
| 1604 De Martin (quatr.).                                                                                                                                                                        |                 | Quand tu clabaudes après moy                                                          | [Guy de Tours?]                       |                   |       |
| 1620 Epigramme.                                                                                                                                                                                 | Quane           | Quand tu me vis, tu dis soudain                                                       | A. D. V. :                            | MUSES RAL., II P. | 1600  |
| 1604 De Turquet (quatr.).                                                                                                                                                                       |                 | Quand Turquet sera dessus celle                                                       | [Guy de Tours?]                       |                   |       |
| 1610 Huitain.                                                                                                                                                                                   | Quan            | Quand un vieillard tout édenté                                                        | R. F. :                               |                   |       |
| 1615 A Nicole (quatr.).                                                                                                                                                                         | Quanc           | Quand vous venez me voir dedans ma chambre Boyssières (J. de)                         | Former (naoui).<br>Boyssières (J. de) | TROIS. OEUVRES    | 1579  |
| 1620 Sonnet (p. 434).                                                                                                                                                                           | Qu'à t          | Qu'à tous les diables soient ces chiennes de mais-                                    |                                       |                   |       |
| 1618 Stances (et rép. aux st.).                                                                                                                                                                 |                 | Qu'autres que vous soient désirées                                                    | Malherbe.                             |                   |       |
| 1603 Raillerie (f. 64) (1).                                                                                                                                                                     |                 | Que chacun en larmes se bagne                                                         |                                       |                   |       |
| 1620   Epigramme (pp. 26                                                                                                                                                                        | et 46). Que d   | Epigramme (pp. 26 et 46). Que dans mes chausses j'ay logé                             |                                       | MS. 884, F. 335.  |       |
| d. Le déplaisant plaisi                                                                                                                                                                         | r (f.112) Que d | s. d. Ledéplaisant plaisir (f.112) Que de traits, que d'attraits, que de sens, que de |                                       | AMOURS DE LILIE.  |       |
| 1602 Pastorelle.                                                                                                                                                                                | one d           | Que diriez-vous de moy ma folle                                                       | Le Digne (N.).                        | LES FLEURETTES.   | 1601  |
| 1604 Quatr. (p. 54).                                                                                                                                                                            | One d           | Que dit-on du sieur de Verville                                                       |                                       | мs. 24322, г. 20. |       |
| 1609 Chanson.                                                                                                                                                                                   | Que j           | Que j'ayme ces petits rivages                                                         | Motin.                                | CABINET SATYR.    | 1618  |
| 1622 Epigramme (p. 279).                                                                                                                                                                        |                 | Que j'ayme dans mon lit voir ma belle maitresse                                       |                                       |                   |       |
| 1610   Sonnet (p. 15) (2).                                                                                                                                                                      | Que j           | Que j'ayme entre deux draps voir ma dame                                              | N. P. :                               | TABLETTES AMOUR.  | s. d. |
| 1620 Sonnet.                                                                                                                                                                                    | Que je          |                                                                                       | Colletet (G.).                        | DESESP. AMOUR.    | 1622  |
| 1615   De Louyson. Stances.                                                                                                                                                                     | _               | Que la Louyson sur mes vers                                                           | Montgaillard.                         | CABINET SATYR.    | 1618  |

| Date du<br>lieuser                                          | 1599                   |                                                                         |                                               | 1623                                       | <b>Y</b>                                                                      |                                                      |                                          | 1594                      |                                 |                          | 1618                          |                                              |                                   | 1594                   | 1555                                 |                                                                |                                         | 1620                          | 1618                         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 | TRAG. RADEGONDE.       |                                                                         |                                               | BANQUET MUSES.                             |                                                                               |                                                      |                                          | ŒUV. POÉTIQ.              |                                 |                          | CABINET SATYR.                |                                              | мѕ. 3127, в. а.                   | OEUV. POÉTIQ.          | ORAIS. AU ROY.                       |                                                                |                                         | DELICES SATYR.                | CABINET SATYR.               |
| Nom de l'auteur<br>5                                        | Du Souhait.            |                                                                         |                                               | Auvray (Jean).                             |                                                                               |                                                      |                                          | Durant (Gilles).          |                                 |                          | Sigognes.                     |                                              | Viau (Théophile)                  | Durant (Gilles).       | Tahureau (Jacq.)                     |                                                                |                                         | Regnier (Math.).              | Le Loyer (P.).               |
| Premier vers                                                | Que l'amour a de force | L'Amour désarmé(p. 54) Que l'amour est puissant en ses feux et ses (1). | Satyre Que la présomption est une sotte chose | Quel Dieu assez puissant oseroit s'opposer | Des chevaliers de la Gloire. Que les chevaliers de la gloire St. (p. 61) (2). | Que le sort hasardeux                                | Que les rares faveurs voir Qui les rares | Quel estre tant mal-heuré | Quel follastre dessein          | Quel heur, quelle liesse | Que Lize chante comme un ange | Quelle estrange rigueur se loge dans son âme | Quelle fièvre avez-vous Pacquette | Quelle fureur insensée | Quelle fureur tenaillant les esprits | Contre Aulus. Quatrain (p. Quelque chose Dieu fit de rien 39). | Quelque croquant, en se voulant gausser | Quelque moine de par le monde | Quelque moyen qu'on espreuve |
| Titre de la pièce                                           | Chœur.                 | L'Amour désarmé (p. 54) (1).                                            | A M. de Launay. (pp. 208 et 250).             | Le Triomphe d'Amour                        | Des chevaliers de la Gloire.<br>St. (p. 61) (2).                              | Compar. de l'autheur et de son chardonneret (f. 69). |                                          | A l'ombre de Catin.       | A Miride (f. 105) (3).          | Chanson (p. 104).        | De Lize (quatr.).             | Sonnet.                                      | Chanson en dialogue.              | Baiser.                | Contre l'amour St.                   | Contre Aulus. Quatrain (p. 39).                                | Epigramme (f. 102).                     | Epigramme.                    | Stances.                     |
| Date du recueil                                             | 1602                   | 1610                                                                    | 1620                                          | 1610                                       | 1622                                                                          | 1603                                                 |                                          | 1602                      | 1615                            | 1603                     | 1617                          | 1618                                         | 1622                              | 1603                   | 1618                                 | 1610                                                           | 1615                                    | 1616                          | 1615                         |
| Titre du recueil dans lequel la pièce est anonyme           | LABYR. RECR., II LIV.  | LABYR. AMOUR, III LIV.                                                  | DELICES SATYR. QUINT, SATYR.                  | LABYR. AMOUR, III LIV.                     | PARN. SATYR.                                                                  | MUSE FOL., I LIV.                                    |                                          | LABYR. RECR., II LIV.     | SATYRES BAST.<br>CABINET SATYR. | MUSE FOL., III LIV.      | REC. VERS SATYR.              | CABINET SATYR.                               | PARN. SATYR.                      | LABYR. RECR., II LIV.  | CABINET SATYR.                       | LABYR. AMOUR, II LIV.                                          | SATYRES BAST.                           | SATTH. BEGNIER (S.).          | SATYRES BAST.                |

(1) A la suite : Aux Dames : Dames, si nous avons l'affut d'une deesse.

| 1618                                                                                                        |                                             |                                                                            | 1623                              |                                     |                                  | 1692                             |                                             | s. d.                                         | 1879                                         |                                |                                |                               |                                                 |                                    | 1294                            |                                                 | 1573                           | 1                                                |                                            |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| MS. 1662, B. N CABINET SATYR. 1618                                                                          | 100                                         | Ms. 884, F. 295<br>Id. F. 244.                                             | Viau (Théophile) p'apr. garassus. |                                     |                                  | QUINT. SATYR.                    |                                             | MEDITATIONS.                                  | OEUV. POÉTIQ.                                |                                | мs. 884, г. 254.               |                               |                                                 |                                    | OEUV. POÉTIQ.                   |                                                 | LES PASSETEMPS.                |                                                  | MS. 3427, B. A.                            |                                                                     |
| Jodelle. Motin. R. F.: Fornier (Raoul).                                                                     | [Guy de Tours?]                             |                                                                            | Viau (Théophile)                  |                                     | [Guy de Tours?]                  | La Porte (de).                   |                                             | Durand (Est.).                                | Jamyn (Amadis)                               |                                |                                | C. D. B. : Ch.                | [Guy de Tours?]                                 |                                    | Durant (Gilles).                |                                                 | Baïf (J. A. de).               |                                                  | Viau (Théophile)                           |                                                                     |
| Quelqu'un voulant se gausser (ou plaisanter) un<br>petiti<br>Quel regard enchanteur, quelle langue sorcière | Quel sort t'ameine icy? rarement il devalle | Quel subject avez-vous de faire resistance<br>Que Meduse horrible et pasle | Que mes jours ont un mauvais sort | Que ne ressens-je point en l'âme    | Que nous sert-il de tant escrire | Que sert de tant faire la fine   | Que serviroit de le nier                    | Que t'en semble, m'amour, avois-je pas raison | Que te sert tant de fois par væux solliciter | Que tous les amoureux du monde | . Que vostre peine est inutile | Quiconque aura le mal de rate | Quiconque dit que ma Nymphette                  | Qui croit sa femme et son curé     | Qui des Dieux, fils de l'Aurore | Qui de rares faveurs voir Qui les rares faveurs | Qui dit que Guillot pue le vin | Qui doit horloge entretenir voir Qui veut orloge | Qui est ce corps que mille enfans en dueil | triomphe d'A- Quijamais eust pensé que sous les traits d'amour 82). |
|                                                                                                             |                                             | Portrait d'une dame. Satyre (pp. 142 et 182).                              | Satyre.                           | Livre de hazard des hommes (p. 67). | Quatrain.                        | Sur une hypocrite. St. (p. 203). | A un qui se veut marier.<br>Epigr. (p. 64). | Dialogue amour Sonnet.                        | A Suzanne.                                   | Stances.                       | Epigramme (pp. 75 et 115).     | Aux Lecteurs. Quatr.          | Louange de la bosse en faveur d'une maistresse. | Quatrain (pp. 46 et 216).          | Au Zephire. Ode.                |                                                 | De Guillot (quatr.).           |                                                  | Dialogue.                                  |                                                                     |
|                                                                                                             | 1604                                        | 1620<br>1620<br>1622                                                       | 1622                              | 1622                                | 1604                             | 1625                             | 1622                                        | 1645                                          | 1647                                         | 1618                           | 1620 \\ 1622 \                 | 1648                          | 1604                                            | 1610                               | 1602                            |                                                 | 1602                           |                                                  | 1622                                       | 1610                                                                |
| S.).                                                                                                        | MUSES INCOG.                                | DELICES SATYR.  DELICES SATYR.  QUINT. SATYR.                              | PARN. SATYR.                      | QUINT. SATYR.                       | MUSES INCOG.                     | PARN. SATYR.                     | QUINT. SATYR.                               | SATYRES BAST.                                 | REC. VERS SATYR.                             | CABINET SATYR.                 | DELICES SATYR. QUINT. SATYR.   | CABINET SATYR.                | MUSES INCOG.                                    | LABYR. AMOUR, I LIV. QUINT. SATYR. | LABYR. RECR., II LIV.           |                                                 | LABYR. RECR., 111 LIV. 1602    |                                                  | PARN. SATYR.                               | LABYR. AMOUR, III LIV. 4640 Le grand mour (p                        |

| Date du<br>lieuser                                          | 1573                                                  | 1583                                        | id.                                                                     |                                                           | 1602                                | 1620                                       |                                                                             |                                         |                                    |                                               | 1620                                    |                                                                                     |                                           |                                                                       |                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 | LES PASSETEMPS.                                       | BIGARR. TABOUROT                            | Id.                                                                     |                                                           | OEUV. POÉTIQ.                       | Viau (Théophile) src. LIV. DELICES.        |                                                                             |                                         | мs. 1662, в. п.                    |                                               | DELICES SATYR.                          |                                                                                     |                                           |                                                                       |                                             |                                                          |
| Nom de l'auteur<br>5                                        | Baif (J. A. de).                                      |                                             |                                                                         |                                                           | La Vallettrye.                      | Viau (Théophile)                           |                                                                             |                                         |                                    |                                               | Sigognes.                               |                                                                                     | L. R.: La Ronce                           |                                                                       |                                             |                                                          |
| Premier vers                                                | De son amour envers Catin Qui le croiroit ? une mesme | Qui le nombre infini de laideur et disgrâce | Chanson (pp. 6 et 150) (2). Qui les rares faveurs de beauté et de grâce | La Mine jalouse (p. 119) (3). Qui ne cognoist la jalousie | Qui plus que moy cent fois heureuse | Qui que tu sois de grace escoute ma satyre | A une dame qui avoit la Quittez ce corps, fièvre inhumaine fièvre (f. 142). | Qui veut avoir la cognoissance          | Qui veut orloge maintenir          | Qui voudra de l'amour la conqueste poursuivre | Qui voudra voir comme un diable me fout | Quoy! cest hobreau fougueux                                                         | Quoy d'en demeurer de la sorte            | Louyson. Sonnet (f. Quoy faut-il que la fantaysie<br>pp. 234 et 270). | Quoy! jurer par sa foy de ne m'aimer jamais | (contre le mariage. St. (p.69) Quoy me parler de mariage |
| Titre de la pièce<br>3                                      |                                                       | Antithèse (p. 10) (1).                      | Chanson (pp. 6 et 150) (2).                                             |                                                           | De la femme Quatr.                  | Satyre.                                    |                                                                             | Sur le Sr de Balton. St. satyr. (f. 6). | Quatrain (pp. 46 et 216).          | Mascarade (p. 131).                           | Sonnet (p. 296) (4).                    | contre un hobreau cocu et<br>gentilbomme. A la Four-<br>che (f. 65, pp. 235 et 271) | Satyre sur le bas de soye d'un courtisan. | A ma Louyson. Sonnet (f. 65, pp. 234 et 270).                         | Pour elle-mesme (f. 71).                    | Contre le mariage. St. (p.69)                            |
| ub əts0 ™<br>liənəər                                        | 1602                                                  | id.                                         | 1602<br>1622                                                            | 1610                                                      | 1615                                | 1620                                       | 1616                                                                        | 1615                                    | 1610                               | 1603                                          | 1625                                    | $\frac{1615}{1620}$                                                                 | 1618                                      | 1615<br>1620<br>1622                                                  | 1603                                        | 1622                                                     |
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme     | LABYR. RECR., III LIV.                                | Id. II LIV.                                 | LABYR. REGR., II LIV.<br>PARN. SATYR.                                   | LABYR. AMOUR, III LIV.                                    | SATYRES BAST.                       | DELICES SATYR.                             | SATYR. REGNIER (S.).<br>CABINET SATYR.                                      | SATYRES BAST.                           | LABYR. AMOUR, I LIV. QUINT. SATYR. | MUSE FOL., II LIV.                            | PARN. SATYR.                            | SATVRES BAST. DELICES SATVR. QUINT. SATVR.                                          | CABINET SATYR.                            | SATYRES BAST. DELICES SATYR. QUINT. SATYR.                            | MUSE FOL., 1 LIV.                           | QUINT. SATYR.                                            |

(1) D'après Tabourot cette Antithèse de la belle et de la laide amie est extraite des poésies d'un certain personnage qui n'escrit que pour son plaisir : Qui est rause qu'il use du dialecte de sa province particulière quand il le trouve bien significatif et à son gré et ne veut escrire à autres qu'à ses Tarentins et bons amis.

|      |                    |                          | (1) Company (1)                                                              | 2000                                                                | 0       | opin offer of the                           |
|------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
|      | COLL. DUPUY, 736.  | Saint-Gelais (Melin de). | 1622 Louange de l'amour (1884) Saint Augustin instruisant une dame           | Louange de l'amour (1554)                                           | 1622    | PARN. SATYR.                                |
| 1615 | DELICES POÉS. FR.  | Maynard (Fr.).           | Rimeur à l'esprit de travers                                                 | 1617 Pour un mauvais poète.                                         | 1617    | HEC. VERS SATYR.                            |
| 1738 | DUCATIANA.         | Marguerite de<br>Valois. | Rigoureux souvenir d'une joye passée                                         | 1616 Air pour Cloride.                                              | 1616    | SATYH. REGNIER (S.).                        |
|      |                    |                          |                                                                              |                                                                     |         | LABYR. AMOUR, II LIV.                       |
|      |                    |                          | contre l'amour Rien ne nous sert la medecine<br>1, D. 4, f. 103 et           | Remède<br>(Huitair                                                  | 1602    | LABYR. RECR., I LIV.<br>MUSES GAIL.         |
| 1558 | DIV. JEUX RUSTIQ.  | Du Bellay (J.).          | Retires-vous amoureuses pensees                                              | 1600 La courtisane                                                  | 1600    | MUSE FOL. (1 LIV.).                         |
| 1618 | CABINET SATYR.     | Motin.                   | Retire-toy perfide amant                                                     | Desdains d'une dame.                                                | 1609    | MUSES GAIL.                                 |
| 1603 | MUSE FOL., II LIV. | Blenet (Z.)              | Autre testament. Satyre (3) Renverse sur le lict tout emplastre d'ordure     |                                                                     | 1618    | CABINET SATYR.                              |
|      |                    |                          |                                                                              | 100 et pp. 000, 15z et 19z)                                         | 1620    | CABINET SATTR. DELICES SATTR. QUINT. SATYR. |
|      |                    | Ī                        | Remy le paresseux prest sur l'eschelle à pendre                              | D'un paresseux (quatr. f.                                           | 1615    | SATYRES BAST.                               |
|      |                    |                          | Regnier c'est chose estrange en ce siècle où nous                            | A M. Regnier (p. 411).                                              | 1620    | DELICES SATYR.                              |
|      | MS. 3127, B. A.    | Viau (Théophile)         | Recipe virgam hominis                                                        | 1622 Remède pour les filles.                                        | 1622    | QUINT. SATYR.                               |
|      |                    |                          | 1610 Les amans d'esté (p.138) (2) Rechante qui voudra les amoureux supplices | Les amans d'esté (p.138) (2)                                        | 1610    | LABYR. AMOUR, III LIV.                      |
|      |                    |                          | Ravery (ou Madame) vostre C est brave, docte                                 | Sonnet.                                                             | 1618    | CABINET SATYR.                              |
|      |                    |                          | Rats qui la nuict ne faites que troter                                       | Prière aux rats (f. 69).                                            | 1603    | MUSE FOL., I LIV.                           |
| 1617 | REC. VERS SATYR.   | Motin.                   | Rare honneur du Pont-Neuf, belle Samaritaine                                 | Dialogue du Jacquemard                                              | 1614    | SUP. BIGARR.                                |
|      |                    |                          | Rare beaute pour qui jour et nuict je souspire                               | Stances (p. 171).                                                   | 1622    | PARN. SATYR.                                |
| 1618 | CABINET SATYR.     | Du Ryer (Isaac).         | Qu'un homme pauvre est (ensemble) imparfait Du Ryer (Isaac).                 | Sonnet.                                                             | s. d.   | MUSES GAIL.                                 |
|      |                    |                          | Quoy! veux-tu donc sçavoir nostre libertinage                                | Descrip. voyage S. Cloud,<br>satyre. A Mr Morel (pp.<br>80 et 120). | 1620    | DELICES SATYR.<br>QUINT. SATYR.             |
|      |                    |                          | Quoy tu veux gratis besoigner                                                | Pour une vieille amoureuse (quatr. f. 67) (1).                      | 1603    | MUSE FOL., I LIV.                           |
|      |                    |                          | Quoy? tu n'adore pas une Dame si belle                                       | Dialogue (f. 134).                                                  | 1609    | MUSES GAIL.                                 |
|      |                    | (or) or or a             |                                                                              |                                                                     |         |                                             |
| 1699 | OTTENT CATUE       | La Porte (de)            | Troops in Vietnard Enter (than I nour about In burke arise                   |                                                                     | Janes 1 |                                             |

<sup>(1)</sup> Cette pièce manque dans l'édition de la Muse folastre, 1507, mais elle est dans 1611.
(2) Cette pièce est suivie de trois stances Aux Dames: Dames, si les amans d'esté.
(3) Desternod a fait une satyre sur la C. P. : Sur mon liet emplastré d'ordure

| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme | Date du<br>recueil | Titre de la pièce                    | Premier vers                                                      | Nom de l'auteur                      | Titre du recueil dans lequel    | nb etse<br>lieuse |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| -                                                       | 64                 | က                                    | *                                                                 | хō                                   | 9                               | 1 -               |
|                                                         |                    |                                      | Sa jouons aux eschets voir Ça jouons                              |                                      |                                 |                   |
| LABYR. RECH., II LIV.                                   | 1602               | Ode.                                 | Sans chagrin et sans rancune                                      | Durant (Gilles).                     | OEUV. POÉTIQ.                   | 1594              |
| DELICES SATYR.                                          | 1620               | Sonnet.                              | Saturne aime le Ciel et Jupin son tonnerre                        | Viau (Théophile) D'APR. E. AUBERT.   | APR. E. AUBERT.                 |                   |
| MUSES GAIL.                                             | 1609               | Epigramme (f. 102).                  | siavez-vous pourquoy si souvent                                   |                                      | MS. 884, F. 254.                |                   |
| PARN. SATYR.                                            | 1625               | Satyre (p. 246).                     | Seiche pièce de bois, triste ordonnance d'os                      | Sigognes.                            | DELICES SATYR.                  | 1620              |
| CABINET SATYR.                                          | 1618               | Dialogue                             | Seigneur Robon fait de nouveau                                    | W.: Héliette de                      | de Ms. FR. 1718, B. N.          |                   |
| PARN. SATYR.                                            | 1625               | Galimatias. St. (p. 187).            | Seine au front couronné de roseaux et de saules                   |                                      | DELICES SATVR.                  | 1620              |
| SATYRES BAST.                                           | 1615               | Væu de Salvage à Vénus.              | Sentant que ma blanche vieillesse                                 | Vauquelin de La                      | DIVERSES POÉS.                  | 1605              |
| . Id.                                                   | id.                | Sonnet.                              | S'entremesler en rond dedans une moresque                         | Turrin (Cl.).                        | OEUV. POÉTIQ.                   | 1572              |
| LABYR. RECR., II LIV.                                   | 1602               | Chanson.                             | Serain je voudrois estre et sous un vert plumage Durant (Gilles). | Durant (Gilles).                     | OEUV. POÉTIQ.                   | 1394              |
| DELICES SATYR.<br>QUINT. SATYR.                         | 1620 (             | Epigramme (pp. 89 et 129).           | Epigramme (pp. 89 et 129).   Seroit-il vray, bouche de rose       |                                      | MS. 884, F. 307.                |                   |
| MUSES GAIL.                                             | 1609               | Reproches d'une dame<br>St. (f. 63). | Seront donc mes pleurs et mes cris                                | R                                    | MUSES RAL., II P.               | 1600              |
|                                                         |                    |                                      | Ser René voir Sire René                                           |                                      |                                 |                   |
| MUSRS INCOG.                                            | 1604               | Epigramme.                           | Si Aristée revivoit                                               | [Guy de Tours?]                      |                                 |                   |
| . Id.                                                   | id.                | Id.                                  | Si autrement tu ne t'habille                                      | Id.                                  |                                 |                   |
| LABYR. RECR., III LIV.                                  | 1602               | Stances.                             | Si bien, Saffrette fillette                                       | Baif (J. A. de). AM. MELINE, II LIV. | M. MELINE, II LIV.              | 1555              |
| MUSES INCOG.                                            | 1604               | De Butor. Quatrain.                  | Si Butor espouse Margot                                           | [Guy de Tours ?]                     |                                 |                   |
| MUSES GAIL.                                             | 1609               | Aubade                               | Si ce pour monstré vous avez                                      | La Vallettrye.<br>Motin.             | GEUV. POÉTIQ.<br>CABINET SATYR. | 1602              |
| LABYR. AMOUR, II LIV.                                   | 1610               | Sonnet (p. 74) (1).                  | Si ce n'est point amour, qu'est-ce donc que je                    |                                      |                                 |                   |
| MUSES INCOG.                                            | 1604               | Quatrain.                            | Si ce n'est point une chose menteuse                              | [Guy de Tours?]                      |                                 |                   |
| Id.                                                     | id.                | Quatr. à l'autheur.                  | Si ce que tu escris en te jouant, excelle                         | C. B.: Brissart.                     |                                 |                   |
| QUINT. SATYR.                                           | 1622               |                                      | D une garce. Epigr. (p. 57). Si ce qu'icy bas on decire           |                                      |                                 |                   |

| 1618     | CABINET SATYR.   1618              | Motin.                               | Si les esprits sont amusez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1617   Epigramme.                               | 1617 | REC. VERS SATYR.                     |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
|          |                                    |                                      | Si les cocus (Dieu ait leur dme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Extr. du dialogue: Les utiles Veilles (f. 192). | 1614 | SUP. BIGARR.                         |
| id.      | .pl                                | Ed.                                  | Sile me veut pour son mary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De Sile.                                        | id.  | [ф., п ыл.                           |
| 1373     | LES PASSETEMPS.                    | Baïf (J. A. de).                     | Si léger comme sa main                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De bon pain (quatr.).                           | 1602 | LABYR. RECR., III LIV.               |
|          |                                    | [Guy de Tours?]                      | Si le blanc représente une simplicité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L'esguillette blanche et<br>noire.              | 1604 | MUSES INCOG.                         |
| 1620     | DELICES SATYR.<br>MUSÉE CONDÉ, 534 | Regnier (Math.).<br>N.: Nervèze.     | St. Si le bien qui m'importune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pour la belle Cloris. (p. 336).                 | 1625 | PARN. SATYR.                         |
|          |                                    | . Id.                                | Si la Reine que chacun nomme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ld.                                             | .pi  | ld.                                  |
|          |                                    | [Guy de Tours?]                      | Si la fille du Roy Inache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1604 Epigramme.                                 | 1604 | MUSES INCOG.                         |
| 1899     | DIV. SOUH. AMOUR.                  | Du Souhait.                          | Si j'estois encor pucelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quatrain.                                       | 1602 | LABYR. RECR., II LIV. 1602 Quatrain. |
| <br>1621 | OEUVRES.                           | Viau (Théophile)                     | Si j'estois dans un bois poursuivy d'un lion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonnet.                                         | 1620 | DELICES SATYR.                       |
|          | MS. FR. 1718, B. N.                |                                      | 1620   Epigramme (pp. 321 et 112)   Si j'estois bien sûr que la foy 1623   (2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Epigramme (pp. 321 et 112)<br>(2).              | 1620 | DELICES SATYR.<br>QUINT. SATYR.      |
|          |                                    | [Guy de Tours?]                      | Si je pouvois penser que ces paroles sainctes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1604 Contre une bigotte. St.                    | 1604 | MUSES INCOG.                         |
|          |                                    |                                      | Si j'avois de l'argent et qu'au Roy j'en offrisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonnet (p. 94).                                 | 1603 | MUSE FOL., II LIV.                   |
|          |                                    |                                      | Si jamais un fouteur merita de la gloire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1622 Epigramme (p. 19).                         | 1622 | QUINT. SATYR.                        |
| 1622     | QUINT. SATYR.                      | Motin.                               | Si jamais un amant remply d'impatience                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonnet (p. 223).                                | id.  | ld.                                  |
| 1597     |                                    | (Trellon (Cl. de), CAVALIER PARFAIT. | Si j'aime jamais rien que le Ciel me punisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonnet (p. 358).                                | 1625 | PARN. SATYR.                         |
|          |                                    |                                      | Si elle a la gule partout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Epigramme (p. 219).                             | 1622 | QUINT. SATYR.                        |
|          |                                    |                                      | Si du docte coupeau le front audacieux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A la louange des cornes.                        | 1607 | MUSE FOL., I LIV.                    |
|          |                                    | [Guy de Tours?]                      | Si de Phallaris le Toreau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1604 Epigramme.                                 | 1604 | MUSES INCOG.                         |
| 1573     | LES PASSETEMPS.                    | Baïf (J. A. de).                     | Si Claudine est toute seulette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De Claudine (huitain).                          | id.  | ld., m in inv.                       |
| 1594     | ORUV. POÉTIQ.                      | Durant (Gilles).                     | Si Charlotte est toute grace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chanson.                                        | 1602 | LABYR. RECR., II LIV. 1602           |
|          |                                    |                                      | D'une garce. Epigr. (p. 57).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | 1622 | QUINT. SATYR.                        |
|          | мs. 884, г. 274.                   |                                      | Si ce tombeau couvroit l'éloquence du monde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Réplique (f. 188) (1).                          | 1614 | SUP. BIGARR.                         |
|          |                                    | 1                                    | the property of the same and the same special and the same of the | and the second second second                    | 1    |                                      |

(1) Cette pièce est précédée d'un sixain de Du Perron sur feu M'Marion : Sous ce tombeau paré de mainte sorte (Parmasse, T. II, 1600). (2) Cette épigramme est une des trois réunies en une seule sous le titre Épigramme : Amour petit archer vainqueur qui remplacent la pièce de Berthelot supprimée dans l'édition de 1623 de la Quint. : Au milieu des ennuis dont mon ame est la proye.

| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme | ub etad ed           | Titre de la pièce                                     | Premier vers                                                     | Nom de l'auteur<br>5             | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 | Date du lieuser |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| SATYR. REGNIER (S.).                                    | 1646                 | Air pour Cloride (f. 148).                            | S'il est loisible de se plaindre                                 |                                  |                                                             |                 |
| PARN. SATYR.                                            | 1622                 | Epigramme (p. 27).                                    | S'il estoit vray ce que l'on dit                                 |                                  | PETIT CAB, PRIAPE.                                          |                 |
| PARN, SATYR.                                            | 1622                 | D'une qui estoit borgne et<br>bossue. Epigr. (p. 66). | Si l'æit n'est qu'une image estroite                             |                                  | Id.                                                         |                 |
| MUSES GAIL.                                             | 1609                 | D'une puce.                                           | Si l'on a par souhaitter                                         | Sainte-Barbe.                    | REC. BONFONS.                                               | 1598            |
| DELICES SATYR.                                          | 1620                 | Satyre.                                               | Si l'on me parle davantage                                       | Desternod.                       | L'ESPADON SATYR.                                            | 1619            |
| REC. VERS SATYR.                                        | 1617                 | D'un nouveau marié. Epig.<br>(f. 222).                | Si l'on te rend en vérité                                        |                                  | MS. 884, F. 272.                                            | V               |
| LABYR. RECR., I LIV.                                    | 1602                 | Sur l'inconstance. Air.                               | S'il te semble par trop estrange                                 | Le Digne (N.).                   | LES FLEURETTES.                                             | 1601            |
| PARN. SATYR.                                            | 1625                 | Epigr. comme en équivoque (p. 206).                   | Silvie sur son lit ayant l'âme ravie                             | La Porte (de).                   | QUINT. SATYR.                                               | 1622            |
| LABYR. RECR., III LIV.                                  | 1602                 | Aux catons (quatr.).                                  | S'il vous deplaist de me lire                                    | Baïf (J. A. de).                 | LES PASSETEMPS.                                             | 1573            |
| MUSES GAIL.                                             | s. d.                | Ode.                                                  | S'il y a dans une ville                                          | Du Ryer (Isaac).                 | LE TEMPS PERDU.                                             | 1610            |
| SATYR. REGNIER (S.).                                    | 1617                 | Aux lecteurs.                                         | Si mes vers ne sont bien rangez                                  | B. (de).                         |                                                             |                 |
| PARN. SATYR.                                            | 1622                 |                                                       | De Catin qui avoit mal à Si mon c pourrit au dedans son (p. 71). |                                  |                                                             |                 |
| MUSE FOL. (I LIV.)                                      | 1600                 | La contre repentie de Gille-<br>bert.                 | Si mon esprit qui peut sortir dehors                             | Du Bellay (J.).                  | Du Bellay (J.). DIV. JEUX RUSTIQ.                           | 1558            |
| ld.                                                     | id.                  | Chanson d'une bergère.                                | Si mon père ne me marie                                          | Gauchet (Cl.).                   | PLAISIR DES CHAMPS                                          | 1583            |
| MUSES INCOG.                                            | 1604                 | Au lecteur.                                           | Si mon vers procède d'un veau                                    | Beroalde                         |                                                             |                 |
| LABYR. RECR., III LIV.                                  | 1602                 | Priape.                                               | Simple passant, t'enquiers-tu                                    | de verville.<br>Baïf (J. A. de). | LES PASSETEMPS.                                             | 1573            |
| SATYRES BAST. DELICES SATYR. QUINT. SATYR.              | 1615<br>1620<br>1622 | Epigramme (f. 38, pp. 402 et 142).                    | Si par les Espagnols sont dits les hommes [hombres               |                                  |                                                             |                 |
| MUSES GAIL.                                             | s. d.                | A une dame (f. 115).                                  | Si pour les vifs trop rechercher                                 |                                  | AMOURS DE LILIE.                                            |                 |
| PARN. SATYR.                                            | 1625                 | 1625 Le testament (p. 126).                           | Si pour vous estre trop fidelle                                  | Motin.                           | PARN. SATYR.                                                | 1622            |
| and a second or a second                                | 1 A D D T A D        | In Damming do la Enhan (1)                            | Or mentions assurbases Themas                                    | Titabile                         |                                                             |                 |

à

|                      |                                             | homme the est over nontine voir nator the est over                                         |                                                    |            |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1620                 | Epigramme (p. 171).                         | Si selon la loi divine                                                                     |                                                    | _          |
| 1618                 | Sonnet.                                     | Si seul à seul se baisant follement                                                        | MS. 884, F. 234.                                   |            |
| 1622                 | Epigramme (p. 63).                          | Si souhaits avoient quelque lieu                                                           |                                                    |            |
| 1610                 | Sonnet (p. 71).                             | Si tost que le soleil sous le moite Neptune                                                |                                                    |            |
| 1620                 | Sonnet.                                     | Si tost que le sommeil au matin m'a quitté                                                 | Malherbe. D'APR. RACAN.                            |            |
| 1604                 | Au lecteur (sixain).                        | Si tu lis ton nom en ces vers                                                              | [Guy de Tours?]                                    |            |
| 1603                 | L'Autheur à l'envieux.                      | Si un petit sot s'ose prendre                                                              | L'Ecluse (P. de)                                   |            |
| 1620                 | Epigramme (p. 253).                         | Si un pied grassement poly                                                                 |                                                    | -          |
| 613                  | Les couppes-bourses: Aux dames (f. 46) (1). | 1645 Les couppes-bourses : Aux Si vos bourses étoient coupées dames (f. 46) (1).           | мs. 24322, г. 50.                                  |            |
| 1616<br>1617<br>1618 |                                             | Pour le luth d'une damoi. Si vostre main blanche et légère selle. Sonnet (ff. 138 et 199). |                                                    |            |
| 620                  | 1620   Epigramme.                           | Si vostre maison estoit vuide                                                              | Motin. coll. dupuy, 843                            |            |
| 1625                 | Stances (p. 57).                            | Si vostre æil tout ardant d'amour et de lumière Regnier (Math.), REC. VERS SATYR. 1617     | Regnier (Math.). REC. VERS SATYR. 161              |            |
| 1617                 |                                             | A Crisidor pour Meliante Si vous admirez ses deux yeux (sixain, f. 112).                   |                                                    |            |
| 1618                 |                                             | Sur une louche. Epigr. (2). Si vous aviez l'âme aussi belle                                | MS. 884, F. 251.                                   |            |
| 1625                 | Epigramme (p. 42).                          | Si vous croyez que vos regards                                                             | Frenicle. PARN. SATYR. 1622                        | <b>(N)</b> |
| 1603                 |                                             | Stances sur le jeu de Bil- Si vous eustes jamais à jouer quelque envie lard.               | C. B. : Brissart.  Bouteroue.  cabinet satyr. 1618 | 00         |
| 1617                 | Rondeau (p. 64).                            | Si vous m'aymez tant et si bien                                                            | PRTIT TRAICTÉ. 1538                                | 90         |
| 1625                 | Sonnet (p. 377) (3).                        | Si vous voulez faire un tombeau voir Il fau-<br>Sodomites enragés, ennemis de nature       | Regnier (Math.). QUINT. SATYR. 1622                | (1)        |
| 603                  | 1603 Mascarade (p. 138) (4).                | Sont-ils belles nos poulettes                                                              |                                                    |            |
|                      |                                             |                                                                                            |                                                    |            |

(4) Cette pièce se lit dans le Recueil de masquarades et jeu de prix. à la Course de Sarazin faits en Karesme-prenant, en la présence de S. M. Paris, Guildaume Marette, 1607. Petit in-4. Elle a 7 str. de 4 vers alors qu'elle n'en a que 5 dans les Satyres bast., 1615.
(2) Dans le Ms. 884, cette épigramme est suivie d'une réponse : Sans estre d'esprit dépourance.
(3) Cette pièce n'est pas signée dans l'édition Poulet-Malassis.
(4) Cette pièce est suivie de Aux Dames : Dames si par Amour vous plaisoit préparer.

| Titre du recueil                    | np<br>lie     |                                                |                                                       |                  | Titre du recueil               | l!<br>n        |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| dans lequel<br>la pièce est anonyme | Date<br>recue | Titre de la pièce                              | Premier vers                                          | Nom de l'auteur  | dans lequel                    | o ette<br>ecue |
| 1                                   | 91            | co                                             | 4                                                     | 10               | 9                              | I              |
| DELICES SATYR.<br>QUINT. SATYR.     | 1620          | Epigramme.                                     | Sorcière à qui le Diable a donné le retais            | Maynard (Fr.).   | ORUV. INÉDITES<br>(CLAVELIER). | 1909           |
| MUSES GAIL.                         | 1609          | Desdain.                                       | Sortez du creux d'Enfer Megère                        | B.: Berthelot.   | MUSÉE CONDÉ, 534.              | 1614           |
| REC. VERS SATYR. CABINET SATYR.     | 1617          | Tombeau d'une vieille courtisane (f. 216).     | vieille Sous ce large tombeau gist l'impudique cendre | 0                |                                |                |
| SUP. BIGARR.<br>REC. VERS SATYR.    | 1614          | Tombeau (quatr.).                              | Sous ce tombeau gist une femme                        | Motin.           | DELICES SATYR.                 | 1620           |
| MUSES GAIL.                         | 1609          | Plainte (n. p.).                               | Souvent à part moy je souspire                        |                  |                                | `              |
| PARN. SATYR.                        | 1622          | Sonnet (p. 121).                               | Subtils esprits de l'air, démons ingénieux            |                  | MS. 884, F. 236.               |                |
| LABYR, RECR., I LIV.                | 1602          | Pastorelle pour une mas-<br>carade de bergers. | Sur le bel esmail des prez                            | Le Digne (N.).   | LES FLEURETTES.                | 1601           |
| DELICES SATYR.                      | 1620          | La chaude-pisse. Satyre.                       | Sur mon lict emplastré d'ordure                       | Desternod.       | L'ESPADON SATYR.               | 1619           |
| Id.                                 | id.           | Satyre.                                        | Sur un vieil rebec plein de rouille                   | Id.              | .ld.                           | .pi            |
| MUSES GAIL.                         | s. d.         | La douceur du cocuage (f. 230).                | Sus Eraton, Muse gentille                             |                  |                                |                |
| LABYR. RECR., II LIV.               | 1602          | Baiser.                                        | Sus ma belle Nymphelotte                              | Durant (Gilles). | OEUV. POÉTIQ.                  | 1594           |
| Id. I LIV.                          | id.           | Nympha bellula.                                | Sus ma belle Nymphelotte   Ma Nymphelotte             | .pr              | IMIT. DE J. B.                 | 1587           |
| ld. 1 LIV.                          | id.           | Panchari Virgineos.                            | Sus I ma follastre rebelle                            | .ld.             | .pI                            | id.            |
| Id. II LIV.                         | id.           | Sur le trespas du passereau<br>de Catin.       | Sus! plorons le passereau                             | Id.              | Id.                            | .pi            |
| MUSE FOL., III LIV.                 | 1603          | Mascarade (p. 79) (1).                         | Sus tonneliers que l'on s'esveille                    |                  |                                |                |
| LABYR. RECR., I LIV.                | 1602          | I cor ocyus.                                   | Sus va tost mon pauvre cœur                           | Durant (Gilles). | IMIT. DE J. B.                 | 1587           |
|                                     |               |                                                | Sylvie voir Silvie                                    |                  |                                |                |
| PARN. SATYR.                        | 1622          | Epigramme.                                     | Ta femme a donc fait un enfant                        | Mailliet.        | EPIGRAMMES.                    | 1620           |
| SATYRES BAST.                       | 1613          | De Janot et de Doris.                          | Tandis qu'avec ardeurs nouvelles                      | Vauquelin de La  | DIVERSES POÉS.                 | 1605           |
| LABYR. RECR., III LIV. 1602         | 1602          | Væu.                                           | Tandis que Boyvin eut à soy                           | Baïf (J. A. de). | LES PASSETEMPS.                | 1573           |

| 1587                             | 1573                                  |                                | 1623                                      |                             | 1587                          | 1873                          | id.                            | 1620                        | 1573                          |                              |                             |                           |                     |                                     |                                                |                                                  | 1627                           |                               |                          | 1622                                 |                                              | 1622                                           | 1347                                         |                                                                                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMIT. DE J. B. 1587              | LES PASSETEMPS.                       |                                | EPIT. JOCO-SERIA,                         |                             | IMIT. DE J. B.                | LES PASSETEMPS.               | .pl                            | EPIGRAMMES.                 | LES PASSETEMPS.               |                              |                             |                           |                     |                                     |                                                |                                                  | REC. P. B. VERS.               |                               |                          | QUINT. SATYR.<br>MS. 1662, B. N.     | MS. 884, F. 231.                             | PARN. SATYR.                                   | EPIGRAMMES.                                  | ., 1656.                                                                                           |
| de Verville.<br>Durant (Gilles). | Baïf (J. A. de).                      | [Guy de Tours?]                |                                           |                             | Durant (Gilles).              | Baïf (J. A. de).              | Id.                            | Mailliet.                   | Baïf (J. A. de).              |                              | [Guy de Tours?]             |                           | [Guy de Tours?]     |                                     | R. F. :                                        | rotutes (resout).                                | Boisrobert.                    | [Guy de Tours?]               | .bl                      | Ronsard.<br>Jodelle.                 |                                              | Frenicle.                                      | Marot (Cl.).                                 | Rec. Sercy, III p                                                                                  |
| randis que Janot épris           | Tandis que j'estois en jeunesse       | Tandis que tu seras de l'ordre | Tandis qu'il a vescu, celuy qui gist icy  | Tantost ce vilain de gascon | Tant que couché sur ta bouche | Tant seulement pour avoir dit | Tant soit-il de grâce gentille | Ta perfection m'est cogneuë | Telier, tu es jeune et dispos | Tel menace, qui a la crainte | Tel pensera que je le pique | Tenant un jour Magdelaine | Tenot tu as opinion | Tesmoing la puce voir Entre la puce | Tetin plein de beautez, comme mon cœur t'adore | T'informes-tu pourquoi devant l'huis et boutique | Tircis qui me vois tout transi | Ton cas dis-tu rit à l'argent | Ton veau mort ja compare | Touche de main mignonne, fretillarde | Tourmens sans passions, passions sans poinc- | Tousjours le dur soucy d'avoir des damoiselles | Tousjours voudriez que je l'eusse tout droit | T. II, Rec. Chambondry, 1652, Amour sans passion; il est sig. de L. dans Rec. Sercy, III p., 1656. |
| Væu å la lune.                   | Un fait riche en vieillesse (dizain). | Epigr. (p. 53).                | Epitaphe d'un médecin<br>coureur (p. 62). | Epigramme.                  | Donec pressius.               | De Fleurie.                   | De Margot (sixain).            | Epigramme.                  | De Telier.                    | Chanson (p. 103).            | Quatrain.                   | De Magdelaine (f. 23).    | A Tenot (stances).  |                                     | 1610 Au beau tetin.                            | Epigramme (p. 254).                              | L'hyver de 1622. Satyre.       | De Margot (quatr.).           | Epigramme.               | Sonnet (p. 327).                     | Sonnet (f. 220) (1).                         | Pour un courtisan. Stances (p. 49) (2).        |                                              | (4) Ce sonnet commence dans le T. II, Rec. Chamhondry, 1652, Amour san                             |
| 1002                             | id.                                   | 1604                           | 1610                                      | 1618                        | 1602                          | id.                           | id.                            | 1620                        | 1602                          | id.                          | 1604                        | 1615                      | 1604                |                                     | 1610                                           | 1620                                             | 1622                           | 1604                          | id.                      | 1625                                 | 1614                                         | 1625                                           | 1645                                         | nence                                                                                              |
| LABYR, RECR., II LIV.            | Id. III LIV.                          | MUSES INCOG.                   | LABYR. AMOUR, II LIV.                     | CABINET SATYR.              | LARYR. RECR., I LIV.          | Id. III LIV.                  | Id.                            | DELICES SATYR.              | LABYR. RECR., III LIV.        | Id.                          | MUSES INCOG.                | SATYRES BAST.             | MUSES INCOG.        |                                     | LABYR. AMOUR, I LIV.                           | DELICES SATYR.                                   | PARN. SATYR.                   | MUSES INCOG.                  | Id.                      | PARN. SATYR.                         | SUP. BIGARR.                                 | PARN. SATYR.                                   | SATYRES BAST.                                | (4) Ce sonnet com                                                                                  |

| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme | Date du<br>fieuseil | Titre de la pièce                 | Premier vers                                                                      | Nom de l'auteur  | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée | Date du<br>Iecueil |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 4                                                       | 91                  | m                                 | *                                                                                 | - to             | 9                                                      | 7                  |
| MUSES GAIL.                                             | s. d.               | Stances.                          | Tous les jours tu me romps la teste   De me vou- Du Ryer (Isaac), LE TEMPS PERDU. | Du Ryer (Isaac). | LE TEMPS PERDU.                                        | 1610               |
| LABYR. RECR., III LIV.                                  | 1602                |                                   | Chanson pastorelle (p. 106) Tout ainsi doncques, Magdelon                         |                  |                                                        |                    |
| MUSES GAIL.                                             | s. d.               | Le carillon d'amour (f. 218)      | Tout auprès d'un temple des Muses                                                 |                  |                                                        |                    |
| LABYR. RECR., I LIV.                                    | 1602                | Villanelle.                       | Tout ce qui est au monde sert                                                     | Le Digne (N.).   | LES FLEURETTES.                                        | 1601               |
| ld.                                                     | id.                 | De l'Amour (stances).             | Tout ce qui est ohjet des yeux                                                    | Id.              | . Id.                                                  | id.                |
| DELICES SATYR. PARN. SATYR.                             | 1620  <br>1622      | A Motin. Satyre (pp. 378 et 177). | Tout ce qu'on a Motin, il est bien vray qu'on l'a                                 |                  |                                                        | -                  |
| DELICES SATYR.                                          | 1620                | Epigramme (1).                    | Toute la marque de noblesse                                                       | Maynard (Fr.).   |                                                        |                    |
| ESPADON SATYR. (S.).                                    | s. d.               |                                   | A Caliste. Prelude (11 st. de Toutes les fables sont muettes 4 v.).               |                  | CARQUOIS D'AMOUR                                       | <b>s.</b> d.       |
| DELICES SATYR.                                          | 1620                | Bergerie.                         | Tout estoit en chaleur et la stamme étherée                                       | Belleau (Remy).  | BERGERIES.                                             | 1572               |
| REC. VERS SATYR.                                        | 1617                | Compl. d'Aréthuse                 | Tout le Ciel haut et bas incessamment remuë                                       | Jamyn (Amadis)   | SEC. VOL. OEUV.                                        | 1584               |
| PARN. SATYR.                                            | 1622                | Sixain.                           | Tout y chevauche, tout y fout                                                     | G. C. P.         |                                                        |                    |
| QUINT. SATYR.                                           | 1622                | Epigramme (p. 18).                | Toy de qui l'âme est amoureuse                                                    | correct (a.).    |                                                        |                    |
| LABYR. RECR., III LIV.                                  | 1602                | A Claudine.                       | Toy, qui as un nés en ta face                                                     | Baïf (J. A. de). | LES PASSETEMPS.                                        | 1573               |
| QUINT. SATYR.                                           | 1622                | Sonnet (p. 12).                   | Toy qui cours l'esguillette et d'estoc et de taille                               |                  | REC. CONRART 4123                                      |                    |
| .pI                                                     | id.                 | Epigramme (p. 208).               | Toy qui f en place publique                                                       |                  |                                                        |                    |
| LABYR. RECR., III LIV.                                  | 1602                | A quelque poëtastre(quatr.)       | Aquelquepoëlastre(quatr.) Toy qui les tiennes ne decueuvres                       | Baif (J. A. de). | Baif (J. A. de). LES PASSETEMPS.                       | 1573               |
| SATYRES HAST.                                           | 1613                | Prosopopée de Lydie (f. 104) (2). | Toy qui me vois en si belle posture                                               |                  |                                                        |                    |
| Id.                                                     | id.                 | A Triboulet (quatr.).             | Triboulet, tu ne fais que mesdire de moy                                          | Guy de Tours.    | PR. ORUV. POKTIQ.                                      | 1598               |
| .bl                                                     | id.                 | Devis de trois damoiselles.       | Trois femmes un jour disputoient                                                  | L. H             | TRADUCTIONS.                                           | 1550               |
| LABYR. RECK., II LIV.                                   | 1602                | Chanson.                          | Trois fois heureuse pensée                                                        | Durant (Gilles). | ORUV. POÉT.                                            | 1594               |
| Id. III LIV.                                            | id.                 | Vœu (dixain).                     | Trois frères, trois rets l'apendent                                               | Baif (J. A. de). | LES PASSETEMPS.                                        | 1573               |
|                                                         | 1                   |                                   |                                                                                   |                  |                                                        |                    |

|                                                                                          | 1601                  | 1573                               | id.                            | 1598                            |                           |                            | 1643                     | 1554                                           |                                      | 1573                        |                                    |                                |                                          | 1573                                             | 1605                            | 1585                                             | 1573                        |                               |                              |                             |                              |                                             | 1573                            |                               |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                          | LES FLEURETTES.       | LES PASSETEMPS.                    | Id.                            | Guy de Tours. PR. OEUV. POÉTIQ. |                           |                            | ORUVRES.                 | PREM. POÉSIES.                                 |                                      | LES PASSETEMPS.             |                                    |                                |                                          | LES PASSETEMPS.                                  | DIVERSES POÉS.                  | LE TEMPS PASSÉ.                                  | LES PASSETEMPS.             |                               |                              |                             |                              |                                             | LES PASSETEMPS.                 |                               |                                |
|                                                                                          | Le Digne (N.).        | Baïf (J. A. de).                   | . Id.                          | Guy de Tours.                   | [Guy de Tours?]           | .pI                        | Regnier (Math.).         | Tahureau (Jacq.)                               | [Guy de Tours?]                      | Baif (J. A. de).            | [Guy de Tours ?]                   | Id.                            |                                          | Baïf (J. A. de).                                 | Vauquelin de La<br>Fresnaie.    | Mermet (Cl.).                                    | Baif (J. A. de).            | [Guy de Tours?]               | .pJ                          | .pJ                         | .bl                          | A. C.                                       | Baif (J. A. de).                | [Guy de Tours ?]              |                                |
| Sur trois courtisans. Epigr.   Trois Romains, trois Albins se tuerent de coups (p. 218). | Trop puissante beauté | Tu as au front un peu de cicatrice | Tu as l'ame autant contrefaite | Tu as l'dme si jalouse          | Tu as raison de supporter | Tu as, Renée, une balaffre | Tu as une mauvaise grace | Tu crains, Damette (ou Nerée) en ta vieillesse | Tu crois que ta langue menteuse      | Tu demandes si je soupçonne | Tu dis, Margot, que sous les Cieux | Tu dis, Pamphille, que tu veux | Tu dis petit malin que personne ne prise | Tu es banquier, tu avocasses                     | Tu es borgne et tous nos poètes | Tu es entré en mariage    Bien jeune, assez sou- | Tu es et si n'est pas digne | Tu es tant veau que si encore | Tu es un veau si authentique | Tu es un vray veau si caché | Tu es veuu de telle grandeur | Tu m'as trompe d'un jour, un jour m'est une | Tu me dis, bonjour, si je passe | Tu monstres me voulant du mal | Tu n'as poulain ni chaudepisse |
| Sur trois courtisans, Epigr. (p. 218).                                                   | Vœu d'un passant.     | A Agnès.                           | 1602 De Cotin (quatr.).        | 1615 A Triboulet (sixain).      | A un quidam.              | De Renée.                  | 1618 Replique.           | A Damette (douzain).                           | 1604 A maistre Jean (sixain, p. 78). | De Gilon.                   | 1604 De Margot (sixain).           | A Pamphille.                   | Sonnet (p. 142).                         | LABYR. RECR., III LIV. 4602 De Faytout (dixain). | Contre un borgne (quatr.).      | A Guillomet. Epigr.                              | De Negine (sixain).         | 1604 Epigramme.               | . Id.                        | Quatrain.                   | ld.                          | Sonnet.                                     | А Вобіпе.                       | En faveur d'un borgne.        | 1620   Epigramme (p. 435).     |
| 1622                                                                                     | 1602                  | 1617                               | 1602                           | 1615                            | 1604                      | id.                        | 1618                     | 1613                                           | 1604                                 | 1615                        | 1604                               | id.                            | 1603                                     | 1602                                             | 1617                            | id.                                              | 1602                        | 1604                          | id.                          | id.                         | id.                          | 1603                                        | 1602                            | 1604                          | 1620                           |
| QUINT. SATYR.                                                                            | LABYR. RÉCR., I LIV.  | REC. VERS SATYR.                   | LABYR. RECR., III LIV.         | SATYRES BAST.                   | MUSES INCOG.              | Id.                        | CABINET SATYR.           | SATYRES BAST.                                  | MUSES INCOG.                         | SATYRES BAST.               | MUSES INCOG.                       | . Pa                           | MUSE FOL., III LIV.                      | LABYR. RECR., III LIV.                           | REG. VERS SATYR.                | Id.                                              | LABYR. RECR., III LIV.      | MUSES INCOG.                  | ſď.                          | Id.                         | Id.                          | MUSE FOL., II LIV.                          | LAHYR. RECR., III LIV.          | MUSES INCOG.                  | DELICES SATYR.                 |

| dans lequel<br>la pièce est anonyme                             | Date<br>recu                 | Titre de la pièce                                     | Premier vers                                                                      | Nom de l'auteur  | dans lequel<br>la pièce est signée | Date, |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------|
| SATYRES BAST. DELICES SATYR.                                    | 1618                         | Pour un astrologue cocu<br>(f. 16, pp. 222 et 279).   | Tu regarde, astrologue, aux astres ordonnées                                      |                  |                                    |       |
| QUINT. SATYR.                                                   | 1622                         |                                                       |                                                                                   |                  |                                    |       |
| DELICES SATYR.                                                  | 1620                         | A M. de l'Olivier. Satyre. (1)                        | Tu reprends mon humeur, Olivier, tu me blasmes Viau (Théophile) d'App. E. Aubert. | Viau (Théophile) | D'APR. E. AUBERT.                  |       |
| LABYR. RECR., III LIV.                                          | 1602                         | A Sardron.                                            | Tu sçais qu'aux halles l'autre jour                                               | Baïf (J. A. de). | LES PASSETEMPS.                    | 1573  |
| . Įd                                                            | id.                          | A Perrette.                                           | Tu teins, Perrette, tes cheveux                                                   | ld.              | . Id.                              | .pi   |
| MUSES INCOG.                                                    | 1604                         | Epigr. (p. 54).                                       | Tu te rends un veau si naïf                                                       | [Guy de Tours?]  |                                    |       |
| MUSES GAIL.                                                     | s. d.                        | A un nouveau marié.                                   | Tu l'es donc marié sans nous en dire mot                                          | Du Ryer (Isaac)  | CABINET SATYR.                     | 1618  |
| LABYR. RECR., III LIV.                                          | 1602                         | De Gressin.                                           | Tu veux, Gressin, que je t'admire                                                 | Baif (J. A. de). | LES PASSETEMPS.                    | 1573  |
| SATYRES BAST.                                                   | 1615                         | D'Arethuse (quatr.).                                  | Tu voudrois donc, belle Arethuse                                                  | Guy de Tours.    | PR. OEUV. POÉTIQ.                  | 1598  |
|                                                                 |                              |                                                       | Tyrsis voir Tirsis                                                                |                  |                                    |       |
| SATYRES BAST. CABINET SATYR.                                    | 1615                         | D'un advocat (f. 28).                                 | Un advocat voulant aller aux champs (ou dehors)                                   |                  | TRADUCT. (VAR.).                   | 1550  |
| PARN. SATYR.                                                    | 1622                         | Epigramme.                                            | Un allemand commençant sa harangue                                                | Mailliet.        | EPIGRAMMES.                        | 1620  |
| MUSES INCOG.                                                    | 1604                         | Contre un alquemiste                                  | Un alquemiste tout nouveau                                                        | B.deV.: Beroalde |                                    |       |
| SATYRES BAST. SATYR. REGNIER (S.). DELICES SATYR. QUINT. SATYR. | 1615<br>1616<br>1620<br>1622 | Le lict à la Cour (ff. 3 et 182, pp. 215 et 256) (2). | Un amant estant à la Cour                                                         | de verville.     |                                    |       |
| MUSES GAIL.                                                     | 1609                         | Epigramme (f. 116).                                   | Un amant plein d'un beau langage                                                  |                  |                                    |       |
| CABINET SATYR.                                                  | 1618                         | Epigramme.                                            | Un amoureux près de sa dame                                                       |                  |                                    |       |
| PARN. SATYR.                                                    | 1622                         | D'un apothicaire. Epigr.<br>(p. 72).                  | Un apothicaire en soy-mesme                                                       |                  |                                    |       |
|                                                                 |                              |                                                       | Un avocat voir Un advocat                                                         |                  |                                    |       |
| SATYR. REGNIER (S.).                                            | 1616                         | Epigramme (f. 101).                                   | Un beau frelaut troussé comme il falloit                                          |                  |                                    |       |

| U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                 |                                       |                                          |                                     |                                         |                                 |                                  |                              |                                 |                                     |                                    |                        |                                                       |                         |                                 |                                                      |                          |                               |                             |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1899                               | 1600                            |                                       | 1534                                     |                                     |                                         | s. d.                           | 1573                             |                              |                                 |                                     | 1550                               | 1617                   |                                                       |                         |                                 |                                                      |                          |                               |                             |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LES FLEURS.                        | MUSES RAL., 11 P.               |                                       | PARAGON JOY. INV. 1554                   |                                     |                                         | CARQUOIS D'AMOUR                | Baif (J. A. de). LES PASSETEMPS. |                              |                                 |                                     | TRADUCTIONS.                       | REC. VERS SATYR.       | мs. 884, г. 307.                                      |                         |                                 |                                                      |                          |                               | MS. 884, F. 276             |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | A. D. V.:                       | vermen (ac).                          | S. R. :                                  | Saint-nomara.                       |                                         |                                 | Baif (J. A. de).                 | [Guy de Tours ?]             |                                 |                                     | D. B. :                            | Du Gayverger.          |                                                       |                         |                                 | F. G. L.                                             | H. F.                    | Former (nenri).               |                             |                                   |
| The second secon | Un bèque voulant d'une dame        | Un blond, un noir, un olivastre | Un bon coüillaut voyant sa chambrière | Un bon mary des meilleurs que l'on fasse | Un bon pescheur voir Un gros pitaut | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | Un chasseur courant sur le tard | Un chien gist sous ce tombeau    | Un cleron tout autour de luy | Un compagnon par charité        | Un conseiller voir Un beau fringant | Un cordelier tomba entre les mains | Un courtisan audacieux | Une bande toute choisie                               | Une chose assex refusée | Une dame allant en son coche    | celles qui n'ont Une dame sans un amy d'amy (p. 85). | Une femme se conseilloit | Une Helène fut chantée        | Une l'autre jour se vantoit | Une matière verte en mes c formée |
| The same of the same and the sa | D'un bègue (dixain, f. 22).        | A Miride.                       | Epigramme (f. 102).                   | Dixain.                                  |                                     | Epigramme (f. 103).                     | Epigr. (47 v.).                 | Epit. d'un petit chien.          | Quatrain.                    | Epigramme (f. 217).             |                                     | D'un cordelier (24 v.).            | Combat d'un courtisan  | Sur le différent appétit de<br>quelques dames. Epigr. | De Catin (p. 217).      | Epigramme (f. 20).              | Contre                                               | 1610 Huitain.            | Quatrain sur Ronsard (p. 85). | Sixain (p. 39).             | 1620   Sonnet (p. 179).           |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1617                               | 1615                            | 1616                                  | 1615                                     |                                     | 1616                                    | s. d.                           | 1602                             | 1604                         | 1617                            |                                     | s. d.                              | 1622                   | 1618                                                  | 1622                    | 1615<br>1618                    | 1603                                                 |                          | 1622                          | 1603                        | 1620                              |
| Car Friday Dros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REC. VERS SATYR.<br>CABINET SATYR. | SATYRES BAST.                   | SATYR. REGNIER (S.).                  | SATYRES BAST.                            |                                     | SATYR. REGNIER (8.).<br>CABINET SATYR.  | ESPADON SATYR. (S.).            | LABYR. RECR., III LIV.           | MUSES INCOG.                 | REC. VERS SATYR. CABINET SATYR. |                                     | ESPADON SATYR. (S.).               | PARN. SATYR.           | CABINET SATYR.                                        | QUINT. SATYR.           | SATYRES BAST.<br>CABINET SATYR. | MUSE FOL., II LIV.                                   | LABYR. AMOUR, I LIV.     | PARN. SATYH.                  | MUSE FOL., II LIV.          | DELICES SATYR.                    |

(4) Cette pièce se lit également dans le Petit Cabinet de Priape, p. 9. L'Estoile dans ses Mémoires journaux raconte sous la date de juin 1605 l'accident qui donna lieu à cette pièce (voir éd. Brunet, T. VIII, p. 183). Dans le Ms. 12491 de la Bibl. Nat., p. 31, l'explication suivante est en tête de ces vers : Sur le fait de M. Cautelle. conseiller au Parlement de Paris, qui voyant qu'une dame le voyoit dans sa chambre lui montroit son cas lors qu'il en trouvoit l'occasion dont son mary indigné lui tira un coup d'arbalète en l'année 1605.

| -                            | Date<br>recu | Titre de la pièce                   | Premier vers                                   | Nom de l'auteur               | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée | Date du<br>lieuser |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|                              | 94           | 33                                  | *                                              | 20                            | 9                                                      | 7                  |
| SATYRES BAST.                | 1613         | Oracle d'amour (f. 81).             | Une pucelle ayant d'amour le mal penible       |                               |                                                        |                    |
| CABINET SATYR.               | 1618         | Epigramme.                          | Un escolier gaillard et de repos               |                               |                                                        |                    |
| LABYR. RECR., II LIV.        | 1602         | Sonnet sur sa tante (p. 27) (1).    | Une vieille guenon desjà demi pourrie          | Un Vert galant<br>de Valence. | DIGARR. TABOUROT                                       | 1583               |
| LABYR. AMOUR, I LIV.         | 1610         | Dixain.                             | Une vieille un jour confessoit                 | M. G. :                       | M. G.: MAROT: OBUV.                                    | 1535               |
| DELICES SATYR.               | 1620         | Stances.                            | Un fier demon qui me menuce                    | Viau (Théophile)              | OEUVRES.                                               | 1624               |
| SATYR. REGNIER (S.).         | 1616         | Epigramme (f. 104).                 | Un forgeron aussi vieil que le temps           |                               |                                                        |                    |
|                              |              |                                     | Un frais mary voir Un mary frais               |                               |                                                        |                    |
| REC. VERS SATYR.             | 1617         | Epigramme.                          | Un franc pitaut un jour de feste.              | St-Gelais (M. de)             | OEUV. POÉTIQ.                                          | 1574               |
|                              |              |                                     | Un gallant le fit et refit voir Fabian le fit  |                               |                                                        |                    |
| LABYR. AMOUR, I LIV.         | 1610         | Huitain.                            | Un grand badin laid et fascheux                | R. F.:                        |                                                        |                    |
| DELICES SATYR. QUINT. SATYR. | 1620 \ 1622  | Epigr. (pp. 33 et 48).              | Un gros abbé qui discouroit à table            | Fornier (Raoul).              | мs. 884, г. 310.                                       |                    |
| QUINT. SATYR.                | 1622         | D'un impuissant. Epigr.             | Un gros abbé se laissoit en sa couche          | Viau (Théophile)              | MS. 3127 AR.                                           |                    |
|                              |              |                                     | Un gros galant estant pressé d'envie voir Un   |                               |                                                        |                    |
| DELICES SATYR.               | 1620         | Questions diverses (p. 422)<br>(2). | Un gros pitaut mourant de trop d'envie         |                               | PETIT CAB. PRIAPE.                                     |                    |
| PARN. SATYR.                 | 1622         | Epigramme.                          | Un homme entre les plus vilains                | Mailliet.                     | EPIGRAMMES.                                            | 1620               |
|                              | 1614         | Epitaphe.                           | Un homme gist sous ce tombeau                  | Regnier (Math.).              | DELICES SATYR.                                         | 1620               |
| REC. VERS SATYR.             | 1017)        |                                     | Un homme rempli de cautelle voir Un beau frin- |                               |                                                        |                    |
| PARN, SATYR.                 | 1622         | Epigramme.                          | Un hoste estant chez Isabelle                  | Mailliet.                     | EPIGRAMMES.                                            | 1620               |
| DELICES SATYR.               | 1620         | Epigramme (p. 432).                 | Un jeune advocasseau se voulant excuser        |                               |                                                        |                    |
| CABINET SATYR.               | 1618         | Epigramme.                          | Un jeune amant près de sa dame soupait         | St-Gelais (M. de).            | OEUVRES.                                               | 1574               |
| SATYRES BAST.                | 1615         | De Robin et Catin. Epigr.           | Un jour d'hiver, Robin tout esperdu            | Marot(Cl.).                   | OEUV., ÉD. JANNET                                      |                    |

|       |                                     |                    | Gausserie (pp. 299 et 98) (5). Un ribaud huguenot, un chaste catholique           |                       | 1620  | DELICES SATYR.<br>QUINT. SATYR.        |
|-------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|----------------------------------------|
|       |                                     |                    | Epigramıne (pp. 89 et 129) Un quidam d'une humeur gaillarde                       |                       | 1620  | DELICES SATYR.<br>QUINT. SATYR.        |
|       |                                     |                    | Un qui à sa femme n'avoit cesse                                                   | Epigramme (4).        | 1618  | CABINET SATYR.                         |
| 1600  | MUSES RAL., II P. 1600              | A. D. V.:          | Un pot d'argent sur la senestre                                                   | A Melinymphe.         | 1615  | SATYRES BAST.                          |
|       |                                     |                    | Un poëte foutereau abordant une fille                                             | Epigramme (p. 432).   | 1620  | DELICES SATYR.                         |
|       | мs. 1663. в. и.                     |                    | Un peu de fruicts j'ay cueilly cet automne                                        | Elégie (p. 130) (3).  | 1610  | LABYR. AMOUR, 1 LIV. 1610              |
| s. d. | CARQUOIS D'AMOUR S. d.              |                    | Un pescheur à son hameçon                                                         | Epigramme (14 v.).    | s. d. | ESPADON SATYR. (S.). S. d.             |
| 1578  | TROIS. OEUVRES.                     | Boyssières (J. de) | Un pendillon pendilloit                                                           | Enigme d'une dame.    | 1615  | SATYRES BAST.                          |
|       |                                     |                    | Un passant que la nuit surprend en son voyage                                     | Sonnet (f. 54).       | 1647  | REC. VERS SATYR.                       |
| 1573  | LES PASSETEMPS.                     | Baïf (J. A. de).   | Un muguet de mes vers barbouille                                                  | D'un muguet (quatr.). | 1609  | LABYR. RECR., III LIV. 1602            |
|       | MS. 1662 B. N.<br>REC.CONRART, 4123 |                    | Un mignon circoncis issu de la fontaine                                           | Sonnet (p. 130) (2).  | 1622  | PARN. SATYR.                           |
|       |                                     |                    | Un médecin fameux bien connu par la ville                                         | Epigramme.            | 1618  | CABINET SATYR.                         |
|       |                                     |                    | D'un médecin. Epigr. (p.39) Un médecin du temps jadis                             |                       | 1622  | QUINT. SATYR.                          |
|       |                                     |                    | Un médecin desjà sur l'âge                                                        | Epigramme.            | 1618  | CABINET SATYR.                         |
|       |                                     |                    | Un médecin brusque et gaillard                                                    | Epigramme (f. 145).   | 1616  | SATYR. REGNIER (S.).<br>CABINET SATYR. |
| 1555  | ART POÉTIQ.                         | Peletier (Jacq.).  | Un mary frais dit à sa Damoyselle                                                 | 1609 Epigramme.       | 1609  | MUSES GAIL.                            |
| 1543  | FLEUR POÉS. PR.                     |                    | laboureur et d'une (In laboureur au premier chant du coq<br>dame (dixain, f. 167) | D'un<br>jeune         | 1615  | SATYRES BAST.                          |
| 1574  | OKUV. POÉTIQ.                       | St-Gelais (M. de). | I'n jour que Madame dormoit                                                       | Sur Lisette, Epigr.   | 1617  | REC. VERS SATYR.                       |
|       | Ms. 884, F. 226                     | Rosset (de).       | Un jour Mars et l'Amour publicient leur vail-                                     | Sonnel.               | 1609  | MUSES GAIL.                            |
| 1620  | DELICES SATYR.                      | Berthelot.         | En jour Margot prit la mesure                                                     | Epigramme.            | 1618  | CABINET SATYR.                         |
|       | MS. 884, F. 303.                    |                    | In your le bon vieillard Thibaut                                                  | Epigr. (f. 292) (f).  | 1618  | REC. VERS SATYR.<br>CABINET SATYR.     |
|       |                                     |                    |                                                                                   |                       |       |                                        |

(4) Dans le Ms. 884: Un jour le vieux frère Thibault.
(2) Ce sonnet se lit dans les Cinq ceuts Colbert. Nº 488. f. 453 avec le titre suivant: Du seigneur de la Fontaine Marran, nepveu du dit Fortia. Ce Fortia a été l'objet de plusieurs pièces satiriques de Desportes et de J. A. de Baff. Voici le premier vers de la satire de Desportes: Jefeus mis en mes vers bien arani.
(3) Voici le titre de cette pièce dans le Ms. 4663 de la Bibl. Nat.: L'Espérance à M. de Bellacize, trésorier de l'Espargne.
(4) Cette pièce n'a pas été reproduite dans l'édition du Cabinet satyrique, 1619.
(5) Voici le titre de cette pièce: Gausserie sur le devis d'un huguenot et d'un catholique. Satyre.

| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme | Date du recueil | Titre de la pièce                                   | Premier vers                                 | Nom de l'auteur<br>5                  | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 | Date du<br>lieusen |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| MUSES GAIL.                                             | 1609            | Sonnet.                                             | Un Roy dans les Grecques histoires           | Berthelot.                            | MS. 884, F. 227.                                            |                    |
| DELICES SATYR. PARN, SATYR.                             | 1620            | Contre un Sodomite. Epig. (pp. 453 et 74) (1).      | Un seigneur favory des dames de la Cour      |                                       | ld. F. 281.                                                 |                    |
| CABINET SATYR.                                          | 1618            | Epigramme.                                          | Un sergent égrillard avec ses deux recors    | Р. В.:                                | CABINET SATYR.                                              | 1697               |
| Id.                                                     | id.             | . Id.                                               | Un visage couperosé                          | Luc (de).                             | PETIT TRAICTÉ                                               | 1538               |
| SUP. BIGARR.                                            | 1614            | L'ombre d'un amant à sa<br>maistresse (f. 203) (2). | Uranie en son lict couchée                   |                                       | Ms. 884, F. 196.                                            |                    |
| SATYR. REGNIER (S.).                                    | 1617            | Epigramme.                                          | Urgande estoit au lict malade                | B. (de).                              |                                                             | N                  |
| LABYR. RECR., III LIV.                                  | 1602            | De Bon Pain (quatr.).                               | Va paistre à l'escart si tu veux             | Baif (J. A. de).                      | LES PASSETEMPS.                                             | 1573               |
| Id. II LIV.                                             | id.             | Chanson.                                            | Venus le long d'un rivage                    | Durant (Gilles).                      | OEUV. POÉTIQ.                                               | 1594               |
| MUSES INCOG.                                            | 1604            | L'amour villain.                                    | Venus n'est plus mère d'Amour                | Berthelot.                            | CABINET SATYR.                                              | 1618               |
| . Id.                                                   | id.             | De Martin.                                          | Vers la saison de Caresme prenant            | [Guy de Tours?]                       |                                                             |                    |
| . Id.                                                   | id.             | Quatrain.                                           | Verville est fasché que son livre            | . Id.                                 |                                                             |                    |
| CABINET SATYR.                                          | 1618            | Combat de deux courti-<br>sans. Satyre.             | Vestu du tout à la friscade                  | C. D. B.: Beauxoncles.  Du Gayverger. | REC. VERS SATYR.                                            | 1617               |
| MUSES INCOG.                                            | 1604            | Despit d'une vieille                                | Veu que jà la triste vieillesse              | [Guy de Tours?]                       |                                                             |                    |
| LABYR. REGR., III LIV.                                  | 1602            | Stances.                                            | Veu que ton teint tendrelet                  | Baïf (J. A. de).                      | AM. MELINE, LIV. II 1555                                    | 1555               |
| MUSES INCOG.                                            | 1604            | D'une damoiselle françoise<br>Sonnet.               | Veu que vous n'estes point d'italien lignage | [Guy de Tours?]                       |                                                             |                    |
| Id.                                                     | id.             | Contre un Pedant. Stances.                          | Veux tu que je te die                        | Id.                                   |                                                             |                    |
| SATYR. REGNIER (S.).                                    | 1617            | Contre un gendarme                                  | Vides la lisse barbe d'or                    | B. (de).                              |                                                             |                    |
| PARN. SATYR.                                            | 1622            | Une jeune femme                                     | Vieillard à mes yeux inhumain                | Mailliet.                             | EPIGRAMMES.                                                 | 1620               |
| LABYR. RECR., II LIV.                                   | 1602            | Contre nature.                                      | Vieille carcasse saupoudrée                  | Baif (J. A. de).                      | LES PASSETEMPS.                                             | 1573               |
| DELICES SATYR.                                          | 1620            | Epigramme.                                          | Vieille grand mère des lutins                | Viau (Théophile)                      |                                                             |                    |
| SUP. BIGARR.                                            | 1614            | Contre une vieille sempi-<br>ternelle.              | Vieille haba, vieille honkon                 | M. G. :<br>Montgaillard.              | CABINET SATYR.                                              | 1618               |
|                                                         |                 |                                                     |                                              |                                       |                                                             |                    |

| CARS. SALIM.                                | I TOWN | The state of the s |                                                              | -                                |                    |      |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------|
| Id.                                         | id.    | Replique (p. 234).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vivillesse et maladie ensemble                               | Sigognes.                        | .bl                | id.  |
| LABYR. RECR., 1 LIV.                        | 1602   | Pastorelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vien ça ma petite sotte                                      | Le Digne (N.).                   | LES FLEURETTES.    | 1601 |
| MUSE FOL., II LIV.                          | 1603   | Response plaintive (p. 142) (1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vilains ce n'est à vous faire de nous l'office               |                                  |                    |      |
| MUSES INCOG.                                | 1604   | Allégresse en faveur de<br>Pamphage, Sonnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vive le ventru Pamphage                                      | [Guy de Tours?]                  |                    |      |
| MUSES GAIL.                                 | s. d.  | Remerciement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Voicy ce que je viens de faire                               | Du Ryer (Isaac). LE TEMPS PERDU. | LE TEMPS PERDU.    | 1610 |
| REC. VERS SATYR.                            | 1617   | 1617 Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Voicy Jeanne la mal peignée                                  | Sigognes.                        | CABINET SATYR.     | 1618 |
| MUSES GAIL.                                 | 1609   | Sur les tetins de Lilie (f. 147).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Voicy la feste de Lilie                                      |                                  | AMOURS DE LILIE.   |      |
| LABYR. RECR., II LIV.                       | 1602   | Chanson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vole mon cœur vistement                                      | Durant (Gilles).                 | OEUV. POÉTIQ.      | 1594 |
| MUSES GAIL.                                 | s. d.  | A une courtisane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vostre amour est semblable à un gasteau des Du Ryer (Isaac). | Du Ryer (Isaac).                 | LE TEMPS PERDU.    | 1610 |
| CABINET SATYR.                              | 1618   | 1618 Quatrain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vostre beauté sans seconde                                   |                                  | PETIT CAB. PRIAPE. |      |
| DELICES SATYR.                              | 1620   | A une jeune dame. Epigr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vostre fraise toute foulée                                   | Viau (Théophile)                 |                    |      |
| CABINET SATYR.                              | 1618   | Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vostre mal et le mien n'ont point de sympathie               |                                  |                    |      |
| QUINT. SATYR.                               | 1622   | Epigramme (p. 20).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vostre mère eut Philis quelque peu de raison                 |                                  |                    |      |
| Id.                                         | id.    | Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vostre mine froide et austère                                | Motin.                           | DELICES SATVR.     | 1620 |
| CABINET SATYR.                              | 1618   | Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vostre noblesse est mince                                    | Maynard (Fr.).                   |                    |      |
|                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vostre pasquin est magnifique voir Ce quatrain               |                                  |                    |      |
| REC. VERS SATYR.                            | 1647   | A Darette. Quatr. (f. 206).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vostre sot mignon vous abuse                                 |                                  |                    |      |
| MUSE FOL., II LIV.                          | 1603   | Mascarade (p. 128).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Voules-rous Bergeronnettes                                   |                                  |                    |      |
|                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Voulez-vous faire un tombeau voir Il faudroit                |                                  |                    |      |
| SATYRES BAST.                               | (643   | A Fredegonde. Sonnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vous accoustrant de plastre ainsi que les four-              | La Vallettrye.                   | OEUV. POÉTIQ.      | 1602 |
| DELICES SATYR.                              | 1620   | Epigramme (p. 72).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vous aimez fort la sarabande                                 |                                  | MS. 884, F. 256.   |      |
| RRC. VERS SATYR.<br>CABINET SATYR.          | 1617 ( | Sur le présent livre. Quatr.<br>(n. p.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vous autres que l'amour regarde de travers                   |                                  |                    |      |
| LABYR. AMOUR. 1 LIV. 4610 Quatrain (p. 46). | 1610   | Quatrain (p. 46).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vous avez bonne conscience                                   |                                  |                    |      |
|                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                  |                    |      |

(1) Voici le titre de cette pièce: Response plaintive en fareur de celles dont leurs maris mettent les poules couver. Cette pièce manque dans les éditions de la Muse fol. de 1607, 1615 et 1621.

| Titre du recueil dans lequel la pièce est anonyme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | oate du<br>lieuser | Titre de la pièce                         | Premier vers                                             | Nom de l'auteur  | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la nièce est signée | np eque |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I                  | 3                                         | 4                                                        | 20               | 9 9                                                    | d -     |
| CALLYS SOCIA MAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1617               | No Fredagonda (huitain)                   | Vous aver hon temns de médire                            | Modia            |                                                        | 0.00    |
| MEG. VERS SALIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1070               | consona (maran):                          |                                                          | MOGIII.          | CABINET SATYR.                                         | 1018    |
| MUSES GAIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | s. d.              | Sur la jalousie. Sonnet.                  | Vous avez un mary qui entre en frenesie                  | Du Ryer (Isaac). | Du Ryer (Isaac). LE TEMPS PERDU.                       | 1610    |
| REC. VERS SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1617               | A Philie (f. 164).                        | Vous brusles donc d'amour pour un sujet nou-             |                  |                                                        |         |
| MUSES INCOG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1604               | Le portrait de Pamphage (Ménage).         | Vous chassieux, louches, et bicles                       | [Guy de Tours?]  |                                                        |         |
| SATYR. BEGNIER (S.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1616               | F                                         | Vous demandez mon point d'honneur                        |                  |                                                        |         |
| CABINET SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1618               | Epigramme.                                | Vous dites qu'avez conscience                            |                  | MS. 884, F. 252.                                       | ٨       |
| LABYR. RECR., I LIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1602               | Pastorelle.                               | Vous dites que vous changerez                            | Le Digne (N.).   | LES FLEURETTES.                                        | 1601    |
| DELICES SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1620               | Epigramme.                                | Vous esgalleriez la vertu                                | Viau (Théophile) |                                                        |         |
| - Committee of the Comm | id.                | L'antimariage. Satyre.                    | Vous espousez donc ce fantosme                           | Desternod.       | L'ESPADON SATYR.                                       | 1619    |
| LABYR. RECR., III LIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1602               | Estrenne.                                 | Vous estant seigneur et maistre                          | Baif (J. A. de). | LES PASSETEMPS.                                        | 1573    |
| QUINT. SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1622               | Epigramme (p. 8).                         | Vous estes à Dieu bien contraire                         |                  |                                                        |         |
| DELICES SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1620               | Epigramme (pp. 22 et 42).                 | Vous estes d'esprit dépourveue                           |                  |                                                        |         |
| QUINT. SATTR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1022               |                                           |                                                          |                  |                                                        |         |
| PARN. SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1625               | Epigramme (p. 301).                       | Vous estes fine et fort habile                           | Motin.           | DELICES SATYR.                                         | 1620    |
| QUINT. SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1622               | A Cloris. Epigr. (p. 63).                 | Vous estes fort douce et propice                         |                  |                                                        |         |
| MUSES INCOG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1604               | A Françoise (quatr.).                     | Vous estes fort humble et courtoise                      | [Guy de Tours ?] |                                                        |         |
| QUINT. SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1692               | A Claude (p. 55).                         | Vous estes la fleur de nostre âge                        |                  |                                                        |         |
| MUSES INCOG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1604               | De Martin (douzain).                      | Vous faites de l'asne, Martin                            | [Guy de Tours?]  |                                                        |         |
| SATYR. REGNIER (S.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1617               | Epigramme.                                | Vous faites donc la courroucée                           | B. (de).         |                                                        |         |
| LABYR. RECR., III LIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1602               | Aventures de quelques personnes notables. | Vous faites d'un pesant dedain (ou d'un triste [desdain] | Baif (J. A. de). | LES PASSETEMPS.                                        | 1573    |
| PARN. SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1625               | Epigramme (p. 322).                       | Vous faites languir vos amans                            | Motin.           | DELICES SATYR.                                         | 1620    |
| REC. VERS SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1617               | De Macette (quatr.).                      | Vous le dites belle farouche                             | Sigognes.        | CABINET SATYR.                                         | 1618    |
| PARN. SATYR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1622               | Quatr. de Mad. de P. a                    | Vous le roulez, je le reux bien                          | 1                | MS. 884, F. 258.                                       |         |

| 1622 | QUINT. SATYR.                    | Motin.            | Vous voulex, dites-vous, estre religieuse                                        | 1625   Sonnet (p. 171).                                 | 1625  | PARN. SATYR.              |
|------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| 1610 | LE TEMPS PERDU.                  | Du Ryer (Isaac).  | Vous voicy arrives au jour   De la grande feste Du Ryer (Isaac), LE TEMPS PERDU. | Gaillardise.                                            | s. d. | MUSES GAIL.               |
| 1607 | PARNASSE, T. I.                  | Passerat.         | Vous souvient-il mon compère                                                     | Consolation pour des cocus.                             | 1603  | MUSE FOL., I LIV.         |
| 1091 | LES FLEURETTES.                  | Le Digne (N.).    | Vous serez estonnez, qu'il y a des fols blancs                                   | Mascarade de six fols.                                  | 1602  | LABYR, RECR., I LIV.      |
| 1643 | JARDIN MUSES.                    | Jamyn (Benj.).    | Vous qui violentez nos volontés, subjettes                                       | Complainte. St. (p. 317)(3).                            | 1625  | PARN. SATYR.              |
|      |                                  |                   | Vous qui pour l'amoureuse rage                                                   | 1622 Pour une femme laide.<br>Epigr. (p. 35).           | 1622  | QUINT. SATYR.             |
|      |                                  |                   | Vous qui Harpocratez un asne qui mordille                                        | 1619 Sonnet.                                            | 1619  | CABINET SATYR.            |
| 1601 | LES FLEURETTES.                  | Le Digne (N.).    | Vous qui guidez les cours aislez                                                 | De l'absence, Ode.                                      | 1602  | LABYR, RECR., I LIV.      |
|      |                                  | one of the second | Vous qui dans le siècle où nous sommes                                           | Pour un roy de la Febve.<br>Stances.                    | 1618  | .Ed                       |
|      |                                  | P. L. XXXXX,      | Vous qui cherchez le mot pour rire                                               | Quatr.                                                  | S. d. | CABINET SATYR.            |
| 1622 | PARN. SATYR.                     | Frenicle.         | Vous qui censures la Satyre                                                      | Epigramme (p. 4).                                       | 1625  | PARN. SATYR.              |
|      |                                  |                   | Vous que dedans un lict voir Lors que dedans                                     |                                                         |       |                           |
|      |                                  | B. (de).          | Vous pensez dire un friand mot                                                   | Epigramme.                                              | 1617  | SATYR. REGNIER (S.). 1617 |
|      | PETIT CAB. PRIAPE.               |                   | Vous outrepassez donc la loy                                                     | Rép. de Mad. de F. à Mad. de K (p. 26).                 | 1622  | PARN. SATYR.              |
|      |                                  |                   | Vous ne penseriez pas, 6 beautes angeliques                                      | LABYR. AMOUR, III LIV. 1610 La justice d'amour (p. 49). | 1610  | LABYR. AMOUR, III LIV.    |
| 1602 | OEUV. POÉTIQ.                    | La Vallettrye.    | Vous ne ferez pas un grand lucre                                                 | 1609 Pour des masques                                   | 1609  | MUSES GAIL.               |
| 1398 | рв. свич. ройно.                 | Guy de Tours.     | Vous ne devez estre blasmée                                                      | A une certaine dame (qua-<br>train).                    | 1645  | SATYRES BAST.             |
|      |                                  |                   | Vous me reprochez à toute heure                                                  | Epigramme (p. 421).                                     | 1620  | DELICES SATYR.            |
| 1610 | Du Ryer (Isaac). LE TEMPS PERDU. | Du Ryer (Isaac).  | Vous me jurez assez que vous estes l'unique                                      | Reproche. Sonnet.                                       | 1615  | SATYRES BAST.             |
|      |                                  |                   | Vous me faites crever de rage                                                    | A une courtisane. Epigr. (p. 63).                       | 1622  | QUINT, SATYR.             |
|      |                                  |                   | Vous me donnez toujours un nom .                                                 | Epigramme (2).                                          | 1618  | CABINET SATYR.            |
| 1601 | LES FLEURETTES.                  | Le Digne (N.).    | Vous me demandez pourquoy    Je change                                           | Air.                                                    | 1602  | LABYR. RECR., I LIV.      |
|      |                                  |                   | the same of the property of the property of the same of the same of              | (F) (SI) (SI) 6 10 8UB 1                                | 1600  | I OTHER SATUR             |

(1) Cette épigramme a été comprise par erreur dans la pièce : Pourtraiet d'une dame. Satyre : Que (la) Meduse horrible et pasle.

(2) Cette pièce n'a pas été reproduite dans l'édition du Cabinet sayurique, 1619.

(3) Cette pièce est signée Regnier dans les Delices salyr., 1620, et la Quint. salyr., 1622; B. Jamin dans le Jardin des Muses, 1643, et elle serait de Marguerite de Valois d'après L'Estoile.

| nh əted<br>lisusər                                          | 1579                                                                       |                                                                      | 1573                                                            | 1620                      |                                           |                          |                                                       |                               |                                    | 1622                                 |                                                                                            |                                                                                                         | 1622                                                                    |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 | OEUV. POÉTIQ.                                                              |                                                                      | LES PASSETEMPS.                                                 | DELICES SATYR.            | MS. 884, F. 264.                          | Id. F. 260.              |                                                       |                               |                                    | QUINT. SATYR.                        |                                                                                            | PETIT CAB. PHIAPE.                                                                                      | QUINT. SATYR.                                                           |                      |
| Nom de l'auteur<br>5                                        | Sainte-Marthe (Sc. de).                                                    |                                                                      | Baïf (J. A. de).                                                | Berthelot.                |                                           |                          |                                                       | Joubert (Nic.).               |                                    | La Porte (de).                       | donnez-moy R. F.: [mes dames Fornier (Raoul).                                              | R. F. :<br>Fornier (Raoul).                                                                             | La Porte (de).                                                          |                      |
| Premier vers                                                | Vous vous en estes retiré<br>Vous rous faschez quand laide on vous appelle | Vous vous mocquez, vieilles croupières<br>Voyant que le Dieu Bacchus | Voy comme amour qui tout dompte<br>Vouez ce valet au aros rable | Voyez comme elle est fine | Voyes de ceste mort l'adrenture admirable | Voyez la grande trahison | Voyes un peu ce medisant<br>Voyes un peu dame Lisette | Voyez-vous avec quelle audace | Vrais amateurs du plaisir de Vénus | Vrayment les humeurs sont plaisantes | Vrayment j'avois grand tort, pardonnez-moy<br>Vrayment je fus bien de la feste voir Ma foy | Vrayment j'eus tort, ô ma douce adversaire<br>Vrayment (ou Ouy vrayment), je vous trouve<br>[fort belle | Vuidez la lisse voir Videz la lisse<br>Y a-t-il gens plus sots au monde | Ysabeau voir Isabeau |
| Titre de la pièce<br>3                                      | Epigramme (p. 192).<br>D'une qui se faschoit d'estre<br>laide.             | Epigramme.<br>Epitaphe de Tignan (p. 107)                            | Amour de J. Dorat Epigramme (p. 421).                           |                           | Epitaphe (quatr. f. 191) (1).             | Epig                     | De Mad. Lisette. Epigr. (p.                           | os).<br>Un timide Rodomont.   | Epigramme (f. 103).                | Epigramme (p. 205).                  | Réplique à L. D. S.                                                                        | Huitain.<br>Une dame à une autre (et<br>Rép.) (p. 28) (2).                                              | Epigramme (p. 207).                                                     |                      |
| nb əbed ed fisusər                                          | 1620                                                                       | 1603                                                                 | 1602                                                            | 1625                      | 1614                                      | 1618                     | 1619                                                  | 1617                          | 1616                               | 1625                                 | 1640                                                                                       | 1610                                                                                                    | 1625                                                                    |                      |
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme     | DELICES SATYR. QUINT. SATYR.                                               | PARN. SATYR. MUSE FOL., III LIV.                                     | LABYR. RECR., III LIV.                                          | PARN. SATYR.              | SUP. BIGARR.                              | CABINET SATYR.           | Id.<br>QUINT. SATYR.                                  | REC. VERS SATYR.              | SATYR. REGNIER (S.).               | PARN. SATYR.                         | LABYR. AMOUR, I LIV.                                                                       | LABYR. AMOUR, I LIV.<br>PAHN SATYR.                                                                     | PARN. SATYR.                                                            |                      |

# APPENDICE

- I. Recueil satirique publié à l'étranger : Epitaphia joco-seria, 1623.
- II. Manuscrits : A) 884, et B) 24322 de la Bibliothèque nationale ; C) Ms. Villenave (Petit Cabinet de Priape) ; D) Ms. Conrart (Sonnets gaillards et priapiques) ; E) Ms. L'Estoile (Recueils divers bigarrés du grave et du facétieux).
- III. Table des pièces anonymes ou signées d'initiales des Ms. ci-dessus qui ne se trouvent pas dans la Table générale des pièces anonymes ou signées d'initiales des recueils collectifs libres et satiriques publiés de 1600 à 1626.
  - IV. Additions et corrections à la Ire et à la Ile partie.

## I. - Recueil satirique publié à l'étranger.

Epitaphia || Ioco-seria, || latina || gallica || italica || hispanica || lusitanica || belgica || Franciscus Swertius (1) Antuerp. posteritati et urbanitati collegit. || Ecclesiast, cap. I, 2, 3. || In multa sapientia, multa est indignatio. Vidi cun || cta quae funt sub. Sole et ecce universa vanitas, || et afflictio spiritus, et infinitus stultorum est numerus. || Moritur doctus similiter ut indoctus. || Et cognovi quod non esset melius nisi lætari, || et facere bene in vita sua. || Coloniæ, || Apud Bernardum Gualtheri || Anno M.DC.XXIII (1623). In-8 (B. N., et Cabinet de M. P. Louys).

8 ff. et 351 p. chiff.

Les Epitaphia gallica commencent à la page 239 et finissent à la p. 275, elles comprennent 110 pièces environ (deux répétées avec variantes) toutes anonymes dont cinq en prose; 45 avaient été imprimées à notre connaissance dans : L'Apologie pour Hérodote de Henri Estienne, 1566, 2 p.; Les Bigarrures de Tabourot, 1583, 27 p.; id., 1585, 3 p.; Les Touches de Tabourot, 1585, 1 p.; Le Labyrinthe de récréation, 1602, 7 p.; Le Labyrinthe d'amour, 1610, 4 p.; Le Recueil vers satyriques, 1617, 1 p.

## Nous avons pu attribuer 30 pièces :

Des Periers (Bonaventure), 1 pièce n. s. du Labyr. recr., II liv., 1602.

Desportes (Philippe), 7 pièces n. s.

Estienne (Henry), 2 — n. s.

Guy de Tours, 6 — n. s.

Mainière (Jean), 1 pièce n. s.

Marot (Clément), 7 pièces n. s.

Nicolas (Simon), 1 pièce non signée des Muses gail., 1609.

(1) L'auteur ou plutôt l'éditeur des *Epitaphia Joco-Seria* est Pierre-François Sweerts dit Swertius (1567-1629). Il écrivait en latin et était flamand d'origine. Il savait mal le français. Bien que sa pièce liminaire soit intitulée : *L'Auteur à son livre*, elle n'est pas de lui. Il l'a prise à Guy de Tours en n'omettant que la signature. Cette édition de 1623 est l'originale, et la seule donnée du vivant de Sweerts (P. Louys).

Fornier (Raoul). 4 pièce n. s. du Labyr. amour, I liv., 1610.

Tabourot (Estienne) (1), 3 pièces n. s.

Villon (François), 4 pièce.

Il est resté 75 pièces anonymes.

### II. - Manuscrits.

Les manuscrits du commencement du XVIIe siècle renfermant des pièces libres et satiriques mélangées à des poésies de toute nature sont peu communs, nous n'en connaissons qu'un petit nombre dans les grandes bibliothèques publiques de Paris et de province, ils sont infiniment moins répandus que ceux du XVIIe (ou du XVIIe siècle à partir de 1630). Il est plus rare encore d'en rencontrer qui soient en quelque sorte l'équivalent du Parnasse satyrique. La Bibliothèque nationale en possède un seul sous la cote Fr. 884, c'est le plus complet en ce genre dans nos dépôts parisiens; la date de sa composition peut être fixée approximativement entre 1618 et 1620; il est comparable, toute proportion gardée entre les œuvres des satiriques des deux époques, au Ms. 1719 qui constitue le Parnasse satyrique du XVe siècle (2). Cependant, chose curieuse, le Ms. 884 ne contient presque pas de vers de Théophile, par contre il nous a conservé une quantité notable de pièces qui n'ont jamais été imprimées. Un autre Ms. de la Bibliothèque nationale Fr. 24322 parait antérieur d'une dizaine d'années, soit de 1608 à 1610. Tout en se tenant très loin du Ms. 884 comme importance, il reproduit des poésies intéressantes qui manquent dans ce dernier. Un troisième manuscrit, dont on ignore aujourd'hui le sort, ayant appartenu au bibliophile Mathieu Guillaume Villenave et qui porte la date de 1611, quoique un peu postérieur au 24322, paraîtrait devoir se classer après le Ms. 884. On n'en a qu'une partie, la plus caractéristique d'ailleurs, qui a été publiée en 1874 sous le titre : Le Petit Cabinet de Priape. Le T. XVIII in-4 du Recueil de Conrart (4123, Bibl. de l'Arsenal) n'est pas non plus à négliger, quelques-unes des pièces qu'il renferme ont formé une petite plaquette : Sonnets qu'illards et priapiques, 1903. Enfin un manuscrit, tenu à jour jusqu'en 1611, qui a eu les honneurs de la réimpression : Les Recueils divers bigarrés du grave et du facétieux.... de Pierre de L'Estoile est enrichi de quelques morceaux qu'on ne trouve pas ailleurs.

Les dépouillements complets des Ms. 884 et 24322, et de partie du *Petit Cabinet de Priape*, des *Sonnets gaillards et priapiques* et du *Ms. de l'Estoile* nous ont paru le complément nécessaire de cette *Bibliographie*. Nous les donnons ci-après.

A) Ms. fr. 884. B. N. — Ce Ms. qui provient de M. de Mesmes a 343 ff. chiff. Il contient environ 550 pièces françaises dont cinquante quatre seulement sont signées, plusieurs pièces en prose, des pièces latines et italiennes en prose et en vers.

Sur les 550 pièces, deux cent quatre-vingt-dix environ ont été imprimées dans les recueils collectifs publiés de 1600 à 1626.

Nous avons pu attribuer 157 pièces, ce qui a porté à 211 le nombre des pièces d'auteurs connus.

<sup>(1)</sup> Plusieurs pièces parmi les 30 des *Bigarrures* sont vraisemblablement de Tabourot, mais on ne lui a restitué que les 3 épitaphes dont il se reconnaît l'auteur (P. Louys).

<sup>(2)</sup> Le Parnasse satyrique du XV• siècle. Anthologie de pièces libres. Publiée par M. Marcel Schwob. Paris, 1905.

#### En voici le détail :

Beaumont Harlay (de), 2 pièces. Bernier, 1 pièce n. s. Berthelot, 10 pièces dont 9 n. s. (sans compter celle sig. Regnier). Chrestien (Florent), 2 pièces n. s. Cramail (comte de), 1 pièce n. s. Collerye (Roger de), 1 - n. s. D'Aubigné (Humbert), 1 - n. s. et dans le Ms. 24322. D'Auvergne (comte), 2 pièces. Desportes, 3 - n. s. Des Yveteaux, 3 - n. s. Du Bellay (Joachim), 8 sonnets. Du Perron, 4 pièces dont 2 n. s. Du Ryer (Isaac), 1 pièce n. s. Fauchet (Claude), 1 — n. s. Fornier (Raoul), n. s. Guyet (Martial), 1 - n. s. Hodey, 1 pièce. Lingendes (de), 1 - n. s. Malherbe. 12 pièces dont 9 n. s. sur lesquelles deux nouvelles. Marguerite de Valois, 1 pièce n. s. Marot (Cl.), 1 pièce. Maynard (Fr.), 13 pièces n. s. Montgaillard, 2 - n. s. Motin, 62 — dont 52 n. s., sans compter celle sig. Regnier. Nervèze (1), 2 - dont une n. s. Neufvic (Madame de), 1 pièce n. s. Nicolas (Simon), n. s. Passerat. 1 - n. s. P. L. R., 1 - n. s. 1 - n. s. Porchères (Laugier de), Regnier (Mathurin) (2), 14 pièces dont 11 n. s. Ronsard, 1 pièce n. s. Rosset (de), 1 pièce. Saint-Gelais (Melin de), 1 - n. s. Sigognes, 42 pièces dont 24 n. s. Touvant. 1 pièce. Vaulx(de), Vermeil (Abraham de), 3 pièces n. s. Viau (Théophile de), 5 - n. s.

<sup>(1)</sup> Pour la bio-bibliographie de Antoine de Nervèze, voir Bibliographie des recueils collectifs de poésies

du XVII<sup>o</sup> siècle.
(2) Sur les 3 pièces signées une serait de Berthelot : Quand il disne, il a porte close et l'autre de Sigognes :

Il est resté 339 pièces anonymes.

L'importance de ce Ms. et du suivant (Fr. 24322) nous engage, nous le répétons, à en donner le dépouillement intégral. Nous reproduisons le premier vers de chaque pièce dans l'ordre même où celle-ci se présente dans le dit Ms. Nous avons mis entre parenthèses les noms des auteurs des poésies attribuées et pour celles restées anonymes, le titre du premier recueil collectif dans lequel elles ont été imprimées :

Les pièces marquées d'un astérisque se lisent également dans le Ms. 24322 et celles qui ont un double astérique dans le Petit Cabinet de Priape.

- f. 1 Sommaire discours de la poésie.
  - 22 Les signes que doibt avoir un bon cheval : Celluy qui fait mestier de la cavalcature (100 v.).
  - 24 Signes des chevaux : Le balsay du bras droit au manieur se monstre (70 v.).
  - 31 Satyre à Monsieur Desportes : Desportes sans les jours les plus doux de ma vie (Des Yveteaux).
  - 35 Contes de la Sigoigne (contre Sigognes): Privé d'honneur et sans vertu aucune (9 st. de 6 v.).
  - 36 S. t. (violente satire adressée à Henri IV) : Sire, ceste douceur, ceste clemence insigne (25 st. de 4 v., Florent Chrestien).
- \*38 Stances funèbres: Biron avoit acquis trois fois dix et deux plaies (4 st. de 4 v., Sup. Bigarr., 1614).
- 39 S. t. (Contre Gabrielle d'Estrées): Ce tombeau que la France honore de ses larmes (16 st. de 6 v.).
- 41 Dialogue: Mignonne, c'est assez, voulez-vous que je meure (6 st. de 4 v., Isaac du Ryer).
- » Stances: Ne verray-je jamais l'olivastre Perrette (30 st. de 6 v., Sigognes).
- 45 Stances: \*\* Messieurs, je viens à vous présenter ma requeste (6 st. de 4 v.).
- 46 Arrest: \*\* La Cour en ayant veu la resqueste et deffense (2 st. de 4 v.).
- » Stances sig. Motin : Quel horrible démon vous a l'âme tentée (19 st. de 4 v.).
- 48 Stances: Soudain que j'eus l'honneur de vostre cognoissance (30 st. de 4 v., Motin).
- 51 Conseil donné au Roy pour la deffense des Comédiens italiens qui espèrent une pension de sa Majesté: Sire deffaites-vous de ces Comédiens (13 st. de 4 v.).
- 52 Stances trad. du latin : Cher Paris, belles tours, riche Louvre que j'ayme (9 st. de 4 v., Marguerite de Valois).
- 53 Stances dialoguées : Ne crains point, c'est Biron que le courrier des Dieux (13 st. de 6 v.).
- 55 Prophétie: Peuples, malheur sur vous quand le sanglant Gerfault (10 st. de 4 v., Motin).
- 56 Stances (requeste au Roi): Le Prince après sa mort perd le nom de guerrier (8 st. de 4 v.).
- » Stances: Adraste qui se voit le plus grand de son aage (9 st. de 4 v., Des Yveteaux).
- 58 Stances: De quoy sert à mes yeux le retour de l'aurore (9 st. de 4 v., Motin).
- 61 Apocalipse: J'ay peur de l'advenir, car les terreurs paniques (20 st, de 4 v., Motin).
- 63 Vision d'Aristarque : Je passois, Curieux, en ceste iste admirable (52 st. de 4 v., Parnasse satyr., 1622).
- 71 Bonnet de Cour : Incontinent après que le grand Lucifer (96 v., 94 v. et 28 v.).
- 76 Adieu, A la Cour de Parlement : Aiant passé dix-huict mois de temps (94 v., Passerat).
- 78 S. t.: Beaux yeux que je vis l'autre soir (8 st. de 6 v.).
- 79 Ode en forme de dialogue : Avez-vous la fiebvre Pasquette ou Quelle fièvre avez-vous Pasquette (10 st. de 4 v., Théophile de Viau).
- 80 Ode: Puis que le cordaige est desfait (6 st. de 4 v., Motin).
- 81 Le débris de la Pyramide qui estoit devant la porte du Palais : Colonne de l'Estat, royale Pyramide (10 st. de 6 v.).
- 82 S. t.: Soleil cache ta tresse blonde (7 st. de 6 v., Motin).
- 87 S. t.: Image de la mort, vieille sempiternelle (6 st. de 4 v., Montgaillard).
- » S. t.: Seiche pièce de bois, triste ordonnance d'os (23 v., Sigognes).
- 88 S. t.: Il est temps que l'amour d'une belle couronne (9 st. de 4 v., Fr. Maynard).
- 89 S. t.: Enfin je recognois l'injuste tyrannie (12 st. de 4 v.).
- 90 Sur les dernières paroles de M. de Biron: \*Ce grand Duc de Biron, invincible aux alarmes (9 st. de 6 v., Nervèze).

- f. 91 Dialogue d'un Jacquemard et de la Samaritaine du Pont-Neuf: Rare honneur du Pont-Neuf, belle Samaritaine (12 st. de 4 v., Motin).
  - .92 S. t. : Festime beaucoup les belles (11 st. de 6 v., Motin).
  - 94 S. t.: Médaille antique et desdorée ou Vieille médaille dédorée (31 st. de 6 v., Fr. Maynard).
  - 98 Le constipé: Depuis cinq ans j'ay consulté (12 st. de 6 v., Rec. vers satyr., 1617),
  - 99 Un adieu : Dure contrainte de partir (4 st. de 6 v., Malherbe).
  - 100 S. t.: Beau filz on dit à la halle (13 st. de 4 v.).
  - 101 (et 273, s. t.): Hé bien l'on dit que je vous f... (9 st. de 4 v., Motin).
  - 102 S. t.: On m'a dit qu'une Robine ou L'on m'a dit... (12 st. de 6 v., Berthelot).
  - 104 Ode: C'est assez, ma belle, il est temps (6 st. de 6 v., Sigognes).
  - 105 Ode sig. Regnier: Ceste vieille et noire corneille (19 st. ou plutôt 18 st., plus une remaniée).
  - 407 Ode sig. Sigoigne: Je pensois la nuict en dormant (12 st. de 6 v.).
  - 108 Ode: Pourceau le plus cher d'Epicure (7 st. de 6 v., Sigognes).
  - 409 Hymne du maquerelage sig. Motin: Soit l'ignorance ou la malice (26 st. de 6 v.).
  - 112 Le Gaude michi: On m'a dit que le plus souvent ou L'on m'a dit... (11 st. de 6 v., Sigognes).
  - 114 Ode sig. Motin: Par charité, garce trop grasse (13 st. de 4 v.).
  - 145 S. t.: Ce n'est point des gallandz de France (20 st. de 6 v., Sigognes).
  - 417 Sur le mesme sujet et contre le discours précédent : Perrette la mort aux pucelles (33 st. de 6 v., Motin).
  - 122 S. t. sig. Sigoigne: Ha (ou O) le malheureux esquipage (127 v.).
  - 125 Combat de Renyer et de Berthelot : Inspire-moy, Muse fantasque (17 st. de 6 v., Sigognes).
  - 127 L'âme de Caboche parlant à deux courtisannes du T. et de V. : Au plus creux des ronces fortes (21 st. de 6 v., Sigognes).
  - 430 S. t.: \*Plus luisante que du verre (28 st. de 6 v., Sigognes).
  - 135 Ode: Quand je voy sa face effacée (6 st. de 6 v., Sigognes).
  - 136 Ode sig. Sigoigne: C'est donc à ceste heure l'usage (13 st. de 6 v.).
  - 137 Id. id. : Vous n'estes grasse ny maigre (12 st. de 6 v.).
  - 139 Id. id. : \*Puis qu'afin qu'un chacun en rie (4 st. de 6 v.).
  - 140 Souspir: Permettez-moy que je souspire (4 st. de 6 v., Motin).
  - » Ode sig. M. de Beaumont-Harlay: Hé quoy, nous faut-il estonner (29 st. de 6 v.).
  - 148 Ode (à M. de Bellegarde) sig. M. de Beaumont-Harlay: Astre qui luis dedans la Cour (48 st. de 10 v.).
  - 454 Passion sig. Motin: Qui veit jamais embrasement (13 st. de 6 v.).
  - 455 Ode sig. Motin: Que de douleurs pour une absence (8 st. de 4 v., Nouv. recueil, 1609).
  - 456 Barbe: Je peins une barbe peignée || De couleur... (10 st. de 6 v., Sigognes).
  - 158 Stances: Mais à quoy sert tant de finesse (8 st. de 4 v., Motin).
  - 459 Tombeau de madame Du Moulin, sig. Motin: Il est donc vray qu'elle soit morte (12 st. de 6 v.).
  - 160 Ode: Hé quoy, madame Fredegonde ou Et quoy... (14 st. de 6 v., Motin).
  - 162 S. t.: Il n'est rien plus beau ny plus stable (126 v., Sigognes).
  - 164 Contre l'ode de M. de Beaumont qui commence, Hé quoy, nous fault-il estonner : C'est bien fait de ne s'estonner (14 st. de 6 v., Des Yveteaux).
  - 167 S. t. (parodie des st. de Malherbe): Avoir le cœur tout plein de flammes (7 st. de 6 v., Berthelot).
  - 168 S. t.: Quitte, quitte tes armes | Amour dont les effects... (10 st. de 6 v.).
  - 169 S. t.: Seine au front couronné de roseaux et de saule (9 st. de 4 v., Sigognes).
  - 170 S. t.: Mes amis en quelle boutique || D'une sotte façon antique (7 st. de 6 v., Sigognes).
  - 171 S. t.: Je laisse vivre les fascheux | Je permets aux ambitieux (7 st. de 6 v.) (1).
  - 172 Autre: Je ne hay point les malheureux | Je veux bien que les amoureux (7 st. de 6 v.) (2).
  - 473 S. t.: Berger quelle angoisse nouvelle (24 distiques, Sup. Bigarr., 1614).
  - 174 S. t.: Plusieurs craignent comme prisons (11 st. de 4 v., Sigognes).

<sup>(1)</sup> Voici le deraier vers de ces six st. sur sept : Je quitte (ou Vous quittez, etc.) Paris, pour Bretagne.

<sup>(2)</sup> Rép. à la pièce précédente.

- f.475 S. t.: Vieille haha, vieille honhon | Vieille cornette... (11 st. de 6 v., Montgaillard).
- 476 S. I.: Comme la corne d'Amalthée | Parmy les astres... (20 st. de 4 v., Muses gail., 1609).
- 478 Complainte : Est-ce donc une destinée || De ne voir ... (10 st. de 6 v., Parnasse, T. II, 1607).
- 180 S. t.: Philis qui me voit le teint blesme || Les sens ravis... (8 st. de 4 v., Malherbe).
- 181 S. t.: Philon, où prenez-vous augure ou Philon vous prenez... (8 st. de 6 v., Motin).
- 182 Désespoir: Est-ce mon erreur ou ma rage || Qui m'a conduit... (7 st. de 6 v., Motin).
- 183 S. t.: Pourquoy survivant à ma perte || Suis-je encores... (9 st. de 4 v.).
- 184 Estrenes: Deux cent mil escus sur mon âme || Estvient fort bons... (30 st. de 6 v.).
- 188 S. t. sig. Motin: Clepton le boheme esfronté || Comme par sa subtilité (12 st. de 6 v.).
- 189 Ode sig. Sigoigne: Sortez du creux d'Enfer, Mégère || Que vostre bouche... (29 st. de 6 v.).
- 193 Ode: Belle et savoureuse Macette || Vous estes si gente... (13 st. de 6 v., Sigognes).
- 496 L'Ombre de Sainct-Julien à la R. Marguerite: Uranie en son lict couchée (13 st. de 6 v., Sup. Bigarr., 1614).
- 197 Ode: Vrayment je vous feray marrie (9 st. de 4 v., Sigognes).
- 198 Stances: Toy qui fis le portrait de ce lorrain vainqueur (6 st. de 4 v.).
- 199 S. t.: Floridor languit d'une atteinte (16 st. de 6 v., Laugier de Porchères).
- 200 Pour un balet de fous...: De tant de folz qu'on voit en France (7 st. de 6 v., de Cramail).
- 202 Penser: Penser dont je suis le butin (5 st. de 6 v., Sup. Bigarr., 1614).
- 203 S. t.: Doux objet (ou Doux antre) des ames guidées || Par un desir audacieux (6 st. de 4 v., Motin).
- » Stances de M. de Sigoigne à M. le comte de Vaulx durant la maladie dont il est mort : Dieu nous punist par les parties (5 st. de 4 v.).
- 204 Response du dit Sr Comte aux st. précéd. : Pour observer vostre ordonnance (4 st. de 4 v.).
- » Réplique du dit Sr de Sigoigne au Sr comte de Vaulx : Vieillesse et maladie ensemble (6 st. de 4 v.).
- 205 S. t. : Ceste petite dame au visage de cire | Ce manche de couteau... (5 st. de 4 v., Sigognes).
- 206 S. t.: Non, il n'est point de femme à l'amour si contraire (4 st. de 4 v., Motin).

Note en marge: Ces quatre quatrains sont tirez des stances qui commencent: Soudain que j'eus l'honneur de vostre congnoissance.

- 206 Stances: Il n'est rien si puissant que l'amour et la mort (7 st. de 4 v., Sup. Bigarr., 1614).
- 207 Stances: Helas, que me sert-il que l'on m'estime heureux (5 st. de 4 v.).
- » Stances: Beauté qui captivez le plus grand des mortels (7 st. de 4 v.).
- 208 Ode funèbre: Passans qu'une humeur vagabonde (42 st. de 10 v.).
- 215 L'adventure de Cyrène : Vieille plus vieille que la rue (198 v., Berthelot).
- 218 Aux Dames pour les cavaliers de Neptune : O qu'une sagesse profonde (7 st. de 6 v., Malherbe, Nouv. recueil, 1609).
- 219 S. t.: Cloride aiant les yeux sur son miroir fidelle (16 st. de 6 v., Lingendes).
- 222 Sonnet sig. Hodey: La France et ma maistresse (ou mon Iris) ont quelque ressemblance (Sec. Livre Delices, 1620).
- » Sonnet: Sur la mort de feu M. Perrichon: Mon luth si tu ne peux verser aucunes larmes.
- » Sonnet sig. Sigoigne: \* Vostre teste ressemble au Marmouzet d'un Cistre.
- 223 Id. id. : \* Que ce masque est chétif que ceste dame porte.
  - » Id. : \* Ce ne sont que des nerfs, des os, des peaux de plastre.
- » ld. ; \* Ce manteau de damas à grand figure plate || Sur ce corps délicat...
- 224 Id. id. : \*Elle ne pèse pas une aulne de dentelle || Une plume de caille...
- » Id. : \* Elle a beaucoup de l'air d'une vieille Marote || Son teint est délicat...
- » Id. : \* N'est-il pas bien joli ce page de litière | Alors qu'il est bandé...
- 225 Id. : \* Petit rat du Brezil, qui vous a bottiné || Où allez-vous ainsi...
- » Id. : \* Magot en vous peignant je vous pince sans rire || Asseurez-vous la grace.
- » Quio iu io, sonnet : Cet aigle courroucé qui tient à qui manie || Ces foudres enflammez...
- 226 Sonnet sig. Du (de) Rosset: Un jour Mars et l'Amour publicient leur vaillance || Mars vantoit sa valeur...
- » Sonnet: Sire, monstrez-vous Roy, monstrez que c'est à vous | A qui le Roy des Roys...
- » Sonnet sig. Motin: Desseins au vent jettez, inutiles poursuittes.
- 227 Sonnet sig. Bertelot: Un roy dans les grecques histoires || Scachant des siens la trahison.

- f. 227 Sonnet : Lors que du grand Biron l'on voit la destinée || Surmonter les vertus...
  - 227 à 229 : Quatre sonnets en italien.
  - 229 Sonnet sig. Sigoigne: Damoiseau de la Cour, dont les mains inutiles || Ne rougiront jamais...x
  - » Sonnet sig. Malherbe: Caves (ou Beaux) et grands bastimens d'éternelle mémoire (sic, au lieu de structure) (Nouv. recueil, 1609).
  - » De Messeigneurs le Daulphin et d'Orléans sig. Malherbe : Destins, je le cognois, vous avez arreste (Temple d'Apollon, 1611).
  - 230 Sonnet sig. Malherbe: C'est fait, belle Caliste, il n'y fault plus penser (Nouv. recueil, 1609).
  - » Sonnet: Deux chevaliers flamens de Bretagne la grande.
  - » Id. : Ce corps défiguré basti d'os et de nerfz || Couvert d'un parchemin... (Sigognes).
  - 231 Id. : L'élément plus parfait, plus noble et prétieux || Et qui tousjours en gloire...
  - » Id. : Tourmens sans passions, passions sans pointure (Sup. Bigarr., 1614).
  - » Id. : Mais quoy sans la raison, sans l'esprit, sans la flamme || Sans feu, sans élément...
  - 232 Id.: Qui voudra voir comme un diable me fout || Me transperçant... (Sigognes).
    - » Id. : J'ayme dedans un bois à trouver d'avanture || Dessus une bergère... (Berthelot).
  - » Id. : J'avois passé quinze ans, les premiers de ma vie || Sans avoir jamais sceu... (Malherbe).
  - 233 Id. : C'est à bon droit belle main que je doy || Priser, vanter... (Desportes).
  - » Id. : Ça, ça pour le dessert trousse moy ceste cotte || Viste, chemise et... (Malherbe).
  - » Id. : Sitost que le sommeil au matin m'a quitté | Mon premier souvenir... (Malherbe).
  - 234 Id.: He (Et) bien, mon brave amy (ou mon Dumonstier), comment vous portez-vous (Regnier).
  - » Id. : Un discours (ou Un parler) ordinaire avec affeterie || De perles, de rubis... (Rec. Conrart, 4123).
  - » Id. : Si seul à seul se baisant follement || S'entremeslant les langues (Cabinet satyr., 1618).
  - 235 Id. : Nostre amy si frais et si beau || Que Venus en estoit blessée (Motin).
  - » Id. : Les humains, Vinbony (ou Cheribon) sont or desanimez (par err. Regnier dans le Parn. satyr., 1622).
  - » Id. : Que j'ayme l'union de deux cœurs enlacez || Qui font d'un centre esgal...
- 236 Id.: Subtile hommes (ou esprits) de l'air, démons ingénieux || Qui errez... (Parn. satyr., 1622).
- » Id. : Fault pour emplir le ... de vostre chambrière || Un arbre de navire...
- » Id. : Foutons, m'amour, foutons, tandis que la jeunesse || Nous anime aux combatz...
- 237 Id. Dispute d'un v... et d'une vieille : Je f... l'autre jour une vieille, et mon... (Delices satyr., 1620).
- » Id.: Pour f... quelque peu vous en serez plus belle || Les prez bien... (Delices satyr., 1620).
- » Id. : Madame, vostre c... lequel à f... est prest || M'incite fort...
- 238 Id.: Monsieur, mon c... f... lequel à f... incite || Ce bracquemard...
- » Id. (Sur Charles de Bourbon?): Je ne sçaurois penser lieu ou tu pourras estre || Charles en seureté...
- » Id. : Jeune et pasle beauté qu'une f... envie (Delices satyr., 1620).
- » Id. : Ma maistresse enviant les honneurs de Cybelle (Delices satyr., 1620).
- 239 Id. : Je n'eusse pas pensé que vous eussiez foutu || Et vendu votre honneur... (Motin).
- » Id. : Ne foutray-je jamais d'un foutre délfique || D'un f... qui renaisse...
- » Id. : J'ayme un amant qui tousjours fout || Que sert de faire l'estonnée
- 240 Id.: Jupiter et Vulcan feindront une querelle || Au déclin de cest an...
  - » Id. : Jadvisay l'autre jour auprès d'une lumière || Une médaille antique... (Berthelot).
- » Id. : A qui le donnez-vous ce joly pucelage || A quelque riche fort... (Bernier).
- 241 Id. : Quand le sensible object poussé d'élancement || Excède de nos sens...
- » Id. (Sur les Jésuites) : Saincte Société dont a faict eslite (Ronsard).
- » Id. Prosopopée de la France sur la lettre présentée à la Reyne-Mère par le père Cotton déclaratoire de la doctrine des Pères Jésuites: Varades jésuiste enseigne La Barrière.
- 242 Deux sonnets en un : Soit du pape maudit Qui hait les Jesuistes.
- » Sonnet sig. M. le Comte d'Auvergne: Vous donc qui n'estes plus le protosatyrique (voir la Rép. de Motin, ff. 245).
- » Sonnet: Voicy la belle main cruellement lubrique (Rec. Conrart, 4123).
- » Id. : Qu'on taise pour jamais Venus la pandémie || Symbole soit...

f. 243 (voir 238). Sonnet: Ma maistresse enviant les honneurs de Cibelle (Delices satyr., 1620). » Sonnet : Ils s'en vont ces beaux yeux, doux soleils de ma vie (Du Perron, Parn., T. II, 1607). ld. : C'est un estrange cas qu'en ce monde qui passe (Malherbe). 244 Portrait d'une dame : Que Meduse horrible et pasle (10 st. de 6 v., Delices satyr., 1620). 245 Sonnet sig. le Comte d'Auvergne : Le hibou de vos yeux que sans cesse j'admire. Id. sig. Motin (Response au sonnet du Comte d'Auvergne, ff. 242, Vous donc qui n'estes...): Prince qui scavez tout, si vous ne scavez pas. Id. : Les yeux donnent assez au desir de matière (Delices satyr., 1620). Id. sig. Nervèze: M. le Président sur sa harangue à l'ouverture du Parlement année 1616: Un 246 matin j'escoutois dans le Sénat de France. Id. Répl.: Quand Nervèze entendra l'angélique parole || Dont ce grand de Verdun... Id. : Presser de chaudz baisers ma bouche de sa bouche (Parn. satyr., 1622). 3)) Id. : Tantales affamez d'une gloire infinie || Ixions muguettant Junon... Id. Dialogue d'un Esprit à Caron ; L'Espr. : Ho! Caron, passe-moy au delà de ceste onde. 247 Id. : Encore que la beauté esloigne son visage (ou que la laideur soit peincte en son visage (Delices satur., 1620). Id. : C'est aujourd'huy mon cœur qu'il fault rompre l'estreinte || Dont la noire Clion... 10 Id. : La voix qui fit ce tout de l'un à l'autre pole (Du Perron, Les Fleurs, 1601, n. s.). 248 Id. Response: Ceste divine voix que fit naistre le Pole || Et ce grand Tout... Id. (1) Qui peult l'avoir trouvée hélas je l'ay perdue || La beste qui trois ans... Id. : O beau c... rebondi pour qui je meurs d'envie (Berthelot). 3) 249 Pièce italienne. Id. Sur la paix de 1614 : Ces Icares nouveaux qui poussez du Zephyre. Id. Peintre qui meurs d'amour admirant le mérite || De l'unique beauté... 250 Quatrain: Apprends icy passant chose encore non ouië (Sup. Bigarr., 1614). » Sixain: Je veis passer de ma fenestre || Les six péchéz... (Madame de Neufvic). Quatrain: \* De fer, de feu et d'eau, vivant plain d'injustice || Je fis les huguenots... Id. : Les meurtres et les rançons furent mes exercices (Sup. Bigarr., 1614). Id. (Sur Marg. de Valois): Car Royne elle debvoit estre (Maynard?) Id. : Celle qui de ton cœur la franchise surprist (Delices satyr., 1620). Id. : On me deffend de voir mon bien || Dieu que ceste loy est cruelle (Délices satyr., 1620). 251 Id. : Vous estes fine et fort habile | D'avoir choisi tel serviteur... (Motin) 39 : Il faudroit pour faire un tombeau | Dont Ysabeau... (Rec. vers satyr., 1617). : Scavez-vous pourquoy si souvent | L'Incarnat et jaulne elle prise (Muses gail., 1609). D : Ce (ou Le) violet tant estimé || Entre vos couleurs singulières (Regnier). 30 : Ce manchon crasseux et vilain || Et sa fourrure deshonneste (Delices satyr., 1620). 33 : Si vostre maison n'estoit vuide || Quelqu'un vous retenoit au jeu... (Motin). 30 : Si vous avez l'âme aussi belle || Comme vos yeux... (Cabinet satyr., 1618). Response : Sans estre d'esprit depourveue || Prenez-moy par un autre endroit. : Il fait bien le froid et le sage | Il fait le brave et l'invaincu (Motin). Id. 30 : Ce miroir qui vous sert d'oracle || Ne flatte point vostre beauté. Id. : Je blasme du peintre l'ouvrage || Bien qu'il soit de tous le vainqueur. 252 Id. : Puisque vous n'estes propre à tenir une espée (Quint. satyr., 1622). Id. : Contemplez ce portraict de mon cœur qui ne vit (Raoul Fornier). )) Id. : Ce livre est tout divin et la belle qui l'ayme | S'il estoit esgaré... : Vostre mine froide et austère | Aussitost m'a fait souvenir (Motin). : Pour estre à Dieu bien contraire | S'il est vray tout ce que l'on dit.

Id. : Ces couillons ne font que volume || Madame on vous... (Delices satyr., 1620).
Id. : Il se dit gentilhomme estant filz de putain (Rec. vers satyr., 1617).
Id. : Ce petit chien fait son mestier || Qui toutefois... (Delices satyr., 1620).

<sup>(1)</sup> Note: Que pour ce sonnet il y eut des coups de baston donnez mais au lieu de les donner à l'autheur on les donna à son frère prenant l'un pour l'autre.

- f. 252 Quatrain: C'est un beau mot qu'austailler | Mais qu'il soit... (Delices satyr., 1620).
  - » Id. : C'est bien une injuste plainte || Contre la nature et ses loix.
  - » Id. : Facilement (ou Habilement) elle s'accorde (Maynard).
  - ». Id. : Vous dites qu'avez conscience || Et je n'en suis pas ignorant (Cabinet satyr., 1618).
  - » Id. : Celluy qui fit ceste Anagramme ou Il a fait l'anagramme (Delices satyr., 1620).
  - 253 Id. Pour des heures: Priez Dieu d'un ardent courage || Comme les anges font aux Cieux.
  - » Id. : \*\*Un bon prescheur mouroit de trop d'envie ou Un gros pitaut estant pressé d'envie (Delices satyr., 1620).
  - » Id. : \*\*Un bon Abbé précipité d'envie ou Un bon goulu...
  - » Id. : \*\*Frère Jehan (ou Gros-Jean) jette à terre une commère.
  - » Id. : \*\*Une nonnain sommeillant d'avanture || Resvant manger du fromage...
  - » Id. : Sœur Anne un soir pendant l'obscurité || Dedans un coin...
  - » Id. : \*\*Un sacristain vénérable en soutane || Pour amortir son amoureux brasier.
  - » Id. Epitaphe de M. de Dunes : Dunes sur la fin de ses jours.
  - » Id. : Si pour acquérir de l'honneur || Fault tuer une femme infâme.
  - » Id. : (Nom en blanc : Sigognes ?) vous faites fort bien || De descrire une Anatomie.
  - » Id. : Est-il toujours fol ? On ne s'enquiert jamais d'une chose certaine (Motin).
- 254 Id. : Pour cognoistre d'amour le genre et les espèces || Vous en avez quitté...
- » Id. : Je ne doibs point estre repris | Si tousjours je... (Delices satyr., 1620).
- » Id. : De sucre (?) j'ai tousjours desir | Pour ce seul bien...
- » Id. Sur la Magdelaine de madame de Cymier : Si quelqu'un d'une envie extrême.
- » Id. : Que vostre peine est inutille || Et que je pleure... (Delices satyr., 1620).
- » Quatrain: Pourquoy me dites vous quand je suis en humeur (Motin).
- » Id. Sur le livre de Senèque : Jeanne n'apprenez point le discours de ce livre.
- » Id. Au livre de La Rocque par le sieur Du Perron : Ainsi que nos amours noz escritz sont divers.
- » Id. Au mesme La Rocque: Tu doibs à Du Perron ton honneur et ta honte.
- » Id. Dites-vous que l'amour parfait || Consiste en l'amoureuse affaire (Motin).
- 255 Id. Au livre des sainctes affections : Bon petit livre, je te livre || Entre les mains...
- » Id. : Un page à qui l'on demandoit || Qu'on apprenoit à l'escuyrie.
- » Id. : Vos yeux me tirent mille dardz | Mais l'amour de peur que je meure.
- » Id. : Pompignan ce m'est chose estrange | Si M... n'ose vous voir.
- » Id. : J'ay vescu sans soucy, je suis mort sans regret (Simon Nicolas).
- » Id. : Ce desdain figure le vostre || Mais le vostre paroist si doux.
- » Id. Boethier et l'autheur plaidoient, l'un perdit sa putain, et l'autre son procès quasi en mesme temps : I. Boethier dit qu'il est tout certain || Qu'on fait au bon droit...
- » Id. : H. La faveur de Boethier me ruine || Et qui est celuy qui ne le croit...
- » Sixain: A son rapporteur qui avoit un cautère au bras: (Nom en blanc) en mon affaire | M'est du tout en tout contraire.
- » Quatrain : \*Puisque le Roy de vous prend la deffense | Et que pour vous...
- 256 Id. Un poète à ses vers : On voit à mon esprit mon amour si bien joinct.
- » Id. : Ton dme n'ayant rien d'entier || Ton corps estant tout plein d'ordure...
- » Id. : Toute en feu feindre ne brusler || Et en son gain feindre sa perte...
- » Id. : Fortune a bien favorisé || Cest enfançon nouveau venu...
- » Id. (Contre Fortia): Rendz l'or à ceux dont tu l'as arraché (Desportes).
- » Id. : Anne et André sont beaux comme le jour (Rec. vers satyr., 1617).
- » Id. : L'on verra dans ce mois de Mars || Si le discord ne se termine.
- » Id. : \*\*Sire, du pied foutez-les toutes || Puisque vostre argent les ravist...
- » Id. : Icy repose sans manche || Le corps d'un vieil pourpoint ou Cy gist qui n'a point de manche (Delices satyr., 1620).
- » Id. : En la France y a trois Henrys (Florent Chrestien).
- » Id. : Vous aymez fort la sarabande || D'autant qu'il y fault remuer (Delices satyr., 1620).
- 257 Id. (Sur le Père Cotton): Soudain que le Roy fait un pas | Le Père Cotton l'accompagne.

```
f. 257 Quatrain : (Sur le Père Cotton) : Si le Roy cy devant tenoit comme prophètes | Calvin, Bèze et
                                         Luther instrumens de Pluton.
                       id.
                               : Ce qu'avoit eslevé la rigueur de la Loy.
         ld.
         Id.
                       id.
                                   : Il ne fault ny fer ny acier || Pour pierre et marbre deffaire.
   3)
                       id.
                                   : Je ne m'estonne plus d'entendre les merveilles.
         Id.
              : Si le Père Cotton prétend à l'advenir || Sire, estre de Chastel...
         Id.
              : Beauté (ou Beaux yeux) où le flambeau de l'amour se r'allume (Parn. satyr., 1622).
              : Ceste Dame (ou Ceste femme) qui si débile (Muses gail., 1609).
         Id.
              : Que ceste vieille m'importune | Feignant de nouveaux accidens.
         Id.
              : Ceste vieille sempiternelle || Qui n'a que les os... (Delices satyr., 1620).
 258
         Id.
              : Vous diriez à voir sa despence || Qu'il craint de survivre à son bien...
               : Desja la Pucelle aux beaux yeux || Colorant de honte sa joue...
   ))
               (Contre Sigognes): Cy gist le Poëte satyrique (Sup. Bigarr., 1614).
         Id.
   ))
         Id.
               : Le Sage sçait fort bien se taire | Sans dire rien hors de saison...
               : Ceste dame (ou Cette femme) au teint de bois (Regnier).
         Id.
         Id.
              (Sur Biron): *Passant, qu'il ne te prenne envie || De sçavoir si Biron est mort.
              : *L'an mil six cent deux en juillet || Vous avez veu Biron deffaire.
         Id.
         Id.
              : *Biron aimant les armes ou Biron a tant aismé les armes ou Biron aimoit tant les
                   gens d'armes.
               : ** Vous le voulez, je le veux bien (Parn. satyr., 1622).
         Id.
  ))
         Id.
              : Ma sœur où est le temps où vous preniez sans honte || De deux tout à la fois...
  ))
              Responce: Au temps que je prenois, j'estois belle et jeune | Montmorency le sçait..
 259
         Id.
         Id.
              : En Occident, de Cité reconquise || Sortira hors un enfant de l'Eglise...
  ))
         Id.
              : Celluy qui vit Diane nuë || Eust soudain la teste cornuë.
              : On ne rompit en attachant || L'arrest car c'estoit la justice...
              : Prétendu si tu veux prétendre à l'advenir,
              : J'oste la Pyramide honte de mes subjectz.
         Id.
              : L'homme au cousteau caché dans l'escritoire (répétée f. 262).
              : C'est bien peu que d'avoir les vices || D'inconstance et legèreté
               : Misérable siècle où nous sommes || Je n'ose aux femmes nommer.
               : Je suis d'amour trop espris ou Je suis mort... (voir f. 260).
 260
         Id.
               : Dy pourquoy te vantes-tu tant (Cabinet satyr., 1618).
         Id.
              : "Ce carreau qui durant la messe ou Ce coussin quand on dict la messe.
   ))
         Id.
              : Jamais peu sage ny peu sotte ou Jamais plus ny folle ny sotte || Nauront en mon...
   ))
                    (Motin).
               : " Voiez la grande trahison || Des ingrats... (Cabinet satyr., 1618).
         Id.
         Id.
               : Je suis mort d'amour entrepris ou Je suis d'amour trop espris (f. 259) (Sup. Bigarr.,
               : Ce mignon de qui la moustache || Est si haute (Rec. vers satyr., 1617).
         Id.
               : Cy gist qui n'estoit point ce qu'elle estoit en France || Fille sans pucelage....
              : Vostre pasquin (ou Vostre quatrain) est magnifique (Malherbe).
         Id.
              : La Chastre recherchant ardemment les combatz || A monstré...
  ))
              : Ha que ceste rousse me fasche || De penser... (Delices satyr., 1620).
         Id.
  ))
 264
         Id.
              : Si l'œil est l'image parfaite || De l'esprit, soit bon ou pervers.
              : "Nostre âme est du corps revestue || Comme l'espée du fourreau
              : Il nous fait beaucoup moins de mal que de pitié.
              : Voiez de ceste mort l'adventure admirable (Sup. Bigarr., 1614).
              : Le jour mesme que Dieu nous prenant à mercy || Sauva le genre humain...
              : Nud du Ciel, je suis descendu (Sup. Bigarr., 1614).
              : Sigogne vous défend, o galans de la France.
  ))
  ))
              : (Contre Sigognes). Galans de France c'est à vous.
         Id.
              : Cest homme cy de vert vestu (Delices satyr., 1620).
              : A vostre beauté, je compare || Ceste glace fragile et rare.
 262
              : Ceste espingle à pointe dure || Est une flesche de l'Amour.
```

```
f. 262 Quatrain: Pour peindre en son art coustumier || Niflesu de forme accoursie.
               : De ce mal qui vous fait la guerre (Regnier).
   ))
               : Mirez dans mon cœur vostre face | Il la représente bien mieux.
   33
               : Si au mirouer un sage ouvrier | Faisoit paroistre un poirier.
   ))
               : Il n'apprehende la pelade || Ne d'y despenser quelque escu.
               : Il n'est pas homme de parole || Il me diffame injustement.
   ))
         Id.
               : Il est bien facile de dire | Autant comme faict cet autheur.
         Id.
   ))
         Id.
               : Ce n'est la repentance ou la peur d'offencer || Qui le vont...
   ))
               : Il respond : S'il faut garder en son pouvoir.
         Id.
  263
               : Biron repose icy qui fut l'honneur des armes (Sup. Bigarr., 1614).
   ))
         Id.
               : Cy gist ce grand Biron dont l'extrême vaillance (Sup. Bigarr., 1614).
         Id.
               : * Cy gist icy Monsieur de Lyon || Hélas, il est damné.
   33
         Id.
               : (déjà f. 259). L'homme au cousteau caché dans l'escritoire.
               : Choisy ne te metz en cervelle (en marge Aux Chevaliers, 1599).
         Id.
               : Cinq decades et sept n'auront borné la course.
         Id.
               (sur le transport du cœur de Henri IV à La Flèche) : C'est raison, troupe conjurée.
   ))
         Id.
                                               : C'estoit peu d'avoir mis la flesche dans son cœur.
   ))
         Id.
                                               : Dis-moi pourquoy secte revesche.
   ))
         Id.
               : Response : Nostre fer fait si peu de bresche.
   ))
  264
         Id.
               (sur le père Cotton): La Reyne ne doit point user d'ingratitude.
               : Cy gist une putain féconde || Qu'amour sacra.... (Motin).
         Id.
               : Jamais homme n'en fut vaincu | Il n'y a femme...
         Id.
               : J'estime bien les doux appas || Et les beautez...
   ))
         Id.
               : Philidor amoureux d'une beauté sauvage (Motin).
         Id.
               : Qu'on ne s'en mocque désormais || Pour Cocu qu'on.... (Motin).
               : Soubs ce tombeau gist une femme (Motin).
         Id.
               : Quand on vous prend vostre main blanche (Motin).
   1)
         Id.
               : Sa beauté n'est rien qu'artifice ou Brissac aime tant l'artifice (Cinq cents Colbert,
   ))
                  vol. 488).
         Id.
               : Pardonne Martelière au fouldre de ta voix.
               : Son cul devient pesant alors qu'on la saluë.
   ))
               : Je ne veux pas que l'on me baise || Dit Alix en me refusant.
   ))
               : Ceste camuse qui s'enfuit || Quand je luy... (Parn. satyr., 1622).
  265
               : Elle avoit bien besoin de masque | A fin de couvrir....
   ))
               : Du plus grand chiquaneur qu'on pourra jamais voir (Sup. Bigarr., 1614).
   ))
               : Je nasquis en brouillon, j'ay vescu en brouillant (Sup. Bigarr., 1614).
   ))
      Dixain sur Biron: Charon passant l'âme d'un mort.
      Tombeau des deux barons de Lux: Passant tu vois icy soubs ceste froide lame (6 st. de 4 v.).
  266 (Quatrain sur le baron de Lux): Un chevalier par malencontre.
      Dialogue (L'ombre du Roy et le Chevalier) : Ame françoisement guerrière (22 v.).
      Quatrain (sur le chevalier de Guise): Ceux qui font tant les empeschez.
   ))
         Id.
                         id.
                                         : Chevalier le monde vous blasme.
         Id.
                         id.
                                          : Chacun s'estudie à portraire.
   ))
      S. t.: De Lux receut au cœur une atteinte mortelle (20 v.).
  267 Stances pour le tombeau ou naufrage des Chevaliers du temps ; année 1613 : Icy gisent les Che-
        valiers (5 st. de 6 v.).
      Sixain: Adieu la plume et les rabots || Son parent faisoit des sabots.
     S. t.: Les plus haulz monts et les plus beaux || Où la nuict.... (3 st. de 6 v.).
      Sonnet: De Lux vient au combat en l'avril de son âge (Sup. Bigarr., 1614).
  268 De Joachim Du Bellay non imprimez:
      Sonnet I. De voir mignon du Roy un courtisan honneste; id., II. Qui niera, Gillebert, s'il ne
        veult resister; id., III. Où que je tourne l'œil, soit vers le Capitole; id., IV. Je fus jadis
```

Hercule, or Pasquin je me nomme; id., V. Certe, un qui veult curer quelque cloaque immonde; id., VI. Quand mon Caraciol de leur prison desserre; id. VII. Je n'ay jamais pensé

que ceste voulte ronde ; id. VIII. Quand je voy ces Seigneurs qui l'espée et la lance.

Ces huit sonnets de Joachim Du Bellay ont été imprimés par M. Anatole de Montaiglon dans l'Amateur de livres (mars 1849) et tirés à part à 50 exempl.; et par M. Marty-Laveaux, dans son édition des Œuvres de Joachim Du Bellay (Collection de la Pléiade).

f. 274 Sixain: \*\* Il n'a, dites-vous, la façon ou On dit qu'il n'a pas la façon (Les Fleurs, 1601; Muses gail., 1609).

- » Id. : D'un sang grossier vous éstes faite || Prenez-donc... (Maynard).
- » Id. : \* Hé, voyez que ce page est maigre || Car il ne boit (Maynard).
- » Id. : Toute la marque de noblesse || Qui est chez vous.... (Maynard).
- » Id. (contre l'évêque de...) : Un ligueur atheiste, un normand chatemite.
- » Id. : Nous sommes legers, dites-vous || Mais vous n'en... (Motin).
- » Id. : Cy gist Perrine qui avoit || Mille pertuis pendant qu'elle vivoit.
- » Id. : Lecteur qui avez leu (ou lisez) cest Autheur || Vous voiez et verrez...
- 272 Id. (sur l'Hôtel de Sens): Puisqu'il est si mal appris | Et que les gueux...
- » Id. : Vous avez bon temps Isabelle | De faire la fine femelle.
- » Id. (sur le Père Cotton): Javois toujours entendu dire || Depuis qu'au monde j'ay vescu.
- » Id. : \* Biron servant son Roy entre mille gensdarmes.
- » Id. : Si l'on te rend en vérité || Ce qu'aux autres... (Rec. vers satyr., 1617).
- » Id. : On le prendroit pour un oracle || Disant par tout...
- » Id. : Celluy qui fait des ricochetz | Tandis que l'on joue aux eschetz.
- 273 Id. : Il marchoit furieux plein de miséricorde | Brandissant...
- » Id. : (voir f. 101). Hé bien l'on dit que je vous f... || Laissez-les dire... (Motin).
- » Id. (sur Sigognes): Une face vineuse et un nez de chuquette | L'œil d'un pourceau...
- » Id. : Mignonne, jour et nuit je suis importuné (Muse fol., II liv., 1603).
- » Id. : Le père putatif est un grand sodomite || La mère est une inceste...
- » Id. : Tandis que la femme à Sourdis || Scelle tous les nouveaux éditz.
- » Id. (sur la marquise de Verneuil). La mort et l'amour ont un grand procès ensemble.
- » Id. : Petit fascheux qui fait le cappitaine || Petit camus dont la puante haleine.
- 274 Id. : Celluy qui tranche du Rolland || Qui fait du brave... (Delices satyr., 1620).
- » Id. : \* O grand Dieu quelle iniquité || Deux prisonniers ont merité.
- » Id. : Desespéré d'avoir espéré l'espérance | Je despite l'espoir...
- » Id. : Un apothicaire en soi-mesme || Voiant sa femme... (Parn. satyr., 1622).
- » Id. (sur Marion, advocat), sig. Du Perron : Soubz ce tombeau paré de mainte sorte.
- » Quatrain (Réplique): Si ce tombeau couvroit l'éloquence du monde (Sup. Bigarr., 1614).
- » Sixain : Dédication. Afin que la gloire se germe || Je t'envoie.....
- » Id. : J'estime fort votre doctrine || Vostre bel esprit... (Motin).
- 275 Id. : Cy gist qui pour faire service | Ne desdaigna aucun office.
- » Id. : Ne t'esmerveille si sa main || Est son aymable damoiselle.
- » Id. : Plustost que tes vers empruntez || Pour se rire...
- " Id. : Elle est sourde comme une tour (ou ainsi comme un sourd) (Maynard).
- 276 Id. : Je voiz maintz amantz qui s'enflamment | Aux yeux... (Motin).
- » Id. : Fleurance quand tu fais la belle || L'on te prend... (Berthelot).
- » Huitain: Un coup sans plus et n'y faire retour || C'est proprement,...
- » (un seul vers). Il n'est pas muletier qui veult.
- » Quatrain : Que Lize chante comme un ange || Cela est trop peu... (Sigognes).
- » Sixain (sur le cœur de Henry IV porté à la Flèche) : Enfin tels quelz vous l'enlevez.
- » Id. Penses-tu Cotton que ta lettre || Et tes beaux motz...
- » Id. Les pauvres huguenotz ignoroient ta science | Mais tu leur as.
- Id. : Une l'autre jour se vantoit || Que par sa brigue... (Muse fol., II liv., 1603).
- » Quatrain (sur Sigognes): Le filz d'un bailleur de Clistere.
- » Id. (sur les Jésuites) : Sont-ils renards et grands mangeurs d'image.
- 277 Sixain: Faictes l'amour je le veux bien | Mais au moins...
  - » Id. : Gonne vivra sur la terre et l'onde || De par le plus grand Roy...
- » Id. : Si de ces combatz glorieux || Je ne sors point victorieux.
- » (Les deux derniers tercets d'un sonnet), sig. Motin : Ce n'est vostre ignorance ou bien vostre sçavoir.

- f. 277 Sixain: Un qui ne fut jamais en guerre | A mis vingt chevaliers ...
  - » S. t., sig. M. de Touvant : Puisque d'un pas irrévocable (12 st. de 6 v.).
  - 281 Huitain: \* Un seigneur favori des dames de la Cour (Délices satyr., 1620).
  - » Id. : Deux dames faschées à merveille || De ne pouvoir avoir lignée.
  - » Id. : Une nonnain a dit à son Abbesse | Si on pavoit une chambre...
  - » Id. : Le plus grand roy qui jamais ait esté || Est celuy-là qui a trois femmes en estre.
  - » Id. : Je suis celluy qui me fuit | Mon compagnon s'est fait mon maistre.
  - » Id. : Les Dames (ou Les Filles) qui au temps passé || Nous souloient monstrer le visage (Cabinet satyr., 1618).
  - 282 Id. : Sœur Collette sentant un jour || Le Zest...
  - » Id. : Des élémens ce corps est composé | Mais toutefois... (Cabinet satyr., 1619).
  - » Id. (sur Gabrielle d'Estrées) : \* Sa vie estoit la mort du repos de la France.
  - » Id. (contre le Père Cotton): Les courtisans à l'âme tendre | Trouvans Dieu...
  - » Id. (contre du Perron): Estaffier de la Cour papale | Dit le sainct Père...
  - » Id. : N'allez point au Palais pour y chercher justice | Vous qui plaidant...
  - 283 Id. (contre les Jésuistes): Rendre l'odieux plus qu'aymable || Peupler tout...
  - » Id. : Huguenots engeance vilaine || Qui braves alors que tu crains.
  - » Id. : Un mary frais encore en l'an et jour || Venant des champs... (Peletier du Mans).
  - » Id. : Je ry de ces frais amoureux || Qui n'osent demander... (Sigognes).
  - » Id. : Ce que vous aymez est permis || Et vous et moy ne faisons chose.
  - » Id. : Un gros abbé laissoit dedans sa couche | Taster son centre... (Théophile de Viau).
  - 284 Id. (contre les Jésuites): La rumeur est par le Palais || Que c'est ceste doctrine...
  - » Id. : Tenez Messieurs de Saint-Denis || Le corps du Roy qui fut jadis.
  - » Dixain (contre Palma Cayet): Cayet jure son petit Dieu | Que Mathieu a pris son histoire.
  - » Huitain : Si de l'honneur la bize vaine | A glacé vostre humide port.
  - » Dixain (contre Rosny) : Paris d'estre pille se fasche | Il demande à Rosny...
  - » Huitain : Donnez-lui de vostre pantoufle | Sur le nez... (Motin).
  - 285 Id. : A celluy qui la cajolle || Inutile est la parole (Motin).
  - » Id. : Hier la langue me fourcha || Devisant arec Anthoinette (Regnier).
  - » Id. : Alix je suis hors de servage || Le temps m'a donné guerison (Motin).
  - » Id. : Bassompierre il ne sert de rien || Qu'aux cousins de la Germanie.
  - » Id. : Amarillis pour appaiser || Le courroux de sa fille Isante.
  - » Les dix commandemens : Hérétique plus ne seras de fait ny de consentement ; en voici les deux dernières lignes :
  - » Grâce et pardon ne donneras contre la mort uniquement || Ce pendant tu te garderas du couteau de frère Clément.
  - 286 Huitain: Vraiement (ou Ma foy) je fus bien de la feste || Quand chez vous... (Regnier).
  - » Id. : La grosse Margot n'est pas fine | Il falloit voir Colin tout nud.
  - » Dixain: Excusez-moy, belle Clyanthe | De quoy je ne puis... (Motin).
  - » S. t.: Le coulomb est un bel oyseau | La coulombe et... (11 st. de 4 v., Motin).
  - 287 Dixain : J'enrage de lever la cotte | A quelque jolie huguenotte (Sigognes).
  - » Huitain: Messer Catze a souvent en couche || Un homme, une femme...
  - 288 à 290 : Poésies latines.
  - 292 Dixain: \* Dames qui aymez l'Eschiquier || Dieu vous gard' en toute manière.
  - » Quatrain : La loy permet bien de tuer || Tous les deux pris en adultère.
  - » Huitain: Commune qui te communie | Autant en amour qu'en hostie.
  - 293 Dixain: Un bèque (prince de Conti) voulant d'une dame (Les Fleurs, 1599; Rec. vers satyr., 1617).
  - » Id. : Ne me parlez jamais plus de cela || C'est proprement me parler de ma honte.
  - » Id. : Le Père Cotton crie, ostez la Pyramide || Ostez là que le Roy...
  - » Id. : Une vieille un jour confessoit || Tous ses péchés... (Martial Guyet).
  - 294 Id. : Jeanne tandis que tu fus belle || Tu le fus... (Malherbe).
    - » Id. : Un jour Margot print la mesure | De l'instrument... (Berthelot).
  - » Id. : Io fut fille au grand fleuve d'Inache || Qui pas longtemps...
  - » Seizain: Cy gist Jacquet le plus infame || De tous les cocus... (Sup. Bigarr., 1614).

f. 293 S. t. Du voïage d'un pelerin : Pelerin du mol Cupidon || Vostre amour est... (7 st. de 4 v.). » S. t. Quel subject avez-vous de faire résistance (6 st. de 4 v., Délices satyr., 1620). 296 S. t. Destins qui séparez par d'extrêmes riqueurs || Ceux dont Amour... (7 st. de 4 v.). 297 Le grand Alcide et la belle Olympe : Soleil de l'Univers, déesse sans pareille (133 v.). 299 Stances sur le subject précédent : Que le traict est puissant qui me brusle le cœur (18 st. de 4 v., P. L. R., Temple d'Apollon, 1611). 301 S. t. : Si je doibs m'asservir soubz l'amoureux empire || Et s'il fault une fois... (12 st. de 6 v.). 302 S. t. : Ainsi que mille braves chars || Paroissent dans... (7 st. de 6 v., Berthelot). 303 Douzain: Un jour le vieux frère Thibault (ou le bon vieillard) (Rec. vers satyr., 1617). : Denise d'un chascun plorée || Repose dessoubz ce tombeau (Motin). Treizain: Colin a beaux deniers comptans || Corrompit une chambrière (Motin). Douzain: Jay trouvé dedans Saint-Germain | De nos longs travaux... (Cl. Fauchet). 304 (sur Henriette d'Entragues) : Amour un jour et raison debattoient. » S. t.: Margot feignoit d'estre de feste (4 st. de 4 v., Sigognes). » Seizain : Un frère en Dieu par charité || Fourbissoit le bas... 305 S. t. (Contre Dagonneau, stances): \*\* Sur le roignon porter la dague (9 st. de 4 v.) ou Paraphraser sur les mérites (Petit Cabinet de Priape, moins complète). Quatrain (sur Gabrielle d'Estrées): Pourveu que je sois royne, et que le lendemain. : (1er quatr. de la pièce f. 282) : Sa vie estoit la mort du repos de la France. 306 S. t. (sur Henriette d'Entragues) : L'Amour et la Mort en querelle (3 st. de 4 v.). » S. t.; Un conseiller plein de cautelle || Fourni de... (4 st. de 4 v., Satyres bast., 1615). Douzain (contre du Perron): Monstrez au doigt ce maquereau. Id. (sur Henriette d'Entragues, marquise de Verneuil); L'amour et la mort ont procez. 307 S. t.: Une bande toute choisie || De celles qui font... (4 st. de 6 v., Cabinet satyr., 1618). Huitain sig. Renier: Quand il disne, il tient porte close || Et est fermée... Dixain sig. Marot: Madame, est-il pas deshonneste || De m'avoir mis... Quatrain: Seroit-il vray bouche de rose || Ce que m'a dit... (Delices satyr., 1620). 308 S.t. (sur Porchères): Cher repos, esprit sans pareil || Pour la guerre et pour le conseil (2 st. de 6 v.). Dixain (sur Porchères): Vous avez beau faire le vain || En vantant votre rapsodie (Maynard). >> Id. : Porchères il n'est jà besoin || Pour faire que tout à son aise. Quatrain (sur Porchères?): En vain, il brouille son cerveau | Pour nous fagoter quelque ouvrage (Parn. satyr., 1622). Sixain : Soit que le pédant de Porchères || Publie en françois ses escritz. Id. : Malheureuse monarchie || Souffriras-tu qu'on te... 309 Dixain: Enfin les sceaux sont conservez | Trois charges ne sont pas vacantes. Sixain : Ainsi quand Gurtault se despart || La Valetz se retire à part. Id. : Vous qui despeignez la fortune || Plus inconstante que Neptune. Id. : Faites venir ici Nicole || Ou bien autrement je m'envolle (Motin). Rondeau: De par le Roy a esté défendu || De porter barbe et n'ay pas entendu. Huitain: Un sourd fit un sourd adjourner | Devant un sourd... (Melin de S. Gelais). Sixain: \*\* L'autre jour je vis dans un temple || Vos beautez qui sont... (Maynard). Id. : \*\* Si nous eussions eu la licence | Ainsi qu'au siècle d'innocence (Maynard). 310 Huitain : En présence de son mary | Jeaneton me crie... (Maynard). : Un gros abbé qui discouroit à table || Parmy des gens... (Délices satyr., 1620). Id. : Vous eussiez eu de la semence | D'un... dont la grandeur (Maynard). : Tu dis Robin (ou Colin) de tous costez || Que mes vers... (Malherbe). Sixain : C'est un caprice de nature | De vous avoir mis... (Théophile de Viau). 314 S. t.: Je ne puis que je ne rie || De la sotte vanterie (54 v.). 315 S. t. : Il y peut avoir quatre années || Qu'à Philis... (20 v., Desportes). Id. : Les prétendus Réformez || Durant le temps de la guerre (5 st. de 4 v.). 316 Douzain: Cy gist sans drap, linceul, ou nappe | Barthelemy le filz du Pape.

» S. t.: Le tout puissant Jupiter || Se sert de l'aigle... (18 v., Regnier).

• Quatrain: \*\* Un cordelier qui preschoit en extaze || Dit qu'il n'est rien...

» Le Toton: A ce toton, ta main sçavante (11 st. de 4 v., Motin).

- f. 317 S. t.: Pan (ou Lan) qui de Doris jouissoit || Chez elle un jour... (3 st. de 6 v., Motin).
  - 318 Id. sig. Regnier: Encor que ton teint soit desteint || Que replissé soit... (8 st. de 4 v.).
  - » Id.: Je ne suis pas prest de me rendre || Je suis et... (3 st. de 6 v., Regnier).
  - 324-328 Vers latins :
  - 328 Tomb. de Henry III: Puisque l'ingrate France un tombeau te refuse (6 st. de 4 v., Sup. Bigarr., 1614).
  - 329 Tomb. de Claude Arnault, trésorier de France (en prose).
  - » Vers latins et italiens.
  - 330 Tomb. de M. de Béthune tué en duel par le baron de Messé (en prose).
  - 334-333 Vers latins et prose latine.
  - 334 Cinquain : Si après mille tours de reins || Ses repentances ne sont feintes.
    - » Id. : Catin (ou Jeanne) cajollant ma franchise | Discourt... (Motin).
  - » Id. : Lorsque la belle avoit la pasle maladie || Elle fut consulter... (Cabinet satyr., 1618).
  - » Septain : Quand la Pasque Dieu décéda (Roger de Collerye).
  - » Id. : Je la croy digne d'excuse || Si par force elle s'amuse (Maynard).
  - » Douzain : Brossailles (ou Corsailles) d'un seul filz fut mère (Théophile de Viau).
  - 335 Cinquain : Il ne peut avoir de poulain || Car il est tellement vilain (Délices satyr., 1620).
  - » Sixain: Que dans mes chausses j'ay logé || Un jeune poulain... (Délices satyr., 1620).
  - » Id. : Resp. Ma beste ne fait point de mal || Comme fait... (Délices satyr., 1620).
  - » Dixain: J'ay de sens vuide le cerveau (ou J'ay du vuide dans le...) (Motin).
  - » Cinquain: Jeanne vous desguisez en vain || Ce que chascun... (Regnier).
  - » Sixain: Vous voulez que je vous salue || Quand je vous trouve... (Motin).
  - » Id. : Icy gist une pauvre femme || Qui voulant esteindre sa flamme (Délices satyr., 1620).
  - 336 Id. : Je suis contraint de confesser || Que mainte femme est assez belle (Motin).
  - » Id. : Un homme gist sous ce tombeau || Qui ne fut vaillant... (Regnier).
  - » Douzain : Quand les serpens on va pescher || On leur fait mordre l'escarlatte.
  - » Quatrain: \*\* Ce (ou Le) médecin n'est qu'un railleur || Pour la douleur... (Motin).
  - » Id : En retirant vostre main blanche || Vous grondez... (Motin).
  - » Vostre (ou Nostre) voisine qui desbauche || Le plus sot... (Motin).
  - Quatrain; Les serpens ne vont que du ventre || Mais ceste femme... (Motin).
  - » Cinquain (voir f. 335): Jeanne vous desguisez en vain || Ce que chacun... (Regnier).
  - 337 Epithalame: Desjà le jour qui se retire || Nous fait le moment approcher (15 st. de 10 v., Délices satyr., 1620).
  - 339 Sur le livre de Michaelis touchant Gaufridi: Amour est une douce estreinte (3 st. de 6 v.),
  - 343 Cinquain: Quand tu me vois, tu dis soudain | Ma foy, vostre maistresse... (A. de Vermeil).
  - » Id. : Un blond, un noir, un olivastre || Vous ont... (A. de Vermeil).
  - » ld. : Celle de qui chacun se jouë || Et qui n'en refuse... (A. de Vermeil).
  - » Prosopopée en forme d'épitaphe sur la mort de (Gabrielle d'Estrées) : \* Du creux d'Enfer où mon âme est gehennée (13 st. de 6 v., Humbert d'Aubigné).
- B) Ms. fr. 24322, B. N. Ge Ms. du fonds Gaignières a 57 ff. Il renferme 129 pièces françaises en vers, toutes anonymes, 4 pièces en prose et 2 pièces latines dont une de Nic. Rapin. Sur ces 129 pièces, trente-quatre environ se retrouvent dans les recueils collectifs publiés de 1600 à 1626.

Nous avons pu attribuer 28 pièces :

Angoulevent voir Joubert (Nicolas).

Bertaut (Jean), 1 pièce n. s.

D'Aubigné (Humbert), 1 - n. s. également dans le Ms. 884.

Joubert (Nicolas), 1 - n. s.

Lespine (de), 1 - n. s. donnée également à Porchères.

Malherbe, 1 — n. s. des Muses incog., 1604.

Maynard (Fr.), 2 pièces n. s. des Délices satyr., 1620.

Mermet (Cl.),

Motin,

Nervèze,

Perrot (Paul) de la Salle,

Rapin (Nicolas),

Regnier (Mathurin),

Sigognes,

1 pièce n. s.

1 pièce n. s.

1 pièce n. s.

2 — n. s.

1 pièce n. s.

3 pièce n. s.

Il est resté 101 pièces anonymes.

Voici le dépouillement de ce Ms. dressé comme pour le Ms. 884 :

- f. 2 Prosopopée en forme d'épitaphe sur la mort de madame la Duchesse: \* Du creux d'Enfer où mon ame est gehennée (Humbert d'Aubigné).
  - 3 Regrets de Daphnis (Henri IV) sur la mort de la belle Astrée (Gabrielle d'Estrées): L'œil flambeau de nos jours s'estaignant en l'oubli (9 st. de 4 v.).
  - » Lettre du Roy à M. d'Espernon (en prose).
  - 4 Sonnet : Desportes ceste cour ne nous seroit pas bonne || Les pages et les laquais...
  - » Id. : Jamais vostre valleur ne s'acquit tant de gloire (Bertaut, Les Fleurs, 1601).
  - » Note en prose sur un portrait du Roy, 1600.
  - 5 Pasquin contre Charlotte du Tillet, 1599 : \* Plus luisante que n'est du verre (28 st. de 6 v., Sigognes).
  - 7 Quatrain (sur le siège de Saumur) : Si tu n'es pas mieux entendu | A deffendre une bonne place.
  - » Id. : Ne parlons plus de conférence || Car le Plessis (Mornay) le trouve mal. Deux distiques latins.
  - » Sixain : Saint Phal et Du Perron ont la gloire abbatue || De ce Mornay...
  - » Quatrain : Par le fer abbatu, par le feu mis en cendre || Soudain s'est au néant... (Perrot de la Salle).
  - 8 Quatrain (contre les Jésuistes): Ceux à qui plus de bien ne fit durant mon règne.
  - » Id. : Ce Roy petit de corps mais grand d'ambition || Tenant dessoubs sa main... (Perrot de la Salle).
  - » Dialogue en bastons rompus. Ceux du marquisat de Saluces, etc. (questions et rép. en latin).
  - 10 Seizain: 1600. Le faussaire Duplessis (Mornay) | Puni de son impudance.
  - » Quatrain. Epitaphe. Tandis que la Guies enchette || Avec son bon amy Rocquet.
  - » Sonnet: Sur un Orphée que M. de Gondi fist venir d'Italie pour mettre en sa maison à Paris. N'admirez plus si la voix d'une lire.
  - » Huitain. Tombeau du président Brisson pendu par les Seize à Paris, 1591 : Peintre quand tu voudras tout entier me portraire.
  - » Sur les serviteurs de l'aisnée Dolu: Tout haut je viens accuser la fortune (6 st. de 4 v. et 10 v.).
  - 14 Sixain (sur mademoiselle Duret): Faire la froide et la sucrée || La finette, la retirée...
  - » Quatrain (sur M. de Cangay) : Le poil bruslé, la face palissante || Tout de travers...
  - » Pasquin: Monsieur Nervèze instruisant une dame || Luy dit qu'Amour... (en marge: Fit par la mesme?) (14 v.).
  - » Response: Sy donc Amour est l'ame de nos ames (14 v.).
  - » Quatrain sur un homme de neige : Bonnes gens qui par cy passés.
  - » Id. : Les amis de l'heure présente || Sont du naturel.., (Claude Mermet).
  - » Distique. Sur Rubentel. conseiller de la Grand'Chambre luy succédant Feydeau : A la Grand' Chambre monte un conseiller fait d'eau.
  - 12 Dixain: Sur monsieur Desportes (4600): Mais pourquoy preniez-vous ce livre || Vostre Minerve... (à la suite une explication en prose).
  - » Les faits et gestes de La Raverie, courtisane gauloise, composés par Mo Guillaume Revius et corrigés de nouveau par Angoulevent archimacreau de la Court et mis en lumière en l'an 1602 : Harlequin n'estant point en ville (42 st. de 4 v.).

- f. 45 Sonnet (sur Henri III, Henri de Navarre, Guise et sur divers personnages de la Cour) : Voïant de nostre temps l'inconstante manière.
  - Huitain (sur le comte du Lude) : \* Un seigneur favory des dames de la Cour (Délices satyr., 1620).
  - Quatrain: Do par le v... a rendu l'dme || Le Grand la rendra...
  - : Cy gist un Roy imaginaire || Qui eut le ventre d'un pourceau. ))
  - : \* Cy gist monsieur de Lion || Hélas est-il damné. ))
  - : Cy gist qui, Courbeson || Son âme est-elle en purgatoire.
  - : Cy gist qui fut roy de France || Et de l'infante le mary.
  - : La mère de ce roy nouveau || Gist icy soubz une Sigoigne. Id. 33
  - (sur Frelon): Cy gist qui fut adorée || Des plus grands de l'union. ld.
  - Id. : Pleurez liqueurs sur ce tombeau || De Frelon qui vous fit la figue.
  - 16 Id. (de M. de Guise): \* De fer, de feu et d'eau vivant plein d'injustice.
  - (de M. de Belleville): Les meurtres et les rançons furent mon exercice (Sup. Bigarr., )) Id. 1614).
  - Id. (de madame de Beaufort): \* Sa vie estoit la mort du repos de la France,
    - : Apprends icy, passant, chose encore non ouye (Sup. Bigarr., 1614).
  - : Cependant que nous avions Guise|| La France estoit en bonne guise. ))
  - Huitain : Response à ce qui fut fait contre madame la marquise de Verneuil : Vous qui d'une langue indiscrète || Contre la vertu...
  - Ouatrain: Vous voulez donc humeur prophane | Tant vostre esprit est hors de soy.
    - : Nostre Roy ne peut à la France | Jamais donner plus de bonheur.
  - : Ce lien seroit legitime || Qui les assembleroit tous deux. ))

))

- : Ne tenez donc plus ce langage || Esprit de raison perverti. 2)
- : Si l'escharpe au soldat montre qui luy commande || Je voys que vous portez.
- : Le feu dont la lumière estoit jadis à craindre || S'estaignoit...
- : Cy gist mademoiselle de La Bourdaisiere || Qui durant qu'elle a vescu. 17
- Neuvain: \* Dames qui aymez l'eschiquier || Dieu vous gard' en toute manière.
- Sixain (en marge: Le Grand): \*Et (ou Hé) voiez que ce page est maigre || Il ne boit... (Maynard).
- Quatrain (sur Mad. de Verneuil): \* Puisque de vous le Roy prend la défense. ))
  - (sur Sigognes): Voulez-vous donc sçavoir tout ce que l'on en dit.
- Id. : Il n'est ni bon amy ni mauvais ennemy | S'en va dessus le pré...
- Id. Id. : Il tranche de la plume ainsi que du rasoir.
- Sixain (contre une Ph.): D'un sang grossier vous estes faite (Maynard).
- Quatrain: Un gondolier dans le royal pourpris || L'infanterie amène...
- Sonnet (sur la Marchant): Ce ne sont que des os, des nerfs, des peaux, du plastre (Sigognes).
- Id. : \* Le (ou Ce) manteau de damas à grand figure plate (Sigognes). 18
- Id. : \* Elle ne pèse pas une aulne de ficelle (Sigognes). Э
- Id. : \* Vostre teste ressemble au marmouset d'un cistre (Sigognes).
- (sur madame de La Croix ou Charlotte du Tillet): \* Que ce masque est chétif que ceste 30 dame porte (Sigognes).
- Sixain. Tombeau: \* Biron servant son Prince entre mille gens d'armes.
- )) Quatrain sur Biron : \* Passant qu'il ne te prenne envie | De scavoir de Biron le sort.
- Id. : \* L'an mil six cens deux en juillet || On vit le grand Biron.
- : \* Biron aimoit tant les gens d'armes || Qu'avant qu'on eust coupé son col.
- Sixain: \* O grand Dieu quelle iniquité || Deux prisonniers ont mérité.
- Sur le mariage de Pajot, trésorier à Soissons et la belle Amyot. Stances. Cruel Amour qui parmy les alarmes (3 st. de 6 v.).
- Ung seizain en faveur d'un gentilhomme qui fut souper et coucher chez une dame de la Court et qui en rapporta une p.. ch..., ce y a deux mois, ce dit-on. S. D.: Ma foy je sus bien de la seste (4 st. de 4 v., Regnier).
- Sonnet. Contre un petit homme nommé Lescalopier ou « g »: \* N'est-il pas bien jolly ce page de litière (Sigognes).
- Id. : \* Petit rat de Brezil qui vous a bottiné (Sigognes).
- ld. : \* Margot en vous peignant je vous pince sans rire (Sigognes).

- f. 20 Quatrain (sur Gabrielle d'Estrées) : Ceste putain qui ne vous ayme (Delices satyr., 1620).
  - Id. (sur Henriette d'Entragues) : Sire, si vostre bonté souffre || Qu'Henriette vous face sien
  - » Id. : Que dit-on du sieur de Verville || On dit par... (Muses incog., 1604).
  - » Oustrain. Resp.: Ge quatrain est fort magnifique | Mais défectueux en cela (Malherbe).
  - 24 Id. (à Sigognes): La compagnie est fort en peine || Et trouve.... (Cabinet satyr., 1618).
  - » Id. Resp.: La compagnie est en grand peine ou La compagnie est plus en peine (Sigognes).
  - » Contre M. Du Lis briguant l'échevinage, 4602 : Du Lis a bien perdu sa brique (4 st. de 4 v.) :
  - » Epitaphe du sieur Rapin qu'il a faite depuis peu (en latin).
  - » Quatr. fait à l'ouverture du Parlement de la St-Martin lorsque MM. les avocatz alloient l'un après l'autre prester le serment, 4602 : Voiés ce noir amas de personnes esmeues.
  - 22 Quatrain : Scipion : Je desteste l'effort de la fureur jalouse.
    - Id. Chiverny: Cest autre je maudis qui d'une main funeste.
  - De Marie Mar
  - » Id. D'Amboise: Mais je me veux mocquer de vostre humeur plus douce.
  - » Les souspirs du révolté Biron : Serviteur de mon roy, l'amy de ses amis (18 st. de 6 v., de Lespine).
  - 23 S. t. (sur diverses personnes de la Cour): Du mary qui s'en vient demander à sa femme (13 st. de 4 v.).
  - 24 Quatrain: Les de Montmorency ont la... || La terre et l'eau...
  - » En faveur de Biron: \* Ce grand duc de Biron invincible aux alarmes (9 st. de 6 v., de Nervèze).
  - 25 Quatrain sur les armoiries de la maison de La Bourdaisière qui est une main semant des roses : Dieu garde ceste belle main.
    - » Quatrain fait lorsque M. le Grand (M. de Bellegarde) fut blessé qui avoit la main à son cul:

      \* Grand (ou Ginville) en vain d'un lasche effort.
    - » Sixain pour M. de Biron : Si les geans pour te dompter || France à ton ciel...
    - » Pasquin de l'année 1602 sur diverses dames de la Cour: Laissons les dames de la Court (34 st. de 4 v.).
  - 28 Tombeau de l'abbé de Rivani et de madame de Champ : Icy repose une femme (6 st. de 4 v.).
  - » Quatrain: Il vous fera porter cuirasse || Ce Prince ambitieux...
  - 29 Cartel à d'Iransy et Bragelonne : Crains-tu point, Irancy, recteur de patrimoine (4 st. de 6 v.).
  - » Response: Rejeton d'Adonis, folastre Bragelonne (2 st. de 6 v.).
  - ». Sonnet contre La Grange-Palaiseau et les filles de la Brisson ou contre Gondi et sa femme : Damoiseau de la Court dont les mains inutiles (Sigognes).
  - » Sonnet: Elle a beaucoup de l'air d'une antique marmotte (Sigognes).
  - 30 S. t.: Puisqu'afin que chacun en rie | Vous voulez qu'on le marie (4 st. de 6 v., Sigognes).
  - » Quatrain (contre Sigognes): Petit collet à la musquette.
  - » Id. : L'on tient La Fons pour la plus belle || De Viennes jusques à Paris.
  - » Apocaliphe (sic) de Pasquil (sur diverses personnes de la Cour) : Jay veu le soleil radieux (14 st. de 4 v.).
  - 31 Sonnet contre une stance qui fut faicte en faveur de madame la Duchesse (de Beaufort): Ce ne sont pas des yeux... (par Porchères): Si est-ce sont ces yeux, des yeux non, mais des feux.
  - 32 Pasquil (sur diverses dames de la Cour): En récompense des gazettes || Et du discours que vous me faites (142 v.).
  - 34 Tombeaux (de diverses personnes de la Cour): Passant, je te prie ne l'offance (115 st., la plupart de 4 v.).
  - 42 Vision d'Aristarque : Je passois curieux dans ceste isle admirable (51 st. de 4 v., Parn. satyr., 1622).
  - 45 Ode mezurée à monseigneur de Rosni, grand maistre de l'artillerie de France, 4601 : Beau pasteur de Sicile aux rayonnans cheveux (17 st. de 4 v., Nicolas Rapin).
  - 46 A M. de Sully, sig. Nervèze: L'Envye a tousjours combattu (13 st. de 6 v.).
  - 47 Bataille de César contre M. Jean Joris (Regnier contre Bertelot): Inspire-moy, Muse fantasque (17 st. de 6 v., Sigognes).
  - 49 Sixain. Cartel pour le chevalier solitaire ayant ses armes blanches et noyres, couvertes de larmes argentées : Chevalier qui combat pour le desdain des dames.

- f. 49 Sixain: Autre cartel pour le mesme: Tu me vois solitaire en ces fières campagnes.
  - » Sonnet au Roy: Sire, chacun connoist nostre nécessité.
  - 50 L'arracheur de dents aux dames : Je tire les dents de la bouche (6 st. de 4 v., Satyres bast., 1615).
  - » Pour les couppe-bourses : Si vos bourses estoient couppées (7 st. de 4 v., Satyres bast., 1615).
  - » Le peintre : Je say peindre l'eau de nafe || Et l'orme à la vigne joint (8 st. de 4 v.).
  - 51 Pour le Mercure et l'Apollon entrans : Puisque la troupe immortelle (34 v.).
  - » Pour le chœur de la musique quand tous les Dieux dansent : Les Dieux immortels ont quitté (5 st. de 5 v.).
  - 52 Pour la beauté : C'est en vain que vos vœux me reclament encore (5 st. de 4 v.).
  - » Pour l'amour : Voyant l'insolence et l'audace | Et le mespris injurieux (4 st. de 6 v.).
  - » L'insolance d'amour : Place à l'amour qui tout surmonte (17 st. de 4 v., Motin).
  - 53 Ballet de la follie des folles : Amour voiant cette humeur folle (24 v.).
  - 54 Entrée d'amour (sixain) : J'ay blessé les cœurs de six femmes || Qui conspirant...
  - » Ballet de Cupidon crucifié par six femmes et secouru par six hommes :
  - » I. Amour rodomont: Vous altières beautés qui ne voulés encor' (18 v.).
  - » II. Crucifiement de Cupidon par six femmes: Rép. de Didon à Cupidon, etc., etc. O qu'il est dangereux d'escouter une plainte (92 v.).
  - » Afflige (Affiche) des grands opérateurs de Mirlinde nouvellement arrivés (en prose).
  - 57 I. Reseit du sujet de la mascarade (des Opérateurs) : Je suis l'oracle || Du miracle || De la foire S. Germain.
  - » II. L'excellence des opérateurs pour dextrement arracher les dents...: Si d'entre vous quelque fillette (6 st. de 4 v.).
  - » Pour les peintres : Beauté puissant objet d'une âme généreuse (4 st. de 6 v.).
  - » Suitte pour les peintres : Dames de qui la beauté || Tient mon esprit arresté (5 st. de 6 v.).
  - » Pour les couppeurs de bourse : Voicy les enfans sans soucy (7 st. de 6 v.).
- C) Ms. Villenave (Petit Cabinet de Priape). Le manuscrit dont on a extrait le Petit Cabinet de Priape a une histoire et nous laissons à l'éditeur de cette plaquette le soin de la raconter:
- « Le recueil d'où sont tirés les vers qui suivent est un manuscrit in-4 du commencement du XVIIe siècle. Il contient 430 pages et renferme une très grande quantité de pièces; mais comme il s'en trouve certain nombre d'assez insignifiantes, et qu'une notable quantité des plus piquantes a déjà trouvé place dans le Cabinet satyrique, le Parnasse satyrique et autres recueils connus, nous avons jugé à propos de ne donner que les inédites, ou celles qui nous ont paru l'être.
- » Elles ne sont pas indignes de Berthelot, Sigognes, Motin et autres auteurs gaillards de l'époque du bon roi Henri. Quelques-unes nous sembleraient devoir être attribuées à Maynard, ayant été composées à Toulouse.
- » Quoiqu'il en soit, nous espérons faire passer aux lecteurs qu'une franche gaillardise n'effarouche point deux ou trois quarts d'heure de bon temps.
- » Nous ignorons par quelles mains ce volume qui a conservé sa bonne vieille reliure en parchemin jaunie, mais non délabrée, a pu passer avant d'arriver au célèbre bibliophile Mathieu Guillaume Villenave, qui l'a enrichi de cette note autographe :
- « Recueil de poésies diverses fait vers 1611, contenant un grand nombre de pièces satyriques, d'épi-« grammes licentieuses, d'épitaphes obscènes et de vers plus que libres.
- « Ce recueil prouve que la corruption des mœurs est peut-être moins grande de nos jours qu'elle ne l'était sous le règne de Henri IV ».
- « Une autre note plus moderne, ajoutée par un bibliophile parisien, qui a gratté sa signature avant de livrer le volume aux enchères, nous apprend que ce manuscrit conservé par la fille de Villenave, madame Mélanie Waldor, a été vendu en avril 1865, salle n° 2. maison Silvestre, rue des Bons-Enfants, 38. Après une demi-heure de vente, à la première vacation, une opposition du propriétaire de madame Waldor, auquel il était dû des termes arrièrés, est venue arrêter la vente.
- » Madame Waldor ne connaissait peut-être pas le contenu de son manuscrit ; cependant la chose ne parait pas hors de doute.

« La Poëtesse au cœur inflammable, figure sous un aspect assez excentrique dans les mémoires d'Alexandre Dumas, et on tient de feu le docteur Vallerand-Delafosse qu'elle était l'héroïne du drame d'Antony. Dumas s'est naturellement représenté sous le nom du héros de la pièce; le docteur Vallerand était le médecin. Toutefois les choses ne se passèrent pas aussi tragiquement dans la réalité que sur le théâtre; car la brûlante et poétique, mais trop maigre, Mélanie résista peut-être, mais ne fut point assassinée.

P. B. (PROSPER BLANCHEMAIN).

C'est dans le Petit Cabinet de Priape que se trouvent deux pièces que certains témoins à charge de Théophile ont invoquées contre lui ; elles sont curieuses, la première (1) parce qu'elle a été formée en partie avec quelques vers pris dans son ode La Solitude, si elle n'appartient pas en propre tout entière à l'accusé de 1623:

1re STROPHE:

Approche, approche, ma Dryade Ici murmureront les eaux, Ici les amoureux oiseaux Chanteront une serenade (2), Les vents nous souffleront au sein Et afin que chacun s'applique....

Nous passons les deux vers qui terminent cette strophe, le dernier qui se répète sept fois est d'une obscénité révoltante.

3me STROPHE :

Oy le pinçon et la linotte A l'ombrage de ce laurier; Voy fremir leur petit gozier Voy comme ils ont changé la note (3),

Tandis qu'ils font dormir les Dieux Au son de leur joyeux cantique...;

la seconde Fureur d'amour parce qu'elle est de Maynard et non pas de Théophile, quoiqu'elle ait été donnée formellement à ce dernier (4); la confusion s'est produite grâce à la substitution de deux stances irréligieuses et libertines qui commencent cette pièce dans le Petit Cabinet de Priape (5) à celles correspondantes qui se lisent au Cabinet satyrique, 1618 (6).

Le Petit Cabinet de Priape, cette fraction du Ms. Villeneuve, contient 161 pièces toutes anonymes : quarante-cinq avaient été déjà imprimées dans les recueils collectifs publiés de 1600 à 1626 et dix-sept quatrains environ se lisent dans le Ms. 1718 de la B. N. qui doit dater de 1582.

Nous avons pu attribuer 41 pièces :

Jamyn (Amadis), 1 pièce, n. s. Jodelle (Estienne), 1 — nouvelle, n. s.

<sup>(1)</sup> Interrogatoire — le troisième — du 27 mars 1624. Voir T. I du *Procès de Théophile*, pp. 400 et 401. Dépositions Gabriel Dange (21 novembre 1623, et s. d.), id. pp. 250 et 252; Louis Forest-Sageot (23 novembre 1623); id., p. 255; Paul Rocolet, libraire (24 avril 1624), id., p. 412; Pierre Guibert (29 avril 1624), id., p. 414. Interrogatoire — le sixième — du 15 juin 1624, id., pp. 449 et 450. — Confrontation Sageot (21 octobre 1624), id., p. 466. — Cette pièce est reproduite intégralement au T. II du *Procès de Théophile*, p. 416.

<sup>(2)</sup> Strophe 35 de la Solitude (le texte en italique).

<sup>(4)</sup> Interrogatoire — le troisième — du 27 mars 4624, voir T. I (id.), p. 399. Cette pièce a été attribuée par Théophile à un président d'Auvergne (Fr. Maynard). Elle est mise en cause dans les dépositions de Gabriel Dange. (21 novembre 1623, et s. d.), voir T. I, pp. 250 et 252, et dans la confrontation Sepaus (29 août 1625), id., p. 504 (5) Premier vers de la 1<sup>re</sup> stance du Petit Cabinet de Priape: L'autre jour je vis dans un temple.

<sup>(6)</sup> Id. id. du Cabinet satyr., 1618 : Beauté sans pair et sans seconde.

| Malherbe,            |    | 7 pièce | s n. s. dont quatre nouv. sur lesquelles deux dou- |
|----------------------|----|---------|----------------------------------------------------|
|                      |    |         | teuses.                                            |
| Maynard (Fr.),       | 20 | ) —     | n. s. dont dix nouvelles (cinq douteuses).         |
| Motin,               |    | 4. —    | 0. 8.                                              |
| Regnier (Mathurin),  | 5  | 2 —     | n. s.                                              |
| Sigognes,            | 9  | 2 —     | n. s.                                              |
| Viau (Théophile de), | 4  | - 1     | n. s. dont une nouvelle.                           |
|                      |    |         |                                                    |

Il est resté 120 pièces anonymes.

D) Ms. Conrart (4123) (Sonnets gaillards et priapiques). — Le Recueil de Conrart est trop connu pour qu'il soit utile de le présenter aux lecteurs. Nous avons extrait de la plaquette Sonnets gaillards et priapiques formée avec une série de pièces anonymes du T. XVIII in-4, le premier vers de celles qui ne se trouvent pas dans les recueils collectifs de poésies libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 et qui paraissent, bien entendu, antérieures à 1626.

Sur les 23 pièces nouvelles prises dans cette plaquette qui en compte trente-sept et dont deux seulement sont postérieures à 1626 (1), il nous a été possible d'en attribuer six appartenant aux auteurs suivants :

| L'Estoile (Claude de), | 1 pièce, n. s.                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Desportes,             | 2 pièces n. s. dont une du Ms. 884.                      |
| Malherbe,              | 2 - n. s. une du Ms. 884 et une du Petit Cab. de Priape. |
| Saint-Pavin,           | 1 — n. s. sans compter une postérieure à 1626.           |

Il est resté 17 sonnets anonymes dont un du Ms. 884.

E) Ms. L'Estoile. Recueils divers bigarrés du grave et du facétieux, du bon et du mauvais, selon le temps. — Nous n'avons relevé du Ms. de Pierre de l'Estoile portant ce titre, et en nous servant de l'édition publiée par M. G. Brunet (T. XI des Mémoires-journaux), que les pièces signées ne paraissant pas se trouver dans les œuvres de leurs auteurs quand elles ont été réunies et les poésies anonymes dont le premier vers ne figure pas à notre Table générale des pièces anonymes des recueils collectifs libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 (voir p. 389).

### Pièces signées.

Baudius (Dominique): Sonnet sur la naissance de Mgr le Dauphin: O nuit, heureuse nuit, qui fais luire à la France.

Chandieu (Antoine de): Stances sur la mort de M. de Bèze (p. 279): Ma lyre sur le ton de la harpe immortelle (L'Honneur ou le Besze du sieur de Chalas, Genève, 1606).

Du Perron (cardinal): Version de l'hymne Vexilla regis prodeunt (p. 382): Aujourd'huy du grand Roy l'étendart va marchant.

<sup>(1)</sup> Les quatorze sonnets non relevés se décomposent ainsi : 1 de Berthelot, Quint. satyr., 1622 ; 1 Colletet (G.), Quint. satyr., 1622 : 1 Guy de Tours, Muses incog., 1604 ; 3 Malherbe dont un Cabinet satyr., 1618, et deux Délices satyr., 1620 ; 1 Sigognes, Cabinet satyr., 1618 ; 1 Viau (Théophile de), Délices satyr., 1620 ; 1 Yvrande, Cabinet satyr., 1619 ; deux anonymes, Parn. satyr. et Quint. satyr., 1622 ; un du Nouv. rec. Loyson, 1654, et deux inédits postérieurs à 1626 dont celui de Saint-Pavin : Cher Vigeon que ta mort va nous conter de peines.

Grevin (Jacques): XXIV sonnets sur Rome (p. 317).

Lécluse, chanoine d'Orléans : Villanelle (p. 262) : Georget le plus beau du village.

Maynard (François): Regrets amoureux sur la mort de Saint-Julien (amant de la Reine Marguerite) (p. 215): Qu'on ne s'attende pas de voir jamais finir (Parnasse, T. I, 1607).

Id. Sur le mesme : Il faut que par mes cris je rompe le silence (id.).

Porchères (Laugier de): Stances sur la mort du filz aîné du duc de Savoye (p. 160): Charles en tes regrets, qu'est-ce que tu proposes (Parnasse, T. II, 1607).

Id. Stances à Nostre Dame de Mondevis où son Altesse le duc de Savoye fit un pélerinage à pied (p. 193) : Vierge si devant vous j'ose ma voix hausser (Parnasse, T. II, 1607, n. s.).

Rapin (Nicolas): Version de la satyre VIe d'Horace du livre II (p. 339): C'estoit ceci que j'avois désiré.

- Id. A Théodore de Bèze... 8 vers (p. 310): Grand Théodore, j'appends à ta gloire au temple d'Apollon.
- Id. Version de la VII<sup>e</sup> épode d'Horace en vers mesurés (p. 360) : Où court-on ainsi en fureur, quels bastons.
- Sur la mort de Claudin le jeune, compositeur de la musique du Roy: Puisque le Jeune est mort, le ballet des Muses a cessé.

#### Pièces anonymes.

On trouvera le premier vers des pièces anonymes avec le nom de leur auteur, si nous avons pu le découvrir, à la table générale qui suit.

Le Ms. de l'Estoile contient en outre de nombreuses pièces latines et quelques poésies grecques des auteurs suivants : Germain Audebert; Dominique Baudius; Th. de Bèze; Barnabé Brisson; Nicolas Bourbon; Callist; Florent Chrestien; Robert Estienne; A. Flaminius; Jérôme Frascator; Simon Malcrin: Paul Melisse; P. Montaurus; Marc-Antoine de Muret; Passerat; Fr. Portus; Nic. Rapin; Nic. Rigault; Ronsard; Raph. Thorius Bellio; J.-A. de Thou; etc.

# TABLE DES POÉSIES

anonymes ou signées d'initiales

des Epitaphia Joco-seria (epitaphia gallica), 1623, des Ms. 884 et 24322 B. N., du Ms. Villenave (Petit Cabinet de Priape), du Ms. Conrart (Sonnets gaillards et priapiques) et du Ms. L'Estoile (Recueils divers bigarrés du grave et du facétieux)

qui ne sont pas

à la Table générale des Pièces anonymes

### DES RECUEILS COLLECTIFS LIBRES ET SATIRIQUES

publiés de 1600 à 1626

## **ABRÉVIATIONS**

| MS. 884. MS. 24322. | Epitaphia Joco-seria, latina, gallica, italica, hispanica, lusitanica, belgica.  Manuscrit 884 de la Bibl. nationale.  Id. 24322 id.                                           | Cologne.  | 1623 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| PETIT CAB. PRIAPE.  | Petit Gabinet de Priape (Le), poésies inédites, tiré<br>d'un recueil manuscrit fait vers le commence-<br>ment du XVIIe siècle.                                                 | Neuchatel | 1874 |
| HEC. CONRART, 4423. | Sonnets gaillards et priapiques extraits des manuscrits de Conrart (Recueil Conrart, T. XVIII, in-4).                                                                          | Paris.    | 1903 |
| REG. L'ESTOILE.     | Recueils divers bigarrés du grave et du facétieux<br>du bon et du mauvais selon le temps (T. XI des<br>Mémoires-journaux de P. de L'Estoile, édition<br>Gustave Brunet, etc.). | Paris.    | 1883 |

| Date du                                                     | 1606                                                                                                                       | . 1620                                                          |                                                                |                                                                          | . 1620                                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |                                                     | 1585                              | 1618                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 | REC. DE VERS.<br>PARN. T. II.                                                                                              | DELICES SATYR.                                                  | L'ESTOILE, VII.                                                | 23(                                                                      | DELICES SATVR.                                                                                      | BAI                                                                                        |                                                                                       |                                                     | BIGARRURES.                       | CAB. SATYR.                         |
| Nom de l'auteur<br>5                                        | Des Yveteaux.                                                                                                              | Berthelot.                                                      | Saint-Pavin.                                                   |                                                                          | Motin.                                                                                              |                                                                                            |                                                                                       | Maynard (Fr.).                                      |                                   | Maynard (Fr.).                      |
| Premier vers                                                | Sixain (f. 267).  Adieu la plume et les rabots  Adraste qui se voit le plus grand de son aage Dédication (sixain, f. 274). | Afins quand Gurtault se despart<br>Ainsi que mille braves chars | Distigue sur Feydeau, 1601,  (f. 11) (1).  Sonnet (p. 235).    | Amarillis pour appaiser    Le courroux de<br>Ame françoisement guerrière | Stances (f. 339) (4).  Stances (f. 339) (4).  L'amant désintèresse (St., Amour, mon démon tutélaire | Pr. 1).  Douzain sur Henriette d'En- Amour un jour et raison débattoient tragues (f. 304). | Ballet de la follie des Amour voiant ceste humeur folle folles (f. 33).  Amy voir Ami | Anne qui fait de la rusee<br>Antique mule du Palais | Antoine de Saumur nasquit M.DXXIX | A pleines mains versex roses et lys |
| Titre de la pièce                                           | Sixain (f. 267). Stances (f. 56). Dédication (sixain, f. 274).                                                             | Sixain (f. 309). Stances (f. 302).                              | Distique sur Feydeau, 1601<br>(f. 11) (1).<br>Sonnet (p. 235). | Huitain (f. 285).  Dialogue (f. 266) (2).                                | L'amant désintéressé (St.,                                                                          | Douzain sur Henriette d'Entragues (f. 304).                                                | Ballet de la follie des folles (f. 33).                                               | Quatrain (p. 69).<br>Sixain (p. 12) (5).            | Quatrain (p. 267).                | Sixain (p. 67).                     |
| Date du recueil                                             |                                                                                                                            |                                                                 |                                                                |                                                                          |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                       |                                                     | 1623                              |                                     |
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme     | мs. 884.<br>Id.<br>Id.                                                                                                     | Id. Id.                                                         | MS. 24322. REC. CONRART, 4123.                                 | Ms. 884.                                                                 | MS. 884. MS. PRIAPE. MS. PETIT CAB. PRIAPE.                                                         | MS. 884.                                                                                   | Ms. 24322.                                                                            | Id.                                                 | EPIT. JOCO-SERIA.                 | PETIT CAB. PRIAPE.                  |

(1) « Sur Rubentel, conseiller à la Grand' Chambre, luy succèdant Feydeau ».

(2) L'Ombre du Roy et le Chevalier.
(3) Ro str. de 6 vers. Il y est question de Pomeirol et de La Croix.

|                                        | 1900                                   | 1611                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                     |                             |                                                     |                             |                                 |                             | 1610                                         |                                    | 1622                                    |                                                                                        |                                               |                                  |                                    | 1620                        |                              |                                |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                        | Viau (Théophile) PROCÈS THÉOPHILE 1909 | ORUVRES.                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                     | MS. 1718, B. N.             |                                                     |                             |                                 |                             | OEUVRES.                                     |                                    | PARN. SATYR.                            |                                                                                        |                                               |                                  |                                    | DELICES SATYR.              |                              |                                | мs. 4748, в. м.                  |
|                                        | Viau (Théophile)                       | Desportes.                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                     |                             |                                                     |                             |                                 | 1                           | Rapin (Nic.).                                | Maynard (Fr.).                     |                                         |                                                                                        |                                               |                                  |                                    | Sigognes.                   |                              |                                |                                  |
| Incontinent après que le grand Lucifer | Approche, approche, ma dryade          | Sonnet (p. 213).  Approche, embrasse moy, ne fais plus la fa- [rouche]  Louche  Sonnet (p. 213).  Après avoir sauvé par mon art secourable 253). | Inventaire (p. 281) (2). Aujourd'huy par devant notaire | Rép. au quatr. : Ma sæur Au temps que je prenois, j'estois belle et jeune où est le temps (f. 259). | Autrefois Venfant de Cypris | Le Matamore. Ode (p. 34). Avec vostre mine bravache | A vostre beauté, je compare | Bassompierre il ne sert de rien | Beau filz on dit à la halle | Beau pasteur de Sicile aux rayonnans cheveux | Beauté, dont le charme est si doux | Beauté (ou Beaux yeux) où le pambeau de | Pour les peintres. Stances Beauté puissant objet d'une dme généreuse et suite (f. 37). | Beauté qui captivez le plus grand des mortels | Beaux yeux Rambeaux de l'Univers | Beaux yeux que je vis l'autre soir | Belle et savoureuse Macette | Bernard de toutes choses las | Bernard est jaloux de sa belle | Bien que la beauté vous défaille |
|                                        | Chanson (p. 29) (1).                   | Sonnet (p. 243).  De Jean Des Jardins (p. 253).                                                                                                  | Inventaire (p. 281) (2).                                | Rép. au quatr. : Ma sœur<br>où est le temps (f. 259).                                               | Quatrain (p. 53).           | Le Matamore. Ode (p. 34).                           | Quatrain (f. 261).          | Huitain (f. 285).               | S. t. (Stances, f. 100).    | Ode mezurée (f. 45) (3).                     | Huitain (p. 16) (4).               | Quatrain (f. 257).                      | Pour les peintres. Stances et suite (f. 37).                                           | Stances (f. 207).                             | Quatrain (p. 57).                | S. t. (Stances, (f. 78).           | Ode (f. 193) (5).           | Quatrain (p. 32).            | Douzain (p. 15).               | Quatrain (p. 53).                |
|                                        |                                        | 1623                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                     |                             |                                                     |                             |                                 |                             |                                              |                                    |                                         |                                                                                        |                                               |                                  |                                    |                             |                              |                                |                                  |
| -                                      | PETIT CAB. PRIAPE.                     | REC. CONRART, 4123.<br>EPIT. JOCO-SERIA.                                                                                                         | REC. L'ESTOILE.                                         | мs. 884.                                                                                            | PETIT CAB. PRIAPE.          | . 19                                                | MS. 884.                    | Id.                             | ld.                         | MS. 24322.                                   | PETIT CAB. PRIAPE.                 | MS. 884.                                | Ms. 24322.                                                                             | MS. 884.                                      | PETIT CAB. PRIAPE.               | MS. 884.                           | Id.                         | PETIT CAB. PRIAPE.           | <u>-</u>                       | Id.                              |

(1) Cette pièce a été attribuée à Théophile par les ténoins à charge de son procès : Gabriel Dange. Louis Forest Sageot, Pierre Rocolet, Pierre Guibert. Nous l'avons reproduite au T. II du Procès de Théophile de Viau, p. 416. Chose curieuse et que nous n'avons pas relevée. c'est que les quatre premiers vers de la 1º et de la 3º strophe sont pris dans son ode La Solitude.

(2) Invendaire des meubles de la nymphe au peit museau Ila comtesse de Morett, 18 str. de 6 v.

(3) Ode mezuree à monseigneur de Rosny, grand maistre de l'artillerie de France, 1601.

(4) Voici une épigramme libre dont la précédente est de Maynard, on peut la lui attribuer sans crainte de se tromper, c'est la plus libertine qu'il ait écrite.

(5) Cette pièce est sig. Regnier dans le Ms. 334 du Musée Condé.

| Date du                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                       | 1583                                                                                              |                             | 1570                                                                     | 1611                                                                               |                                                                                               | 1648                                     |                                                 |                                                                       |                             |                                               | 1645                                       |                                         |                         |                                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 | L'ESTOILE, VIII.                                                                                                                                  | L'ESTOILE, VIII.                                                                      | BIGARRURES.                                                                                       |                             | TOMB. BOURDIN.                                                           | OEUVRES.                                                                           | MS. 843, TOULOUSE<br>L'ESTOILE, VIII.                                                         | CABINET SATYR.                           |                                                 |                                                                       |                             | COLL. DUPUY, 843.                             | DELICES P. FR.                             |                                         |                         |                                                |
| Nom de l'auteur                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                   |                             | Desportes.                                                               | ld.                                                                                | Maynard (Fr.).                                                                                | Motin.                                   |                                                 |                                                                       |                             | Nervèze (de).                                 | Maynard (Fr.).                             |                                         |                         |                                                |
| Premier vers                                                | (p. 58). Bien que Margot aux blonds cheveux (1602) (ff. 238 et Biron aimant les armes ou Biron a tant aimé [ou Biron aimoit tant les gens d'armes | Biron servant son Roy entre mille gens d'armes<br>Boethier dit au'il est tout certain | Quatr. sur un homme de Bonnes yens qui par cy passés   Priez Dieu<br>neige (f. 11 et p. 246) (2). | Bon petit livre je te livre | De Gilles Bourdin (p. 252). Bourdin eust un esprit veillant incessamment | De Timoléon de Brissac Brissac estoit sans peur, jeune, vaillant et fort (p. 249). | Quatr. sur Marg. de Valois   Car Royne elle debvoit estre    Logée en roïale (1605) (f. 250). | Catin (ou Jeanne) cajollant ma franchise | Cayet jure son petit Dieu    Que Mathieu a pris | Ce carreau qui durant la messe ou Ce coussin, [quand on dict la messe | Ce desdain figure le vostre | Ce grand duc de Biron, invincible aux alarmes | Ce grand moteur des Cieux, par qui tout se | Ce jeune écervelé qui va disant partout | Ce lien seroit légitime | Ce livre est tout divin et la belle qui l'ayme |
| Titre de la pièce                                           | Quatrain (p. 58).  Id. (1602) (ff. 258 et 19).                                                                                                    | Sixain (1602) (ff. 272 et 19).<br>Quatrain (f. 233) (1).                              |                                                                                                   |                             |                                                                          | De Timoléon de Brissac (p. 249).                                                   | Quatr. sur Marg. de Valois<br>(1605) (f. 250).                                                | Cinquain (f. 334).                       | Dixain (f. 284).                                | Ouatrain (f. 260 et p. 59).                                           | Id. (f. 255).               | Stances (ff. 90 et 24) (3).                   | Quatrain (p. 61) (4).                      | Id. (p. 54).                            | Id. (f. 16).            | [ Id. (f. 252).                                |
| Date du recueil                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                       | 1623                                                                                              |                             | 1623                                                                     | id.                                                                                |                                                                                               |                                          |                                                 |                                                                       |                             |                                               |                                            |                                         |                         |                                                |
| Titre du recueil dans lequel la pièce est anonyme           | PETIT CAB. PRIAPE.  MS. 884.  MS. 24322.                                                                                                          | MS. 24322. MS. 884.                                                                   | MS. 24322.<br>EPIT. JOCO-SERIA.                                                                   | MS. 884.                    | EPIT. JOCO-SERIA.                                                        | Id.                                                                                | Ms. 884.                                                                                      | Id.                                      | Id.                                             | MS. 884.<br>PETIT CAB. PRIAPE.                                        | MS. 884.                    | MS. 884.<br>MS. 24322.                        | PETIT CAB. PRIAPE.                         | Id.                                     | Ms. 24322.              | Ms. 884.                                       |

|      |                       |                | (1) Dans le Contr'empire des Sciences, 1599 : Epitaphe du Roy d'Espagne sur sa devise Plus oultre.<br>(2) Pour le chœur de la musique quand tous les Dieux dansent. | (1) Dans le Contr'empire des Sciences, 1599 : Epitaphe du Roy d<br>(2) Pour le chœur de la musique quand tous les Dieux dansent. | (1) Dans le Contr'emp<br>(2) Pour le chœur de |
|------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|      |                       |                | C'est bien une injuste plainte                                                                                                                                      | Quatrain (f. 252).                                                                                                               | MS. 884.                                      |
| 1864 | PRIAPÉES.             | Maynard (Fr.). | C'est bien pour me rompre la teste                                                                                                                                  | Huitain (p. 16).                                                                                                                 | PETIT CAB. PRIAPE.                            |
|      |                       |                | C'est bien peu que d'avoir les vices                                                                                                                                | Quatrain (f. 259).                                                                                                               | <u>Га</u> .                                   |
| 1618 | CABINET SATYR.        | Des Yveteaux.  | C'est bien fait de ne s'estonner                                                                                                                                    | Contre l'ode de M. de Beau-<br>mont: Hé quoy (f. 164).                                                                           | MS. 884.                                      |
|      |                       |                | C'est aujourd'huy mon cœur qu'il fault rompre                                                                                                                       | Sonnet (f. 247).                                                                                                                 | ld.                                           |
| 1617 | REC. VERS SATYR. 1617 | Sigognes.      | C'est assez, ma belle, il est temps                                                                                                                                 | Ode (f. 104).                                                                                                                    | MS. 884.                                      |
|      | мs. 1718, в. и.       | Desportes.     | C'est à bon droit belle main que je doy                                                                                                                             | Sonnet (f. 233 et p. 349).                                                                                                       | MS. 884.<br>HEC. CONHART, 4123.               |
|      |                       |                | Sur la paix de 1614. sonnet, Ces Icares noureaux qui pousses du Zéphyre (f. 249).                                                                                   | Sur la paix de 1614. sonnet, (f. 249).                                                                                           | MS. 884.                                      |
|      |                       |                | e chœur (f. 54) (2). Ces dieux immortels ont quitté                                                                                                                 | Pour le chœur (f. 54) (2).                                                                                                       | MS. 24322.                                    |
|      |                       |                | Ces deux sæurs ont pour le certain                                                                                                                                  | ld. (p. 58).                                                                                                                     | Id.                                           |
|      |                       |                | Ces blonds cheveux que vous portez                                                                                                                                  | Id. (p. 64).                                                                                                                     | PETIT GAB. PRIAPE.                            |
| 1299 | CONTR'EMPIRE.         | Perrot (Paul). | Ce Roy petit de corps, mais grand d'ambition                                                                                                                        | Quatrain (f. 8) (1).                                                                                                             | Ms. 24322.                                    |
|      |                       |                | Ce que vous aymez est permis                                                                                                                                        | Huitain (f. 283).                                                                                                                | Гд.                                           |
|      |                       |                | Ce qu'avoit estevé la rigueur de la Loy                                                                                                                             | Quatrain (f. 257).                                                                                                               | Ms. 884.                                      |
|      |                       |                | Ce poil failly de Magdellet                                                                                                                                         | Epigr. (4 vers) (p. 52).                                                                                                         | PETIT CAB. PRIAPE.                            |
|      |                       |                | Cependant que nous avions Guise                                                                                                                                     | Quatrain (f. 16).                                                                                                                | MS. 24322.                                    |
|      |                       |                | Ce n'est la repentance ou la peur d'offencer                                                                                                                        | Quatr. et Resp. (f. 262).                                                                                                        | MS. 884.                                      |
| 1620 | DELICES SATYR.        | Sigognes.      | Ce ne sont que des os. des nerfs, des peaux, du                                                                                                                     | Sonnet (f. 17).                                                                                                                  | MS. 24322.                                    |
|      |                       |                | Ce miroir qui vous sert d'oracle                                                                                                                                    | ld. (f. 251).                                                                                                                    | . Pd                                          |
|      |                       |                | Celuy qui vit Diane nuë                                                                                                                                             | Id. (f. 259).                                                                                                                    | Id.                                           |
| 1620 | DELICES SATYR.        |                | Celuy qui st ceste Anagramme ou U a fait                                                                                                                            | Quatrain (f. 252).                                                                                                               | Īd.                                           |
|      |                       |                | Les signes d'un bon cheval Celuy qui fait mestier de la cavalcature (f. 22).                                                                                        | (f. 22).                                                                                                                         | ld.                                           |
|      |                       |                | Celuy qui fait des ricochetz                                                                                                                                        | Sixain (f. 272).                                                                                                                 | Ms. 884.                                      |
|      |                       |                |                                                                                                                                                                     | (p. 251).                                                                                                                        |                                               |

| dans lequel        | b este d<br>recuei | Titre de la pièce                               | Premier vers                                                                        | Nom de l'auteur  | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée | na eata<br>lieuser |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|                    | I 91               | co.                                             | *                                                                                   | 30               | 9                                                      | ı r                |
|                    |                    |                                                 | Ceste voir Cette                                                                    |                  |                                                        |                    |
| EPIT. JOCO-SERIA.  | 1623               | Du sieur de Sillac (p. 254).                    | C'est en vain désormais que la mère Nature                                          | Desportes.       | OEUVRES.                                               | 1641               |
| MS. 24322.         |                    | Pour la beauté. St. (f. 52).                    | la beauté. St. (f. 32). C'est en vain que vos vœux me reclament encore              |                  |                                                        |                    |
| REC. L'ESTOULE.    |                    | Sur le nom de Marg. du<br>Val. (p. 296) (1).    | C'est la vraye vertu qui les amans assemble                                         |                  |                                                        |                    |
| MS. 884.           |                    | Quatrain (f. 263) (2).                          | C'estoit peu d'avoir mis la flesche dans son cœur                                   |                  |                                                        |                    |
| Id.                |                    | Id. (1610) (f. 263) (2).                        | C'est raison troupe conjurée ou C'                                                  |                  | L'ESTOILE, X.                                          | i                  |
| MS. 884.           |                    | Sonnet (f. 243 et p. 216) (3).                  | Sonnet (f. 243 et p. 216) (3). C'est un estrange cas qu'en ce monde qui passe       | Malherbe.        | D'APR. RACAN.                                          |                    |
| PETIT CAB. PRIAPE. |                    | Stances (p. 14).                                | Ces vieillards ont fait alliance                                                    |                  |                                                        |                    |
| Ms. 884.           |                    | Quo in io. Sonnet (contre<br>Rosny) (f. 225).   | in io. Sonnet (contre   Cet Aigle courroucé qui tient et qui manie sny) (f. 225).   |                  | L'ESTOILE, VII.                                        |                    |
| MS. 24322.         |                    | Sur Chiverny. Quatr. (f. 22)                    | Cet autre je maudis qui d'une main funeste                                          |                  |                                                        |                    |
| MS. 884.           |                    | S. t. (f. 39 et p. 164) (4).                    | Ce tombeau que la France honore de ses larmes                                       |                  |                                                        |                    |
| EPIT. JOCO-SERIA.  | 1623               | De la barbiche de mad. de<br>Villeroy (p. 253). | 1623 De la barbiche de mad. de Cette chienne au vif contrefuicte Villeroy (p. 253). | Desportes.       | OEUVRES.                                               | 1641               |
| MS. 884.           |                    | Quatrain (f. 258).                              | Cette dame an teinct de bois ou Cette femme à Regnier (Math.). REG. VERS SATYR.     | Regnier (Math.). | REC. VERS SATYR.                                       | 1647               |
| Id.                |                    | Sonnet (f. 248).                                | Cette divine voix qui fit naistre le pole                                           |                  |                                                        |                    |
| ld.                |                    | Quatrain (f. 262).                              | Cette espingle à pointe dure                                                        |                  |                                                        |                    |
| REG. L'ESTOILE.    |                    | Sonnet contre mad. de<br>Montpensier (p. 289).  | de Cette sèche carcasse ainçois cette mégère                                        |                  |                                                        |                    |
| PETIT CAB. PRIAPE. |                    | Quatrain (p. 65).                               | Cette sotte babillarde ou Cette folle babillarde Maynard (Fr.). Ms. 843, roulouse   | Maynard (Fr.).   | MS. 843, TOULOUSE                                      |                    |
| MS. 24322.         |                    | Id. contre les Jésuites (f. 7).                 | contre les Jésuites Ceux à qui plus de bien ne fit durant mon [règne                |                  |                                                        |                    |

|                                  |                                | MS. 1718, B. N.                  | Valois.                                                     |                                |                                                                   |                                                 |                                              |                                                                                        |                                          | L'ESTOILE, X.                                 | BIGARRURES. 1583                      | es (de). PARN., T. II. 1607                                   |                                | CONRART, 4113.                      |                                             |                                            |                                                    |                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ceux qui font tant les empeschez | Charon passant l'àme d'un mort | Chassez-le, car il ne vault rien | Cher Paris, belles tours, riche Louvre que Marg. de Valois. | Cher repos, esprit sans pareil | sur le chevalier de Chevalier le monde rous blasme<br>e (f. 266). | Chevalier qui combat pour le desdain des dames. | Chevalier s'estudie à portraire   Vos vertus | Sur les renc. de Chicot Chicot, au temps jadis, faisoit tousjours la (Quatr., p. 133). | Choisy ne te mets en cervelle            | Cinq decades et sept n'auront borné la course | Claude Boiteux cheminant droict       | Cloride aiant les yeux sur son miroir fidelle Lingendes (de). | Cloride, voyant ton jaloux     | Colonne de l'Estat, royale Pyramide | Comme Roine tu devrois estre voir Car Roine | Commune qui te communie    Autant en amour | Cosme le Grand, des Médicis la fle                 | Crains-tu point Irancy, recteur de patrimoine | Cruel Amour qui parmy les alarmes | Dialogue en bastons rompus ; quest, et rép, en latin.  Cher repos, semble être l'anagramme de Porchères.  Car lel pour le chevalier solitaire ayant ses armes blanches et novres couvertes de larmes argentées.  Le débris de la Pyramide qui estoit devant la porte du Palais (12 mai 1603).  Ler débris de la Pyramide qui estoit devant la porte du Palais (12 mai 1603).  Ler débris de Brageloine. Stances. Ce cartel est suivi d'une rép.: Rejeton d'Adonis, folditre Brageloine.  Sur le mariage de Pajot, trésoirer à Soissons, et la belle Amyot. |
| Quatrain (f. 266).               | Dixain sur Biron (f. 265).     | Epigr. (p. 53).                  | Stances (1606) (f. 52).                                     | Stances (f. 308) (2).          | Quatr. sur le chevalier de<br>Guise (f. 266).                     | Cartel (f. 49) (3).                             | Quatr. sur le chev. de<br>Guise (f. 266).    | Sur les renc. de Chicot (Quatr., p. 135).                                              | Quatr.aux Chevaliers, 1599.<br>(f. 263). | Quatrain (1610) (f. 263).                     | De Cl. Boiteux, à Bruxelles (p. 256). | S. t. (Stances, f. 219).                                      | Contre un jaloux. St. (p. 36). | Le débris (f. 81) (4).              |                                             | Huitain (f. 292).                          | Sur la naissance du Dau-<br>phin. Sonnet (p. 367). | Cartel et Rép. (f. 29) (5):                   | Stances (f. 19) (6).              | rompus : quest, et rép, en latin<br>étre l'anagramme de Porchères<br>les solitaires ayant ses armes bl<br>mide qui estoit devant la porte<br>agelonne. Stances, Ge cartel est<br>tjot, trésorier à Soissons, et la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  |                                |                                  |                                                             |                                |                                                                   |                                                 |                                              |                                                                                        |                                          |                                               | 1623                                  |                                                               |                                |                                     |                                             |                                            |                                                    |                                               |                                   | astons<br>cheval<br>a Pyrar<br>y et Bra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ms. 384.                         | Id.                            | PETIT CAB. PRIAPE.               | Ms. 884.                                                    | Id.                            | ld.                                                               | MS. 94392.                                      | MS. 884.                                     | REC. L'ESTOILE.                                                                        | MS. 884.                                 | Id.                                           | EPIT. JOCO-SERIA.                     | MS. 884.                                                      | PETIT CAB. PRIABE.             | MS. 884.                            |                                             | MS. 884.                                   | REG. L'ESTOILE.                                    | Ms. 24322.                                    | Id.                               | (1) Dialogue en ba<br>(2) Cher repos, se<br>(3) Cartel pour le<br>(4) Le débris de la<br>(5) Cartel d'Iraney<br>(6) Sur le mariagé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Date du<br>fisusor                                      |                              |                                         | •                                                                   | 1583                             | 1544                               | 1583                         |                            |                                               |                                | 1583                                                                                                |                                          |                          |                              |                                                         |                                              |                                |                                                     | 1583                                                        |                                                      |                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Titre du recueil dans lequel la pièce est signée 6      |                              |                                         |                                                                     | BIGARRURES.                      | OEUVRES.                           | BIGARRURES. 1                |                            |                                               |                                | BIGARRURES. 1                                                                                       |                                          |                          |                              |                                                         |                                              |                                |                                                     | BIGARRURES. 1                                               |                                                      |                                  |
| Nom de l'auteur                                         |                              |                                         |                                                                     | Tabourot (Est.).                 | Marot (Cl.).                       |                              |                            |                                               |                                |                                                                                                     |                                          |                          |                              |                                                         |                                              |                                |                                                     |                                                             |                                                      |                                  |
| Premier vers                                            | Cy dessous gist Jean Le Feve | Cy dessous gist la Reyne des fantasques | D'un sçavant dissimulateur Cy dessous gist Monsieur Canon (p. 264). | Cy dessous gist Monsieur Gaulard | Cy dessous prend son dernier somme | Cy devant gist Colla Guillot | Cy devant gist Herri Tortu | Cy gisent deux amans, que la Parque contraire | Cy gist Anne si belle et bonne | La veuve de Jean d'Arbois (cy gist auprès de ceste porte ou Cy gist derou Me Landois (p. 243 et 72) | Cy gist, au retour de Bruxelles          | Cy gist ce médisant cocu | Cy gist ceste femme estendue | Cy gist d'Aiguillon le colosse                          | Cy gist dame Catherine voir Cy gist la Reyne | Cy gist de Conty le bon Prince | Cy gist derrière ceste porte voir Cy gist auprès de | Sur le trésorier Ruzé (p.274) Cy gist dessous ce marbre use | Cy gist de tous quatre le pire                       | Cy gist du Maine le grand Prince |
| Titre de la pièce<br>3                                  | Epitaphe (p. 245).           | Quatrain (p. 71).                       | D'un sçavant dissimulateur<br>(p. 264).                             | Epitaphe (p. 263).               | Sur Guillaume Preudhomme (p. 269). | Epitaphe (p. 256).           | Quatrain (p. 269).         | Epitaphe (p. 249).                            | Huitain (p. 74).               |                                                                                                     | Cinquain sur le Pr. de<br>Condé (p. 69). | Quatrain (p. 67).        | Epitaphe (20 v.) (p. 73).    | Sur d'Aiguillon et la Beau-<br>marchais (5 v.) (p. 70). |                                              | Cinquain (p. 69).              |                                                     | Sur le trésorier Ruzé (p.274)                               | Cinquain pour Ginville et<br>mad. de Mouret (p. 70). | Cinquain (p. 70).                |
| nb ete du<br>lieuser                                    | 1623                         |                                         | 1623                                                                | id.                              | id.                                | id.                          | id.                        | id.                                           |                                | 1623                                                                                                |                                          |                          |                              |                                                         |                                              |                                |                                                     | 1623                                                        |                                                      |                                  |
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme | EPIT. JOCO-SERIA.            | PETIT CAB. PRIAPE.                      | EPIT. JOCO-SERIA.                                                   | ld.                              | Id.                                | .bl                          | ld.                        | .bl                                           | PETIT CAB. PRIAPE.             | RPIT. JOCO-SERIA. PETIT CAB. PRIAPE.                                                                | PETIT CAB. PRIAPE.                       | ld.                      | . Id.                        | Id.                                                     |                                              | PETIT CAB. PRIAPE.             |                                                     | EPIT. JOCO-SERIA.                                           | PETIT CAB. PRIAPE.                                   | ld.                              |

|      |                        |               | Epitaphe trouvée à Vallen- Cy gist le père, cy gist le fils chien (Valenciennes) (p. 238). | Epitaphe trouvée à Vallen-<br>chien (Valenciennes) (p.<br>258). | <u> </u> | Id.                                     |
|------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
|      |                        |               | Cy gist le père, cy gist la mère                                                           | Epitaphe (p. 257) (3).                                          | 1623     | EPIT. JOCO-SERIA.                       |
|      |                        |               | Surl'archevêque de Rennes Cy gist le meilleur de la race et la Choisy (5 v.) (p. 69).      | Surl'archevêque de Rennes<br>et la Choisy (3 v.) (p.<br>69).    |          | PRTIT CAB. PRIAPE.                      |
| id.  | . pI                   | Id.           | Cy gist le jeusne Jean le Veau                                                             | Epitaphe (p. 240).                                              | .jg      | Id.                                     |
| 1544 | GEUVRES. 1             | Marot (Cl.).  | Cy gist le corps Jane Bonté bouté                                                          | Distique (p. 262).                                              | id.      | Id.                                     |
|      |                        |               | Cy gist le commis des Mugots                                                               | D'un commis (p. 250) (2).                                       | 1623     | EPIT. JOCO-SERIA.                       |
|      |                        |               | Cy gist le chevalier son frère                                                             | Id. (p. 70).                                                    |          | Id.                                     |
|      |                        |               | Cy gist le brave duc de Guyse                                                              | Cinquain (p. 69).                                               |          | Га.                                     |
|      |                        |               | Cy gist la sœur, cy gist le frère                                                          | Quatrain (p. 66) (1).                                           |          | PETIT CAB. PRIAPE.                      |
|      |                        |               | Cy gist la reyne ou dame Catherine                                                         | 1623 Ouatrain (pp. 71 et 236).                                  | 1623     | PETIT CAB. PKIAPE.<br>RPIT. JOCO-SERIA. |
|      |                        |               | Cy gist Valfer Louys de Mot                                                                | Epitaphe (p. 246).                                              | id.      | ld.                                     |
|      |                        |               | Cy gist l'abbé Gyo                                                                         | Quatrain (p. 264).                                              | id.      | .pJ                                     |
|      | •                      |               | Epitaphes (pp. 241 et 260). Cy gist Jacque le seu de sa merre et Cy gist                   |                                                                 | 1623     | EPIT. JOCO-SERIA.                       |
|      |                        |               | Cy gist icy Monsieur de Lyon                                                               | Quatrain (ff. 263 et 15).                                       |          | Ms. 24322.                              |
|      |                        |               | (p. 261).                                                                                  | A Arras, au cim. SNicolas (p. 261).                             | ji.      | Id.                                     |
| 1344 | OEUVRES.               | Marot (Cl.).  | Cy gist Guion, Pape jadis et Roy   Roy de sur-                                             | De Guion le Roy (p. 260).                                       | id.      | Ē.                                      |
| 1585 | BIGARRURES.            |               | Epitaphe du secrétaire du Cy gist Guilliam de Party duc de Lorraine (p. 247).              | Epitaphe du secrétaire du duc de Lorraine (p. 247).             | id.      | ld.                                     |
| 869  | FR. 0EUV. POÉTIQ. 1598 | Guy de Tours. | Cy gist froidement estendu                                                                 | De sçay bien qui (p. 248).                                      | id.      | Id.                                     |
|      |                        | l             | Cy gist François, l'aine fils de François    Roy                                           | Epitaphe (p. 253).                                              | id.      | ld.                                     |
| -    |                        |               |                                                                                            | 11)                                                             |          |                                         |

Il s'agit de la marquise de Verneuil et du comte d'Auvergne, son frère.
 D'un commis des Finances, au cimetière des Huguenots, derrière le monastère de S. Germain à Paris.
 Var. : Cy gist l'enfant, cy gist le père, c'est la célèbre épitaphe d'Ecouis, 1512, mais elle est ici datée de Tournay et la suivante de Valenciennes Louys).

| Date du<br>lieuser                                      | -  |                              | 1383                                             | id.                         |                                           | 1583                       |                                         |                                 | (583)                            |                                                                        | 1583                         |                                                                                        |                                                                         |                           |                           |                                    |                                                                     |                                                    |                               | 1583                              |                                                         |
|---------------------------------------------------------|----|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée  | 9  |                              | BIGARRURES.                                      | ld.                         |                                           | BIGARRURES.                |                                         |                                 | BIGARRURES.                      |                                                                        | BIGARRURES.                  |                                                                                        |                                                                         | *                         |                           |                                    |                                                                     |                                                    |                               | BIGARRURES.                       |                                                         |
| Nom de l'auteur                                         | 20 |                              |                                                  |                             |                                           |                            |                                         |                                 |                                  |                                                                        |                              |                                                                                        |                                                                         |                           |                           |                                    |                                                                     |                                                    |                               |                                   |                                                         |
| Premier vers                                            | *  | Cy gist le piqueur de Margot | Cy gist le Prévost Fateau    Lequel fust un vray | Id.    Qui fust un vray fot | III. Cy gist le Roy qui en son temps      | Cy gist le sire Jean Ratet | Cy gist mademoiselle de La Bourdaisière | Cy gist, mais c'est mal entendu | Cy gist maistre Antoine La Molle | De Marguerite d'Autriche Cy gist Margol noble Damoiselle (p. 266) (1). | Cy gist noble Jacques Ploton | Epitaphe de Jehan Cotterel Cy gist (Chi gist) ou il gira    Alors que a Dieu (p. 241). | amant encore vivant. Cy gist (où voulez-vous qu'il gise ?) ain (p. 66). | Cy gist Perrette la menue | Cy gist Perrine qui avoit | Cy gist qui, Courbeson ou Icy gist | 1623 Quatrain (pp. 247 et 68) Cy gist qui eust nes d'antonnoir (2). | Cy gist qui fut adorée                             | Cy gist qui fut roy de France | Cy gist qui n'acquist aultre bien | ('y aist anin' estait maint or an'allo ostait on France |
| Titre de la pièce                                       | co | Quatrain (p. 274).           | Epitaphe (p. 247).                               | ld. (p. 274).               | Epitaphe de Henri III.<br>Quatr. (p. 66). | Epitaphe (p. 242).         | Quatrain (f. 17).                       | D'Anthoine (p. 256).            | Epitaphe (p. 245).               | De Marguerite d'Autriche (p. 266) (1).                                 | Epitaphe (p. 248).           | Epitaphe de Jehan Cotterel (p. 241).                                                   | D'un amant encore vivant.<br>Sixain (p. 66).                            | Sixain (p. 74).           | ld. (f. 271).             | Quatrain (f. 13).                  | Quatrain (pp. 247 et 68) (2).                                       | Quatrain sur Frelon (f. 15) Cy gist qui fut adorée | . Id. (f. 15).                | Distique (p. 258).                | (036 3)                                                 |
| nb əbsQ<br>liənəər                                      | G4 | 1623                         | id.                                              | id.                         |                                           | 1623                       |                                         | 1623                            | id.                              | id.                                                                    | id.                          | id.                                                                                    |                                                                         |                           |                           |                                    | 1623                                                                |                                                    |                               | 1623                              |                                                         |
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme | 1  | EPIT JOCO SERIA              | Ed.                                              | Id.                         | PETIT CAB. PRIAPE.                        | EPIT. JOCO-SERIA.          | Ms. 24322.                              | EPIT. JOCO-SERIA.               | =                                | Ed.                                                                    | Ed.                          | Ed.                                                                                    | PETIT CAB. PRIAPE.                                                      | Id.                       | Ms. 884.                  | Ms. 24322.                         | EPIT, JOGO-SERIA. PETIT GAB, PRIAPE.                                | MS. 24322.                                         | .bl                           | EPIT. JOCO-SERIA.                 | 200                                                     |

| 7 |      |                                     |                  |                                                                                              |                                               |      |                        |
|---|------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------------------|
|   | 1609 | NOUV. RECUEIL.                      | Motin.           | De quoy sert à mes yeux le retour de l'aurore                                                | Stanres (f. 58) (6).                          |      | .ld.                   |
|   |      |                                     |                  | De par le Roy a esté défendu    De porter barbe                                              | Rondeau (f. 309).                             |      | Ms. 884.               |
|   | 1611 | OEUVRES.                            | Desportes.       | 1623 De mad. la mar. de Brissac De palme et des lauriers tout autour soit planté (p. 249).   | De mad. la mar. de Brissac<br>(p. 249).       | 1623 | EPIT. JOGO-SERIA.      |
|   |      |                                     |                  | De Lux reçut au cœur une atteinte mortelle                                                   | S. t. (f. 266).                               |      | MS. 884.               |
|   |      |                                     |                  | Quatr. sur M. de Guise (ff. De fer, de feu et d'eau vivant plain d'injustice 230 et 16).     | Quatr. sur M. de Guise (ff. 250 et 16).       |      | Ms. 884.<br>Ms. 24322. |
|   |      |                                     |                  | Dedans le corps d'un lyon merveilleux                                                        | Epitaphe (p. 239) (5).                        | ii.  | Id.                    |
|   | 1544 | OEUVRES.                            | Marot (Cl.).     | 1623 De Ch. de Bourbon (p.235). Dedans le clos de ce seul tombeau icy                        | De Ch. de Bourbon (p.255).                    | 1623 | EPIT. JOCO-SERIA.      |
|   |      |                                     |                  | Dedans ceste tombe moisie   Jeanne exerce sa                                                 | Dixain (p. 72).                               |      | PETIT CAB. PRIAPE.     |
|   | 1613 | SATYRES.                            | Regnier (Math.). | De ce mal qui vous fait la guerre                                                            | Quatrain (f. 262).                            |      | MS. 884.               |
|   | 1618 | CABINET SATYR.                      | Sigognes.        | Damoiseau de la Court dont les mains inutiles                                                | Sonnet (f. 29) (4).                           |      | MS. 24322.             |
|   |      |                                     |                  | Dames qui aymez l'Echiquier                                                                  | Dixain (ff. 292 et 17) (3).                   |      | MS. 884.<br>MS. 24322. |
|   |      |                                     |                  | Suitte pour les peintres. Dames de qui la beaute   Tient mon esprit arresté Stances (f. 57). | Suitte pour les peintres.<br>Stances (f. 57). |      | ld.                    |
|   |      |                                     |                  | Cy gist un Roy imaginaire                                                                    | Quatrain (f. 15).                             |      | MS. 24322.             |
|   |      | Ī                                   |                  | Sur Lion de Hestru (p.262).   Cy gist un noble personnage                                    | Sur Lion de Hestru (p.262).                   | id.  | ld.                    |
|   | 1598 | рв. оеиу. роётіц. 1598              | Guy de Tours.    | Cy gist un homme qui pensoit                                                                 | Id. (p. 248) (2).                             | id.  | .pl                    |
|   | 1583 | BIGARRURES.<br>LABYR. RÉCR. II LIV. |                  | Cy gist un fort homme de bien                                                                | Epitaphe (p. 241).                            | 1623 | EPIT. JOCO-SERIA.      |
|   |      |                                     |                  | Cy gist sans drap, linceul, ou nappe   Barthele-                                             | Douzain (f. 316) (1).                         |      | MS. 884.               |
|   |      |                                     |                  | Cy gist Robin Quiriel                                                                        | ld. (p. 243).                                 | id.  | Id.                    |
|   | 1583 | BIGARRURES.                         |                  | Cy yest qu'on appelloit Dando                                                                | 1623 Epitaphe (p. 264).                       | 1623 | EPIT. JOCO-SERIA.      |

(1) Barthelemy Borghese pendu à Paris pour avoir pris le nom de Borghese, 22 novembre 1608.

(2) Epitaphe d'un quidam qui estoit si yvve, qu'en mourant il ne pensoit pas estre malade.

(3) Contre Villequier, d'Humière, de Fargy, la Chiverny, Prevost, Des Yveteaux. Scipion. Voici ce qu'en dit L'Estoile: « Le samedi 16° mars 1602, une jeune damoiselle nommée la Scipion, aagée de vingt un ans, demeurante à Paris, près le logis de la Reine, aiant esté surprise par son mair avec ung nommé La Brune. secrétaire du duc Daiguillon, fust avec ledit La Brune tuée et assassinée par lui. Elle avoit esté ce jour, au serdir, fut réconduitte par le dit La Brune jusqu'en son logis où allans ne timent autres propos que de risée du prédicateur et de son évangile : ce qui est digne d'estre noté. Les bons compagnons en semèrent le dixain suivant où ils en ont enfilé demie douzaine des principaux et plus apparans cocus de ce siècle. »

(4) Sonnet contre La Grange Palaiseau et les filles de la Brisson ou contre Gondi et sa femme.

(5) De trois barons bourguignons, à sçavoir : De Senecé, Courbeson et Sarry.

(6) Au Roy pour la comtesse de Moret (Collection Dupuy, 843, p. 191).

| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme | Date du lieuser | Titre de la pièce                                                                                                                                                                 | Premier vers                                                                                                                                                                                                              | Nom de l'auteur<br>5    | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 | Date du |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Ms. 884.                                                |                 | Sixain (f. 274).                                                                                                                                                                  | Désespéré d'avoir espéré l'espérance                                                                                                                                                                                      |                         |                                                             |         |
| Id.                                                     |                 | Quatrain (f. 258).                                                                                                                                                                | Desjà la Pucelle aux beaux yeux                                                                                                                                                                                           |                         |                                                             |         |
| REC. L'ESTOILE.                                         |                 | Mesdisance (sur Chezy et La<br>Bourdaisière).St.(p.284).                                                                                                                          | Dès le jour de vos espousailles    Vous allastes                                                                                                                                                                          |                         |                                                             |         |
| Ms. 24322.                                              |                 | Sonnet (1600) (f. 4) (1).                                                                                                                                                         | Desportes ceste Cour ne nous serait pas bonne                                                                                                                                                                             |                         | L'ESTOILE, VII.                                             |         |
| RPIT. JOCO-SERIA.                                       | 1623            | Epitaphe (p. 261).                                                                                                                                                                | Dessous ce tumule est jacens                                                                                                                                                                                              | Tabourot (Est.).        | BIGAHRURES.                                                 | 1583    |
| Ms. 884.                                                |                 | Stances (f. 296).                                                                                                                                                                 | Destins qui séparez par d'extresmes rigueurs                                                                                                                                                                              | •                       |                                                             |         |
| ld.                                                     |                 | Quatrain (f. 254).                                                                                                                                                                | De sucre (?) j'ai tousjours desir                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |         |
| PETIT CAB. PRIAPE.                                      |                 | Sixain (p. 67).                                                                                                                                                                   | De trois deux en sont morts des mignons de la                                                                                                                                                                             |                         |                                                             |         |
| Ms. 884.                                                |                 | Estrenes (f. 184) (2).                                                                                                                                                            | Deux cent mil escus sur mon âme                                                                                                                                                                                           |                         |                                                             |         |
| . Id.                                                   |                 | Sonnet (f. 230).                                                                                                                                                                  | Deux chevaliers flamens de Bretagne la grande                                                                                                                                                                             |                         |                                                             |         |
| . Id.                                                   |                 | Huitain (f. 281).                                                                                                                                                                 | Deux dames faschées à merveille                                                                                                                                                                                           |                         |                                                             |         |
| MS. 24322.                                              |                 | Quatrain (f. 25) (3).                                                                                                                                                             | Dieu garde ceste belle main                                                                                                                                                                                               |                         |                                                             |         |
| MS. 884.<br>REC. L'ESTOLLE.                             |                 | Id. contre les Jésuites et Resp. (f. 263 et p. 148) (4).                                                                                                                          | Dis-moy pourquoy (ou un peu) secte revesche                                                                                                                                                                               |                         | SALLADE INIQ.                                               | 1610    |
| PETIT CAB. PRIAPE.                                      |                 | Dialogue (p. 68).                                                                                                                                                                 | Dis-nous Raymond, qu'on faict là bas                                                                                                                                                                                      |                         |                                                             |         |
| EPIT. JOCO-SERIA.                                       | 1623            | Sur Dolus (p. 263).                                                                                                                                                               | Dolus est mort, veux-tu savoir ?                                                                                                                                                                                          |                         | BIGARRURES.                                                 | 1583    |
| MS. 24322.                                              |                 | Quatrain (1594) (f. 15).                                                                                                                                                          | D'O par le $v$ a rendu l'ame                                                                                                                                                                                              |                         | L'ESTOILE, VI.                                              |         |
| MS. 884.                                                |                 | S. t. (Stances, f. 203).                                                                                                                                                          | Doux objet des âmes guidées (ou Doux antre)                                                                                                                                                                               | Motin.                  | REC. VERS SATYR.                                            | 1617    |
| MS. 884.                                                |                 | Prosopopée (ff. 343 et 2)(5).                                                                                                                                                     | Du creux d'Enfer où mon dme est gehennée                                                                                                                                                                                  | D'Aubigné<br>(Humbert). | D'APR. P. LELONG.                                           |         |
| MS. 24322.                                              |                 | Contre Du Lis. St. (f. 24) (6)                                                                                                                                                    | Contre Du Lis. St. (f. 24) (6) Du Lis a bien perdu sa brigue                                                                                                                                                              |                         |                                                             |         |
| (1) Ce sonnet est s<br>(2) Noms cités : A               | ur la c         | (1) Ce sonnet est sur la conférence entre Du Plessis-Mornay et Du Perron (avril 1600).<br>(2) Nous cités : Armanteille : de Billy : de Bouillon : Cigoigne (Sigogne) : Duret : La | (1) Ce sonnet est sur la conférence entre Du Plessis-Mornay et Du Perron (avril 1600).  (2) Noms cités : Armanteilla : de Bouillon : Cigoigne (Sigoigne) : Duret : La Clavelle : — beaucoup de noms sont restés en blanc. | le noms sont rest       | és en blanc.                                                |         |
| (3) Quatrain sur le                                     | s arm           | oiries de la maison de La Bour                                                                                                                                                    | rdaisière qui est une main semant des roses.                                                                                                                                                                              |                         |                                                             | Ī       |

| Sonnet (f. 29).  1d. (p. 362).  Sonnet (f. 265).  Sonnet (p. 215).  Sixain (f. 309).  Sixain (f. 276) (2).  Ouatrain (1586) (f. 256 et p. 304).  Sur la mort de Saint-Julien (p. 214).  Sur la mort de Saint-Julien (p. 214).  Sur Robert Douces (p. 267)  Sixain (f. 255) (3).  Ouatrain (1696) (f. 259).  Huitain contre Du Perron (1595) (f. 282).  Complainte (f. 178).  Stances.  Sixain sur Melle Duret (f. 14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70                        | The adjoir (f. 99)                           | There contrainte de nartir                       | Malherhe         | MOIN BEGINE                        | 1609  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------|
| Sonnet (f. 29).  Id. (p. 362).  Quatrain (f. 265).  Sonn homme heureux (p. 265).  S. t. (Stances) (f. 89).  Sonnet (p. 215).  Sixain (f. 309).  Sur la mort de Saint-Julien (p. 214).  Sur Robert Douces (p. 267)  Sixain (f. 255) (3).  Quatrain (4596) (f. 259).  Pasquil (4602) (f. 32).  Huitain contre Du Perron (1595) (f. 282).  Complainte (f. 178).  Stances.  Sixain (f. 977)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | on agree (1: 59).                            | ome court with we have                           | manner ne.       | NOOV. MECUFIL.                     | Ponor |
| 1d. (p. 362).  Quatrain (f. 265).  Quatrain (f. 265).  Guatrain (f. 265).  S. 1. (Stances) (f. 89).  Dixain (f. 309).  Sonnet (p. 215).  Sur la mort de Saint-Julien  (p. 214).  Sur Robert Douces (p. 267)  Sixain (f. 255) (f. 259).  Pasquil (1602) (f. 32).  Complainte (f. 178).  Complainte (f. 178).  Sixain (f. 282).  Sixain (f. 277)  Complainte (f. 178).  Etter donc une destince  Estranger qui te ris des misse  Sixain (f. 277)  Entre donc une destince  Estranger qui te ris des misse  Sixain (f. 277)  Entre Donce et la sucrée  Sixain (f. 277)  Entre donc une destince  Estranger qui te ris des misse  Sixain (f. 277)  Entre la froide et la sucrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ms. 24322.                | Sonnet (f. 29).                              | Blle a beaucoup de l'air d'une antique marmotte  | Sigognes.        | CABINET SATYR.                     | 1618  |
| Dualtrain (f. 265).  S. 1. (Stances) (f. 89).  Sonnet (p. 215).  Sonnet (p. 215).  Sonnet (p. 215).  Sixain (f. 256) (f. 256 et En la France y a troix Henry (p. 214).  Sur la mort de Saint-Julien En la mer de Cypris se trouve (p. 214).  Sixain (f. 255) (f. 259).  Pasquil (f602) (f. 32).  Huitain contre Du Perron Estaffer de la Cour papale (1595) (f. 282).  Complainte (f. 178).  Sixain (f. 282).  Sixain (f. 282).  Complainte (f. 178).  Sixain (f. 282).  Sixain (f. 282).  Complainte (f. 178).  Sixain (f. 282).  Estranger qui te ris des mise Sixain (f. 282).  Sixain (f. 282).  Estranger qui te ris des mise Sixain (f. 282).  Sixain (f. 282).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3C. CONRART, 4123.        |                                              | Elle a trop fait pour moy de n'estre impitoyable |                  |                                    |       |
| Diun homme heureux (p. Enfant chery de tous, nouvry 265).  S. 1. (Stances) (f. 89).  Bufin les sceaux sont conserv Enfin les stance y a trois Henry p. 301).  Sur la mort de Saint-Julien En la mer de Cypris se trouve (p. 214).  Sur Robert Douces (p. 267) En l'an mil trois cens et deux Sixain (f. 255) (f. 259).  Pasquil (1602) (f. 32).  Huitain contre Du Perron Estaffier de la Cour papale (1595) (f. 282).  Complainte (f. 178).  Stranger qui te ris des mises Sixain sur Melle Daret (f. 14).  Est-re donc une destinée Stranger qui te ris des mises Sixain sur Melle Daret (f. 14).  Est-re donc une destinée Stranger qui te ris des mises Sixain sur Melle Daret (f. 14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ms. 884.                  | Quatrain (f. 265).                           | Elle avoit bien besoin de masque                 |                  |                                    |       |
| S. t. (Stances) (f. 89).  Dixain (f. 309).  Sonnet (p. 215).  Sixain (f. 276) (2).  Sur la mort de Saint-Julien  (p. 214).  Sur Robert Douces (p. 267)  Fin fin tels quels vous l'enleve  (p. 214).  Sur Robert Douces (p. 267)  Fin fin tels quels vous l'enleve  (p. 214).  Sur Robert Douces (p. 267)  Sixain (f. 255) (3).  Ouatrain (1896) (f. 259).  Pasquil (1602) (f. 289).  Huitain contre Du Perron  Estaffier de la Cour papale  (1595) (f. 282).  Sixain (f. 318).  Estranger qui te ris des missè  Sixain (f. 377)  Faire la froide et la sucrée  Sixain (f. 377)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | D'un homme heureux (p. 265).                 | Enfant chéry de tous, nourry de père et mère     |                  |                                    |       |
| Sonnet (p. 215).  Sonnet (p. 215).  Sixain (f. 276) (2).  Sur la mort de Saint-Julien  (p. 214).  Sur Robert Douces (p. 267)  Sixain (f. 282).  Pasquil (1602) (f. 289).  Pasquil (1602) (f. 32).  Huitain contre Du Perron  Estranger qui te ris des missè Sixain (f. 377)  Enfin les sceaux sont conserve de fair  Enfin telt quels vous l'enleve de faire  En la France y a troix Henry  a troix Henry  En la mer de Cypris se trouve (for 214).  (nom en blanc) en mon affai  (nom en blanc) en mon affai  En récompense des gazettes     Estranger qui te ris des missè Sixain (f. 377)  Estranger qui te ris des missè Sixain (f. 377)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ms. 884.                  | S. t. (Stances) (f. 89).                     | Enfin je recognois l'injuste tyrannie            |                  |                                    |       |
| Sonnet (p. 215).  Sixain (f. 276) (2).  Sixain (f. 276) (2).  Sur la mort de Saint-Julien  (p. 214).  Sur Robert Douces (p. 267)  Sixain (f. 255) (3).  Huitain contre Du Perron  (1595) (f. 282).  Complainte (f. 178).  Sixain sur Melle Duret (f. 44)  Faire la froide et la sucrée  Sixain (f. 277)  Enfin vous m'offencez de fair  Enfin vous mons l'enlere  (nom en blanc) en mon affai  (1595) (f. 282).  Estranger de la Cour papale  (1595) (f. 282).  Estranger qui te ris des mise  Sixain sur Melle Duret (f. 44)  Faire la froide et la sucrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Id.                       | Dixain (f. 309).                             | Enfin les sceaux sont conservez                  |                  |                                    |       |
| Sixain (f. 276) (2).  Sur la mort de Saint-Julien  (p. 214).  Sur Robert Douces (p. 267)  Sixain (f. 255) (3).  Huitain contre Du Perron  (complainte (f. 178).  Sixain (f. 276) (2).  Est-ce donc une destinee  (sixain (f. 276) (2).  Est-ce donc une destinee  (sixain (f. 276) (2).  Est-ce donc une destinee  (sixain (f. 277))  Est-ce donc une destinee  Estranger qui te ris des missè  Estranger qui te ris des miss | SC. CONRART, 4123.        | Sonnet (p. 215).                             | Enfin vous m'offencez de faire ainsi la sotte    |                  |                                    |       |
| Quatrain (1586) (f. 256 et En la France y a troix Henry p. 304).  Sur la mort de Saint-Julien En la mer de Cypris se trouve (p. 214).  Sixain (f. 255) (3).  Complainte (f. 178).  Sixain (f. 282).  Complainte (f. 178).  Sixain (f. 937)  Complainte (f. 178).  Sixain (f. 937)  Est-ce donc une destinec Estranger qui te ris des missè Sixain (f. 947).  Estranger qui te ris des missè Sixain (f. 947).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ms. 884.                  | Sixain (f. 276) (2).                         | Enfin telz quels vous l'enlevez                  |                  |                                    |       |
| Sur la mort de Saint-Julien  (p. 214).  Sur Robert Douces (p. 267)  Sixain (f. 255) (3).  Quatrain (4502) (f. 259).  Huitain contre Du Perron  (1595) (f. 282).  Complainte (f. 178).  Stances.  Sixain (f. 977)  Sixain (f. 977)  En la mer de Cypris se trouwe eu constructor mon affai (nom en blanc) en mon affai  | MS. 884.  HEC. L'ESTOILE. | Quatrain (1586) (f. 256 et<br>p. 304).       |                                                  | Chrestien (FI.). | Chrestien (Fl.). coll. dupuy, 843. |       |
| Sixain (f. 255) (3).  Sixain (f. 255) (3).  Ouatrain (f. 255) (6. 259).  Pasquil (f. 602) (f. 32).  Huitain contre Du Perron  Estaffier de la Cour papale (f. 178).  Complainte (f. 178).  Stances.  Sixain (f. 977)  En récompense des gazettes     Estaffier de la Cour papale (f. 178).  Estranger qui te ris des missè (sixain sur Melle Duret (f. 14))  Entres Pamour des la sucrée (f. 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REC. L'ESTOILE.           | Sur la mort de Saint-Julien (p. 214).        | En la mer de Cypris se trouve un grand basteau   |                  |                                    |       |
| Sixain (f. 255) (3).  Quatrain (4596) (f. 259).  Pasquil (4602) (f. 32).  Huitain contre Du Perron  Estaffier de la Cour papale (4595) (f. 282).  Complainte (f. 478).  Sixain sur Melle Duret (f. 44)  Estranger qui te ris des missè  Estranger qui te ris de la sucrée qui te ris de la suc | 1623                      |                                              | En l'an mil trois cens et deux                   |                  |                                    |       |
| Pasquil (1602) (f. 239).  Pasquil (1602) (f. 32).  Huilain contre Du Perron  Estaffier de la Cour papale (1595) (f. 282).  Complainte (f. 178).  Stances.  Estranger qui te ris des misè Estranger qui te ris de la conception qui t | MS. 884.                  | Sixain (f. 255) (3).                         | (nom en blanc) en mon affaire    West du tout    |                  |                                    |       |
| Pasquil (1602) (f. 32).  Huitain contre Du Perron (1595) (f. 282).  Complainte (f. 178).  Stances.  Sixain sur Melle Duret (f. 11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Id.                       | Quatrain (1596) (f. 259).                    | En occident, de Cité reconquise                  |                  | L'ESTOILE, VII.                    |       |
| Huitain contre Du Perron (1595) (f. 282). Complainte (f. 178). Stances. Sixain sur Melle Duret (f. 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MS. 24322.                | Pasquil (1602) (f. 32).                      | En récompense des gazettes    Et des discours    |                  |                                    |       |
| Complainte (f. 178).  Stances.  Sixain sur Melle Duret (f. 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ms. 884.                  | Huitain confre Du Perron<br>(1595) (f. 282). | Estaffier de la Cour papale                      |                  | L'ESTOILE, VII.                    |       |
| Stances. Sixain sur Melle Duret (f. 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ld.                       | Complainte (f. 178).                         | Est-re donc une destinée                         |                  | PARN., T. II.                      | 1607  |
| Sixain sur Melle Duret (f. 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REC. L'ESTOILE.           | Stances.                                     | Estranger qui te ris des misères de la France    |                  |                                    |       |
| Sixain (f 977)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MS. 24322.                | Sixain sur Melle Duret (f. 11)               | Faire la froide et la sucrée                     |                  |                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MS. 884.                  | Sixain (f. 277).                             | Faites Vamour, je le veux bien                   |                  |                                    |       |
| Id. (f. 309). Faites venir ici Nicole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Id.                       |                                              | Faites venir ici Nicole                          | Motin.           | DELICES SATYR.                     | 1620  |

<sup>(4)</sup> Sur diverses personnes de la Cour: Bouguier, Violle, d'Aigremont, de Soudy, etc., etc.
(2) Aux Jésuites sur le eceur de Henry IV porté à La Flèche.
(3) A son rapporteur (Boethier) qui avoit un cautère au bras.

| recueil<br>quel<br>anonyme    | nb este du<br>fieuser | Titre de la pièce                                  | Premier vers                                                                                                        | Nom de l'auteur    | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée | Date du<br>recueil |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| -                             | 31                    | 93                                                 | *                                                                                                                   | 20                 | 9                                                      | 7                  |
| Ms. 884.                      |                       | Sonnet (f. 236).                                   | Fault pour remplir le c de vostre chambrière                                                                        |                    |                                                        |                    |
| ld.                           |                       | S. t. (Stances, f. 199).                           | Floridor languit d'une atteinte                                                                                     | Porchères (L. de)  | PARN., T. I.                                           | 1607               |
| REC. CONRART, 4123            |                       | Sonnet (p. 369).                                   | Forget, au nez tortu, qui forgez sans mesme                                                                         | Desportes.         | 500 согв., v. 488.                                     |                    |
| MS. 884.                      |                       | Quatrain (f. 256).                                 | Fortune a bien favorisé                                                                                             |                    |                                                        |                    |
| PETIT CAB. PRIAPE.            |                       | (d. (p. 16).                                       | Fout borgnes, et fout louches                                                                                       |                    |                                                        |                    |
| MS. 884.                      |                       | Sonnet (f. 236).                                   | Fout, m'amour, fout tandis que la jeunesse                                                                          |                    |                                                        |                    |
| PETIT CAB. PRIAPE.            |                       | Epigr. (43 v.) (p. 19).                            | Françoise (ou Jeaneton) sçais-tu pas pourquoy                                                                       | Motin.             | CABINET SATYR.                                         | 1618               |
| REG. L'ESTOILE.               |                       | Remonstr. aux François (p. 467) (1).               | François François, où la Valeur a mis, comme en espargne                                                            |                    |                                                        |                    |
| MS. 884. PETIT CAB. PRIAPE.   |                       | Quatrain (f. 253 et p. 55).                        | Frère Jehan jette à terre une commère                                                                               |                    |                                                        |                    |
| REC. CONRART, 4123.           |                       | Sonnet (p. 214).                                   | Gagnons le Jubilé, n'usons plus de remises                                                                          | L'Estoile (Cl. de) | L'Estoile (Cl. de) REC. P. B. VERS.                    | 1627               |
| Ms. 884.                      |                       | Rép. au quatr. : Sigognes<br>vous défend (f. 281). | Gallans de France c'est à vous                                                                                      |                    |                                                        |                    |
| REC. L'ESTOILE.               |                       | Villanelle (p. 262).                               | Georget, le plus beau du village                                                                                    | Lécluse, chan.     |                                                        |                    |
| MS. 24322. PETIT CAB. PHIAPE, |                       | Epigr. (4 v.) (f. 25 et p. 53) (1599) (2).         | Ginville en vain d'un lasche effort ou Grand                                                                        |                    | L'ESTOILE, VII.                                        |                    |
| Ms. 884.                      |                       | Sixain (f. 277).                                   | Gonne (?) vivra sur la terre et sur l'onde                                                                          |                    |                                                        |                    |
| ld.                           |                       | Distique (f. 286).                                 | Grace et pardon ne donneras contre la mort ini-<br>[quement (?)<br>Grand voir Ginville ; Gros-Jean voir Frère Jehan |                    |                                                        |                    |
| PETIT CAB. PRIAPE.            |                       | Quatrain (p. 56).                                  | Ha! madame si nous osions                                                                                           |                    |                                                        |                    |
| MS. 884.                      |                       | Stances (f. 207).                                  | Hélas! que me sert-il que l'on m'estime heureux                                                                     |                    |                                                        |                    |
| REC. L'ESTOILE.               |                       | Version Ve Ode du L. IV<br>d'Horace (p. 348).      | Version Ve Ode du L. IV Henry, la sauvegarde et seureté de la France d'Horace (p. 348).                             |                    |                                                        |                    |
| MS. 884.                      |                       | Les dix commandements (1597) (f. 285).             | dix commandements Hérétique plus ne seras de fait ni de consente-                                                   |                    | L'ESTOILE, VII.                                        |                    |

|     |                                      |                | s du tems, année 1613.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (1) Stances pour le tombeau ou naufrage des chevaliers du tems, année 1613. | e tomb   | (1) Stances pour 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70  | PARN., T. I.   1607                  | Maynard (Fr.). | Il est temps que l'amour d'une belle couronne Maynard (Fr.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S. t. (Stances) (f. 88).                                                    |          | la.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                      |                | Il est bien facile de dire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quatrain (f. 262).                                                          |          | MS. 884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                      |                | Icy repose une femme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tombeau (f. 28) (3).                                                        |          | MS. 24322.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 08  | DELICES SATYR. 1620                  |                | Ley repose sans manche on Cy gist qui n'a point                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Id. (f. 256).                                                               |          | Ms. 884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                      |                | Icy repose en paix la belle aux cheveux roux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quatrain (p. 68).                                                           |          | PETIT CAB. PRIAPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                      |                | Icy repose Ajax, auprès de son escu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sixain (p. 262).                                                            |          | REC. L'ESTOILE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _   |                                      |                | Icy naquit un homme et mourut tout soudain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sonnet (p. 222).                                                            |          | REC. CONRART, 4123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 96  | Estienne (H.). APOLOG. HERODOTE 1566 | Estienne (H.). | Sur Jacques Sylvius, mé- l'ey gist Sylvius, au quel onc en la vie decin (p. 248).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sur Jacques Sylvius, médecin (p. 248).                                      | <u> </u> | Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                      |                | Icy gist Paule, qui mentit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | De Paule Jove (p. 239).                                                     | id.      | Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                      |                | lcy gist passant    Messer Francesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Epitaphe (p. 259).                                                          | 1623     | EPIT. JOCO-SERIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                      |                | Icy gist Pasquite la blanche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dixain (p. 73).                                                             |          | PETIT CAB. PRIAPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                      |                | Icy gist mon oncle Estienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Epitaphe (p. 247).                                                          | id.      | . [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Id. id.                              |                | Icy gist mon frère Jean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quatrain (p. 259).                                                          | id.      | [d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 833 | BIGARRURES. 1583                     |                | ley gist messire Jean Veau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Id. (p. 240).                                                               | id.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                      |                | Icy gist madame la Marquise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ld. (p. 264) (2).                                                           | .p.      | . pq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                      |                | Icy gist VAretin, qui fut Vamer poison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ld. (p. 241).                                                               | id.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _   |                                      |                | Icy gist Jehan de Rutonsu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Epitaphe (p. 249).                                                          | E.       | . Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _   |                                      |                | ley gist Jean Vers tout à revers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Distique (p. 263).                                                          | id.      | Ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23  | BIGARRURES. 1583                     |                | ley gist Jean de La Fontaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Id. (p. 266).                                                               | id.      | 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                      |                | Icy gist dame Marie et Maroye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Epitaphe (p. 256).                                                          | 1623     | EPIT, JOCO-SERIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _   |                                      |                | ley gist au nez d'entonnoir voir Cy gist qui eust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _   |                                      |                | Icy gisent les chevaliers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stances (f. 267) (1).                                                       |          | Ms. 884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 83  | BIGARRURES. 1583                     |                | Icy gerra s'il n'est pendu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quatrain (p. 263).                                                          | 1623     | EPIT. JOCO-SERIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                      |                | Huguenots engeance vilaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Huitain (f. 283).                                                           |          | entre de la constante de la co |
| -   |                                      | 7              | The second of th | ron (1, 241);                                                               |          | NO. DURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Stances pour le tombeau ou naufrage des chevaliers du tems, année 1613.
 Sur la marquise de Monceaux, duchesse de Beaufort (Gabrielle d'Estrées).
 Tombeau de l'abbé de Rivani et de Madame de Champ.

| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme | nb ətsO<br>liənəər | Titre de la pièce                          | Premier vers                                                                                                  | Nom de l'auteur         | Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est sionée | nate du<br>lisuss: |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 444                                                     | 91                 | 3                                          | 4                                                                                                             | io.                     | 9                                                      | I -                |
| MS. 884.                                                |                    | Sixain (f. 273).                           | Il marchoit furieux plein de miséricorde                                                                      |                         |                                                        |                    |
| ld.                                                     |                    | Quatrain (f. 262).                         | Il n'appréhende la pelade                                                                                     |                         |                                                        |                    |
| ld.                                                     |                    | Id. (f. 257).                              | Il ne fault ny fer ny acter                                                                                   |                         |                                                        |                    |
| EPIT. JOCO-SERIA.                                       | 1623               | De Ronsard (p. 243) (1).                   | Il ne fault plus aller dessus Parnasse                                                                        | Guy de Tours.           | PR. OEUV. POÉTIQ.                                      | 1598               |
| MS. 24322.                                              |                    | Qualrain contre Sigognes (f. 17) (2).      | Qualrain contre Sigognes Il n'est ni bon amy ni mauvais ennemy (f. 17) (2).                                   |                         |                                                        |                    |
| MS. 884.                                                |                    | Quatrain (f. 262).                         | Il n'est pas homme de parole                                                                                  |                         |                                                        |                    |
| Id.                                                     |                    | Un seul vers (f. 276).                     | Il n'est pas Muletier qui veult                                                                               |                         |                                                        | and a              |
| Id.                                                     |                    | Quatrain (f. 261).                         | Il nous fait beaucoup moins de mal que de pitie                                                               |                         |                                                        |                    |
| ld.                                                     |                    | Sonnet (f. 243).                           | Ils s'en vont ces beaux yeux, doux Soleils de                                                                 | Du Perron.              | PARN., T. II.                                          | 1607               |
| MS. 24322.                                              |                    | Quatrain contre Sigognes (f. 17).          | Quatrain contre Sigognes Il tranche de la plume ainsi que du rasoir (f. 17).                                  |                         |                                                        |                    |
| ld.                                                     |                    | Quatrain (1600) (f. 28).                   | Il vous fera porter cuirasse                                                                                  |                         | L'ESTOILE, VII.                                        |                    |
| MS. 884. REC. L'ESTOILE.                                |                    | Bonnet de cour (f. 71 et p. 183) (3).      | Bonnet de cour (f. 71 et p. Incontinent après que le grand Lucifer ou [Après que Lucifer, par trop audacieux] |                         |                                                        |                    |
| MS. 884.                                                |                    | Dixain (f. 294).                           | Io fut fille au grand fleuve Inache                                                                           |                         |                                                        |                    |
| PETIT CAB. PRIAPE.                                      |                    | Quatrain (p. 59).                          | Isabeau a la bouche belle                                                                                     |                         |                                                        |                    |
| <u>=</u>                                                |                    | Epigr. (4 v.) (p. 54).                     | Jacquet avec sa mine austère                                                                                  |                         |                                                        |                    |
| MS. 884.                                                |                    | Sonnet (f. 240).                           | Fadvisay Vautre jour auprès d'une lumière                                                                     | Berthelot.              | DELICES SATYR.                                         | 1620               |
| Ed.                                                     |                    | Quatrain sur le comte Du<br>Lude (f. 264). | Quatrain sur le comte Du Jamais homme n'en fut vaincu<br>Lude (f. 264).                                       |                         | COLL. DUPUY, 843.                                      |                    |
| мs. 24322.                                              |                    | Sonnet (f. 4).                             | Jamais vostre valleur ne s'acquit tant de gloire                                                              | Bertaut (J.).           | LES FLEURS.                                            | 1601               |
| MS. CONRART, 4123.                                      |                    | Sonnet (p. 210).                           | J'avois passé quinze ans les plus doux de ma vie                                                              | Malherbe.<br>Berthelot. | D'APR. RACAN. DELICES SATYR.                           | 1622               |
| (1) Cette pièce mar                                     | nque a             |                                            | anchemain (P. Louys).                                                                                         |                         |                                                        |                    |
| (2) Ce sout i V. (les 5, 6, 11 cl                       | 35 5, 6, in        |                                            | 12) de la piece contre Sigognes : Voulez-vous escoutez tout ce que l'on en dit et qui a 22 vers,              | t qui a 22 vers.        | Progless on on on                                      | 10000              |

|                                   |                              |                                | 6                                                |                                                              |                                                              |                                                                                             |                                                          | 0                                               |                                |                                                                         |                              |                                     |                                 |                                          |                                |                                           |                                                |                                             |                                  |                                                                |                                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |                              |                                | 1609                                             | -                                                            |                                                              |                                                                                             |                                                          | 1630                                            |                                |                                                                         |                              |                                     |                                 |                                          |                                |                                           |                                                |                                             |                                  |                                                                |                                                                                          |                                                      |
|                                   |                              |                                | MUSES GAIL.                                      | D'APR. DU VERDIER                                            |                                                              |                                                                                             |                                                          | REC. P. B. VERS.                                |                                |                                                                         |                              |                                     |                                 |                                          |                                |                                           |                                                |                                             | MS. 1718, B. N.                  |                                                                |                                                                                          |                                                      |
| l                                 |                              |                                | Motin.                                           | Fauchet (Cl.).                                               |                                                              |                                                                                             |                                                          | Maynard (Fr.).                                  |                                |                                                                         |                              |                                     |                                 |                                          |                                |                                           |                                                |                                             |                                  |                                                                |                                                                                          |                                                      |
| Tan blossé le crour de six femmes | and a common or common for a | Jayme un Amant qui tousjours f | J'ay peur de l'avenir, car les terreurs puniques | y ou La peur de l'avenir<br>l'ay trouré dedans Saint Germain | Apocalypse de Pasquil (f. Jay veu le Soleil radieux 30) (1). | Sur le livre de Seneque. Jeanne n'apprenex point le discours de ce livre Quatrain (f. 254). | De Martial. Douzain (p. 18). Jeanneton la gente brunette | Jean qui dans ce tombeau repose entre les morts | Je blasme du peintre l'ouvrage | Sur Scipion. Quatrain (f. Je déteste l'effort de la fureur jalouse 22). | Je laisse vivre les fascheux | Je le tiens pour un sçavant maistre | J'embrassois de nuict une laide | Je ne connus jamais femme de tel courage | Je ne hay point les malheureux | Je ne m'étonne pas que dès le second jour | Je ne m'estonne plus d'entendre les merveilles | (54 v.) Sur Rosny. Je ne puis que je ne rie | Je ne sçais ce qu'il me faudroit | Le peintre. Stances (f. 50). Je ne sçais peindre l'eau de nafe | Sonnet sur Ch. de Bour- Je ne sçaurois penser lieu où tu pourras estre bon (?) (f. 238). | Je ne suis point content, Cloris, quoy que tu fasses |
| Ballet de la follie des folles.   | Entrée d'amour (f. 54).      | Sonnet (f. 239).               | Apocalypse (f. 64).                              | Douzain (1600) (f. 303).                                     | Apocalypse de Pasquil (f. 30) (1).                           | Sur le livre de Seneque.<br>Quatrain (f. 254).                                              | De Martial. Douzain (p. 18).                             | Sixain (p. 68).                                 | Quatrain (f. 251).             | Sur Scipion. Quatrain (f. 22).                                          | S. t. (Stances, f. 171).     | Huitain (p. 261).                   | Id. (p. 13).                    | Sonnet (p. 365).                         | S. t. (Stances, f. 172) (2).   | Sonnet (p. 233).                          | Quatrain (f. 257).                             | S. t. (54 v.) Sur Rosny. (f. 344).          | Quatrain (p. 37).                | Le peintre. Stances (f. 50).                                   | Sonnet sur Ch. de Bourbon (?) (f. 238).                                                  | Id. (p. 212).                                        |
| MS. 24322.                        |                              | MS. 884.                       | E.                                               | . ld.                                                        | MS. 24322.                                                   | MS. 884.                                                                                    | PETIT CAB. PRIAPE.                                       | <u>=</u>                                        | MS. 884.                       | MS. 24322.                                                              | MS. 884.                     | REC. L'ESTOILE.                     | PETIT CAB. PRIAPE.              | REC. CONRART. 4123.                      | MS. 884.                       | REC. CONRART, 4123.                       | MS. 884.                                       | Id.                                         | PETIT CAB. PRIAPE.               | MS. 24322.                                                     | MS. 884.                                                                                 | REC. CONRART. 4123.                                  |

|                        | Date<br>rece<br>life de la piece                      | Premier vers                                                                        | Nom de l'auteur | dans lequel<br>la pièce est signée | Date |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------|
| 01                     | 60                                                    | 4                                                                                   | 30              | 9                                  | 1-   |
| Ms. 884.               | Sonnet (f. 239).                                      | Je n'eusse pas pensé que vous eussier f                                             | Motin.          | DELICES SATYR.                     | 1620 |
| . Id.                  | Quatrain (f. 264).                                    | Je ne veux pas que l'on me baise                                                    |                 |                                    |      |
| PETIT CAB. PRIAPE.     | Id. (p. 63).                                          | Je ne voudrois en bonne foi                                                         |                 | Ms. 1718, B. N.                    |      |
| Id.                    | Seizain (p. 71).                                      | Fentends culleter sous ce plastre                                                   |                 |                                    |      |
| MS. 884.               | Huitain (f. 283).                                     | Je ry de ces frais amoureux                                                         | Sigognes.       | DELICES SATYR.                     | 1620 |
| PETIT CAB. PRIAPE.     | Id. (p. 59).                                          | Je serois d'une humeur bien sotte                                                   |                 |                                    |      |
| REC. CONRART, 4123.    | Sonnet (p. 231).                                      | Je songeois cette nuit qu'enfin cette farouche                                      |                 |                                    | S.   |
| PETIT CAB. PRIAPE.     | Quatrain (p. 37).                                     | Je soulois aller en tous lieux                                                      |                 | MS. 1718, B. N.                    |      |
| MS. 884.               | ld. (f. 264).                                         | J'estime bien les doux appas                                                        |                 |                                    |      |
| Id.                    | Huitain sur la Reine Mar-<br>guerite (1607) (f. 281). | Huitain sur la Reine Mar- Je suis celluy (-la) qui me fuit guerite (1607) (f. 281). |                 | L'ESTOUE, VIII.                    |      |
| 7                      | Sixain (f. 336).                                      | Je suis contraint de confesser                                                      | Motin.          | DELICES SATYR.                     | 1620 |
| Id.                    | Quatrain (ff. 259 et 260).                            | Je suis d'amour trop espris ou Je suis mort                                         |                 | SUP, BIGARR.                       | 1614 |
| EPIT. JOCO-SERIA. 1623 | 23 De Fr. Villon (p. 255).                            | Je suis François dont ce me poise                                                   | Villon.         | OEUVRES.                           |      |
| PETIT CAB. PRIAPE.     | Quatrain (p. 58).                                     | Je suis jaloux et furieux                                                           |                 | MS. 1718, B. N.                    |      |
| MS. 24322.             | Récit (f. 57) (1).                                    | Je suis    Voracle    Du miracle    De la foire S.                                  |                 |                                    |      |
| REC. L'ESTOILE.        | Estrennes de Melle Robin à un gentilh. (p. 206).      | Estrennes de Melle Robin à Je vous envoye pour estreine un gentilh. (p. 206).       |                 |                                    |      |
| Ms. 884.               | Quatrain (f. 259) (2).                                | J'oste la Pyramide honte de mes subjectz                                            |                 |                                    |      |
| ld.                    | Sonnet (f. 240).                                      | Jupiter et Vulcan seindront une querelle                                            |                 |                                    |      |
| REC. L'ESTOILE.        | Sur la marq. de Verneuil (p. 173) (3).                | 173) (3).                                                                           | Colomby.        | PLAINTES CALISTON 1605             | 1605 |
| Ms. 884.               | Quatrain (1599) (f. 260).                             | La Chastre recherchant ardemment les combatz                                        |                 | L'ESTOILE, VII.                    |      |

| Maynard (Fr.). риосёз тиёорице 1909  | L'autre jour je vis dans un tempte                                                                  | Sixain (f. 309 et p. 4).                                         | MS. 884. PETIT CAB. PRIAPE. |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                      | Contre les Jésuites (8 v.) La rumeur est par le Palais (f. 284).                                    | Contre les Jésuites (8 v.) (f. 284).                             | MS. 884.                    |
|                                      | Sur le portr. de Damon L'Art a sceu de si près imiter la nature (Saint-Julien). (Stances) (p. 221). | Sur le portr. de Damon<br>(Saint-Julien). (Stances)<br>(p. 221). | REC. L'ESTOILE.             |
| Regnier (Math.), DELICES SATYR. 1620 | L'argent, tes beaux jours et ta femme                                                               | Epigr. (12 v.) (p. 13).                                          | PETIT CAB. PRIAPE.          |
|                                      | (f. 264).                                                                                           | Quatrain sur le père Cotton<br>(f. 264).                         | MS. 884.                    |
|                                      | Lanneau en imitant les vertus de son père                                                           | Epigr. (4 v.) (p. 54).                                           | PETIT CAB. PRIAPE.          |
| L'ESTOILE, VIII.                     | L'an mil six cens deux en Juillet    Vous avez<br>[veu Biron desfaire                               | Quatrain (ff. 258 et 19).                                        | MS. 24322.                  |
|                                      | Douzain sur Henriette d'En- L'Amour et la Mort ont proces<br>tragues (f. 306) (6).                  | Douzain sur Henriette d'Entragues (f. 306) (6).                  | . Id.                       |
|                                      | St. sur Henriette d'Entra-L'amour et la mort en querelle gues (f. 306) (5).                         | St. sur Henriette d'Entragues (f. 306) (5).                      | ld.                         |
|                                      | sur Henriette d'En-<br>nes (f. 273).                                                                | Sixain sur Henriette d'Entragues (f. 273).                       | MS. 884.                    |
|                                      | Descript. de la mode du La mode en sa parfaite essence temps qui court (p. 236) (4)                 | Descript. de la mode du<br>temps qui court (p. 236) (4)          | REC. L'ESTOILE.             |
|                                      | La mère de ce Roy nouveau                                                                           | . Id. (f. 15).                                                   | MS. 24322.                  |
|                                      | La loy permet bien de tuer    Tous les deux pris                                                    | Quatrain (f. 292).                                               | Ms. 884.                    |
|                                      | Pasquin pour 1602 (f. 25) (3) Laissons les Dames de la Court                                        | Pasquin pour 1602 (f. 25) (3)                                    | Ms. 24322.                  |
| MS. 1718, B. N.                      | Laissez ceste jalouse rage                                                                          | Quatrain (p. 64).                                                | PETIT CAB. PRIAPE.          |
|                                      | La grosse Margot n'est pas fine                                                                     | Huitain (f. 286).                                                | Ms. 884.                    |
|                                      | La femme est tousjours femme, inconstante,                                                          | Sonnet (p. 275).                                                 | REC. L'ESTOILE.             |
|                                      | La faveur de Boethier me ruine                                                                      | Quatrain (f. 255) (2).                                           | als, oos.                   |

(1) Cette pièce suit les stances: Mossieurs je viens à vous présenter ma requeste. Elle a trait à l'affaire du conseiller Cautelle.
 (2) Voir la note à la pièce: Boethier dit qu'il est fout certain.
 (3) Stances sur diverses dannes de la Cour.
 (4) A la suite 20 v. Aux Dannes: Dames, si par de nouveaux tiltres.
 (5) Voir le douzain: L'Amour et la Mort out proces.
 (6) Voir les stances: La Mort et l'Amour en querèlle.

| Titre du recueil<br>dans lequel | ub əti<br>liənəs | Titre de la pièce                                         | Premier vers                                                               | Nom de l'auteur | Titre du recueil<br>dans lequel | np əy |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------|
| la piece est anonyme            | ).<br>(1 %)      | cc                                                        | *                                                                          | 10              | la pièce est signée<br>6        | Da P  |
| MS. 884.                        |                  | Sonnet (f. 248).                                          | La voix qui fit ce tout de l'un à l'autre pole                             | Du Perron.      | LES FLEURS.                     | 1604  |
| ld.                             |                  | Signes des chevaux (f. 24).                               | Signes des chevaux (f. 24). Le balsay du bras droit au manieur se monstre  |                 |                                 |       |
| EPIT. JOCO-SERIA.               | 1623             | De<br>26                                                  | Raynout Barbieur (p. Le corps gist icy devant 8).                          |                 |                                 |       |
| PETIT CAB. PRIAPE.              |                  | Epigr. (4 v.) (p. 52).                                    | Le corps pourri de Villetoing                                              |                 |                                 |       |
| MS. 884.                        |                  | Stances (f. 286).                                         | Le coulomb est un bel oyseau                                               | Motin.          | DELICES SATYR.                  | 1620  |
| ld.                             |                  | Sixain (f. 271).                                          | Lecteur qui avez leu ou lisez cest Autheur                                 |                 |                                 | 6     |
| MS. 24322.                      |                  | S. t. (1600) (sur Du Plessis-<br>Mornay) (16 v.) (f. 10). | Le faussaire Duplessis    Puni de son impudence                            |                 |                                 |       |
| Id.                             |                  | Quatrain (f. 16).                                         | Le feu dont la lumière estoit jadis à craindre                             |                 |                                 |       |
| PETIT CAB. PRIAPE.              |                  | Id. (p. 60).                                              | Le feu qui sort de ros beaux yeux                                          |                 | мs. 1718, в. м.                 |       |
| MS. 884.                        |                  | Id. (sur Sigognes) (f. 276).                              | (sur Sigognes) Le filz d'un bailleur de Clistère                           |                 |                                 |       |
| REC. L'ESTOILE.                 |                  | Quatr. sur Cujas (p. 368).                                | Le grand livre des Lois jadis n'estoit qu'un corps                         |                 |                                 |       |
| MS. 884.                        |                  | Quatrain (f. 261).                                        | Le jour mesme que Dieu nous prenant à mercy                                |                 |                                 |       |
| Td.                             |                  | Sonnet (f. 231).                                          | L'élément plus parfait, plus noble et prétieux                             |                 |                                 |       |
| REC. CONRART, 4123.             |                  | Id. (p. 230).                                             | Le même feu divin qui dévora Gomorre                                       |                 |                                 |       |
| мs. 884.                        |                  | Dixain (f. 293).                                          | Le Père Cotton crie, ostez la Pyramide                                     |                 |                                 |       |
| .pJ                             |                  | Sixain (f. 273).                                          | Le père putatif est un grand sodomite                                      |                 |                                 |       |
| .bl                             |                  | Huitain (f. 281).                                         | Le plus grand Roy qui jamais ait esté                                      |                 |                                 |       |
| MS. 24322.                      |                  | Quatrain sur M. de Cangay (f. 11).                        | Quatrain sur M. de Cangay   Le poil bruslé, la face palissante<br>(f. 11). |                 |                                 |       |
| MS. 8824.                       |                  | Requeste au Roy. St. (f. 36).                             | (f. Le Prince après sa mort perd le nom de guerrier                        |                 |                                 |       |
| fd.                             |                  | Quatrain (f. 258).                                        | Le Sage sçait fort bien se taire                                           |                 |                                 |       |
| PETIT CAB, PRIAPE.              |                  | Stances (p. 19).                                          | Les amants sont diques de blasme                                           |                 |                                 | 1     |

|                      |                | Mais quoy sans la raison, sans l'esprit, sans la [Hamme Malheureuse monarchie    Souffriras-tu | Sonnet (f. 231).<br>Sixain (f. 308).     |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| voir notice.         | Garnier (Cl.). | Sur Desportes, dixain, 1600 Mais pourquoy preniez-vous ce livre (f. 12) (3).                   | Sur Desportes, dixain, 1600 (f. 12) (3). |
|                      |                | Sur d'Amboise. Quatr. (f. Mais je me veux mocquer de rostre humeur plus 22).                   | Sur d'Amboise. Quatr. (f. 22).           |
|                      |                | Madelon, j'appelle une amie                                                                    | Neuvain (p. 17).                         |
|                      |                | Madame vostre c lequel à f est prest                                                           | Sonnet (f. 237).                         |
|                      | Malherbe (?).  | Estrenne. Sonnet et Resp. Madame je ne scay vous donner pour estrenne (p. 26).                 | Estrenne. Sonnet et Resp. (p. 26).       |
|                      |                | Madame excusez-moy si je ne vous frequente                                                     | Quatrain (p. 62).                        |
|                      |                | L'un ou Un qui ne fut jamais en guerre                                                         | Sixain (f. 277).                         |
|                      |                | Lors qu'un Siron gouvernera la France                                                          | Quatrain (p. 149).                       |
|                      |                | Lors que du grand Biron l'on voit la destinée                                                  | Sonnet (f. 227).                         |
|                      |                | L'on verra dans ce mois de Mars                                                                | Id. (f. 256).                            |
|                      |                | L'on tient La Fons pour la plus belle                                                          | Quatrain (f. 30).                        |
| MUSES RALLIÉES. 1603 |                | L'œil plambeau de nos jours s'esteignant en                                                    | Stances (f. 3) (2).                      |
|                      |                | L'homme au cousteau caché dans l'escritoire                                                    | Quatrain (ff. 259 et 263).               |
| CABINET SATYR. 1618  | Sigognes.      | Lise, ceste insigne punaise                                                                    | Huitain (p. 17).                         |
|                      |                | Les prétendus Réformez    Durant le temps                                                      | S. t. (Stances, f. 315).                 |
|                      |                | Les plus haulz monts et les plus beaux                                                         | Stances (f. 267) (1).                    |
|                      |                | Les pauvres Huguenots ignoroient ta science                                                    | Sixain (f. 276).                         |
|                      |                | Les de Montmorency ont la                                                                      | Quatrain (f. 24).                        |
| CABINET SATYR. 1619  |                | Les dames qui au temps passé ou Les filles                                                     | Huitain (f. 284).                        |
|                      |                |                                                                                                | (1: 282).                                |

(4) Il est question dans cette pièce de Fortia.

(2) Regrets de Daphnis (Henri IV) sur la mort de la belle Astrée (Gabrielle d'Estrées).

(3) A la suite cette note explicative : Ces vers furent faicts par M. Desportes sur ce que honneste compagnie l'estant allé voir à sa unaison de Vanve il les receut assex mai, les faisant faire un tour de jardin où ils trouvèrent que la Minerve qui estoit à la fontaine estoit tombée par terre et de là les ramena à sa salle. Se mit à lire dans un livre seul et en fin les pria de l'excuser, disant qu'il avoit à faire ce jour-là, lesquels sortant sur le seuil trouvèrent à sa porte deux damoiselles (la Baïf et la Boyein) qui l'alloient voir (qui estoit l'affaire qu'il avoit).

| lianoar -                                                   | 49                                 | 1614                                            |                                 |                                      |                                                       |                                              | <u>∞</u>                                                  |                              |                                                                                        |                                              |                                  |                                                                                      |                                                                                             |                                 |                                 |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ub sted                                                     | 1649                               | 16                                              |                                 | SE                                   |                                                       | *                                            | . 1618                                                    |                              |                                                                                        |                                              |                                  |                                                                                      |                                                                                             |                                 |                                 |                                                                     |
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 | CABINET SATYR.                     | GARR.                                           |                                 | Maynard (Fr.). Ms. 843, TOULOUSE     |                                                       |                                              | CABINET SATYR.                                            | MS. 1718, B. N.              |                                                                                        |                                              |                                  | L'ESTOILE, VIII.                                                                     |                                                                                             |                                 |                                 |                                                                     |
| itre du recue<br>dans lequel<br>pièce est sign              | SINET                              | SUP. BIGARR.                                    |                                 | 843, T                               |                                                       |                                              | SINET                                                     | 1718                         |                                                                                        |                                              |                                  | STOIL                                                                                |                                                                                             |                                 |                                 |                                                                     |
| Titu<br>d<br>la pi                                          | 1                                  | s                                               |                                 | MS. &                                |                                                       |                                              |                                                           | MS.                          |                                                                                        |                                              |                                  | - <u>-</u> -                                                                         |                                                                                             |                                 |                                 |                                                                     |
| uteur                                                       | Maynard (Fr.).                     | es.                                             |                                 | (Fr.).                               |                                                       |                                              | Maynard (Fr.).                                            |                              |                                                                                        |                                              |                                  |                                                                                      |                                                                                             |                                 |                                 |                                                                     |
| Nom de l'auteur<br>5                                        | nard                               | Sigognes.                                       |                                 | nard                                 |                                                       |                                              | nard                                                      |                              |                                                                                        |                                              |                                  |                                                                                      |                                                                                             |                                 |                                 |                                                                     |
| Nom                                                         | May                                |                                                 |                                 | May                                  |                                                       |                                              |                                                           |                              |                                                                                        |                                              |                                  |                                                                                      |                                                                                             |                                 |                                 |                                                                     |
| Premier vers                                                | Margot (ou Dames) de qui la vanité | Margot en vous peignant je vous pince sans rire | Margot, faisant la bien apprise | Maryot (ou Lise) m'appelle audacieux | XIV Mars, voyant que Grégoire, impotent de vieillesse | Ma sœur où est le temps où vous preniez sans | nonte<br>Médaille antique et desdorée ou Vieille médaille | Me prenant, enfant de Cypris | Les confessions. St. (1605) Me repentant, un jour, de mes fautes passées (p. 245) (2). | Mesprisez désormais les debvoirs et respects | Messer Catze a souvent en couche | Stances (1605) (f. 45 et p. Messieurs je viens à vous présenter ma requeste 22) (3). | Mets fin à ta funeste plainte                                                               | Mirez dans mon væur vostre face | Miserable siècle où nous sommes | Le Confiteor de la Sagonne Mon beau Père, je viens à vous (p. 225). |
| Titre de la pièce                                           | Epigr. (p. 11).                    | Sonnet (f. 20).                                 | Quatrain (p. 62).               | Sixain (p. 12).                      | Sonnet à Grégoire XIV (1594) (1).                     | Quatrain et rép. (f. 258).                   | S. t. (Stances, f. 94).                                   | Quatrain (p. 56).            | Les confessions. St. (1605) (p. 245) (2).                                              | Quatrain (p. 61).                            | Huitain (f. 287).                | Stances (4605) (f. 45 et p. 22) (3).                                                 | Dialog. de Damon (Saint-<br>Julien) et de Daphène<br>(Reine Marguerite) (1606)<br>(p. 223). | Quatrain (f. 262).              | Id. (f. 259).                   | Le Confiteor de la Sagonne (p. 225).                                |
| Date du recueil                                             |                                    |                                                 |                                 |                                      |                                                       |                                              |                                                           |                              |                                                                                        |                                              |                                  |                                                                                      |                                                                                             |                                 |                                 |                                                                     |
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme     | , PETIT CAB. PRIAPE.               | MS. 24322.                                      | PETIT CAB. PRIAPE.              | Id.                                  | REC. L'ESTOILE.                                       | Ms. 884.                                     | ľd.                                                       | PETIT CAB PRIAPE.            | REC LESTOILE.                                                                          | PETIT CAB. PRIAPE.                           | мѕ. 884.                         | MS. 884. PETIT CAB. PRIAPE.                                                          | REC. L'ESTOILE.                                                                             | MS. 884.                        | Id.                             | REC. L'ESTOILE.                                                     |

(4) Grégoire XIV fit publier en France contre Henri IV des lettres monitoires qui furent condamnées au feu.

(2) Les confessions de Noël de l'an 1605 (qui sont toutes mesdisances satyriques, mais gausses et mal escrites et rimées de mesmes) (Note de L'Estoile).

— Très longue pièce (71 st. de 4 v.); voici quelques-uns des noms cités : la Loménie : la Barat : la Flavelle : Vertamont la rousse ; la Janin : Lavocat : Combault : la finiant : Baratin la Lettler : Saint Germain : Le Febyre : la Germain : La Febyre : la Germain : La Febyre : la Germain : la Germain : la de Brion : la Robin : la Marillac : la Deaubonne : la Vassor : la Rousse : la Robin : la Marillac : la Chieve : la Robin : la Acareta : la Robin : la Robin

(1) C'est la pièce liminaire des Epitaphia Joco-seria. Elle n'est pas, nous l'avons dit, de l'auteur ou plutôt de l'éditeur de ce recueil Pierre François Sweerts dit Swerlius (1867-1639), il l'a prise à Guy de Tours (P. Louys).

(2) Nous avons reproduit cette pièce p. 62.

(3) Dans le Journal de l'Estoile ce douzain est suivi d'un neuvain : Mainrille, plain d'ambition.

(4) Ce sonnet est sig. Malherbe dans le Ms. Feydeau de Brou et il figure dans les Sonnets de M. de Hamberle (Malherbe) par M. de Carna (Racan).

(5) Sur un Orphée que M. de Gondi fit venir d'Italie pour mettre en sa maison de Paris.

| liguoga                                                     | 1 00                           |                                                                                             |                                |                                  |                                                                       | 00                             |                                                                      |                                                             | 6                           |                                | 01                               |                                       | ∞                                                                        |                                                                                   |                                                                                      |                                                                          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Date du                                                     | 1618                           |                                                                                             |                                |                                  |                                                                       | 1618                           |                                                                      |                                                             | 1619                        |                                | 1622                             |                                       | 1618                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |                                                                          |                                                                                     |
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 | CABINET SATYR.                 |                                                                                             |                                |                                  |                                                                       | CABINET SATYR.                 |                                                                      | L'ESTOILE, VIII.                                            | CABINET SATYR.              |                                | PARN. SATYR.                     |                                       | CABINET SATYR.                                                           |                                                                                   |                                                                                      |                                                                          | i                                                                                   |
| Nom de l'auteur<br>5                                        | Sigognes.                      |                                                                                             |                                | Maynard (Fr.).                   |                                                                       | Motin.                         |                                                                      |                                                             | Maynard (Fr.).              |                                | Viau (Théophile)                 |                                       | Motin.                                                                   | Dom. Baud:<br>Baudius.                                                            |                                                                                      | P. D. M. F.                                                              |                                                                                     |
| Premier vers                                                | Nostre amy si frais et si beau | Resp. au quatr. : Dis-moy Nostre fer fait si peu de bresche<br>pourquoy (f. 263 et p. 148). | Nostre Roy ne peut à la France | Nous et tout le reste des hommes | Les professeurs du Roy au Nous sommes bestes de l'Arche Roy (p. 167). | Nous sommes légers, dites-vous | A Douay, chez les capu- Nuds sur terre, sommes venus chins (p. 263). | Sixain (1602) (ff. 274 et 19). O grand Dieu quelle iniquité | On dit qu'une reyne brutale | On le prendroit pour un oracle | On m'a dit que ma sœur chevauche | On ne rompit en attachant    L'arrest | tousjours fol? Quatr. On ne s'enquiert jamais d'une chose certaine 253). | Sonnet sur le Dauphin (p. O nuit, heureuse nuit, qui fais luire à la France 367). | Un poète à ses vers (Quatr.) On voit à mon esprit mon amour si bien joinct (f. 256). | Trad. de Barclay (p.204)(2). O pays, o palais, doulx séjour de mes pères | Ballet de Cupidon crucifié O qu'il est dangereux d'escouter ma plainte (f. 54) (3). |
| Titre de la pièce<br>3                                      | Sonnet (p. 297).               | Resp. au quatr. : Dis-moy pourquoy (f. 263 et p. 148).                                      | Quatrain (f. 16).              | Sixain (p. 11).                  | Les professeurs du Roy au<br>Roy (p. 167).                            | Sixain (f. 271).               |                                                                      | Sixain (1602) (ff. 274 et 19).                              | Epigr. (6 v.) (p. 10).      | Sixain (f. 272).               | Plainte (p. 31) (1).             | Quatrain (f. 239).                    | Est-il tousjours fol? Quatr. (f. 253).                                   | Sonnet sur le Dauphin (p. 367).                                                   | Un poète à ses vers (Quatr.)<br>(f. 256).                                            | Trad. de Barclay (p.204)(2).                                             | Ballet de Cupidon crucifié<br>(f. 34) (3).                                          |
| nb elad 31 fieldin recueil                                  |                                |                                                                                             |                                |                                  |                                                                       |                                | 1623                                                                 |                                                             |                             |                                |                                  |                                       |                                                                          |                                                                                   |                                                                                      |                                                                          |                                                                                     |
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme     | REC. CONRART, 4123.            | MS. 884.<br>REC. L'ESTOLLE.                                                                 | MS. 24322.                     | PETIT CAB. PRIAPE.               | REC. L'ESTOLLE.                                                       | Ms. 884.                       | EPIT, JOCO-SERIA.                                                    | MS. 24322.                                                  | PETIT GAB. PRIAPE.          | Ms. 884.                       | PETIT CAB. PRIAPE.               | MS. 884.                              | ld.                                                                      | REG. L'ESTOILE.                                                                   | MS. 884.                                                                             | REC. L'ESTOILE.                                                          | MS. 24322.                                                                          |

(1) Cotte pièce n'est autre que la Satyre: Que mes jours ont un mauvais sort du Parnasse satyrique, 1622, mais ici elle a onze stances de 4 vers alors time de Théophile, elles se retrouvent en partie avec des var. dans su pièce Sur l'affection de la vie : Mon Dieu que la lumière est belle (voir Disciples et (2) In reditum regime Margaretae in gallias (1605). Trad. de 22 vers latins de Barclay.

|      | L'ESTOILE, X.    |                 | Penses-tu Cotton que ta lettre                                                               | Sixain (1610) (f. 276).                                       |      | Ms. 884.                       |
|------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|
| 1583 | BIGARRURES.      |                 | De Timon, athénien (p. Pendant une miserable vie 244).                                       | De Timon, athénien (p. 244).                                  | 1623 | EPIT. JOCO-SERIA.              |
|      |                  |                 | Du voyage d'un pélerin. Pelerin du mol Cupidon<br>St. (f. 295).                              | Du voyage d'un pélerin.<br>St. (f. 295).                      |      | Id.                            |
|      |                  |                 | Peintre qui meurs d'amour admirant le mérite                                                 | Sonnet (f. 249).                                              |      | MS. 884.                       |
|      |                  |                 | Peintre quand tu voudras tout entier me por-                                                 | Tombeau (f. 10) (3).                                          |      | Ms. 24322.                     |
| 1610 | OEUVRES.         | Rapin (Nic.).   | Version de la Satyre VI Paurres François qui porterez la peine d'Horace, liv. III (p. 346).  | Version de la Satyre VI<br>d'Horace, liv. III (p. 346).       |      | REC. L'ESTOILE.                |
|      |                  |                 | de Passant tu vois icy soubs ceste froide lame                                               | Tombeau du baron de<br>Lux. St. (f. 265).                     |      | Id.                            |
|      |                  |                 | Passants qu'une humeur vagabonde                                                             | Ode funèbre (f. 208).                                         |      | Ms. 884.                       |
|      | L'ESTOILE, VIII. |                 | Qualrain sur Biron (1602) Passant qu'il ne le prenne envie<br>(ff. 258, 19 et p. 250).       |                                                               | 1623 | MS. 24322. MS. JOGO-SERIA.     |
|      |                  |                 | Passant, pleure le trespas                                                                   | Sixain (sur Alix) (p. 74).                                    |      | Id.                            |
|      |                  |                 | Passant pense qu'en cy dessous                                                               | Quatrain (p. 66).                                             |      | PETIT CAB. PRIAPE.             |
|      |                  |                 | Passant, je te prie ne t'offanse                                                             | Tombeaux (f. 34).                                             |      | MS. 24322.                     |
|      |                  |                 | Passant, apprends que dans ce val                                                            | Quatrain (p. 71).                                             |      | PETIT CAB. PRIAPE.             |
|      |                  |                 | Par où la femme reçoit                                                                       | Sur Melle de Beaulieu (p. Par où la femme reçoit<br>233) (2). |      | REG. L'ESTOULE.                |
| 1599 | CONTR'EMPIRE.    | Perrot (Paul).  | Quatrain (sur le duc de Par le fer abbatu, par le feu mis en cendre Guise) (f. 7).           | Quatrain (sur le duc de Guise) (f. 7).                        |      | MS. 24322.                     |
|      |                  |                 | (f. Paris d'estre pillé se fasche                                                            | Dixain contre Rosny (f. 284).                                 |      | Id.                            |
|      |                  |                 | Pardonne Martelière au fouldre de ta voix                                                    | Quatrain (f. 264).                                            |      | Ms. 884.                       |
|      |                  |                 | Sur Raveneau(Dagonneau) Paraphraser sur les mérites ou Sur le roignon (f. 305 et p. 33) (1). | Sur Raveneau (Dagonneau) (f. 305 et p. 33) (1).               |      | MS. 884.<br>PETIT CAB. PRIAPE. |
|      |                  | · Your annual · | Oui-da, mon ami, je vois bien                                                                | Neuvain (p. 14).                                              |      | PETIT GAB. PRIAPE.             |

(1) Dans le Ms. 884 cette pièce est dirigée contre Dagonneau, elle commence : Sur le roignon porter la dague ; elle a 9 strophes au lieu de 5 et présente d'importantes variantes. M. Blanchemain a cru à tort qu'elle s'appliquait au patissier Ragueneau.
(2) Sur les belles conceptions du livre de la fille de Beardieu, imprimé à Paris, 1606.
(3) Tombeau du président Brisson, pendu par les Seize à Paris, 1594.

| t signée di recuei                                          | POLLON. 1611                  | URES. 1583         | SATYR. 1617                                                         |                                                             |                                       | SATYR.   1620                      | 34.<br>ondé.                      | SATYR. 1617                       |                                   |                                 |                                   |                                                                 |                                               |                                                 |                                  | RT, 488.                                |                                            |                                                                              | SATYR. 1618                       |                                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 | TEMPLE APOLLON.               | BIGARRURES.        | REC. VERS SATYR.                                                    |                                                             |                                       | DELICES SATYR.                     | MSÉE CONDÉ.                       | REC. VERS SATYR.                  |                                   |                                 |                                   |                                                                 |                                               |                                                 |                                  | 500 согве                               |                                            |                                                                              | CABINET SATYR.                    |                                    |
| Nom de l'auteur                                             | Motin.                        |                    | Motin.                                                              |                                                             |                                       | Maynard (Fr.).                     | M.: Motin.                        | Sigognes.                         |                                   |                                 |                                   |                                                                 |                                               |                                                 |                                  | Jodelle (Est.). 500 colbert, 488.       |                                            |                                                                              | Motin.                            |                                    |
| Premier vers                                                | Permettez moy que je souspire | Pernot teste vuide | Perrette la mort aux Pucelles                                       | Quatr. contre Sigognes (f. Petit collet à la musquette 30). | Petit fuscheux qui fait le cappitaine | Pierre, ce f (ou ce gascon) enragé | Place à l'amour qui tout surmonte | Plusieurs craignent comme prisons | Plusieurs ligueurs sur ce tombeau | Plustost que tes vers empruntes | Pompignan ce m'est chose estrange | Porchères il n'est jà besoin    Pour faire que [tout à son aise | Pour ce que roturier par ton père on te nomme | Pour cognoistre d'amour le genre et les espèces | Pour estre à Dieu bien contraire | Pour estre extrêmement estrontee putain | Pour f un pauvre coup, mon Dieu qu'on a de | Contre un poète (Janin) Pour l'espoir d'allonger ses jours Huitain (p. 264). | Pour m'eslonguer, mais dictes-moy | Pour peindre en son ant constumier |
| Titre de la pièce<br>3                                      | Souspir (f. 140).             | Epitaphe (p. 242). | Contre les st. de Sigognes:<br>Ce n'est point des galands (f. 147). | Quatr. contre Sigognes (f. 30).                             | Sixain (f. 273).                      | Epigr. (p. 11).                    | L'insolance d'amour. St. (f. 32). | S. t. (stances, f. 174).          | Quatrain (f. 15).                 | Sixain (f. 275).                | Quatrain (f. 255).                | Dixain (f. 308).                                                | Quatrain (p. 52).                             | Id. (f. 254).                                   | Id. (f. 252).                    | Sonnet (p. 24).                         | Id. (p. 221).                              | Contre un poète (Janin)<br>Huitain (p. 261).                                 | Huitain (p. 18).                  | Quatrain (f. 262).                 |
| Date du<br>recueil                                          |                               | 1623               |                                                                     |                                                             |                                       |                                    |                                   |                                   |                                   | ,                               |                                   |                                                                 |                                               |                                                 |                                  |                                         |                                            |                                                                              |                                   |                                    |
| Titre du recueil dans lequel la pièce est anonyme           | MS. 884.                      | RPIT. JOCO-SERIA.  | Ms. 884.                                                            | MS. 24322.                                                  | Ms. 884.                              | PETIT CAB. PRIAPE.                 | Ms. 24322.                        | Ms. 884.                          | MS. 24322.                        | Ms. 884.                        | Id.                               | Id.                                                             | PRTIT CAB. PRIAPE.                            | MS. 884.                                        | Id.                              | RETIT CAB. PRIAPE.                      | REC. CONRART, 4123.                        | REC. L'ESTOILE.                                                              | PETIT CAB, PRIAPR.                | MS. 884.                           |

|            |      |                                                   |                   | (1) C'est le texte de Roger de Collerye, avec la substitution à la fin d'un vers obscène.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | er de Collerye, avec la substitu               | le Roge | (1) C'est le texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |                                                   |                   | Quand les serpens on va pescher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Douzain (f. 336).                              |         | Īd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |      |                                                   |                   | Quand le sensible object poussé d'estancement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonnet (f. 241).                               |         | .ld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 1536 | OEUVRES.                                          | Collerye (R. de). | Quand la Pasque Dieu décéda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Septain (f. 334) (1).                          |         | Ms. 884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |      |                                                   |                   | Quand je bois, je ris ou je fous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stances (p. 20).                               |         | PETIT CAB. PRIAPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |      |                                                   |                   | Sixain sur l'Hôtel de Sens Puis qu'il est si mal appris (f. 272).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sixain sur l'Hôtel de Sens (f. 272).           |         | MS. 884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |      |                                                   |                   | (If. 255 et 17).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sur mad. de Verneuil (4 v.) (ff. 255 et 17).   |         | MS. 884.<br>MS. 24322.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |      |                                                   |                   | Puis que le quart voulez avoir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quatrain (p. 60).                              |         | PETIT CAB. PRIAPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |      |                                                   |                   | Puis que le poil ne vault que pour faire une [laisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Médisance contre les cheveux. St. (p. 243).    |         | REG. L'ESTOILE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 1609 | NOUV. RECUEIL.                                    | Motin.            | Puis que le cordaige est desfait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ode (f. 80).                                   |         | MS. 884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |      |                                                   |                   | Puisque la troupe îmmortelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pour le Mercure et l'Apollon. Stances (f. 51). |         | MS. 24322.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |      |                                                   |                   | Puis que la favorable absence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Douzain (p. 19).                               |         | PETIT CAB. PRIAPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 1617 | REC. VERS SATYR. 1617                             | Sigognes.         | Puis qu'afin que chacun en vie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stances (f. 30).                               |         | MS. 24322.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |      |                                                   |                   | Promeneur d'estappe    Si la mort t'attrape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Epitaphe (p. 246).                             | 1623    | EPIT. JOCO-SERIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |      |                                                   |                   | Privé d'honneur et sans vertu aucune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contes de la Sigoigne (f. 35).                 |         | MS. 884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |      |                                                   |                   | au Roi d'Angl. (Jac- Prince, qui fait resonner mer et terre de ton (p. 311).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sixain au Roi d'Angl. (Jacques) (p. 311).      |         | REC. L'ESTOULE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 1566 | Estienne (H.). APOLOG.HÉRODOTE 1566               | Estienne (H.).    | Priez pour Martin Preudhom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Epitaphe (p. 243).                             | 1623    | EPIT. JOCO-SERIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |      |                                                   |                   | Quatr. Priez Dieu d'un ardent courage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pour des heures. Quatr. (f. 253).              |         | Ĭġ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |      |                                                   |                   | Prétendu si tu veux prétendre à l'advenir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quatrain (f. 259).                             |         | Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |      |                                                   |                   | Pourveu que je sois royne et que le lendemain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sur Gabr. d'Estrées (f. 305).                  |         | MS. 884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 1648 | CABINET SATYR.                                    | Sigognes.         | Pour un homme assez (ou un peu) indigent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Epigr. (10 v.) (p. 13).                        |         | Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |      |                                                   | Mainerbe (?)      | hep, au somet: Madame Four recunche du c que j ay receu de vous je ne sçay (p. 26).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | je ne sçay (p. 26).                            |         | rbin cab, fuarb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The second | 1    | might a said the min is sentented to the said the |                   | and the same of th | dans is surround in the                        |         | The state of the s |

| la pièce est anonyme | ecue | Titre de la pièce                                                | Premier vers                                                                       | Nom de l'auteur | dans lequel           | b ətse<br>iənəən |
|----------------------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| ,                    | 1 01 | m                                                                | *                                                                                  | ë               | 9                     | 1                |
| MS. 884.             |      | Sonnet (f. 246) (1).                                             | Quand Nervèze entendra l'angélique parole                                          |                 |                       |                  |
| Id.                  |      | Quatrain (f. 264).                                               | Quand on vous prend vostre main blanche ou                                         | Motin.          | PARN. SATYR.          | 1622             |
| MS. 24322.           |      | Sonnet (f. 18) (2).                                              | L'en retrrant vostre main blanche<br>Que ce masque est chétif que ceste dame porte | Sigognes.       | CABINET SATYR.        | 1618             |
| MS. 884.             |      | Quatrain (f. 257).                                               | Que ceste vieille m'importune                                                      |                 |                       |                  |
| Id.                  |      | Sonnet (f. 235).                                                 | Que j'ayme l'union de deux cœurs enlacez                                           |                 |                       |                  |
| MS. 24322.           |      | Sur Prévost. Quatr. (f. 22)                                      | Sur Prévost. Quatr. (f. 22) Que je deplore aussy ceste dame féconde                |                 |                       | 3                |
| REC. CONRART, 4123.  |      | Sonnet (p. 224).                                                 | Que je suis tourmenté par un injuste sort                                          |                 |                       |                  |
| MS. 884.             |      | Stances (f. 299) (3).                                            | Que le trait est puissant qui me brusle le cœur                                    | P. L. R.        | TEMPLE D'APOLLON 1611 | 1611             |
| REC. CONRART, 4123.  |      | Sonnet (p. 241).                                                 | Que tu me parois belle en un age si tendre                                         |                 |                       |                  |
| MS. 884.             |      | Id. (f. 248) (4).                                                | Qui peult l'avoir trouvée, hélas, je l'ay perdue                                   |                 |                       |                  |
| Iđ.                  |      | Quatr. sur le chev. de<br>Guise (f. 266).                        | de Qui s'estudie à portraire    Vos vertus                                         |                 |                       |                  |
| Id.                  |      | S. t. (stances, f. 168).                                         | Quitte, quitte tes armes    Amour dont les effectz                                 |                 |                       |                  |
| PETIT CAB. PRIAPE.   |      | Quatrain (p. 59).                                                | Qui vit jamais telle devise                                                        |                 |                       |                  |
| Id.                  |      | Sonnet (p. 28) (5).                                              | Qu'on ne me parle plus des batailles ouvertes                                      |                 |                       |                  |
| MS. 884.             |      | Quatrain (f. 264).                                               | Qu'on ne s'en mocque désormais                                                     | Motin.          | REC. VERS SATYR. 1617 | 1617             |
| Id.                  |      | Sonnet (f. 242) (6).                                             | Qu'on taise pour jamais Vénus la pandémie                                          |                 |                       |                  |
| REC. CONRART, 4123.  |      | Sonnet (p. 234).                                                 | Qu'une sevère loy tient Dorinde captive                                            |                 |                       |                  |
| REC. L'ESTOILE.      |      | A la reine Marg. sur Saint-<br>Julien (quatr. 1606) (p.<br>214). | Reine, de qui l'amour surpasse la vertu                                            |                 |                       |                  |

(4) Réplique au sonnet de Motin sur la harangue du Premier président à l'ouverture du Parlement année ibj (1616) : Un matin j'escoutois dans le Senat de France.

(2) Sur madame de La Croix ou Charlotte du Tillet.

(3) Cos stances sont sur le même sujet que la longue pièce : Le grand Alcide et la belle Olympe : Soleil de l'Univers, déesse sans pareille.

(5) Cos stances sont sur le même sujet que la longue pièce : Le grand Alcide et la belle Olympe : Soleil de l'Univers, déesse sans pareille.

(5) Cos source est accompagne de la note suivante : Que pour ce sonnet et es comp de baston donnez mais au lieu de les donner à l'autheur on les donne à son frère prenant l'un pour l'autre.

|               |                                      | (4) Rep. au cartel à d'Iraney et Bragelonne : Crains-tu point Iraney, recteur de patrimoine. | (1) Rep. au cartel à d'Iranev et Bracelonne : Crains-in noint Iranen nortenn de nativimoine | Same of Dancelone . A.                                               | 1 1 1 1 1 1 m | The state of the s |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                      |                                                                                              | Si d'entre vous quelque fillette                                                            | Stances (f. 57) (7).                                                 |               | мs. 24322.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |                                      |                                                                                              | Si de l'honneur la bixe vaine                                                               | Huitain (f. 284).                                                    |               | Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                      |                                                                                              | Si de ces combatz glorieux                                                                  | Sixain (f. 277).                                                     |               | Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                      |                                                                                              | Si au mirouer un sage ouvrier                                                               | Quatrain (f. 262).                                                   |               | .bl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                      |                                                                                              | Si après mille tours de reins                                                               | Cinquain (f. 334).                                                   |               | мs. 884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ALLIÉES. 1603 | DELICES POES. FR.<br>MUSES RALLIÉES. | Lespine (de).<br>S. D. P.:<br>Porchères.                                                     | Serviteur de mon roy, l'amy de ses amis                                                     | Les souspirs du révolté<br>Biron. Stances (f. 22).                   |               | Ms. 24322.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | MS. 1718, B. N.                      |                                                                                              | S'elle veult à moi se venger (ou renger)                                                    | Quatrain (p. 57).                                                    |               | PETIT CAB. PRIAPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |                                      |                                                                                              | Sa vie était la mort du repos de la France                                                  | Huitain sur Gabrielle d'Es-<br>trées (ff. 282, 16 et p. 263)<br>(6). | 1623          | MS. 24322. RPIT. JOCO-SERIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                                      |                                                                                              | Sans estre d'esprit dépourveue                                                              | Réponse (f. 251) (5).                                                |               | MS. 884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LE, VII.      | L'ESTOILE, VII.                      |                                                                                              | Saint-Phal et Du Perron ont la gloire abbattue                                              | Sixain (1600) (f. 7).                                                |               | Ms. 24322.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4, B. N.      | MS. 4744, B. N.                      | Ronsard.                                                                                     | Sonnet sur les Jés. (f. 244). Saincte Société dont on a faict eslite                        | Sonnet sur les Jés. (f. 241).                                        |               | Ms. 884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                      |                                                                                              | Saincte neufvaine du Parnasse                                                               | Le Triomphe de Priape.<br>Ode (p. 44) (4).                           |               | PETIT CAB. PRIAPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |                                      |                                                                                              | Saincte mère d'Amour et toy Père Priape                                                     | Sonnet (p. 363).                                                     | •             | REC. CONRART, 4123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CHEMAIN.      | ED. BLANCHEMAIN                      | Ronsard.                                                                                     | Sa beauté n'est rien qu'artifice                                                            | Quatrain (f. 264) (3).                                               |               | Ms. 884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SATTR. 1622   | PARN. SATTR.                         |                                                                                              | Rosny, de qui le soing brillant voir Grand Duc                                              |                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| В., 488.      | 500 согв., 488.                      | Desportes.                                                                                   | Rends Vor à ceux dont tu l'as arraché                                                       | Quatrain (f. 256) (2).                                               |               | Id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                      |                                                                                              | (f. 283).                                                                                   | Huitain contre les Jésuites (f. 283).                                |               | мѕ. 884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                      |                                                                                              |                                                                                             | net (p. 2/5).                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(5) Ce quatrain répond à celui : Si vous avez l'ame aussi belle (Cabinet sayur., 1618). (6) Les quatre premiers vers de cette pièce se retrouvent au ff. 305 du Ms. 884 et au ff. 16 du Ms. 24322. (7) L'excellence des opérateurs pour dextrement arracher des dents.

| <u> </u>                       | æ                                                       | Premier vers                                                            | Nom de l'auteur  | dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 | Date d |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------|
|                                | Resp. à : Monsieur Nervèze<br>instruisant (f. 11) (1).  | Si donc amour est l'âme de nos âmes<br>Si elle voir s'elle              |                  |                                         |        |
| MS. 24322.                     | Sonnet (f. 31) (2).                                     | yeux, des yeux, non, mo                                                 |                  |                                         |        |
| Ms. 884.                       | Quatrain et Resp. (f. 261).                             | Jeux Sigogne vous défend, ô galans de la France                         |                  |                                         |        |
| Id.                            | Stances (f. 301).                                       | Si je doibs m'asservir soubt l'amoureux empire                          |                  |                                         |        |
| Td.                            | Quatrain (f. 257).                                      | Si le Père Cotton prétend à l'advenir                                   |                  |                                         |        |
| ld.                            | Id.                                                     | Si le Roy cy-devant tenoit comme prophètes                              |                  |                                         |        |
| Ms. 24322.                     | ld. (f. 16).                                            | Si l'escharpe au soldat monstre qui lui com-                            |                  |                                         |        |
| Id.                            | Sixain pour Biron (f. 25).                              | Si les géans pour te dompter                                            |                  |                                         |        |
| PETIT CAB. PRIAPE.             | Quatrain (p. 54).                                       | S'il est vrai que les dieux qui guident nostre vie                      |                  |                                         |        |
| MS, 884. R.                    | Resp. au quatr. : Ce n'est<br>la repentance (f. 262).   | S'il fault garder en son pouvoir                                        |                  |                                         |        |
| Id.                            | Quatrain (f. 261).                                      | Si l'æil est l'image parfaite                                           |                  |                                         |        |
| MS. 884. SI PETIT CAB. PRIARE. | Sixain (f. 309 et p. 4).                                | Si nous eussions eu la ticence                                          | Maynard (Fr.).   | PROCÈS THÉOPHILE                        | 1909   |
| PETIT CAB, PRIAPE.             | Sixain (p. 8).                                          | Si parfois Jeanne (ou Lise) est appelée                                 | Id.              | MS. 843, TOULOUSE                       |        |
| MS. 884.                       | Quatrain (f. 253).                                      | Si pour acquérir de l'honneur                                           |                  |                                         |        |
| Ed. Sr                         | Sur la Magdalaine de mad.<br>de Cymier (4 v.) (f. 254). | Si quelqu'un d'une envie extrême                                        |                  |                                         |        |
| Id.                            | St. (octobre 1594) (f. 36).                             | Sire, ceste douceur, ceste clémence insigne                             | Chrestien (FI.). | COLL. DUPUY, 843.                       |        |
| NS. 24322.                     | Sonnet au Roy (f. 49).                                  | Sire, chacun connoist nostre nécessité                                  |                  |                                         |        |
| Ms. 884.                       | onseil (sept. 1603) (f. 51)<br>(3).                     | Conseil (sept. 1603) (f. 51) Sire, deffaites-vous de ces Comédiens (3). |                  | L'ESTOILE, VIII.                        |        |

| Sire monstrez-rous Roy, monstrez que c'est à                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| uatrain sur Henriette Sire, si vostre bonte souffre d'Entragues (f. 20).                     |
| Quatrain (1600) (f. 7).                                                                      |
|                                                                                              |
|                                                                                              |
|                                                                                              |
| sonnets en un (f.242). Soit du Pape maudit — qui hait les Jésuites                           |
|                                                                                              |
| Soleil cache ta tresse blonde                                                                |
| Le grand Alcide et la belle   Soleil de l'Univers, déesse sans pareille Olympe (f. 297) (1). |
|                                                                                              |
|                                                                                              |
|                                                                                              |
| id. sur les Jésuites Sont-ils Renards et grands mangeurs d'image (f. 276).                   |
|                                                                                              |
|                                                                                              |
| De Françoise de Foix (p. Soubs ce tombeau gist Françoise de Foix 234).                       |
|                                                                                              |
| Quatr. sur le Père Cotton Soudain que le Roy fait un pas (f 287).                            |
|                                                                                              |
|                                                                                              |
|                                                                                              |

| Date du<br>lieuser                                          |                                                                                |                                                                  | 2                                                                                     |                                 |                                                            | 1618                        |                                                 |                            |                                 |                                    | 1630                                        |                                                                                 |                                              |                                                                           |                                                      |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 |                                                                                |                                                                  |                                                                                       |                                 |                                                            | CABINET SATYR.              |                                                 |                            |                                 |                                    | OEUVRES.                                    |                                                                                 | ,                                            |                                                                           |                                                      |                                                                         |
| Nom de l'auteur                                             |                                                                                | 1                                                                |                                                                                       |                                 |                                                            | Maynard (Fr.).              |                                                 |                            |                                 |                                    | Malherbe.                                   |                                                                                 |                                              |                                                                           |                                                      | fameux libertin.                                                        |
| Premier vers                                                | Tantales affamez d'une gloire infinie<br>Tant que j'estois à vos yeux agréable | Tenez, Messieurs de Saint-Denis<br>Ton âme n'ayant rien d'entier | Tous ces riches palais, ces braves édifices<br>Tout beau, Prince Romain, n'attaque la | Toute en feu feindre ne brusler | Tout haut je viens accuser la fortune                      | Tout le bien que mon recoit | Toy qui fis le portrait de ce lorrain vainqueur | Toy qui regarde ce tombiel | Toy qui passes, arreste-toy icy | Trente-trois ans j'ay icy régné    | Tu dis Robin de tous costez    Que mes vers | A La Roque. Quatr. (f. 254)   Tu doibs à Du Perron ton honneur et ta honte (2). | Tu me vois solitaire en ses fières campagnes | Quatrain (f. 253 et p. 53). Un bon abbé précipité d'envie ou Un bon goulu | (bar. de Lux) (f. 266). Un chevalier par malencontre |                                                                         |
| Titre de la pièce                                           | Sonnet (f. 246). Vers. IX <sup>e</sup> ode L. III Horace (p. 395).             | Huitain (f. 284).<br>Quatrain (f. 256).                          | Sonnet (p. 302). Id. contre Grégoire                                                  |                                 | Sur les serviteurs de l'ais-<br>née Dolu. St. (f. 10) (1). | Epigr. (4 v.) (p. 53).      | Dialogue (f. 198 et p. 288).                    | Epitaphe (p. 248).         | ld. (p. 275).                   | D'un abbé bon biberon (p.<br>266). | Huitain (f. 340).                           | A La Roque. Quatr. (f. 254)<br>(2).                                             | Cartel (f. 49).                              | Quatrain (f. 253 et p. 55).                                               | Id. (bar. de Lux) (f. 266).                          | l<br>  fut la femme de Jacques Vall<br> s le Ms. 884 colui de Du Perror |
| Date du lieuser                                             |                                                                                |                                                                  |                                                                                       |                                 |                                                            |                             |                                                 | 1623                       | id.                             | id.                                |                                             |                                                                                 |                                              |                                                                           |                                                      | Barbe)                                                                  |
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est anonyme     | MS. 884. REG. I, ESTOILE.                                                      | MS. 884.                                                         | REC. L'ESTOILE.<br>Id.                                                                | MS. 884.                        | мs. 24322.                                                 | PETIT CAB. PRIAPE.          | MS. 884. REC. L'ESTOILE.                        | EPIT. JOCO-SERIA.          | .pl                             | Id.                                | MS. 884.                                    | Id.                                                                             | MS. 24322.                                   | MS. 884. PETIT CAB. PRIAPE.                                               | Ms. 884.                                             | (4) L'aisnée Dolu (<br>(2) Ce quatrain sui                              |

| suites.           | e, ctrine des Pères Jént; Vissay ; Chew | (1) Cette épigramme a été remaniée dans les recueils libres et satiriques : Un mary frais dit à sa damoiselle. (2) Prosopopée de la France sur la lettre présentée à la Reyne-Mère par le père Cotton, déclaratoire de la doctrine des Pères Jésuites. (3) Noms cités dans cette pièce (16 st. de 4 v.) : de Marolles ; Dinteville ; Chastellet ; Sainct-Jean ; Aigremont ; Vissay ; Chevet. | Mesdisance (p. 285) (3).  a été remaniée dans les recueils li France sur la lettre présentée à la ette pièce (16 st. de 4 v.) : de Mar | (4) Cette épigramme (2) Prosopopée de la J (3) Noms cités dans ce |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                   |                                         | Prosopopée. Sonnet (f. 241)   Varades jésuiste enseigne la Barrière (2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41)                                                                                                                                    | MS. 884.                                                          |
|                   |                                         | Un visage à l'antique, une vieille Cybèle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sonnet (p. 361).                                                                                                                       | REC. CONRART, 4123.                                               |
|                   | St-Gelais (M. de).                      | Un sourd fit un sourd adjourner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Huitain (f. 309).                                                                                                                      | Ms. 884.                                                          |
| CONRART, 4123.    |                                         | Un sacristain vénérable en soutane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quatrain (f. 253 et p. 35).                                                                                                            | MS. 884.<br>PETIT CAB. PRIAPE.                                    |
| MS. 1718, B. N.   |                                         | Un qui vous a donné sa foi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Epigr. (4 v.) (p. 57).                                                                                                                 | PETIT CAB. PRIAPE.                                                |
|                   |                                         | Un qui ne fut voir L'un qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                   |
|                   |                                         | Un quidam auprès de sa dame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dixain (p. 45).                                                                                                                        | PETIT CAB. PRIAPE.                                                |
|                   |                                         | Un parler voir Un discours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                   |
|                   |                                         | Un paye à qui l'on demandoit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quatrain (f. 255).                                                                                                                     | Id.                                                               |
| ART POÉTIQUE 1555 | Peletier (J.).                          | Un mary frais encor en l'an et jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Huitain (f. 283) (1).                                                                                                                  | Id.                                                               |
|                   |                                         | Un ligueur atheiste, un normand chatemite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sixain (f. 271).                                                                                                                       | MS. 884.                                                          |
|                   |                                         | Un jour, estant au portail de l'Eglise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Douzain (p. 146).                                                                                                                      | REC. L'ESTOILE.                                                   |
|                   |                                         | Un gros robin, foutant Clemence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Epigr. (4 v.) (p. 56).                                                                                                                 | PETIT CAB. PRIAPE.                                                |
|                   |                                         | Un bon goulu voir Un bon abbé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                   |
| L'ESTOILE, VIII.  |                                         | Un gondolier dans le royal pourpris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quatrain (1602) (f. 17).                                                                                                               | MS. 24322.                                                        |
|                   |                                         | Un frère en Dieu par charité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seizain (f. 304).                                                                                                                      | Ms. 884.                                                          |
|                   |                                         | Une putain sommeillant voir Une nonnain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                   |
|                   |                                         | Une nonnain sommeillant d'avanture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quatrain (f. 253 et p. 55).                                                                                                            | MS. 884. PETIT CAB. PRIAPE.                                       |
|                   |                                         | Une nonnain a dit à son Abbesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Huitain (f. 281).                                                                                                                      | Id.                                                               |
|                   |                                         | Une face vineuse et un nez de chuquett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sixain sur Sigognes (f. 273).                                                                                                          | MS. 884.                                                          |
|                   |                                         | In discours ordinaire avec affeterie ou $Un$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonnet (f. 234 et p. 304).                                                                                                             | MS. 884. REC. CONRART, 4123.                                      |
|                   | AT Name of the                          | en coup sans plus et ny faire recour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Huitain (1, 270).                                                                                                                      | 10.                                                               |

| Date du<br>fieuesi                                |                                                                            | 1648                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                          |                                |                                                                   |                                                                            | 1618                                                                           |                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Titre du recueil dans lequel la pièce est signée  |                                                                            | CABINET SATYR. SUP. BIGARR.                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                          | Ms. 843, Toulouse              |                                                                   | Ms. 1718, B.N.                                                             | CABINET SATYR.                                                                 |                                    |
| Nom de l'auteur                                   |                                                                            | Motin.<br>Sigognes.<br>Sigognes.                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                          | Maynard (Fr.).                 |                                                                   |                                                                            | Maynard (Fr.).                                                                 |                                    |
| Premier vers                                      | Voicy la belle main cruellement lubrique<br>Voicy les enfans sans soucy    | Voiés ce noir amas de personnes esmeues<br>Vostre (ou Nostre) amy si frais et si beau<br>Vostre teste ressemble au marmouset d'un cistre | Vos yeux me tirent mille dardz<br>Voulant passer ceste rive | Voulex-vous donc savoir tout ce que l'on en dit<br>[ou Voulex-vous escouter<br>Vous altières beautés qui ne voulés encor |                                | Vous de qui l'œillade amoureuse<br>Vous diriez à voir sa despence | Vous dites que vous fustes contraincte<br>Vous estes d'une humeur estrange | Vous estes, Saint-Père. un fort mal habile homme Vous eussiez eu de la semence | (Sigognes ?) vous faites fort bien |
| Titre de la pièce                                 | Sonnet (f. 242 et p. 223).  Pour les couppeurs de bourse (stances, f. 57). | Quatrain (f. 21) (1).<br>Sonnet (f. 235).<br>Id. (f. 18).                                                                                | Quatrain (f. 255). Id. (p. 260).                            | Id. sur Sigognes (f. 17 et p. 274) (2).  Ballet (f. 34) (3).                                                             | Dixain sur Porchères (f. 308). | Quatrain (p. 58). Id. (f. 258).                                   | Dixain (p. 17).<br>Dialogue (p. 62) (4).                                   | Sonnet contre Grégoire XIV (1594) (p. 300).                                    | Quatrain (f. 253).                 |
| Date du<br>recueil                                |                                                                            |                                                                                                                                          | 1623                                                        |                                                                                                                          |                                |                                                                   |                                                                            |                                                                                |                                    |
| Titre du recueil dans lequel la pièce est anonyme | MS. 24322.                                                                 | Id.<br>Ms. 884.                                                                                                                          | MS. 884. EPIT. JOCO-SERIA.                                  | MS. 24322. REC. L'ESTOILE. MS. 94399                                                                                     | MS. 884.                       | PETIT CAB. PRIAPE. MS. 884.                                       | PETIT CAB. PRIAPE.                                                         | REC. L'ESTOILE.  MS. 884.  PETIT CAB. PHAPE.                                   | мѕ. 884.                           |

(4) Quatrain fait a Fouverture du Parlement de S. Martin lorsque MM. les avocats alloient l'un après l'autre prester le serment, 1602.
(2) Ce ne sont que les 4 premiers vers (les 4 suivants forment le quatre. Il m'oct mi non anni ni maurais ennemi) de la pièce reproduite dans les moires-fournais de l'Estoile, ed. 6 brunct. I. XI. p. 274, qui a 22 vers, sur lesquels 8 seulement sont dans le Ms. 24322).

|                              |                                             |                                                 |                                |                                  | 1583                                       |                                  | 1618                          |                               |                                              |                                |                  | 1647                          |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|
|                              |                                             |                                                 |                                |                                  | RES.                                       |                                  | CABINET SATYR.                |                               |                                              |                                |                  | REC. VERS SATYR. 1617         |
|                              |                                             |                                                 |                                |                                  | BIGARRURES.                                |                                  | INET S                        |                               |                                              |                                |                  | VERS                          |
|                              |                                             |                                                 |                                |                                  | <u>B</u>                                   |                                  | CAB                           |                               |                                              |                                |                  | REC.                          |
|                              |                                             |                                                 |                                |                                  |                                            |                                  | Motin.                        |                               |                                              |                                |                  | Sigognes.                     |
| Tous ne funces, at oeue pile | Vous ne trouverez plus désormais qui vous f | Vous pleurez tous les jours aux pieds d'un con- | Vous qui despeignez la fortune | Vous qui d'une langue indiscrete | Vous qui passez priez Dieu pour ceste dame | Vous voulez donc humeur prophane | Vous voulez que je vous salue | Vous vous trompez, dame Marie | Voyant de nostre temps l'inconstante manière | Voyant l'insolence et l'audace | Voyez voir Voiés | Vrayment je vous feray marrie |
| (p. 00).                     | ld. (p. 61).                                | Sixain (p. 9).                                  | ld. (f. 309).                  | Resp. Huitain (f. 16) (1).       | 1623 Distique (p. 258).                    | Quatrain (f. 16).                | Sixain (f. 335).              | Huitain (p. 18).              | Sonnet (f. 15).                              | Pour l'amour. St. (f. 52).     |                  | 0de (f. 197).                 |
|                              |                                             |                                                 |                                |                                  | 1623                                       |                                  |                               |                               |                                              |                                |                  |                               |
|                              | Id.                                         | Гд.                                             | MS. 884.                       | MS. 24322.                       | EPIT. JOCO-SERIA.                          | NS. 24322.                       | MS. 884.                      | PETIT CAB. PRIAPE.            | MS. 24322.                                   | Id.                            |                  | Ms. 884.                      |

(1) Responce à ce qui fut fait contre madame la marquise de Verneuil.



# ADDITIONS ET CORRECTIONS

### PREMIÈRE PARTIE: RECUEILS

## Muse folastre (p. 3).

Nous avons connu trop tard, pour l'utiliser, le catalogue des livres français de la Bibliothèque de Wolfenbüttel dans lequel figure une édition inconnue des bibliographes : la première des trois parties réunies de la *Muse folastre*.

Grâce à la complaisance de M. Mitschsack, bibliothécaire en chef, voici la collation de cet exemplaire unique:

Le || premier (second et troisiesme) || livre de la muse || folastre. || Recherchée des plus beaux || esprits de ce temps. || De nouveau reveu, corrigé || et augmenté. || A Rouen, || Chez Claude le Vilain, Libraire et || Relieur du Roy, demeurant à || la ruë du Bec, à la bonne || Renommée || 1601. || In-12 (Haut. 115 mill., larg. 56 mill.).

Pour le premier livre : 72 ff. chiff. (le dernier par erreur 27).

- second livre avec titre particulier: 143 pages chiff.
- troisième id. : 143 pages chiff.

L'édition de 1603 décrite par nous (p. 4) est donc exactement semblable à la première de 1601.

Nous tenons à remercier ici M. Mitschsack de la grande amabilité qu'il a mise à nous fournir tous les renseignements que nous lui avons demandés.

(p. 7) Le || premier (second et troisiesme) livre de la || Muse folastre... || Recherchée des plus beaux || espirts (sic) de ce temps. || De nouveau reveü, corrigé et || augmenté. || A Jene || de l'Imprimerie de Jean Beitmann || Anno clo lo cavii (1617). Petit in-12.

Cette édition (elle n'a été qu'un instant entre nos mains) nous a paru augmentée. Nous avons pu relever seulement 3 pièces nouvelles dans le *Premier livre*:

p. 64. Rondeau: Chantons tretous gaudeamus

Si vous m'aymez tant et si bien

p. 65 — Laissez-moi faire hardiment.

1 pièce nouvelle dans le Second livre :

p. 64. Rondeau : La nuit passée une dame discrète (Melin de S. Gelais).

Ces 4 pièces ont été prises dans les recueils collectifs de la première moitié du XVI° siècle.

## Labyrinthe d'amour (suite de la Muse folastre), 1610 (p. 8).

Aux pièces attribuées de l'édition de 1610, ajouter :

Chrestien (Florent), 2 pièces n. s.

Cette addition porte à 89 le nombre des pièces signées ou attribuées et réduit à 61 celui des pièces anonymes.

## Muses gaillardes, II, 1609 (p. 21).

Aux pièces attribuées, ajouter :

Motin, 2 pièces n. s., soit 17 pièces n. s.

Cette addition porte à 119 le nombre des pièces sig. ou attribuées et réduit à 30 celui despièces anonymes.

Pour les éditions des *Muses gaillardes de (III) 1611 et (IV) 1613*, le nombre des pièces sig. ou attribuées est de 451 et celui des pièces anonymes de 32.

# Satyres Regnier (S), 1616 (p. 26).

Aux pièces attribuées ajouter :

Fornier (Henri), 1 pièce n. s. du Labyr. amour, 1 liv. 1610. Marguerite de Valois, 1 pièce, n. s.

Ces additions portent à 33 le nombre des pièces signées ou attribuées et réduisent à 39 celui des pièces anonymes.

# Satyres bastardes du Gadet Angoulevent, 1615 (p. 32).

Le Catalogue Nodier mentionne une édition de ce recueil collectif qui porte le nomd'Anthoine Estoc :

Les satyres bastardes et autres œuvres follastres du cadet Angoulevent. Paris, Anthoine Estoc, 1615. Petit in-12.

Cette édition est semblable à celle que nous avons décrite p. 32.

Aux pièces attribuées, ajouter :

La Vallettrye, 1 pièce, soit 5 pièces n. s.

Cette addition porte à 113 le nombre des pièces sig. ou attribuées et réduit à 55 celui despièces anonymes.

#### Recueil des plus excellens vers satyriques de ce temps, 1617 (p. 34).

Aux pièces attribuées, ajouter :

Forcadel (Estienne), 1 pièce n. s.

Cette addition porte à 165 le nombre des pièces signées ou attribuées et réduit à 55 le nombre des pièces anonymes.

## Cabinet satyrique, 1618 et 1619 (pp. 39 et 45).

La bibliothèque de Wolfenbüttel possède un exemplaire du Cabinet satyrique de 1619, il est semblable, comme nous le supposions (voir p. 45), à celui de 1620 :

Le Cabinet || satyrique || ou || recueil parfaict, || des vers piquans et || gaillards de ce temps, || Tiré des secrets Cabinets des sieurs de Sigognes, || Regnier, Motin, Berthelot, Maynard, et || autres des plus signalez Poëtes || de ce siècle. || Seconde Edition, reveuë, corrigée, et de || beaucoup augmentée. || Marque du libraire || A Paris, Chez Pierre Billaine, au Palais près la Chapelle Sainct Michel. || M.DC XIX (1619) || . Avec Privilège du Roy. || In-12 de 4 ff., 669 p. chiff. et 9 ff. n. chiff.

Ajouter aux pièces attribuées de 1618 et 1619 :

Birague (Flaminio de), 1 pièce attribuée à tort à Motin.

Cotel (Antoine de), 1 pièce n. s. donnée à tort à Motin.

Cramail (comte de), 3 pièces n. s.

Fornier (Henri), 1 pièce n. s. du Labyr. amour, 1 liv., 1610.

La Vallettrye, 1 pièce n. s. Satyres bast., 1615, soit 8 p., 1618, et 7, 1619.

Maschefert ou Macefer, 1 pièce nouvelle sig. à tort (?) Ronsard.

Saint-Gelais (Melin de), 1 pièce sig. à tort Maynard, soit 5 p., 1618, et 4, 1619.

Le nombre des pièces de Maynard doit être réduit à 26 pour le Cabinet satyr., 1618, et à 29 pour l'éd. de 1619; celui des pièces de Motin à 62 avec vingt-deux nouvelles; celui des pièces de Ronsard à 10 des recueils antérieurs pour le Cabinet satyr., 1618, et à 4 pour l'éd. de 1619.

Le nombre des pièces sig. ou attribuées du Cabinet satyr., 1618, s'élève ainsi à 346 et le nombre des pièces anonymes est réduit à 114. Pour le Cabinet satyr., 1619, les pièces sig. ou attribuées s'élèvent à 332 et les anonymes se réduisent à 108.

#### Voici le titre de l'édition de 1627 :

Le Cabinet satyrique, ou Recueil parfait des vers piquants et gaillards de ce temps. Tiré des secrets cabinets des sieurs de Sigognes, Regnier, Motin, Berthelot, Maynard, et autres des plus signalés poëtes de ce siècle. Nouvelle édition, revue, corrigée et de beaucoup augmentée. A Rouen, et se vendent à Paris, chez Cardin Besongne. 1627. In-8.

### Délices satyriques (p. 56)

Nous avons découvert à la Bibliothèque de Versailles un exemplaire complet de ce rarissime volume avec l'adresse de Sommaville, il provient de l'abbé Goujet qui l'avait acheté 9 l. 1 s. à la vente Coquelet (série n° 47) en juillet 1754.

Voici le texte du privilège qui n'est pas dans l'exemplaire au nom d'Estoc dont il sera question plus loin :

#### Extraict du privilège du Roy:

Par grâce et Privilège du Roy, il est permis à Anthoine Estoc Marchand Libraire à Paris, d'imprimer ou faire imprimer, vendre et distribuer, tant de fois qu'il luy plaira un livre intitulé : Le Cabinet des vers Satyriques de ce temps première et seconde partie. Et desfenses sont faites

à tous Libraires, Imprimeurs et autres de quelque estat qu'ils soient de ce Royaume de l'imprimer ou faire imprimer, ny en extraire aucune chose sans le congé et consentement dudit Estoc, pendant le temps et terme de six ans entiers et accomplis, sur peine de confiscation des exemplaires qui en seront trouvées (sic), et de cinq cens livres d'amende applicable moitié au Roy et l'autre audit Estoc, comme plus à plein est contenu et déclaré ès lettres dudit privilège. Donné à Paris le 8 jour de Juin 1618.

Et de notre règne le 9. Pour le Conseil. Signé : Bergeron.

Ledit Estoc a consenty et consent, que Anthoine de Sommaville, Marchand Libraire joüysse dudict privilège ainsi qu'il est accordé entre eux.

Pourquoi Estoc n'a-t-il pas inséré de privilège comme l'a fait son cessionnaire Sommaville? La raison en est simple, il n'en avait pas obtenu. Celui que Sommaville a improvisé se réfère au privilège du Cabinet satyrique auquel il a ajouté première et seconde partie, la seconde partie étant, bien entendu, Les Délices satyriques comme le titre l'indique ou suitte du cabinet des vers Satyriques de ce temps...

Un autre exemplaire des Délices satyriques a été adjugé le 5 mai 1913 à la vente de la Bibliothèque d'un amateur (n° 61), il était à l'adresse d'Antoine Estoc, au Palais, en la Gallerie des Prisonniers prez la Chancellerie. Quoique le titre soit semblable à celui de l'édition Sommaville avec la même faute : Les Délices satyrique (sic), l'impression du texte présente quelques différences importantes : aux pages 44 et 45, le titre courant porte : L'Espadon || satyrique au lieu de Délices de la || Médisance, etc., et les ff. prél., toujours au nombre de 6, ne reproduisent pas, nous venons de le dire, le privilège.

La table des deux tirages Sommaville et Estoc donne le premier vers de 150 pièces alors que le volume en renferme 303.

Ce dernier exemplaire, aujourd'hui en notre possession, nous a permis de rendre à Théophile une pièce qui avait été citée dans la déposition de Pierre Guibert, boucher (29 avril 1624), et dont il a été question dans le sixième interrogatoire du 15 juin 1624 (1):

Guibert avait récité la strophe suivante qu'il donnait comme faisant partie d'une ode :

Un jour ceste vilaine là
Dans un benestier distilla
Les pleurs de son œil hypocrite,
Despuis le diable qui la vid
Craignant de gaigner mal au...
N'osa toucher à l'eau bénite.

c'est, en effet, la seconde de l'ode contre une vieille : Ceste vieille qui des tombeaux (p. 4 des Délices satyriques) mais, chose curieuse, cette strophe obscène et libertine a été supprimée dans la Quintessence satyrique, 1622, où la dite ode n'a plus que cinq strophes au lieu de six.

Cette addition porte à 30 le nombre des poésies de Théophile de Viau dont vingt-neuf anonymes.

Il y a de plus à ajouter :

Maynard (Fr.),

1 pièce n. s. soit 28 pièces dont 17 nouvelles.

<sup>(4)</sup> Voir le Procès de Théophile pour la déposition, T. I, p. 414 : pour l'interrogatoire id., p. 450.

Motin (P.), 1 pièce n. s. Nervèze (Antoine de), 1 pièce sig. Regnier.

Par contre il faut enlever à Regnier une pièce sig. qui serait de Nervèze (1), soit 6 pièces de Regnier (au lieu de sept).

Le nombre de pièces signées ou attribuées des Délices satyriques s'élève à 193 réduisant à 110 celui des pièces anonymes.

# Parnasse satyrique, 1622 (p. 59).

La pièce de Melin de Saint-Gelais: Louange de l'amour: Saint-Augustin instruisant une dame que nous avons reproduite (p. 62) avait attiré l'attention du Père Garassus, voici ce qu'il en dit dans la Doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps, ou prétendus tels... 1623.

- « Esprits profanes et vilains, qui poseraient volontiers dans le Ciel un bordeau, ou un cabaret, et qui ne se servent des Anges ny des Saincts que pour en tirer des allégories infâmes, et les faire parler en termes de maquerellage, comme ils ont faict nommément dans leur *Parnasse satyrique*, imprimé l'an M.DC.XXII, en cette louange de l'Amour qui commence en ces termes :
  - » Sainct Augustin instruisant une Dame
  - » Dit que l'Amour est l'âme de nostre âme, etc.
- » La dedans quels blasphèmes exécrables ne disent-ils contre la vision et l'amour béatifique? quelles profanations n'ont-ils pas inventé sur la lumière de gloire? quels instrumens de Martyre n'ont-ils appliqué à leurs maudites intentions? ils ont ravy le gril d'entre les mains de S. Laurens pour en faire une armure complète à Cupidon leur tutélaire, le taureau à Sainct-Eustache, les flèches à Sainct-Sébastien, la caverne à Saincte Madeleine, la roue à Saincte Catherine, les cailloux à S. Estienne pour traduire tous ces sacrez meubles en matière d'impiété et de vilainie... »

#### Et plus loin:

- » Quant à leurs impudicitez (des libertins) je n'entreprens pas d'en parler maintenant, si ce n'est en tant qu'ils les authorisent sacrilègement par le texte des Sainctes Escritures: Qu'on voye leur Parnasse satyrique, si toutes fois il se peut voir sans horreur et sans offense divine, on cognoistra par la teneur de cet hymne qu'ils appellent Les loüanges de l'Amour, que s'il n'y cust point de Bible au monde, peut-être n'eussent-ils pas trouvé de Ministres assez favorables à leurs iniquitez: Car après avoir parcouru tous les interprêtes des sainctes lettres, depuis S. Augustin jusqu'à Nicolas de Lyra, pour leur faire dire ce que jamais ils n'ont pensé ny voulu dire, enfin ils terminent ainsy leur poèsie l'adressant aux femmes desbauchées:
  - » Et c'est pourquoy comme dit S. Gregoire
  - » Un amant faict icy son Purgatoire,
  - » Nulle de vous ne soit doncques si dure
  - » Qu'elle resiste à la Saincte Escriture, etc.

« Je sçay bien que cette pièce de poésie fut faicte par Guillaume des Autels ou par Marot, et qu'elle fut mal à propos attribuée à Melin de Saint-Gelais, mais elle n'estoit lors ny si longue ny si impudique, comme elle est maintenant, et qu'il a pleu à nos nouveaux épicuriens de l'augmenter de leurs sales inventions (2), pour tesmoigner à la postérité, que Senèque disoit vray au septiesme de ses questions naturelles : Nondum se tota nequitia protulit, adhuc nascitur et huic omnes operam damus, huic oculi nostri, manusque subserviunt. Ce m'est une espèce de consolation, de voir l'extrémité de l'impudence à laquelle

<sup>(1)</sup> Stances pour la belle Cloris : Si le bien qui nous importune.

<sup>(2)</sup> Le texte de Melin de Saint-Gelais comprend 46 vers, et celui de Parnasse satyrique, 50 vers, mais vingt vers de Melin de Saint-Gelais ont été modifiés ou remplacés par vingt-quatre autres dans le Parnasse satyrique.

sont arrivez nos Atheistes, car j'espère que nos descendans ne trouveront plus de quoy adjouster à leur malice, puisque ces vilains et infâmes qui vivent maintenant (Si tamen vivitur in tabernâ, si tamen habitatur in plaustro) ont faict parler le S. Esprit et ses sainctes lettres, comme on parle ordinairement dans les lieux les plus infâmes de la terre, c'estoit assez ce me semble que la Macette de Regnier se servist des indulgences et du cordon bénit des Pères Recollets pour authoriser ses impudicitez, falloit que le Diable de nostre siècle montrast qu'il est plus sçavant que tous ses devanciers, et que ceux qui enseignerent jadis à commettre les turpitudes de Flore et de Priape parmy les Payens estoient de pauvres Diables, ignorans en matière de lubricité? »

## Quintessence satyrique, 1622 (p. 66).

Aux pièces attribuées, ajouter :

Maynard (Fr.), 1 pièce n. s. des Délices satyr., 1620. Nervèze (Antoine de), 1 pièce sig. Regnier.

Par contre il faut enlever à Regnier la pièce ci-dessus qui serait de Nervèze, ce qui réduit à 4 le nombre des pièces de Regnier dont une nouvelle et trois des Délices satyr. 1620.

La pièce de Maynard porte à 139 le nombre des pièces signées et attribuées et réduit à 118 celui des pièces anonymes.

Enfin voici un recueil qui nous avait échappé et que M. Pierre Louys a bien voulu nous signaler :

## Supplément à « L'Espadon satyrique de Desternod, Rouen, s. d. »

L'Espadon satyrique par le sieur de Franchères (Desternod, seigneur de Refranches), gentilhomme franc-comtois. Rouen. David Ferrand (s. d., entre 1623 et 1626). In-12.

Nous n'avons pas rencontré cette édition mentionnée dans la II<sup>e</sup> p. du Catalogue de la Bibliothèque poétique de Viollet le Duc (Bibliographie des chansons, fabliaux, contes en vers et en prose, etc., ayant fait partie de la collection Viollet-le-Duc, Paris, 1859), Nous ne connaissons son contenu que par la réimpression suivante publiée par Paul Lacroix:

L'Espadon satyrique par le sieur d'Esternod. Réimpression faite sur l'édition de Lyon, 1626, collationnée et complétée sur les autres éditions du même ouvrage, et augmentée d'un avant-propos. Bruxelles, imprimerie de A. Mertens et fils, 1863. Petit in-12 de XV p., 1 p. n. chiff. (errata), 151 p. et 1 ff. (table). Tiré à 100 exempl. sur papier vergé et 2 sur peau vélin.

Le supplément de l'édition de Rouen, David Ferrand, s. d., occupe les pages 138 à 151 de cette réimpression.

Ce supplément comprend 15 pièces toutes anonymes dont la moitié appartient à des poètes du XVI<sup>e</sup> siècle et *La Satyre du temps* d'un certain Besançon publiée quatre années auparavant dans la III<sup>e</sup> éd. de l'Espadon satyrique, Lyon, Jean Lautret, 1622. En tout 16 pièces.

Nous avons pu découvrir les auteurs de 7 pièces, soit en tout 8 pièces sig. ou attribuées :

Beaulieu (Eustorg de), 1 pièce n. s.

Besançon 1 pièce.

D'Avrigny (Gilles), 3 pièces n. s. dont une des Satyres bast., 1615.

Fontaine (Ch.),

1 pièce n. s.

Saint-Romard,

2 pièces n. s. dont une des Satyres bast., 1615.

Il est resté huit pièces anonymes dont une avait déjà été imprimée dans la Récréation et passe-temps des Tristes, 1573. Les sept autres pièces :

Epigr. sur la cordelière que portent les

Belle je loue un tel dessein

dames dans le sein (6 v.) :

Ode. Aux Dames (41 str. de 4 v.):

Chers soleils des yeux et des âmes

Epigr. sur un tableau de l'occasion (10 v.): Courtisans pipez de faveurs Epigramme (6 v.):

On feint Diane chasseresse

A Caliste, prélude. Ode (14 str. de 4 v.): Epigr. d'un chasseur (18 v.):

Toutes les fables sont muettes Un chasseur courant sur le tard

Epigr. d'un pescheur (14 v.):

Un pescheur à son hameçon

#### se lisent dans une petite plaquette :

Le Carquois d'amour. Avec ses stèches, pour animer les cœurs à rendre courtoisie aux Dames. S. l. n. d. In-8 de 16 p. chiff.

Il en existe des exemplaires soit avec la date de 1626, soit avec celle de 1628.

Cette plaquette comprend deux odes, la seconde à Caliste débute ainsi :

Toutes les fables sont muettes Et les contes du temps jadis Ne m'ont fait croire un Paradis Sur la cime où vont les Poëtes.

Je n'ay jamais beu à la piste D'Apollon, ny de ses neuf Sœurs, Et si j'ay gousté des douceurs, C'est sur la bouche de Caliste.

une trentaine d'épigrammes et une petite pièce en stances : Sur une tresse de cheveux. A Cloris. Nous avions cru devoir donner la paternité du Carquois d'amour à Yvrande (voir ce nom) mais M. Pierre Louys dans une lettre très intéressante nous a convaincu qu'il ne pouvait être de ce poète (1).

Toutes les fables sont muettes Et les contes du temps jadis

Ne m'ont fait croire un Paradis Sur la cime où vont les Poëtes...

» Il ne s'agit pas ici du paradis chrétien, ni même des Champs-Elysées. L'auteur dit seulement que le Parnasse n'est pas un paradis. » Et le reste de la pièce n'est qu'un long blasphème contre la divinité de la Poèsie; contre la poèsie noble et

grave ; en un mot contre Malherbe.

» La strophe la plus fameuse de Malherbe disait :

Apollon à portes ouvertes Laisse indifféremment cueillir

Les belles feuilles toujours vertes... etc.

Et notre homme répond qu'il ne veut pas entrer par ces portes ouvertes :

Je n'ai beu jamais à la piste D'Apollon, ny de ses neuf Sœurs,

Le nectar que j'ay pour remède... Passe l'eau de ses discoureurs...

Et si j'ay gousté des douceurs C'est sur la bouche de Caliste.

Et plus loin : Que je mesprise les beaux vers De ces dormeurs de cimetières.

» Tout cela est contre Malherbe. Mais voilà mieux encore :

Je laisse tout l'eau du cheval (c'est-à-dire l'Hippocrène)

Pour les chevaux et pour les asnes

<sup>(1) «</sup> Cette plaquette ne peut pas avoir été écrite par un ami de Malherbe. Voyez la pièce même que vous citez:

<sup>»</sup> Malherbe parlait des Muses comme s'il était leur familier, leur héraut et presque leur maître. L'auteur de la plaquette se moque des Muses et de leur montagne et de leur source, et de leur dieu, et de leurs fidèles.

<sup>»</sup> Cette injure ne permet pas de supposer que la pièce ait été écrite par un ami intime de Malherbe, un jeune homme que Malherbe recevait constamment à sa table, au témoignage de Tallemant. Songez qu'une des éditions du Carquois d'amour est datée de 1626 et que Malherbe était vivant et qu'à son dernier jour, en 1628, Yvrande était à son lit de mort. »



### DEUXIÈME PARTIE

# POÉSIES DES RECUEILS LIBRES ET SATIRIQUES

classées par auteurs.

Auvray (Jean), p. 79. — Pour les poésies de Jean Auvray insérées dans les florilèges, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIIe siècle.

Baudius (Dominique). — Dominique Baudius, historien et poète, né à Lille en 1561, mort en 1613. Il n'a guère écrit qu'en latin et ses vers français sont en très petit nombre.

REC. L'ESTOILE. Sonnet sur le Dauphin (p. 367). O nuict, heureuse nuict, qui fais luire à la France (sig. Dom. Baud.).

#### Bautru (Guillaume), p. 89.

Le Cat. Rothschild, T.  $\overline{IV}$ , p. 530, mentionne dans la description d'une collection de la Gazette de France:

Année 1633... Après la p. 32, on a ajouté : Advis || aux Absens || S. l. n. d. In-4 de 6 p. et 1 f. bl.

Les « Odes au Roy. A monseigneur le Cardinal Duc. A madame la Duchesse d'Equillon. A monsieur de Liancour. A monsieur de Bautru. A monsieur l'Evesque de Lisieux. Et autres œuvres poétiques. Par N. L. (Nicolas L'Héritier) de Nouvelon. Paris, Toussainct Quinet, M.DC.XXXIX (1639) » in-8, sont dédiées à M. de Bautru, conseiller ordinaire du Roy en ses conseils d'Estat et privé, etc.

Le sonnet du Recueil Conrart, 4123 (Sonnets gaillards et priapiques): Le même feu divin qui dévora Gomorre se retrouve dans le Ms de la Bibl. nationale avec cette variante: Le même feu du Ciel qui consomma Gomorre. Il est attribué à Bautru et il a pour titre: Sur M. le Prince et la reine Marguerite.

#### Beaulieu (Eustorg de), p. 94.

ESPADON SATYR. (s.). s. d. D'un cordelier et de quelques Un cordelier tomba entre les mains (n.s.). soldats (24 v.) (1).

Beroalde de Verville, p. 100. — Pour les pièces de Beroalde de Verville insérées dans les florilèges, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

#### Bertaut (Jean), p. 410.

мя. 24322.

Sonnet (f. 4).

Jamais vostre valleur ne s'acquit tant de gloire (n. s.).

Berthelot (Pierre), p. 110. — Il faut ajouter à la pièce de Berthelot insérée dans les poésies liminaires de Il ritratto del Serenissimo dom Carlo Emanuello duca di Savoia, panegiriro

<sup>(1)</sup> Cette pièce est signée D. B. dans les Traductions, 1550, elle est n. s. dans le Thrésor, s. d., et dans la Récréation et passe temps des Tristes, 1573.

del Marino. Al Figino. In Venetia, 1608, une autre poésie (7 v.): De ton Iris la puissance est dépeinte qui avait paru antérieurement dans les pièces lim. de : Les Changements de la bergère Iris. A la Princesse de Conti. Par I. de Lingendes. Paris, Toussaincts du Bray, 1605, in-12.

Sur les deux pièces que nous avons signalées comme inédites des Cinq cents Colbert. T. 488 (ff. 524 et suiv.), il en est une qui n'est pas de Berthelot puisqu'elle se trouve dans le Recueil Rasse des Nœux de la Bibl. nat., 22563 : Polydon quatre fois dresse ; l'autre : Polydor avec sa grand' manche est peut-être une imitation de la première appliquée à Malherbe et à la vicomtesse d'Auchy par notre satirique.

Nous reproduisons plus loin les deux pièces inédites du Ms. 534 (Musée Condé).

M. Fernand Fleuret, à qui l'on doit la première édition des *Poésies* de Sigognes, vient de publier :

Œuvres satyriques de Berthelot publiées sur les recueils du XVII<sup>e</sup> siècle et réunies pour la première fois avec un avant-propos et des notes par Fernand Fleuret. Paris, Sansot, 1913. In-16 de 102 p. chiff.

Ce petit volume contient 27 pièces de Berthelot dont deux douteuses, soit 25 pièces sur les trentequatre dont nous avons donné le premier vers, p. 114.

Besançon (Nicolas ou Charles de). — On ne sait rien de la vie de Nicolas Besançon qui ne doit pas être confondu avec Charles de Besançon, poète à ses heures, dont Tallemant parle à deux reprises dans ses *Historiettes* (Gaston d'Orléans et l'Archevêque de Bordeaux) qui assista à la mort de Lesdiguières et qui fut un des familiers de Gaston d'Orléans.

Dans les Amours et Meslanges poétiques de Gilles Durant de la Bergerie qui suivent ses Imitations de Jean Bonnefons, 1588, l'ode XX: Mon âme étoit harassée est adressée à Nicolas Bezançon; par contre, Besançon à envoyé à Gilles Durant une ode pindarique: Il ne faut pas que l'on revelle dans cemême recueil.

Pour les pièces de Nic. Besançon publiées avant 1609, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>o</sup> siècle.

La pièce suivante (elle est plutôt de Charles de Besançon que de Nicolas) a été dédiée à Théophile en 1622 au moment où il venait de se convertir à la religion catholique et à la veille du procès qui allait être engagé contre lui par Mathieu Molé avec le concours du Père Garassus :

ESPADON SATYR., (s.). s. d. La satyre du Temps à Théo- La réputation que ta veine féconde phile (1).

Birague (Flaminio de). — Pour la bio-bibliographie de ce poète, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>o</sup> siècle.

CABINET SATYR., 1618.

Epigr. (p. 227).

Que vous sert posséder royaumes et provinces (sig. Motin).

Cette pièce, signée par erreur Motin dans le Cabinet satyr., se lit dans les Premières œuvres poétiques de Flaminio de Biraque. Paris, 1585.

Boisrobert, p. 419. — A la Bibliographie, 1. Poésies, ajouter :

A monseigneur, le Cardinal de Richelieu, sur ses deux dernières maladies. Stances (titre de

<sup>(1)</sup> Cette pièce a paru pour la première fois signée Besançon dans la troisième édition de L'Espadon satyrique, Lyon, Jean Lautret. 1622 (voir p. 172), elle a été ensuite publiée, mais sans nom d'auteur, à la suite de la Satyre ménippée contre les femmes de Courval-Sonnet, Lyon, Vincent de Cœursilly, 1623, in-8.

départ). S. l. n. d. In-4 de 2 ff. Ces stances sont sig. Bois-Robert.

Cette petite plaquette fait partie de pièces ajoutées à l'année 1633 d'une collection de la Gazette de France de la Bibl. Rothschild (T. IV, p. 534).

Bouteroue (Alexandre), p. 125. — Alexandre Bouteroue était fils de François Bouteroue, avocat à la Cour, et de Catherine Lebourier, suivant une quittance datée du 5 juillet 1611 qui le donne comme seul héritier de son père et de sa mère (B. N., P. O., 478).

Brissart (Claude), p. 129. — Claude Brissart, l'ami de Paul de L'Ecluse, a participé pour 2 pièces au recueil collectif qui contient toutes les poésies composées à la mémoire de Michel Viole, révérend abbé de Saint Euverte, et qui a été imprimé à Orléans en 4592 (1). Il s'y trouve avec Paul de L'Ecluse, Nicolas Guyet, Jérôme Lhuillier ou Luillier et son frère Claude, Raoul et Henri Fornier, etc. (voir Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle).

Chrestien (Florent), p. 132. — M. Pierre Louys a pu découvrir l'original qui a servi au poëte Florent Chrestien à écrire la pièce anonyme du Cabinet satyrique, 1618: Regrets d'une jeune courtisane grecque sur l'impuissance d'un vieil courtisan françois: J'avois encor quelque ombre de jeunesse:

« Nous ne sommes pas, en effet, en présence d'une satire, mais d'une confession; comme dans les pièces similaires d'Ovide et de Belleau, il s'agit d'une mésaventure advenue à l'auteur. Cet auteur ne pouvait être (ainsi que nous l'avait fait remarquer M. Pierre Louys) Florent Chrestien qui n'a jamais été ambassadeur à Constantinople et qui, au surplus, avait trop peu d'imagination pour traiter agréablement ce sujet. Aussi notre huguenot s'est-il borné à traduire la cinquième élégie (2) de Maximianus Etruscus (poète latin de la dernière époque antique, VIe siècle après J. C.) qui commence : Missus ad Eoas legati munere partes (Envoyé avec une charge d'ambassadeur en Orient, je... etc.). Maximianus Etruscus est bien le héros de son propre récit : il avait été ambassadeur de Théodoric le Grand près l'empereur Anastase Ier.

» Pourquoi maintenant Florent Chrestien a-t-il parlé d'un ambassadeur français ? tout simplement parce qu'au XVIe siècle on connaissait peu le nom de Maximianus. Ses Elégies avaient été publiées en 1501 comme appartenant à Cornelius Gallus, l'ami de Virgile; François était peut-être un jeu de mots sur le nom de Gallus.

» Quant à la date des « Regrets » on peut la fixer avant 1568, le texte latin ayant été restitué à Maximianus dans le *Catulle* de Pulmann publié à Anvers en 1569. Cette curieuse poésie a donc toutes chances d'être une œuvre de jeunesse de l'ami de Th. de Bèze. »

Voilà comment, grâce à M. P. Louys, la mémoire de Florent Chrestien est presque libérée d'une pièce un peu trop libre, imputable uniquement à son éducation latine c'est-à-dire catholique, ce dont, nous le répétons, on devait bien se douter un peu.

Pour les pièces de Florent Chrestien insérées dans les florilèges imprimés avant 1609, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>o</sup> siècle.

Les recueils collectifs libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment encore 2 pièces de Florent Chrestien :

<sup>(1)</sup> Reverendi in Christo patris D. D. Michaelis Violaei (Viole) D Evurtii apud Aurelios coenobiarchae Tumulus, Aureliae. Apud Saturninum et Fabianum Hotot, fratres typographos. 1592, In-4 de 112 ff. n. chiff.

<sup>(2)</sup> Poetae latini minores éd. Baehrens, Lipsiae, 1883, t, 5, p. 340-347.

LABYR. AMOUR, I LIV. 4610 Enigme (La clef). Sonnet Estroite, longue et simple un chascun me peut voir (n. s.).

id. Enigme (La chastaigne). Je suis comme Dryade, et aux forests je m'aime Sonnet (p. 27). [(n. s.).

Collerye (Roger de). — Le Ms. 884 reproduit une petite pièce de Roger de Collerye :

MS. 884. Septain (f. 334).

Quand la Pasque Dieu décéda (n. s.).

Colomby (de). — Pour la bio-bibliographie de Cauvigny, sieur de Colomby, voir la Bibliographie des recueils collectifs du XVIIe siècle.

REC. L'ESTOILE. Sur la marq. de Verneuil La belle Caliston prisonnière arrestée (n. s.). (p. 473).

Conti (Princesse de), p. 147. — Nous donnons la note du Ms. de M. P. Louys qui accompagne la pièce érotique, signée de cette Princesse, reproduite dans les recueils satiriques :

« C'est elle qu'on appeloit Nostre Reverend Père en Dieu Madame la Princesse de Conty, abbé de S<sup>t</sup> Germain des Prés, parce qu'elle jouissoit des revenus de ceste Abbaye et c'est elle qui en démembra les places où se tient la Foire S<sup>t</sup> Germain, qu'elle vendit à des particuliers pour donner une collation à la Reine-Mère ».

Cornu (Pierre de), p. 149. — D'après M. l'abbé Reure, Bulletin de la Diana, T. XIV (1904-1905), voici le titre exact de l'ouvrage auquel Pierre de Cornu a destiné quelques versencomiastiques :

De l'Amour, le Mirouer du devot chrestien. Dans lequel sont aucunement représentées l'extraction, la puissance et les effects du vray amour. Enrichi de mainte belle doctrine des Sages anciens. Lyon, Vincent de Cœursilly, M.DC.XXI (1621), in-12 de 261 p. y compris le titre, les ff. prél. et 1 ff. n. chiff. Ce traité mystique en vers ne serait pas de Charles de Serre, mais de Gaspard Paparin (né à Cervières, le 14 août 1546 de Jean Paparin et de Claire Geffroy), chanoine de Notre Dame de Montbrison, mort en 1621, selon La Mure (Astrée sainte, pp. 318-321).

Cramail (comte de), p. 151. — Sur la foi de la Nouv. biogr. universelle de Didot, nous avons dit que le comte de Cramail avait subi à la Bastille une détention rigoureuse de douze années (1630-1642). M. Paulin Paris dans son édition des Historiettes de Tallemant des Réaux, cite une lettre du cardinal de Richelieu au cardinal de La Vallette, d'octobre 1635, qui parle de l'internement récent du comte de Cramail, il faut donc réduire à sept années au lieu de douze le séjour forcé de ce noble seigneur à la Bastille.

Nous avons publié dans la Revue des livres anciens (T. I, 1914, fasc. IV : Les Libertins du XVII<sup>e</sup> siècle. Le comte de Cramail, le texte de la sentence du Prévôt de Paris qui a ordonné la suppression de La Plainte de Tircis à Cloris.

D'Aubigné (Humbert). Les Ms. 884 et 24322 renferment une curieuse pièce d'Humbert d'Aubigné (d'apr. le Père Lelong) contre Gabrielle d'Estrées, duchesse de Beaufort. Cette pièce avait paru séparément sous le titre : Dialogue de Gabrielle d'Estrées revenue de l'Enfer. S. l. n. d. (1599), in-8, elle a été réimprimée sous le titre : Le retour d'Enfer de la duchesse de Beaufort, avec des annotations historiques, par le baron de Montepineuse, in-8 (Lelong, 19.760).

Ms. 884. Prosopopée en forme d'é- Du creux d'Enfer où mon dine est gehennée pitaphe (ff. 343 et 2). [(n. s.).

Daudiguier, p. 157. - La plaquette suivante pourrait bien être de Daudiguier :

L'épouventable et prodigieuse apparition advenue à la personne de Jean Hélias, laquais du sieur Daudiguer, le premier jour de l'an 1623 au faubourg S. Germain, Ensemble la conversion du dit Hélias à la religion catholique. Paris, Robert Daufresne, M. DC. XXIII (1623). In-8 de 16 p. chiff. (N.).

Davity (Pierre), p. 162. — Ajouter aux pièces laudatives placées par Davity en tête des ouvrages de ses amis celle qui figure dans les ff. prél. de : Les changements de la bergère Iris par Jean de Lingendes, 1605.

La 1<sup>re</sup> éd. des *Estats*, *empires et principautez du monde...* n'est pas, comme nous l'avons dit, de 1619, en voici une antérieure :

Les Estats, empires et principautez du monde... Par le S<sup>r</sup> D. T. V. Y. gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy. A S. Omer chez Charles Boscard, 1614, 2 vol. petit in-4, fr. gr. Cette édition est dédiée par le libraire : Aux seigneurs ecclésiastiques, nobles et députés des villes du pays et comté d'Artois.

Desportes, p. 166. — Voici les pièces de ce poète des Epitaphia Joco-seria, du Ms. 884 et du Rec. Conrart, 4123 :

| · ·                 |      |                                             |                                                               |
|---------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| EPIT. JOCO SERIA    | 1623 | De J. Des Jardins, méd. du<br>Roy (p. 253). | A près avoir sauvé par mon art secourable (n. s.).            |
| 11                  |      | n /x /.                                     | 75 71                                                         |
| Id.                 | id.  | De Gilles Bourdin (p. 252).                 | Bourdin eust un esprit veillant incessament $(n.s.)$ .        |
| Id.                 | id.  | De Timoléon de Brissac                      | Brissac estoit sans peur, jeune, vaillant et fort.            |
|                     |      | (p. 249).                                   | [(n. s.).                                                     |
| ld.                 | id.  | De Sébast. de Luxembourg                    | Celuy que la mort mesme en vivant redoutoit.                  |
|                     |      | (p. 251).                                   | [(n. s.).                                                     |
| мs. 884.            | )    | Sonnet (f. 233 et p. 349).                  | C'est à bon droit belle main que je doy (n. s.).              |
| REC. CONRART, 4123. | }    | • •                                         |                                                               |
| EPIT. JOCO SERIA    | 1623 | Du sieur de Sillac (p. 251).                | C'est en vain désormais que la mère nature (n.s.).            |
| Id.                 | id.  | 14                                          | Cette chienne au vif contrefaicte (n. s.).                    |
| Id.                 | id.  | De mad. la mar. de Brissac<br>(p. 249).     | De palme et de lauriers tout autour soit planté $[(n, s.)]$ . |
| REC. CONRART, 4123  |      | Sonnet (p. 369).                            | Forget au nez tortu, qui forgez sans mesure $(n.s.)$ .        |
| мs. 884.            |      | Quatrain (f. 256).                          | Rendz l'or à ceux dont tu l'as arraché (n. s.).               |

D'Avrigny (Gilles), p. 161, et non d'Aurigny quoiqu'en disent les dictionnaires biographiques : Avrigny est un fief de l'île de France près de Beauvais d'où Gilles d'Avrigny était originaire; Aurigny n'existe pas en France, c'est une île anglaise (Pierre Louys).

Gilles d'Avrigny a trois pièces n. s. dans le supplément de l'édition de l'Espadon Satyrique, Rouen David Ferrand, s. d. :

```
ESPADON SATYR., (s.). s. d. D'un bien d'Amour. Dixain

(1).

Id.

A madame (dixain) (1).

D'un qui pressoit une fille

d'amour (7 str. de 6 v.) (2).

A temps qu'Amour me cela sa naissance ou

[puissance (n. s.).

Celuy qui si fort vous muguette (n. s.).

Hélas, Monsieur, ostez-vous tost (n. s.).
```

<sup>(1)</sup> Cette pièce avait paru dans le Tuteur d'Amour, 1546, de Gilles d'Avrigny, elle se lit également dans le Printemps de madame Poèsie, 1517, et la Récreation et passetemps des Tristes, 1573.

<sup>(2)</sup> Cette pièce se trouve encore, p. 161; elle avait paru dans les Satyres bastardes, 1615, et le Cabinet satyrique, 1618.

Des Yveteaux, p. 173.

MS. 884. Stances (f. 56). Adraste qui se voit le plus grand de son âge (n.s.)

Du Bellay (Joachim), p. 181. — Voici le premier vers des « huict sonnetz de Joachim Du Bellay » du Ms. 884 « qui ne sont pas imprimez » mais qui l'ont été depuis par M. Anatole de Montaiglon dans l'Amateur de Livres (mars 1849) et par M. Marty-Laveaux dans les Œuvres de Du Bellay (Collection de la Pléiade française):

| мs. 884. | Sonnets (ff.268 et 269). | Certe, un qui veult curer quelque cloaque immonde.  |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Id.      | id.                      | De voir mignon du Roy un courtisan honneste.        |
| Id.      | id.                      | Je fus jadis Hercule, or Pasquin on me nomme.       |
| Id.      | id.                      | Je n'ay jamais pensé que ceste voute ronde.         |
| Id.      | id.                      | Où que je tourne l'œil, soit vers le Capitole.      |
| Id.      | id.                      | Quand je voy ces Seigneurs qui l'espée et la lance. |
| Id.      | id.                      | Quand mon Carraciol de leur prison desserre.        |
| Id.      | id.                      | Qui niera, Gillebert, s'il ne veult resister.       |

**Du Perron**, p. 185. — La Collection Dupuy, Ms. 843, renferme une série de pièces contre Du Perron, dont :

Sonnets: Il a tort et raison et ce n'est pas sans cause; Malheureux apostat tu te dis catholique; huitain: En ce monstre que Perron feinct; sixains: Du Plessis ne fait point le fort; D'un baston si leger ne doit estre battu; quatrains : De compte faict sans hyperbole; L'Eglise romaine fait vantre; On dit que l'Antechrist doit naistre; Perron a dit à ceux de Rome; Perron avec ses bravades; Perron les pères Jésuites; Perron ne plaide point sa cause; Pour d'un mauvais procès ne voir jamais la fin; Pour vanter ses futurs effectz.

Voici les deux pièces n. s. de Du Perron du Ms. 884 :

| MS. 884. | Sonnet (f. 243). | Il s'en vont ces beaux yeux doux Soleils de ma vie.     |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                  | [(n. s.).                                               |
| Id.      | Sonnet (f. 248). | La voix qui fit ce tout de l'un à l'autre pole (n. s.). |

Du Ryer (Isaac), p. 196. — Sur le titre de l'édition séparée de La Vengeance des Satyres, pastorelle... de 1614 (III de la Bibliographie), Du Ryer se qualifie de Secrétaire de la Chambre du Roy, titre qui ne figure plus sur les éditions postérieures de ses autres ouvrages. Il est probable qu'Isaac Du Ryer a dû céder sa charge vers 1620 à son fils Pierre Du Ryer, l'auteur dramatique et le traducteur de Tite-Live, d'Hérodote, de Polybe, etc., etc. Fut-il obligé de la céder ou la lui transmit-il volontairement? On ne sait, mais les Heures dérobées prouvent qu'il était rentré au service des Aydes et cela dans des conditions assez précaires.

D'après M. H. Carrington Lancaster, l'édition du *Temps perdu et autres gayetez d'Ysaac du Ryer* de 1624 renfermerait des poèmes latins sign. Petrus du Ryer et adressées *Patri suo*.

Estienne (Henri). — Pour les pièces de Henri Estienne insérées dans les recueils collectifs, voir Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

Les Epitaphia Joco-Seria renferment deux pièces de Henri Estienne :

```
EPIT. JOCO-SERIA

1623 Sur Jacques Sylvius, méd. Icy gist Sylvius, auquel onc en la vie (n. s.).

(p. 248).

Id. id. Epitaphe (p. 243). Priez pour Martin Preudhom (n. s.).
```

Fauchet (Claude). — Claude Fauchet, historien, né le 3 juillet 1530, mort à Paris vers la fin de 1601.

La petite pièce du Ms. 884 a été écrite par Fauchet dans les circonstances suivantes: Premier président de la Cour des Monnaies, il fut obligé de vendre sa charge pour payer ses dettes. Dans le but de se tirer d'embarras, Fauchet adressait de pompeuses dédicaces au roi ou à de grands seigneurs, qui le récompensaient largement. Un jour il se rendit à Saint-Germain, un livre nouveau sous le bras. Henri IV, traversant le jardin, aperçut Fauchet, dont la barbe imposante le frappa: « Ah! s'écria-t-il en le désignant à l'un de ses courtisans, voilà votre affaire! » A quelques mois de là notre historien apprit la cause de l'exclamation royale: on avait fait sur son modèle la figure d'un fleuve couché près d'un bassin. Fauchet s'en sentit blessé et décocha les vers: J'ay trouvé dedans Saint-Germain. Le Roi rit beaucoup de l'épigramme, et donna à l'auteur une pension de 600 écus avec le titre d'historiographe (L. Lacour).

MS. 884.

Douzain (f. 303).

J'ay trouvé dedans Saint-Germain (n. s.).

Fontaine (Ch.), p. 211.

ESPADON SATYR., (s.). s. d. D'Anne qui est malade Petit ennuy qui par trop tarde ou qui est matquand elle veut (30 v.)(1) sade (n. s.).

Fornier (Henri), p. 216. — Henri Fornier a collaboré pour une inscription tumulaire en latin au recueil collectif : Le Tombeau de Michel Viole, 1592 (nous en avons donné le titre à l'art. Cl. Brissart ci-dessus).

Fornier (Raoul), p. 217. — Raoul Fornier a participé pour une pièce latine au *Tombeau de Michel Viole*, révérend abbé de Saint-Euverte, Orléans, 1592, il s'y trouve avec son frère Henri et avec presque tous les membres des deux académies orléanaises: Nicolas Guyet, Paul de L'Ecluse, Claude Brissart, Jérôme Luillier ou Lhuillier, le chanoine de Heere, M. de Laubespine, évêque d'Orléans, sans compter Claude Luillier ou Lhuillier et Guillaume Chartier, le rival de Raoul Fornier, etc.

Garnier (Claude). — On n'est pas fixé exactement sur la date de la naissance de Claude Garnier, parisien. — le dernier tenant de Ronsard au XVII<sup>e</sup> siècle — elle peut se placer vers 1583 et celle de sa mort après 1633.

Véritable poète de cour — se qualifiant lui-même de poète royal — il n'a cessé d'adresser des louanges à tous les grands en place. D'un caractère irascible, exaspéré d'ailleurs par le dédain qu'on lui témoignait, il ne semble avoir eu que peu d'amis. Son culte pour Ronsard et l'inimitié qu'il a montrée à Théophile ont sauvé son nom de l'oubli. Il faisait moins grief à ce dernier de son libertinage que des succès qu'il obtenait dans l'entourage de Louis XIII. En juillet 1623 il publie contre le poète de Boussères dans son livret Le Satyrique françois un mauvais quatrain :

Au poète farouche de ce temps, qui mesprise la très-illustre, et très-royalle Muse de Ronsard.

La Muse de Ronsard sera tousjours Royale A tout jamais vivront ses vers très relevez : Mais les tiens descendront dedans l'Orque infernale Où ils coulent desjà par le trou des privés.

<sup>(1)</sup> Cette pièce avait paru dans la Fontaine d'amour de Ch. Fontaine, 1546, et dans la Récréation et passetemps des tristes, 1573.

et une véritable diatribe dans laquelle il lui reproche de l'avoir supplanté près des grands seigneurs dont il espérait des libéralités :

Mais je ne puis, race toute divine,
Estre muet entendant la ruine
Que fait chez vous cest esprit esvanté
Qui a mon nom de vostre cœur osté
Pour s'en orner, quoiqu'il en soit indigne:
Comme un corbeau d'avoir le nom de Cygne,
Car son beau nom veut dire amy de Dieu,
Et ce brutal le blasphème en tout lieu,
Vous le sçavez puisqu'il vit à vos tables,

Les jurements sont les mots plus notables, Dont il se sert pour orner ses discours. Blasmer, mentir sont de ses meilleurs tours. Se deschirer nuit et jour la cervelle Pour enjoller quelque simple pucelle, L'amadouër, la mener au paillard, Sont les effets de cet esprit gaillard. Cela vous plaist, et pour de telles courses A ce maraud vous présentez vos bourses...

Il y a près de 180 vers sur ce ton.

Six mois après la condamnation de Théophile, en mars 1624, il lance contre lui une nouvelle attaque: Atteinte contre les impertinences de Théophile ennemi des bons esprits, M.DCXXIIII (1624), in-8 (de 11 p. chiff.), elle répondait au manifeste littéraire placé en tête de la Seconde partie des Œuvres de Théophile, Paris, Pierre Billaine, 1623, qui avait paru vers la fin de juillet au lendemain de la publication de la splendide édition des Œuvres de Ronsard, en deux volumes in-folio, due à ses propres soins et à ceux de Philippe Galand, principal du collège de Boncourt. Dans ce manifeste (chapitre I de la Première journée), Théophile avait critiqué l'imitation des anciens qu'il qualifiait de larcins et, déclarant qu'il fallait écrire à la moderne, il s'en était pris particulièrement à Ronsard. La colère de Claude Garnier se comprend, aussi son attitude envers Théophile est-elle dans l'Atteinte aussi agressive qu'elle l'avait été dans le Satyrique françois. Ajoutons cependant à sa décharge que mis en cause par la déposition du libraire Anthoine Vitré (11 mars 1624) qui rapportait qu'un sieur de Forges avait entendu Théophile réciter chez Garnier un sonnet obscène sur un crucifix, il n'est pas venu témoigner contre son confrère. De Forges et Vitré mentaient probablement, mais Théophile ne respectait pas davantage la vérité quand il déclarait, de son côté, n'avoir our parler que de Robert Garnier. La réponse, quoique habile elle fermait la porte à toute discussion - était cruelle et injuste : Garnier avait publié depuis vingt ans près de quarante plaquettes en prose et en vers et deux volumes de poésies, enfin son nom était associé à celui de Théophile dans un sonnet paru, en 1622, dans les Désespoirs amoureux de leur ami commun Guillaume Colletet (condamné aussi par contumace le 19 août 1623 à neuf années de bannissement pour sa participation au Parnasse satyrique):

Que l'Estoile, qu'Ogier, que Garnier dont la Muse

Contrefait gentiment celle de Syracuse Célèbrent à l'envy la puissance d'Amour...

et dans la Satyre du Temps, dédiée en 1622, par Charles de Besançon (?) à Théophile :

Ils disent quand à moy que je n'ay point d'estude, Que tantost je suis doux et tantost je suis rude, Que Ronsard est pédant... Que Garnier sent le grain reclus, et que Porchère Mercenaire au profit met sa muse à l'enchère.

Théophile cependant n'avait pas été sans parcourir quelques plaquettes de Garnier, et sans connaître le sonnet de Colletet et la Satyre du Temps! (1)

<sup>(1)</sup> Tous ces détails sont pris textuellement dans la plaquette : Une première attaque inconnue de Claude Garnier contre Théophile de Viau.

On ne sait rien des dernières années de Garnier sinon qu'il fut encore moins apprécié qu'auparavant. Il est probable que le *Satyrique françois* ayant été une grosse maladresse a contribué à son exclusion définitive de la Cour.

Pour les poésies de Claude Garnier insérées dans les recueils collectifs publiés de 1609 à 1715, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIIe siècle.

Bibliographie. — On trouvera la bibliographie des œuvres de Cl. Garnier dans le T. II du Procès de Théophile, p. 459 (33 n°s) et dans la Revue des livres anciens, T. I, 1913, fasc. 2, (21 n°s), soit ensemble 54 plaquettes ou ouvrages.

Enfin quelques poésies de ce poète royal se lisent en tête des ouvrages suivants :

Les œuvres de Timothée de Chillac, 1599; Les Amours de Pistion par Ant. Du Perier, sieur de la Salargue, gentilhomme bourdelois, 1601; Recueil des œuvres poétiques de J. Bertaut, seconde édition, 1605; Les œuvres du sieur de La Roque de Clermont en Beauvoisis, 1609; Le IIIº livre d'airs de Cour d'Anthoine Boesset, 1620; Le IIIº liv., id., 1621; Les désespoirs amoureux, avec quelques lettres amoureuses et poésies, par G. Colletet, 1622; Les roses estivales recueillies des douces espines des anciens, par G. Thomas, 1624.

D'après une note inscrite sur les premiers feuillets d'un exemplaire des Œuvres de Desportes appartenant à M. Pierre Louys, la pièce suivante aurait été composée par Claude Garnier pour rappeler une visite qu'il avait faite à Philippe Desportes en compagnie d'un ami, dans le cours de l'année 1603. Desportes les aurait reçus dans le jardin de sa maison de Vanve où, en se promenant, ils remarquèrent qu'une Minerve placée ordinairement au-dessus d'une fontaine gisait à terre. Du jardin, ils entrèrent ensemble dans l'habitation. Desportes se mit alors à lire, puis soudain, il leur dit qu'il attendait quelqu'un. En sortant Garnier et son ami rencontrèrent sur le seuil deux « damoiselles » : la Baīf et la Boyvin, si on en croit ce quatrain de la dite note :

```
C'est la Baïf, femme de nom
Si jamais il en fut au monde,
Et la Boyvin dont le renom
S'entend mille lieux à la ronde.
```

La Baïf se confond-t-elle avec une fille inconnue de Jean Antoine ou avec la femme de son fils — s'il a été marié — Guillaume de Baïf ?

```
Ms. 24322. Sur M. Desportes (1600) Mais pourquoy preniez-vous ce livre (n. s.). (dixain, f. 12) (1).
```

A consulter: Notice sur Claude Garnier (Le Procès de Théophile de Viau, T. II, 1909, p. 133): La querelle des anciens et des modernes. Une première attaque inconnue de Claude Garnier, le dernier tenant de Ronsard, contre Théophile de Viau (Bulletin du Bibliophile, 1912).

Guy de Tours, p. 229. Voici les pièces de Guy de Tours insérées dans les Epitaphia Jocoseria, 1623:

| EPIT. JOCO-SERIA.<br>Id.<br>Id.<br>Id. | id.<br>id.<br>id., | De Heronnière (p. 244).<br>De scay bien qui (p. 248).<br>Epitaphe (p. 248).<br>De Ronsard (p. 243). | Cy gist en ce froid cymetière (n. s.). Cy gist froidement estendu (n. s.). Cy gist un homme qui pensoit (n. s.). Il ne fault plus aller dessus Parnasse (n. s.). Mon livre si d'aventure (n. s.) |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id.<br>Id.<br>Id.                      | id.                | L'auteur à son livre (p.239)<br>De Heronnière (p. 244).                                             | Mon livre si d'aventure (n. s.).  Ne pleure dessus ce tombeau (n. s.).                                                                                                                           |

<sup>(1)</sup> Dans la note manuscrite, le dixain en réponse à celui sur M. Desportes est adressé à Garnier, il nous donne ainsi le nom de l'auteur du précédent. Voir la note 3, p. 513.

Guyet (Nicolas), p. 236. — Le Tombeau de Michel Viole, 1592, reproduit une pièce latine de Nicolas Guyet qu'il a signée chanoine de Saint-Aignan d'Orléans. Ce fondateur de la petite académie orléanaise qui devait donner naissance à la Muse folastre et au Labyrinthe d'amour, alliait le sacré au profane; son confrère le chanoine Paul de L'Ecluse devait servir de guide en amour au jeune poète François Berthrand. On ne s'ennuyait pas à Orléans à la fin du XVII et au commencement du XVII siècle.

Hodey (Pierre). — Pour la bio-bibliographie de Pierre Hodey, voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIIe siècle.

Le sonnet suivant a été imprimé dans le Second livre des Délices, 1620 :

Ms. 884. Sonnet (f. 222).

La France et ma maistresse (ou et mon Iris) ont quelque ressemblance.

Jodelle (Estienne), p. 240. — Dans la note 2 nous donnions le premier vers des deux sonnets qui complètent les *Cinq sonnets des Priapées de Jodelle* du Ms. 1662 de la B. N. mais nous avions mal déchiffré le texte du premier; au lieu de : *Chaque fatale atteinte de la lance*, lire : *Baque fatale atteinte de la lance*. — Ce Ms. contient encore deux sonnets libres de Jodelle (f. 33).

Voici maintenant le premier vers de deux sonnets qui forment avec le sonnet vilain : Ah! je le disois bien... les Autres plaintes du sieur Jodelle... (note 4) : Je le déteste noc,..., salle et orde ; Pour estre extrêmement effrontée putain (Petit Cabinet de Priape, p. 24). Nous pensions, à tort, que ce dernier était de Malherbe (p. 281, note 1).

La Roque (Siméon Guillaume de), p. 255. — Mr Lucien Pinvert dans son travail sur Jacques Grévin (4538-4570) s'est occupé un instant de La Roque qui était un ami de Jacques Grevin dont il a rappelé le souvenir dans un *Discours* où il est question de ses relations avec la famille de Warty et avec Grévin lui-même.

L'Ecluse (Paul de), p. 263. — Nous ne nous attendions pas à rencontrer une pièce latine de Paul de L'Ecluse (ou L'Ecluze) avec la qualité de chanoine de Saint-Aignan d'Orléans dans le recueil collectif qui a réuni les poésies composées pour célébrer la mémoire de Michel Viole, révérend abbé de Saint-Euverte (le titre de ce recueil est à l'art. Cl. Brissart, p. 539), il est vrai qu'il s'y trouve déjà en compagnie de Cl. Brissart, Nicolas Guyet, Jérôme Luillier ou Lhuillier, Raoul et Henri Fornier, etc. (voir Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle).

Lespine (de), p. 270. — La pièce suivante avait paru avec la signature S. D. P. (Laugier, sieur de Porchères) dans les Muses ralliées, 1603, dans le Parnasse, 1607, T. I, dans le Temple d'Apollon, 1611, dans le Cabinet des Muses, 1619, et dans le Séjour des Muses, 1622, où elle est signée de Porchères, mais elle est comprise dans les poésies de Lespine des Délices de la poésie françoise, 1615.

MS. 24322. Les souspirs du révolté Serviteur de mon roy, l'amy de ses amis (n. s.). Biron. St (f. 22).

L'Estoile (Claude de). — Pour la bio-bibliographie de Claude de L'Estoile, voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVII<sup>o</sup> siècle.

La pièce suivante a été imprimée dans le Recueil des plus beaux vers de Messieurs de Malherbe, Racan..., 1627 :

REC. CONBART, 4123. Sonnet (p. 214). Gagnons le Jubilé n'usons plus de remises (n. s.).

Lingendes (Jean de), p. 271. — La plaquette suivante est à ajouter à la Bibliographie de Lingendes :

Letre (sic) du S<sup>r</sup> D. L. escritte de L'Escurial à Madamoiselle de Mayenne, Sur le Voyage de Monseigneur son Frère. Avec tous les Vers et Romances que les Espagnols ont faicts sur ce sujet. Paris, Toussainct du Bray, 1612. Petit in-8 de 69 p. chiff. (N).

Le permis d'imprimer porte le nom du sieur de Lingendes et il est daté de l'aris, 30 octobre 1612.

Le Ms. 534 du Musée Condé renferme des stances sig. L. (Lingendes) : Que sert-il que je me défende (p. 357).

La pièce ci-après a été imprimée dans le Parnasse, T. II, 1607 :

Ms. 884. S. t. (stances, f. 219). Cloride (ou Floride) ayant les yeux sur son miroir fidelle (n. s.).

Louvencourt (Fr. de), p. 273. — Il faut ajouter aux poésies que Louvencourt a mises en tête des ouvrages de ses amis, celle qui est dans les ff. prél. de La Floridea del fedele ardo Parte prima. Stampagna in Pariggi Appresso Gio. Gesselin, nelle strada di San Giacomo, à l'insegna di S. Martino et si vende nel corridore delli prigioneri nel Palazzo, 1601, in-16.

Pour les vers de Louvencourt publiés avant 1598, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIº siècle.

Mailliet (Marc de), p. 276. — Mentionnons cette édition des épigrammes de Mailliet, la dernière probablement :

Les Epigrammes de M. de Mailliet... Paris, Claude Collet, 1632. In-8 (Versailles).

Mainière (Jean). - Voici l'épitaphe de Jean Mainière faite par lui-même :

EPIT. JOCO-SERIA 1623 Epitaphe (p. 242). Je qui suis ung povre pécheur.

Malherbe, p. 280. — « Malherbe a été le maître d'une école satyrique à la fois très libre et très littéraire, école contemporaine, mais non pas amie, de celle qui s'inspira de Sigognes et de Regnier. Les Priapées de Maynard sont nées directement sous son influence. C'est également Malherbe qui a commandé à Racan deux petits contes libres, très libres, et à cette époque il avait 34 ans de plus que son élève, et le premier est celui que trente conteurs du XVIII\* siècle et de l'Empire ont imité, refait sans cesse sous le titre : Les deux trous. Ces contes terminés, Malherbe les a lus, jugés, corrigés, regrettant seulement qu'un « hyatus » ne lui permit pas d'écrire le mot tel qu'il avait été prononcé (1).

- » C'est Racan lui-même qui, avant Tallemant, qualifie Malherbe, de Père Luxure :
- « La qualité qu'il avoit de Père Luxure lui attribuoit juridiction sur toutes les affaires des B.... et ce fut en ce tribunal qu'il jugea assez favorablement de ces friponneries de page (les contes ci-dessus) quand elles arrivèrent et qu'il m'ordonna de mettre la première en vers. » (Racan, éd. Tenant de Latour, 4857, I, 343).

<sup>(1)</sup> Voici le passage en question de la lettre de Racan à M. Chapelain (s. d., mars 1656). « J'en avois déjà fait les deux derniers (vers, du premier conte qu'il qualifie de friponnerie de page), mais quand il (Malherbe) reconnut après l'avoir bien tastée, que l'on ne la pouvoit exprimer heureusement sans l'hyatus, il révoqua son ordonnance et me conseilla de n'y plus penser. Pour la seconde il ne la trouva jamais bonne que pour faire un entretien gaillard dans le cercle de madame de Lacroix, où elle fut produite, etc... » (Racan, éd. Tenant de Latour, 1, p. 343).

- » En dehors de Racan, de Maynard, de Colomby et d'Yvrande, Malherbe a eu un autre disciple libertin dans la personne de M. de La Rivière, gentilhomme breton, de la suite de M. de Bellegarde comme l'était Yvrande :
- « Pour n'avoir eu la satisfaction d'une femme qu'il avoit aimée, [il] envoya des vers burlesques à M. de Malherbe où il appeloit cette femme « sa petite guenuche ». M. de Malherbe lui renvoya ses vers en écrivant sur le champ au bas :

Medisant, cesse de parler Des grimaces de la Guenuche : Tu voudrois bien pour l'enfiler Avoir trois mois de coqueluche. (Racan, I, 275-276, éd. T. de Latour) ».

(Note de M. Pierre Louys).

Le Ms. 884, le *Petit Cabinet de Priape* et le *Recueil Conrart*, 4123, contiennent les pièces suivantes de Malherbe dont deux sont douteuses, en dehors, bien entendu, de celles imprimées dans les recueils libres et satiriques :

| мs. 884.                                | Sonnet (f. 229).                    | Caves (ou Beaux) et grands bastimens d'éter-<br>nelle structure (ou mémoire). |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Id.                                     | Id. (f. 230).                       | C'est fait, belle Caliste, il n'y fault plus penser.                          |
| MS. 884.                                | Sonnet (f. 243 et p. 216).          | C'est un estrange cas qu'en ce monde qui passe                                |
| REC. CONRART, 4123.                     |                                     | (n. s.).                                                                      |
| мs. 884.                                | Sonnet (f. 229).                    | Destins, je le cognois, vous avez arresté.                                    |
| Id.                                     | Un adieu (f. 99).                   | Dure contraincte de partir (n. s.).                                           |
| PETIT CAB. PRIAPE.                      | Sonnet (p. 24).                     | Les armes dans le poing l'âme chaude et recuite? $[(n. s.)]$                  |
| Id.                                     | Sonnet et Resp. (p. 26).            | Madame, je ne sçay vous donner pour estrenne? $[(n. s.).$                     |
| PETIT CAB. PRIAPE.  REC. CONRART, 4123. | Sonnet (pp. 27 et 209).             | Multipliez le monde en vostre accouplement $[(n. s.)]$ .                      |
| мs. 884.                                | Aux dames (f. 218).                 | O qu'une sagesse profonde (n. s.).                                            |
| PETIT CAB. PRIAPE.                      | Rép. à : Madame je ne sçay (p. 26). | Pour revanche du v que j'ay reçeu de vous (n. s.).                            |
| мs. 884.                                | Huitain (f. 310).                   | Tu dis, Robin, de tous costez (n. s.).                                        |

Marot (Clément), p. 293 : Les *Epitaphia Joco-Seria* contiennent sept pièces de Clément Marot :

```
4623 Sur Guill. Preudhomme Cy dessous prend son dernier somme (n. s.).
EPIT. JOCO-SERIA.
                           (p. 269).
      Id.
                   id.
                        De Pierre de Villiers (p.272) Cy gist feu Pierre de Villiers (n. s.).
      Id.
                   id.
                        De Guion le Roy (p. 260).
                                                    Cy gist Guion, Pape jadis et Roy (n. s.).
      Id.
                   id.
                        Distique (p. 262).
                                                    Cy gist le corps de Jane Bonté bouté (n. s.).
      Id.
                   id.
                        Epitaphe (p. 240).
                                                    Cy gist le jeusne Jean le Veau (n. s.).
                        De Charles de Bourbon (p. Dedans le clos de ce seul tombeau icy (n. s.).
      Id.
                   id.
                           255).
   MS. 884.
                        Dixain (f. 307).
                                                    Madame, est-il pas deshonneste.
EPIT. JOCO-SERIA
                  1623 De Françoise de Foix (p.254) Soubs ce tombeau gist Françoise de Foix (n. s.).
```

Maynard (Fr.), p. 294. — Une fraction des poésies inédites de Fr. Maynard, celle conservée dans les manuscrits 843 et 844 de Toulouse, a fait l'objet de deux publications:

La première : Les manuscrits de Maynard conservés à la Bibliothèque de Toulouse, par M. Ch. Drouhet. 1908, in-8, contient 35 petites pièces.

La seconde : Œuvres inédites de François Maynard, par G. Clavelier. Toulouse, 1909,

in-8, apporte une moisson beaucoup plus importante au double point de vue des pièces elles-mêmes et de leur quantité.

M. Ch. Drouhet et M. G. Clavelier ont écarté les *priapées* de ces deux Ms. Voici le premier vers des inédites du Ms. 843 :

Dixain (f. 55): Bien que j'aprene par ta Muse; Quatrains (f. 49): Bien que Margot aux blons cheveux; (f. 39): Bien que je sçache que ton dme; Dixain (f. 58): Bien que vostre... de pucelle; Quatrain: Ce brave soubreton dont le zest orgueilleux; Dixain (f. 54): Cet ouvrage est si mal traité (var. de la pièce N'oy-je pas dire à la censure); Sonnet (f. 493): Coquetes qui brulez d'amour; Sixain (f. 119): Deplorés mon accident; Huitain (f. 223): Garces du faune et du sylvain; Sonnet (f. 205): J'ay festé deux mille dimanches; Dixain (f. 47): Jan qui dans sa province; Sixain (f. 41): Jane dont le rabat mignardement monté; Quatrain (f. 58): Le nom d'une femme commune; Dixain (f. 194): Madelon est bien étonnée (autre var.: douzain: Que Marie est bien étonnée); Quatrain (f. 52): Meprisés désormais et devoirs et respects; Huitain (f. 277): Mon cœur, Lise, n'est plus un lieu; Sixain: Mon zest morne et perclus; Quatrain (f. 50): Quand la belle qui m'a vaincu; Huitain (f. 38): Qu'une v..... enracinée; Sonnet (f. 49): Tu veux encore une fois; Quatrain (f. 39): Vostre beauté sans seconde.

Le Ms. 15220, B.N., nous apporte encore trois priapées de Maynard :

Sixain: Un de ces jours en m'en allant; septain: Iris pour finir les douleurs; Tribades sive Lesbia (3 strophes de 5 v.): Ils sont bien battus vos beaux yeux (avec cette note: Cette pièce est de Menard et m'a été envoyée par M. Bourdelot à Langres). A la suite se lit une épigramme anonyme qui pourrait bien être de Maynard (10 v.): Cy gist un pédant remarquable.

Par contre ; il faut enlever à Maynard la pièce suivante qui est de Melin de Saint-Gelais :

CABINET SATYRIQUE, 1618. Epigramme.

Un jeune femme espousée ou Une belle jeune espousée (sig. Maynard).

Voici maintenant les pièces de Maynard ou attribuées à ce poète du Ms. 884 et du Petit Cabinet de Priape (en dehors de celles des recueils libres et satiriques) :

| PETIT CAB. PRIAPE.          | Sixain (p. 12).                                | Antique mule du Palais (n. s.)?                                                       |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Id.                         | Huitain (p. 16).                               | Beauté, dont le charme est si doux (n. s.) ?                                          |  |  |
| мѕ. 884.                    | Quatr. sur Marg. de Valois, 1605 (f. 250) (1). | Car Royne elle debvoit estre    Logée en roiale maison (n. s.) ?                      |  |  |
| PETIT CAB. PRIAPE.          | Quatrain (p. 61).                              | Ce grand moteur des Cieux par qui tout se gou-<br>verne ou Ce pouvoir infiny (n, s.). |  |  |
| Id.                         | Huitain (p. 16).                               | C'est bien pour me rompre la teste (n. s.).                                           |  |  |
| ld,                         | Quatrain (p. 65).                              | Cette sotte babillarde ou Cette folle babillarde $[(n. s.)]$                          |  |  |
| мя, 884.                    | S. t. (stances) (f. 88).                       | Il est temps que l'amour d'une belle couronne $[(n. s.)]$ .                           |  |  |
| PETIT CAB. PRIAPE.          | Sixain (p. 68).                                | Jean qui dans ce tombeau repose entre les morts $[(n, s)]$ .                          |  |  |
| MS. 884. PETIT CAB. PRIAPE. | Sixain (f. 309 et p. 4) (2).                   | L'autre jour je vis dans un temple (n. s.).                                           |  |  |

<sup>(1)</sup> Ce quatrain se lit dans le Ms. 843 de Maynard à la Bibliothèque de Toulouse, mais il est douteux cependant qu'il soit de ce poète qui fut secrétaire de la reine Marguerite, d'autant que ce Ms. renferme plusieurs pièces qui ne sont pas de Maynard.

<sup>(2)</sup> Ce sixain est la première stance sur vingt-et-une de la pièce Fureur d'amour qui, quoique de François Maynard, était attribuée à Théophile et a été incriminée au procès fait à ce dernier. Cette stance est remplacée dans la même pièce du Cabinet satyr., 4618: Stances satyriques contre une courtisane par celle: Beauté sans pair et sans seconde.

```
Margot (ou Lise) m'appelle audacieux (n. s.).
                          Sixain (p. 12).
PETIT CAB. PRIAPE.
                            ld.
                                                       Mon v.. est de petite taille (n. s.) ?
       ld.
                                  (p. 8).
       ld.
                            Id.
                                  (p. 11).
                                                       Nous et tout le reste des hommes (n. s.)?
                          Sixain (f. 309 et p. 4) (1).
                                                       Si nous eussions eu la licence (n. 3.)?
    MS. 884.
PETIT CAB. PRIAPE.
                                                       Si par fois Jeanne (ou Lise) est appelée (n. s.).
                          Sixain (p. 8).
PETIT CAB. PRIAPE.
                          Dixain sur Porchères (f. Vous avez beau faire le vain || En vantant...
    MS. 884.
                            308).
                                                         (n. s.).
    MS. 884.
                          Sixain (f. 310 et p. 4) (2).
                                                       Vous eussiez eu de la semence (n. s.).
PETIT CAB. PRIAPE.
```

Montgaillard, p. 306. — On lit six pièces de Montgaillard dans Le Romant des Chevaliers de Thrace, Paris, Jean Gesselin, 1605, in-8 de 100 p. chiff. (N.).

Ce récit d'un carrousel dédié au duc de Nivernois renferme d'autres pièces de Motin, Chevalier, Rosset et deux signées B. (Bertaut ?).

Motin (Pierre), p. 308. — Le Ms. fr. 2382, B.N., qui a servi à M. P. D'Estrée pour la publication des Œuvres inédites de Motin n'a pas été intégralement reproduit; quelques petites pièces ont été écartées ainsi que le texte d'un ballet (celui de la Foire Saint-Germain) qui termine ce Ms.

Voici les petites pièces en question :

Quatrain : Ce gris est la couleur de cendre ; id. : Le prince Daniel a le tripart bien sec ; id. : Veux-tu que mon amour ne bouge.

L'édition des Œuvres de Mathurin Regnier, Paris (Cazin), 1780, 2 vol. in-18, renferme en supplément un certain nombre de poésies de Motin dont plusieurs sont restées anonymes à notre Table générale des pièces anonymes. Nous n'avons pas cru devoir accepter ces identifications. Le collecteur de cette édition a dû les faire sur son opinion personnelle, en tenant seulement compte du style de ces pièces. Un travail analogue tenté dans les Annales poétiques de Marsy et Imbert a donné un résultat plutôt fâcheux, nombre de poésies ayant été rendues depuis à leurs véritables auteurs.

MM. Fernand Fleuret et Perceau préparent une édition des Poésies satiriques de Motin.

Il faut enlever à Motin la pièce suivante du Cabinet satyrique, 1018, qui est de Flaminio de Birague :

```
CABINET SATYR. 1618 Epigr. (p. 227). Que vous sert posséder royaumes et provinces [(sig. Motin).
```

Voici maintenant d'autres pièces de Motin des Ms. 884 et 24322 (en dehors de celles des recueils libres et satiriques) :

| Ms. 884.   | Stances (f. 58).            | De quoy sert à mes yeux le retour de l'aurore |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
|            |                             | [(n. s.).                                     |
| Id.        | Souspir (f. 140).           | Permettez-moy que je souspire (n. s.).        |
| мs. 24322. | L'insolence d'amour (f. 52) | Place à l'amour qui tout surmonte (n. s.).    |
| мs. 884.   | Ode (f. 80).                | Puisque le cordaige est desfait (n. s.).      |

<sup>(1)</sup> Ce sixain forme la seconde stance de la pièce Fureur d'Amour; dans le Cabinet satyr., 1618: Stances satyriques contre une courtisane, elle est remplacée par la stance: Pauvrette, à vous mesme contraire.
(2) Cette stance est la troisième (sur 21) de la pièce Fureur d'Amour, elle est également la troisième des

Stances satyriques contre une courtisane du Cabinet satyr., 1618.

Ms. 884. Ode (f. 155). Que de douleurs pour une absence.

Id. Stances (f. 82). Soleil cache ta tresse blonde (n. s.).

Nervèze (de), p. 319. — Les Ms. 884 et 24322 contiennent les pièces suivantes de Nervèze :

Ms. 884. Stances (ff. 90 et 24). Ce grand duc de Biron invincible aux alarmes (n. s.).

Ms. 24322. A Mgr de Sully. St. (f. 46). L'Envye a tousjours combattu.

Ms. 884. Sonnet (f. 246) (1). Un matin j'escoutois dans le Sénat de France.

Neufvic (Madame de), p. 319. — Voici un impromptu de madame de Neufvic (pris dans le Recueil de Conrart, 4115, p. 881):

Epitaphe de Du Perron, père du Cardinal, dormant en un lieu où passoit madame de Neufvic, fait sur le champ:

Cy gist vivant en cette place Fit naitre de si bonne grâce
Un chétif que son mauvais sort Qu'on ne sait s'il est vif ou mort.

P. D. M. F. — Nous n'avons pas découvert le nom de l'auteur qui s'est caché sous les initiales P. D. M. F.

REC. L'ESTOILE. Trad. de Barclay (p. 204). O Pays, ô Palais, doulx séjour de nos pères (n.s.).

Perrot (Paul) de la Salle. — Pour la bio-bibliographie de Paul Perrot, voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

MS. 24322. Epitaph. du roi d'Espagne Ge Roy, petit de corps, mais grand d'ambitiou (f. 8). (n. s.).

Id. Quatr. sur Guise (f. 7). Par le fer abbatu, par le feu mis en cendre (n. s.).

Piloust (Nicolas). — Nous ne savons rien sur le romancier Nicolas Piloust, était-il bordelais ou bourguignon? Probablement bourguignon, une famille Piloust habitait Châlons au XVII<sup>o</sup> siècle. Nous avons rencontré un Nicolas Piloust qui, en 1635, était conseiller du Roy et son lieutenant particulier en la ville et élection de Melun (B. N., P. O., dossier 54563). — Voici l'anagramme qui se rencontre dans ses ouvrages : D'Apolon il issut.

Bibliographie. — I. Les tablettes amoureuses ou folastres discours. A Rouen. Chez Pierre Calles (s. d., vers 1611). Petit in-8 oblong de 40 ff. n. chiff. (Wolfenbüttel).

- E. d.: A mademoiselle ma maistresse, sig. N. P. Cette plaquette que M. Pierre Louys a rendu avec raison à Nic. Piloust contient 36 petites poésies assez libres dont plusieurs sont imitées d'auteurs connus ou ont été prises dans quelques recueils satiriques.
- II. Le cercueil des Amans, où est naïfvement dépeint le triomphe cruel de l'amour (prose et vers). Par N. P. B. (titre gravé). Paris, Jean de Bordeaux, s. d., (1611). In-12 de 8 ff., 119 ff. chiff. (le dernier par erreur 117), et 3 ff. dont un bl. (N.). Priv. du 13 août 1611.

Poés. lim. : Acrostiche à l'autheur par un sien amy, sig. I. A. ; 5 pièces de Nicolas Piloust dont quatre sonnets. — A la fin, sonnet de Piloust et vers de I. D. B.

III. - Le tableau des déserts enchantez, où l'amour mondain est naïfvement représenté de

<sup>(1)</sup> M. le Premier Président sur sa harangue à l'ouverture du Parlement année Ibj.

ses vives couleurs, divisé en cinq histoires, le tout à l'exaltation de l'amour divin. 1614. In-12 de 11 ff., 472 p. chiff. et 4 ff. dont 1 bl. (A). — Priv. du 13 août 1614.

Le titre manque à l'expl. de la Bibliothèque de l'Arsenal.

- E. d.: A Henry d'Orléans, duc de Longueville, etc., sig. N. Piloust. Poés. lim.: 2 p. dont une d'un ami.
- IV. La perfidie d'amour. Histoire tragique de Clarimand et de Philiastre (prose et vers), par le sieur Piloust. Paris, Claude Collet, 1615. In-12 de 4 ff. et 144 ff. (A.).
- E. d.: A Henry d'Orléans, duc de Longueville, etc., sig. N. Piloust. Au ff. 136: Tombeau (en vers) de M. de Boigevert, précédé d'une épître en prose : A ma cousine M. de Boigevert, sig. I. C. Ce tombeau est suivi d'une épîtaphe et du Tombeau de M. de Meobec dédié à M. de Rivaude avec à la fin : Morte justi vita habent. Le titre exact de l'ouvrage est différent de celui porté au titre : Les charitables amours de Philocaste.
- V.— Le Chevalier enchanté qui dans l'étendue de ses désirs, donne assaut à l'amour mondain et luy fait à la fin quitter la place à la gloire du divin. Divisé en sept histoires de ce temps. A monseigneur de Luynes. Par N. Piloust. Paris, David Gilles et Claude Hulpeau, 1618 (titre gravé). In-16 de 8 ff. et 368 p. chiff. (N). Priv. du 12 mars 1618.
- E. d.: A Mgr de Luynes, premier gentilhomme de la Chambre, etc., sig. N. Piloust. Vers acrostiches de Le Mayne.
- VI. Le chant d'allégresse sur le retour de la Royne mère du roy, en la faveur de la Ville et bourgeois de Paris. Paris, veufve Du Carroy, 1620. In-8 de 14 p. chiff. (N).
  - E. d.: A la Reyne mère du Roy, sig. Piloust.
- VII. La Bienveillance royale, contre les envieux. Paris (s. nom d'éditeur), 1620. In-8 de 15 p., la dernière n. chiff., sig. N. P. (N).
- VIII. Le Romant royal où par plusieurs histoires, et sous noms empruntez, sont représentez les divers effects de l'Amour : avec l'Olympe et le Parnasse. Au Roy. Paris, Guillaume Loyson, M. DC. XXI (1621). In-8 de 8 ff. et 358 p. chiff. (ex meis). Priv. du 12 septembre 1620.
- E. d.: Au Roy, sig. Piloust, suivie de deux quatrains. Poés. lim.: Sonnet et stances de G. Colletet, paris. A la p. 333 : L'Olympe et le Parnasse, Au Roy (90 str. de 6 v.).
- Dans le T. II du Recueil de pièces académiques (en prose et en vers) des personnes illustres du règne de Louis le Grand sur la préférence des sexes, de M. de Vertron, cet auteur attribue à la Princesse de Conty les Avantures de la Cour sous le nom de M. Piloust, il s'agit des Advantures de la Cour de Perse... avec les initiales I. B. D. qui ne sont nullement celles de Piloust. Vertron a confondu le Romant royal avec les Adventures de la Cour de Perse.

On rencontre cet ouvrage sous un titre légèrement différent :

Romant royal ou histoires de nostre temps. Ausquelles sous noms feint (sic) et empruntez sont représentez les divers effects de l'amour. Dediez au Roy. Avec l'Olympe et le Parnasse (en vers). Paris, Guillaume Loyson, M. DC. XXI (1621). In-8.

IX. — Le Triomphe de l'amour divin. Sur le désespoir de l'Amour du monde (150 sixains), Par le sieur Piloust. Paris, Jean de Bordeaux, 1621. Petit in-8 oblong de 80 ff. n. chiff. (A.). — Priv. du dernier jour de décembre 1621.

Ce petit volume a le même format et la même disposition typographique que Les Tablettes amoureuses (voir I).

E. d.: A la Royne mère du Roy, sig. Piloust.

X. — Le Triomphe de la joye sur l'heureux retour du roy en sa ville de Paris, dédié à ses bons et fideles subjets. Paris, Julien Jacquier, 1622. In-8 de 16 p. chiff. (N.).

Armes royales et portrait de Louis XIII ; dédicace en vers à la Ville de Paris. - A la fin sig. Piloust.

Autre édition : Chez le même libraire, sansfles armes, le portrait et la dédicace (en vers) A la Ville de Paris. In-8 de 8 p. (N.).

Les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment 2 pièces de Nic. Piloust qui se lisaient dans ses Tablettes amoureuses, s. d.:

DELICES SATYR., 1620 | Epigramme (pp. 286 et 86). Il est arrivé en ceste ville (n. s.).
QUINT. SATYR., 1622 |

LABYR. AMOUR, I LIV. 1610 Sonnet (p. 45).

Que j'ayme entre deux draps voir ma dame estendue (n. s.).

P. L. R. — Nous ne connaissons pas le nom de l'auteur qui s'est caché sous les initiales P. L. R.

мs. 884.

Stances (f. 299).

Que le trait est puissant qui me brusle le cœur [(n. s.).

Porchères (Laugier de). — Pour la bio-bibliographie de Laugier de Porchères, voir la Bibliographie des recueils collectifs du XVII<sup>e</sup> et celle du XVII<sup>e</sup> siècle.

мs. 884.

Stances (f. 199).

Floridor languit d'une atteinte (n. s.).

Racan, p. 324. — Nous avons dit que si Racan a, comme Malherbe, composé quelques poésies licencieuses, elles sont perdues; M. Pierre Louys nous a fait observer qu'il existe encore aujourd'hui deux pièces du poëte de La Retraite dignes du Cabinet satyrique.

- « Le 30 octobre 1656, Racan envoie à MM. Chapelain, Ménage et Conrart une longue lettre que Conrart nous a conservée (Ms. Ars.) et qui a pour objet « d'en donner une copie à M. Conrart pour « la mettre avec les choses que j'ay faites estant page, parmi mes premières œuvres. »
- » Et cette copie n'est autre que celle des deux petits contes libres que Racan écrivit jadis sur l'ordre de Malherbe. (Histoire véritable : Robin, en faisant ses adieux, 11 v., et Autre histoire véritable : Une fameuse maquerelle, 27 v.) (1).
- » En novembre de la même année, dans une lettre à Chapelain, Racan revient sur ces deux petits contes et propose des corrections ; il en parle encore à Chapelain un peu plus tard (2) ».

Rapin (Nicolas), p. 328. — Le Ms. 24322 et le Rec. L'Estoile renferment deux pièces n. s. de Rapin :

мs. 24322.

Ode à M. de Rosni (f. 45). Beau pasteur de Sicile aux rayonnans cheveux

 $\{n, s,$ 

REC. L'ESTOILE.

Vers, de la Satyre VI d'HoPauvres François qui porterez la peine (n. s.).
race, Liv. III (p. 346).

Regnier (Mathurin), p. 328. — Voici un sixain qui répond à celui de Regnier : J'ay vescu sans nul pensement :

(2) Pp. 337 et 338, et 343 de l'édition Tenant de Latour.

<sup>(4)</sup> Pp. 327-328 de l'édition Tenant de Latour. Voir le Supplément à la notice de Malherbe de cette Bibliographie, p. 547.

Renier qui sans nul pensement Se laissoit aller doucement A la bonne loy de nature,

Tardant à se faire panser, Est mort soudain sans y penser De v.... et de pourriture.

Ce sixain dissipe toute incertitude sur l'attribution à Regnier de son épitaphe faite par luimême et que le Père Garassus avait mise le premier au compte du satirique.

Le Ms. 12491 B. N. nous apporte une curieuse épigramme contemporaine de la mort de Regnier:

L'Ombre de Regnier répondant après sa mort à un de ses amys.

Dy moy, Regnier, qu'on faict là bas? Je dors, foutre! qui m'importune? Nous voulons savoir ta fortune? Mordieu vous ne la sçaurez pas.

Es-tu en paix ou bien en gloire, De grâce, cher amy, que faicts-tu? On nous en a bien fait accroire Adieu, bougre, tout est foutu.

Nous reproduisons plus loin les 5 pièces médites de Mathurin Regnier du Ms. 534 (Musée Condé).

Bibliographie. - M. Mathorez a signalé dans sa Bibliographie de Maître Guillaume (Revue des livres anciens, III, 1913, p. 309) une édition de la XIV° satire de Mathurin Regnier parue sous le titre :

Satyre de Maistre Guillaume. 1614. In-8 de 10 p. dont 8 chiff. (N).

En voici le premier vers : J'eusse prins volontiers la lanterne à la main qui est devenu dans l'édition donnée par les Elzeviers : J'ay pris cent et cent fois la lanterne en la main.

Le Ms. 884 contient un petit quatrain de Regnier qui n'est pas dans les recueils satiriques :

MS. 884.

Quatrain (f. 262).

De ce mal qui vous fait la guerre (n. s.).

Ronsard, p. 335. — Le Ms. 884 nous a conservé un quatrain sur la Brissac et un sonnet de Ronsard sur les Jésuites :

мs. 884. (d.

Quatrain (f. 264) (1). Sonnet (f. 241).

Sa beauté (ou Brissac) n'est rien qu'artifice (n.s.) Saincte Société dont on a faict eslite (n. s.).

Saint-Gelais (Melin de), p. 344. — Le Ms. 884 reproduit une petite pièce de Melin de Saint-Gelais:

MS. 884.

Huitain (f. 309).

Un sourd fit un sourd adjourner (n. s.).

Voici maintenant un rondeau et une épigramme qui complètent la liste des poésies de Melin insérées dans les recueils libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 :

CABINET SATYR.

MUSE FOL., II LIV., 1617 Rondeau (f. 64). 1618 Epigramme.

La nuict passée une dame discrète (n. s.). Une jeune femme espousée ou Une belle jeune

espousée (sig. Maynard).

Saint-Pavin. — Pour la bio bibliographie de ce poète, voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIIe siècle :

REC. CONRART, 4123.

Sonnet (p. 235).

Alix estant sur le retour (n. s.).

<sup>(1)</sup> Cette pièce : Brissac aime tant l'artifice, a été imprimée pour la première fois au XIX siècle dans le volume suivant: Les gayetez et Epigrammes de P. de Ronsard, Amsterdam (lisez Bruxelles), J. Gay, 1865, soi disant réimpression d'un volume paru à Turin, chez Fr. Pico, en 1573.

#### Saint-Romard, p. 344.

Les recueils collectifs libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 renferment encore 2 pièces de Saint-Romard :

ESPADON SATYR. (s.) s. d. D'une grosse garce (11v.)(1) Jeanne (ou Alix) qui son ventre portoit (n. s.).

Id. A un laideron. Dixain (2). Quand je ne te le veux point faire (n. s.).

Sigognes, p. 345. — Il faut enlever à la liste des poésies contre Sigognes que nous avons donnée p. 345, celle de la Coll. Dupuy, Ms. 843, f. 100 :

Rép. à Mansac (ou plutôt Mausac): Au nom des plus galands de France. cette longue pièce de 300 vers environ est, en effet, de Sigognes lui-même, et on doit l'ajouter à ses œuvres inédites, ainsi d'ailleurs que le quatrain suivant du même Ms., f. 75:

Or, dites moy, Monsieur Duret Resvez-vous comme un malade De dire que vos bastonnades Fussent des coups de pistollet.

Cette Réponse à Mausac qui paraît beaucoup plus importante dans le Ms. fr. 19187 de la Bibliothèque nationale (plus de 400 v.) est précédée dans ce dernier de deux autres pièces du même genre :

Stances de Mosac (Mausac) à Sigognes (410 v.) : Mon cher Sigogne, je te prie || Mect-toy un peu de la partie.

Réponse de Sigognes à Mosac (plus de 500 v.) : Mon cher Mosac, je te supplie || Dy moy puis que j'en ay envie.

Ces trois pièces sont des roquentins, c'est-à-dire des médisances en vers contre certaines personnes de la Cour.

L'éditeur des Satyres du sieur de Sigognes (Paris, Sansot et Co, 1911, petit in-8), M. Fernand Fleuret, incline à grossir le bagage poétique du gouverneur de Dieppe d'un petit poème qui serait tout à fait dans sa manière :

La Petite Bourgeoize, titre gravé sur bois, dont au milieu une figure : celle de la bourgeoise (3), avec au bas un quatrain dont voici le premier vers : Je sçay dix mille tours). A Rouen, chez Jean Petit, tenant sa boutique dans la Court du Palais. In-12 de 18 ff. n. chiff. (Berlin).

Réimprimée en 1913 dans la Bibliotheca Romanica.

Cet opuscule a été édité — mais cette fois avec privilège et à Paris — au lendemain de la publication rouennaise, sous un nouveau titre :

La Bourgeoise desbauchée, même titre mais gravé (la figure est retournée). A Paris, pour Nicolas Rousset. Avec privilège du Roy. In-12 de 30 ff. n. chiff. (Privilège pour 6 ans du 16 février 1610).

<sup>(1)</sup> Cette pièce a été imprimée dans les Satyres bast., 1615, et dans les Délices satyr., 1620. Elle se lit aussi avec la signature S. R. dans les Traductions, 1550, elle est anonyme dans le Thrésor des joyeuses inventions, s. d. Consulter sur Saint-Romard, la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI· siècle (1502-1608).

<sup>(2)</sup> Traductions, 1550; Le Paragon, 1554; le Thrésor, s. d.: Récréation des Tristes, 1573.
(3) D'après M. Fleuret, le paysage sur lequel la bourgeoise se détache, ne serait autre à sa gauche que la vue du château de Dieppe, et à sa droite, celle de la rivière d'Arques et de la ville de Dieppe.

M. Louis Loviot a consacré à ces deux plaquettes une curieuse notice publiée dans la Revue des Livres anciens, 1913, p. 78.

Les stances: Belle et savoureuse Macette qui avaient figuré dans les poésies de Regnier depuis l'édition elzévirienne de 1652 jusqu'en 1789, sont signées Sigognes dans le Ms. 884, et cette attribution est vraisemblable. Notons cependant que dans le Ms. 534 du Musée Condé, elles sont portées comme étant de Regnier.

Nous reproduisons p. 569 la pièce inédite du Ms. 534 Musée Condé.

La liste des poésies contre Sigognes doit être complétée par un huitain et un quatrain du vol. 843 de la Coll. Dupuy (f. 57) :

Huitain: Pendant que Sigognes s'amuse

Quatrain: Sigognes, domestique oyseau || Qui va cherchant le mot pour rire

#### Tabourot (Estienne), voir p. 355.

```
EPIT. JOCO-SERIA. 1623 Epitaphe (p. 263). Cy dessous gist Monsieur Gaulard (n. s.).
Id. id. [d. (p. 261). Dessous ce tumule est jacens (n. s.).
Id. id. Quatrain (p. 261). Soubs ce tombeau Fendant repose (n. s.).
```

Trellon (Claude de), p. 356. — Bibliographie (suite). — A) Œuvres: Le Ligueur repenty (en 42 ou 62 pages) annoncé au titre de l'édition des Œuvres de Trellon, Lyon, Thibaud Ancelin, 1595, renferme au dernier feuillet un privilège daté du 20 septembre 1595; en voici le texte:

« Par lettres patentes du Roy, données à Lyon le vingtiesme Septembre 1595, Signées Henry, et plus bas Forget. Il est permis au sieur de Trellon de faire imprimer par qui bon lui semblera toutes ses œuvres de nouveau corrigées et augmentées des Amours de Félice, du Pèlerin, et du Ligueur repenty. Avec defences à toutes personnes de les imprimer ou faire imprimer sans son sceu et consentement ny en vendre d'autres que celles qu'il a à présent reveües et corrigées, à peine de confiscation desdits livres et d'amende arbitraires ».

Il est difficile de concilier ce privilège avec celui accordé antérieurement, soit quatre mois auparavant, le 20 mai 1595, et qui a paru deux ans après dans la première édition des œuvres de Trellon donnée sous le titre : Le Cavalier parfait, et que voici :

- « Par lettres patentes du Roy données à Lyon, le 20 de May, 1595. Signées Henry, et plus bas Forget. Il est permis au Sieur de Trellon de faire imprimer par qui bon lui semblera toutes ses œuvres de nouveau augmentées, intitulées le Cavalier parfait. Avec deffence à toutes personnes de les imprimer ou faire imprimer sans son sceu et consentement, ny en vendre d'autres que celles qu'il ha à présent reveües et corrigées, soit ensemble ou séparément, à peine de confiscation desdits livres et d'amende arbitraire.
- » Ledit Sieur de Trellon a transporté le susdict Privilège à Thibaud Ancelin imprimeur du Roy, sans qu'autre que luy en puisse jouyr, comme appert par le transport passé par devant Antoine Guyton, Notaire Royal ».

On sait que Le Cavalier parfait n'est autre que les Œuvres poétiques de 1595 de Trellon seconde manière (après sa conversion) c'est-à-dire un peu expurgées, surtout remaniées et complétées. En présence de ces deux privilèges, on doit conclure que Claude de Trellon ne s'est pas décidé du premier coup à dépouiller tout à fait le vieil homme, c'est seulement après deux années de réflexion, pendant lesquelles il a procédé à la révision de son texte, qu'il a fait imprimer Le Cavalier parfait. L'intention n'a donc pas été immédiatement suivie d'exécution. On jugera mieux de l'importance des modifications par les chiffres approximatifs suivants :

Trellon a écarté de l'édition de ses Œuvres de 1595 une quinzaine de sonnets et trois élégies, mais, par contre, il a enrichi Le Cavalier parfait de 1597, en dehors de la longue pièce en stances, intitulée Le Cavalier parfait, placée en tête, de 95 sonnets, 1 discours, 8 élégies, 8 chansons, 8 pièces en stances, etc.

B). Ouvrages de Trellon publiés séparément. — M. Hugues Vaganay dans sa Bibliographie du sonnet mentionne l'édition suivante :

La Muse guerrière. Dédiée à Monsieur le conte d'Aubijoux. A Tours, par Claude de Monstr'œil et Jean Richer, 1589. In-12.

Cette édition contiendrait, entr'autres poésies de Trellon. 220 sonnets alors que les éd. antérieures de Lyon n'en avaient que 200 et celle de Paris, 201.

Prosper Marchand, dans son Dictionnaire historique ou mémoires critiques et littéraires...

T. II, 1759, à l'article Vitry (Philippe de) en indique une autre très curieuse:

La Muse guerrière, en II livres de divers Poëmes sur plaisans argumens, avec les Hymnes et Cantiques de l'Hermitage, imprimée à Rouen, en 1590, in-16; et pour plus grand enrichissement de cest Œuvre, y ont esté ajoustés les Vers François des Evêques de Meaux (Philippe de Vitry) et de Cambray (Pierre d'Ailly) et les Vers latins de N. de Clemengis, Docteur en Théologie, sur la disparité grande de la Vie rustique avec celle de la Cour, imprimés à Paris, en 1591, in-16.

Prosper Marchand ignorait que la *Muse guerrière* fut de Cl. de Trellon; les vers de Philippe de Vitry sont: *Les dicts de Franc-Gontier* (32 v.) et ceux de Pierre d'Ailly: *Les Contre-dicts de Franc-Gontier* (32 v.).

Voici enfin deux éditions — entre nombre d'autres probablement — qui nous ont échappé : La Muse guerrière. Rouen, L'Oyselet, 1608. In-12 (Versailles).

La Muse guerrière. Dédiée à Monsieur le Comte d'Aubijoux. Mise en meilleur ordre que les précédentes impressions. A Rouen, Chez Philippe Alline, ruë Escuyère, à la plante de Rose. M. DC. XXXIII (1633). In-12, titre encadré, 2 ff., 127 ff. chiff. et 3 ff. n. chiff. dont un bl. (Mazarine).

Enfin la Bibliothèque de Versailles possède une édition — la seule à notre connaissance éditée séparément — du Second livre de la Flamme d'amour qui, nous l'avons dit, n'est pas de Trellon (voir p. 359 : Œuvres poétiques du sieur de Trellon, Lyon, Claude Michel, 1594) :

Le second livre de la flamme d'Amour. Dédiée à Monseigneur le Duc de Guyse, Pair et Grand Maistre de France (marque de libr. avec la devise Labore et dili genait). A Rouen, Chez Adrian Delaunay, Libraire, devant le Palais, au Compas d'or. M. DXCIX (1599). In-12 de 3 ff. et 114 pp. chiff.

Viau (Théophile de), p. 368. — Le Manuscrit 15220 de la B. N. nous a conservé une pièce de Théophile : Par ce doux appetit des vices que les témoins à charge de son procès auraient pu invoquer contre lui au même titre que les fameuses stances sodomites : Approche, approche, ma dryade.

Nous ne pouvons reproduire la première stance! Voici les autres :

Tien moy ce que tu m'as promîs, Voudrais-tu bien être parjure, N'ayant pour toy que la nature, Les Dieux étant tes ennemis.

Apollon avec ses chansons Desbaucha le jeune Hyacinthe, Si Corridon f.... Aminthe, César n'aymoit que les garçons. On a foutu Monsieur le Grand [de Bellegarde], L'on fout le comte de Tonnerre, Et ce savant roy d'Angleterre Foutoit-il pas le Boukinquan.

Je n'ay ni qualité ny rang Qui me donne un marquis pour garse, Et tu sais pourtant bien que j'arse Aussi fort qu'un Prince du sang!

L'allusion à Buckingham qui a traversé la France en 1623 permet de dater cette pièce, elle a été écrite par Théophile en mars, c'est-à-dire à la veille même des poursuites qui allaient être engagées contre lui (11 juillet).

Bibliographie (suite). — F) Pièces pour ou contre Théophile.

70 bis. La description que nous avons donnée de la pièce suivante (p. 375) doit être rectifiée : Le || Trespas || de || Théophile || Avec les dernières paroles qu'il || proféra avant que de rendre || son esprit. || A Paris. || M. DC. XXV (1625) || Petit in-8 de 8 ff. n. chiff. (ex meis).

30 strophes de 10 vers : Ja Theophile retenu ; à la fin une épitaphe : Cy gist dans ce tombeau ombreux.

Une partie de cette curieuse pièce et le texte intégral du Recueil des || Epitaphes || faictes sur || Théophile... M. DC. XXVI (1626) || petit in-8 de 14 p. chiff., ont été publiés dans la Revue des Livres anciens, T. I, fasc. III, 1913.

J) Ouvrages de Garassus contre Théophile et pour ou contre la Doctrine curieuse.

Dans notre histoire du *Procès de Théophile*, nous avons raconté le différend d'Ogier et de Garassus après la publication de la *Doctrine curieuse* (août 1623) et leur réconciliation (février 1624); un nouvel incident amena-t-il une seconde querelle entre le prieur de Chomeil et le fougueux jésuite? c'est probable si on en juge par le titre d'une petite plaquette citée au catalogue de Cangé, p. 127 (1):

Découverte de l'ignorance et vanité du Père Garasse par le même (François Ogier), 1626, in-8.

C'est le Petit Cabinet de Priape qui nous a conservé une des principales pièces invoquées contre Théophile (voir p. 190):

PETIT CAB. PRIAPE.

Chanson (p. 29).

Approche, approche, ma dryade (n. s.).

Villon. — Pour la bio-bibliographie de Villon, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>o</sup> siècle.

EPIT. JOCO-SERIA. 1623 De Fr. Villon (p. 255).

Je suis François dont ce me poise (n. s.).

<sup>(1)</sup> On sait que la bibliothèque de M. de Cangé avait été achetée par la Bibliothèque du roi, cependant la Bibliothèque nationale ne possède plus cette plaquette.

# POÉSIES INÉDITES DE BERTHELOT, MATHURIN REGNIER ET SIGOGNES du Ms. 534 du Musée Condé.

#### BERTHELOT

STANCES (p. 147).

Aussi contant ses bons offices Veux-je célébrer les services Et les faveurs que tu luy fais, Le faisant marcher sur la terre En basteleur en temps de guerre Et en soldat en temps de paix.

Tes branches de vergongne esprises, Couvrent ses lèvres aussi grises Que les oreilles d'un Magot, Et ses dens qui sont par meslange De couleur d'escorce d'orange Et de coquille d'escargot. Sans toy, barbe en crasse fertile, Il seroit au monde inutile, Et quelquefois il est si prompt En son couroux, qu'il s'iroit pendre S'il ne trouvoit à qui se prendre Quand il se void faire un affront.

Alors il te tient, il te ronge, Il te fait servir d'une esponge Bavant en son enragement, Tu le remets en patience, En toy consiste sa science Son esprit et son jugement.

BERTELOT.

ODE

imitée des vers italiens de Marino (p. 203).

Quand le Soleil luisant soubs l'eau
La nuict estend son brun manteau
Qu'au point du jour elle resserre,
Et qu'esclairant en ces bas lieux
Dans le Ciel elle ouvre autant d'yeux
Ou'elle en ferme dessus la terre.

Lors Iris sa mère trompant, Et d'auprès d'elle s'eschappant, Dans son jardin me vient attendre, Et moy qui meurs de la revoir Si tost que le Ciel se faict noir Par maintz destours je m'y viens rendre.

Combien de baisers longs et doux En nous abordant sucçons-nous, Qui peult dire noz douces plaintes, Tant de motz à demy formez Et tant de regards enflammez Et tant de mignonnes estreintes. Pendant je luy presse le sein Chercheant d'une amoureuse main Quelque chose plus bas cachée, Et ceste folle avec ses bras, Ce fardeau qui ne pèse pas, A mon col se pend attachée.

Elle me dict en me baisant Qu'ingrat je la vay mesprisant Depuis que je sçay qu'elle est mienne, Et moy soudain pour l'apaiser Je l'areste d'un long baiser Dont ma bouche ferme la sienne.

Ainsi s'esveille mon desir M'invitant au dernier plaisir Où l'amour luy mesme le pousse, Qui se mignardant entre nous Nous fait languir du mal trop doux Et mourir d'une mort plus douce. Nous tombons joinctz estroitement,
Mais avec quel contentement
Je le tais ne pouvant l'escrire,
L'amour seul le peult raconter
Ou plus tost le faire gouster
Si luy-mesme ne le peult dire.

Et voicy que desjà le jour, Des Indes estant de retour, Mon Iris honteuse qui tremble Craignant d'estre veue en ce lieu, Mon petit cœur, dit-elle, à Dieu, Et trouvons-nous bientost ensemble.

Et puis pour me rendre apaisé Elle part en m'aiant baisé, Et je demeure tout en peine Disant au Soleil envieux Que la Nuict m'esclairoit bien mieux Que le fascheux jour qu'il ramène.

B. (BERTHELOT).

#### MATHURIN REGNIER

ELEGIE (p. 14).

Celuy qui pour aimer trouve le mourir doux Vous donne le salut qu'il espère de vous, Encor que la douleur l'aist rendu si débile Que tout humain secours luy soit or inutile ; Mais comme le malheur l'outrage de tout poinct Il le fait espérer où l'on ne le doict point Afin qu'il ny aist peine icy bas réservée Qu'il n'aist pour vos beaux yeux en mourant esprouvée, Et que par l'espérance allaictant son tourment Ce qui le deust ayder l'affligeast doublement. Or si vous escrivant le respect j'outrepasse L'amour et vos beautez en excusent l'audace Oui m'ostant tout discours et de mal et de bien Faict que contre le Ciel la raison ne peult rien. Et bien qu'à mes amours le desir ne succède, Il m'est au moings permis de chercher du remède, Et dois bien pour confort à si triste langueur Perdre encore des vers où j'ay perdu mon cœur. Puis il m'est impossible au mal qui me commande Qu'outragé de tout poinct des plaintes je ne rende, Et qu'estant poursuivy du beau traict dont je meurs Je n'exale avec l'âme encore des clameurs Qui font foy de ma vie en douleurs consommée, Non du regret que j'ay de vous avoir aymée, Car las je n'en ay poinct, mais de voir qu'en mourant Voz rigueurs par ma mort vous vont deshonorant. En ces tristes pensers de regret je me pasme,

Voiant que si je meurs vous en aurez le blasme, Et en ce qu'à présent je vous vay escrivant Je tasche de rester plus longuement vivant, Et retenir mon âme en vostre object ravie Qui vous auroit desjà comme une ombre suivye ; Car si des yeux du cœur sans fin je ne vous voy L'ingratte me delaisse et s'envolle de moy. Afin qu'en prolongeant ma mort toute certaine Moings malade on me juge et vous moings inhumaine, Et de taire le bruict que l'on feroit courir Si pour vous aymer trop vous me faisiez mourir. Dieu qu'il fault que mon mal soit d'une estrange sorte Puis que hors du debvoir folement il m'emporte, Et que je sois navré bien rigoureusement Quand l'extresme douleur m'oste le jugement. On dict vray, la raison n'est royne de nostre âme Que durant les effortz d'une debile flame, Mais ces feuz dont Amour va mon cœur eschauffant Pour ny perdre l'esprit ne sont point jeuz d'enfant. J'ay tasché sur le poinct que naissoit mon martire De le peindre en mes vers et de le vous escrire ; Mais avant, trop craintif, jamais je ne l'ay sceu, Ou bien si je l'ay faict je l'ay mis dans le feu. Jugez donc à présent mon amour violente Oui de se descouvrir ores ne s'espouvante, Et se purgeant devotte aux rayons de vos yeux Espère que la foy la mettra dans les Cieux. D'où ma crainte naissoit provient mon asseurance, Car voiant que du Ciel vous avez pris naissance Vous serez plus facile, estant d'un lieu si hault, Belle et saincte Déesse à couvrir mon deffault, Et vous-mesmes excusant mon vol trop temeraire Vous direz, vous aimant, que je le devois faire; Que d'adorer les Dieux ce n'est leur faire tort Et que le bien aymer ne mérite la mort, Et que plus en amour une entreprise est haulte L'honneur de la poursuivre en excuse la faulte ; Joinct que persécuté pour ma vive amitié Je crois qu'un cœur gentil s'esmeult à la pitié, Et qu'une âme bien née à la douleur aspire, Car l'on croist volontiers un bien que l'on desire. Aussi divin suject de mes gemissemens Qu'est-ce qu'en leurs amours n'espèrent les amans? Je dis pour reconfort à ma peine cruelle : Le Ciel pour mon malheur ne la fist point si belle,

Et son œil tout divin, mon céleste flambeau, Ne peult qu'il ne soit doux et puis il est si beau. Voilà comme d'Amour l'indomtable malice Faict qu'en un tel malheur l'espoir m'est un supplice Qui trompant mon desir l'apaste et le repaist D'un bien qui par le temps me tourmente et me plaist. Croire que de l'absence aucun bien ne succède, Aux communes amours c'est un commun remède, Puis je vous voy tousjours et veillant et dormant, Vostre idée à mes yeux se monstre incessamment : Si j'escris, j'estudie, ou bien si je compose, Autre object en l'esprict Amour ne me propose, Et par l'imaginer d'un pensement si doux Vous estes tout en moy et je suis tout en vous. Incessamment présent à vostre image sainte Ainsi qu'on faict aux Dieux je lui dresse ma plainte, Je luy conte mon mal, je luy dis mes douleurs, Comme pour vostre amour en jeunesse je meurs. Mais beauté trop cruelle aux tourmens que j'endure, De penser ou d'effect tousjours vous m'estes dure, Et ne vous puis former en l'esprit vous parlant Douce ny pitoiable à mon mal violent. Aussi dedans ces pleurs où mon penser me noye Dieu scaict comme le temps et les heures j'employe : D'ennuys comme de joye en extase ravy Mes sanglots seulement tesmoignent que je vy. Mes amis me voiant si troublé de visage Oue je ne parle plus, que je suis tout sauvage, Oue dans des lieux desers je m'esgare en resvant, Que j'ay l'œil enfoncé et la cervelle au vent, Pensif, mélancolicque, affreux et solitaire, Et que je ne sçay plus que dire ny que faire, Inquiété, incertain, de moy-mesme estrangé, Me disent : qu'avez-vous, que vous estes changé ? Mais moy qui n'ay l'esprict qu'en vous ma chère image, Amour de leur parler me desrobe l'usage, Je passe comme un fou et leur laisse à penser Quel est le mal cruel qui me peult offenser. Chacun en ce jour où le debvoir m'exile Trouve à sa passion quelque remède utile, Un chacun se contente et donne à son desir Tout ce qu'en passe-temps invente le plaisir : L'un joue, l'autre saute, et l'autre en un boccage Surprend d'un art trompeur quelque animal sauvage, L'autre dompte un cheval et en mile façons

De trot et de galot luy donne des leçons ; L'un lutte et l'autre danse et l'aultre moings champestre Se tenant plus suject fait la cour à son maistre ; Mais moy suject d'ailleurs je passe tout le jour Amant infortuné comme il plaist à l'Amour, Et maudissant du Ciel l'outrageuse injustice, Crier, plaindre et pleurer est tout mon exercice. Et ne fais, o malheur, en ce tourment amer, Et de jour et de nuict autre chose qu'aimer. Or donc estant reduict à si grande misère. Amour, cruel enfant, que veux-tu que j'espère? Attens-tu que je serve en ces maux vehemens D'esbat à l'espérance et d'exemple aux amantz ! Non, si je dois attendre aucune ayde à ma peine Il la fault espérer par ma mort s'a prochaine, Et croire que l'Amour voulant rescompenser Mon mal, à ce suject attache mon penser, Afin que s'oposant le Ciel à ma constance Je receusse à ma fin assez de rescompence, Et mourant glorieux par un si doux effort Une si belle plaie éternisast ma mort. C'est ce qu'il fault penser de ma vaine poursuitte Et où pour bien aymer ma fortune est réduicte, Car d'attendre autre chose il n'apartient qu'aux Dieux D'espérer en servant des faveurs de voz yeux, Et puis je suis si faible en si grande misère Que mesme de m'ayder le Ciel ne le peult faire ; Amour et ma douleur m'ont percé si avant Qu'aucun desir de vie en moy n'est plus vivant. Une froideur de mort me palist le visage, Mes yeux demi-sillez se couvrent d'un nuage, Et mon cœur haletant en ces derniers effortz Forme à peine ces cris que je pousse dehors ; Mes yeux premiers sujetz et motifs de ma perte Et ma bouche qui fust aux plaintes si ouverte, N'ont larmes ny souspirs que je puisse tirer Si ce n'est ce dernier que je vay souspirer : Mon sang en eau changé dans mes veines se gelle, Mes esprictz sont troublez, tout le corps me chancelle, Chose estrange, et mon mal m'assouspist à tel poinct Que je me voy mourir, et si ne le sens poinct. Si vous voulez qu'en vie encor on me conserve Ce miracle à vous-mesme icy bas je réserve; Vous seule me pouvez empescher de mourir, Vous estes le démon qui me peult secourir,

Qui donnez la santé après l'avoir ravie, Aussi bien qu'à ma mort présidant à ma vie. Aussi nulle autre sainte il me fault réclamer Et si ce mal cruel me vient pour vous aymer, Il fault que du suject ma guérison procède. Mais c'est trop discourir d'un tourment sans remède, Or mourant donc pour vous je ne me fasche pas Oue vostre œil, mon doux mal, m'ait donné le trespas, Car je tiens à faveur, o ma belle adversaire, De ce qu'il m'a blessé et qui l'ait daigné faire; Mais je me plains du Ciel qui de moy ne se chault, Et qui mist mon salut en un suject si hault, Oue je ne peux tant faire et pour dire et pour plaindre Oue la flesche d'amour y peult jamais atteindre. Puis donc que tout espoir est esloigné de moy, Mourant comme martire en l'amoureuse foy, J'ay ce seul réconfort en ma mort enflammée Que femme ne fut onc si dignement aimée, Et que jamais mortel amoureux devenu Ne fust si malheureux ny si mal recongnu, Mais afin que ce siècle à mon bien infidelle Ne vous taxe à jamais d'avoir esté cruelle, Contraignez vostre humeur et lisez par pitié Ces vers tesmoings derniers de ma ferme amitié, Puisqu'il ne plaist au Ciel qu'autre grâce j'attende Pour digne rescompence à ma peine si grande : Passant d'un jeune amant icy gisent les os Dont le dernier souspir fut le premier repos, Combattu du malheur enfin il rendist l'âme Au sort plus obligé qu'il ne fust à sa dame.

M. RENIER.

#### IMITATION D'APULÉE (p. 115).

Si à mon amour esperdue
La jouissance est deffendue,
En un supplice si amer
Qu'il soit au moings permis d'aimer.
Le bien d'autruy ne me tourmente,
Qu'un autre en amour se contente,
Enivré d'un plaisir si doux,
Je n'en suis fasché ny jaloux.
Ceux qu'amour d'un bon œil advise
Contens jouissent de leur prise,
Quant à moy perclus au plaisir
Sans l'effect j'en ay le désir.

Que dessus leurs lèvres pourprettes
Les Amours, ainsy comme avettes,
S'aillent l'un à l'autre effleurant
L'âme en douceur s'esvaporant.
Qu'eschauffez de pareilles flammes,
Par leurs baisers meslant leurs âmes,
Ils puissent nager à soushait
Dans un lac de sucre et de laict.
Que sur une couche de roses,
Les paupières demy escloses,
Ilz reposent en mesme temps
Leurs esprictz lassés et contens.

Mais non, plustost sans qu'ils se lassent,
Languissans d'amour qu'ilz s'enlassent,
Et qu'en ces plaisirs infinis
A jamais ilz restent unis.
Que leurs amoureuses blandices
Inventent nouvelles délices,
Et que féconds en leurs desirs
Les plaisirs naissent des plaisirs.
Or comme les choses se passent
Souspirans d'amour qu'ilz trespassent,
Et qu'en ces souspirs languissans
Ilz perdent la vie et les sens.

Que leurs espritz collez ensemble,
Sans que la mort les desassemble,
Puissent vivant en leurs esbatz
Se baiser encore là-bas.
Le bien d'autruy ne me tourmente,
Qu'un autre en amour se contente
Enivré d'un plaisir si doux,
Je n'en suis fasché ny jaloux.
Si donc à ma flame esperdue
La jouissance est deffendue,
En un supplice si amer
Qu'il soit au moings permis d'aymer.

R. [REGNIER].

**ÉLÉGIE** (р. 300).

Que faut il que je face esloigné de secours, Dois-je, désespéré, mettre fin à mes jours, Ou bien pipé d'espoir traîner une pauvre vie Persécuté d'amour, de désir et d'envye. Ainsi comme je fais, langoureux et transy, Forçat d'une beauté qui n'a poinct de mercy, Qui rit de mes douleurs et se plaist inhumaine De me voir accablé soubs le fais de la peine ; Qui de mes passions prend son contentement, Qui par ma loyaulté augmente mon tourment, Qui veut par sa rigueur acquérir de la gloire, Et de meurtre et de sang ennoblir sa victoire. S'elle avoit dans le sein au lieu d'un cœur de chair Quelque morceau de glace ou bien quelque rocher, Ou s'elle avoit petite esgoutté la mammelle D'une fière Tigresse ou d'une Ourse cruelle, Elle auroit plus d'amour, et son cœur sans pitié S'eschaufferoit au feu d'une telle amitié, Car jamais on a veu aux Afriquains rivages Tant d'arides sablons, au bois tant de feuillages, En juillet tant d'espics, en avril tant de fleurs, Que jay dedans le sein d'amoureuses douleurs : . . Car de jour et de nuict ceste belle Infidelle, Qui tire de ses yeux ma torture éternelle, Sans jamais se lasser m'outrage incessamment Comme si sa beauté croissoit de mon tourment, Aussi sans nul espoir de guairison prochaine Je vieillis malheureux au milieu de la peine, M'aiant les Dieux cruelz contre moy dépitez

Faict naistre seulement pour les adversitez. Encore en ce malheur dont mon âme est atteinte, Ouvrant les yeux aux pleurs et la bouche à la plainte, Si j'osois d'un souspir mon âme soubslager, Le fais de tant de maux me seroit bien léger : Mais ceste beauté sourde à ma plainte inutile, Voiant que mon esprict par mes veux se distile. Me défend de plorer et de rendre aparent L'ennuy clos et caché qui me va dévorant Afin que ma douleur en mon cœur se restreigne. Et que mon feu plus vif par mes pleurs ne s'esteigne. Ainsi le fier Tiran horreur des siècles vieux Bouchoit aux cris la bouche, aux pleurs serroit les yeux, Estimant la douleur estre de beaucoup moindre Alors qu'il est permis en ses maux de se plaindre, Et pour moy je l'estime et crois certainement Que le mal que l'on pleure est le moings véhément ; Que par le souspir, il perd sa viollence, Et qu'estant moings secret, il a moings de puissance. Or non que je compare à la divinité, N'imitez en cela son inhumanité, Et si vous vous plaisez aux ennuictz que je porte Faites que ma douleur redevienne plus forte, Que mon cœur aux fureurs soit à jamais ouvert, Qu'il soit tout hérissé et de traicz tout couvert, Que ma fidélité me retourne à martyre, Que ma bouche aux souspirs ne puisse plus suffire, Et que je souffre vif un enfer de tourmens Pourveu que je sois libre en mes gémissemens. Ce n'est pas que je vueille, o beauté plus qu'humaine, Obscurcir vostre nom en discourant ma peine, Ou sans discrétion souiller de cruaultez La plainte qu'en mes vers je fais de voz beautez. Je sais comme il fault plaindre et garder en sa plainte Le respect que l'on doit à vostre image sainte, Et comme despouillé de crainte et de couroux Je dois vous honorer en me plaignant de vous ; Lors que vostre rigueur armée à mon dommage Lancera sur mon chef tout ce qu'elle a d'orage, Tout ce qu'elle a de foudre et de feuz et de traictz, Je loueray vostre nom au fort de mes regretz : Regretz de voir ma foy si mal rescompencée, De voir mon amitié sans profit despencée, De voir avant le temps ma jeunesse au tombeau, Et non pas de mourir pour un suject si beau;

Car je tiens ma douleur et céleste et divine Puis que d'un lieu si saint elle a son origine, Et qu'un suject si beau, si rare et si parfaict S'esgaye et prend plaisir au tourment qu'il me faict. Aussi parmy les cris, les souspirs et les larmes, Et parmy tant et tant d'amoureuses alarmes, Si mon cœur deffailly aux pleurs se laisse aller Je feray par mes cris vos mérites voler Dans le troisiesme Ciel en chantant voz louanges. L'amour les espendra jusqu'aux terres estranges Qui pour les conserver un temple bastiront Où les pères chaqu'an à leurs filz les diront, Puis que ce n'est de vous que ma douleur procède Mais bien du fier destin qui la rend sans remède; Or quoy qu'il puisse faire ardemment despité Les maux n'auront pouvoir sur ma fidélité. Par le fais du tourment relevant mon courage, Superbe et glorieux j'auray cest advantage De rester immuable en mon desseing si beau Que je conserveray mesme dans le tombeau, Et rendray si vivant en ma mort esplorée Oue mon amour vivra d'éternelle durée. Belle, permettez-donc qu'au fort de mes amours J'ouvre la bouche aux cris que je donne aux discours, Et sans blasmer voz yeux seuls sujects de ma peine Je blasme seulement la fortune inhumaine, Et qu'avant que mourir je rende en cest effort L'honneur à vostre nom et la plainte à ma mort.

RENIER.

#### **ÉLÉGIE** (р. 306).

Comment est-il possible o Dieu que ce soit elle, Il n'y a que deux jours qu'elle m'estoit si belle! Qu'autre object en l'esprit Amour ne m'opposoit, Que d'autre œil que du sien mon cœur ne s'embrasoit, Ce pendant tout à coup quand on ne l'eust deu croire Le mespris que j'en fais me substrait à sa gloire, Et n'ay de ce brasier en cendres consommé Qu'un regret seulement d'avoir trop bien aimé.

Non ce n'estoit que charme, il serait incroiable Que j'eusse tant aimé ce qui n'est poinct aimable Et qui par ses façons se rendoit odieux, Si quelque esprit malin ne m'eust sillé les yeux. La couleur de son teinct par son age s'efface, L'on conteroit ses ans aux rides de sa face, Les amours sur ses yeux par despit attachez Semblent les aisles bas pleurer ses vieux péchez.

Alcine estoit moings vieille et quand je la contemple
Je me sers en amour à moy-mesme d'exemple,
Et du mesme regret dont Roger fut atteint
Mon cœur maudit ma veue et de mes yeux se plaint,
Il semble que ma flame autresfois si cruelle,
Par ces nouveaux discours en moy se renouvelle,
N'estant pas en amour signe de guérison
Lors que pour se douloir on déduict sa raison.
Puis que de passion mon esprit se delivre
A quoy seroit-il bon d'en composer un livre:
Laissons là ces propos et sans plus la blasmer
Cessons d'en discourir en cessant de l'aimer.

RENIER.

#### STANCES (p. 414).

Dictes messieurs les Courtisans, En vostre mine méthodique, Quelle mouche aujourd'huy vous picque De faire tant les suffisants,

Or qu'on doive se faire voir En des feintes tel qu'on doibt estre, Lors que la voix de nostre maistre Réveillera nostre devoir.

Ces jours si sainctz aux passetemps, Que la vertu met en usage, Verront croppir vostre courage En la foule des assistans. Sans que la lance dans le poing, La gloire d'estre bons gendarmes Vous face voir combien voz armes Vous peuvent servir au besoing.

Est-ce la peur de nos combatz, Ou la crainte de trop despendre. Qui faisant laschement vous rendre Vous faict avoir le cœur si bas.

Si par vos courages hautains Un beau desir ne vous chatouille, Prenez au costé la quenouille Et filez comme des putains.

Ou jettant la lance et l'escu, Estocs, auberions, et cuirasses, Allez, vrais singes en grimasses, Au soleil vous gratter le cu.

#### SIGOGNES

STANCES (p. 504).

Cheveux de couleur de becasse Frisez de fort mauvaise grace, Pantaines de diables esrans, Je ne veux rien de vostre traisse Que six coupples et une laisse Pour conduire mes chiens courants.

Beau teint de couleur de chastagne, Tributaire du roy d'Espagne, Tu m'eusse peut-estre atrapé Sans que ta peau jaune et lissée Semble une levrette gressée A qui le poil est échapé.

Beaux yeux dont la forme diverse Semble au cul du Sofis de Perse, Je rans ma gorge quant tu ris, Tu distiles par ta fontaine Plus d'eau que la Samaritaine Qu'on voit au Pont-neuf de Paris.

Beau nés qui n'a rien de difforme Que la peau, la chair et la forme, J'admire ton rouge canal, Ton odeur est si pestilente Que la siguë et l'amarante Ne sauroient faire tant de mal. Bouche odorante comme soufre, Je m'estonne comment tu soufre Ce rat mort il y a dix ans ; Que la mal bosse te crève, Tu parles comme un pot à fève, Tu n'as que quatre vieilles dens.

Beaux tetins durs comme une moufle, De la couleur d'une pantoufle, Quand tu t'habilles les matins Tu semble une lice avortée Qui en courant s'est emportée La peau et la chair des tetins.

Mains longues, saiches et galeuses, Plaines de dartres farineuses Subtiles à tuer les pous, Vous avez les ongles si sales, Que les afamés canibales Mouroient de faim auprès de vous.

Taille par eschelons brisée Comme le Mont du Colisée, Pointue comme un pavillon, Je veus que le diable m'emporte Si ta voute n'est aussi forte Que la grand tour de Chastillon.

Et toy grand trou de simpatrice (1) Tu parois sans lever la cuisse Resfrongné comme un vieux Magot, Voir comme un cornet d'escritoire, Je te tiens pour le purgatoire, Et veux devenir huguenot.

S. (SIGOGNES).

<sup>(4)</sup> Quant à Sainct-Patrice, escossois,
Qui par un trou vit mainte fois
(Comme sa légende se vante)

(Le nouveau Purgatoire des Prisonniers, s. n. de libr. (1622). In-8 de 16 p.).



# LISTE

## DES RECUEILS COLLECTIFS ET DE QUELQUES MANUSCRITS

de poésies libres et satiriques (1600-1626).

### I. IMPRIMÉS.

| Supplément aux « Bigarrures d'Estienne Tabourot », notice                                                                                                | 29        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bigarrures (Les) et touches du seigneur des Accords (Estienne Tabourot). Paris,                                                                          |           |
| Jean Richer, 1614 et 1615                                                                                                                                | 30        |
| Cabinet satyrique, notice                                                                                                                                | 37        |
| Cabinet satyrique (Le) ou recueil des vers piquans et gaillards de ce temps. Paris,                                                                      |           |
| Anthoine Estoc (ou Pierre Billaine), 1618                                                                                                                | 39 et 531 |
| ld. id. id. 1619                                                                                                                                         | 45 et 531 |
| Id. id. id. 1620                                                                                                                                         | 46        |
| Id. Paris, Pierre Billaine, 1621; id., 1613 (pour 1623)                                                                                                  | 52        |
| Id. Rouen, et se vendent à Paris chez Cardin Besongne, 1627                                                                                              | 52 et 531 |
| Id. Paris, jouxte la copie imprimée à Rouen, 1632; Id., 1634                                                                                             | 52        |
| Id. A la Sphère, 1666, 2 vol                                                                                                                             | 52        |
| Id. Imprimé au Mont-Parnasse, 1697; Id., Au Mont-Parnasse, de l'impri-                                                                                   |           |
| merie de messer Apollon. L'année satyrique, vers 1700, 2 vol                                                                                             | 53        |
| Id. Réimpressions modernes: Gand et Paris, Duquesne et Claudin, 1859-                                                                                    |           |
| 1860, 2 vol.; Id., S. n. de l. ni de libr. (Poulet-Malassis), 1864, 2 vol                                                                                | . 53      |
| Second livre des Délices de la poésie françoise, notice                                                                                                  | . 73      |
| Délices de la poésie françoise (Le second livre des) ou nouveau recueil des plus beaux                                                                   |           |
| vers de ce temps. Paris, Toussainct du Bray, 1620                                                                                                        | 74        |
|                                                                                                                                                          |           |
| Délices satyriques, notice.                                                                                                                              | 54        |
| Délices satyriques (Les) ou Suitte du Cabinet des vers satyriques de ce temps Paris,                                                                     | MO . NO.  |
| Anthoine de Sommaville, 1620                                                                                                                             | 56 et 531 |
| Id. Paris, Anthoine Estoc, 1620                                                                                                                          | 531       |
| Epitaphia Joco-seria.                                                                                                                                    |           |
| Epitaphia Joco-seria latina, gallica, hispanica, lusitanica, belgica Cologne, 1623.                                                                      | 471       |
| Supplément à « L'Espadon satyrique ».                                                                                                                    |           |
| Espadon satyrique (L') par le sieur de Franchères (Desternod, seigneur de Refranches)                                                                    |           |
| gentilhomme franc-comtois. Supplément à l'édition de Rouen, David Ferrand, s. d.                                                                         | 534       |
|                                                                                                                                                          |           |
| Labyrinthe d'amour, notice                                                                                                                               | 8 04 200  |
| Labyrinthe d'amour (Le) ou suite des Muses folastres. Rouen, Claude Le Villain, 1610.  Id. ou suite des Muses françoises. Lyon, Barthélemy Ancelin, 1611 | 8 et 530  |
| Id. ou suite des Muses folastres. Rouen, Claude Le Villain, 1615, et réim-                                                                               | 10        |
| pression moderne                                                                                                                                         | 40        |
| problem induction                                                                                                                                        | 10        |

|         | Labyrinthe de recréation, notice                                                      | 44               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Labyri  | nthe de récréation. Le premier (second et troisième livre du). Rouen, Claude          |                  |
| Le      | e Vilain, 1602                                                                        | . 11             |
|         | Muse folastre, notice                                                                 | 3                |
|         | olastre (La) recherchée des plus beaux esprits de ce temps. Paris, Anthoine           |                  |
| du      | Brueil, 1600 (Premier livre).                                                         | . 3              |
| Id      | ., id. (avec le II <sup>e</sup> liv.), 1600; le premier livre seulement. Tours, 1600; |                  |
| Id      |                                                                                       | 4                |
| Id      |                                                                                       | 529              |
| Id.     |                                                                                       | . 5              |
| Id.     |                                                                                       | 4                |
| Id.     |                                                                                       | 5                |
| Id.     |                                                                                       | 6                |
| Id.     |                                                                                       |                  |
|         | derne: Bruxelles, 1864                                                                | 6                |
| Id.     |                                                                                       | 6                |
| Id.     |                                                                                       | 7                |
| Id.     |                                                                                       | 7                |
| Id.     |                                                                                       | 7 et 529         |
| Id.     |                                                                                       | 7                |
| Id.     |                                                                                       | 7                |
| Id.     |                                                                                       |                  |
| 169     | 24, 1628, 1640, et s. d                                                               | 7                |
|         | Muses gaillardes, notice                                                              | 16               |
|         | gaillardes (Les) recueillies des plus beaux esprits de ce temps. Par A. D. B.         | 10               |
|         | nthoine du Brueil). Paris, Anthoine du Brueil, 1609                                   | . 19             |
| Id.     |                                                                                       | . 13             |
| 160     |                                                                                       | 21 et 530        |
| Id.     |                                                                                       | 21 et 330        |
| Id.     | ·                                                                                     | 22 et 530        |
| Id.     |                                                                                       | 24 et 530        |
| iu.     | avoo a la ma . aodovo a imprimor lo 2 de janvier 1010.                                | 24 00 000        |
| 1       | Muses incognues, notice                                                               | 12               |
|         | incognues (Les) ou la seille aux bourriers plaine de désirs et imaginations           |                  |
| d'a     | mour. Rouen, Jean Petit, 1604                                                         | 13               |
|         | Réimpression moderne : Paris, 1862                                                    | 43               |
| ,       | Damana activities at Onintercona activities                                           | <b>MO</b>        |
|         | Parnasse satyrique et Quintessence satyrique, notice                                  | 59<br>6° -1 **00 |
|         | se des poëtes satyriques (Le), s. n. de lib., 1622                                    | 65 et 533        |
|         | Assence satyrique (La) ou seconde partie du Parnasse des poëtes satyriques de         | 00 -1 801        |
|         | stre temps Paris, Anthoine de Sommaville, 1622                                        | 66 et 534        |
|         | e édition du Parnasse satyrique et de la Quintessence, notice                         | 68               |
|         | se des poëtes satyriques (Le) (et la Quintessence satyrique), s. n. de libr., 1623.   | 69               |
| Les tro | is tirages du Parnasse saturique de 1625 (Troisième édition), notice                  | 69               |

| DE POÈSIES LIBRES ET SATIRIQUES PUBLIÉS DE 1600 A 1626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 573         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Parnasse satyrique (Le) du sieur Théophile, s. n. de libr., 1625 (deux tirages sous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| cette date)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70          |
| Parnasse des poëtes satyriques (Le) ou dernier recueil des vers piquans et gaillards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| de nostre temps par le sieur Théophile, s. n. de libr., 1625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 70        |
| Parnasse satyrique (Le) du sieur Théophile, s. l., 1627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70          |
| Id. Rouen, Michel Lallemand, 1633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71          |
| Id. (édit. elzévirienne), 1660, 1668, 1672, 1677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * 1         |
| Id. Reveu et corrigé par un Autheur moderne. A Conas, l'an mil six cens trop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| tost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.4         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 71        |
| production of the state of the | W4 . WO     |
| S. n. de l. ni de libr. (Poulet-Malassis), 1864.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71 et 72    |
| Recueil des plus excellens vers satyriques, notice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34          |
| Recueil des plus excellens vers satyriques de ce temps trouvez dans les secrets cabi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| nets des sieurs Sigognes, Regnier Paris, Anthoine Estoc, 1617.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 et 530   |
| Id. réimpression moderne à la suite du Parnasse satyrique du sieur Théophile:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Gand et Paris, Duquesne et Claudin, 1861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37          |
| Conduin ou would notice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Sandrin ou verd galand, notice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14          |
| Sandrin (Le) ou verd galand où sont naïfvement déduits les plaisirs de la vie rus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| tique. Paris, Anthoine du Brueil, 1609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15          |
| Id. Réimpression moderne : Gay, 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16          |
| Satyres bastardes du Cadet Angouleveni, notice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34          |
| Satyres bastardes (Les) et autres œuvres folastres du Cadet Angoulevent. Paris, s. n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -           |
| de libr., 1615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32          |
| Id. id., Anthoine Estoc, 1615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 530         |
| Id. Réimpression moderne: 1865.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33          |
| id. Reimpression moderne. 1909.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99          |
| Supplément aux « Satyres de Regnier », notice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24          |
| Satyres du sieur Regnier (Les), dernière édition, reveuë, corrigée et de beaucoup aug-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| mentée. Paris, Anthoine du Brueil, 1614, Supplément (et avec le nom d'autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| libraires)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 et 26    |
| Id. et autres œuvres folastres du sieur Regnier. Dernière édition Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 00 2     |
| Samuel Thiboust, 1616, Supplément (et avec le nom d'autres libraires) 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 et 530   |
| Id. id. Paris, Pierre Chevalier, 1617, Supplément (et avec le nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , =: 00 000 |
| d'autres libraires)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 28        |
| Id. id. Rouen, vefve Du Bosc, 1621, Supplément                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28          |
| Id. Reveues, corrigées et augmentées Rouen, Jacques Besongne, 1625 et 1626.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29          |
| id. Reveues, corrigees et augmentees nouen, sacques besongne, 1025 et 1020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43          |
| II. MANUSCRITS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Manuscrits, notice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 472         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 412         |
| Ms. 884 de la Bibliothèque nationale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 472         |
| Ms. 24322 id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 485         |

| Ms. Villenave (Le Petit Cabinet de Priape, poésies inédites, tirées d'un recueil ma- |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| nuscrit fait vers le commencement du XVIIe siècle, Neuchatel, imprimé par les        |     |
| presses de la Société des bibliophiles cosmopolites, 1874)                           | 489 |
| Ms. Conrart 4123, de la Bibliothèque de l'Arsenal (Sonnets gaillards et priapi-      |     |
| ques extraits des manuscrits de Conrart, publiés pour la première fois par un        |     |
| bibliophile inconnu. Paris, Bibliothèque internationale d'édition, 1903)             | 491 |
| Ms. L'Estoile (Recueils divers bigarrés du grave et du facétieux, du bon et du       |     |
| mauvais selon le temps, T. XI des Mémoires-journaux de Pierre de L'Estoile,          |     |
| éd. Gust. Brunet. etc.)                                                              | 494 |

## TABLE DES PRINCIPAUX NOMS CITÉS

Les noms en caractères gras sont ceux des auteurs des poésies des recueils collectifs de poésies libres et satiriques; les chiffres imprimés en mêmes caractères donnent la page de la notice bio-bibliographique des auteurs et celle des additions et corrections à la dite notice, et de leurs poésies inédites.

Les noms commençant par D', Du, Le, La sont classés aux dites lettres.

Les chiffres marqués d'un astérisque indiquent que le nom est répété deux ou plusieurs fois dans la même page.

| A                                                          |
|------------------------------------------------------------|
| A. A 83                                                    |
| A. A 83<br>A. C 4, 79                                      |
| A. D 82                                                    |
| Adam (Charlotte), dame de                                  |
| La Valière 103, 104*<br>Adam (N.) 85, 260                  |
| Adam (N.) 85, 260                                          |
| A. D. L 93                                                 |
| Adonis 232                                                 |
| Aignan 247                                                 |
| Aigremont, voir D'Aigremont.                               |
| Albert (S.), évêque de Liège. 461                          |
| Alcanon 208                                                |
| Aleman (Mateo) 40                                          |
| Alexandre le Grand 267                                     |
| Alexandre (Nicolas), libr 140                              |
| Allard (Guy) 306, 307                                      |
| Allacures 120 220 270                                      |
| Allie (Dhilie e) libraine                                  |
| Alline (Philippe), libraire à                              |
| Rouen                                                      |
| Alliot (Gervais), libr. 140, 292*  Amours de Lilie (auteur |
| des). 20, 24, 22, 23*, 24, 386                             |
| Amyot (mademoiselle) 487                                   |
| Amyot (Jacques)                                            |
| Anastase ler, empereur 539                                 |
| Ancelin (Barthélemy), impr.                                |
| à Lyon 6, 40*, 362                                         |
| Ancelin (Thibaud), libr. à                                 |
| Lyon 165, 208*, 357, 360,                                  |
| 364*, 363*, 556*                                           |
| André de Bayeux 228                                        |
| Andreini (François) 215*                                   |
| Andreini (François)                                        |
| Angot (Nicolas), libraire à                                |
| Rouen 6 Anne, reine d'Angleterre 270                       |
| Rouen 6 Anne, reine d'Angleterre 270                       |
| Anne d'Autriche. 90, 120*, 141                             |
| 142, 151, 159, 162, 216, 282, 305                          |

| A. P                                                                                                                                                                                                                   | 192                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. P                                                                                                                                                                                                                   | 564                                                                                               |
| Arconati Visconti (marqse).                                                                                                                                                                                            | 155                                                                                               |
| Aretino 255, 338, Argotte, femme de Phara-                                                                                                                                                                             | 507                                                                                               |
| Argotte, femme de Phara-                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |
| mond                                                                                                                                                                                                                   | 215                                                                                               |
| Ariosto 155, 189, 192,                                                                                                                                                                                                 | 257                                                                                               |
| Aristee                                                                                                                                                                                                                | <b>23</b> 3                                                                                       |
| Armantenie                                                                                                                                                                                                             | <b>DU4</b>                                                                                        |
| Arnault (Claude), trésorier                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |
| de France                                                                                                                                                                                                              | 485                                                                                               |
| Arnaut (Nicolas)                                                                                                                                                                                                       | 242                                                                                               |
| Arnould (Jean), doyen de                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |
| Sens                                                                                                                                                                                                                   | 67*                                                                                               |
| Arnould (Louis). 282, 326,                                                                                                                                                                                             | 327                                                                                               |
| Arnoullet (François), libr. à                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |
| Lyon                                                                                                                                                                                                                   | 302                                                                                               |
| Asselineau (Ch.)                                                                                                                                                                                                       | 147                                                                                               |
| Atys, voir Datte.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |
| Auberri, voir Aubery.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| Aubort (Kenrit) chancing à                                                                                                                                                                                             | A 378                                                                                             |
| Aubert (Esprit), chanoine à                                                                                                                                                                                            | FAT-                                                                                              |
| gnon 115, 124, 255, 37                                                                                                                                                                                                 | 6*,                                                                                               |
| gnon 445, 424, 255, 37                                                                                                                                                                                                 | 6*,                                                                                               |
| gnon 445, 424, 255, 37<br>377, 3<br>Aubert (Pierre), impr. à                                                                                                                                                           | (6*,<br>(79*                                                                                      |
| gnon 445, 424, 255, 37<br>377, 3<br>Aubert (Pierre), impr. à                                                                                                                                                           | (6*,<br>(79*                                                                                      |
| gnon 445, 424, 255, 37<br>377, 3<br>Aubert (Pierre), impr. à<br>Genève                                                                                                                                                 | 16*,<br>179*<br>156                                                                               |
| gnon 445, 424, 255, 37 377, 3  Aubert (Pierre), impr. à Genève  Aubery 492, 2  Aubery (J.) 465,                                                                                                                        | 76*,<br>79*<br>456<br>72*<br>260                                                                  |
| gnon 445, 424, 255, 37 377, 3  Aubert (Pierre), impr. à Genève  Aubery 492, 2  Aubery (J.) 465,  Aubery (Jean-Henry).                                                                                                  | 76*,<br>79*<br>456<br>72*<br>260<br>443                                                           |
| gnon 445, 424, 255, 37 377, 3  Aubert (Pierre), impr. à Genève  Aubery 492, 2  Aubery (J.)                                                                                                                             | 16*,<br>179*<br>456<br>72*<br>260<br>443<br>477                                                   |
| gnon 445, 424, 255, 37 377, 3  Aubert (Pierre), impr. à Genève  Aubery 492, 2  Aubery (J.)                                                                                                                             | 16*,<br>179*<br>456<br>72*<br>260<br>443<br>477                                                   |
| gnon 445, 424, 255, 37 377, 3  Aubert (Pierre), impr. à Genève  Aubery 492, 2  Aubery (J.) 465,  Aubery (Jean-Henry)  Aubry (Auguste), libr  Auchy (d'), voir D'Auchy.  Audebert (Germain)                             | 16*,<br>179*<br>456<br>72*<br>260<br>443<br>477                                                   |
| gnon 445, 424, 255, 37 377, 3  Aubert (Pierre), impr. à Genève  Aubery 492, 2  Aubery (J.) 465,  Aubery (Jean-Henry)  Aubry (Auguste), libr  Auchy (d'), voir D'Auchy.  Audebert (Germain)                             | 16*,<br>179*<br>456<br>72*<br>260<br>443<br>477                                                   |
| gnon 445, 424, 255, 37 377, 3  Aubert (Pierre), impr. à Genève  Aubery 492, 2  Aubery (J.) 465,  Aubery (Jean-Henry)  Aubry (Auguste), libr  Auchy (d'), voir D'Auchy.  Audebert (Germain)                             | 16*,<br>179*<br>456<br>72*<br>260<br>443<br>477                                                   |
| gnon 445, 424, 255, 37 377, 3 Aubert (Pierre), impr. à Genève Aubery 492, 2 Aubery (J.) 465, Aubery (Jean-Henry) Aubry (Auguste), libr Auchy (d'), voir D'Auchy. Audebert (Germain) Ausone Antoine de Saumur Auvillain | 76*,<br>79*<br>456<br>72*<br>260<br>443<br>477<br>492<br>41<br>494<br>, 65                        |
| gnon 445, 424, 255, 37 377, 3  Aubert (Pierre), impr. à Genève  Aubery 492, 2  Aubery (J.) 465,  Aubery (Jean-Henry)  Aubry (Auguste), libr  Auchy (d'), voir D'Auchy.  Audebert (Germain)  Ausone  Auvillain          | 76*,<br>79*<br>456<br>72*<br>260<br>443<br>477<br>492<br>41<br>494<br>, 65                        |
| gnon 145, 124, 255, 37 377, 3  Aubert (Pierre), impr. à Genève  Aubery                                                                                                                                                 | 76*,<br>79*<br>456<br>72*<br>260<br>443<br>477<br>492<br>41<br>494<br>, 65<br>, 82<br><b>79</b> , |
| gnon 445, 424, 255, 37 377, 3  Aubert (Pierre), impr. à Genève  Aubery 492, 2  Aubery (J.) 465,  Aubery (Jean-Henry)  Aubry (Auguste), libr  Auchy (d'), voir D'Auchy.  Audebert (Germain)  Ausone  Auvillain          | 76*,<br>79*<br>456<br>72*<br>260<br>443<br>477<br>492<br>41<br>494<br>, 65<br>, 82<br><b>79</b> , |
| gnon 145, 124, 255, 37 377, 3  Aubert (Pierre), impr. à Genève  Aubery                                                                                                                                                 | 76*,<br>79*<br>456<br>72*<br>260<br>443<br>477<br>492<br>41<br>494<br>, 65<br>, 82<br><b>79</b> , |
| gnon 145, 124, 255, 37 377, 3  Aubert (Pierre), impr. à Genève  Aubery                                                                                                                                                 | 156*, 79* 156 72* 260 143 177 492 41 494 , 65 , 82 79 ,                                           |
| gnon 145, 124, 255, 37 377, 3 Aubert (Pierre), impr. à Genève Aubery                                                                                                                                                   | 156*,79* 156672* 2600 1433 177 492 41 494 494 495 82 79 84                                        |

| B. A. (de),                                            | 103         |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Babou (Isabeau), dame de                               |             |
| Sourdy                                                 | 213         |
| Sourdy                                                 | 159         |
| Badius (Conrard), libr 447,                            | 118         |
| Baïf (damoyselle)                                      |             |
| Baïf (Guillaume de)                                    | 545         |
| Baif (Jean-Antoine de).                                | 4*,         |
| 33, 36, 42, 49, 85, 320, 321,                          | 545         |
|                                                        |             |
| Baillet                                                |             |
| Gast 102*,                                             | 103         |
| Gast                                                   | 327,        |
| 373, 3                                                 | 74*         |
| Baisset (Chrestienne de), da-                          |             |
| moiselle du Saillant 3                                 | 64 *        |
| Bajaumont (de) 158*,                                   | 183         |
| Dalagny                                                | 430         |
| Balagny (madame)                                       | 440         |
| Balavoine (Fr. de)                                     |             |
| D 11 .                                                 | 000         |
| Balduc (Jacques), libr. à                              |             |
| Troves                                                 | 286         |
| Balfour (Jacq.)                                        | 279         |
| Balifre (Geneviève)                                    | 184         |
| Ballfre (Geneviève)<br>Ballard (P.), libr 2            | 88*         |
| Ballard (Robert), impr. 456, 4                         | 93*         |
| Ballu (Camille)                                        | 129         |
| Balton (de)                                            | 452         |
| Balzac (Jean-Louis Guez de). 🧐                         | 00*,        |
| 99*, 120, 124*, 15                                     |             |
| 304, 328, 368,                                         |             |
| Bar (Catherine de Bourbon,                             |             |
| duchesse de), sœur de                                  |             |
| Henri IV. 459, 207, 208, 2                             |             |
| 257, 258, 288,                                         | <b>32</b> 0 |
| Bara (Hierosme de) 49<br>Baragues (Rollin), libr. 27°, | 08*         |
| Baragues (Rollin), libr. 27*,                          | 243         |
| Barat (la)                                             | 544         |
| Baratin la Belle                                       | 514         |
| Barbier (AA.). 458, 460*, 46                           | 81 *        |
|                                                        |             |

| Barbier (JB.), libr. a Lyon. 341      | Beaujeu (de), libr 144                  | Bellegarde (Mad. de). 114, 282,      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Barbieur (Raynout) 512                | Beaufeu (Charles de) 93                 | 289. 327                             |
| Barbin (Cl.), libr. 286*, 287, 292,   | Beaujeu (Christofle de). 33, 93         | Belleroze 247                        |
| 366                                   | Beaujoyeux (Baltazar de). 456           | Belleville (de) 431, 487             |
| Barbizi ou Sarpizi, voir              | Beaulieu (M11e de). 342*,350,517*       | Bellièvre (de)                       |
| D'Auchy, (vicomtesse).                | Beaulieu (Eustorg de). 33, 94,          | Belroze (D.)                         |
| Barclay (J.) 40, 516, 551             | 534, 537                                | Bembe                                |
| Barentin                              | Beaumarchais (la) 500                   | Bérard (Pierre)                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         |                                      |
| Barillaud (de)                        | Beaumont (Agnès de) 266*                | Bérault (Michel), ministre           |
| Barny (Anthoine) 418                  | Beaumont-Harlay (de), 42, 49,           | protestant                           |
| Baro (Balthazar) 75                   | 94, 178* 473, 475*                      | Berger (Bertrand), de Mon-           |
| Baro (Emeraude) 149*                  | Beaupréau (duchesse), voir              | tambeuf 86                           |
| Baro (Gaspard)                        | Saint-Phalle.                           | Bergeron 42, 532                     |
| Barraut (Jean), de Marvejols 103      | Beauregard 202                          | Bergeron (Nicolas) 99                |
| Barret (Jean), 128                    | Beaurepaire (de) 119, 125               | Bergeron (Pierre) . 42, 47, 49,      |
| Barrillière (I.) 267                  | Beautemps (P.) 102, 103*                | 65, 99                               |
| Barthélemy, voir Borghèse.            | Beauvais (Ester), damoiselle            | Berjon (Jean), libr 158*, 278        |
| Barthélemy (Ed. de) 332               | angevine                                | Bernard 233                          |
| Bassompierre (François de). 148*,     | Beauvais (Romain de), libr.             | Bernard (Jean) 323                   |
| 152, 158*, 209*, 338, 339*, 483       | à Rouen 362                             | Bernard (Joh. Al.) 221               |
| Bassompierre (Jehan de). 209          | Beauveau (Marguerite de),               | Berni (Francesco) 40                 |
| Bastier                               | , ,                                     | Bernier (Charlotte) 184              |
|                                       | dame de Louppy 103                      |                                      |
| Bataille (C.) 230                     | Beauvoisien (Gabriel de),               | Bernier de la Brousse. 57, 66,       |
| Bataille (M.), sieur du Buis-         | sieur de Cambray 473*                   | 100, 473, 477                        |
| son                                   | Beauvoys de Chauvincourt. 207*          | Bernus                               |
| Baudoin (Jean) ou Baudouin. 73*,      | Beauxoncles (César - Louis              | Beroalde de Verville                 |
| 74, 75*, 121*, 122, 123*,             | de)                                     | (François Brouard, dit). 3,          |
| 148*, 224, 287, 304, 305              | Beauxoncles (Ch. de). 27, 33,           | 4*, 12*, 13*, 14, 16, 33, 42,        |
| Baudius (Dominique) 491,              | 36, 38*, 39, 42, 46,                    | 47, 100, 130, 131, 229, 230*,        |
| 492, 537                              | <b>4</b> 9, <b>5</b> 5, <b>96</b> , 483 | 235, 252*, 253*, 266, 267*,          |
| Baudry (D.)                           | Beauxoncles (Charles-Timo-              | 268, 288, 360, 449, 488, 537*        |
| Bauduyn (Benoist) 276                 | léon de), voir Sigognes.                | Beroalde (Mathieu) 100*, 101         |
| Bauduyn (D.) 105                      | Beauxoncles (Galliot de),               | Bertaut (Jean). 20, 21, 24, 57,      |
| Bauter (Ch.), dit Meliglosse. 252     | sieur des Touches 96                    | 73, 75, 110, 146, 154, 162,          |
| Bautru (Guillaume), sieur             | Beauxoncles (Jean de), sieur            | 165, 188, 272*, 283, 285, 322,       |
| de Cherelles 89                       | de Viefvy le Rayer 96*                  | 329, 485, 486, <b>537</b> , 545, 550 |
| Bautru (Guillaume II),                | Beauxoncles (René de) 345               | Bertaut (Vve Pierre), libr 339       |
| comte de Serrant. 48, 49, 89,         | Becquet (Charlotte), seconde            | Berthelin (Jean), libr. à            |
|                                       |                                         |                                      |
| 297, 537                              | femme de I. de Laffemas. 248            | Rouen 342                            |
| Bautru (Guillaume III), fils          | Behourt (JB.), libraire à               | Berthelot, auteur des Sou-           |
| de Bautru II 89*                      | Rouen 341                               | pirs amoureux                        |
| Bayardo (Mateo) 343*                  | Beitmann (Jean), impr. à                | Berthelot (Pierre). 12*, 13, 14,     |
| Bayle (Pierre) 89, 447                | Iéna 7, 529                             | 20, 21, 22, 24*, 25, 26, 27,         |
| Baylen (Bertrand de), baron           | Bellacize (de), trésorier de            | 28, 29*, 30, 31, 32, 33, 36,         |
| de Poyane 349                         | l'Epargne 465                           | 38, 39, 40, 42, 46, 48, 49, 57,      |
| Bays (de)                             | Bellan (de)                             | 60, 61*, 65, 67, 69*, 70*, 71*,      |
| Beaubreuil (Jehan de) 408             | Belleau (Remy) . 20, 21, 24, 40,        | 72*,97, <b>110</b> , 126, 137, 138*, |
| Beauchamps (Godard de). 84,           | 42, 49, 57, 97*, 98, 322                | 167, 168, 224, 235, 270. 271,        |
| 123, 192, 262, 269                    | Bellegarde (Roger de S. Lary,           | 280, 281*, 282*, 283, 289*,          |
| Beauchasteau (le petit de). 124,      | (duc de), grand écuyer 96,              | 294*, 298, 308, 310, 311*,           |
| 146                                   | 114, 148, 196, 198, 201, 207*,          | 313, 351, 354, 355*, 359, 370*,      |
| Beauclerc, présid. à Calais. 75       | 229*, 280, 285, 289*, 326,              | 374, 473*, 475*, 476*, 477*,         |
| Beaufort (Duch. de), voir             | 385*, 386, 475, 487* 488,               | 478, 482, 483, 484, 488, 491,        |
| D'Estrées (Gabrielle).                | 548, 558                                | 537, 559                             |
| - Source (Gabatelise):                | 520, 500                                | 331, 330                             |

| Berthelot (Robert), évêque             | Blanchemain (Prosper). 432, 149,    | Bouchard (Jean) 21                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| de Damas                               | 177*. 179, 228*, 229*, 230,         | Bouchard (Marie) 21                           |
| Berthrand (Fr.) d'Orléans. 85,         | 322, 490, 508, 517, 520             | Bouchart (I), médecin lyon-                   |
| 429*, 130*, 248, 236.                  | Blanchon (Joachim) . 33, 58,        | nais 3                                        |
| 263*, 264*. 265, 546                   | 67, 118                             | Bouchet (Guillaume), auteur                   |
| Bertimont 231                          | Blanvillain (Heureux), libr. 454    | de Sérées 7                                   |
| Besançon (Charles de) ou               | Blenet (Z), dit Bel Air. 4, 42,     | Bouchet (René), sieur d'Am-                   |
| Bezançon                               | 49, 52, 119                         | billou 9                                      |
|                                        | Blez (Marie) 400*, 404              | Boudeville (Guyon), libr. à                   |
| Besançon (Nicolas) ou                  | Blondeau                            | Toulouse 36                                   |
| Bezançon                               | Blosius (FL.), jésuite 309          | Boufflers (Jean de), seig. de                 |
| Besongne (Cardin), libr. 124,531       | Bobin (Michel) et M. Legras.        | Rouveray 27                                   |
| Besongne (Jacques), libr. à            | libr                                | Bouguier 50                                   |
| Rouen 29, 171, 331                     | Bocage (Adrian), prêtre 83          | Bouillon 30                                   |
| Besse (Ludovic de) 100                 | Boeckholt, libr. à Amster-          | Bouirneau (Jean) ou plutôt                    |
| Bessin (Jacques), libr 245             | dam                                 | Biourneau 24                                  |
| Bessin (Nicolas), libr 152             | Boehmer (H.)                        |                                               |
| Besson (Jacques) 108                   | Boesset (Anthoine). 146, 193, 545   | Boulay (Jean), libr. à Rouen. 474             |
| Béthune (M. de) 30, 371, 485           |                                     | 32                                            |
| Beys (Adrien) 285*                     | Boethier                            | Boullay (René) 12                             |
| Beys (Charles) 146, 247                | Boileau 139,207, 331                | Bouquet (Basile), libr. à                     |
| Bezançon, voir Besançon.               | Boinville (La) 514                  | Lyon 302                                      |
| Beze (Pierre de)                       | Boisgevert                          | Bourbon (Charles de), ar-                     |
| Bèze (Théodore de) 41,42,              | Bois-Perrin                         | chev. de Rouen . 179, 477, 54                 |
| 49, 117, 418, 433, 240, 313,           | Boisrobert (Fr. Le Metel            | Bourbon (Louis I de) 14                       |
| 333, 480, 491, 492*, 539               | de) 65, <b>119</b> , 446, 297,      | Bourbon (Nicolas) 141, 143                    |
| B. F. (M <sup>11e</sup> ), dame L. C 9 | 299, 538                            | 267, 49                                       |
| Biard (Simonette)                      | Boissat (Pierre de) 171,224         | Bourdelot (Pierre). 424, 297, 54              |
|                                        | Boissel (Henry), impr. à            | Bourdelot (Marie) 11                          |
|                                        | Rouen 179                           | Bourdin (Gilles) 54                           |
| Bigot (Louis), sieur de Gas-           | Boisset (Nicolas), libr 141         | Bourdonnoys (Marie) 13                        |
| tines                                  | Boitel, sieur de Gaubertin . 79,    | Bourgoin, dénonciateur à la                   |
|                                        | 193*                                | Chambre de Justice. 245*,246                  |
| Billaine (Louis), libr 334             | Boiteux (Claude) 499                | 248                                           |
| Billaine (Pierre), libr. 14, 28, 31    | Bolivars (de)                       | Bourgueville (Anne de) 47                     |
| 38, 45, 46, 52*, 60, 61, 68,           | Bonair (de)                         | Bourriquant (A.), libr 45                     |
| 73, 159, 160, 282, 285, 531            | Bondieu (P.), dit Vauldey 470       | Bouteroue (Alexandre) . 3'                    |
| Billard (Claude), sieur de             | Bonfons (Jehan), libr 181*          | 4, 20, 22, 23, 24, 25, 27                     |
| Courgenay 458, 310, 322                | Bonfons (Nic. et Pierre), li-       | 36, 42, 47, 49, 114, 125                      |
| Billaut (Me Adam). 124, 146, 298       | braires                             | 130, 257, 539                                 |
| Billy (de) 504                         | Bonhoure 241                        | Bouteroue (François) 53                       |
| Bimbenet                               | Bonnefons (Jean) 194*, 538          | Bouteroue (Michel) 12                         |
| Binet (Claude) 195                     | Bonnefon (Paul) 100, 146            | Boutonné (Rolet), libr. 161, 33               |
| Binet (Denis), libr 214*, 241          | Bonnet                              | Boyer (JB. de) 28                             |
| Biourneau et non Bouir-                | Bonnet, neveu de Motin, . 309       |                                               |
| neau 214                               | Borbonne (marquis de) 89*           | Boyssières (Jean de) 33, 42<br>49, 58, 67, 12 |
| Birague (Flaminio de) 258,             | Bordeaux (Jean de), libr. 225, 364, |                                               |
| 363, 531, <b>538</b> , 550             |                                     | Boyssonné (Jean de)                           |
|                                        | 551, 552                            | Boyvin (la) 54                                |
| Biron (marèchal de). 161, 162,         | Bordes-Chastelet (de) 367           | B. R                                          |
| 398*, 406, 474*, 477,                  | Bordier                             | Bragelonne 488*, 51                           |
| 480*, 481, 482, 487*,                  | Bordier (le président) 251          | Brainne                                       |
| 488*, 509, 546, 551                    | Borghèse (Barthélemy) 503           | Bramereau (Jacq.), libr. à                    |
| Blageart (Michel), libr 124            | Boscard (Ch.), lib. à Saint-        | Avignon 37                                    |
| Blaise, libr 288                       | Omer 541                            | Bramet (Paul de)                              |
| Blanc 343                              | Bouchard (Ernest) 273               | Brancas (comtesse de) 12                      |

| Brantome 290, 383, 385               | Buckingham                         | Catherine (sœur) 276*               |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Bray (Estienne de) 98                | Buffequin (Georges) 248*           | Catulle 41                          |
| Brechanon (Anne), voir Du            | Buffière (Isaac), tournonais. 165* | Caumont (de) 126                    |
| Chesne (mademoiselle).               | Bullion 251                        | Cautelle, conseiller au Par-        |
| Bretelasse 62                        | Buon (Gabriel), libr 239*          | lement 463                          |
| Breton (secr. du duc de Bel-         | Buon (Nicolas), libr 210           | Cauvigne (Jean), de Caen . 228      |
|                                      | Bure (mademoiselle) 335            | Cayet (Palma) 483                   |
| legarde 201                          |                                    |                                     |
| Bretonnayau (René) 9,                | Bussy d'Amboise 291, 292           | Cayron (Gabriel), avocat 298        |
| 11, 127                              |                                    | C.B., voir Brissart (Claude).       |
| Bretonnayau (Suzanne) 128            | C                                  | C. B. L. S. C. A 254*               |
| Bretonnayau (Théodore) 128*          |                                    | C. D 275                            |
| Bretonneau, médecin 427              | C. (Marthe) 80*                    | C. D. B., voir Beauxoncles          |
| Breyel (Lucas) ou Breyer,            | Cabeen (Ch. W.)                    | (Ch. de).                           |
| libr 132, 155*, 285                  | Cabut (Nicolas), libraire à        | C. D. M 4, 5, 43, 47, 130           |
| Brezé (Louis de), évêque du          | Rouen 7, 362                       | Cécile (P.)                         |
| Mans 214                             | Cachinon 12, 13, 130               | Cerilas, voir Schelandre.           |
| Brienne (comte de) 207*              | Cadenet (Maréchal de). 160, 370    | Certon (Salomon de) 136             |
| Brinvilliers (madame de) . 341 *     | C. A. D. R 104                     | Cervantes 159*, 160, 340*           |
| Brion (la de) 514                    | Cagniard, impr. à Rouen . 237      | Cesar 351                           |
| Briot 286, 287                       | Cahusae (de) 121                   | C. G 132                            |
| Brioys, seig. de Bagnolet . 200,     | Cailloué (Jacques), libr. à        | Chabans (Louis de), sieur           |
| 201                                  | Rouen 452*, 453, 459*, 373         | du Maine 288, 298                   |
| Brissac (Diane de) 384, 521,         | Calahoira (Ortunez de) 341         | Chaland (Claude), libr. à           |
| 554*                                 | Calles (Pierre), libraire à        | Lyon 28                             |
| Brissac (madame de) 541              | Rouen                              | Chalas (de) 177*                    |
| Brissac (maréchal de). 207*, 541     | Callist 492                        | Chalom, official de l'arch.         |
| Brissart (Claude) 3, 4*,             | Calvin (Jehan) 101, 117, 128,      | de Lyon 209                         |
| 8*, 9, 12, 13, 42, 47, 126,          | 155*, 217, 480                     | Chamhoudry (Louis), libr. 144*      |
| 129, 218, 236, 264*, 539             | Camerarius (Philippe) 339          | 145*, 331                           |
| Brisset (Roland) 103*, 104,          | Camus (Léonye) 254                 | Chamier (Daniel)                    |
| 105*, 106*                           | Camusat (Jean), libr. 141*, 142*   | Champ (madame de) 488               |
| Brisson (Barnabé) 492                | Camusat (Vve), libr. 121,141,143*  | Champleroy (Melle de) 448           |
| Brisson (mademoiselle, dite          | Candale (Louis Nogaret de          | Champollion-Figeac . 244*, 246      |
| La) 350, 488                         | La Vallette, comte de) 55,         | Champvallon 240, 292                |
| Brisson (président) . 93*, 486       | 368*, 377                          | Chandelot (Toussaint de) 271        |
| Brocard 69                           | Candale (Anne de Halwin,           | Chandieu (de), ministre pro-        |
| Brochard (mademoiselle). 105         | duchesse de) 368                   | testant. 117, 134*, 226*, 491       |
| Brochard (Pierre), sieur de          | Cangay (de) 486                    | Chanteloupe (sieur de) 191          |
| Marigny 105, 406                     | Canon 500                          | Chantelouve (Fr. de) . 11, 131      |
| Broncart (J. F.), libr. à Liège. 292 | Capet (Huë) 205*                   | Chanvallon 239*, 522                |
| Brossette                            | Caraciol, voir Carracioli.         | Chapelain                           |
|                                      | Cardon (Horace), libraire à        |                                     |
|                                      | Lyon                               | Chapoton                            |
| Brousse (la)                         | Carlonius (Gabriel)                | Chappelain, seign. de Palle-        |
| Brulart                              | , ,                                | teau                                |
| Brun (Antoine), de Dôle 224*         | Carneau, celestin 146              | Chappellain (Ch.), libr 239,        |
| Brun (Jean)                          | Carraciolo (Ant. de), prince       | 285*, 286*, 291*, 292*              |
| Brun (Pierre) 309, 349               | de Melphe 135, 481, 542            | Chapuzeau                           |
| Brun-Durand (J.) . 466, 306, 307     | Carrington-Lancaster 542           | Charles VII 126, 141, 308           |
| Bruneau (Ch.) 229, 230               | Cartais (Jacques) 224              | Charles IX. 436, 462, 203, 227, 264 |
| Brunet 83*, 473*                     | Cartier (Alfred)                   | Charles X                           |
| Brunet (Gustave)                     | Cartier (Gabriel), libr 117        | Charles-Quint 205                   |
| Brunet, libr 286                     | Casaubon                           | Charpentier (D.)                    |
| Buccanam ou Buchanam                 | Castaigne (I. de) 106              | Chartier (Guillaume) . 217, 343     |
| (Georges) 41, 135*, 203              | Castellane (baron de) 255          | Chastel (Jean) 296, 480             |
|                                      |                                    |                                     |

| Chastellet 525                     | Chrestien (Guillaume) 433                                  | 255*, 260, 266, 273, 276, 278*,                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Chastenet                          | Chrestien (I.), provençal 118,                             | 280, 287, 297, 322, 356, 357*,                                        |
| Chastillon (cardinal de) 435       | 256*, 285                                                  | 358, 364*, 370*, 374*, 376,                                           |
| Chatornu (A. de)                   | Ciceron                                                    | 491, 544*, 545, 552.                                                  |
| Chaulvet 43, 49, 131, 318          | Cimier (Mmc de), voir Cymier.                              | Colletet (mademoiselle) 145                                           |
| Chaunod (Guil.), lib. à Lyon. 374  | Cinq-Mars 142*, 188, 341                                   | Collier (Germain), greffier . 490*                                    |
| Chaussebraye 86                    | Ciré (baron de) 246, 247                                   | Colligny (Gaspard de) 434, 339                                        |
| Chauvel 104, 105                   | Clapisson (mademoiselle) . 208*                            | Collombet                                                             |
| Chauvelin.conseiller du Roi. 62,   | Claudien                                                   | Colomby (de), 356*, 540, 548                                          |
| 342                                | Claudin, libr 53, 65, 71                                   | Colomiès                                                              |
| Chauvet (N.), blaisois. 406, 431   | Claudin le jeune, musicien. 492                            | Colomiez (Arnaud), libr. à                                            |
| Chavagnac (Ch.), tourno-           | Clavelier (Gabriel). 301, 548, 549                         | Toulouse 297                                                          |
| nois                               | Clavier (C.), avocat 151                                   | Colomiès (Jacques), libr. à                                           |
| Chayvos (dom)                      | Clément (Jacques) 296                                      | Toulouse 180                                                          |
| Chemelet (Marie) 238               | Clément VIII, pape                                         | Colomiez (Raimon), impr.                                              |
| Clemengis (N. de) 557              | Clément (Jacques) 483                                      | libr. à Toulouse 284                                                  |
| Chenal (Henri) 216, 217            | Clermont (Antoine de) 453                                  | Combaut (ou Marmot) 231, 514                                          |
| Chenevière (A. de). 185, 190, 191  | Clermont-Lodève (Cte de) 294*                              | Comola (le sieur)                                                     |
| Chenu, avocat                      | Clèves (Catherine de) 147                                  | Compagnon (Pierre), libr. à                                           |
| Chéreau (Dr)                       | C. L. G. G 302                                             | Lyon 374                                                              |
| Cheribon                           | Cloride, voir Marguerite de                                | Concini 89, 191                                                       |
| Cherouvier, tourn                  | Valois.                                                    | Condé (le grand) 121*                                                 |
| Cherrier (Henri)                   | C. O., voir Ogier (Charles).                               | Condé (Henri Jules de Bour-                                           |
| 332                                | Cochin                                                     | bon, prince de) 124                                                   |
| Chesneau (Nic.), libr 227          | Codoni (Antoine)                                           | Condé (Louis de Bourbon,                                              |
| Chevalet (Fr.)                     | Codoni, italien                                            | prince de) 121. 135, 140,                                             |
| Chevalier                          | Cœffeteau                                                  | 158*, 537                                                             |
| Chevalier (Fr.), de Bordeaux 180   | Cælum non solum, devise                                    | Congnain (I.)                                                         |
|                                    | de J. P. de Mesmes.                                        | Conrart                                                               |
| Chevalier (Nicolas). 137, 138, 140 | Coëme (Jeanne de), dame                                    | Gontant (P.)                                                          |
| Chevalier (Pierre), libr 28,       | de Bonnestable 148                                         | Contades (G. de)                                                      |
| 106, 136*, 207, 340                | Coeslin (marquis de)                                       | Conti (Fr. de)                                                        |
| Chevalière (la) 514                |                                                            | Conti (prince de) . 299, 483, 500                                     |
| Chevet                             | Coeslin (marquise de) 142<br>Cœursilly (Vincent de), libr. | Conti (princesse de) 36, 43,                                          |
| Chevillon (de)                     |                                                            | 10 1 1 W 1804 180 000 071 1                                           |
| Chevreuse (madame de) 460*         | à Lyon 450, 538, 340                                       | 49, <b>147</b> , 458*, 459, 208, 271* 285, 289, 305, <b>540</b> , 552 |
| Chevry (le président de) 251       | Cœuvres (marquis de) 329<br>Cognatus                       | Coquelet                                                              |
| Chezelles (Charles de). 103*, 105  |                                                            | Coras (Jean de)                                                       |
| Chezy (la) 504                     | Coiffier (Antoine) dit Ruzé,                               | Corbie (demoiselle de)                                                |
| Chicot, fou de Henri III 240       | voir D'Effiat (marquis). Colbert 225, 286                  | Corbin 207                                                            |
| Chifflet (Ph.)                     |                                                            | Gorlieu                                                               |
| Chillac (Timothée de). 208, 210,   | Collarza (Rager do) 473                                    | Corneille (N.) 83, 121, 124                                           |
| 545                                | Collerye (Roger de) 473,                                   |                                                                       |
| Chiverny 488                       | Callet (Claude) libr                                       | Corneille (P.)                                                        |
| Chiverny (la) 503                  | Collet (Claude), libr 552                                  | Cornu (Charles)                                                       |
| Choisy 481,514,520                 | Collet (Martin), libr 28, 547                              |                                                                       |
| Choquet (René) 190, 192            | Colletet (Charlotte)                                       | Cornu (Etienne), avocat à                                             |
| Chorier (Nicolas)                  | Golletet (Fr.) 143*, 144, 146*                             | Grenoble                                                              |
| Chouayne (Fr.) . 76, 132, 178      | Colletet (Guillaume) 48,                                   | Cornu (Isabeau)                                                       |
| Chouët (Jacques), lib. à Ge-       | 49, 56, 58, 60, 61, 65*, 67,                               | Cornu (P. de) 33, 43, 49,                                             |
| nève et à Lyon 108*                | 70, 100*, 101, 106, 112, 113*,                             | 149, 540                                                              |
| Chrestien (Claude) 133             | 123, 128, <b>137</b> , 147, 149*, 150,                     | Cornuel                                                               |
| Chrestien (Florent). 43, 49,       | 157*, 162, 163*, 169, 179*,                                | Corroret (loop) libr 348                                              |
| 132, 203, 217, 473, 474,           | 192,193*,194,203,206,224*,                                 | Corrozet (Jean), libr 213*                                            |
| 479, 492, 530, <b>539</b>          | 225*, 226*, 227*, 228*, 254*,                              | <b>23</b> 0, 258*                                                     |
|                                    |                                                            |                                                                       |

| Corselles 267                            | D                                 | Daubin (Eustache), libr 292*                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Corswarem, libr. à Liège . 270           |                                   | D'Aubijoux (le comte). 357*,364*                 |
| Cossart (Jean) 187                       | D 201                             | D'Aubijoux (comtesse). 361, 362                  |
| Coste (Hilarion de) 290                  | D'Achey (Claude), Abbé 171        | D'Auchy (vicomtesse) 110,                        |
| Costé (Loys), libr. à Rouen. 362,        | D'Acreigne, tullois, avocat. 242  | 114*, 115*, 116, 281,                            |
| 373                                      | Dagonneau 484                     | 282*, 298, 538                                   |
| Costé (Vve Loys), libr. à                | D'Aigremont 505, 525              | Daudiguier (Vital), sieur                        |
| Rouen 362                                | D'Aiguillon (prince ou duc). 338* | de La Menor 20, 22, 24, 43,                      |
| Cotel (Antoine de) 150,                  | 500, 503                          | 49, 157, 183*, 252, 277*,                        |
| 347, 531                                 | Daillon (René de) 227, 228*       | 278*, 280, 307*, 340*, 541                       |
| Cotgrave 193, 229                        | D'Ailly (Pierre)                  | Daufresne (Robert), libr 544                     |
| Cotignon, sieur de La Char-              | D'Albanie (Renée), de Sara-       | D'Aumalle (Chevalier) 256                        |
| nays 146                                 | gosse                             | D'Aunan (comte) 122                              |
| Cottereau (Claude), libr. à              | Dalibray 287                      | D'Aurat, voir Dorat.                             |
| Chartres                                 | Dalle (de)                        | D'Aurigny (Gilles), voir d'A-                    |
| Cottereau (Joseph), libr 339             | D'Alme, ministre protestant. 128  | vrigny.                                          |
| Cotterel (Jehan) 502                     | D'Amboise 488                     | Dauris 521                                       |
| Cotton (le père) 477, 479*,              | D'Amboise (François), sieur       | Dausserre ou Lausserre 521                       |
| 480*, 481, 482*, 483                     | d'Emery 20, 22, 24, 103,          | Daussy (C.), sieur de Moi-                       |
| Couldray (Catherine)                     | 106, <b>153</b> , 262*, 364*      | gny, advocat                                     |
| Coulon (Antoine), libr 342               | Damours (les) 514                 | D'Authun (Jacques), sei-                         |
| Courant (Martin), libr. à                | D'Ancre (maréchal) . 89, 113, 296 | gneur de Chanclos 349                            |
| Lyon                                     | Dando 503                         | D'Autriche (Anne), voir                          |
| Courbé (Augustin), libr. 97, 121,        | Dange (Gabriel)                   | Anne.                                            |
| 122*, 123*, 124*, 142*,                  | 490*                              | D'Auvergne (comte). 58, 67,                      |
| 143, 152*, 297, 340                      | D'Angennes (Charles), vi-         | 70, 71, 454, 453, <b>162</b> , 308, 310,         |
| Courbes (C. de)                          | dame du Mans 215                  | 346, 473, 477, 478*, 501, 509                    |
| Courbeson                                | D'Angoulême (Henri), fils         | D'Auvergne (comtesse) 208                        |
|                                          | naturel de Henri II 255*          | D'Avaux                                          |
| Courbet (Ernest). 410, 412*, 330         |                                   | David, prophète 310                              |
| Courde (de) ou Courbes . 67,<br>151, 252 | D'Anisy (Claude), avocat 283      | Davity (Antoine)                                 |
|                                          | D'Anjou (duc) 384                 |                                                  |
| Courtain (A. H.) libra 200               | D'Arbaud de Porchères 284,        | Davity (Claude) 163  Davity (Pierre) 36, 43, 49, |
| Countering (Abraham) libra 328           | 285, 327, 328                     |                                                  |
| Cousturier (Abraham), libr.              | D'Arbères (Bluet), dit le         | 162, 271, 307, 338, 541                          |
| à Rouen                                  | comte de Permission 242           | D'Avost (Hiérosme) de Laval. 102*                |
| Cousturier (Daniel), libr. å             | D'Arc (Jeanne) 126                | D'Avrigny (Gilles). 33, 43,                      |
| Rouen                                    | Darche (Henri)                    | 47, 161, 534, 541                                |
| Cramail (comte de) 151,                  | Daré (Thomas), libraire à         | Daynval, sieur de Maucreux. 273,                 |
| 162, 473, 476, 531, 540                  | Rouen 103, 104                    | 275                                              |
| Cramoisy (Claude), libr 338              | Darnalt (Jean) 290                | Deaubonne (la)                                   |
| Cramoisy (Sébastien), libr. 421*,        | Datte de Saint-Julien. 291*, 447, | Debarbouiller (J.) 224                           |
| 309                                      | 466, 476, 492, 505, 511, 514, 520 | Dedons (Paul), provençal . 214                   |
| Créquy                                   | D'Aubiac                          | D'Effiat, voir Cinq-Mars.                        |
| Crespin (René), voir Du Gast.            | D'Aubierre, baron de Cler-        | D'Effiat (marquis) maréchal                      |
| Crussol (Jacques II de) 453              | vaux 208                          | de France                                        |
| Crussol (madame de). 58, 66,             | D'Aubignac (abbé) 142             | D'Effiat (mademoiselle) 124                      |
| <b>153</b> , 380                         | D'Aubigné (Agrippa). 20, 22,      | Deimier (P. de) 210, 343                         |
| Gugnac (Fr. de)                          | 24, 93, 133, <b>154</b> , 238,    | Delas (Léger), libr 266                          |
| Cuissard 265                             | 239, 290, 291, 381                | Delaunay (Adrian), libr. à                       |
| Cujas                                    | D'Aubigné (Constant)              | Rouen                                            |
| Cymier (madame de) ou de                 | D'Aubigné (Humbert) 473,          | Del Piano (Catherine) 417                        |
| Cimier 479, 522                          | 485*, 540                         | Demergery, avocat à Issou-                       |
| Cyre l'ainé                              | D'Aubigné (Jean)                  | dun 207                                          |
|                                          | D'Aubigné (Nathan) 154            | Denis (L.)                                       |

| Denosse (Claudine) 117              | 49, 97*, 132, 140, 154, 166,                            | Dolu (mademoiselle) l'ais-        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| D'Entragues (comte) 346             | 174, 177, 178*, 186, 187, 208*,                         | née, femme de Jacques             |
| D'Entragues (Henriette).            | 284*, 289, 294, 342, 324*, 322,                         | Vallée I Des Barreaux 486         |
| marquise de Verneuil 110,           | 328, 338, 363, 365, 384*, 382*,                         | Dolus 504                         |
| 158*, 345*, 350, 397, 482,          | 383*, 384*, 471, 473, 474, 477,                         | Dominé (Antoine) 470              |
| 484*, 487*, 488*, 501, 509          | 479, 484, 488*, 491, 541, 545*                          | Dorat (Jean) ou Daurat . 85, 88.  |
| Denyaut (Jacques), avocat à         | Desportes (Simonne) 328                                 | 118*, 135, 214                    |
| Rouen 237                           | Des Pruneaux                                            | Dorbessan (Jeannette) 451         |
| D'Epernon (duc). 89*, 208, 357*,    | Des Rivaux 260                                          | Dori (Eléonore) 191               |
| 509                                 | Des Roches (madame) 298                                 | Dorlane (Alph.) 214               |
| Deplanches (Jean) 100*              | D'Estampes (C.), seign. de la                           | D'Orléans (Anne-Marie-            |
| Depping 246, 252                    | Ferté-Imbault 93                                        | Louise)                           |
| Des Alymes (seigneur) 367           | D'Esterno (Antoine) 467                                 | D'Orléans (Catherine) 81, 275     |
| Desarche (la) 514                   | D'Esterno (Claude) 167                                  | D'Orléans (Françoise), fem-       |
| Des Arches                          | D'Esterno (François) 167                                | me de Louis de Bourbon. 135°      |
| Des Autels (G.)                     | D'Esterno (Georges) 167                                 | D'Orléans (Gaston). 90, 97, 122.  |
| Des Barreaux (Jacques Val-          | D'Esterno (Louis Hubert) 167                            | 132*, 143*, 145, 148,             |
| lée), le libertin 55, 59, 60,       | D'Esterno (Pierre)                                      | 151, 161, 538                     |
| 68, 119, 120*, 155, 174*, 175,      | Desternod (Claude) 58, 67,                              | D'Orléans (Henri), duc de         |
| 218, 219, 369*, 378, 516.           | 70, 167, 534*                                           | Longueville 552*                  |
| Deschamps (J.)                      | Destopihan (Bernard) 480                                | Dorléans (Louis) 192              |
| Des Chasses (Mr)                    | D'Estrée (Paul) . 141, 308, 309*,                       | Dormali (Philippe), impr. à       |
| Deschelles (Esther) 96              | 349, 550                                                | Louvain 270                       |
| Des Cordes (Jean), chanoine         | D'Estrées (Gabrielle) . 447, 465*,                      | D'Ormesson (la) 514               |
| à Limoges                           |                                                         |                                   |
|                                     | 174, 320, 402, 474, 483, 484,                           | D'Ossambray (président) . 246     |
| Descours (Antoine), touran-         | 485, 486*, 487, 488, 507, 540*<br>Des Vignes (Jean) 232 | Dossat (Armand) 186               |
| geau 323                            | 0 ( )                                                   | Doublet (Jean) 36, 178            |
| D'Escrimerie (Jean), libr.          | Des Yveteaux (Nicolas                                   | Douceur (David), libr 243         |
| supposé                             | Vauquelin). 36, 43, 49, 75, 76,                         | Douen (0.)                        |
| Desdiguières, voir Lesdi-           | 94*, 95*, 96*, 132*, 155,                               | Douët (Louis) 341, 342            |
| guières.                            | 166, <b>173</b> , 320, 386, 473,                        | Doujat                            |
| Des Essarts (Fr.), sieur de         | 474*, 475, 503, <b>542</b>                              | Doumergue                         |
| Sautour 94                          | D'Etouteville (Melle) 81                                | D'Ouville (Le Metel) 146          |
| Des Essarts (Jeanne) 345            | Deux-Ponts (duc de) 183                                 | D'Oyse (Chevalier) 236            |
| Des Essarts (mademoiselle),         | D'Expilly (Claude). 149*, 307                           | Drake (Françis) 278               |
| voir La Haye (Melle de).            | Dezeimeris (Reinhold) 276                               | Drobet (Georges), libr. à         |
| Desforges-Maillard 227              | D. G. R                                                 | Tours                             |
| Deshayes, envoyé de Henri           | D'Hastings (Fr.) 108, 162                               | Drouhet (Ch.) . 296*, 301*, 548   |
| IV à Genève                         | D'Humière 503                                           | 549                               |
| Des-Hayes (Pierre), libr 201*       | Diane de France, duchesse                               | Drusac (Gratian du Pont,          |
| Des Jardins, médecin 541            | d'Angoulême 162                                         | sieur de) 5, 58, 179, 244°        |
| Deslandes                           | Didier, libr. à Lyon 374                                | D. S 267                          |
| Des Marais (sieur) 267              | Didot 267                                               | Du Bartas (Guillaume de Sa-       |
| Desmarets de Saint-Sorlin . 92*     | Dignouart (R.) 275                                      | luste, sieur). 99, 154*, 205, 322 |
| D'Espernon 496                      | Dinteville 525                                          | Du Bellay (Joachim). 45, 181      |
| Des Periers (Bonaven-               | Divigny ou Juvigny 409                                  | 237, 322, 473, 481, 482, 542      |
| ture)                               | D. L. (sieur) 547                                       | Dubois (Anne)                     |
| D'Espinaud 307                      | D. L. (Agnès), voir Beau-                               | Dubois (Jehan)                    |
| D'Espinay (Timoléon), voir          | mont.                                                   | Du Bois (Madeleine), femme        |
| Saint-Luc.                          | D. M                                                    | de Racan 325                      |
| Despinelle. 40, 94*, 414*, 478, 265 | D. M. A. P 260                                          | Du Bosc, libr. à Rouen 25,        |
| Despois (Martin) 276, 279           | D'O (comte) 487                                         | 26, 27*                           |
| Desportes (Philippe) 4, 5,          | Dolet (Etienne) 155, 179                                | Du Bosquet (P.) 267               |
| 25, 27, 33, 35, 36, 40, 43, 48,     | D'Olivet (abbé) 147                                     | Du Bourg                          |

| 1) 1) (I ) 111 OOF                     | 1                                      | 1                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Du Bray (Jean), libr 327               | Du Maine, voir Chabans                 | Du Porcelet 266                    |
| Du Bray (Toussaint), libr 54*,         | (Louis de).                            | Du Pré (Denis), libr               |
| 59, 72*, 74*, 124*, 139, 140*,         | Du Marteau, libr. imagi-               | Du Pré (Galliot), libr 324         |
| 458*, 459*, 460*, 464, 483*,           | naire à Cologne                        | Du Pré (J.) 288                    |
| 202*, 209*, 210, 224, 225, 237,        | Du Mas, avocat 208                     | Du Pré (Jehan), libr 180           |
| 239, 251*, 254, 260, 271*, 272,        | Du Mas, chanoine 208                   | Dupuis                             |
|                                        |                                        |                                    |
| 278, 285*, 287, 288, 296, 297,         | Du Mas (S.) 20, 22, 24, 43,            | Du Puy 208                         |
| .305*, 326*, 327*, 329*, 342,          | 50, 461, <b>183</b> , 258, 327         | Du Puy (Adam). 474*, 476*, 477     |
| 369*, 547                              | Du Mesnil                              | Du Puy (la), voir Félix            |
| Dubreuil, avocat poitevin . 400        | Du Mesnil (Louis), libr. à             | (Jeanne).                          |
| Dubreuil-Chambardel                    | Rouen 373, 374                         | Duquesne, libr. à Gand 53,         |
| (Louis) 128, 129                       | Du Mesnil (Révérend) 306               | 54, 71                             |
| Du Brueil (Anthoine),                  | Du Monin (J. E.). 128*, 275*, 437      | Du Radier (Dreux) 100, 244         |
| libr 3, 12*, 14, 15*, 16,              | Du Monstier (Anne) 184                 |                                    |
|                                        |                                        | Durand (Estienne) . 33, 43, 50,    |
| 17, 19*, 20*, 21*, 22*, 23*,           | Du Monstier (Cosme)                    | 130, 188, 369                      |
| 24*, 25*, 26*, 27, 31, 79, 112*,       | Du Monstier (Daniel). 75, 76*,         | Durand (Pierre), imprim 171        |
| 126, <b>182</b> , 192, 208, 209*, 228, | <b>184</b> , 266, 281*, 285,           | Durand (Vincent) 188               |
| <b>2</b> 60, 363*                      | 286, 304, 305, 333                     | Durant (Gilles) de la Ber-         |
| Du Brueil (Charles) 482                | Du Moulin (madame). 314*, 406          | gerie. 5, 9, 11*, 66, 130, 194,    |
| Du Carroy (veuve), libr                | Dunes (de) 479                         | 258, 266, 293, 538*                |
| Du Castel (Louys), libr. à             | Dunoyer de Novimont 229                | Duras (madame) 412                 |
| Rouen 373                              | n n := :                               |                                    |
|                                        |                                        | Duret                              |
| Du Chastelet (Paul Hay) 90*,           | Du Pelletier (Pierre). 113, 143,       | Duret (mademoiselle) 486           |
| 92, 246                                | 144*, 146                              | D'Urfé (Honoré). 75, 271, 289, 301 |
| Duchat 86, 194                         | Du Perier (Amar) 364                   | D'Urfé (madame) 207                |
| Du Chesne (Anne de Bre-                | Du Perier (Ant.), sieur de             | Durfort (de)                       |
| chanon, mademoiselle) . 102*           | la Salargue 258, 545                   | Du Rier, voir Du Ryer.             |
| Du Clou (Jacques), libr 342            | Du Perron, père du cardi-              | Du Rousset, voir Rosset (de).      |
| Du Clou (Vve Jacques), libr. 342*      | nal                                    | Du Ryer (Isaac) . 20, 22, 23*,     |
| Du Creux (Jacques) dit Mol-            | Du Perron (Jacques Da-                 | 24, 33, 36, 43, 50, 58, 66, 196,   |
|                                        |                                        |                                    |
| lard, libr. à Lyon 362                 | vy), cardinal 31, 75, 90,              | 212, 309, 352, 473, 474, 542       |
| Du Fau (Marguerite) 345                | 140, 461, <b>185</b> , 237, 239, 256*. | Du Ryer (Pierre) 141, 146*,        |
| Du Fau (Odouin) 345                    | 270*, 285, 295, 338, 455, 473,         | 287*, 542                          |
| Du Faur (Pierre) 180                   | 478*, 479*, 482, 483, 484, 486,        | Du Sable (Guillaume) 58,           |
| Dufay 367                              | 491, 542                               | 67, 115, <b>203</b>                |
| Du Fossé 260                           | Du Perron (Jean), frère du             | Du Souhait. 40*, 44*, 33, 43, 50,  |
| Du Fresne, d'Amiens 275                | cardinal 90, 92                        | 207                                |
| Dufresnoy, avocat 248                  | Du Petit Val (David), libr. à          | Dutel le jeune 207                 |
| Du Gast, écuyer, sieur de              | #10                                    |                                    |
| Suzanneville 273                       |                                        | Dutel, procureur à Issou-          |
|                                        | Du Petit Val (Raphaël), libr.          | dun                                |
| Du Gast (Jacques), libr 441,           | à Rouen . 102*, 104*, 105*,            | Du Tertre (Fr.) 267                |
| 142, 225, 226 *                        | 182, 195*, 222, 236, 256, 257*,        | Du Tillet (Charlotte) . 349, 352,  |
| Du Gast (madame), voir                 | 258*, 262*, 285, 337*                  | 353, 486, 487                      |
| Baillon (Marie de).                    | Du Peyrat (Guillaume) 103,             | Du Tillet (Titon) 238              |
| Du Gast (René Crespin,                 | 125, 143, 185, 365                     | Du Vair (le président) 80, 285,    |
| sieur)                                 | Dupin 247                              | 290*                               |
| Du Gayverger. 36, 43, 49, 66,          | Du Pin                                 | Du Val (Denis), impr 179           |
| 182                                    | Du Pin-Pager (Romain). 400*,146        | Du Verdier. 137, 150, 229, 261,    |
| Du Genest 207                          | _ ,                                    |                                    |
|                                        | Dupleix (Scipion) 290                  | 262, etc.                          |
| Du Hamel (J.) 323                      | Du Plessis, voir La Forest.            | Du Vigean (madame) 305             |
| Du Lis, avocat général 251,            | Du Plessis, voir Ronsin (R.).          | Du Vouge (Florimond) 214           |
| 488*, 305, 333                         | Du Plessis 237                         | D'Uzès (Claude d'Héberard,         |
| Du Lude (comte) . 466, 487, 522        | Du Plessis-Mornay. 486*, 542           | duchesse) 343, 344                 |
| Du Maine (duc) 271                     | Du Pont, voir Drusac.                  |                                    |
| · ·                                    |                                        |                                    |

| E                                                            | Félix (Jeanne), femme Du                       | Forquevaux (baron de). 329, 330                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                              | Puy 174*, 175*, 177                            | Fortia (de), trésorier. 465, 479,                       |
| Elisabeth (princesse) 384                                    | Fendant 523. 556                               | 521 *                                                   |
| Elisabeth (reine) 383, 384                                   | Ferdelat (Pierre), impr. à                     | Foucault (Eustache), libr 267                           |
| Ellis (C.), falésien 228                                     | Lyon 362                                       | Foucquet (Bonaventure),                                 |
| Elzevier (Jean et Daniel),                                   | Ferrand (David), libr. à                       | cordelier 190,191                                       |
| libr. à Leyde 330                                            | Rouen 81*, 82*, 83*, 472*,                     | Fouët (Jean), libr 341                                  |
| Estienne (Nicolle), madame                                   | 373, 374*, 534*, 541                           | Fouët (Robert), libr 339*                               |
| Liébaut 102*, 106                                            | Ferron                                         | 340, 343                                                |
| Estienne (Antoine), impr. 142, 187                           | Feuardent (F. François),                       | Fouquet (abbé) 144, 145                                 |
| Estienne (Henri), impr. 418,                                 | doct. en théologie 228                         | Fouquet (Nicolas), surinten-                            |
| 133*, 471, 542                                               | Feuge (Louis), libr 460                        | dant 424, 423, 424, 445, 303                            |
| Estienne (Robert), impr. 435*,                               | Feugère (L.)                                   | Fourcy (Marguerite de) 188                              |
| 138, 140, 141, 187, 492                                      | Feydeau, conseiller 486                        | Fourcy (Marie de), marquise                             |
| Estienne (Robert III), impr. 99,                             | Fèvre (C.)                                     | d'Effiat 188*, 189, 192*                                |
| 239                                                          | F. F. (madame C. de) 267                       | Fournel (Victor) 147,280                                |
| Estoc (Anthoine), impr 14, 28,                               | F. F. Pr                                       | Fournier (Ed.) 140, 172, 212,                           |
| 31, 34*, 37*, 38*, 39*, 45,                                  | <b>F. G. L.</b> 5, <b>211</b> Flaminius 492    | 215, 216, 242*, 251, etc.                               |
| 46*, 54*, 55*, 56, 59*, 60*,<br>68, 72, 73*, 412, 369, 370*, |                                                | Fourny (Christofle), libr. à                            |
| 531, 532                                                     | Flavelle (la) 514 Fleuret (Fernand) 345, 347*, | Lyon                                                    |
| Estoc (femme) 60                                             | 350, 353, 538 550, 555*,                       | François II 203, 504<br>Francon (Jean-François de). 449 |
| Estoc (Thomas), libr 260                                     | Florimonde 266                                 | Francon (Méraude de) 149                                |
| Eustachius                                                   | Flotte 297                                     | Francon (Pierre de)                                     |
| Expilly, voir D'Expilly.                                     | Focheran (Abraham de) 307                      | Frank (A.), libr 228                                    |
| 1 0 / 1 0                                                    | Focheran (Jean de) 307                         | Franpinant 233                                          |
| F                                                            | Foix (Françoise de) 523, 548                   | Frascator (J.) 492                                      |
| •                                                            | Foix-Cramain (Jeanne de) . 451                 | F. R. D., voir Jodelle.                                 |
| F. (madame de) 433, 469                                      | Foix (Odet de)                                 | Frelon 487                                              |
| Fabrianus, libr. à Genève . 267                              | Fons (Pierre) 298                              | Frenicle (Bernard), de Bessy,                           |
| Faëtain (Hercule) 213, 214                                   | Fontaine (Ch.) 33, 211,                        | père                                                    |
| Fagot (Henry)                                                | 535, <b>543</b>                                | Frenicle (Bernard II), de                               |
| Faguet (Emile)                                               | Fontenette (Catherine de) 267                  | Bessy                                                   |
| Faret (Nicolas) 140, 171, 224,                               | Fonteny (Jacques) (et non                      | Frenicle (Nicolas) 60, 61,                              |
| 287, 305, 328                                                | Jean de) 43, 47, 212                           | 66, 72, 112, 113, 137, 140,                             |
| Fargy (de) 503                                               | Forcadel (Estienne). 216, 530                  | 141, 146*, 224, 370*                                    |
| Farine (Jan)                                                 | Forest-Sageot (Louis) 490*                     | Frère (Ed.) 84,179                                      |
| Fascitelle (Honoré) 214                                      | Forge (Pierre de), libr 160                    | Fresnoy (Ch. de) 191*,192*                              |
| Fassion (Madeleine) Sainte Jalle                             | Forges (de), témoin contre                     | Fronton, jésuite                                        |
| Fateau 502                                                   | Théophile                                      | Fuzy (Jean), libr. impr. 5, 6, 243                      |
| Fauchet (Claude) 473,                                        | Forget (P.), de la Picardière,                 |                                                         |
| 484, 543                                                     | voir La Picardière-Forget.                     | G                                                       |
| Faucon (Alexandre de), sei-                                  | Fornier (Guillaume) 216                        | G., voir Guyet (Nicolas).                               |
| gneur de Ris, président à .                                  | Fornier (Henri), sieur du                      | G. (Fr. de), champenois 267                             |
| Rouen 83                                                     | Clos . 3*, 8*, 9, 10, 11, 85,                  | Gaget (F.)                                              |
| Faure (H.) 273                                               | 112, 129, 130, 216, 218,                       | Gaillard (P.) 165                                       |
| Fauvelaye (CDL.), voir                                       | 219, 220, 221, 236, 264*,                      | Gaillon (vicomte de) 179                                |
| La Fauvelaye.                                                | 530, 531, 539, <b>543</b>                      | Galba                                                   |
| Fauvereau 253                                                | Fornier (Raoul) 3*, 5, 8*.                     | Galand 251                                              |
| F. C 43, 47, 50, 211                                         | 9, 11, 43, 47, 50, 85, 130*,                   | Galigai (Léonora) 341                                   |
| F. D. L. G 36, 211                                           | 133, 246, 217, 236, 264, 264,                  | Galilée                                                 |
| Félix (Isaac), dit La Lézi-                                  | 303, 316, 472, 473, 478, 539,                  | Galand (Philippe) 544                                   |
| nière                                                        | 543                                            | Galland (Jean) 261                                      |

| Galles (Laurens de), seign. de Mestrail 307° Galles (Louis de), seign. de Is Buisse. 307° Gallonius (Anthon) 338 Garmon (Christofle de) 117, 184 Gilles (David), libr. 328 Gillet (David), libr. 528 Gillet (David), libr. 529 Gillet (David), libr. 528 Gillet (David), libr. 528 Gillet (David), libr. 529 Gillet (David), libr. 529 Gillet (David), libr. 529 Gillet (David), libr. 529 Gillet (Gasse), libr. 5210 Gillet (Gasse) |                                       | G: (F) 1) 1NO 1NO             | O                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Galles (Louis de), seign. de la Buisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | ,                             |                                   |
| Gallonius (Anthon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | de Mestrail 307*                      | Gillebert le Veau, libr 474   |                                   |
| Gallonius (Anthon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Galles (Louis de), seign. de          | Gillebert (P.), 482, 484, 542 | Groulleau (Est.), impr. à         |
| Gamlonius (Anthon) 338 Gamon (Christofie de) 1417, 184 Gandoin, libr. 434 Gandoin, libr. 543 Garajes (madame de) 341 Girad, avocat 207 Girard (la) 544 Girarssus (le Père) 177, 597, 60, 61, 68, 428, 252, 284*, 288, 294*, 298, 290*, 297, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 298, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, 290*, | la Buisse                             | Gilles (David), libr          |                                   |
| Gamon (Christofte de) . 117, 184 Gandoin, libr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                               |                                   |
| Ganges (madame de) 344* Garassus (de Pere). 17*,59*,60, 61, 68, 128, 252, 2284*, 288, 294*, 295, 296*, 297, 298, 303, 328, 368, 370, 380, 533*, Garcia (don). 460 Garnier, libr. à Troyes 153 Garnier (Claude) 140, 257, 380, 543 Garnier (Claude) 140, 257, Garnier (Robert) 322, 544 Garon (Louis) 241 Garsison (Gaston). 297 Gascon (Marguerite) 271 Gasse (Nicolas), libr. 210* Gasteau . 168 Gaston d'Orléans, voir D'Orléans (Gaston). Gauchet (Claude). 45, 5, 12*, 43, 14, 16, 23, 24, 33, 34, 30, 227 Gaufridi . 485 Gauge (Françoise de). 482 Gaulter (Lounde). 446, 230, 24, Gaultier (Léonard). 466, 280 Gaultier (Alphile). 476 Gaultier (Léonard). 466, 280 Gaultier (Alphile). 476 Gay (Jules), éditeur, Paris et Genève. 13, 14*, 16, 54, 149, 172, 192, 230, 231*, 232, 234, 233, 287, 358  Gazil (A. de) . 221 Geoffroy (Claire) . 540 Gelis (de) . 357, 364 Gennes (Guillaume de) . 86 Germiney (P. de) . 470 Gelis (de) . 375, 364 Gennes (Guillaume de) . 86 Germiney (P. de) . 470 Géron (Dom) . 220 Gesselin (Jean), libr. 275*, 288, 399, 322, 323, 347, 589 399, 322, 323, 347, 589 Geuffroy (D., libr. à Roue. 84 Germfor (Drincade) . 90 Guenar (Constance), apostital 174* Guenty (Martin), libr. 25, 26, 27 Goder, véque de Grasse. 225*, 285, 286 Godefroy 295 Goder, véque de Grasse. 225*, 285, 286 Godefroy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                               |                                   |
| Garagsus (he Père). 47*, 59*, 60, 61, 68, 428, 252, 284*, 288, 294*, 295, 296*, 297, 298, 294*, 295, 296*, 297, 298, 303, 328, 368, 370, 380, 533*, 538, 534, 585*  Garcia (don)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                               |                                   |
| Garrassus (le Père). 47*, 59*, 60. 61, 68, 128, 252, 284*, 288, 294*, 295, 295*, 297, 298, 303, 328, 388, 370, 380, 533*, 363, 385, 358*, 363, 363, 385, 358*, 363, 363, 385, 358*, 363, 364, 368   Garriar (Glaude). 440, 257, 380, 533*, 380, 543   Garrier (Robert). 322, 544   Garon (Louis). 244   Garrier (Robert). 322, 544   Garon (Louis). 244   Garcia (Marguerite). 274   Gascon (Marguerite). 274   Gascon (Marguerite). 274   Gascon (Marguerite). 274   Gastacu. 468   Gaston d'Orléans, voir D'Orléans (Gaston). 468   Gaston d'Orléans, voir D'Orléans (Gaston). 458   Gaulard. 33, 33, 50, 227   Gaulridi. 488, 23, 244   33, 43, 45, 23, 244   33, 43, 45, 23, 244   Gaulier (Claude). 4, 5, 12*, 413, 144*, 16, 23, 244   Gauler (Albin). 400   Gaulier (Albin). 400   Gautier (Hoephile). 447   Gay (Jules), éditeur, Parise et Genève. 43, 144*, 16, 34, 449, 172, 1492, 230, 231*, 232, 234, 233, 238, 238, 337, 388   Germiney (P. de). 470   Gazil (A. de). 222   Geoffroy (Claire). 540   Gelis (de). 337, 364   Genève. 43, 144*, 16, 34, 449, 172, 1492, 230, 231*, 233, 234, 235, 387, 388   Germiney (P. de). 470   Granier de Mauléon. 294, 292   Gesselin (Jean), libr. 275*, 288, 309, 322, 323, 547, 580   Geuffroy (Dinn). 200   Gesselin (Jean), libr. 275*, 288, 309, 322, 323, 547, 580   Geuffroy (Dinn). 200   Gesselin (Jean), libr. 275*, 288, 309, 322, 323, 547, 580   Geuffroy (Dinn). 200   Gesselin (Jean), libr. 275*, 288, 309, 322, 323, 547, 550   Geuffroy (Dinn). 870   Geofard (Glarbei). 477   Griellee (E. de). 267   Griellee (E. de). 267   Griellee (E. de). 267   Grialee (E. de). 267   Grialee (Gauherin. 124, 295   Godefroy. 292   Gesselin (Jean), libr. 275*, 288, 309, 322, 323, 547, 545, 560   Griellee (Gauherin. 124, 295   Godefroy. 292   Gesselin (Jean), libr. 275*, 288, 309, 322, 323, 547, 545, 560   Griellee (Gauherin. 124, 295   Godefroy. 292   Gesselin (Jean), libr. 275*, 288, 309, 322, 323, 547, 545, 560   Griellee (Gauherin. 124, 295   Godefroy. 292   Godefroy (Mlle Cl.). 235   Godefroy (Mlle Cl.). 235   Godefroy (Mlle Cl.). 2 |                                       |                               |                                   |
| 64, 68, 428, 232, 284*, 288, 294*, 295, 296*, 297, 298, 296*, 297, 298, 303, 328. 368, 370, 380, 533*, 585* Godefroy (Mile Cl.). 2357 Godefroy (Mile Cl.). 2357 Godefroy (Mile Cl.). 257 Gombauld. 242, 295 Gorner (Robert) 322, 545 Gomberville (Marin Le Roy de). 75, 120, 2244, 297, 377 Gomoliu. 350, 486, 488 Gorner (Robert) 322, 544 Gorner (Robert) 322, 545 Gonder (Martin), libr. 240 Gorner (Robert) 322, 544 Gomberville (Marin Le Roy de). 270 Goasse (Nicolas), libr. 240* Gondy (Fr. de), pr. arch. de Paris 443 Gondy (H. de), arch. de Paris 209 Gonzague (Marie de), duchesse de Mantoue. 488 Gaston d'Orléans, voir D'Orléans (Gaston). 457 Goulier (Blaude). 4, 5, 12*, 488 Gauge (Françoise de). 482 Gaulter 485 Gauge (Françoise de). 482 Gaulter Garguille. 468, 493*, 247 Gaultier (Lo). 347 Gaultier (Robeile). 447 Gay (JA. de). 312 Garmont (Romeréchal de). 448 Grammont (Maréchal de). 443 Guillemu (Abraham), libr. 248 Guillemu (Abraham), libr. 248 Guillemu (Abraham), libr. 248 Guillemu (Abraham), libr. 248 Guillemu (Ve Mathieu), libr. 446 Guillemu (Ve Mathieu), libr. 446 Guillemu (Abraham), libr. 248 Guillemu (A               | Ganges (madame de) 341*               | Girard (la) 514               | Guenar (Constance), apos-         |
| 64, 68, 428, 232, 284*, 288, 294*, 295, 296*, 297, 298, 296*, 297, 298, 303, 328. 368, 370, 380, 533*, 585* Godefroy (Mile Cl.). 2357 Godefroy (Mile Cl.). 2357 Godefroy (Mile Cl.). 257 Gombauld. 242, 295 Gorner (Robert) 322, 545 Gomberville (Marin Le Roy de). 75, 120, 2244, 297, 377 Gomoliu. 350, 486, 488 Gorner (Robert) 322, 544 Gorner (Robert) 322, 545 Gonder (Martin), libr. 240 Gorner (Robert) 322, 544 Gomberville (Marin Le Roy de). 270 Goasse (Nicolas), libr. 240* Gondy (Fr. de), pr. arch. de Paris 443 Gondy (H. de), arch. de Paris 209 Gonzague (Marie de), duchesse de Mantoue. 488 Gaston d'Orléans, voir D'Orléans (Gaston). 457 Goulier (Blaude). 4, 5, 12*, 488 Gauge (Françoise de). 482 Gaulter 485 Gauge (Françoise de). 482 Gaulter Garguille. 468, 493*, 247 Gaultier (Lo). 347 Gaultier (Robeile). 447 Gay (JA. de). 312 Garmont (Romeréchal de). 448 Grammont (Maréchal de). 443 Guillemu (Abraham), libr. 248 Guillemu (Abraham), libr. 248 Guillemu (Abraham), libr. 248 Guillemu (Abraham), libr. 248 Guillemu (Ve Mathieu), libr. 446 Guillemu (Ve Mathieu), libr. 446 Guillemu (Abraham), libr. 248 Guillemu (A               | Garassus (le Père). 47*, 59*, 60,     | G. N., voir Guyet (Nicolas).  | tat 171*                          |
| 294*. 295. 296*. 297. 298. 303, 328. 368, 370, 380, 533*. 585. 584, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534, 588* 534 |                                       |                               |                                   |
| 303,328,368,370,380,533*   538,5458*   Godefroy.   292   Godefroy   295   Godefroy.   292   Godefroy   295   Godefroy.   295   Gombauld.   212, 295   Gombau   |                                       |                               |                                   |
| Sase   Sase   Sase   Sase   Sase   Godefroy   Sase   Sase   Sase   Godefroy   Sase   Sase   Godefroy   Sase   Sa   |                                       | _                             |                                   |
| Garcia (don).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                               |                                   |
| Garnier (Idaude)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                               |                                   |
| Garnier (Claude)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Garcia (don) 160                      | Godefroy (Mile Cl.) 257       | Guérin (frère P.), minime. 82*,90 |
| Garnier (Claude)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Garnier, libr. à Troves 453           | Gombauld 121, 295             | Guerrier (madame Fr.), 423, 442   |
| Samier (Jean)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                               |                                   |
| Garnier (Jean)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                               |                                   |
| Garnier (Robert) 322, 544 Garon (Louis) . 241 Garrisson (Gaston). 297 Gascon (Marguerite) . 274 Gasse (Nicolas), libr. 210° Gasteau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                               |                                   |
| Garon (Louis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                               |                                   |
| Garrisson (Gaston). 297 Gascon (Marguerite) 274 Gasse (Nicolas), libr. 210* Gasteau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | Gondy (Fr. de), pr. arch. de  |                                   |
| Garrisson (Gaston). 297 Gascon (Marguerite). 271 Gasse (Nicolas), libr. 240* Gaste au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Garon (Louis) 241                     | Paris                         | Gueux (Marie) de l'Aostière. 136  |
| Gascon (Marguerite) . 274 Gasse (Nicolas), libr. 240* Gasteau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Garrisson (Gaston) 297                | Gondy (H. de), arch, de Pa-   | Guevarre 304                      |
| Gasse (Nicolas), libr. 240* Gasteau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                               | Guihert (Pierre) 376, 490         |
| Gasteau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                               |                                   |
| Gaston d'Orléans, voir D'Orléans (Gaston).  Gauchet (Claude). 4, 5, 12*,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                               |                                   |
| Gaston   Gaston   Gauchet (Claude)   4, 5, 12*,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                               |                                   |
| Gauchet (Claude). 4, 5, 42*, 43, 44, 46, 23, 24. 33, 43, 50, 227  Gaufridi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·                                     |                               |                                   |
| 13, 14, 16, 23, 24, 33, 43, 50, 227   Gaufridi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                     | Gosselin (E.) 71              |                                   |
| Gaufridi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gauchet (Claude) 4, 5, 12*,           | Got (Louis de), marquis de    | chal de France 122                |
| Gaufridi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13, 14, 16, 23, 24,                   | Rouillac 74                   | Guichenon 367                     |
| Gaufridi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                               | Guies (la) 486                    |
| Gauge (Françoise de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                               |                                   |
| Gaulard 30*, 556 Gaultier-Garguille. 168,193*, 247 Gaultier (L.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                               |                                   |
| Gaultier-Garguille. 168, 193*, 247 Gaultier (L.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | * *                           |                                   |
| Gaultier (L.).       347         Gaultier (Léonard).       406, 260         Gautier (Albin).       400         Gautier (Théophile)       447         Gay (JA. de)       347         Gay (Jules), éditeur, Paris et Genève.       43, 44*, 46, 54, 44*, 46, 54, 449, 472, 192, 230, 231*, 232, 234, 235, 298*, 554       Grandmare (la)       544         Gay (Nicolas), libr. à Lyon.       327, 28         Gazil (A. de)       221         Geffroy (Claire)       540         Genes (Guillaume de)       86         Germiney (P. de)       470         Géron (Dom.)       220         Gesselin (Jean), libr. 275*, 288, 309, 322, 323, 547, 550       Grolard (Barbe)       477         Geuffroy (D.), libr. à Rouen.       81         Geuffroy (D.), libr. à Rouen.       81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                     |                               |                                   |
| Gaultier (Léonard). 406, 260 Gautier (Albin). 400 Gautier (Théophile) . 447 Gay (JA. de) . 342 Gay (Jules), éditeur, Paris et Genève. 43, 14*, 16, 54, 149, 172, 192, 230, 231*, 232, 234, 235, 298*, 554 Gay (Nicolas), libr. à Lyon. 327, Gazil (A. de) . 221 Geoffroy (Claire) . 540 Gelis (de) 357, 364 Genes (Guillaume de) . 367 Germiney (P. de) . 470 Géron (Dom.) . 220 Gesselin (Jean), libr. 275*, 288, 309, 322, 323, 547, 550 Geuffroy (D.), libr. à Rouen. 84  Gay (Jules), éditeur, Paris et Grammont (Scipion de) . 413*, 413*, 424 Grammont (Scipion de) . 413*, 424 Guillemot (JB.) . 467 Guillemou (Abraham), libr. 26, 27, 28 Guillemou (Abraham), libr. 26, 27, 28 Guillemot (Mathieu, libr. 104, 405*, 106*, 161*, 297, 307 Guillemot (Vve Jean), libr. 448* Guillemot (Vve Mathieu), libr. 407, 464* Guillemot (Vve Mathieu), 107, 465* Guillet (Jean) . 46         |                                       | Gournay (Mile de) 187, 274,   |                                   |
| Gautier (Albin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 300, 386                      |                                   |
| Gautier (Théophile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gaultier (Léonard) 106, 260           | G. P. D. B                    | Guigne (Marie de) 104             |
| Gautier (Théophile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gautier (Albin) 400                   | Grammont (maréchal de) 443    | Guillard 89                       |
| Gay (JA. de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                               |                                   |
| Gay (Jules), éditeur, Paris et Genève                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                               |                                   |
| Genève                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                               |                                   |
| 449, 172, 192, 230, 231*, 232, 234, 235, 298*, 554       Grandsaigne (Jean de), sieur de Marsillac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                               |                                   |
| 232, 234, 235, 298*, 554 Gay (Nicolas), libr. à Lyon. 327, Gazil (A. de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                               | ·                                 |
| Gazil (A. de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 149, 172, 192, 230, 231*,             |                               |                                   |
| Gazil (A. de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 232, 234, 235, 298*, 554              | de Marsillac 490*, 191        | Guillemot (Mathieu, libr. 104,    |
| 373       Grégoire XIV, pape. 514*,524,526       Guillemot (Vve Jean), libr. 148*         Gazil (A. de)       221       Grenouille (la)       514       Guillemot (Vve Mathieu), libr. 107,         Geoffroy (Claire)       540       Gressin       88       160, 464         Gelis (de)       357, 364       Grévin (Jacques)       134, 135, 492,       Guillet (Jean)       Guillet (Colla)       165         Germiney (P. de)       170       Grinei (Campi)       267       Guillet (Colla)       500         Gesselin (Jean), libr. 275*, 288,       Grojan (I)       257*       Guion le Roy       148         Geuffroy (D.), libr. à Rouen       81       Grolard (Catherine)       177       Guise (cardinal de), arch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                               | 405*, 406*, 464*, 297, 307        |
| Gazil (A. de)       221       Grenouille (la)       544       Guillemot (Vve Mathieu), libr. 107, Gressin       160, 464         Gelis (de)       357, 364       Grévin (Jacques)       134, 135, 492, Guillet (Jean)       Guillet (Jean)       60, 464         Germiney (P. de)       470       Grinei (Campi)       267       Guillet (Colla)       500         Gesselin (Jean), libr. 275*, 288, 309, 322, 323, 547, 550       Grojan (I)       257*       Guion le Roy       548         Geuffroy (D.), libr. à Rouen       81       Grolard (Catherine)       477       Guise (cardinal de), arch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                               |                                   |
| Geoffroy (Claire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                               | 1.                                |
| Gelis (de).       .       .       357, 364       Grévin (Jacques).       134, 135, 492,       Guillet (Jean)       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | , ,                           | · ·                               |
| Gennes (Guillaume de)       . 86         Germiney (P. de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                               | · ·                               |
| Germiney (P. de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                               |                                   |
| Géron (Dom.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 546*                          |                                   |
| Géron (Dom.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Germiney (P. de)                      | Grinei (Campi) 267            | Guingnand (Gabriel), poite-       |
| Gesselin (Jean), libr. 275*, 288, 309, 322, 323, 547, 550 Grolard (Barbe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                               |                                   |
| 309, 322, 323, 547, 550 Grolard (Barbe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                               |                                   |
| Geuffroy (D.), libr. à Rouen. 81 Grolard (Catherine) 477 Guise (cardinal de), arch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , ,,                                  |                               |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                               |                                   |
| G. H., voir Habert (Germain).   Grolard (D. C.). ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                               |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G. H., voir Habert (Germain).         | Groiara (D. C.)               | neims 385                         |

| Guise (Ch. de Lorraine, duc de). 285, 307, 481*, 487*, 554 Guise (duc de). 259*, 261, 359, 360, 361*, 501, 509 Guise (Henri de), dit le Ba- lafré | Haulterive (N. de), de Rouen. 237 Hay (Paul), voir Du Chastelet.  Hays (Jean) . 9, 236, 276 Hazon (P.) | Homère                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| dit) 5, 42*, 43*, 46, 20,                                                                                                                         | Helias (Jean) 541*                                                                                     | Hubault (Jacques), libr. à                              |
| 21*, 22*, 23*, 24, 25, 27,                                                                                                                        | Hemon (Martin) 243                                                                                     | Amiens 81, 276                                          |
| 33, 36, 43, 50, 58, 66, 67,                                                                                                                       | Henault (Mathurin), libr 120,                                                                          | Hubin (Jean), libr 259                                  |
| 70, 405, 406*, 412, 416, 430, <b>229</b> . 252, 253, 344,                                                                                         | 141, 272, 286*<br>Hennequin 514                                                                        | Huby (François), libr 458,<br>464, 209*, 254, 339, 340* |
| 471, 491, <b>545</b> .                                                                                                                            | Henri II. 144, 186*, 227, 255, 271                                                                     | Huet 124                                                |
| Guyerche (Nicolas de). 169, 217                                                                                                                   | Henri III. 118, 136, 148, 162, 192,                                                                    | Huguetan (Jean), libr. à                                |
| Guyet (Fr.) 218*, 236, 297                                                                                                                        | 204*, 255, 259, 395,                                                                                   | Lyon 149, 159, 374                                      |
| Guyet (Martial). 40, 236, 473,                                                                                                                    | 447, 485, 487, 502                                                                                     | Huillery (J.)                                           |
| 483                                                                                                                                               | Henri IV 119, 125*, 133, 135,                                                                          | Hulpeau (Claude), impr                                  |
| Guyet (Nicolas). 3, 5*, 6, 8, 248*, 236, 264, 539, 546                                                                                            | 436*, 451, 455, 456, 462*, 463, 474*, 476, 478, 480, 485, etc.                                         | Humeau, enquesteur 100                                  |
| Guyot (JA.), voir Guiot.                                                                                                                          | Henric (Jacques), libr. à An-                                                                          | Hurault de Cheverny (Ph.),                              |
| Guyse, voir Guise.                                                                                                                                | vers 93                                                                                                | évêque de Chartres 329                                  |
| <b>G. V.</b> . 36, 39, 43, 50, 66, <b>236</b>                                                                                                     | Henriette de France, sœur                                                                              | Hureau, intendant de M. de                              |
|                                                                                                                                                   | de Louis XIII, dite mada-                                                                              | Montmorency 61                                          |
| H                                                                                                                                                 | me, femme de Charles Ier. 120,                                                                         | Hurel (de)                                              |
| H. (Fr.), parisienne 251                                                                                                                          | Herard                                                                                                 | Hury (Pierre), libr 214* Hutten (Ulrich de) 215         |
| Haag (les frères). 118, 129, 137,                                                                                                                 | Herault (Jacques), libr. à                                                                             | nutten (onton de).                                      |
| 156, 245, etc.                                                                                                                                    | Rouen 341                                                                                              | I                                                       |
| Haaring (Fridrik), libr.                                                                                                                          | Herault (Jean), libr 279*                                                                              |                                                         |
| impr. à Leyde 275                                                                                                                                 | Herice (J.) de Falaise 177                                                                             | I. B. D                                                 |
| Habert (Germain) 140, 225*                                                                                                                        | Herin 524                                                                                              | I. B. S. C                                              |
| Habert (Philippe)                                                                                                                                 | Heroard                                                                                                | I. E. M. P. P                                           |
| Hameau (B.), libr 215                                                                                                                             | Herpin                                                                                                 | I. F. C. D. S. S 76                                     |
| Haran (Tite), libr. à Caen . 228                                                                                                                  | Hesselin                                                                                               | I. G. P                                                 |
| Harcourt (comtesse de) 122                                                                                                                        | Hesteau (Clovis), sieur de                                                                             | Inache (le roi) 233                                     |
| Hardy, auteur dramatique. 247,                                                                                                                    | Nuysement 187                                                                                          | Infrainville, voir Touvant.                             |
| 252, 282                                                                                                                                          | Hestru (Lion de) 503                                                                                   | Irancy                                                  |
| Harlay (Achille de) 94* Harlay (Charlotte de) 94                                                                                                  | Heuqueville (Jean de), libr. 425* H. F. S. D. C., voir Fornier                                         | I. T. C 260*, 267                                       |
| Harlay (Christofle de) comte                                                                                                                      | (Henri).                                                                                               | I. T. R 267                                             |
| de Beaumont, voir Beau-                                                                                                                           | Hippeau (C.)                                                                                           | I. V., voir Villeneuve.                                 |
| mont-Harlay (de).                                                                                                                                 | Н. О 201                                                                                               |                                                         |
| Harlequin 354                                                                                                                                     | Hobier (Jth)                                                                                           | J                                                       |
| Haultdessens (Jeanne Marie) 245,                                                                                                                  | Hoeve (G. de), libr. à Goude. 292                                                                      | Jacob (Paul), lyonnais 143                              |
| Haulta man (C. da) comta                                                                                                                          | Hoeve (G. de), libr. à Goude. 292<br>Hollant (Jacques), impr. libr.                                    | Jacques I, roi d'Angleterre. 519,                       |
| Haulte-mer (G. de), comte de Grancé 93                                                                                                            | à Rouen 71*, 373                                                                                       | 558                                                     |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                        | 74                                                      |

| Jacquier (Julien), libr 553                                   | Jullien (Ernest) 206, 228        | La Coste (Nicolas et Jean           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Jacquin (François), libr 214*                                 | Julliat (François), libr 213     | de), libr 25, 330*, 331             |
| 296                                                           | Jumel (I.), T                    | Lacour (Louis) 543                  |
| Jadin (A.)                                                    | Juvenal 40, 46                   | La Couronne (de), ang 267           |
| Jal (A.)                                                      | Juvigny (de), voir Divigny.      | La Courtine (de) 208                |
| Jamet (Lyon). 33, 58, 67, 238                                 | . savigny (de), von Divigny.     | La Courtine (Antoinette de). 266*   |
|                                                               | _                                | 267 *                               |
| Jamyn (Amadis), le poète. 5,33, 36, 43, 50, 67, 238, 321, 490 | K                                | La Couz (Est. de), abbé de          |
| Jamyn (Amadis), bailli de                                     | K. (madame de) 433, 469          | S. Rambert 302                      |
| Chaource 238                                                  | Kerviler (René) 93               | Lacquehay (Jean), impr 187          |
|                                                               | Kops (François et Jacques),      | Lacretelle (Pierre de). 356*, 357*  |
| Jamyn (Benjamin) 58, 67, 238, 292                             | libr. à St-Gervais 326           | 364                                 |
| Janin, poète 518                                              | nor. a st-dervais 520            | Lacroix 494                         |
| Janin (la)                                                    | _                                | La Croix (de)                       |
|                                                               | L                                | La Croix (F. de) 347                |
|                                                               | I (M do) 449                     |                                     |
| Janot (Denis), libr 180                                       | L. (M. de) 413                   | Lacroix (madame de). 487, 547       |
| Jaquet (Gabriel), lyonnais . 229                              | L. A 82                          | La Croix (mademoiselle de). 308*    |
| Javerzac (Bernard de) . 99, 375                               | La Baronie, voir Chrestien       | Lacroix (Paul). 5, 6, 10*, 13, 16*, |
| J. C. C. R                                                    | (Florent).                       | 17, 18, 22*, 97, 108,               |
| Jean de Laon, libr. à Genève. 108                             | La Bastie                        | 192, 193, 534                       |
| Jeannin (président) 251                                       | Labbé (Catherine) 149            | La Croix du Maine. 417, 437, 154,   |
| Jehan (de), conseiller au                                     | Labbe (R. P.)                    | 179, 229, 261*, 262, etc.           |
| Parl. de Bordeaux 277                                         | La Belle Motte (Joane            | La Fauvelaye (C. D.). 105*, 106*    |
| Jehan (madame de), voir                                       | de) 5, 58, 181*, 244             | La Faye (Ant. de)                   |
| Olive (Anne).                                                 | Labitte                          | La Ferrière 267                     |
| Jodelle (Estienne): 5, 7*, 9,                                 | La Boderie (Guy Le Fèvre         | La Ferté, manceau 257*              |
| 27, 43, 50, 67, 155, 240,                                     | de)                              | Laffemas (Barthélemy de) . 244*     |
| 317, 322, 336*, 490, <b>546</b>                               | La Boissière 146                 | 245, 248                            |
| Joinville (M. de) 162                                         | La Borde                         | Laffemas (Guichard de) 248          |
| Jolli (Thomas) 286                                            | La Borderie 324                  | Laffemas (Isaac de) 75, 76,         |
| Joly (Claude) 99                                              | La Borie (François) 179          | 457, 458, <b>244</b>                |
| Joly (I.) 201                                                 | La Boulardière, gentilh. de      | Laffemas (Laurent de) 248           |
| Joly (Jean Albert), libr. à                                   | Caen                             | La Fond (de), sieur de La           |
| Avignon 331                                                   | La Bourdaisière (Melle de). 487, | Forest 266                          |
| Joris (Jean) 351                                              | 488, 504*                        | La Fons (madame de) . 488,514       |
| Jouan (Thimothée), libr 102*,                                 | La Brosse (de) 440, 237, 285     | La Fons, angevin 260                |
| 103*                                                          | La Broue (de) 358, 359           | La Fontaine (Jean de), le           |
| Jouanne (Philippe), libr. à                                   | La Brune, secrétaire du duc      | fabuliste 346                       |
| Rouen 373                                                     | d'Aiguillon 503*                 | La Fontaine (Jean), poète           |
| Jouaust, libr 342                                             | La Bruyère (Fernande de) . 267   | du XVIe siècle 507                  |
| Joubert (Nicolas), dit An-                                    | La Caille 280                    | La Fontaine-Marran (de) 465         |
| goulevent 31, 36, 43, 50,                                     | La Case (Jean), arch. de         | La Forest (A. de), sieur du         |
| <b>240</b> , 485, 486                                         | Bénévent                         | Plessis 266, 267*                   |
| Journée, dit La Ville, avocat. 249                            | La Cavée (Antoinette de),        | La Fourche 452                      |
| Jove (Paule) 507                                              | voir La Courtine.                | La Fresnaye (Guillaume de). 173     |
| Joyeuse (amiral de) 227*                                      | La Ceppède (Jean) ' 284, 288     | La Fresnaye (présidt de). 176,177   |
| Joyeuse (duc de) 155, 357*                                    | La Charnays, voir Cotignon.      | La Girardière 267                   |
| Joyeuse (François de), car-                                   | La Chasteigneraye (Mr de). 383   | Lagneau, médecin 251                |
| dinal archev. de Rouen 81,                                    | La Chastre 480                   | La Gr. (mademoiselle de) . 267      |
| 270, 328                                                      | La Chastre (maréchale de). 106   | La Grange-Palaiseau 350, 488        |
| Joyeuse (madame de) 208                                       | La Chesnaye (Henriette de). 267  | La Grange-Rivière (de), con-        |
| Joyeux (M.)                                                   | La Clavelle 504                  | seiller                             |
| Juge (Paul), gentilh. lyon-                                   | La Claye 267                     | La Guesle (Fr. de), archev.         |
| nais 275                                                      | La Coindrie (A.) 100             | de Tours 105*, 106*                 |
|                                                               |                                  |                                     |

|                                    | 1                                   | 1                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| La Guiche (madame de) 209*         | Langlois (L.) 235                   | La Ronce 43, 48, 50, 58, 67,      |
| La Haye (de)                       | Lanier                              | 140, 147*, 254                    |
| La Haye (Maclou de). 270,271       | Lannel (Jean de)                    | La Roque (L. de) 463              |
| La Haye (mademoiselle de). 94*,    | Lanneau 511                         | La Roque (S. G. de) 43, 50,       |
| 95, 96*                            | La Noue                             | 126*, 183, 187*, 188, 213, 255,   |
| La Hueterie 271                    | Lanson (Gustave) 118, 125,          | 285, 310, 479*, 545, <b>546</b>   |
| L'Ailliée (C. de) 106              | 147*, 156, 175, 187, etc.           |                                   |
| Laisné, angoumoisin 260            |                                     | Larroque (Tamisey de). 206, 279,  |
|                                    | La P 42, 13, 252                    | 280                               |
| Lalanne (Ludovic) 286*, 287,       | La Pause, valet de Théo-            | La Rose, voir Muret (Marc-        |
| 289*                               | phile de Viau 69, 371               | Antoine de).                      |
| Lallemant 229                      | La Perrière (Guillaume de). 480     | La Rovière (héritiers de P.       |
| Lallemant (Jean), relieur . 71*    | La Picardière-Forget (de) . 75,     | de), impr. libr. à Genève. 156    |
| Lallemant (Michel), libr. à        | 106*                                | La Rue (Jacques de), tou-         |
| Rouen 71*                          | La Pierre (A. F.) 224               | rangeau                           |
| Lamarche 267                       | La Place 244                        | La Ruelle (Thomas de) 452, 227    |
| La Marck (Ch., Robert de),         | La Poepe (Melchior de) 165          | La Salle (Antoine de) 337         |
| comte de Maulevier 349             | La Porte (de), acteur 247           | La Selve                          |
| La Marck (Françoise de),           | La Porte (Magdeleine de) . 267      | La Serre 285, 343                 |
| femme de Villequier 380*           | La Porte (Marin de) . 67, 252,      | La Serre (de) 461                 |
| La Mare (président de) 446         | 253                                 | La Souche (de) 5, 258             |
| La Mare (Guillaume de),            | La Porte (Maurice de), libr. 180    | Lasphrise (capitaine), voir       |
| libr. a Rouen 83                   | L'Apostre (G.), voir Cau-           | Papillon (Marc).                  |
| La Mare (Jean de), libr. à         | mont (de).                          | La T. (I. de) 267                 |
|                                    | ,                                   |                                   |
| Rouen 372, 373*                    | La Poterie (le capitaine) 267       | La Tombe (mad.) ou Bes-           |
| Lambert 520                        | La Raverie, courtisane . 243, 486   | combe                             |
| La Menardière 207                  | La Regnerie 107                     | La Torcière (Lucrèce de) 267      |
| La Mettrie 221                     | La Renaudière (Anthoine             | La Tour (Antoine de) 328          |
| La Molle (Antoine) 502             | de) 97, 345                         | La Tour (Antoinette de). 183, 257 |
| La Monnoye 107, 133                | La R. F 12, 13, 253                 | La Tour (Claude), libr 106, 239   |
| La Morelle 193, 288                | L'Arioste, voir Ariosto.            | La Tour (Silvine de) 267          |
| La Morlière 207                    | Larivey (Pierre de). 43, 47, 254    | La Tour (Tenant de). 328,547,553* |
| La Motte (Martin de), libr.        | La Rivière (Claude), libr. à        | Laubespine (de), évêque           |
| à Rouen 373                        | Lyon 452, 453*, 374*                | d'Orléans 220*, 543               |
| La Motte (P. de) 239               | La Rivière (de) 251                 | Laubespine (M. De Préaux          |
| La Motte (Pierre de), libr.        | La Rivière, gentilh. breton. 548    | de) 321                           |
| à Lyon 373*                        | La Rivière (Jean de), sieur         | Laubry 429                        |
| La Mure 540                        | de Ceny 94                          | Laudun d'Aigaliers 343            |
| Lamy (Pierre), libr. 83, 123, 124, | La Robie (de) 192                   | Laugier de Porchères, voir        |
| 292*, 327                          | La Roche (de B., sieur) 406         | Porchères.                        |
| Lan (de), trésorier de France. 373 | La Rochefoucauld (Antoine           | Laumonier (Paul) . 335*, 336      |
| La Nauve (mad. de) 145             | de) 320                             | Launay (de)                       |
|                                    | La Rochefoucauld (cardinal          |                                   |
| Lance (L.)                         |                                     | Laurentius                        |
| L'Angelier (Abel), libr 128,       | de)                                 | Laurini (mademoiselle), avi-      |
| 227, 257, 262*, 338, 361*, 362*    | La Rochefoucauld (Fran-             | gnonaise                          |
| L'Angelier (veuve Abel). 285,338*  | çois, comte de), prince de          | Lauson (Fr. de) 262               |
| L'Angelier (Ch.), libr 179         | Marsillac                           | Lausserre, voir Dausserre.        |
| Langes (de)                        | La Rochefoucauld (Loys de),         | Lautret (Jean), libr. à Lyon. 29, |
| Langlays (Tiene). 42, 43, 252      | comte de Randan 266*                | 171*, 172*, 534                   |
| Langlois (Denis), libr. 126, 220,  | La Rochefoucauld (Marie             | Laval (Ant. Math. de). 132, 155   |
| 221*                               | Silvie de), dame de                 | La Valette, voir La Vallette.     |
| Langlois (François), libr 143      | Champdenier 266                     | La Valière (dame de), voir        |
| Langlois (F.), secrét de M.        | La Rochemaillet (I. M. de). 140,226 | Adam (Charlotte).                 |
| de Souvray 275                     | La Rochemaillet (R. M. de). 140,    | La Vallée (Jacques de) 258        |
| Langlois (Jacques), libr 143       | 141                                 | La Vallée (du Maine). 9, 258      |
|                                    |                                     |                                   |

| La Vallée (M. de) 8, 258             | Le Fève (Jean) 500                | Lesec (Jacques) 190*, 191*        |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| La Vallette (cardinal de) . 305*     | Lefevre, libraire 25              | Le Sellier (Denise) 224           |
| 540                                  | Lefevre d'Illiers                 | Leseque (Françoise) 184*          |
| La Vallette, évêque de Va-           | Le Fevre (Guy), de la Bode-       | Le Sonneur 329                    |
| brèze                                | rie                               | Lespine (de). 36, 44, 50, 440,    |
| La Vallette (Jean de), duc           | Le Gaget (F.) 323                 | 167*, 270, 485, 546               |
| d'Epernon, voir D'Eper-              | Le Gaillard (Jacques), libr.      | Lespine, parisien 267             |
| non.                                 | supposé                           | L'Espine (Timothée-René,          |
| La Vallettrye (de) 20, 22,           | Le Grand (Fr.), prieur de         | sieur de) 270                     |
|                                      | Briocourt 267*                    |                                   |
| 24, 33, 43, 47, 50, 58, 65,          |                                   | Lespleigney (Jeanne) 128          |
| <b>259</b> , 340, 344, 348, 530, 534 | Le Gras (Richard),                | Lespleigney (Thibault) 128        |
| La Vallière (duc de) 13, 100,        | Le Gros, libr 334                 | Lestang (Catherine de) 454        |
| 125, 203, 214                        | Le Gros (R.)                      | Lestang (Jean de), libr. à        |
| Lavardin (J. de) 135, 136            | Le Hain (Claudine), femme         | Genève                            |
| La Vigne (Nicolas de), libr. 148*    | de G. Colletet 139*               | Lestang (Marguerite) 162          |
| La Ville-aux-Clairs 248              | Le Hericy (Jacq.) 227             | L'Estoile (Cl. de). 140, 142,     |
| La Ville, voir Journée.              | Le Jay (président) 246            | 254*, 491, 544, <b>546</b>        |
| Lavocat 514                          | Lelong (le Père) 166              | L'Estoile (P. de). 94, 102*, 110, |
| L. Ch. (Mar.) 269                    | Le Loyer (Pierre) . 27, 33, 34,   | 114, 115, 123, etc., etc.         |
| L. D., voir Dorléans (Louis).        | 50, 269                           | Le Teneur (Natalis) 214*          |
| L. D. S 9, 261                       | Le Maistre 62                     | Le Vasseur, conseiller au         |
| L. D. S. M 104                       | Le Mayne                          | Parlement 275                     |
| Lebas (Georges) 178, 179             | Le Metel (Jérémie)                | Le Vasseur (M.)                   |
| Le Bas (Jacques), impr. à            | L'Enfant (Jean) 243               | Le Villain (Claude), libr. à      |
| Caen                                 | Lenglet du Fresnoy. 53, 240, 331  | Rouen. 4, 6, 7, 8*, 9, 10, 11*,   |
| Le Blanc, lieutenant de la           | Le Petit (Jules) 330              | 216, 251*, 271, 529               |
| maréchaussée 69                      | Le Petit (Pierre), libr           | Le Voirrier (Pierre) 93           |
|                                      | Le Phare (Jean) 231               | Lezay (Suzanne de) 154            |
|                                      | Lepidius 250                      |                                   |
|                                      | -                                 | Lezinière, voir Félix (Isaac).    |
| Le Breton, voir Breton.              | Le Plessis, voir La Forest.       | L. H                              |
| Le Breton, roy d'armes de            | Le Plessis-Prévost (Marie) . 321  | L'Héritier (Nicolas) de Nou-      |
| France 327                           | Le Plessis-Prévost (P.). 321,322, | velon                             |
| Le Breton, secrétaire du duc         | 323*                              | L'Hospital 216                    |
| de Bellegarde 197                    | Le Poulchre (François) de la      | L'Hospital (maréchal de) . 94     |
| Le Breton (G.) . 4, 5, 27, 33,       | Motte Messemé 322                 | Lhuillier, voir Luillier.         |
| 44, 50, 261                          | Le Poulchre (Renée) 322           | Lhuillier (Pierre) 228            |
| Le Brun (Ph.) 87                     | Le Pré, poictevin 323             | Lhuillier (Th.)                   |
| Le Ciel a mon sort 266               | Le Prévost (Antoine), libr.       | Liébaut (madame), voir            |
| Le Clerc (David), libr. 212, 215*.   | à Rouen 341                       | Estienne (Nicole).                |
| 242                                  | Le Prévost (Nicolas), libr. à     | Liechtenstein (Ch. Eusèbe,        |
| Le Clerc (Nicolas), libr 327         | Rouen 171, 340                    | Hartmann, prince de) 141*         |
| L'Ecluse (Paul de), avo-             | Le Roux (Michel) 87               | Lignerade 289                     |
| cat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, 130,       | Le Roy (Adrian), impr 456         | Lingendes (Catherine de) . 271    |
| 218, 236, 263, 539, 546              | Le Roy de Gomberville,            | Lingendes (Jean de). 36, 44,      |
| Lecluse (Pierre), chanoine           | voir Gomberville.                 | 50, 140*, 237*, 271, 288,         |
| d'Orléans 66, 265, 492               | Lers (Gabriel de) 149             | 307*, 310, 318, 356, 473,         |
| Le Cointe, trésorier 395             | Lescaille (J.), libr. à Ams-      | 476, 538, 540, 547                |
| Le Coq (Noël), libr 302              | terdam 122                        | Linocier (Guillaume), libr.       |
| Lecuyer (Nicolas), libr. à           | Lescallay (Pierre), seign.        | à Lyon                            |
| Rouen 181*                           | de Dauval 227                     | Lipse (Juste)                     |
| L. E. D. C                           | Lescalopier 352, 487              | Livauldière (de) 229              |
| Le Digne (Nicolas) 10, 11,           | Lesdiguières (Fr. de Bonne,       | Livet (Ch.)                       |
| 12, 102*, 103*, 106*, 108, 265       | duc de). maréchal de              | Lizet (président)                 |
|                                      | France 163, 307, 465, 538         | L. M., voir Mauduit (L.).         |
| Le Febvre 514                        | France 100, 001, 400, 000         | E. M., von maddin (E.).           |

| L. M. S 108                                                                    | 508, 545, 534, 535, 539*, 540,                | Maignian AR ARO                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Loisel (Antoine)                                                               |                                               | Maignien 45, 450                   |
| ,                                                                              | 541, 545, 548, 551, 553<br>Loviot (Louis) 556 | Maignon 207 Maillard (la) 514      |
| Loiseleur (Jules) 218                                                          |                                               |                                    |
| L'Olivier (M. de) 379                                                          | Loyola (Ignace de) . 48*, 86*                 | Maille (P.), libr. à Rouen 7       |
| Lomaigne (Armoise de) 204*                                                     | L'Oyselet (P.), libr. à Rouen. 165,           | Mailliet (Marc de) . 20, 22, 24    |
| Loménie (de) 55, 192*, 248                                                     | 192, 362, 557                                 | 44, 50, 58, 65, 66, 67,            |
| Loménie (la) 514                                                               | Loyson (Estienne), libr 334                   | 161*, <b>276</b> , <b>547</b>      |
| Loménie (Antoine de) 270                                                       | Loyson (Guillaume), libr 552*                 | Maiole ou Mayolle (Simon),         |
| Longueville (mademoiselle                                                      | Loyson (Jean-Baptiste), libr. 144*            | évêque de Valtourre 338*           |
| de), voir D'Orléans (Ca-                                                       | Lozan (de) 430                                | Mainière (Jean) 471, 547           |
| therine).                                                                      | Lozières (de) 56, 369, 370                    | Mainville 515                      |
| Lope de Vega                                                                   | L. S. P 323                                   | Mairet (Jean de) 118, 124          |
| Loppé (Ch.)                                                                    | Lubin (Jean), dit La Nouë . 191*              | Malassis (Clément), libr. à        |
| L'Orme (A. de) 339                                                             | Luc 86                                        | Rouen                              |
| L'Ormois 323                                                                   | Luc (Meraud) 165                              | Malcrin (Simon) 492                |
| Lorraine, voir aussi Guise.                                                    | Luc (Robinet de). 44, 50, 276                 | Malherbe 13, 21, 22, 24, 27        |
| Lorraine (Ch. de), duc de                                                      | Lucas (Hélène) 96                             | 30, 36, 44, 50, 58, 67, 69, 75,    |
| Mène                                                                           | Lucien 251                                    | 110*, 111*, 114*, 115*, 116.       |
| Lorraine (François de). duc                                                    | Lugoly, lieutenant du grand                   | 124, 174, 184, 192, 239*, 255*,    |
| de Guise 341*                                                                  | Prévost 291                                   | 258, 272, 280, 289*, 294*,         |
| Lorraine (Henry de), mar-                                                      | Luillier (Claude) 539                         | 296, 299, 311, 325*, 326, 338,     |
| quis de Pont-à-Mousson . 104                                                   | Luillier (Emanuel), dit Cha-                  | 385 *, 386, 473, 475 *, 476 *,     |
| Lorraine (Louis de), cardi-                                                    |                                               |                                    |
| nal arch. de Reims 94, 209                                                     | pelle                                         | 477*.478,480,483,484,485,          |
|                                                                                | Luillier (François). 218, 378, 425            | 488, 491*, 535*, 538, 546,         |
| Lorraine (Louis de), duc de                                                    | Luillier (Hiérosme), procu-                   | 547, 553*                          |
| Joyeuse 297                                                                    | reur général 60, 218, 539                     | Mallard (Thomas), libr. à          |
| Lorraine (Louise de), voir                                                     | Lux (baron de) 409, 481*                      | Rouen                              |
| Conti (princesse de).                                                          | Luxembourg (Sébastien de). 541                | Malleville                         |
| Lorraine (prince de) . 207*, 209*                                              | Luyne (Guillaume de), libr. 423*              | Malleville (Valentine de) 248      |
| Lortigues (Annibal de) 288                                                     | 334*                                          | Mancel (Georges) 288               |
| Lottin                                                                         | Luynes, favori de Louis XIII. 459.            | Mancini (de), colonel 123          |
| Loubayssin de La Marque . 342                                                  | 160*, 188*, 251, 279*, 285,                   | Mancini (madame de) 145            |
| Louet (Gabrielle) 89                                                           | 287, 369*, 370, 552                           | Mancini (mademoiselle de). 144     |
| Louise, reine de France 384*                                                   | Luynes (madame de). 160*, 342                 | Mangeant (Jacques), imp. à         |
| Louis XI 308                                                                   | Luzarches                                     | Caen 233                           |
| Louis XIII. 55*, 61, 80, 120, 121,                                             | L. V 243                                      | Manginelle (Jacques) 171*          |
| 125, 140, 141*, 142, 145, 150,                                                 | Lyon et Woodman, libr. à                      | Mansac, voir Mausac.               |
| 151*, 158*, 159, 160*, 174*,                                                   | Londres                                       | Mansan (Paul), libr 215            |
| <b>177</b> , <b>185</b> , <b>188</b> *, <b>192</b> , <b>193</b> , <b>203</b> , | Lyra (Nicolas de) 533                         | Mansirmius 214                     |
| 245*, 225, 243, 248, 326, 342,                                                 |                                               | Manson (Pierre) 108                |
| 343, 552, 553*                                                                 | M                                             | Marafin (Marguerite de) 345        |
| Louis XIV 216, 226                                                             |                                               | Marcassus                          |
| Louvain (veuve Nicolas de),                                                    | Macefer, voir Maschefert.                     | Marcel (Claude) 191                |
| libr 208                                                                       | Machard (Alexandre) 117                       | Marchais (Claude de), avocat. 132° |
| Louvencourt (Fr. de). 33, 58,                                                  | Madeleine (Jacques) 147, 271                  | Marchand (Prosper) 557*            |
| 237, 273, 310, 547                                                             | 272*                                          | Marchant (la) 487                  |
| Louvencourt (de), prévôt du                                                    | Magalotti, général 143                        | Marcheville (Mgr de) 210           |
| roi à Amiens 273                                                               | Maginet (P.), pharmacien. 169*,               | Marette (Guillaume), libr 316      |
| Louys (Pierre). 12*, 29*, 54, 56*,                                             | 170*                                          | Margastant (le père), supé-        |
| 69, 70, 76, 79, 91, 114, 116,                                                  | Magnard (Charles), sieur de                   | rieur 60, 61, 370*                 |
| 128, 149, 170*, 179, 181*, 193,                                                | Bernières, présid. à Rouen. 82*               | Marguerite d'Autriche 502          |
| 230, 235, 334, 346, 355, 366,                                                  | Magne (Emile) 106, 124, 125,                  | Marguerite de Valois, pr.          |
| 380, 382, 383, 384, 386, 393,                                                  | 193                                           | femme de Henri IV (Clo-            |
| 402, 407, 415, 427, 471, 472.                                                  | Mahoudeau                                     | ride) 425*, 459, 483*, 242*,       |
|                                                                                |                                               |                                    |

| 214, 227, 239, 240, 251, 255*,      | Massiot, conseiller au Parl.       | Menelay (madame de) 207                          |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 257*, 276*, 277, 279*, 280*,        | de Bordeaux                        | Menestrier 321                                   |
| 289, 294, 386, 395, 404*,           | Masson (la) 514                    | Meneville 514                                    |
| 447, 456, 473, 474, 476, 514,       | Matel ainé 208                     | Meobec (de)                                      |
| 520, 530, 537, 549*                 | Matel cadet 208                    | Méon 54, 56                                      |
| Marguerite, sœur du duc             | Mathon (D.), docteur 170           | Mercier de S. Léger 417                          |
| d'Anjou 384                         | Mathonnière (Nicolas de),          | Mérigon (le sieur)                               |
| Marie de J. C. (mère) 142           | libr 215                           | Merius (Antoine), libr 226                       |
| Mariette                            | Mathorez 554                       | Merki (Ch.) 96, 290*                             |
| Marigni Brochard (made-             | Matthieu (F.), d'Issoudun . 207    | Merlon 251                                       |
| moiselle), voir Brochard.           | Mauduit (Louis). 140, 146, 225*,   | Mermet (Claude) 36, 44, 50,                      |
| Marigny (marquis de) 241            | 226*                               | 301, 486*                                        |
| Marillac 245                        | Maugerard 168, 436                 | Mérovée 216                                      |
| Marillac (la) 514                   | Maugiron 379                       | Mertens, impr. à Bruxelles. 22,                  |
| Marillier                           | Maurroy, libr. à Rouen 341         | 23, 172, 534                                     |
| Marino (cavalier) 112, 113*,        | Mausac (de) 348, 555*              | Meruë                                            |
| 114*,559                            | Maxime (Dr)                        | Meruli (Uberto), libr. à Tu-                     |
| Marion 444                          | Maximianus Etruscus, poète         | rin 270                                          |
| Marion, avocat général 187,         | latin                              | Mesadoire 36, 44, 50, 303                        |
| 455, 482                            | Mayenne (duc de). 260, 345, 346    | Mesmes (J. P. de) 106, 472                       |
| Marion (Simon), baron de            | Mayenne (madame de). 208, 547      | Mesmes (Henry de), sieur                         |
| Druy                                | Maynard (Charles) 296, 297         | d'Irval                                          |
| Marmoutiers (madame de) . 207       | Maynard (François) 20, 21,         | Mesnage (ou Pamphage) 235*                       |
| Marniolles (Pierre), impr. à        | 22, 24, 36, 39, 40, 44, 46*,       | Messé (baron de) 485                             |
| Grenoble 372*, 373                  | 47, 48, 50, 58, 66, 67, 97*,       | Mesvilliers (de) 69                              |
| Marolles (de)                       | 114, 121, 124, 146, 183,           | Mettayer (Jamet), libr. à                        |
| Marot (Cl.). 33, 36, 44, 47,        | <b>294</b> , 325, 326*, 328*, 351, | Tours. 103*, 104, 136, 228, 272,                 |
| 50, 58, 67, 205*, 293, 322,         | 356*, 376*, 378, 473, 474,         | 309                                              |
| 346, 471, 473, 484, 533, <b>548</b> | 475, 478, 479, 482*, 484,          | Mezeray (Eudes de) 474                           |
| Marsan (Jules) 203, 214, 216        | 485, 487*, 490*, 491, 492,         | Meziriac (Gaspard Bachet                         |
| Marsault                            | 531*, 532, 534*, <b>548</b> , 554  | de)                                              |
| Martel (Louis), de Rouen. 237       | Maynard (Geraud de). 298, 343      | M. F , 40, 303                                   |
| Martelière 481                      | Mazarin (cardinal). 91, 121*, 123, | M. G., voir Guyet (Mar-                          |
| Mathieu (Pierre) 483                | 143*, 144, 145, 297*               | tial).                                           |
| Martial 40, 509                     | Mazon (A.)                         | M. G                                             |
| Martin                              | M. D. L. H., médecin               | Micard (Robert), libr. 257, 309<br>Michaelis 485 |
| Martin (Anthoine), libr. à          | Mecenas                            | Michaelis 485<br>Michaud, libr                   |
| Lyon                                | Médicis (Catherine de). 156, 395,  |                                                  |
| Martin (Jean)                       | 540                                | Michel (Claude), libraire à                      |
| Martin (Jean), libr. 141*, 201, 327 | Médicis (Marie de). 89, 106, 120*, | Tournon                                          |
| Martin (P.), carn                   | 140, 148, 151, 162, 174, 185*,     | Michel (Pierre), libr. à Lyon. 187               |
| Martinant (Nicolas), libr 242       | 188*, 190, 191, 196, 206, 215,     | Michelet                                         |
| Martinon (Philippe) 304             | 225*, 254, 267*, 272*, 285*,       | Mifant (David)                                   |
| Martinossy (mademoiselle). 122      | 288, 339*, 340*, 346, 477, 552*    | Mignon (Nicole) 209                              |
| Marty-Laveaux 482, 542              | Medon (Pierre), T 267*             | Millanges (Simon), libr. à                       |
| Marulle 41                          | Meleun (Anne de) 184               | Bordeaux 279                                     |
| Mas (capitaine) 164                 | Meleun (Pierre, Hipp. Anne         | Millet (Nicolas)                                 |
| Mascaron 121, 124                   | de) 184                            | Millet (Ph.)                                     |
| Maschefert ou Macefer. 293,         | Mélisse (Paul) 492                 | Millot (Didier), libr 93, 214                    |
| 335, 531                            | Menage (Gilles). 121*, 282*, 286*  | Millot (Jean), libr 483                          |
| Masère (de) 323                     | 289, 553                           | Miron (François), sieur du                       |
| Massac (Charles de). 217, 222, 252  | Menard (Fr.), avocat à             | Tremblay. 125, 126, 195, 214,                    |
| Massac (Raymond de). 217,222,252    | Nimes 296*, 297*                   | 233                                              |
|                                     |                                    |                                                  |

| Mitschsack                          | Montpensier (duchesse de). 81,208 | Mouhy (chevalier de) 122          |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Moetjens (Adr.), libraire à         | Montpensier (Henri de Bour-       | Mounin (Abraham), libr. à         |
| Amsterdam 172                       | bon, duc de) 81, 207              | Poitiers 375                      |
| Moiret                              | Morard (Méraude) 149              | Mouret (madame) 500               |
| Molé (Mathieu), procureur           | Morbois                           | Moysson (P.) 272                  |
| général. 55, 61*, 68*, 69, 70,      | More (de) 267                     | M. P 323                          |
| 73, 413, 437, 221, 245*, 298,       | Moreau                            | Muffat (René), libr 214           |
| 370*, 374, 538                      | Moreau (Denis), libr 342*         | Mugnier (François) 179            |
| Molière d'Essertines. 75, 76*,      | Moreau (Michel), lieutenant       | Mugnier (Hubert), de la Cie       |
| 303                                 | civil 292                         | de Jésus                          |
| Molière (François II de) 303        | Moreau (Pierre)                   | Muret (Marc-Antoine de). 27,      |
| Molin (Jean), libr. à Lyon . 341    | Moreau de Neufviz . 229, 230      | 33, 44, 51, 240, 317,             |
| Molin (Sébastien), libr. à          | Moregard, voir Mauregard.         | 319, 492                          |
| Tours. 404, 405*, 406*, 229, 230    | Morel 352, 453                    | Murinais (Marie de) 163           |
| Molinier 75                         | Morel (C.), impr                  | Musa fælicitas altera, de-        |
| Monchal (I. de) 436, 164            | Morel (Claude), libraire à        | vise 108                          |
| Monchrestien                        | Rouen 4                           | Musart (Ant.), conseiller . 432   |
| Moncornet                           | Morel (Fed.) 140, 214             | Musier (Jean), libr. à Evreux     |
| Monfuron (Garnier de) 74*           | Morel (Jean)                      | et à Paris                        |
| Monge 521                           | Morel (Nic.) 125                  | Myron, voir Miron.                |
| Mongez (A.) 292                     | Morelet (N.) 266*, 267*           |                                   |
| Mongin (de), chanoine 207           | Morelly (la) 514                  |                                   |
| Monod (Gabriel)                     | Morenne (Cl. de), évêque de       | N                                 |
| Monstr'œil (Claude de), libr.       | Seez                              |                                   |
| à Paris et à Tours. 93, 257, 362,   | Moreri                            | Nancel (Pierre de). 106, 271, 272 |
| 557                                 | Moret (Jacqueline de Bueil,       | Nassau (Maurice de) 378           |
| Monstr'œil (Vve de Cl. de). 257     | comtesse de) 306, 338, 503        | Natoire 331                       |
| Monstrueil (de) 266, 267            | Moret (Louis) 201                 | Naudé (Gabriel) 143               |
| Montagne (baron de) 267             | Morillot (Paul) 150               | N. D. R. H. T                     |
| Montaiglon (Anatole de) 126,        | Morin                             | N. E., voir Estienne (Ni-         |
| 212, 302*, 482, 508, 542            | Morin (le père) de l'Ora-         | cole).                            |
| Montaigne 299, 301                  | toire                             | Nemours (duc de Genevois          |
| Montauglan (comtesse de). 514       | Morlot (Claude), libr 225, 375    | et de) 357*, 362*, 363*           |
| Montaurus 492                       | Mornay (Philippe de) 117          | Nemours (duc de), arche-          |
| Montbazon (duc de). 90, 92*, 227*   | Morront (Ad.), libraire à         | vêque de Reims 423, 312           |
| Mont-Dieu (B. de) ou Mont-          | Rouen 6,362                       | Nemours (duchesse de) 312         |
| meja                                | Morus (Th.) 240                   | Nerio (Philippe) 338              |
| Montepineuse (baron de) . 540       | Mosac, voir Mausac.               | Nervèze (A. de). 62, 126, 319,    |
| Montesquieu (Anne de) 454           | Mot (Louys de) 501                | 335*, 473, 478*, 486*,            |
| Montgaillard. 31, 33, 36, 44,       | Motin (Pierre). 10, 12*, 13, 14,  | 488*, 533, 534*, 551              |
| 50, 161*, 165, 272, 306,            | 20, 21, 22, 24*, 25*, 26, 27,     | Neufvic (mad. de). 66, 319,       |
| 473, 474, 476, 550                  | 28*, 29*, 30, 31, 32, 34*, 36*,   | 473, 478, 551                     |
| Montgautier ou Mongautier           | 38*, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 51,  | Neufvic (M. de) 319               |
| (C.de Sarcilly, sieur de). 16,233 * | 53, 57, 58, 64, 66, 67, 72*, 75,  | Nevers (Ch. de Gonzagues-         |
| Montgrenier (N.) 214*               | 76*, 97*, 110*, 111, 112*,        | Clèves, duc de) . 153, 254, 291   |
| Montluc (Fabien de) 454             | 113, 114, 115, 118*, 131*,        | Nevers (duchesse de) 377          |
| Montluc (maréchal de) 454           | 151*, 162, 167, 205*, 206,        | Nevers (M. de)                    |
| Montluysant, comédien 248*          | 223, 230, 240, 257, 260, 261,     | Neveu (madame) 262                |
| Montmirail (Cécile de) 320          | 270, 272, 275, 294*, 308,         | Nevizan                           |
| Montmorency 488                     | 329, 353, 366, 460*, 473, 474*,   | N. F., voir Frenicle.             |
| Montmorency (Charlotte de) 162      | 475*, 476*, 477*, 478*, 479*,     | N. G 201                          |
| Montmorency (Henri II, duc          | 480, 481*, 482*, 483*, 484*,      | Niceron                           |
| de). 55, 61*, 68, 69, 152,          | 485 *, 486, 489, 491, 530, 531 *, | Nicolas (Guillaume), sieur        |
| 192, 368, 370, 371, 480             | 533, 538*, <b>550</b>             | de Popincourt 30                  |
|                                     |                                   |                                   |

|                                                                                                                       | Pajot, huissier                                                                                                                                                                                                                            | Pepingué (veuve), libr 374                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nicolas (Simon), secré-<br>taire du roi. 20, 22, 24, 31, 44,                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | Perceau                                    |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| 51, 320, 334*, 471, 473, 479                                                                                          | Palleteau (de), voir Chap-                                                                                                                                                                                                                 | Pergameni                                  |
| Nicolay (Jean)                                                                                                        | pelain.                                                                                                                                                                                                                                    | Perier (Jérémie), libr. 79, 266*,          |
| Ninon de L'Enclos 174                                                                                                 | Pamphage, voir Mesnage.                                                                                                                                                                                                                    | 267*                                       |
| Ninville                                                                                                              | Paparin (Gaspard) 540                                                                                                                                                                                                                      | Pernot                                     |
| Nion (Urbain), libr. à Tours. 145                                                                                     | Paparin (Jean)                                                                                                                                                                                                                             | Perot (madame de) 207                      |
| Nipheset                                                                                                              | Papillon (E.)                                                                                                                                                                                                                              | Perrache (I.) 288                          |
| Nisard (Ch.) 303                                                                                                      | Papillon (Jean de) 321                                                                                                                                                                                                                     | Perrault (Ch.)                             |
| Niverd (Georges), libraire à                                                                                          | Papillon (Marc), dit Las-                                                                                                                                                                                                                  | Perrault (Cl.)                             |
| Sens                                                                                                                  | phrise 44, 51, 419, 321                                                                                                                                                                                                                    | Perrichon 476                              |
| Nivernois (duc de) 550                                                                                                | Papillon (N.), sieur de Vau-                                                                                                                                                                                                               | Perrot (Paul) de la Salle. 486*            |
| Noailles (Charles, comte de),                                                                                         | berault 321                                                                                                                                                                                                                                | 551                                        |
| évêque de St-Flour. 296, 298                                                                                          | Paré (Ambroise) 237                                                                                                                                                                                                                        | Perse 40                                   |
| Nodier (Ch.)                                                                                                          | Paré (Catherine) 237                                                                                                                                                                                                                       | Petaut (Claude) 220*                       |
| Nostradamus 257                                                                                                       | Parfaict (les frères). 84, 100, 124,                                                                                                                                                                                                       | Petau (Denis) 220*                         |
| Nouaillac                                                                                                             | 147, 203, 241, 244                                                                                                                                                                                                                         | Petit (Jean), impr. libr. à                |
| N. P. S. D. C. H. V. et E 102*                                                                                        | Paris (Paulin) . 114, 148, 149,                                                                                                                                                                                                            | Rouen. 12, 13, 81*, 230, 555               |
| N. R., voir Renouard (Ni-                                                                                             | 252, 298                                                                                                                                                                                                                                   | Petit de Julleville 79, 301                |
| colas).                                                                                                               | Parmerin 267                                                                                                                                                                                                                               | Petrone                                    |
| Nyon, libr                                                                                                            | Party (Guilliam de) 504                                                                                                                                                                                                                    | Peyrarede 297                              |
| Nyrop (Christophe) 302                                                                                                | Parvillé (Raphaël), impr 477                                                                                                                                                                                                               | P. H., voir Habert (Philippe).             |
|                                                                                                                       | Pascali (Guilio) 302                                                                                                                                                                                                                       | Р. Н. В                                    |
| 0                                                                                                                     | Pascali (Jacopo) 302                                                                                                                                                                                                                       | Phallaris 233                              |
| O                                                                                                                     | Pasquet (André) 30                                                                                                                                                                                                                         | Philippe d'Autriche 436                    |
| Odet (Léonard), libraire à                                                                                            | Pasquier (Estienne) . 216, 253,                                                                                                                                                                                                            | Philippe (dom), prince d'Es-               |
| Lyon 302*                                                                                                             | 288, 290, 293                                                                                                                                                                                                                              | pagne                                      |
| Ogier (Ch.)                                                                                                           | Passerat (Jean). 5, 10, 58, 67,                                                                                                                                                                                                            | Phyllis, voir Viau (Th. de).               |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| Ogier (Fr.). 440, 328, 544, 558*                                                                                      | 214, 323, 332, 473, 474, 492                                                                                                                                                                                                               | Pibrac (Guy du Faur de) . 289.             |
| Ogier (Fr.). 140, 328, 544, 558*<br>Olier, président 246                                                              | 214, <b>323</b> , 332, 473, 474, 492<br>Patisson (Mamert), impr. 435*.                                                                                                                                                                     | Pibrac (Guy du Faur de) . 289,<br>294, 357 |
| Olier, président 246                                                                                                  | Patisson (Mamert), impr. 435*.                                                                                                                                                                                                             | 291, 357                                   |
| Olier, président 246<br>Olivarès, ministre d'Espagne. 90                                                              | Patisson (Mamert), impr. 435*. 156, 177, 256                                                                                                                                                                                               | 291, 357 Picard (A.)                       |
| Olier, président 246<br>Olivarès, ministre d'Espagne. 90<br>Olive (Anne), femme de M.                                 | Patisson (Mamert), impr. 435*. 456, 477, 256 Patorneus (Anth.) 470                                                                                                                                                                         | 291, 357 Picard (A.)                       |
| Olier, président 246<br>Olivarès, ministre d'Espagne . 90<br>Olive (Anne), femme de M.<br>de Jehan 277, 279*          | Patisson (Mamert), impr. 435*.  456, 477, 256  Patorneus (Anth.) 470  Patricotte (Denis)                                                                                                                                                   | 291, 357  Picard (A.)                      |
| Olier, président 246<br>Olivarès, ministre d'Espagne. 90<br>Olive (Anne), femme de M.<br>de Jehan 277, 279*<br>Oppian | Patisson (Mamert), impr. 435*.  156, 477, 256  Patorneus (Anth.)                                                                                                                                                                           | 291, 337  Picard (A.)                      |
| Olier, président 246 Olivarès, ministre d'Espagne . 90 Olive (Anne), femme de M. de Jehan 277, 279* Oppian            | Patisson (Mamert), impr. 435*.  156, 477, 256  Patorneus (Anth.)                                                                                                                                                                           | 291, 337  Picard (A.)                      |
| Olier, président 246 Olivarès, ministre d'Espagne . 90 Olive (Anne), femme de M. de Jehan 277, 279* Oppian            | Patisson (Mamert), impr. 435*.  156, 477, 256  Patorneus (Anth.)                                                                                                                                                                           | 291, 337  Picard (A.)                      |
| Olier, président 246 Olivarès, ministre d'Espagne . 90 Olive (Anne), femme de M. de Jehan 277, 279* Oppian            | Patisson (Mamert), impr. 435*.  456, 477, 256  Patorneus (Anth.)                                                                                                                                                                           | 291, 337  Picard (A.)                      |
| Olier, président 246 Olivarès, ministre d'Espagne . 90 Olive (Anne), femme de M. de Jehan 277, 279* Oppian            | Patisson (Mamert), impr. 435*.  456, 477, 256  Patorneus (Anth.)                                                                                                                                                                           | 291, 337  Picard (A.)                      |
| Olier, président 246 Olivarès, ministre d'Espagne . 90 Olive (Anne), femme de M. de Jehan 277, 279* Oppian            | Patisson (Mamert), impr. 435*.  456, 477, 256  Patorneus (Anth.) 470  Patricotte (Denis) 465  Paulmy (marquis de) 44  Pauneau 405, 406*  Pautonnier (Pierre), libr. 45*, 254  P. C 5, 33, 44, 54, 323  P. D. L., voir L'Ecluse  (Paul de). | 291, 337  Picard (A.)                      |
| Olier, président 246 Olivarès, ministre d'Espagne . 90 Olive (Anne), femme de M. de Jehan 277, 279* Oppian            | Patisson (Mamert), impr. 435*.  456, 477, 256  Patorneus (Anth.)                                                                                                                                                                           | 291, 337  Picard (A.)                      |
| Olier, président 246 Olivarès, ministre d'Espagne . 90 Olive (Anne), femme de M. de Jehan 277, 279* Oppian            | Patisson (Mamert), impr. 435*.  456, 477, 256  Patorneus (Anth.)                                                                                                                                                                           | 291, 337  Picard (A.)                      |
| Olier, président 246 Olivarès, ministre d'Espagne . 90 Olive (Anne), femme de M. de Jehan 277, 279* Oppian            | Patisson (Mamert), impr. 435*.  156, 477, 256  Patorneus (Anth.)                                                                                                                                                                           | 291, 337  Picard (A.)                      |
| Olier, président 246 Olivarès, ministre d'Espagne . 90 Olive (Anne), femme de M. de Jehan 277, 279* Oppian            | Patisson (Mamert), impr. 435*.  156, 477, 256  Patorneus (Anth.)                                                                                                                                                                           | 291, 337  Picard (A.)                      |
| Olier, président 246 Olivarès, ministre d'Espagne. 90 Olive (Anne), femme de M. de Jehan 277, 279* Oppian             | Patisson (Mamert), impr. 435*.  456, 477, 256  Patorneus (Anth.)                                                                                                                                                                           | 291, 337  Picard (A.)                      |
| Olier, président 246 Olivarès, ministre d'Espagne . 90 Olive (Anne), femme de M. de Jehan 277, 279* Oppian            | Patisson (Mamert), impr. 435*.  156, 477, 256  Patorneus (Anth.)                                                                                                                                                                           | 291, 337  Picard (A.)                      |
| Olier, président 246 Olivarès, ministre d'Espagne. 90 Olive (Anne), femme de M. de Jehan 277, 279* Oppian             | Patisson (Mamert), impr. 435*.  456, 477, 256  Patorneus (Anth.)                                                                                                                                                                           | 291, 337  Picard (A.)                      |
| Olier, président                                                                                                      | Patisson (Mamert), impr. 435*.  456, 477, 256  Patorneus (Anth.)                                                                                                                                                                           | 291, 337  Picard (A.)                      |
| Olier, président 246 Olivarès, ministre d'Espagne . 90 Olive (Anne), femme de M. de Jehan 277, 279* Oppian            | Patisson (Mamert), impr. 435*.  456, 477, 256  Patorneus (Anth.)                                                                                                                                                                           | 291, 337  Picard (A.)                      |
| Olier, président                                                                                                      | Patisson (Mamert), impr. 435*.  156, 477, 256  Patorneus (Anth.)                                                                                                                                                                           | 291, 337  Picard (A.)                      |
| Olier, président                                                                                                      | Patisson (Mamert), impr. 435*.  456, 477, 256  Patorneus (Anth.)                                                                                                                                                                           | 291, 387  Picard (A.)                      |
| Olier, président                                                                                                      | Patisson (Mamert), impr. 435*.  156, 477, 256  Patorneus (Anth.)                                                                                                                                                                           | 291, 337  Picard (A.)                      |
| Olier, président                                                                                                      | Patisson (Mamert), impr. 435*.  156, 477, 256  Patorneus (Anth.)                                                                                                                                                                           | 291, 387  Picard (A.)                      |
| Olier, président                                                                                                      | Patisson (Mamert), impr. 435*.  156, 477, 256  Patorneus (Anth.)                                                                                                                                                                           | 291, 337  Picard (A.)                      |

| D!tanana /Camas!lla\ 1!ha           | Duradham (Mantia) 840                | D-4-4                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Pitresson (Corneille), libr.        | Preudhom (Martin) 519                | Ratet                              |
| à Rouen 341                         | Prévost 488, 503                     | Rathery                            |
| P. L., dombiste                     | Prévost (Jean) du Dorat. 100, 309    | Ravanat (A.), libr. à Gre-         |
| Planchon (ou Flaschon). 231, 232    | Prévost (JP.), sieur de              | noble 149                          |
| Platon                              | Gontier                              | Ravesteyn (Jean), libr. a          |
| P. L. D., voir P. L., dom-          | Prévosteau (Estienne), libr. 128,    | Amsterdam                          |
|                                     |                                      |                                    |
| biste.                              | 179                                  | Ravot (Claude), libr. à Lyon. 108  |
| Plessis (P. P.) 323                 | Privey (Maurice) 364*                | Read (Ch.) 291                     |
| Ploton (Jacques) 502                | Promé (Jean), libr 286*              | Reaume                             |
| P. L. R. : . 473. 484, 553          | Properce 41                          | Rebreviettes (Guillaume de). 161   |
| Plutarque                           | Prunelle (Marie) 4re femme           | Refort (Louis), libr. supposé. 407 |
| Pluviers (Elizabeth de), voir       | de G. Colletet 139                   | Regis 257                          |
| Poyane (mad. de).                   | Puaux (Frank)                        | Regnaud de Beaune 186*             |
|                                     |                                      |                                    |
| Pluviers (Louis de), baron          | Pulmann 539                          | Regnault                           |
| de La Roque 349                     | Pulverel, seign. de Lavola . 418*    | Regnault (Fr.), libr 480           |
| P. M., voir Manson (Paul).          | Pybrac, voir Pibrac.                 | Regnier (Jacques) 328              |
| P. M. D. G 83                       |                                      | Regnier (Mathurin) 20, 21,         |
| Poirier (Hélie) 140, 146            | 0                                    | 22*,24*,25*,27,31,33,34*,          |
| Poisson (F.) et fils, libr. à       | Q                                    | 37*, 38*, 39, 40, 44, 46, 47,      |
| Caen 288                            | Quélus 289                           | 51, 52*, 57, 58, 66, 67, 72,       |
|                                     |                                      |                                    |
| Poitiers (Françoise de)             | Quéru (Hugues) ou Guéru . 193        | 75,76*,97*,410*,414*,442*,         |
| Pomeirol 494                        | Quesnel (Jacques), libr. 60, 61,     | 113, 116, 167*, 168, 170, 171,     |
| Pomeny (de) 239                     | 68, 73, 282, 374                     | 240*, 270*, 281*, 282, 292,        |
| Pomeray (Fr.), libr. 124, 148*,     | Quillian (M.), sieur de la           | 294, 308*, 309, 310, 315, 316,     |
| 305 *                               | Touche 216                           | 349, 328, 346, 354, 353, 394,      |
| Poncet 256                          | Quinet (Edgar) 17, 18*               | 453, 473, 475, 477*, 478, 480,     |
| Poncet (D.)                         | Quinet (Toussaint), libr. 421*,      | 481, 483*, 484*, 485*, 486,        |
| Poncet (Simon) 258                  | 122*, 158*, 297, 537                 |                                    |
|                                     |                                      | 487, 488, 491, 533, 534*, 547,     |
| Pontarel (Cl.) 267                  | Quinteau (Elisabeth)                 | 553, 556, 560                      |
| Pontoux (Claude de) 10,             | Quintral(Claude), de Salins. 471     | Regnoul (J.), libr 201*            |
| 324                                 | Quiriel (Robin), 503                 | Reinsard (Th.), libraire à         |
| Ponts de Cé (bataille des) . 80     | Quirielle (Roger de) 272,273         | Rouen 105*, 237                    |
| Porchères d'Arbaud, voir            |                                      | Remefort-Lanier (de) 190*          |
| D'Arbaud.                           | D                                    | Remond (Fr.), jésuite 140          |
| Porchères (Laugier de). 419,        | R                                    | Renon (mad.) 234                   |
|                                     | Rabelais 41, 86, 91, 322             |                                    |
| 283, 473, 476, 484, 488, 492,       |                                      | Renouard (Nicolas) 104,140         |
| 544, 546, 550, 553                  | Rabier (Loys), impr. à Or-           | Renouard (Ph.)                     |
| Portus 492                          | léans                                | Renouart (J.), libr 292            |
| Postansque                          | Rabot (Anne) 94                      | Resigade 289                       |
| Potier, libr 285, 286               | Racan 48, 51, 75, 97*,               | Rethelois (duc de) 272             |
| Poulet (Marcelot) 242               | 115, 183, 280, 281, 282 *, 283 *,    | Retz (A. de)                       |
| Poulet-Malassis, libr. 53, 72, 114, | 284, 289, 295, 296, 297, 324,        | Retz (madame de) 207               |
| 126                                 | 356*, 386*, 547*, 548, <b>553</b>    | Reure (abbé) 540                   |
|                                     |                                      | Revel (Louis de)                   |
| Poupart 248*, 249                   | Rafflé (Anthoine), libr              | ,                                  |
| Pourtier (Cl.)                      | Ralliot (Nicolas), libr. à An-       | Revel (madame de) 207              |
| Poyane (madame de) 349*             | vers                                 | Réville (M. de) 237                |
| Pozé (J. de), blézois 82            | Rameau (Jacques) 241                 | Revius (Guillaume) 243, 486        |
| Praconta (Benigne de), ba-          | Rampalle 207                         | Revol 75                           |
| ron de Roche 171*, 172              | Rancé (abbé de)                      | Rezé (Jacques), libr 207*,         |
| Prault, libr                        | Rangouze (de) 252                    | 208*, 209                          |
| Préaulx (Manassés de), libr.        | Rapin (Nicolas). 14, 16, 44, 51,     | Rezé (Jacques), libr. à la         |
|                                     |                                      |                                    |
| à Rouen                             | 66, 189, <b>328</b> , 332, 365, 485, | Flèche                             |
| Prédit (Jeanne) 405                 | 486, 488*, 492*, 553                 | Ribou (Jean), libr 292*            |
| Preudhomme (Guill.) 548             | Rasse des Nœux 538                   | Richelet (Nic.) 140, 367           |
|                                     |                                      | 75                                 |

| Richelieu (cardinal de) 89*,       | Rohan (Anne de) 456, 377              | S                                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 90*, 119, 120, 121*, 137, 141,     | Rohan (Catherine de). 183, 209,       | 8                                                            |
| 142, 148, 152*, 244, 246*,         | 386                                   | Sablon (P.)                                                  |
| 251 * 287, 296 *, 297, 303,        | Rohan (Henriette de) 209              | Saché (baron de) 103                                         |
| 305, 328, 539, 540                 | Rohan (Marguerite de Bé-              | Sacré Duquesne                                               |
| Richelieu (marquis de) 122         | thune, duchesse de) 368               | Sageot, voir Forest-Sageot.                                  |
| Richemont-Banchereau 328           | Rolet le Duc, libr                    | Sagonne (la) 514*                                            |
| Richer (Jean), libr. à Paris       | Roll (Lodoic P.) 267                  | Saincthoussany (mad. de). 207                                |
| et à Tours 362,557                 | Roncerolles (Fr. de) 214              | Saint-Amant 455, 174, 278,                                   |
| Richer (Jean III), libr 29*, 30,   | Rondinelli (Ludovico) 266*            | 295, 296*, 301, 304, 305, 346                                |
| 99, 459, 312*, 340*, 343           | Ronsard 3, 4, 5*, 7, 12, 20,          | Saint-André (Jean), cha-                                     |
| Ricmont                            | 22, 24, 40, 45, 48, 51, 66, 80,       | noine                                                        |
| Rifauld (de), avocat 100*          | 97, 130, 134*, 136, 145, 154,         | Saint-Augustin. 442, 250*, 533*                              |
| Rigaud (Benoist), libr. à          | 186, 205, 238, 240 *, 288, 293,       | Saint-Belin (Philippote de). 167                             |
| Lyon                               | 320, 321, 322, <b>335</b> , 346, 359, | Saint-Bernard 221                                            |
| Rigaud (Claude), libraire à        | 365*, 381*, 382*, 384, 463,           | Saint-Bruno                                                  |
| Lyon 373                           | 473, 477, 492, 531*, 543,             | Sainte-Aubin (présidte de). 81                               |
| Rigaud (les héritiers de Be-       | 544*, 545, <b>554</b>                 | Sainte-Barbe (de). 21, 22, 345                               |
| noist), libr 208, 302              | Ronsin (R.), sieur du Plessis. 102    | Sainte-Beuve 456                                             |
| Rigaud (Pierre) ; libr. à          | Roquelaure (maréchal de). 55,         | Sainte-Marthe (Abel de). 142, 143                            |
| Lyon 337, 361, 362*                | 369                                   | Sainte-Marthe (Scévole                                       |
| Rigault 125                        | Roschach                              | de). 37, 67, 100, 140, 143*, <b>345</b>                      |
| Rigault (Nicolas) 492              | Rosni (Jean) 345                      | Saint-Evremont                                               |
| Rigolet de Juvigny 128             | Rosny (de), voir Sully.               | Saint-François de Salles 417                                 |
| Rimon (de) 208, 267 *              | Rossant (André de), lyon-             | Saint-Gelais (Melin de) . 5,                                 |
| Ris (Madame de), femme du          | nais 30                               | 37, 45, 48, 51, 62*, 63, 66,                                 |
| président de Normandie. 123        | Rosset (Fr. de) . 21, 22, 24, 27,     | 276, 318, <b>344</b> , 473, 484.                             |
| Rivani (abbé de) 488               | 33, 45, 51, 67, 115, 159, 160,        | 529, 531, 533 * <b>554</b>                                   |
| Rivaude (de)                       | 463, 285, 291, <b>337</b> , 473,      | Saint-George (la sœur de). 514                               |
| Rivault (Florence) 288             | 476, 550                              | Saint-Georges (M. de) 420                                    |
| Rive (abbé)                        | Rotam (JB.), ministre pro-            | Saint-Germain 514                                            |
| Rivet (André)                      | testant 186                           | Saint-Julian (de) 267                                        |
| Rivière 146                        | Rotrou                                | Saint-Julien, amant de la reine                              |
| Robert (J.)                        | Rouchas (Henry de) 107                | Marguerite, voir Datte.                                      |
| Robert, notaire 248                | Rouget (de)                           | Saint-Luc (Timoléon d'Es-                                    |
| Robin (Antoine), libr. à Lyon. 474 | Rougier (J.) 214*                     | pinay, seigneur de). 115, 339,                               |
| Robin (mademoiselle). 510, 514     | Rouillac (Louys de Got, mar-          | 343, 514                                                     |
| Robinot (Anthoine), libr. 215, 275 | quis de) 340                          | Saint-Mesgrin 293                                            |
| Robinot (Gilles), libr. 136, 450,  | Roullier                              | Saint-Pavin (Denis San-                                      |
| 165*, 192, 208*, 209*, 257, 363*   | Rousse (la)                           | guin de). 119, 491*, 554                                     |
| Rochas (Adolphe)                   | Rousseau 514                          | Saint-Phale 430, 486                                         |
| Roche (baron de), voir Pra-        | Rousseau (JJ.) 220                    | Saint-Phalle (Mile), duchesse                                |
| conta (Bénigne de).                | Rousset, libr                         | de Beaupréau 262                                             |
| Rocheblave (S.)                    | Rousset (Nicolas), libr. 243, 555     | Saint-Poncy (de) . 289. 290, 293                             |
| Rocoles                            | Roy (Emile)                           | Saintray (Marie de) 96                                       |
| Rocolet (Pierre), libr. 28, 59*,   | Roye (Eléonore de)                    | Saintray (Payan de) 96                                       |
| 60*, 124, 141*, 142, 152, 490      | Roze-omont (Elisabeth de),            | Saint-Romard. 33, 45, 54, 58,                                |
| Rocquet 486                        | marquise d'Agnerac 348                | 67, <b>344</b> , 535, <b>555</b> Saint-Romuald (le Père P.), |
| Rody                               | Rubentel, conseiller 486              | voir Guillebaud (le Père).                                   |
| Roger (Estienne), libr. à          | Ruelle (R.), libr                     | Saint-Simon, seigr. et baron                                 |
| Amsterdam 331                      | Rutousu (Jean de) 507                 | de Courtomer 275                                             |
| Rogissart (de), libr. à La         | Ruzé (Martin), sieur de Beau-         | Saint-Sixte 285                                              |
| Haye                               | lieu 215                              | Saint-Thomas                                                 |
|                                    | neu                                   | Samt Homas                                                   |

| Saisseval (de), sieur de Sail-     | Selon la fortune la valeur,          | de Condé 435*, 144, 509            |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| ly 273                             | devise de Beroalde de Ver-           | Soleinne                           |
| Salmon, précepteur de Ca-          | ville 103                            | Soly (Michel), libr 221            |
| therine de Bar 133                 | Senecé (de)                          | Somaize                            |
| Samson 436                         | Senèque. 286*, 287*, 479, 533        | Sommaville (Anthoine de),          |
| Sangnier (Anthoine), archer. 69*   | Sepaus 295, 298, 490                 | libr 44, 31, 56, 59, 60*, 66,      |
| Sanguin (président) 246            | Seraphino 262                        | 68, 73, 97, 122*, 140, 142*,       |
| Sansot, libréditeur 298*,          | Sercy (Charles de), libr 144         | 144*, 145*, 152, 226, 286*,        |
| 307, 347, 538                      | Sercy (Nicolas de), libr 291         | 287*, 305*, 340, 369, 370*,        |
| Sara (Henri), libr 137, 140        | Sergent (Pierre), impr 480           | 531, 532*                          |
| Sara (Ve Henri), libr. 226, 270    | Serizay ou Serizé 144, 521           | Sonan (Gassion de). 403*, 404,     |
| Sara (Robert), libr 143            | Serre (Ch. de) 450, 540              | 106, 322, 323                      |
| Sardini (le comte de) 320          | Servient (comte de) 145*             | Sorel (Ch.), sieur de Sou-         |
| Sarry 503                          | Servin, procureur général. 62        | vigny 120, 192*, 205               |
| Saugrain (Abraham), libr. 252,     | Servin (la) 514                      | Soret (Anne)                       |
| 328*                               | Sevestre (Charles), libr 27*         | Soret (Jean)                       |
| Saulx (de) 514                     | Sevestre (Pierre), libr 425          | Soubron (André), libr 297          |
| Saulx (Jeanne de). : 224           | Sevin (la) 514                       | Soudy (de) 505                     |
| Sauret (Jean) 525                  | Sibille                              | Sourdis (marquis de). 89, 90, 482  |
| Sautereau (Magdeleine) 118         | Sibylla (Gu.), D. Med. à             | Souvré (de)                        |
| Sauval 320                         | Senon 267*                           | Souvré (René de), baron de         |
| Savine (Léon), libr. à Lyon. 340   | Si com'al fuego 267                  | Renoir 341*                        |
| Savonnière (Louise de), sec.       | Sifleau, libr. à Tours: 106          | Soyer (Michelle) 139               |
| femme de Villequier 380            | Sigognes (Charles-Timo-              | Spillehout (S.), libr. à Ams-      |
| Savoye (duc de) 296, 357           | léon de Beauxoncles,                 | terdam                             |
| Savoye (Charles-Emmanuel,          | Sr de). 3, 4, 5, 14, 21*, 22*, 23.   | Stanley (Thomas) 375               |
| duc de) 367°, 492°                 | 24, 25*, 26, 27, 28*, 29*,           | Stuart (Marie) 186                 |
| Savoye (Henri de), duc de          | 30, 31*, 32, 33, 34, 35, 36,         | Suë (Eugène)                       |
| Genevois et de Nemours. 140,       | 37, 38, 39, 40, 45, 46, 48,          | Sully (de), marq. de Rosni. 255*   |
| 152                                | 51, 52*, 57, 58, 66, 67, 70,         | 260*, 328, 345, 347, 409, 483*,    |
| Savoye (Philibert, duc de). 304    | 71, 72*, 84*, 96, 97, 110*,          | 488*, 509, 522, 551, 553           |
| Sayous                             | 113, 115, 116*, 167, 168,            | Sweerts (J. F.), dit Swertius. 471 |
| Scale (Jean), de Bayeux 228        | 270, 294*, 300, 308, 342*,           | Sylvius (Jacques) 507, 542*        |
| Scaliger                           | 316*, 320, 345, 407, 473*,           | (                                  |
| Scarron (Pierre). 124, 297*, 346   | 474*, 475*, 476*, 477*,              | Т                                  |
| Scarron, sieur de Vavre 148        | 479, 480*, 482*, 483*, 484,          | 1                                  |
| Schelandre (Jean de) 442           | 486*, 487*, 488*, 491*,              | Tabourot (Estienne). 11, 12,       |
| Schirmacher (Käthe) 371            | 504, 508, 522, 547, 555, 569         | 29*, 30*, 479, 484*, 244*,         |
| Schurmann (Anne-Marie de). 143*    | Sigognes (Ch. de Beauxon-            | 355, 472, 556                      |
| Schwob (Marcel) 472                | cles, sieur de), neveu de            | Tabourot (Jean) 12, 355            |
| Scipion 503                        | Racan 326, 327                       | Tahureau (Jacques). 33, 45, 51,    |
| Scipion (la) 503                   | Sigognes (I. de) 348                 | 58, 67, 114, 355                   |
| Scorion, sieur de Buguedet. 273    | Sillac (de)                          | Tallemant des Réaux. 89, 96, 114,  |
| Scudéry (Georges de). 55, 121, 124 | Silvius (J.), voir Sylvius.          | 125, 148*, etc., etc.              |
| S. D. H 257                        | Simons (les frères). 89, 91, 92      | Tansille (le) 258, 285*            |
| Second (Jean) 41                   | Sirmond (J.)                         | Tardif (Denis)                     |
| Seguier (Pierre), président        | Sirmont ou Butor. 230, 231, 233      | Targa (Fr.), libr 452, 453, 493    |
| et chancelier. 121*, 142, 143*,    | Siron 513                            | Tarsson (de) 267                   |
| 144, 246, 252, 296                 | Sity (les frères). 188*, 190*, 191*, | Taschereau                         |
| Seguin (Gilbert), seigr. de        | 192*                                 | Tasso (Torquato) 183               |
| Saint-Lactancien 128               | Smith (R.), libr. à Amster-          | Tausanius (P.) Bastidaeus . 297    |
| Seguiran (le père) 61*             | dam                                  | Tenant de Latour, voir La Tour.    |
| Selincourt (de), sieur de          | Soissons (comte de), fils de         | Tenot 234                          |
| Thesy 273                          | Louis de Bourbon, prince             | Termes (M. de) 197                 |
|                                    | , ,                                  | 75 *                               |
|                                    |                                      | 100                                |

| 991                               | I Triboulat (on Decallat) 994      | Vonenskie (Nieslas) lieute                               |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Terrasson                         | Triboulet (ou Pacollet) 234        | Vauquelin (Nicolas), lieute-                             |
| Tertullien 221                    | Tricotel (Ed.). 46, 425, 426, 427, | nant général                                             |
| T. G                              | 185, 193*, 319, 508                | Vauquelin (R.), gentilh. nor-                            |
| Themines (marquis de). 369, 370   | Tristan L'Hermite. 200, 297*       | mand 275                                                 |
| Théocrite 41                      | Trousset (Jacques), lieute-        | Vaurenard 222                                            |
| Théodoric le grand, empe-         | nant de robe courte 69*            | Vautret                                                  |
| reur 539                          | Turquet                            | Vayssilieu (Gaspard de) 465                              |
| Théophile, voir Viau (Théo-       | Turquety (Ed.) 271                 | Veins (Æ de) 182                                         |
| phile de).                        | Turrin (Cl.) 33, 58, 364           | Velut (Hubert), libr 242                                 |
| Théron (le père) 309              |                                    | Velut (Vve Hubert), libr. 245                            |
| Thévenet (P.) 212, 213, 214       | V                                  | Vendôme (César, duc de), . 174.                          |
| Thiboust (Samuel), libr. 27, 28,  | •                                  | 177, 322, 323*                                           |
| 107, 338*, 341                    | V. (madame de) 421, 468            | Vendôme (duc de) 80, 165*                                |
| Tholosan (J.), impr. à Aix . 385  | Vaganay (Hugues) 268, 557          | Vendômois (Jacqueline de). 97,                           |
| Thomas (G.) 545                   | Vaillant (Germain), de Gue-        | 345                                                      |
| Thomas (Paul) 260                 | lis                                | Vérac (Martin), libr 267                                 |
| Thomassin, bailli de Join-        | Valeran, comédien. 168, 241, 248,  | Verdun (madame de) 251                                   |
| ville 266, 267                    | 249*                               | Verdun (Nicolas de), pre-                                |
| Thoré (présidente de) 123         | Valet (Antoine)                    | mier président 215, 246                                  |
| Thoreau (Julian), libraire a      | Vallée (Jacques I), contro-        | Verlaine 80                                              |
|                                   |                                    | Vertaine                                                 |
| Poitiers 100, 253                 |                                    | Vermeil (Abraham de) . 33,                               |
| Thorius Bellio (Raphaël) . 492    | Vallée (Jacques II), le pré-       | 35, 37, 58, <b>367</b> , 473, 485*                       |
| Thou (de). 93, 433*, 434*, 437,   | sident 218                         | Vermont                                                  |
| 492                               | Vallée (Jacques), voir Des         | Verneson (de) 20.                                        |
| Thouverey (Claude) frères,        | Barreaux.                          | 27, 35                                                   |
| pharmaciens à Salins. 169*, 170   | Vallegrand (de), arch. d'Aix. 207  | Verneuil (Henriette d'En-                                |
| Tibulle                           | Vallerand-Delafosse (doct.). 490   | tragues, marquise de) voir                               |
| Tierrette 521                     | Vallet (Estienne), libr 259*       | D'Entragues.                                             |
| Tierry (Loys), impr 259           | Vallier (G.)                       | Vernoy (Gilbert), libr. à                                |
| Tignan 470                        | Van Bever (Ad.). 455*, 306*, 307*  | Bordeaux 282, 375                                        |
| Timon, athénien 517               | Vandrets (C. de) 251               | Versoris 62                                              |
| Tite-Live 285*, 287               | Vanini                             | Vers (Jean) 507                                          |
| Toinet (Raymond) 227              | Varades 80*                        | Vertamont la rousse 514                                  |
| Tonnerre (comte de) 558           | Varin (JB.)                        | Vertron (de)                                             |
| Tonson (Jacob), libraire à        | Varin (Quentin) 190                | Vervins (Louys de), arch.                                |
| Londres 331                       | Vary (de), conseiller à Bour-      | de Narbonne 338                                          |
| Tornay (de)                       | ges 377                            | Vesc (Claude de) 180                                     |
| Tornelli (Alessandro) 266         | Vassor (la) 514                    | Vesoul (Françoise de) 167                                |
| Tortu (Henri) 500                 | Vatable (François) 100*, 101       | Vesoul (Georges de) 167                                  |
| Touchard, abbé de Bello-          | Vauclair (Odet de) 267             | Veyrat (Jean), libr. a Lyon. 363                         |
| zanne 186                         | Vaudemont (mademoiselle            | Vianey 329                                               |
| Touchet (Marie) 162               | de)                                | Viart                                                    |
| Tournet (I.) 140, 143             | Vaultier (François), libr. à       | Viau (Daniel de) 368                                     |
| Toussy (mademoiselle de) . 419    | Rouen                              | Viau (Paul de) 368                                       |
| Touvant. 14, 26, 28*, 29, 45, 51, | Vaulx (comte de). 58, 68, 350*     | Viau (Jeanus de) 368                                     |
| <b>272, 356,</b> 473, 483         | <b>365</b> , 473, 476*             | Viau (Marie de) 368                                      |
| Trabouillet (Pierre), libr 292    | Vaumény (Isabeau de). 45,48,365*   | Viau (Théophile de). 10, 17,                             |
| Trabouillet (Vve), libr 292       | Vaumeny (Mr de) 365*               | 18, 28, 37, 54*, 55*, 56*, 58,                           |
| Travers (Julien)                  | Vauquelin de la Fres-              | 59*, 60, 61*, 64, 65, 66, 68*,                           |
| Trelon (Claude de), père. 356,357 | naye 33, 37, 45, 51, 58, 68,       | 69, 70*, 72, 74*, 75, 76*, 90,                           |
| Trellon (Claude de). 37, 68,      | 173, 177, 311, <b>366</b>          | 112*, 113*, 115, 119, 120*,                              |
| 102*,119,182,344,356,556          | Vauquelin (Hercule) 475            |                                                          |
| Trellon (Gabriel de) 356, 363     | Vauquelin (Nicolas), dit Sa-       | 124*, 137, 138*, 155, 172, 185, 189, 190, 248, 219, 224, |
| Trellon (Gilbert de) 357          | cy Rebours                         |                                                          |
| trenon (dilbert de) 357           | cy Repours 115". 111               | 225, 244, 254, 255, 270, 278,                            |

| 282*, 283*, 284*, 294*, 295*,<br>296, 303*, 313, 368, 440,<br>473, 474, 483, 484, 485, 490*,<br>494*, 516, 532*, 538*, 543,<br>544, 549, 557 | Villiers (Pierre de) . 501, 548  Villon (François) . 472, 558  Villotreis (la de) 514  Vimont (L.), libraire à  Bruxelles 327 | Voisin (le père)       69, 370, 374         Volore (cap.)       406         Voyon (de)       272         Vulson (Marc)       49 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vidal (G.), libr. à Rouen . 405                                                                                                              | Vintrinier (Aimé) 303                                                                                                         | THE                                                                                                                             |
| Vieillard (Nicolas), impr. à                                                                                                                 | Vinbony                                                                                                                       | W                                                                                                                               |
| Toulouse 180                                                                                                                                 | Vincent (Barthelemy), libr.                                                                                                   | Wiertemberg-Montbelliard                                                                                                        |
| Vigeon 491                                                                                                                                   | à Lyon 108*, 165*, 169                                                                                                        | (prince Frederich, comte                                                                                                        |
| Viger (Fr.) 237                                                                                                                              | Vincenti (Selvage), femme                                                                                                     | de) 93                                                                                                                          |
| Viger (G.)                                                                                                                                   | de Antoine Codoni 191*                                                                                                        | Waldor (Mélanie) 489*                                                                                                           |
| Vignals (Estienne de) 180                                                                                                                    | Vincy 514                                                                                                                     | Warty 546                                                                                                                       |
| Vignan (I. de)                                                                                                                               | Viole (D. de) 432                                                                                                             | Wilhelm, libr 108                                                                                                               |
| Vignier (Nicolas) 146                                                                                                                        | Viole (Michel), abbé de St-                                                                                                   | Wolmar (Melchior) 117                                                                                                           |
| Vignieu (Benoist), libr. à                                                                                                                   | Euverte                                                                                                                       |                                                                                                                                 |
| Lyon 341*                                                                                                                                    | Violle 505                                                                                                                    | X                                                                                                                               |
| Villars (amiral de) 236                                                                                                                      | Viollet le Duc. 84, 93, 100, 118,                                                                                             |                                                                                                                                 |
| Ville (JB.), libr. à Lyon . 374                                                                                                              | 129, 147, 150, 206, 229,                                                                                                      | Xavier (François) 81                                                                                                            |
| Villefranche (président de). 502                                                                                                             | 258, 269, 273*                                                                                                                | Xenophon                                                                                                                        |
| Villeloing 512                                                                                                                               | Virgile 41, 487*                                                                                                              |                                                                                                                                 |
| Villemontée (Ch. de). 62, 214                                                                                                                | Vissay 525                                                                                                                    | Y                                                                                                                               |
| Villenave (Math. Guill.) 489*                                                                                                                | Viteaux 289                                                                                                                   | V1:40                                                                                                                           |
| Villeneuve (I. de). 140, 201, 225*                                                                                                           | Vitel (J. de) 216                                                                                                             | Ypolite                                                                                                                         |
| Villequier (Claude, baron                                                                                                                    | Vitré (Antoine), libr. 342, 544*                                                                                              | Yvrande. 48, 51, 385, 491, 535* 548                                                                                             |
| de)                                                                                                                                          | Vitry (mademoiselle de) 383                                                                                                   | Yvrard (Fr.), impr. à Lyon. 192,                                                                                                |
| Villequier (marquis de). 40,                                                                                                                 | Vitry (Philippe de) 557*                                                                                                      | 288                                                                                                                             |
| 58, 66, 153*, 380                                                                                                                            | Vivian (Batiste) 257, 312                                                                                                     |                                                                                                                                 |
| Villerdy (la) 514                                                                                                                            | Vives (Jean Loys) 239                                                                                                         | Z                                                                                                                               |
| Villeroy (de) 260*, 541                                                                                                                      | Vivonne (Héliette de). 365,                                                                                                   | Zamanial (A) main Chan                                                                                                          |
| Villiers (Philippe-Hubert                                                                                                                    | 366, 380                                                                                                                      | Zamariel (A.), voir Chan-                                                                                                       |
| de)                                                                                                                                          | Vlaq (Adrien), libr. à La Haye. 453                                                                                           | dieu (A. de).                                                                                                                   |



## TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

| Préface                                                                                                                                                                                                                                                       | VII       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PREMIÈRE PARTIE                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Recueils collectifs de poésies libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 présentés par ordre de publication et par éditeurs, avec notices, descriptions bibliographiques, noms des auteurs et nombre de pièces de chaque auteur.                            | 4         |
| Additions et corrections à cette première partie                                                                                                                                                                                                              | 529       |
| DEUXIÈME PARTIE                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Poésies des recueils libres et satiriques présentées par noms d'auteurs avec notices bio-<br>bibliographiques et indication des sources à consulter                                                                                                           | 77<br>537 |
| TROISIÈME PARTIE                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Table des poésies anonymes ou signées d'initiales des recueils collectifs libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 dressée dans l'ordre alphabétique du premier vers avec l'indication des recueils dans lesquels elles sont signées                       | 389       |
| Abréviations des titres des recueils libres et satiriques                                                                                                                                                                                                     | 390       |
| APPENDICE                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Recueil satirique publié à l'étranger : Epitaphia joco-seria, 1623. — Ms. 884 et 24322 de la Bibl. nat.; Ms. Villenave (Petit Cabinet de Priape); Ms. Conrart, 4123 (Sonnets gaillards et priapiques); Ms. L'Estoile (Recueils divers bigarrés du grave et du |           |
| facétieux). Description, noms des auteurs avec nombre de pièces de chaque auteur                                                                                                                                                                              | 472       |
| Table des poésies anonymes ou signées d'initiales des Epitaphia joco-seria, 1623, et des Mauuscrits                                                                                                                                                           | 493       |
| Liste générale des recueils collectifs et de quelques manuscrits de poésies libres et satiriques (1600-1626) classés par ordre alphabétique                                                                                                                   | 574       |
| Table alphabétique des principaux noms cités : éditeurs, auteurs, etc                                                                                                                                                                                         | 575       |

- TO V - FT II DIVEY

## ERRATA

| Page       | 43  | lig.      | 27 | au lieu de : | Fonteny (Jean de),           | lire          | Fonteny (Jacques de).              |
|------------|-----|-----------|----|--------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|
| _          | 45  |           | 22 |              | Vaumeny (Isabeau de),        |               | Vivonne (Henriette de).            |
|            | 47  | Delicona. | 23 | _            | Fonteny (Jean de),           | -             | Fonteny (Jacques de).              |
| ********** | 48  |           | 12 | _            | Vaumeny (Isabeau de),        |               | Vivonne (Henriette de).            |
|            | 54  | Message   | 44 | _            | id.                          |               | id.                                |
|            | 71  |           | 3  |              | 1623,                        |               | 1633.                              |
|            | 92  | note      | 1  | _            | Satire de 162 vers,          | Transparent . | Satire de 116 vers.                |
| _          | 96  | lig.      | 23 |              | L'initiale C. D. B. doit,    | -             | Les initiales C. D. B. doivent.    |
| -          | 112 |           | 38 |              | lacsha sa passion,           | -             | lassa sa passion.                  |
| _          | 113 |           | 2  |              | à leur rers.                 |               | à leurs vers.                      |
| _          | 113 |           | 14 |              | un but de ceste perfection,  |               | au but de ceste perfection.        |
| _          | 193 | _         | 29 |              | Paris, Robert Ballard,       |               | Paris, Pierre Ballard.             |
|            | 216 | _         | 2  |              | que le nº XIX.               | _             | que le nº XX.                      |
| _          | 222 | -         | 36 | _            | D'un bon repos.              | _             | D'un long repos.                   |
| _          | 225 | _         | 12 | _            | 5 pièces de Villeneuve, sig. | _             | 5 pièces de Villeneuve, sig. I. V. |
|            |     |           |    |              | L. V.                        |               |                                    |
|            | 232 | _         | 23 | _            | La lune paste et moiteuse,   |               | La lune pasle est moiteuse.        |
| _          | 289 |           | 12 |              | Si tost que le soleil,       | _             | Si tost que le sommeil.            |
| _          | 296 | _         | 20 | _            | jusqu'en 1898,               |               | jusqu'en 1908.                     |
| _          | 300 |           | 11 |              | Epigramme (1),               |               | Epigramme (1) (4).                 |
|            | 305 |           | 15 | _            | 1624, in-8 de ff. et 1105 p. | _             | 1624, in-8 de 8 ff. et 1105 p.     |
| _          | 319 |           | 21 |              | Pour la belle Clovis,        |               | Pour la belle Gloris.              |
| _          | 418 |           | 4  | _            | Il a fait l'anagramme,       |               | Il (Du Perron) a fait l'anagramme. |
| -          | 429 | _         | 11 |              | Besançon (Nic.),             |               | Besançon (Ch. de).                 |
| -          | 490 |           | 34 |              | Du Ms. Villeneuve,           |               | Du Ms. Villenave.                  |
|            | 499 |           | 18 |              | Huitain. Commune qui te      |               | Huitain sur Marguerite de Valois.  |
|            |     |           |    |              | communie.                    |               | Commune qui te communie.           |
|            |     |           |    |              |                              |               | D'Aubigné (Agrippa). Baron de      |
|            |     |           |    |              |                              |               | Foeneste, 1630.                    |

Tiré
à 305 exemplaires
numérotés
dont 5 sur papier vergé d'Arches

Nº 79

Arras. - Imp. Schoutheer Frères, rue des Trois-Visages, 59.

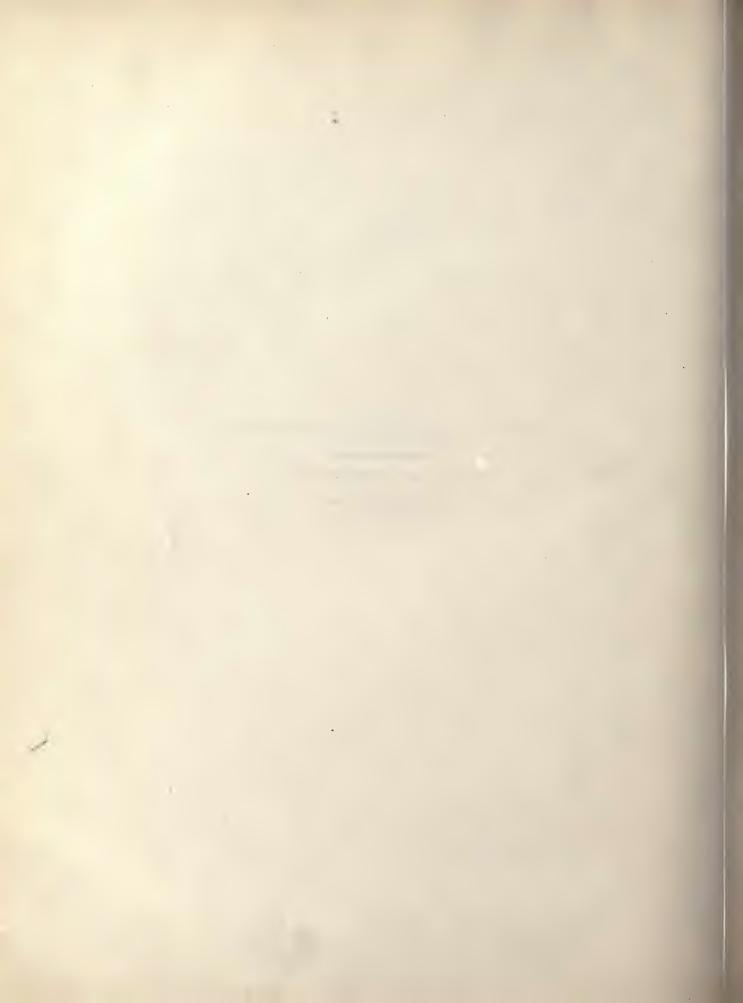



CHAMPION (Pierre). La vie de Charles d'Orléans (1364-1465). Fort vol. in-8, 700 pages, avec 16 phototypies. 2º Prix Gobert à l'Académie française. - François Villon, sa vie et son temps, 2 forts vol. in-8 et 50 phototypies. 20 fr. Grand Prix Gobert à l'Académie française. Fouler (Lucien), élève diplômé de l'école pratique des hautes études. Le roman de Renard, 1914, in-8. CHÉNIER (André). Œuvres inédites, édit. Lefranc, 1914, in-8. 7 fr. 50 ERIAU (J.-B.). Pourquoi les Pères de l'Eglise ont condamné le théâtre de leur temps. In-8. LEFRANC (Abel), professeur au Collège de France. Maurice de Guérin, d'après des documents inédits. In-8, portrait. - Grands écrivains français de la Renaissance. In-8. 7 fr. 50 Le Roman d'amour de Clément Marot. - Le Platonisme et la Littérature en France. - Marguerite de Navarre. — Le Tiers Livre du « Pantagruel » et la « Querelle des Femmes ». — Jean Calvin. — La Pléiade au Collège de France. Œuvres complètes de Gérard de Nerval, augmentées d'inédits, publiées sous la direction d'Edouard Champion, en 15 vol. de format in-8 carré, accompagnés de planches et fac-similés Longuet, sur papier vélin pur fil filigrané. Le volume Les volumes ne se vendent pas séparés. On souscrit à tout l'ouvrage (Modèle et conditions des Œuvres complètes de Stendhal, épuisées). — Souscrire dès maintenant. Œuvres de François Rabelais. Edition critique publiée par Abel Lefranc, professeur au Collège de France, Jacques Boulenger, Henri Clouzot, Paul Dorveaux, Jean Plattard et Lazare Saintan. - Tome premier: avec une introduction, une carte et un portrait, beau volume in-40 15 fr. de cly-214 pages. 10 fr. Tome second: beau volume in-4° de 215-558 pages. Les exemplaires sur japon et hollande sont épuisés. - Formera environ 7 volumes auxquels on souscrit. Œuvres inédites de Voltaire. Tome premier : Mélanges historiques, publié par Fernand 10 fr. Caussy. In-8 raisin. - En préparation: Tomes II-VII. Correspondance inédite. Il est tiré 15 exemplaires hollande à 20 francs. Philipot (Emmanuel). La vie et l'œuvre littéraire de Noël du Fail, gentilhomme breton, 10 fr. 1914, in-8. 5 fr. - Essai sur le Style et la Langue de Noël du Fail, 1914, in-8°. Sainéan (L.). Les sources de l'Argot ancien. Tome I. Des origines à la fin du XVIIIe siècle. Tome II. Le XIXº siècle (1800-1850). Avec, en appendice: Les Classes dangereuses au XVe siècle, par Pierre Champion; 2 vol. in-8 de xvi-426 et 470 pages. Ensemble Ouvrage couronné par l'Académie française (Prix Saintour). Zanta (Léontine). La Renaissance du Stoïcisme au XVIº siècle, 1914, in-8 de 11-369

- La traduction française du Manuel d'Epictète d'André de Rivaudeau au XVIe siècle, avec

pages.

une introduction, 1914, in-8 de 170 pages.

Le Libertinage au XVII<sup>e</sup> siècle

## LES RECUEILS COLLECTIFS

DE

# POÉSIES LIBRES ET SATIRIQUES

publiés

depuis 1600 jusqu'à la mort de Théophile (1626)

PAR

FRÉDÉRIC LACHÈVRE

SUPPLÉMENT

ADDITIONS ET CORRECTIONS



PARIS
LIBRAIRIE ANCIENNE HONORÉ CHAMPION
ÉDOUARD CHAMPION

5, QUAI MALAQUAIS



## LES RECUEILS COLLECTIFS

DE

## POÉSIES LIBRES ET SATIRIQUES

publiés de 1600 à 1626

SUPPLÉMENT

## Ouvrages du même Auteur

Bibliographie des recueils collectifs de poésies publiés de 1597 à 1700 (dite du xvii siècle) donnant : 1º la description et le contenu des recueils; — 2º Le premier vers des pièces de chaque auteur; — 3º Une table géné rale des pièces anonymes ou signées d'initiales, etc., etc. 4 vol. in-4 de LX et 2.371 pp. Tiré à 350 exempl.

Souscription du Ministère de l'Instruction publique. — Prix Brunet de l'Acad. des Inscript. et Belles-Lettres. Voltaire mourant, enquête faite sur sa dernière maladie publiée sur le manuscrit inédit et annotée, etc. In-8 de XXXIII et 180 pp. Tiré à 300 expl.

Les Satires de Boileau commentées par lui-même.... Reproduction du Commentaire inédit de Pierre Le Verrier, avec de nombreuses corrections autographes de Boileau. In-8 de XII et 161 pp. Tiré à 200 expl.

Le livre d'amour du poète Estienne Durand pour Marie de Fourcy, marquise d'Effiat : Méditations de E. D. réimprimées sur l'unique exempl. connu, etc. Frontispice à l'eau-forte de Manesse et titre gravé avec armoiries en couleurs. In-8 de LXI-273 pp, tiré à 300 expl.

Poètes et Goinfres du xvii\* siècle. La Chronique des Chapons et des Gélinottes du Mans, de Martin de Piuchesne, publiée sur le manuscrit original, etc. Frontispice à l'eau-forte de Manesse. In-3 de LXXI et 261 pp.

Le livre d'amour d'Hercule de Lacger : Vers pour Iris (Henriette de Coligny, comtesse de La Suze) publiés sur le manuscrit original, etc. In-12 de 141 pp.

Claude Le Petit et La Muse de la Cour (1657) avec un historique des gazettes en vers concurrentes de celle de Loret (1655-1660). In-8 de 105 pp. Tiré à 200 expl.

#### LE LIBERTINAGE AU XVII° SIÈCLE

I. — Le Procès du poète Théophile de Viau (11 juillet 1623-1° septembre 1623), publication intégrale des pièces inédites des Archives nationales, portraits et fac-simile, 2 vol. in-8 de XLVI, 592 et 448 pp.

Souscription du Ministère de l'Instruction publique. - Prix Saintour, de l'Académie française, 1910.

II. — La Vie et les Poésies libertines inédites de Des Barreaux (1599-1673) et de Saint-Pavin (1595-1670).
In-8 de XIV et 551 pp , tiré à 500 expl.

III. — Une seconde révision des œuvres du poète Théophile de Viau (corrigées, diminuées et augmentées, publiée en 1633 par Esprit Aubert, chanoine d'Avignon, etc. In-8 de 145 pp., tiré à 203 expl.

IV. — Les recueils collectifs de poésies libres et satiriques publiés depuis 1600 jusqu'à la mort de Théophile (1626). Bibliographie de ces recueils et bio-bibliographie des auteurs qui y figurent donnant : 1° L'historique et la description de chaque recueil. — 2° Les pièces de chaque auteur (titre et premier vers) avec une biographie dudit auteur. — 3° Une table générale des pièces auonymes avec le nom des auteurs pour celles qui ont pu être attribuées, etc. Iu-8 de 8 ff. ct 601 pp., tiré à 305 expl. numérotés.

Mention très honorable (Prix Brunet, 1915) de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

V. — Les Œuvres libertines de Claude Le Petit, parisien, brûlé le 1° septembre 1662, précédées d'une notice biographique : L'Escole de l'Intérest. — L'Heure du Berger. — Le Bordel des Muses (poésies diverses, Paris ridicule, Madrid ridicule, etc.). In-8 de LVII et 242 pp. chiffr. Tiré à 202 expl.

VI. — Les chansons libertines de Claude de Chouvigny, baron de Blot-l'Eglise, avec leur musique, précédées d'une notice et suivies de couplets de ses amis. In-8 de XLVIII et 145 pp. chiff., tiré à 280 expl.

VII. — Mélanges: Trois grands procès de libertinage: L'Ancêtre: Geoffroy Vallée, et La Béatitude des Chrestiens (1593); Jean Fontanier, et Le Trésor inestimable (1621); Michel Millot et Jean L'Ange: L'Escole des Filles (1655). — Une victime de Henri IV, le comte de Beaumont-Harlay et mademoiselle de La Haye, 1607, — Claude Belurgey, l'auteur présumé des Quatrains du Déiste, 1620. — Les Exercices de ce Temps et leur auteur, 1617 (?). — Voltaire et le Curé Meslier, etc., etc. In-8 de 315 pp. chiff. tiré à 227 expl.

VIII. — Les Œuvres libertines de Cyrano de Bergerae, précédées d'une notice. Tome premier. L'Autre Monde: I. Voyage dans la Lune; II. Histoire Comique des Estats et Empires du Soleil. Première édition contenant les passages supprimés d'après les manuscrits de Paris et de Munich. — Tome second. Le Pédant joué, texte du manuscrit de la Bibl. Nat.; La Mort d'Agrippine; Mazarinades, Lettres, texte du manuscrit de la Bibl. Nat., etc. ln-8, 2 vol. de CLIX. 205 pp. et 335 pp., tirés à 502 expl.

Prix Saintour, de l'Académie française, 1922.

IX. — Les Œuvres de Jean Dehénault, parisien (1611?-1682), le maître de madame Des Houlières, précédées d'une notice, et suivies d'un Complément aux Œuvres de J. Dehénault : Mélisse, tragi-comédie pastorale. In-8 de LVII et 135 pp. Tiré à 227 expl.

X. — Les Successeurs de Cyrano de Bergerac : Gabriel de Foigny et La Terre australe connue; Veiras et l'Histoire des Sévarambes; Claude Gilbert et l'Histoire de Calejava; Tyssot de Patot et les Aventures de J. Massé, etc. In-8 de XVIII et 275 pp. Tiré à 300 expl.

## Le Libertinage au XVII° siècle

## LES RECUEILS COLLECTIFS

DE

# POÉSIES LIBRES ET SATIRIQUES

publiés

depuis 1600 jusqu'à la mort de Théophile (1626)

PAR

FRÉDÉRIC LACHÈVRE

## SUPPLÉMENT

ADDITIONS ET CORRECTIONS



PARIS
LIBRAIRIE ANCIENNE HONORÉ CHAMPION
ÉDOUARD CHAMPION

5, QUAI MALAQUAIS

1922

> Tiré à 255 exemplaires dont 5 sur papier de Hollande

### SUPPLÉMENT

AUX

## ADDITIONS ET CORRECTIONS

PREMIÈRE PARTIE : RECUEILS

#### Muse folastre.

(p. 3) 1600. — La Muse folastre Recherchée des plus beaux Esprits de ce temps. A Paris, pour Anthoine du Brueil... 1600. Petit in-12.

Il faut ajouter aux 24 pièces signées ou attribuées : Desroches (Catherine)... 1 pièce n. s. Les pièces anonymes sont réduites à 4.

- (p. 4) Voici la seconde édition de la Muse folastre; contrairement à l'assertion de Brunet qui lui donne II livres, elle ne comprendrait que le 1<sup>er</sup> livre suivant:
- B) La muse || folastre. || fleuron || Recherchée des plus beaux esprits || de ce temps. || De nouveau reveuë, corrigée et augmentée. || marque typogr. d'Antoine du Brueil || A Rouan, || par Claude Morel. || 1600. || Petit in-12 (Bibl. Rothschild).

76 ff. chiff. A-N, par 8 et 4.

Reproduction augmentée de l'édition originale de 4600. Elle contient 56 pièces dont les 29 de 1600 et 27 nouvelles dont vingt-quatre se retrouvent dans le I<sup>er</sup> livre de l'édition de 1601 (et 1603) et trois dans le I<sup>er</sup> livre de l'édition de 1607. En voici le titre et le premier vers :

Sonnet. Alors que du Medois l'esprit hierogliphique (1 liv., 1601).

Conseil... Amy cocu, veux-tu que je te die (Melin de Saint-Gelais) (id.).

Pour la femme (distique): Après trois jours on s'ennuye | De femme, d'oste et de pluye (1 liv., 1601).

Le jeu du volant ou gruau : Dans les secrets détours où l'amour nous promène (Beroalde de Verville) (id.).

Songe fait par une jeune dame de Lyon: Dieux que je suis heureux; je ne l'eusse peu croire (1 liv., 1607).

Contre une présomptueuse. Quatrain : Je confesse que tu es helle (1 liv., 1601).

Folastrie: Je ne scaurois, maistresse, vous hair (1 livr., 1607).

Sonnet: Je suis un horologe en l'amoureuse ardeur (1 livr., 1601).

De Francine silant : La belle et gentille Francine (id.).

En l'honneur de la femme. Quatrain : La femme est un animal (1 liv. 1601).

Advis touchant le mariage: La femme est une mer et le mary nocher (id.).

Pour la femme. Quatrain : Le Ciel n'a point tant de flambeaux (id.).

Folastrie: Lors qu'un jeune moine chousoit (id.).

Comparaison du veneur et de l'amoureux : N'agueres en chassant un lièvre par la plaine (id.).

Comparaison de l'hirondelle et de l'autheur : Nous nous semblons, Daulienne hirondelle (id.).

Sonnet: Peripatetizant en pantelant extase (id.).

Le novau de cerise: Petit noyau qui au ventre aigre-doux (id.).

Sonnet sur la comparaison des dames et du volant : Petit volant qu'en m'esbatant je louë (Guy de Tours) (id.).

D'un qui demandoit advis s'il devoit estre marié: Prenez-la, ne la prenez pas (1 liv., 1601).

Raillerie sur l'amour d'un connin : Que chacun en larmes se hagne (id.).

Comparaison de l'autheur et de son chardonneret : Que le sort hasardeux (id.).

Pour elle-mesme: Quoy? jurer par sa foy de ne m'aimer jamais (id.).

Pour une vieille amoureuse. Quatrain : Quoy tu veux gratis besoigner (id.).

Prière aux rats : Rats qui la nuict ne faites que trotter (id.).

Quatrain pour un portrait de catze volant : Si ces gentils oiseaux coupoient l'air de leurs aisles (id.).

A la louange des cornes: Si du docte coupeau le front audacieux (Care Jules de Guersens) (1 liv., 1607).

Gonsolation pour les cocus : Vous souvient-il, mon compère (Passerat), (1 liv., 1601).

En résumé, cette seconde édition de la Muse folastre contient vingt-neuf pièces signées ou attribuées des auteurs suivants :

3 pièces dont deux de la 1re édit. de 1600. Béroalde de Verville, Bouteroue (Alex.). 2 — de la 1<sup>re</sup> édit. de 1600. C. D. M., id. 1 pièce n. s. id. Desportes (Ph.), - n. s. Du Bellay (Joachim), id. 5 pièces n. s. Gauchet (Cl.), id. 1 pièce n. s. Guersens (Caře Jules de). n. s. (Le poème : La Louange des Cornes) (1). Guy de Tours, . n. s. Le Breton (G.), - n. s. de la 1re édit. de 1600. Passerat. 1 - n. s. Ronsard (P. de), 10 pièces (deux n. s.) de la 1<sup>re</sup> édit. de 1600. Saint-Gelais (Melin de), 1 - n. s. 1 - n, s. de la 1<sup>re</sup> édit. de 1600 Sigognes,

Il est resté 27 pièces anonymes.

L'édition de Rouen, Claude Le Villain de 1601, de La Muse folastre, la première en

<sup>4)</sup> Ce poème a été mentionné par La Croix du Maine. On le croyait perdu. Nous en donnons le texte à l'Appendice.

trois parties, a été réimprimée, comme on l'a vu, en 1603, et encore en 1605, dans le même format, etc.

(p. 5) III. 1607. — Recueil des trois livres de la Muse Folastre. Recherchée des plus beaux espris (sic) de ce temps. De nouveau.... A Paris, Par Jean Fuzy... 1607. In-12.

Des 5 pièces nouvelles, il faut en ajouter deux à Nicolas Guyet, et donner le poème : La Louange des Cornes, du I livre de la Muse folastre (B), 1600 : Si du docte Coupeau le front audacieux, à Jules Caïe de Guersens.

#### Le Labyrinthe d'Amour, suite de La Muse folastre.

(pp. 9 et 530) I. Le premier (second et troisiesme) livre du labyrinthe d'amour ou suite.... A Rouen, chez Claude Le Villain... 1610. In-24.

Aux 89 pièces signées ou attribuées, ajouter :

Brissart (Claude)... 4 pièces : trois n. s. et celle sig. M. F. (soit en tout 5 p.).

Des Autels (Guillaume)... 1 pièce (et rép.) n. s.

L'initiale M. G. est celle de Martial Guyet.

Les pièces anonymes sont ramenées à 56.

(p. 10) III. 1615. — Le premier (second et troisiesme) livre du Labyrinthe d'Amour ou suite... A Rouen, chez Claude Le Villain... 1615. In-12.

La seule pièce nouvelle (elle est au premier livre), un sixain : Impuissante à Vénus, j'eus mary vigoureux a pour auteur Etienne Brillet, seigneur de la Bordière, avocat à Angers.

#### Supplément aux Satyres de Regnier.

(pp. 26 et 530). Les satyres et autres œuvres folastres de Sr Regnier. Dernière Edition reveuë corrigée et augmentée..., Paris, Samuel Thiboust... 1616. In-8.

Au lieu de Ch. de Beauxoncles, lire: Besançon (Ch. de)..., 2 pièces n. s. des Satyres bast., 1615.

Ajouter: Le Blanc (Jean)... 1 p. n. s.

Cette addition porte à 34 le nombre des pièces signées ou attribuées et réduit à 38 le nombre des pièces anonymes.

## Satyres bastardes du Cadet Angoulevent (pp. 32 et 530).

Au lieu de :

Beauxoncles (Ch. de), lire: Besançon (Ch. de)... 4 pièces n. s.

Berthelot (Pierre), lire : Vauquelin (Jean) de La Fresnaye... 10 pièces n. s.

Ajouter: Le Blanc (Jean)... 1 p. n. s.

Cette addition porte à 114 le nombre des pièces signées ou attribuées et réduit à 54 celui des pièces anonymes.

### Recueil des plus excellans vers satyriques de ce temps (pp. 34 et 530).

Au lieu de Ch. de Beauxoncles, lire : Besançon (Ch. de)... 1 pièce signée Du Gayverger.

Au lieu de Nicolas Joubert, lire: Montgentil (G. L. de).

Ajouter: Montgentil (G. L. de), 9 p. n. s.

Cette addition porte à 173 le nombre des pièces signées ou attribuées et réduit à 47 le nombre des pièces anonymes.

#### Cabinet satyrique (pp. 39 et 531).

Dans notre notice sur le Cabinet satyrique, éd. de 1618 (p. 39), nous disions : « En lisant la préface, on est frappé du caractère personnel qu'elle revêt : On ne se trouve plus en face d'une spéculation de libraire comme les Muses gaillardes, les Suppléments aux Bigarrures de Tabourot et aux Satyres de Regnier, les Satyres bastardes, le Recueil des plus excellans vers satyriques, mais bien d'un véritable florilège présenté, sinon par un poète qui se défend d'y avoir inséré ses vers (raison de plus pour les y mettre), tout au moins par un amateur, rimeur d'occasion, qui tient à y voir figurer les pièces qu'il a distinguées ou qu'il possède dans son cabinet et qui a hâte de justifier son travail ». Ce point établi, les initiales C. D. B. placées audessous du qualrain au Lecteur :

Quiconque aura le mal de rate Lisant ces vers gays et joyeux, Je veux mourir s'il ne s'esclate De rire et ne pleure des yeux.

vont nous livrer le nom de cet amateur... »

Et plus loin:

« Ce n'est pas tout : nous ignorons si les exemplaires du Cabinet satyrique furent enlevés de suite chez Estoc et chez Billaine (avec qui Estoc avait partagé son privilège) mais il est certain que l'année suivante le Cabinet satyrique était réimprimé, diminué et augmenté et plutôt diminué qu'augmenté. Le quatrain et une des pièces signées C. D. B. avaient disparu et aux quatre autres de C. D. B. ou avait enlevé les initiales! Pourquoi cette subite métamorphose? L'explication la plus vraisemblable est que le collecteur a regretté de voir les initiales de son nom dans le Cabinet satyrique et comme c'était lui-même qui avait fait les frais de l'édition de 1618, il a exigé d'Estoc la réimpression de 1619. Est-ce à la suite d'observations de sa famille ou pour tout autre motif qu'il a pris cette résolution? Il n'importe, le fait est là et on ne saurait le discuter : Un motif personnel intéressant le collecteur du « Cabinet satyrique » de 1618, a seul été la cause déterminante de l'édition de 1619, réimprimée en 1620, 1621, 1622 et 1623. »

Ces raisons et d'autres moins importantes nous avaient engagé à rechercher un poète se trouvant dans les conditions énumérées ci-dessus. Comme nous ne connaissions aucun rimeur vivant en 1618 dont le nom commençât par les intitiales C. D. B., nos investigations s'étaient orientées vers l'entourage de Sigognes. Le fils de son frère, dont il avait été le parrain, Charles de Beauxoncles, semblait tout indiqué d'autant que Sigognes, Motin, Regnier, Berthelot brillaient au premier rang dans le Cabinet satyrique.

Notre hypothèse — nous ne la donnions que comme une hypothèse — paraissait assez vraisemblable. Elle se trouve aujourd'hui infirmée par la découverte que nous avons faite de l'auteur de la Satyre du temps, dédiée à Théophile (1): Charles de Besançon. Il a bien également pour initiales C. D. B.; jeune et de noble famille, s'il n'a pas fréquenté Sigognes, les disciples de ce dernier: Motin, Berthelot, etc., ont été de ses compagnons de débauche, réunissant ainsi le desiderata que nous réclamions pour le collecteur du Cabinet satyrique.

<sup>(1)</sup> Dans une dissertation publiée dans les Mélanges Lanson, nous établissons que l'auteur de La Satyre du Temps n'est pas Nicolas Bezançon comme l'a cru Tricotel, mais Charles de Besançon.

Avec Charles de Besançon, nous le répétons, toutes les données du petit problème bibliographique du Cabinet satyrique sont acquises. Les voici, résumées à nouveau, d'après l'article que nous avions consacré à Ch. de Beauxoncles:

1° Le quatrain Aux Lecteurs placé en tête du Cabinet satyrique: Quiconque aura le mal de rate est signé C. D. B. Nous ne connaissons aucun autre poète de cette époque, sauf Charles de Besançon(1), à qui ces initiales puissent s'appliquer.

2º Dans l'Avertissement au lecteur, il est dit :

A) « Pour moy je te veux dire icy que bien que peut-être je l'eusse peu, il n'y a rien du tout de moy ». Cette déclaration ne peut émaner que d'un poète amateur. Or, il est bien difficile à un poète amateur qui reproduit les vers d'autrui d'écarter totalement les siens; il n'y a d'ailleurs là qu'un artifice de style sans autre importance, et peut-être aussi le désir de ne pas se déclarer trop ouvertement.

B) « Ronsard y préside, Belleau s'y signale, Desportes les y suit (et ceux-cy en choses non veues « en leurs œuvres séparées), Sigognes, Motin, Regnier, Berthelot, Maynard et tout le reste des esprits « de ce temps, y font voir purement ce qu'ils ont desjà monstré et ce qui leur restoit à donner au public ». Ici l'inexactitude est manifeste: ni Ronsard, ni Belleau, ni Desportes ne tiennent les premières places dans le Cabinet satyrique de 1618; ces places sont occupées par Sigognes avec 63 pièces dont dix-huit nouvelles, Motin avec 64 pièces dont vingt-quatre nouvelles, Maynard avec 27 pièces dont seize nouvelles, Regnier avec 21 pièces dont six nouvelles; Ronsard ne vient qu'avec 11 pièces dont une nouvelle, Desportes avec 2 pièces seulement et Belleau avec 1. Bien certainement c'est un ancien ami, un compagnon de Sigognes et de Motin, qui a réuni et complété leur œuvre. Cet ami n'est pas Berthelot, le seul survivant (après la mort de Regnier) du trio des satiriques, qui ne figure ici que pour 10 pièces dont quatre nouvelles et encore moins Maynard, trop infatué de son mérite, trop convaincu de sa propre valeur pour se mettre à la remorque de ses confrères. Charles de Besançon est, au contraire, tout indiqué comme ayant eu en mains des pièces inédites de Sigognes et de Motin, d'autant, nous le répétons, que ce sont bien ses propres initiales qui figurent au bas du quatrain déjà cité.

« Une dernière constatation vient encore confirmer nos déductions : le collecteur du Cabinet Satyrique a eu des remords, il a reculé devant un scandale possible pouvant s'attacher à son nom; peut-être a-t-il été l'objet de critiques de ses proches? Ce serait là le cas de Charles de Besançon (il allait épouser, le 30 juin 1619, Marie d'Héricourt). Cette hypothèse explique la mise sous presse d'une seconde édition du Cabinet satyrique au lendemain de la première (trois mois après) et, cette fois, sans la signature C. D. B. Sur les six pièces portant ces initiales : le quatrain Aux Lecteurs est supprimé, une autre pièce l'est également et les quatre restantes sont devenues anonymes. L'Avertissement au Lecteur est remplacé par un avis de l'Imprimeur au Lecteur. »

Cette fois, il semble que nous ne sommes plus en face d'une attribution hypothétique (2) comme celle que nous présentions, mais bien d'une presque certitude.

(p. 39 et 531) 1618. Le Cabinet satyrique ou recueil parfaict des vers piquans et gaillards de ce temps. Tiré des secrets cabinets des Sieurs.... Paris, Anthoine Estoc, 1618. In-12.

An lieu de :

Beauxoncles (Ch. de), lire: Besançon (Ch. de)... 6 pièces sig. C. D. B., dont une nouvelle, une du Rec. vers satyr., 1617 où elle est signée Du Gayverger et quatre des Satyres bast., 1615.

Joubert (Nicolas), lire: Montgentil (G. L. de)... 1 pièce n. s.

Lire:

Berthelot (Pierre)... 9 pièces.

Vauquelin (Jean) de La Fresnaye... 3 pièces n. s. des Satyres bastardes, 1615.

(1) Bien entendu, nous remplaçons dans ce texte Charles de Beauxoncles par Ch. de Besançon.
(2) Voici comment nous terminions la notice sur Ch. de Beauxoncles: « En une matière aussi délicate, il est impossible d'affirmer, mais nous croyons que notre attribution du Cabinet satyrique de 1618 à Charles de Beauxoncles et des pièces signées C. D. B. a quelque vraisemblance.

(p. 52) Aprés l'édition du Cabinet satyrique. Dernière édition, revuë, corrigée et de beaucoup augmentée. A Paris, Jouxte la copie... M. D. CXXXII (1632), in-8, doit se placer l'édition suivante:

Le Cabinet satyrique. A Paris (s. d., vers 1650). In-12, (Cat. libr. de Bure II p., 1835, nº 1647).

#### Délices satyriques (pp. 56 et 531).

Une jolie réimpression des pièces des Délices satyriques qui ne se lisent ni dans le Cabinet satyrique, 1618 et 1619, ni dans le Parnasse satyrique, 1622, a été publiée en 1916 sous le titre:

Les Délices satyriques ou suitte du Cabinet des vers Satyriques de ce temps. Se vendent à Paris, chez Henri d'Arthez, Place de la Sorbonne, à la Petite Pomme rouge. Imprimé l'an M. C. M. XVI sur l'édition de M. DC. XX.

Cette édition, tirée à 500 exempl., n'a pas été imprimée sur les presses d'Henri d'Arthez qui n'était que Libraire, mais sur celles de Renaudy. Elle est précédée d'un avant-propos signée B. G. (Bertrand Guégan).

Lire:

Berthelot (Pierre)... 17 pièces.

Vauquelin (Jean) de La Fresnaye... 3 pièces des Satyres bast., 1615.

Ajouter aux 193 pièces sig. ou attribuées :

Le Blanc (Jean)... 1 pièce n. s. des Satyres bast., 1615.

Cette addition réduit à 109 le nombre des pièces anonymes.

#### Parnasse satyrique (pp. 59 et 533).

Ajouter aux 91 pièces sig. ou attribuées :

Le Blanc (Jean)... 1 pièce n. s. des Satyres bast., 1615.

Cette addition réduit à 74 le nombre des pièces anonymes.

#### DEUXIÈME PARTIE

## POÉSIES DES RECUEILS LIBRES ET SATIRIQUES classées par auteurs.

Auvray (Jean), voir pp. 79 et 537. — Un remarquable travail, Un pamphlet d'Alexandre Hardy: « La berne de deux rimeurs de l'hôtel de Bourgogne » (1628), publié par M. Emile Roy, dans la Revue d'Histoire littéraire de la France (juillet-décembre 1915), confirme définitivement la personnalité de Jean Auvray, établie par M. Pierre Lou ys, qui l'a distinguée d'un second Auvray (1)

Ce premier Auvray — il s'appelle incontestablement Jean — est bien l'auteur de tous les ouvrages religieux ou satiriques, y compris Le Banquet des Muses, imprimés avant 1624 et réédités après cette date.

Le second, dont on ignore le prénom et qui est probablement le Guillaume Auvray de J. A. Guiot (quoique celui-ci lui ait attribué à tort les poésies palinodiques de Jean), n'avait encore rien publié en 1628, au moins en fait de pièces de théâtre, c'est ce qui ressort de la réplique qu'Alexandre Hardy a faite sous le titre: La berne de deux rimeurs... à une double attaque adressé par Pierre Du Ryer à Poliarque (G. Auvray) et par G. Auvray à Damon (P. Du Ryer): Lettres à Poliarque et à Damon sur les mesdisances de l'Autheur du Théâtre. Paris, François Targa, 1628, attaque qui avait paru contre le vieux dramaturge en réponse à un passage de sa lettre à M. de Liancourt placée à la fin du T. VI de son Théâtre, 1628.

Enfin dans son pamphlet, Hardy précise qu'il a affaire à un débutant, à l'homme d'une seule pièce : d'une Madonte, et ce débutant, ne peut être, M. Emile Roy l'a prouvé, que l'Auvray, auteur de La Madonte, tragi-comédie éditée en 1631, mais soumise par lui, dès 1627, aux comédiens de l'Hôtel de Bourgogne. Cet Auvray II serait mort à Rouen le 19 novembre 1633. Etait-il parent de Jean Auvray? Nous l'ignorons.

D'après la Nouvelle biographie normande de madame Oursel, Jean Auvray le satirique, serait né à Basly (Calvados) mais cette assertion n'est appuyée sur aucune preuve. M. Louis Loviot a consulté à Rouen, aux Archives de la Seine-Inférieure, le fonds de la Corporation des Maîtreschirurgiens de cette ville. Un des registres cite, à la date du 23 janvier 1607, Jean Auvray comme l'un des seize maîtres, et le 1er mars 1622, il y est nommé garde de la communauté en remplacement de Gérard Le Sonneur, le médecin qui avait soigné Mathurin Regnier du mal de Naples.

Bibliographie. — Voici la description bibliographique de l'édition originale de : Les œuvres sainctes du S<sup>r</sup> Auvray. A Rouen, chez David Ferrand, 1626, in-8, fig., d'après le catalogue Lormier, 1 p., 1901;

L'ouvrage est divisé en trois parties. La première se compose de 4 ff. prélim, non chiff. pour le titre orné d'une vignette, une lettre dédicace du libraire à M. A. de Faucon, premier président en la

<sup>(4)</sup> M. Emile Roy a cependant compris dans l'œuvre de Guillaume Auvray une partie de l'œuvre de Jean Auvray, mais depuis il s'est rallié à notre opinion.

Cour de Parlement de Normandie, un sonnet et une ode adressés à l'auteur; 168 pp. très mal chiff. (la dernière est cotée par erreur 160), parmi lesquelles quatre paraissent avoir été ajoutées après coup, car les 2 ff. qu'elles forment ont une signature à part (d); ces 4 pp. placées entre les sign. D et E et les pp. 32 et 33 contiennent un Chant royal, pièce qui devait avoir été oubliée. La première page est cotée 33, les 3 autres n'ont pas de pagination. - La deuxième partie, la Pourmenade de l'âme dévote en calvaire, a 96 pp. ch. de 1 à 88 et de 81 à 88, signat. A-K, G et L par 4 ff.; vignette sur bois à la fin. - La troisième partie, le Triomphe de la Croix, se compose de 8 ff. non ch. dont un pour le titre orné d'un grand bois et le dernier blanc signat. M et N par 4 ff.

Aux plaquettes, sans nom d'auteur, qui reproduisent des pièces d'Auvray, il faut ajouter : Les Proprietez, et Utilitez et Necessitez de l'Ecuelle (titre de départ). In-16 de 12 pp. chiff. — A la fin : l'Ecuelle se vend seule dans Paris par le Boiteux.

D'après M. Loviot qui a consulté L'Estoile, le Boiteux serait Jacques de Fonteny, poète et céramiste (voir ce nom). - L'Ecuelle n'est autre que le poème qui porte ce titre dans Le Banquet des Muses dont on a supprimé les deux premiers vers : Qui loge l'amour dans son ame || Souspire l'amoureus e flamme (Revue des livres anciens, T. II, fasc. 1, p. 129).

Le désespoir d'un advocat Rochelois ayant mesdit de sa Majesté avec son Enfer furieux. Dédié à tous les Parlemens de France, par un célèbre homme de ce temps..... Troyes, J. Oudot, 1628, In-8.

Cette plaquette n'est autre que L'Enfer de l'advocat de Montauban sous un nouveau titre.

Un passage de la satire d'Auvray : Les Nompareils du « Banquet des Muses » a été plagié par Robert Angot de L'Esperonnière dans ses « Exercices de ce temps » (1).

Voici le passage de la Satire XI d'Angot (1626). Le Gentilhomme :

France n'a plus de Noblesse en vertu Le Gentilhomme, en clinquant revestu, Piaffe au bal, gaussant dit des sornettes, Et ses moulins sont vendus pour ses debtes. Guérir la galle à quelque chien courant, Carabiner, battre le paysant, Vendre un cheval, monter un mors de bride. Lire Amadis et Les Amours d'Armide (2) Estre flatteur, et sons gorge rouller Un Air de Cour, mentir, dissimuler, La botte en jambe, en casaque et roupille. Battre du pied en roussin qu'on estrille....

à rapprocher des vers suivants des « Nompareils ».

Ta Noblesse n'a plus d'amour pour la Vertu, Esclatter en clinquant, gorrièrement vestu.

(2) Amadis de Gaule, Les Amours d'Armide, par P. Joulet, sieur de Chastillon, Rouen, 1614, in-12; la pre-

mière édition de cet ouvrage est de 1597.

<sup>(1)</sup> Nous avons prouvé et cela par des raisons que nous estimons décisives, que Robert Angot de l'Esperonnière est bien l'auteur des « Exercices de ce temps ». Voir l'article qui lui est consacré dans Le Libertinage au XVII siècle. Mélanges. 1920. Nous nous proposons de réimprimer « Les Exercices de ce temps. »

Piaffer en un Bal, gausser, dire sornettes,
Se faire chicaner tous les jours pour ses debtes,
Sçavoir guarir la galle à quelques chiens courans,
Mener levrette en lesse, assomer paysans,
Gourmetter un cheval, monter un mors de bride,
Lire Ronsard, le Bembe, et Les Amours d'Armide...
Estre tousjours botté, en Casaque, en Roupille,
Battre du pied la terre en Roussin qu'on estrille,
Marcher en Domp Rodrigue et souz-gorge rouller
Quelques Airs de Guédron, mentir, dissimuler....

Bautru (Guillaume), pp. 89 et 537. — Le contrat de mariage de son fils à la date du 11 septembre 1644 se trouve aux registres des *Insinuations du Châtelet*, Y 184, f. 42:

« Guillaume de Bautru, chevalier, conseiller ordinaire du roi aux Conseils, intendant de la justice, police et finances de la généralité de Tours, seigneur de Serrant, demeurant à Paris, rue des Petits Champs, paroisse S. Eustache, et Marie Bertrand. — Contrat de mariage passé en présence de Anne, reine régente de France et de Navarre, mère du roi, de Gaston, duc d'Orléans, oncle du roi, et du cardinal Mazarin.

Voici une note additionnelle à sa Bibliographie:

L'Avis aux absens de la Cour a été attribué, nous l'avons dit, par l'auteur de la réponse : L'Advis aux presens ou reponse aux absens : Satyre et vieux bouquin en voyant ta satyre, à Bautru; c'est là une attribution erronée : cette pièce est certainement de Paul Hay du Chastelet.

Cet Advis aux absens a été imprimé sous le titre L'Advertissement aux Absens sur ce que la Reyne Mère et le duc d'Orléans, frère du roy de France, s'estoient retirez en Flandre et en Lorraine l'an 1631 (126 v.); Voicy le bout de l'an et de la renommée, d'après un Ms. de la Bibliothèque de Bourgogne n° 15901-15933 (Bruxelles) dans le T. IV du Recueil de chansons, poèmes et pièces en vers français relatifs aux Pays-Bas publié par les soins de la Société des Bibliophiles de Belgique, Bruxelles, 1879.

L'Advis aux presens.... dû à un poète ami de Gaston d'Orléans: Marigny peut-être, a été condamné avec trois autres pamphlets par « Sentence de Monsieur le Prévost de Paris, ou son lieutenant civil contre quatre méchants et pernicieux libelles » à être lacerez et bruslez par l'exécuteur de la haute justice en la place de Grève, le 23 février 1632 (B. N. fr. 47163). — Le Ms. 1232 Chambre des Députés, contient une longue pièce, Aux mesdisants: Esprits avortons de la nuit qui répond aux écrits faits contre la Reine-Mère et à l'Advis aux absens composé par le sieur du Chastelet.

Beaumont-Harlay (de), p. 94. — Le Ms. 1234 de la Bibliothèque de la Chambre des Députés est dû au fils du comte de Beaumont; il renferme un grand nombre de poésies de différents auteurs. Voici celles qui appartiennent au comte de Beaumont, son père:

F. 1 à 7. Histoire des amours de Léandre et Hero, poème par M. le comte de Beaumont, mon père, étant encore fort jeune : Muse, raconte-moy ce clair flambeau tesmoing.

F. 8. Sonnets sur le subject de madame Des Essars, depuis mareschale de l'Hospital, 9 sonnets et 3 réponses (ceux que nous avons publiés dans nos « Mélanges » (1920) d'après le Ms. 16329, fonds lat. B. N.).

F. 11. Resp. de mademoiselle d'Entragues au marquis de Bréval (136 v.): Breval, je ne sçays pourquoy || Vous songez seulement à moy. F. 12. Ode du comte de Beaumont au duc de Bellegarde, grand escuyer de France: Astre qui luys dedans la Cour (celle du Ms. 884, B. N.)

F. 15. Stances de M. le comte de Beaumont, mon père, pendant qu'il avoit la sièvre quarte (18 st. de 6 v.): Seigneur, entends la voix de mon humble prière.

F. 17. Regrets sur une absence (11 st. de 4 v.): Dis-moy, comment se peut-il faire || Qu'estant privé de tes yeux si longtemps.

Enfin au f. 16 se lit : Première lettre que mon pére escrivit devant d'espouser feue ma mère : Mademoiselle, je vous envoye ce gentilhomme.....

Béroalde de Verville, pp. 100 et 537. — Dans l'étude de maistre Vincent, notaire à Tours, sont conservés trois actes de 1601 et de 1623 (14 septembre) sig. Françoys Béroalde de Verville. Un troisième, du 17 août 1583, est relatif à une donation qu'il a faite à ses trois sœurs:

Par devant Guillaume de Netz et Nicolas le Camus, notaires et gardenottes du Roy nostre sire, et de par luy créez et establiz en son Chastellet de Paris soubzsignez, fut présent en sa personne Francoys Béroalde, escuier, de présent demourant à Paris, rue Sainct Jacques, à l'enseigne de la Croix, lequel de son bon gré et vollenté recongnut et confessa et par ces présentes confesse avoir donné, ceddé et transporté par don irrévocable du tout dès maintenant a tousjours sans espoir de jamais le révocquer en aucune manière à Marie, Anne et Renée Beroalde, ses sœurs paternelles absentes, damoiselle Marye Gohory, veufve de feu noble homme M° Philibert Cenet, en son vivant advocat en la Court de Parlement, ayant de présent la charge et garde des dites Marie et Anne à ce présente, stipulante et acceptante pour ses dites trois sœurs. C'est assavoir tous les droictz successifz tant en biens, meubles que immeubles sy aulcuns y a fruictz, proffictz, revenus d'iceulx jusques à luy qui audit sieur donnateur sont adveneuz et escheuz, compectent et appartiennent par les decedz et trespas de deffunctz Mathieu Beroalde et de Marie...... jadis sa femme, ses père et mère, sans rien en excepter ne réserver synon ce que ledit Sr donnateur en a et peult avoir receu et touché jusques à ce jour, pour par ses dites trois sœurs en faire et disposer à leur plaisir et vollenté, les mettant et subrogeant à ceste fin du tout en son lieu, droitz, noms, raisons et actions quelzconques. Cette donnation faite aux charges que les ditz droictz successifz peuvent debvoir et oultre pour la bonne amour fraternelle qu'il a et porte à ses dites sœurs et que telle est sa volonté, transportant etc. tous droictz et dessaisissant etc. Voullant et promestant etc. le porteur donnant pouvoir, etc. et pour icelle présente donnation faire insignuer partout où il appartiendra et en demander acte icelluy Sr donnateur et aussy les dites damoiselles pour et au nom des dites donnataires ont fait constituer leur procureur général et yrévocable le porteur ou porteurs des présentes ausquelz et chacun d'eulx ilz ont donné et donnent plain pouvoir et puissance de ce faire et tout ce que au cas appartiendra et sera requis et nécessaires. Promectant, etc. obligeant, etc. Renoncant, etc.

Fait et passé en l'hostel des notaires soubzsignez avant midy l'an mil cinq cens quatre vingtz et trois le mercredy dix-septiesme jour d'aoust et ont signé la minutte, ainsi signé Le Camus et Denetz. Insinué le mardi 27 septembre 1583, 40° vol. des Insinuations du Chatelet. (Archives nationales, Y 125, f. 50v).

Bibliographie (suite). — Voici une édition séparée des Deux dialogues. II. Deux dialogues, l'un de l'honneste Amour, l'autre de la Bonne grâce. A Paris chez Galiot Corrozet, 1602. Petit in-12 (Cat. Crampon, 998).

XXII. Béroalde de Verville a enrichi de ses vers la seconde et la troisième partie de l'édition de Tours de la traduction de La Diane de Monte-mayor par Gabriel Chappuys, dont la première édition avait paru à Lyon en 1582. On sait que sept imprimeurs et libraires parisiens: Jamet Mettayer, imprimeur du roi, Claude de Montr'œil, Georges de Robet (ou Drobet, il ne savait pas écrire (1), Marc Orry, Sébastien Du Molin, Matthieu Guillemot, Jehan Richer, qui avaient

<sup>(1)</sup> Dans l'acte passé devant M. Bertrand et dont il est question plus loin, Georges de Robet a signé avec une croix.

accompagné à Tours le gouvernement de Paris, après la journée des Barricades (12 mai 1588), formèrent une société par acte passé devant M° Bertrand, notaire royal à Tours, le 6 octobre 1591, qui devait finir le 6 octobre 1593 (1). C'est probablement à la demande de ces libraires que Béroalde entreprit ce travail:

La seconde (et la troisième) partie de la Diane de George de Montemaior, divisée en sept livres en laquelle par plusieurs plaisantes histoires desguisées souz noms, et stil de Bergers et Bergères sont discutés les variables et estranges effects de l'honneste Amour. Traduite d'Espagnol en François, par G. Chappuys, Tourangeau, Annaliste, Translateur et Garde de la Librairie du Roy. Reveu et corrigé en ceste dernière édition. A Tours, M. DXCII (1592). In-16 de 202 ff. chiff. et 6 ff. pour la Seconde partie; 96 ff. chiff. et 4 ff. pour la Troisième partie (A).

La traduction de la première partie de cette édition (en prose et en vers) est celle de Nic. Colin. Béroalde a semé de nombreux vers dans le texte de Chappuys, surtout dans la Seconde partie. Cette particularité nous avait été révélée par Colletet (2). Voici le sonnet signé de la devise de Béroalde Selon la Fortune la Valeur qui est placé dans les ff. prél. de la Première partie :

Sur les vers de la Seconde et Troisième partie de la Diane

Amour ayant blessé de ses flèches mon cœur, Me fait plaindre tout bas sous le mal qui m'offence, Car je n'ay pas assez encores d'asseurance De descouvrir les feux de ma divine ardeur.

D'un humble et doux accent, je vay suyvant l'erreur Qui les simples Bergers conduit à l'espérance, Redisant leurs souspirs, je pren quelque allegeance Et temporise ainsi avecques ma douleur.

Auprès de ces Bergers j'entonne la Musette, Si quelqu'un d'eux se plaint, avec lui je regrette, Et avec le contant, je redis son bonheur.

Mais s'il advient un jour que ma belle Maîtresse, Vueille voir les effets, du desir qui me presse, Je chanteray des vers dignes de sa grandeur.

Selon la Fortune la Valeur.

Nous avons retrouvé la première poésie, ou une des toutes premières poésies imprimées, de François Béroalde de Verville; elle a paru dans l'ouvrage suivant alors qu'il était à Genève :

La navigation du capitaine Martin Forbisher, Anglois, ès regions de west et Nordwest (de l'Amérique), en l'année MDLXXVII (1577). Contenant les mœurs et façons de vivre des Peuples et habitans d'icelles, avec le portraict de leurs habits et armes, et autres choses mémorables et singulières, du tout incognues par deça. M.D.LXXVIII (1578) (Genève), Pour Antoine Chuppin. In-8 de 40 ff. n. chiffr. (B. N. Oy 137 res).

 <sup>(1)</sup> Cet acte a été publié par M. le Docteur Giraudet : Une association de libraires et imprimeurs de Paris réfugiés à Tours au XVI<sup>s</sup> siècle.
 (2) Dans la notice de Colletet sur Gabriel Chappuys.

#### SONET

D'un navire menti, l'histoire fabuleuse Quelqu'un recerchera pour son contentement : En voudra voir la fin et le commencement, Et comment on gaigna la Toison prétieuse.

A quoy lui servira ceste peine ennuyeuse? Car cela ne fut onc, et anciennement Les moutons ne portoyent si riche parement, S'il ne tire le sens de la fable menteuse. Mais sans tant recercher du faict la vérité, Ni le sens contenu sous une vanité, Oye d'icy d'un pays le vray et la richesse.

Car dedans ce discours nous est descrit un lieu, Où abondent tous biens, et du Ciel la largesse. Et qui seroit heureux, s'il connoissoit son Dieu. Musa foelicitas altera.

F. BEROALD.

Les œuvres des auteurs étrangers publiés en France dans leur langue originaire ne sont pas très nombreuses; elles sont particulièrement intéress antes quand elles renferment dans leurs feuillets préliminaires des poésies d'auteurs français, ces dernières pièces prouvant l'intimité qui existait entre nos compatriotes et ces étrangers. C'est à ce point de vue que nous reproduisons ici le sonnet de François de Béroalde (de Verville) qui occupe le premier feuillet après le titre de : Fiammella pastorale di Bartolomeo Rossi, da Verona. Comico. In Pariggi, Per Abel L'Angelier, al primo piliero de la grand'Sala del Palazzo CIO.ID LXXXIV (1584). in-4 de 2 ff. et 114 pp. chiff., la dernière par erreur 109 et 1 ff. (l'épître dédic., datée de Paris, 1584, adressée au « duca di Gioiosia » est sig. Oratio Rossi).

François de Béroalde Au seigneur Bartelemi Rossi, Veronois, sur sa Pastorale :

Tous ces divers discours qui doucement souspirent Les amours des Bergers, et chantent la grandeur Des espris ocieux, qui vains en leur erreur Font que les ignorans tous confus les admirent.

Sous ces diversitez qui plaisantes attirent A suivre un bel objet qui touche jusqu'au cœur, Sous ce contentement, ce dédain, ce malheur, Tu compares les biens aux maux qui nous martirent.

Tu montres à chasqu'un que sa félicité Ne dépend de soy mesme, ains de l'Eternité, Qui des humains destins establit l'ordonnance,

Puis te portant au Ciel, d'où tu vois ces bas lieus, Tu nous dis qu'en ostant le bandeau de noz yeus, Nous cognoistrons que tout est suyvi d'ignorance.

Selon la fortune la valeur.

Une étude historique et littéraire, due à M. Blavignac, sur « Le Moyen de Parvenir », seconde édition, revue et augmentée (Genève, J. B. Chanard, 1872) tend à donner à Henry Estienne, la paternité de cet ouvrage, mais la démonstration s'appuyant sur le fait indiscutable que son auteur a vécu à Genève, s'applique aussi bien à Béroalde de Verville qu'à Henry Estienne, avec cette considération, en faveur du premier, que les faits signalés dans « Le Moyen de Parvenir », postérieurs à la mort d'Estienne, se justifient tout naturellement.

Berthelot (Pierre), pp. 110 et 537. — Les quatre stances que nous avons données, p. 537 comme étant inédites, d'après le Ms 534 du Musée Condé à Chantilly, ne sont autres que les der-

nières de la satyre attribuée à Sigognes et à Regnier Contre la barbe d'un courtisan : Je peins (ou Je chante) une barbe peignée; cette satire pourrait donc être de Berthelot; il est même possible qu'elle ait été composée en collaboration par Regnier et Berthelot, s'il fallait se fier au collecteur des pièces du Ms 534 du Musée Condé.

Il faut enlever à Berthelot, l'épigramme: Je croyois que Marthe deust estre signée dans le Cabinet satyrique, 1618, et qui est de Jean Vauquelin de La Fresnaye (Je pensois belle et parfaite estre).

Besançon (Charles de), voir p. 538. — Charles de Besançon de Bazoches, était l'un des fils de Charles de Besançon, seigneur de Souligné et de Bouchemont, gentilhomme de la C hambre de Catherine de France, duchesse de Bar, et de Madeleine Horric. On ne sait pas exactement la date de sa naissance, mais on peut la placer entre 1595 et 1599. Après avoir fait ses h umanités, il fréquenta les libertins Motin, Berthelot, etc., et autres rimeurs que l'on rencontrait dans les meilleurs cabarets de la capitale. C'est à lui qu'est due la première édition du Cabinet sat yrique en tête de laquelle il a mis un quatrain signé de ses initiales, sans compter cinq autres pièces qui portent également C. D. B. dont quatre avaient paru dans les Satyres hastardes, 1615. A la veille de son union avec Marie d'Héricourt (30 juin 1619), fille de Charles d'Héricourt, maréchal de camp, seigneur de Courselles, et de Catherine d'Anglure, il fait retirer les exemplaires de cette édition et oblige le libraire Estoc à en donner une nouvelle dans laquelle l'Advertissement au Lecteur qui était son œuvre est supprimé ainsi que le quatrain sig. C. D. B., et sur les cinq p ièces dotées de ces même sinitiales, une a été enlevée et les quatre autres sont devenues anonymes. Est-ce de son plein gré ou pour tenir compte des observations de sa famille qu'il a opéré ces transformations? Nous l'ignorons, mais certainement elles ont eu pour cause son mariage. Entré au service du connestable de Lesdiguières, en qualité de secrétaire, il laisse publier à Lyon, chez Jean Lautret, à la suite de la troisième édition de L'Espadon satyrique, de Desternod, la Satyre du Temps, importante pièce en vers, dédiée à Théophile de Viau, dans laquelle il passe en revue et critique la plupart des poètes de son époque. Secrétaire et commissaire des guerres près le connétable de Lesdiguières, il est, dès l'année 1625, commissaire général. Besançon exploita cette situation avec plus d'habileté peut-être que de délicatesse, et, tout en gardant les limites au delà desquelles il eut été poursuivi comme concussionnaire, il ne se fit pas faute, si on en croit Bassompierre, « d'emplir ses bouges » de l'argent destiné à l'entretien des troupes. Après la mort du connétable de Lesdiguières, Charles de Besançon n'eut garde d'abandonner les emplois lucratifs qu'il o ccupait. Au commencement de 1629, nous le retrouvons dans le Comtat Venaissin, commissaire général de l'armée du duc de Guise. Ce séjour dans le Midi fut marqué par de graves incidents. Le maréchal d'Estrées qui ramenait contre les protestants du Languedoc des troupes qu'il avait commandées en Provence eut affaire à Besançon pour la subsistance de ses soldats. Durant le mois de février 1629, ils échangèrent ensemble, à ce sujet, une correspondance assez vive. Puis, les propos s'envenimèrent et, sur la plainte du Maréchal, un ordre d'arrêter Besançon fut envoyé de la Cour (7 avril 1629). Cette pièce était signée de Chateauneuf et Bullion. Le 7 juillet, les maréchaux de Bassompierre et de Schomberg condamnèrent le coupable à avoir la tête tranchée. Grâce aux protections dont il disposait, et peut-être aussi par suite de l'heureuse intervention de son cousin Bullion, celui-là même qui avait apposé sa signature au bas de l'ordre d'arrestation, Besançon vit sa peine commuée et fut ensermé au Fort-l'Evêque. Redevenu libre, après une courte captivité, il se jeta dans le parti des mécontents dont Gaston d'Orléans étoit le chef et dont il devint un des familiers. Le trait que voici peut donner une idée du genre de rapports qui s'établirent entre

eux. Un jour, dans une débauche, rapporte Tallemant Des Réaux, Besançon chanta au Prince l'impromptu suivant d'après une chanson qui courait à la louange du cabaret et dont la reprisc était : « Mais parce qu'au tac-tac du couteau, on a tout ce que l'on demande :

Gaston, qui savez mieux que nous
Tous les secrets de la taverne,
De celuy-cy, souvenez-vous,
Ou bien craignez qu'on ne vous berne.
Ma foi! ne faites pas le veau;
Frappez si fort qu'on vous entende,
Puis qu'au seul tac tac du couteau
On a tout ce que l'on demande.

Quelque imprudence — peut-être le couplet ci-dessus — ayant attirésur sa tête les colères de Richelieu, il fut de nouveau arrêté et reconduit en prison. Mais cette fois encore, la connivence de ses parents et amis lui permit de reconquérir promptement sa liberté. Une belle occasion s'offrit bientôt à lui de venger ses anciennes injures. Le maréchal d'Estrées avait été chargé par le cardinal de Richelieu de veiller à la garde de la Reine-mère qui se trouvait alors retenue, à peu près comme une prisonnière, à Compiègne. Avec l'aide de Besançon et de quelques affidés, Marie de Médicis parvint à s'enfuir et à tromper la surveillance du Maréchal. Réfugié en Flandres avec la Reine-mère, Charles de Besançon ne renonça pas à sa vie d'aventures. Il revint secrètement en France en octobre 1631 pour les affaires de Marie de Médicis, et prépara, sur les instructions de cette dernière, dans l'espoir de sauver la vie de M. de Montmorency, l'enlèvement de madame de Combalet, Besançon échoua et Tallemant va jusqu'à l'accuser — à tort probablement — d'avoir prévenu la nièce du Cardinal. A son retour en Flandre, La Rivière (2), agent secret de Richelieu, le dénonça comme ayant fomenté un complot dans le but d'attenter à la vie du grand ministre; une embuscade lui fut tendue. Besançon alla jusqu'à Cambrai, mais méfiant il envoya à sa place au rendez-vous de Péronne un soldat qu'on arrêta.

L'autorité du Roi et celle de Richelieu, solidement assises, le firent réfléchir: pendant l'automne de 1634 il négocia sa réconciliation avec la Cour par l'entremise de Bouthillier, secrétaire des Commandements du roi, et des lettres de grâce lui furent accordées le 28 février 1635 (3). En prenant à son égard cette mesure de clémence Richelieu exigea qu'il s'employât à enlever sur les frontières des Flandres un de ses anciens compagnons d'aventures, partisan de la Reine-Mère.

Besançon reprit du service dans l'armée (1635). En mai 1641, il est chargé d'une enquête sur la conduite de Henri d'Escoubleau de Sourdis, archevêque de Bordeaux, commandant de l'armée navale. Tallemant raconte qu'« au retour il en dit le diable et que l'archevêque croyoit ètre le seul habile homme qu'il y eût en France ». Richelieu, satisfait des résultats de sa mission, nomma Besançon, intendant de Touraine (1642).

Au moment de la Fronde, il fut arrêté dans Paris par le parti du Parlement et des Princes. Le 11 janvier 1649 un conseil de guerre réuni à l'Hôtel de ville le fit élargir sous la caution du

<sup>(1)</sup> Cette chanson est une allusion à un vaudeville qui commence : Que le Cabaret a d'appas; elle a été imprimée dans Le Cabinet des chansons plaisantes et récréatives, dédiées aux esprits curieux et amateurs de bien chanter et boire au cabaret. Paris, Pierre Des-Hayes, 1631, in-16.

<sup>(2)</sup> Jean Alexandre de La Rivière.

<sup>(3)</sup> Bibl. nat. Cabinet des titres, vol. 906.

président de Novion, son cousin. Peu après, il passa dans les rangs de l'armée royale. En 1652 pour venir en aide au roi, il leva et entretint à ses frais un régiment de cavalerie et un régiment d'infanterie qui ne furent licenciés qu'après le rétablissement de la paix. En récompense de ses sacrifices, Charles de Besançon fut nommé, en même temps que son frère, lieutenant général, et Mazarin lui accorda bientôt la charge de conseiller et de commissaire général des guerres pour tout le royaume, charge qui lui donnait entrée au conseil des ministres. A partir de 1658, il quitta le service et mourut le 7 juillet 1669 (1).

Bibliographie. — I. La Satyre du temps a paru pour la première fois dans la troisième édition de :

L'Espadon satyrique. Par le sieur Desternod. Reveu et augmenté de nouveau. Lyon, Jean Lautret, 1622. In-12 de 5 ff. et 157 pp. chiff.

Et dans ses réimpressions. Elle a été reproduite, anonyme, en 1623, dans :

Satyre menippée contre les femmes sur les poignantes traverses et incommoditez du Mariage. Par Thomas Sonnet, Docteur en médecine, Gentilhomme Virois. Lyon, Vincent de Cœursilly, 1623 (titre avec le portrait gravé de l'auteur remplaçant la marque du libraire). Second titre.... avec la Timelhetie ou censure des femmes par.... Id., id. In-8 de 12 ff. et 193 pp, chiff. (N) (2). Les quatre parties ont un titre particulier.

II. Les couplets satiriques que Charles de Besançon a improvisés contre Richelieu et sous la régence d'Anne d'Autriche sont malheureusement sans signature dans les nombreux manuscrits de l'époque.

Comme une des pièces du Cabinet satyrique, de 1618, sig. C. D. B., avait paru dans le Rec. des plus excellans vers de ce temps, 1617, avec la mention « du sieur Du Gayverger » qui n'est probablement qu'un pseudonyme, il conviendrait peut-être de rendre à Ch. de Besançon les huit autres poésies du Rec. des plus excellans vers satyriques... sig. Du Gayverger (voir p. 182), cependant Du Gayverger était briard ou résidait dans la Brie et rien ne nous permet de supposer que Ch. de Besançon ait habité cette province en 1617.

Même incertitude en ce qui concerne les pièces du sieur de B. qui ont paru dans l'édition des Satyres de Regnier de 1617 sous le titre: L'Escume des œuvres poétiques du sieur de B. (voir p. 84); ces 21 poésies n'ont jamais été réimprimées, ce qui laisserait supposer que leur auteur s'est opposé à leur réimpression, et on sait que Charles de Besançon a agi de la sorte avec le Cabinet satyrique (voir de B.).

En tout cas, le sieur Du Gayverger et le sieur de B. étaient nobles et portaient l'épée.

Les deux pièces marquées d'un astérisque n'ont pas été reproduites dans le Cabinet satyrique, 1619.

SATYRE BAST., 1615.
SATYR. REGNIER (s.), 1616
CAB. SATYR. (SIG. C. D. B.).
1618.

Duel amoureux (dialogue, Charlot et Margoton couchez (n. s.).

Charlot et Margoton couchez (n. s.).

Charlot et Margoton couchez (n. s.).

<sup>(1)</sup> Cette notice est prise, en partie textuellement, dans l'édition de Mémoires de Du Plessis-Besançon publice pour la Société de l'Histoire de France par le comte Horric de Beaucaire, 1892.

<sup>(2)</sup> Réimpression pure et simple de l'édition de 1610 (la troisième) dont on a supprimé l'Avis au Lecteur et un sixain de Courval.

<sup>(3)</sup> Voici le titre de cette pièce « Duel amoureux de Charlot et de Margoton le jour de leurs noces. Dialogue ».

```
La guérison de Colinette, Colin en gardant son troupeau (n. s.).
    SATYR. BAST., 1615
SATYR. REGNIER (S.). 1616.
                                par Colia (ff. 71 et 195).
CAB. SATYR. (SIG. C. D. B.).
           1618.
                              Semonce de la grande
                                                            Commères, mes voisines (n. s.).
SATYRES BAST., 1615.
CAB. SATYR. (SIG. C. D. B.),
                                Jacqueline, St. (f.48) (1).
          1618.
ESPADON SATYR. (S.). S. D.
                             La Satyre du Temps. A.
                                                           La réputation que ta veine féconde.
                                Théophile.
   SATYRES BAST., 1615.
                             Stances (f. 85).
                                                           *Philis que l'amour tousjours pince (n. s.).
CAB. SATYR. (SIG. C. D. B.), }
          1618.
                             Aux lecteurs, quatrain.
                                                           *Quiconque aura le mal de rate (sig. C. D. B.),
    CAB. SATYR., 1618.
  REC. VERS SATYR., 1617.
                                                            Vestu du tout à la friscade (sig. Du Gay-
                             Combat de deux courti-
CAB. SATYR., (SIG. C. D. B.),
                                sanes. Satyre (f. 22).
                                                              verger).
           1618.
```

A consulter: Mèlanges Lanson: Un admirateur de Théophile, critique littéraire, La Satyre du Temps (1622) et son auteur (par Frédéric Lachèvre).

Bèze (Théodore de), p. 117. — Voici deux ouvrages satiriques attribués à Théodore de Bèze :

I. Comédie du pape malade et tirant à la fin : Où ses regrets, et complaintes sont au vif exprimées, et les entreprises et machinations qu'il fait avec Satan et ses supposts pour maintenir son siege Apostatique, et empescher le cours de l'Evangile, sont cathegoriquement descou vertes. Traduite du vulgaire Arabic en bou Romman et intelligible, par Thrasibule Phenice. Avec privilege. M.D.LXI (4561). In-16 de 72 ff. (Brunet).

Réimprimé à Genève par les soins de M. Gustave Revilliod chez I.-G. Fick. 1859.

Id. A Rouen, 1561. In-8 de 74 pp. chiff. et 3 ff. pour une pièce également en vers : La Truye au foin (N).

Id. S. I., 1562. Petit in-8 de 72 pp. (Brunet).

Cette réimpression de l'édition originale de 1561 accompagne Le Marchand converti, tragédie excellente (Genève). Par Ian Crespin, 1561, petit in-8 de 171 pp.

Au verso de La Comédie du Pape malade, on lit :

Pour remplir cette page vacante, un des bons amis de nostre maistre Maillard m'a prié de mettre ici ce sonnet : L'excuse de Maillard absent du Colloque de Poissy :

Nostre maistre Maillard tout par tout met le nez : Tantost va chez le Roy, tantost va chez la Roine : Il sait tout, il fait tout, et à rien n'est idoine. Il est grand Orateur, Poëte des mieux nés :

Juge si bon qu'au feu mille en a condamnez. Sophiste aussi aigu que les fesses d'un Moine, Mais il est si meschant, pour n'estre qu'un Chanoine, Qu'au prix de luy sont saincts le Diable et les damnez.

<sup>(1) «</sup> Semonce de la grande Jacqueline à toutes les courtières d'amour pour venir faire les biguets avec elle ».

Si se fourrer par tout, à gloire il se rebute, Pourquoy dedans Poissy n'est-il à la dispute? Il dit qu'à son regret il en est eslongé,

Car Bèze il eust vaincu, tant il est habile homme, Pourquoy donc n'y est-il? il est embesongné Après les fondemens, pour rebastir Sodome.

Le marchand converti, tragedie excellente... item suit après la comédie du pape malade, et tirant à la fin (S. l.). Pour Claude d'Augny, 1585, 2 parties in-16; la première non chiffrée, de A à mIII, la seconde de 77 pp. chiff. (Brunet).

Id., id. (S. l.). Pour François Forest, M.D.XCI (1591). In-16 de 130 ff. n. chiff. (N).

Id., id. Pour Jacques Chouet, 1594, à Genève. In-16.

II. Histoire de la mappe-monde papistique, en laquelle est declaire tout ce qui est contenu et pourtraict en la grande Table, ou Carte de la Mappe-Monde (en prose): Composée par Frangidelphe Escorche-Messes. Imprimee en la Ville de Luce Nouvelle, Par Brisaud Chasse-diables. M.D.LXVII (1567). In-4 de 4 ff. et 190 pp. chiff. et 1 ff. bl. (N).

A consulter (suite): Notice sur un Manuscrit du xvie siècle appartenant à la Bibliothèque cantonale de Lausanne. Poésies inédites de Clément Marot, de Catherine de Médicis et de Théodore de Bèze, par Fréd. Chavannes. Lausanne, 1844. In-8.

Birague (Flaminio de), voir p. 538. — Nous avions renvoyé pour la bio-bibliographie à la Bibliographie des recueils collectifs du XVIº siècle, mais le dépouillement des florilèges de poésies du xviº siècle ne nous apporte aucune pièce de Flaminio de Birague. Dans ces conditions nous résumons ici ce que nous savons de ce petit poète dont toutes les œuvres ont été publiées de 1570 à 1590.

Voici d'abord la notice de Guillaume Colletet :

« Gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, étoit descendu de l'illustre famille des Birague si connue en France et en Italie. Il étoit fils de Charles de Birague (1), chevalier des deux ordres du Roy comme il le justifie par ces deux vers tirés d'un sonnet qu'il lui adresse :

Mais vous me fistes sang d'un tige généreus. || Et m'avez animé à Pallas le courage..., et de madame Elene Laure, sa femme, comme il se voit par la fin de cet autre sonnet qu'il lui a dédié :

.... Le Ciel m'ayant faict naistre,
De vous, de qui dépend tout mon bien et mon estre,
De qui depend aussi mon salut et mon mieus,
Je ne veux forliguer à mon antique race,
Ains je suivray plus de voz vertus la trace,
Qui me mettront au ciel au rang des bien-heureux.

» Ce qui confond l'erreur de quelques-uns qui ont voulu faire croire qu'il n'étoit pas né d'un légitime mariage. Pour quelques fautes de jeunesse qu'il avoit commises, son père le fit mettre et

<sup>(1)</sup> Charles de Birague, était fils de Cesare, frère de Galeazzo qui fut le père du chancelier de France René de Birague. Flaminio était donc cousin germain de ce dernier.

renfermer au Collège de Montaigu où l'on chastioit en ce temps-là, comme quelquefois encore à présent, fort sévèrement la jeunesse qui se portoit au libertinage. C'étoit donc dans ce lieu qu'étoit Flaminio de Birague lorsque dans une Elegie qu'il adresse à René de Birague, cardinal du Saint-Siège et chancelier de France, son oncle, il lui parle de la sorte:

Ainsi puis que long temps j'ay payé l'arrérage Du feu qui boüillonnoit en mon jeune courage, Signés en vostre Cour ce placet présenté, Au ressort de pitié, au bureau de bonté : Intherinés encor ma tres humble requeste, Et de ce labirinthe affranchissés ma teste, J'en payeray l'espice après procez gaigné: C'est que dedans les eaux de voz pardons baigné Je feray banqueroute à la verte jeunesse, Qui m'a filé de deuil une trop longue lesse....

ce fut en ce lieu là même qu'il devint amoureux de Marie de Vigenère, fille du docte Blaise de Vigenère qui demeuroit alors avec toute sa famille vis à vis ce Collège. La chambre de Flaminio étant devant la chambre de cette belle fille, lui donnoit la facilité de la voir tous les jours. Et comme il avoit toujours eu une grande inclination à la poësie françoise, il composa pour elle plusieurs Vers amoureux que nous lisons encore sous le nom des Amours de Marie.

« Que ces vers aient été faits pour elle, je le justifie par l'anagramme qu'il fit de son nom dans lequel il trouva *Guerre lameine*, sur quoi il fit force vers et conclut ainsi le troisième de ses Sonnets qui n'est pas non plus que les autres de trop bonne poësie, mais dont quelques vers sont du moins passables.

Mais je trouve en tournant le beau nom de Marie, Et l'autre qui le suit, que vous n'êtes unie A chacun : vos deux noms (Guerre J'ameine) font, Et certes à bon droit : Car vostre belle face, Et les divins attraits de vostre bonne grâce, Guerre meinent à ceux qui voyent vostre front.

» Ce fut l'an 1581 qu'il la vit pour la première fois et qu'il commença de l'aimer, comme il le dit lui-même au commencement de ce sonnet :

Mille cinq cens et un et octante on nombrait, Lorsqu'Amour me fit voir la beauté de ma dame, Qui captiva mon cœur, mon esprit et mon âme Par un des clairs rayons que son bel œil dardoit....

- » Ses Œuvres Poëtiques, imprimées à Paris sous son nom pour la seconde fois l'an 1583, sont divisées en deux parties : la première a pour titre : Les amours de Marie, dont je viens de parler et la seconde est intitulée : Mélanges Poëtiques de Flaminio de Birague; ces Amours de Marie contiennent quatre-vingt quinze Sonnets amoureux, avec plusieurs Elégies, Complaintes, Stances, Chansons, Epigrammes, les unes de huit vers qu'il appelle huitains, et les autres de quatre.
- » Ces Mélanges poëtiques contiennent plusieurs Sonnets, Odes, Elégies, Epigrammes et autres sortes de poësies qu'il adresse aux princes, aux grands seigneurs de la cour, à ses amis particuliers. Mais dans ceux qu'il adresse au chancelier de Birague, il parle à lui comme à son bienfaiteur et à son Mécène:

Seigneur qui fus jadis mon Helice et mon Nort, Faisant surgir ma nef au salutaire port Quand l'Autan forcené par la plaine salée Luttant contre l'effort de l'horrible Borée.....

et tâche de rentrer en grâce avec lui après qu'il avoit fait quelque action qui lui avoit déplu :

Si tu es (mon Neptun, mon havre, ma franchise).
Point de quelque Esguillon de ma faute commise,
Rasserene ton front, et par nouveau sentier
Fay moy, begnin, rentrer chez ta grâce en quartier....

- » La plus raisonnable de ses pièces de vers est à mon avis un poëme tragique qu'il a dédié à Marguerite de France, Reine de Navarre. Ce sont les Aventures d'Oronte et d'Orbeche dont on pourroit bien faire un poëme dramatique. Le sujet en est tiré des contes italiens de Cynthio Gyraldi, et le bizarre du Monin en fit une tragédie qui se trouve dans ses œuvres sous le titre de L'Orbec Oronte (1). Il est vray qu'il y a je ne sais quoi d'horrible que l'on pourroit adoucir et changer. C'est un petit avis que je donne à nos poëtes qui, pour s'élever au dessus du commun, cherchent des sujets extraordinaires.
- » Il y a encore deux petites Églogues qui, dans leur expression rustique, ont je ne sais quoi d'assez naïf; il est bien vrai que là ni par tout ailleurs dans les œuvres de Flaminio de Birague, il ne faut pas chercher d'excellentes rymes ni trop riches, car jamais poëte de son temps n'en fut plus pauvre; il rime par exemple pamprée avec entrecouppée, arrivée avec pensée, Charon avec Pluton, Esprits avec Soucis, Voisin avec Destin, et mille autres semblables que le bon poëte doit soigneusement éviter.
- » Ronsard auquel Flaminio adresse plusieurs vers et qu'il introduit même dans son Eglogue sous le nom de Perrot honora l'entrée de ce livre d'un Sonnet que j'insèreroi ici d'autant plus volontiers que les pensées en sont assez nobles, et qu'il ne se rencontre point dans ses œuvres par la négligence de ceux qui en ont fait le réveil après sa mort:

Comme Vesper au soir apparoist la plus belle Des estoilles, d'autant que Vénus l'aime mieux Que tous les feux du Ciel, tant soient-ils radieux : D'autant ta flame luit d'une clairté nouvelle.

Amour qui pour son chantre en la France t'appelle, Aiguisa ton esprit, qui fait honte aux plus vieux, De la plume escrivant tes vers ingénieux, Que soy-mesme il s'osta du milieu de son aele.

Tandis que le sang chaut, la jeunesse, et l'amour, Te permettent de voir la lumière du jour, Birague, suy le camp de celle qui te meine,

Deviens son champion, porte son Estendart, Ne l'abandonne point comme un lasche soudart : La Victoire et l'honneur sont enfans de la peine. » Edouard du Monin, qui savoit presque toutes les langues, loua Flaminio de Birague en grec, en latin et en françois par une épigramme, une ode et un sonnet qui se lisent à l'entrée de ses Amours de Marie, et cet excellent poëte latin, vray père de tous les poëtes de son temps, Jean Dorat, honora ses Mélanges poëtiques d'une belle épigramme latine. Passerat ne l'oublie pas aussi, dans ses œuvres françoises, et Jacques de Romieu, qui avoit de l'estime pour lui, en rend un fidèle témoignage dans quelques vers qu'il lui adresse. Par tout ce que j'ai dit ici de Flaminio de Birague, il paraît qu'il vivoit l'an 1583, mais on ne sait pas le temps de sa mort. »

Nous complétons cette notice par la publication d'un brevet qui établit que Flaminio commandait en 1568 une bande de 200 hommes de pied, au service de la France, levée en Piedmont et entretenue depuis 25 à 30 ans par François I et Henri II, sous les ordres de son père Charles de Birague.

Ms 3196. fr. B. N. - p. 85:

Aujourd'huy huictième jour d'Avril I'an mil cinq cens soixante-huict, le Roy estant à Paris, ayant esgard et considération au bon et fidelle debvoir que la bande de gens de pied de deux cens hommes à laquelle commande de présent le Sr Flaminio de Birague, fils du Sr Charles de Birague, chevalier de l'Ordre, et cy-devant et de longtemps ordinairement faictz au service de ceste couronne, Ayant esté tousjours depuis vingt-cinq ou trente ans entrettenue par les feuz Roys Francoys et Henry audict service en Piedmont soubz la charge dudict Sr Charles, pour y retirer mesmement plusieurs cappitaines, gentilzhommes et aultres qui auroyent servi ceste couronne aux guerres dudict Piedmont, principallement ceulx qui sont banniz de l'estat de Milan, ayant perdu leur bien. De laquelle bande le dict Seigneur Charles par le congé de sa Majesté se seroit puis naguères desmis ès mains dudict Sr Flaminio son filz, car desirant sadicte Majesté continuer à se servir toujours cy après de la dicte bande, elle a declairé, voullu et ordonné qu'elle demeure entrettenue en son dict service audict Piedmont audict nombre de deux cens hommes et ce en la mesme sorte qu'elle a esté jusques à présent quelque reduction ou retranchement qui puisse estre faict cy après et pour quelque occasion que ce soyt. Auquel sa dicte Majesté n'entend icelle bande estre aulcunement comprise, M'ayant commandé pour tesmoignage et seureté de ce, expedier ce présent brevet, qu'elle a signé de sa propre main, et faict contresigner à moy son Secrétaire d'Estat et des Finances, la Royne presente. Ainsi signé Charlet, et au dessoubz Robertot.

Mercier de Saint-Léger dit qu'un de ses frères, Philippe de Birague, aumônier du roi, possédait en 1610 le Prieuré de Souvigny en Bourgogne, dont il fit réparer l'Eglise et le Monastère (1).

La pièce suivante de Flaminio de Birague, de l'édition de 1581, n'a pas été réimprimée dans les suivantes de 1583 et 1585 :

#### TESTAMENT DE L'AUTHEUR.

Assemblés-vous o déités sacrées, Courés, ô Dieux, accourés à mon aide, Prestés la main à mon âme qui plaide Pour dépouiller ses moelles allumées.

Courés, ô Dieux, à ma dolente mort, Imposés fin à mon mal-heureus sort, Voyés mon mal, ma douleur, mon torment, Qui m'ont dicté ce piteus testament.

<sup>(1)</sup> Notice des Tombeaux et autres monumens transférés en septembre 1783, de l'église Sainte-Catherine de la Couture, dans celle de Saint-Louis, rue Saint-Antoine (Journal des Savants, avril 1784).

Contraint céder au choc de ma rebelle, Je laisse à Dieu mon esprit et mon âme, Mon corps je laisse au cloistre Nostre-Dame, Seur gardien d'un amoureux fidelle.

Je veux soudain que mes yeux seront clos, Que d'un rasoir soit mon corps tout ouvert, Puis mon cœur soit à ma Maistresse offert, Car c'est le fer qui trencha mon repos.

Soit en après escrit dessus ma lame : Cy gist d'amour le vrai sujet Birague, Qui comme outré d'une amoureuse dague S'est immolé sur l'autel de sa dame.

Bibliographie. — I. Nous avons donné le dépouillement des feuillets liminaires des éditions suivantes des Premières œuvres dans notre Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIº siècle, ils renferment de nombreuses poésies encomiastiques dont beaucoup ont été supprimées ultérieurement.

A) Les premières œuvres poétiques de Flaminio de Birague, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy. A Monseigneur Illustrissime et Reverendissime le Cardinal de Birague, chancellier de France. M. DLXXXI (1581). In-16 de 48 ff., les deux derniers n. chiff. (A).

Cette édition, beaucoup moins complète que les suivantes, renferme un certain nombre de poésies qui ne seront pas reproduites.

B) Les premières œuvres poétiques de Flaminio de Birague, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy. A très haute et très illustre Princesse Anne d'Este Duchesse de Nemours. Reveues, corrigées et augmentées oultre la précédente impression. A Paris, chez Nicolas Chesneau ruë S. Iacques, au chesne Verd., M. D. LXXXIII (1583). Avec privilège du Roy. In-12 de 124 ff. (le dernier par erreur 122, les ff. 79 et 80 répétés deux fois).

Seconde édition qui, comme son titre l'indique, est reveuë, corrigée, augmentée, mais aussi diminuée.

C) Les premières œuvres poétiques de Flaminio de Birague, Gentil-homme ordinaire de la Chambre du Roy. Au très chrestien roy de France et de Pologne. A Paris, chez Thomas Perier. rue S. Iacques, au Bellerophon. M. D.LXXXV (1583). Avec privilège du Roy. Petit in-8 de 6 ff. 150 ff. mal chiffr (le dernier par erreur 148) et 6 ff.

Flaminio de Birague a corrigé nombre de pièces, en a supprimé beaucoup et en a ajouté dans cette troisième et dernière édition.

- II. Remonstrances aux princes francoys de ne point faire la paix avec les mutins et rebelles. A Monseigneur le duc de Guise (Epigr. 4 v. : La brebis galeuse estant en maléfice). M. D.LXXXVII (1587). In-8 de 19 pp. chiffr. (N).
- E. d : Au duc de Guyse, sig. F. D. B. Au verso du titre un sonnet. Les initiales F. D. B. doivent désigner Flaminio de Birague.

Enfin on a attribué à Flaminio de Birague la satire suivante en vers sur la foi d'un exempl. de la Bibl. de l'Arsenal sur lequel une main du xvme siècle a écrit: Flaminio de Birague. Ce poème,

dit Mercier de S. Léger, est écrit par un novice de la langue française du temps et l'on y trouver quelques italianismes, ce qui serait une preuve en faveur de Flaminio de Birague.

III. L'Enfer de la mère Cardine, traictant de la cruelle bataille qui fut aux enfers entre les diables et les maquerelles de Paris, aux nopces du portier Cerberus et de Cardine, qu'elles vou-loient faire royne d'Enfer, et qui fut celle d'entr'elles qui donna le conseil de la trahyson, etc. Outre plus est adjoustée une chanson de certaines bourgeoises de Paris qui, feignant d'aller en voyage, furent surprises au logis d'une maquerelle à S. G. des Prez. In-8 de 32 pp. mal paginées (A).

En tête un sonnet. — Réimprimé par Montaiglon avec la Déploration et complainte de la mère Cardine...; 1570, Rec. d'anciennes poés. fr. III, p. 302.

Id. Paris, chez Jean de Carroy au Mont St-Hilaire, rue d'Ecosse, s. d. Petit in-8 de 40 pp. chiff. (Brunet).

Id. S. n. de lieu, 1597. In-8 de 32 pp. et 2 bl.

Edition donnée par Méon (avec la Déploration, de 1570) chez Didot l'aîné en 1793.

On lit une pièce de Flaminio de Birague en tête de l'édition des Tragédies de Robert Garnier, 1585.

Bouteroue (Alexandre), pp. 123 et 539. — Les Insinuations du Châtelet déposées aux Archives nationales, registre Y 93, f. 145, contiennent un acte du 27 septembre 1547 concernant son père : François Bouteroue qui était écolier étudiant en l'Université de Paris en 1543, et fils, lui aussi, d'un procureur au Châtelet.

Brillet (Etienne). — Etienne Brillet, seigneur de La Bordière, avocat à Angers, était fils de Gervais Brillet, sieur de Marpalu, et de Julienne Guibert; il avait épousé Jeanne Boucault.

Le sixain suivant est la traduction d'une épigramme latine de Jacques Bouju, président au Parlement de Bretagne :

LABYR. AMOUR, I LIV., 1615. Sixain. Impuissante à Vénus, j'eus mary vigoureux (n. s.).

Brissart (Claude), pp. 129 et 539. — L'acte ci-après que nous avons découvert aux Archives nationales nous apprend que ce poète satirique qui ne manquait pas de verve, avocat à Orléans, mort avant 1644, avait épousé Françoise Guerrier, dont il eut au moins une fille appelée Claude, comme son père, et qui devint la femme de Paul Roux de Campaniac, écuyer. Il nous permet également de rendre à Brissart les quatre pièces suivantes adressées à sa femme:

| LABYR. AMOUR, II LIV., 1610. | A madame [Fr.] Guerrier   | Ces traits si doucement lancez (n. s.).          |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                              | (St., p. 52).             |                                                  |
| Id., . id                    | Id. Sonnet (p. 63).       | Je ne fais que priser toutes les déitez (n. s.). |
| Id., id.                     | Id. M. F. (ma femme).     | Mais qu'estes-vous, beaux yeux, que Soleils en   |
|                              | Sonnet (p. 39).           | ce monde (n. s.).                                |
| Id., · id. ·                 | Id. La Puce (St., p. 41). | O puce ennemie    De ma douce vie (n. s.).       |

Il est probable que le IIe livre du Labyrinthe d'amour, 1610, renferme d'autres pièces de

Claude Brissart parmi celles qui sont restées anonymes, mais nous ne pouvons les identifier avec certitude.

Voici l'acte en question :

Françoise Guerrier, veuve de Claude Brissart, advocat en Parlement, demeurant en la ville de Paris, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, donation à Claude Brissart, fille dudit deffunt et d'elle, à présent femme de Paul Roux, sieur de Campaniac, écuyer, demeurant en ladite rue et paroisse, de portion d'une maison et vignes appelée La Giraudière, sise au village de Treynou près Orléans, de portion d'une maison et terre appellée Puzeaux Puisols, autrement dit La Haberderye, en la paroisse de Treynou et de terres à la Celle en Brie. — 7 janvier 1644 (Insinuations du Châtelet, Y 183, f. 343 v).

Chrestien (Florent), pp. 132 et 539. — Florent Chrestien eut une fille, madame de La Guerche, morte à l'âge de 99 ans et six mois; elle aima beaucoup le père de l'abbé de Canaye, de l'Académie des inscriptions, à qui elle légua tout ce qu'elle put lui donner. Marraine de l'abbé de Canaye, celui-ci m'a dit que Mr. son père avoit eu, entr'autres legs de madame de La Guerche, « un demi-muid de Remarques critiques, historiques, littéraires de Florent Chrestien, écrites sur de petits morceaux de papier, et que son père avoit négligé ces papiers fugitifs au point que, pendant la jeunesse dudit abbé, ces papiers qu'il a beaucoup regrettés depuis, avoient été abandonnés aux laquais qui en avoient fait des papillottes «. (Mercier de S. Léger).

Bibliographie (suite). — Deux Hymnes genethliaques faicts sur la naissance de Monseigneur le comte de Soissons, fils de Loys de Bourbon, prince de Condé. Le premier par Messire Anthoine de Caracciolo, Prince de Melphe; le second, par Florent Chrestien. S. l. 1567. In-8 (Bul. Morgand, 58, déc. 1903).

Outre les poésies indiquées, le volume contient un sonnet de Grévin et diverses pièces grecques et latines de Florent Chrestien. — Le sonnet de Grévin a été ignoré de M. L. Pinvert (Jacques Grévin, 1899).

Prologue de la comédie des Guèpes, d'Aristophane, par Florent Chrestien, et publié par Claude Chrestien, son fils, en 1605. [Peignot].

Ce prologue qui ne figure pas dans son Commentaire d'Aristophane publié dans l'édition de ce poète parue à Genève, en 1607, a été retranché à cause des rapprochements qu'il aurait pu occasionner entre les troubles d'Athènes et ceux de la Ligue qui conservait encore des partisans. Son fils, Claude Chrestien, fit imprimer séparément ce Prologue, mais à très petit nombre, se réservant de ne le donner qu'aux personnes de la discrétion desquelles il serait assuré. Il écrivait le 16 août 1605 à Jos. Scaliger: « je vous envoye six exemplaires du Prologue des Guespes d'Aristophane que, n'osant laisser aller en public avec le reste de l'œuvre, j'ay faict imprimer pour les amis. Vous y verrez une partie de l'histoire de la Ligue et les qualités les plus excellentes des pères loyolistes naïfvement descriptes avec la chicanerie de nostre palais... »

Les stances du Ms. Dupuy, 837, f. 199 et du Ms. fr. 884, B. N., au Roy (Henry IV) d'octobre 1594: Sire, cette douceur, cette clémence insigne ont été publiées sans nom d'auteur par Tricotel dans ses Variétés hibliographiques, 1863 (p. 122), sous le titre: Une satire inédite contre Henry IV.

Ms. Dupuy, 951 (B. N.). Trad. d'une pièce latine de Gilles Bourdin par Fl. Chrestien : Cet homme clairement nous monstre qu'au milieu...

Colletet (Guillaume), p. 137. — Voici deux additions à sa Bibliographie :

Les exemplaires invendus de l'édition originale de la traduction de Colletet du roman grec : Les Adventures amoureuses d'Ismène et d'Isménie... Paris, Toussainct du Bray, 1625, in-8, ont été remis en circulation avec un nouveau titre, mais sans les feuillets préliminaires :

Ismène et Isménie. Histoire grecque. Par le sieur Colletet. A Paris, chez Anthoine de Sommaville, au Palais, dans la petite salle de l'Escu de France. M.DC.XXXVII (1637). Avec privilège du Roy. Ce titre est précédé d'un frontispice sur lequel la poutre réservée à l'inscription du titre est restée en blanc.

Voici maintenant une réimpression, ou peut-être simplement l'édition de 1633, des Divertissements avec un nouveau titre :

Les Divertissements du sieur Colletet. Revus et augmentés par l'auteur. Paris, Jean Pocquet, 1655. In-8 (Cat. Nourry, 161).

Et un placard oublié:

A Monsieur Le Masle, conseiller du roi.... Sonnet fait au nom de l'Académie françoise, sig. G. Colletet, S. l. 1654. In-folio plano (N, fol. Ye, pièce 252).

Guillaume Colletet avait obtenu un privilège pour la publication de ses Vies des poètes françois, son fils François en a sollicité et obtenu un second en 1660... sans trouver d'éditeur : Voici deux extraits des registres contenant les privilèges inscrits à la Communauté des Libraires imprimeurs :

Du XX° septembre 1654. Ce jourd'huy Monsieur Colletet nous a présenté un privilège qu'il a obtenu sous son nom pour un livre intitulé La Vie des poètes françois et autres hommes illustres. Ensemble ses diverses poésies, ledit Privilège en datte du XIX° may M.VI cinquante-trois pour neufans.

Ce privilège, plus étendu, figure en tête des Poésies diverses de M. Colletet, 1656.

Du 22° may 1660. Ce jourd'huy le Sr Colletet nous a présenté un Privilège qu'il a obtenu souz son nom pour quelques ouvrages de feu Mr son Père, savoir Les Vies des Poètes françois, ses Lettres en prose, et ses Poésies, etc. Led. Privilège en datte du seize jour de may 1660. Pour trente années.

D'après M. Tamizey de Larroque, nous reproduisons le titre exact que comptait donner François Colletet à l'ouvrage de son père :

Le herault de la poesie françoise ou l'histoire generalle et particulière des poëtes françois tant anciens que modernes, qui contient leurs vies suivant l'ordre chronologique, le jugement de leurs écrits imprimez, et diverses particularitez des cours des Roys et des Reynes, des Princes et des Princesses, soubs le regne desquels ils ont fleury, et qui ont eux-mesmes cultivé la poesie, avec plusieurs autres recherches curieuses qui peuvent servir d'éclaircissement, ouvrage attendu depuis plus de trente années, commencé par M. Guillaume Colletet, advocat en Parlement, et au Conseil d'estat et privé du Roy, de l'Académie françoise, continué et mis en lumière par le sieur François Colletet, son fils, de la maison de Monseigneur le Daufin. A Paris, chez l'autheur, sur le quay, etc.

Cet ouvrage devait être dédié par Fr. Colletet au duc de Montausier.

Si on veut connaître l'histoire du manuscrit de G. Colletet et de la copie de François, il faut consulter la préface des Vics des poètes gascons de G. Colletet publiées par M. T. de Larroque en 1856.

A ajouter aux poésies liminaires mises par Colletet en tête des ouvrages de ses amis, le sixain qui figure dans le Traitté de la Providence de Dieu, traduit du latin de Salvian, évêque de Marseille, par Pierre Du Ryer, parisien. Paris, Sommaville, 1634, in-8.

Cotel (Antoine de), p. 150. — Les Archives nationales, Insinuations du Châtelet, vol. Y 112, f. 56, reproduisent l'acte suivant qui nous fait connaître le père et la mère d'Antoine de Cotel:

Madeleine d'Albiac, veuve de Jean Cottel, conseiller du roi, maître des requêtes ordinaires de l'Hôtel et premier président au Grand Conseil : extrait d'une donation par elle faite le 6 octobre 1570 à Antoine Cottel, conseiller du roi en la Cour de Parlement, son fils, d'une rente de 150 livres tournois, et ratification de donation par Madelaine d'Albiac et Jean Cottel, 18 mai 1571.

Pour les pièces d'Antoine de Cotel publiées avant 1600, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI<sup>o</sup> siècle.

Cramail (Comte de), pp. 451 et 540. — Nous complétons la *Bibliographie* du comte de Cramail en ne tenant pas compte de l'ordre de publication.

La première plaquette du comte de Cramail: L'Infortune des filles de joye, 1624, a été réimprimée en 1862 par Gay; elle était suivie de : La Maigre et précédée d'un avant-propos. Malgré le faible tirage (100 ex.), cette plaquette ayant été en 1863 l'objet de poursuites devant le Tribunal correctionnel de la Seine, son éditeur fut condamné à 100 francs d'amende. L'analyse des passages condamnés se lit dans les Procès des raretés bibliographiques faits à Paris en 1863 et en 1865, publiés par la Société des Bibliophiles Cosmopolites, Bordighère, Imprimerie Henri Rancher et Cie, 1875, in-8, tiré à 100 expl.

V. Les thèses ou conclusions amoureuses contenant LXVII articles, adressées aux dames, par le Bachelier Erophile avec les réponses par le docteur Philarète; à la suite: Les Antithèses des Dames de Cypre contre le Bachelier Erophile et le docteur Philarète. Paris, Samuel Thiboust, 1621. In-12.

Dans la Science universelle, Ch. Sorel dit que son premier maître fut le comte de Cramail, qui ne le retint pas longtemps à son service, mais avec lequel il conserva de bonnes relations. Divers faits confirment cette assertion; en voici les principaux : Sorel a eu entre les mains et a cité, dans le Francion de 1623 et dans le Berger extravagant, diverses petites pièces du comte de Cramail telles que le Cerophyte et le Courtisan grotesque, plusieurs années avant qu'elles fussent recueillies et imprimées dans les Jeux de l'Inconnu, 1630; il a donné comme sous-titre à sa Maison des Jeux, et au Recueil de Sercy de 1644 » pour faire suite aux Jeux de l'Inconnu, etc. » [Emile Roy].

Le Ms 2420 fr. de la B. N. contient le Bachelier Erophile.

VI. Le Roman de l'Incogneu. Ensemble quelques discours, pour ou contre les Romans. A Paris, chez André Soubron, au Palais, en la gallerie des Libraires, à l'Image N.-Dame. M.DC.XXXIV (1634). Avec privilège du Roy. In-8 de 6 ff., 39 pp. chiffr., 43 pp. chiffr., 1 f. et 275 pp. chiffr. (la dernière par erreur 181) (A). Priv. du 10 mars 1634.

E. d.: A madame de Chaly, sig. A. Soubron. Avis du Libraire au Lecteur. Première pièce: L'orateur incogneu pour les Romans (prose et vers); seconde pièce: L'orateur incogneu contre les Romans.

### VII. Les Amours du Jour et de la Nuit.

Cette pièce du comte de Cramail, précédée d'un avis Au Lecteur, se trouve à la fin de la deuxième partie de l'ouvrage suivant :

Œuvres meslées de Mr Cotin, de l'Académie françoise, contenant énigmes, odes, sonnets et épigrammes.

Dédiées à Mademoiselle. Paris, Antoine de Sommaville, M.DC.LIX (1659). Avec Privilege du Roy. In-12 en deux parties, 21 ff. n. chiff., 80 pp. chiff et 2 ff.; L'Uranie ou la métamorphose d'une Nymphe en oranger. Pour Mademoiselle Marguerite, Duchesse de Rohan. Paris..., 129 pp. chiff.

Voici la collation de l'édition des Jeux de l'Inconnu de 1637, dont nous n'avions donné que le titre :

Les jeux de l'Inconnu. A Rouen, chez Jean Osmont le Jeune, devant la porte du Palais. M.DC.XXXVII. In-8 de 7 ff. dont le titre imprimé et le fr. gravé, et 338 pp. chiffr. (N)

On rencontre des exemplaires de cette édition avec : A Rouen, Chez Charles Osmont, en la grand ruë des Carmes. M.DC.XXXVII.

Le cardinal de Retz dit dans ses Mémoires : « Le Jeu de l'Inconnu était un livre, à la vérité, très mal fait, que le comte de Cramail avait mis au jour, et duquel M. le cardinal de Richelieu s'était fort moqué. »

Actes relatifs à la domesticité du comte de Cramail:

Pierre de Gondolin, substitut du procureur d'office en la principauté de Chabanois et Angoumois, faisant et négociant les affaires d'Adrien de Montluc, prince de Chabanois, demeurant à Paris, rue des Hauts Moulins, paroisse Saint-Landry en la Cité, et Renée de Maugny (ou Mangny), demeurant sur le quai de la Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : contrat de mariage, 28 avril 1638 (Insinuations du Châtelet, Y 178, f. 471 v).

Adrien de Montluc, prince de Chabanois, conseiller du roi aux conseils, maréchal des camps et armées, gouverneur et lieutenant général au pays de Foix, actuellement logé à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois: donation à Jacques Colas, secrétaire ordinaire de la Chambre du roi, demeurant rue de l'Arbre-sec, et à Antoine Cabrol, son valet de chambre, de droits successifs. 24 novembre 1643 (Id., Y 183, f. 246 v).

Adrien de Montluc, comte de Carmaing.... se trouvant actuellement logé à Paris, rue Coq-Héron, paroisse Saint-Eustache : donation à Pierre de Castelnau, dit Petrelle, son valet de chambre, d'une métairie appelée « de Capdau », ou de Capdan, en la baronnie de Montesquiou, 27 septembre 1645 (Id., Y 184, f 363).

Adrien de Montluc, prince de Chabanois, comte de Carmaing..., donation à Antoine Cabrol, dit Coridon, son valet de chambre, d'une métairie appelée « d'Emplume » située en la baronnie de Montesquiou, 27 septembre 1645 (Id., id., f. 363).

A consulter: Brun (Pierre): Autour du dix-septième siècle, 1901.

Cruche (Pierre), voir p. 323 : P. C. et la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle,

L'épigramme suivante est signée P. C. (Pierre Cruche?) dans les Traductions, 1550, etc.

SATYRES BAST., 1615. D'un avocat et de sa femme. Monsieur s'en vint en masque desguisé (n. s.). (dizain, f. 165).

D'Aubigné (Agrippa), p. 154. — M. Samuel Rocheblave a écrit deux ouvrages remarquables sur Agrippa d'Aubigné: le premier pour la collection Les grands écrivains français; le second est une monographie: La Vie d'un Héros, Agrippa d'Aubigné, la meilleure — de beaucoup — de celles qui ont été publiées sur l'auteur des Tragiques. M. Rocheblave aime son « héros »; il l'a vu en véritable historien, sans aucune préoccupation confessionnelle. Son livre est un livre « fran-

çais » et c'est là un éloge que l'on n'a pas souvent l'occasion de faire quand il s'agit des grandes figures de la Réforme.

Voici une épigramme de D'Aubigné qui paraît inédite; nous l'avons copiée dans le manuscrit Feydeau de Brou:

Janot mérite-il diffame Pour n'avoir fait tour d'ennemy A tous les ribauts de sa femme; Il ne les connoit qu'à demy;

Il ne les peut penser ni dire. Quoy! voudroit-on pour les détruire Qu'il fist la Saint-Barthelemy?

Le huitain suivant du Ms. 884 vise Marguerite de Valois :

MS. 884.

Huitain (f. 292).

Commune qui te communie.

**Daudiguier** (Vital), pp. 157 et 541. — Rectifions la description que nous avons donnée de l'ouvrage suivant dans sa *Bibliographie*:

Les œuvres poétiques du sieur Daudiguier. Paris, Toussainct du Bray, 1614. In-8, titre gravé et 7 ff. et 40 ff. chiffr.; second titre gravé, 7 ff. dont 1 bl., 63 ff. chiff. et 1 f. (N)

Première épitre dédic. sig. Daudiguier : A Louyse de Lorraine, princesse de Conty et sonnet sig. Ypolite; seconde épitre dédic. : A la Reyne Marguerite, sig. Daudiguier et sonnet de Mon Chrestien.

Davity (P.), pp. 162 et 541.

A consulter: Dugon (H.): Pierre D'Avity intime. (Revue du Vivarais, T. XXII, 1914).

Des Autels (Guillaume). — Voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIº siècle.

LABYR. AMOUR, (I LIV.), 1610. Huictain et resp. (p. 41). J'ay un joly courtaut, Madame (n. s.).

## Desportes, pp. 166 et 541.

```
MS. 884.

MS. 24322.

MS. 884.

MS. 24322.

M
```

**Desroches** (Catherine). — Voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle.

MUSE FOL., (I LIV.), 1600. Irrésolution féminine (f. Je ne l'ay dit qu'en moy et si je me deffie 10). (n. s.).

**Desternod** (Claude), p. 167. — M. Ernest Courbet a rédigé une notice insignifiante, au point de vue biographique, sur Claude d'Esternod, sous le titre: Un poète franc-comtois. (Revue littéraire de la Franche-Comté, 1er février 1867, réimprimée dans L'Amateur d'autographes, 1-16 octobre 1868).

La satire III de L'Espadon satyrique: L'Anti-mariage d'un cousin et d'une cousine de Paris, a été reproduite en partie (120 v. sur 168), sous le nom de Théophile de Viau, dans l'ouvrage suivant d'Esprit Aubert:

L'introduction à la jurisprudence tirée du droict écrit, et des ordonnances Royaux. Très utile à tous notaires, procureurs et autres fréquentans le Barreau. En Avignon, chez J. Piot : imprimeur du S. Office demeurant en la rue de l'Epicerie. M. DC.XXXIII (1633).

Comme il avait fait pour les OEuvres de Théophile de Viau, Esprit Aubert a remanié et corrigé les vers libres et obscènes de Desternod (1).

MM. Fernand Fleuret et Louis Perceau viennent de publier le second volume de la collection des Satiriques français: « L'Espadon satyrique » de Claude d'Esternod d'après l'édition originale de 1619, avec une préface, une bibliographie, un glossaire, des variantes et des notes. Paris, librairie de bon vieux Temps, 1922, in-8 de LXV et 205 pp.

Cette édition est tout à fait remarquable et, on peut dire, sans exagération, définitive.

Des Yveteaux (Nicolas Vauquelin), pp. 473 et 542. — Une thèse principale de doctorat, soutenue en Sorbonne en décembre 1921, sur La vie et les Œuvres de Des Yveteaux a été jugée très faible, et la thèse complémentaire les : Œuvres de ce poète refusée, le candidat ayant généralement choisi, entre deux versions de texte, la mauvaise de préférence à la bonne. Le pauvre Nicolas a bien dû regretter ce contre-temps d'autant qu'on le classait non dans la catégorie des libertins, mais dans celle — inoffensive — des épicuriens!

Dorléans (Louis). — Voir la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI° sc.

MS. 24322. Sonnet (1600) (f. 4). Desportes, ceste Cour ne nous seroit point bonne (n. s.).

**Du Brueil** (**Antoine**.), p. 182. — C'est bien à l'éditeur des *Muses gaillardes*, etc. etc., qu'il faut attribuer le pamphlet en vers suivant, signé de son anagramme: *Bâti lieu d'honneur*:

Complainte de la France sur les démérites de Jean Louys de Nogaret de la Valette, duc d'Espernon, présentée au Roy. M.D.LXXXVIII (1588). In-12 de 8 pp. chiffr. (N, Ye 3737 rés).

Voici le premier vers de cette poésie qui en compte 90 : Henry, qui des François portez dedans le poing.

Nous citerons seulement ces 6 vers qui donnent le ton de la pièce :

Je voudrois bien sçavoir comment ce morpion
Ennemi capital de la saincte Union
Des Princes et Seigneurs qui prindrent en moy naissance,
Qui ont et biens et corps perdu pour ma deffence
A eu authorité d'approcher près de vous
Jàfaict demy pourry, plain de chancre et de clouz...

Le premier livre, portant au titre le nom d'Anthoine du Brueil, est de 1589.

<sup>(1)</sup> Voir la Note complémentaire, p. 128 de l'ouvrage suivant : Le Libertinage au XVII<sup>o</sup> siècle. Une seconde révision des œuvres du poète Théophile de Viau... publiée en 1633 par Esprit Aubert, chanoine d'Avignon, Paris, 1911.

**Du Monstier** (**Daniel**), voir p. 184. — Nous avons dit que Daniel Du Monstier était né le vendredi 14 mai 1574; le contrat de mariage de son père et de sa mère conservé aux *Insinuations du Châtelet*, Y 118 (f. 434) est du 21 février, avec addition du 22 août 1577).

Voici cinq actes des Insinuations du Châtelet relatifs à Du Monstier. Le premier, c'est le contrat de mariage de son père Cosme avec Charlotte Bernier qui constate que Daniel Du Monstier était né hors mariage; le second, est également un contrat de mariage, mais de Daniel Du Monstier avec Françoise Hésèque et non Lesèque, sa seconde femme; les troisième, quatrième et cinquième ont trait à ses deux filles.

Par devant Robert Foucart et Jehan Brigrand, notaires du Roy, nostre sire, en son Chastelet de Paris, furent présens et comparurent en personne Cosme du Monstier, vallet de chambre et painctre de la Royne mère du Roy et de la Royne de Navarre, en son nom, d'une part, et Charlotte Bernier, fille de Raoul Bernier, sergent Royal au bailliage de Bloys, et de feue Catherine Binel, sa femme, aagée de vingt-six ans passez aussy pour elle en son nom d'aultre part, disans lesdites partyes que dès et depuis quatre ans en ça ou environ pour la mutuelle, bonne et licite amityé qu'ilz avoyent l'un envers l'autre, ilz se seroyent dès lors promis prendre par mariage et icelluy promis, contracter et faire célébrer à la première occasion et suyvant leur commodité, suivant laquelle promesse et icelle ainsy faite et par plusieurs foys jurée et réitérée entre culx et en conséquence d'icelle et non aultrement, sy comme ilz disoyent auroyent prins et en cohabitation dont seroyent d'eulx venu et yssu ung filz nommé Daniel du Monstier, encores de présent vivant. A ces causes après que les distes partyes volontairement et sans contraincte ont dict et déclaré avoir toujours tenu et reputté comme encores tiennent et reputtent icelluy Daniel du Monstier pour leur filz légitime procréé et enfanté soubz icelles loyalles promesses et comme telles veullent et entendent que cy-après il vienne à succéder et de eulx hériter tout ainsy que sy sa naissance avoit été après la célébration du mariage faicte en Saincte-Eglise, Et voullant par icelles partyes respectivement au surplus effectuer ladite solempnisation de mariage en nostre mère Sainte-Eglise et promesses d'icelluy mariage et suivant ce qui a esté jafaict et consommé par eulx à l'occasion d'icelles comme dit est attendu mesmement qu'à faire les susdites promesses ladite Charlotte Bernier a dict avoir esté assistée de ses père et mère qui ont loué la bonne intention tant d'elle que dudit du Monstier en cette délibération de contracter mariage, recongnurent et confessèrent en la présence de l'advis vouloir et consentement de Anthoine de la Forestye, aulmonier de l'Eglise Saint-Martin de Brifve la Gaillarde, Robert Corbeau, Maître brodeur à Paris, et brodeur desdites Dames Roynes, Barbe Grillon, veufve de feu Guillaume Corbeau, et Catherine Corbeau, femme de Mº Guillaume Matton, aussy brodeur de la Royne, tous amis commungs desdites parties, avoir fait, feirent et font ensemble de bonne foy les pactes, conventions, promesses, dons, douaires qui ensuivent. Sçavoir est lesditz du Monstier et Charlotte Bernier avoir promis comme encores d'abondant et derechef ont promis et promettent prendre l'un d'eulx l'autre par nom et loy de mariage et icelluy faire célébrer et solempniser en Sainte-Eglise le plustot que faire se pourra sy Dieu et Sainte-Eglise s'y accordent et ce aux biens, droictz, noms, raisons et actions qui auxditz futurs espoux peuvent compéter et appartenir pour estre unys et commungs entre eulx du jour de la consommation de leur dit mariage suivant la coustume de la ville, prévosté et vicomté de Paris lesquelz droictz d'icelle future espouze, elle dict se consister aux droictz et legs testamentaires à elle faitz par feue Marye Binel, veufve de feu Me Pierre Hanon, luy vivant, secrétaire de la chambre du Roy, portez par son testament et au droit successif de la dite feue Catherine Binel, sa mère. Partant le dit du Monstier a doué et doue ladite future espouze de la somme de deux cens escus d'or soleil en douaire préfix qui luy compétera et appartiendra et aux siens de son costé et ligne a tousjours sans aulcun retour et lequel sera néantmoins le propre des ensfans venuz dudit mariage au payement duquel douaire et pour icelluy, fournir et faire valloir ledit du Monstier a obligé et ypothéqué tous et chacun ses biens présens et advenir, néantmoins sera à l'option d'elle prendre le douaire coustumier suivant la coustusme de Paris pour et au lieu du douaire préfix, nonobstant toutes coustumes à ce contraires ausquelles lesdites parties ont pour ce regard desrogé et desrogent et que les héritages dudit du Monstier soyent scituez et assis au dedans d'icelle coustume de Paris et a esté accordez que s'il prédécedde elle aura et prendra en oultre par préciput et hors part, tous ses habits, bagues, joyaulx, comme

aussy réciproquement et par cas semblable, ledit du Monstier, ses habietz, armes et chevaulx au cas qu'il survive ladite Bernier, le tout à quelque somme qu'ilz se puissent monter et au surplus a esté accordé qu'elle pourra prendre et appréhender la communauté ou a icelle renoncer, en quoy faisant et renonçant prendra franchement et quittement tout ce qu'elle aura apporté audit mariage et tout ce qui luy adviendra et escherra par donnations, succession en ligne directe, collatéralle et aultrement, avecq son douaire tel que par elle sera choisy comme dit est, ensemble son droict de préciput, habitz, bagues et joyaulx, sans qu'elle soit tenue en aucunes debtes encores que a icelle, elle y feust obligée et davantaige a esté accordé que le survivant jouira en usufruict sa vye durant seullement de tous et chacuns les biens, meubles et immeubles, propres, acquetz et conquetz immeubles qui, au jour de la dissolution dudit mariage, sera trouvé compéter et appartenir audit premier déceddé et d'iceulx en font respectivement don mutuel et réciprocque l'un à l'autre pour en jouir par usuffruit seullement comme dit est à la charge d'en user, comme bon père de famille et en accomplissant le testament dudit premier mourant sur la part et portion dudit premier déceddé et pourveu qu'au jour d'icelle dissolution il n'y ait enffans lors vivans issuz dudit mariage. Et pour sy mestre et faire insinuer ces présentes partout où besoing sera suivant l'ordonnance, lesdites parties respectivement ont auxquels ilz ont donné et donnent pouvoir et puissance de ce faire en demander acte et tout ce que au cas appartiendra et sera nécessaire, Car ainsy etc. Promettant, obligeant chacun en droit soy. Renonçant etc. Faict et passé double l'an mil cinq cens soixante dix-sept le jeudy XXIº jour de febvrier, signé Brigrand et Foucart. Et au dos estoit escript, enregistré Brigrand et encores estoit escript ce qui s'ensuit.

Cosme du Monstier, paintre et vallet de chambre de la Royne, mère du Roy, et de la Royne de Navarre, et Charlotte Bernier, sa femme, de luy suffisamment authorizée après lecture à eulx faicte par l'un des notaires soubzsignez, en la présence de l'autre, de leur contrat de mariage escript de l'aultre part passé pardevant Foucart et Brigrand, notaires, le jeudy XXV° jour de fébvrier mil V° soixante dix-sept dernier passé ont icelluy entant que besoing seroit approuvé et eu pour agréable, veullent et entendent que toutes et chacunes les conventions matrimoniales, pactions, dons, advantaiges et autres clauses et conditions y apposées et stipullées par icelluy ayent lieu et sortent effect, selon jouxte et en ensuivant la forme et teneur dudit contrat de mariage et pour icelluy faire insinuer partout où besoing sera, ont fait et constitué leur procureur général et spécial Nicolas de la Bigne, auquel ilz donnent pouvoir de ce faire et tout ce que au cas appartiendra et sera nécessaire et général-lement etc. Promettant obligeant, Renonçant, etc. Fait et passé l'an mil V° LxxvII le jeudy vingt deuxiesme jour d'aoust signé Brigrand et Foucart.

Insinué le jeudi 29 août 1577, volume 33 (Y. 118, f. 434) des Insinuations du Châtelet.

Contrat de mariage passé le 3 février 1630 devant Belin et Capitain, notaires au Châtelet de Paris, entre Daniel Du Monstier, peintre du roi et de la Reine régnante, et de Monseigneur, frère de Sa Majesté, demeurant aux galleries du Louvre, paroisse Saint-Germain de l'Auxerrois, d'une part, et honnête fille Françoise Hesèque, estant au service de Diane Le Picart, veuve de Charles de La Robie, vivant conseiller du roi en son Grand Conseil, demeurant en la maison de ladite dame à Saint-Germain des Prez lèz Paris, rue de Tournon, paroisse de Saint-Sulpice, majeure, fille de feu Jehan Hesèque, vivant marchand, demeurant à Aumalle, et de Marie Terrache, jadis sa femme, d'autre part. - Françoise Hesèque apportait 1.600 livres tournois tout en deniers comptants qu'en meubles, habits, bagues, joyaux, etc., le tout qu'elle avait gagnées par son travail et bon ménage; dans cette somme étaient comprises 400 livres données par la dite dame de La Robie, sa maîtresse, en faveur des services qu'elle lui avait rendus. Du Monstier, dont l'apport n'est pas précisé, excluait de la communauté son « cabinet où sont plusieurs pièces antiques, raretez et recherches de curieux avec tout ce qui est en icelluy et qu'il y pourra mettre cy après pendant et constant ledit mariage ». Ses trois enfants Nicolas, Louise et Marie du Monstier, nés de son premier mariage avec Genevielve Balifre, devaient être nourris, entretenus et logez aux dépens de la future communauté jusques à l'âge de dix-huit ans « sy plustost ne seront pourvus en mariage ».

Les témoins au contrat étaient pour Françoise Hesèque, madame de La Robie, sa maîtresse, Augustin Le Maistre, conseiller du roi en sa Cour du Parlement, dame Eléonor le Picard, son épouse, Charles Scevin, sieur de Quincy, conseiller du roi en sa Cour de Parlement, André Broé, conseiller en

ladite Cour, Paul de La Tronche, escuyer, sieur du dit lieu; et pour Daniel Du Monstier: Isaac Bernier, peintre du roi, cousin germain maternel demeurant à la galerie du Louvre, et François du Vivier, procureur au Châtelet, ami.

Le 5 mai suivant, Daniel du Monstier déclare qu'il a bien reçu les 1.600 livres de la dot de Françoise Hésèque, sa femme, logée chez M<sup>r</sup> de Longueval, à Saint-Germain des Prez, rue du Fossoyeur. Insinué le 23 mai 1630.

(Archives nat., Y 170, f. 382).

Anne et Marguerite du Monstier, la première demeurant à Paris aux galeries du Louvre, paroisse S. Germain l'Auxerrois; l'autre demeurant rue des Enfants rouges, paroisse Saint-Nicolas des Champs, donation mutuelle, 6 février 1649 (Id., Y 186, f. 383 v).

Jean Baptiste de Regniers, écuyer, sieur de Besian, demeurant à Paris, rue Portefoin, paroisse Saint Nicolas des Champs, et Marguerite du Monstier, fille de feus Daniel Du Monstier, peintre et valet de chambre du roi, et de Geneviève Balifre, elle demeurant rue du Grand chantier: Contrat de mariage passé en présence de Pierre du Monstier, peintre et valet de chambre ordinaire du roi, et de Louis Dupont, maître tapissier ordinaire du roi, 6 juin 1653 (Id. Y 190, f. 261v).

Jacques Denis, professeur du roi ès mathématiques, demeurant à Paris, sur le quai des Augustins, paroisse Saint-André des Arts, fils de Claude Denis, ingénieur ordinaire du roi, et Marguerite Du Monstier, demeurant rue de la Juiverie, paroisse Saint-Germain Le Vieil : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte 1.500 livres tournois, en meubles, linges et hardes, une créance de 600 livres tournois sur les héritiers de feu François Du Monstier, lecteur, professeur du roi, procureur général en l'Université de Paris, et principal du collège des Grassins, son oncle, une maison à Paris, au Mont Saint IIilaire, rue des Bœufs, contiguë au collège des Grassins et des rentes. Ledit contrat de mariage passé en présence de Claude Denis, fontainier du roi, frère du futur époux. 3 octobre 1666 (Id., Y 211, f. 17).

**Durand** (**Estienne**), p. 188, — Voici un document à ajouter à la liste que nous avons donnée de ceux du procès d'Estienne Durand : c'est l'ordre royal qui renvoie le poète et les frères Sity devant le Grand Conseil.

20 juin 1618.

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre. A nos amis et féaux conseillers les gens tenants nostre Grand Conseil, salut. Ayant cy-devant eu advis de quelques entreprises faictes sur nostre château de la Bastille et depuis de plusieurs menées et desseings qui se tramoient contre nostre service et dont les effets eussent esté très dommageables à nous et à nostre Etat, nous aurions par l'advis de nostre Conseil faict arrester les sieurs de Bournonville et de La Ferté, Salomon Marcou, dit le sergent Lisy, et Nicolas l'Evesque et fait reserrer le sieur Barbin prisonnier audit lieu de la Bastille et Nicolas Haillaume dit La Rove, son valet, et quelque temps après nous aurions faict arrester aussi prisonniers Estienne Durand, François et André de Sity et par nos lettres pattentes du 17e mars dernier nous aurions commis nos amis et féaux les sieurs l'Advocat, conseiller en nos conseils d'Etat et prívé, de Bailleul, conseiller en nos conseils et maistre des requestes ordinaires de nostre Hostel, et Arnauld, aussi conseiller en nos dits conseils, pour ouvr et interroger les susdits accusés et autres personnes sur les faicts qui leur ont esté par nous baillés, à quoy ils ont travaillé avec tel soing, secret et fidélité que nous en avons toute satisfaction et d'aultant qu'ayants clairement recogneu par les procédures desdites affaires lesquelles nous avons nous-mesme entièrement voulu voir combien la chose est importante et qu'il est nécessaire pour le bien de nostre Estat que la vérité en soit du tout éclaircie et que justice soit faicte selon les loix de nostre Royaume de ceux qui se trouveront coupables afin d'arrester le cours de telles et si pernicieuses entreprises. A ces causes et pour plusieurs autres grandes considérations à ce nous mouvants, nous avons renvoyé et renvoyons par ces présentes signées de nostre main lesdits prisonuiers, informations, interrogations et papiers concernants lesdites affaires et pareillement touttes les circonstances et dépendances et vous mandons de travailler incessamment et sans discontinuation quelconque jusques à arrest définitif tant pour ce qui concerne lesdits prisonniers que tous autres qui se trouveront coupables desdits faicts, circonstances et dépendances d'iceux et d'autant que lesdits sieurs l'Advocat et le Bailleul sont particulièrement instruicts et informés desdites affaires et ont tous deux entrée en vostre Compagnie, nous voulons qu'ils assistent avec vous au jugement desdits procès, circonstances et dépendances dont nous avons attribué et attribuons pleine Cour, juridiction et cognoissance. Icelle interdite et interdisons à tous nos autres Juges quelconques nonobstant touttes choses à ce contraires ausquelles et aux dérogatoires des dérogatoires nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le 20° jour de juing, l'an de grâce 1618 et de nostre règne le 9°. Signées: Louis et, plus bas, par le Roy de Loménie, et scellées du grand sceau de cire jaune sur simple queuë (Registres du Grand Conseil, B.N. 4406).

**Duret** (Ch.). — Charles Duret, baron de Chevry, secrétaire de la Chambre du roi, puis conseiller et président de la Chambre des Comptes à qui Tallemant a consacré une historiette.

Il avait épousé par contrat du 23 novembre 1609 (Arch. nat. Insinuations du Châtelet, Y 149, f. 289) Elisabeth Dolu, veuve de Jean de Vienne, chevalier, seigneur de Mesmillon, qui était son second mari. Duret mourut de la pierre le 30 août 1629. Isaac de Laffemas, le fameux lieutenant criminel, lui composa une épitaphe:

Cy gist qui fuyoit le repos, Qui fut nourry, dès la mammelle, De tributs, de tailles, d'imposts, De subsides et de gabelles; Qui mesloit, dans ses alimens, Le jus des desdommagemens Et l'essence du sol pour livre. Passant, songe à te mieux nourrir, Car si la taille l'a fait vivre, La taille aussi l'a fait mourir.

Ms. 884 Deffense des Comédiens italiens... (f. 51)(1) Sire, deffaites vous de ces Comédiens (n. s.).

**Du Ryer** (**Isaac**), pp. 496 et 542. — Isaac Du Ryer avait dédié ses *Heures dérobées*, *Paris*, *Pierre Deshayes*, 1633, à M. Brioys, seigneur de Bagnolet. Voici deux pièces qui s'attaquent à ce Brioys:

Inventaire des meubles et immeubles trouvez dans la maison de plaisance de Brioys au village de Bagnolet et l'ombre dudit Brioys apparue à un homme qu'il a ruiné. Paris, 1636. Petit in-8.

La rencontre de Brioys avec Maître Jean dit de Pont-Alais aux Champs Elisées, leurs reproches, le desespoir de Brioys et la repentance de Pont-Alais. Paris, 1636. Petit in-8, (Description bibliogr. des livres de la librairie Techener, T. I, 1855, nº 3588).

L'inventaire des arrêts du Conseil d'Etat, sous le règne de Henri IV, nous confirme qu'Isaac Du Ryer était secrétaire ordinaire de la Chambre. Voici la série des actes qui le concernent :

11979. Articles et conditions que le Roy accorde à Ysaac Duryer, secrétaire ordinaire de sa Chambre, à cause du remboursement qu'il a offert de faire de la finance payée pour le droict de port de commission tant du principal de la taille, taillon qu'autres creues extraordinaires en ce qui est du ressort des Aydes de Paris et de Montferrand, 21 février 1608.

12048, 4 mars 1608. — 12563, 27 septembre 1608. — 12788, 23 novembre 1608. — 13777, 2 juin 1609. — 14622, 12 novembre 1609. — 14795, 10 décembre 1609. — 15258, 6 mars 1610. (Archives nat. Inventaire par M. Valois).

<sup>(4)</sup> Conseil donné au Roy pour la Deffense des Comédiens italiens qui espèrent une pension de sa Majesté. L'Estoile (Mémoires-Journaux) parle de cette pièce sous la date de 1603 : c'est à cette époque « que courut un pasquil fort scandaleux intitulé « les comœdians » qui offensa sa Majesté parce que les plus grands et principaux de sa cour, et qu'il aimoit le plus, y estoient couchés tout du long ». Sigognes, Chanvalon. Rosni, madame de Cimier, le comte du Lude, etc., y sont cités.

On rencontre des poésies laudatives d'Isaac Du Ryer en tête des ouvrages suivants :

Satyre Ménippée ou discours sur les poignantes traverses et incommoditez du mariage.... par Thomas Sonnet (sieur de Courval). Seconde édition. Paris, 1609, (quatre quatrains sig. I. D. R. à la fin de la Deffence apologétique); Satyre contre les Charlatans et pseudo médecins empyriques..., par Thomas Sonnet, sieur de Courval. Paris, 1610 (sonnet d'amy I. D. R.). — Traité de la Providence de Dieu, traduit du latin de Salvian, evesque de Marseille, par Pierre Du Ryer, parisien. Paris, 1634. (Un quatrain adressé par I. D. au libraire).

Voici le quatrain adressé par Isaac « au libraire » qui a édité l'ouvrage de son fils ;

C'est trop l'ombrager de laurier Et trop luy donner de louange, Ne mets point traduit par Du Ryer, Mets plutôt traduit par un Ange.

**Du Souhait**, p. 207. — L'acte suivant du 29 juillet 1614 nous apprend que Du Souhait avait été banni pour neuf années du royaume de France, pour avoir composé des libelles alors que son imprimeur Anthoine Du Brueil s'en était tiré avec seulement 20 livres parisis d'amende. N'ayant pas retrouvé l'interrogatoire de Du Souhait devant le commissaire du Parlement, nous ignorons les titres des pamphlets dont il est l'auteur.

Veu par la Cour en la Chambre de l'édict le procès extraordinaire fait par le prevost de Paris ou son lieutenant civil à la requette du substitut du procureur général du Roy au Chastellet contre Philippes Leveillon, Françoys d'Aufroy, et Picard, prisonniers appellans de la sentence contre eux rendue par ledit lieutenant civil le douzième du présent moys et an, Par laquelle il les auroit condemnés estre battus et fustigez nuds de verges par l'exécuteur de la haulte justice au bout du Pont-neuf et de l'Université près Saint-Yves pour avoir par eux exposé en vente les livres intitulez La harangue de Matault(1), Le remerciement au Roy des habitans de Poictiers à leur gouverneur (2) et La dernière lettre de Monsieur le Prince à la Reyne (3) et deffences de plus commettre telle faulte à peine de plus grande punition et que les nommez Buré et Thomas Maisnard seroient pris au corps. Requeste de Claude Picard, père dudit Bernard Picard, du quatorzièsme de ce moys à ce que Georges Bellier, libraire, en la maison duquel ledit Bernard demeuroit et avoit esté mis par luy apprentif, fust appellé à la dite Cour pour respondre de son faict comme ayant baillé charge audit Bernard Picard d'exposer lesdits livres en vente, Procès-verbal du Conseiller et Commissaire à ce commis par la dite cour du quinziesme dudit présent moys, Requeste du seiziesme dudit moys des scindic et garde des marchans libraires, relieurs de l'Université de Paris, à ce qu'il fût fait desfences à tous libraires, imprimeurs, relieurs et autres de faire imprimer livres sans bon et vallable privilège et pouvoir et que le nom de l'imprimeur y fust compris et extrait du privilège incéré et deffences d'user de menaces et rébellions, mesfaire ne mesdire aux supplians et leur permettre de faire saisir les presses et formes mesmes, faire emprisonner ceulx qu'ilz trouveront faisant livres prohibez et desfendus et contre les status; emprisonnement des personnes de Françoys du Souhait et Anthoine du Brueil en la conciergerie du Pallais. Procès-verbaulx

<sup>(1)</sup> Libre harangue faicte par Mathault en la présence de Monsieur le Prince en son Chasteau d'Amboise le seizième jour de juin 1614.... 1614, in 8 de 16 pp.; autre édition, s. 1, 1614, in-8.

Dans son interrogatoire du 15 juillet 1614, François d'Aufroy ou Danferny a dit qu'il était protestant et a demandé à être renvoyé devant la Chambre de l'Edit. Il avait vendu des livres sans permission dont la Libre haranque.

<sup>(2)</sup> Remerciement au Roy par les habitants de la ville de Poictiers sur le soing que sa Majesté a eu de leur conservation. Paris Anthoine du Brueil, 1614, in-8 de 16 pp.; id. Lyon, jouxte la copie imprimée à Paris, par J. Trichard, 1614, in-8.

<sup>(3)</sup> Dernière lettre écrite à la Royne, par Monseigneur le Prince, 1614, in-8 de 5 pp.; deux autres éditions au moins avec des variantes dans le titre et la date: La dernière lettre de Monsieur le Prince sur la confirmation des articles accordés à S. Menehonld (5 juin), 1614, in-8; id. envoyée à la reine sur la confirmation.... (6 juillet 1614, in-8.

Dans son interrogatoire du 15 juillet, Philippe Leveillon ou Philippes de Villen était inculpé d'avoir vendu la Lettre de Monsieur le Prince, et le Procès-verbal de la rébellion de Poitiers.

de perquisition des quinze, seize et dixseptiesme dudit moys et an, faictz par Maillart, huissier en ladite Cour, et Heudon, sergent au Châtelet de Paris, en la personne dudit Maisnard. Interrogatoire en la Cour desdits le Picard, Daufroy, et Leveillon sur leur cause d'appel et cas à eux imposez et desdits du Souhait et du Brucil sur le fait de leur emprisonnement. Mandez et ouÿs David Douceur, Jehan Jousselin et René Ruelle, scindic et garde desdits libraires tant au contenu du procès-verbal dudit Conseiller qu'en leur dite requeste et iceulz confrontez en ladite Cour audit du Souhait. Conclusions du procureur général du Roy et tout diligemment examiné, Il sera dit que la Cour entend que touchant les appellations desdits Daufroy, Leveillon et Bernard Picard, a mis et met lesdites appellations et sentence de laquelle a esté appellé au néant sans amende en emendant après que lesdits Picard, Leveillon et Daufroy mandez en la chambre et estant à genoux ont esté blasmés, leur a fait inhibitions et deffences de plus achepter ny vendre à l'advenir aucuns livres ny escripts deffendus à peine de punition corporelle. Et ce fait que les prisons leur seroient ouvertes. Et faisant droict sur les accusations desdits du Souhait et du Brueil et requeste desdits scindics pour les cas mentionnez au procès, a banny et bannist ledit du Souhait du Royaume de France pour neuf ans, et luy enjoint de garder son ban à peine d'estre pendu et estranglé. Et quand audit du Brueil, après qu'il a aussi esté mandé en la chambre et blasmé l'a condamné et condamne en la somme de vingt livres parisis d'amende aplicable au pain des prisonniers de la conciergerie du pallais, à tenir prison jusques au payement de ladite somme. Et luy a ladite Cour fait et fait ensemble à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, inhibitions et deffences de faire imprimer, vendre, exposer, ne faire exposer en vente aucuns livres ne escripts sans privilèges et permissions ausquelz les noms des imprimeurs, libraires, autheurs d'iceux seront exprimez et l'extraict dudit privilège et permission, incéré suivant les ordonnances et arrestz de reiglement sur peyne de punition corporelle et exemplaire. Ordonne qu'à la diligence du procureur général du Roy, il sera informé contre les compositeurs, imprimeurs, libraires et relieurs et de tous autres qui se trouveront avoir imprimé et vendu aucun des livres intitulez : Matault (1), Le Frantaupin (2) Gitoyen françois (3), le Forgeron (4), le Remerciement de la Royne (5), le Remerciement au Roy par les habitans de Poitiers (6), le Reveil de M. Guillaume (7), le Réveil du Soldat françois (8), Remonstrance de Pierre Dupuis (9), L'anti-morgard en vers (10), Jugement deffinitif de Matault (11), Advis aux trois Estats de ce Royaume (12), Réplique de Jacques Bonhomme (13), Deffences de Me Guillaume et Jacques Bonhomme (14) et autres tels livres faiz et vendus depuis ces derniers mouvemens esquelz il n'y a privilège ni permission. Et que contre lesdis autheurs, imprimeurs, relieurs et vendeurs sera

(1) La libre harangue faicte par Mathault, voir note 1, p. 37.

(2) Le Franc Taupin (suivent 6 v.) Paris, Pierre Buray, 1614, in-8 de 8 pp. chiff. (prose et vers).

(3) Le Citoyen françois au Courrier des bonnes nouvelles de la Court. Paris, Anthoine du Brueil, 1614, in-8 de 16 pp., (prose et vers); autre édition : jouxte la copie ...., 1614, in-8.

(4) La Harangue d'Alexandre le forgeron, prononcée au Conclave des Réformateurs.... 1614, in 8 de 15 pp.;

6 autres réimpressions la même année.

(5) Remerciement à la Royne régente mère du Roy et à Messieurs les Princes et Seigneurs qui l'ont assistée Par les bons François, pour la bienvenné de la Paix. Paris, Anthoine du Brueil, 1614, in-8 de 16 pp. chiff.: 3 réimpressions en 1614.

(6) Voir la note 2 de la p. 37.

(7) Le Réveil de maistre Guillaume, aux Bruits de ce temps, 1614, in-8 de 33 pp. chiff; trois éditions sous la même date (prose et vers).

(8) Le Réveil du soldat françois au Roy. Paris, Jean Brunet, 1614, in-4 de 7 pp.; id., s. l., in-8.

(9) La remonstrance de Pierre Du Puis sur le trespas de maîstre Guillaume... Paris, Pierre Bardin, 1614, in-8 de 13 pp.; autre édition: jouxte la copie.... 1614, in-8.
 (10) L'Anti-Mauregard ou le fantome du bien public, 1614, in 8 de 8 pp.; autre édition en caractères

italiques, 4614.
(11) Nous n'avons pas rencontré cette pièce.

(12) Du 14° jour de février 1614. Avis aux trois états de ce royaume sur les bruits qui courent à présent de la guerre civile. Blois; quatre autres éditions: jouxte la copie imprimée à Blois, Paris, P. Mettayer ou P. Chevalier, in-8.

(13) Réplique de Jacques Bonhomme, paysan de Beauvoisis. A son compère le Crocheteur. Paris, Jean Brunel, 1614, in 8 de 13 pp. et 1 f.; autre édition, jouxte la copie... s. d., in 8.

(14) Nous n'avons pas rencontré « La Dessens»; peut être s'agit-il de la pièce suivante: Discours de M. Guillaume, et de Jacques Bonhomme paysant, sur la défaicte de 35 poulles et le cocq faicte en un souper par trois soldals, 1614, in-8, titre et 6 pp.

procédé extraordinairement, et que les nommez Buré et Maysnard seront amenez et constituez prisonniers en la conciergerie du palais si apréhendez peuvent estre, sinon adjournez à trois briefs jours à son de trompe et cry publicq à comparoir en ladite Cour pour répondre aux conclusions que voudra contre eulx prendre le procureur général, leurs biens saisis et annottés. A ordonné et enjoint ausdits sindicqs pour ce mandez à la chambre et ausquels à peine de respondre en leurs propres et privés noms des contraventions de faire diligemment par chacun faire les recherches et visitations accoustumées sur tous libraires, imprimeurs et colporteurs et arrester et séquestrer tous livres et cahiers qui se trouveront imprimez et qui se vendront sans privilège ou permission par escript, qui sera incéré au commencement et fin desdits livres ausquelz le nom de l'autheur suivant les reiglemens sera déclaré et du libraire imprimeur et leurs marques. Comme aussi a permis et permet aussy audit scyndic faire saisir les presses et arrester les imprimeurs, autheurs, colporteurs et vendeurs desdits livres à la charge que lesdits scindicas feront rapport le mesme jour des contraventions et représenteront lesdites presses et livres par eulx arrestez au prévost de Paris ou son lieutenant civil, qui prendra soigneusement garde à l'advenir ausdites contraventions selon et suivant la teneur des Esdits et ordonnances et arrestz, autrement y sera pourveu par la Cour. Enjoinct la Cour aux Commissaires Maistres de la Communauté des sergens de tenir et prester main forte ausdits scindicqs, ordonne qu'à la requeste du substitut du procureur général du Roy le présent arrest sera leu et publié en la salle des Mathurins, les libraires et imprimeurs assemblez pour cest effect, ledit substitut du procureur général du Roy en certiffiera ladite Cour et fera icelui arrest signifier au scindic des Commissaires et à Mrs. de la Communaulté des sergens de cheval et à verge. Signé: N. FAY F. DRUNER

Prononcé ausdits du Souhait et du Brueil attainctz entre les guichetz de la conciergerie du pallais le vingtneufviesme jour de juillet M. VI. XIIII.

(Arch. Nationales × 2 h 283)

Fauchet (Claude), p. 543. — Le Ms. 1232 de la Chambre des Députés reproduit un quatrain de Fauchet : Ce Prince est d'estrange nature, que l'on a aussi attribué à Théophile de Viau.

Fonteny (Jacques de), p. 242. — Nous avons dit que Jacques de l'onteny faisait partie des Confrères de la Passion. M, Armand Baschet dans son ouvrage : Les Comédiens italiens à la Cour de France, 1882, nous a apporté de précieux renseignements sur ses démêlés avec les comédiens italiens en sa qualité de Contrôleur des comédiens tant français qu'étrangers :

« Environ au même temps (mars 1608) nos Comédiens italiens eurent à soutenir un autre débat qui, du reste, ne fut pas aussi terrible que l'aventure presque sanglante où Battistino (Giovanni, Battista Andreini, dit Lelio) et ses compagnons s'étaient trouvés. Ce fut, cette fois, une affaire litigieuse, toute d'intérieur, une difficulté sur un point du contrat de bail. La chose vint de la prétention du sieur Jacques de Fonteny, contrôleur des comédiens, au droit de jouissance d'une loge entière de laquelle il disoit « avoir don de Sa Majesté en considération de son contrôle». Cette loge étant celle où se mettait d'ordinaire le sieur don Juan de Médicis, oncle de la Reine, et était lors occupée par le vidame du Mans. Or les Comédiens, au cas où la prétention du sieur Fonteny serait admise, se tiendraient pour frustrés d'un bénéfice dont la conservation valait la peine de quelques remontrances et protestations. Ce même Battistino qui, parait-il, joignait aux occupations d'un rôle dans les comédies, celles de comptable et défenseur des intérêts de la troupe dans les affaires, somma et interpella « tant pour luy que pour ses compagnons » les maîtres et gouverneurs de l'Hôtel de Bourgogne ». Le contrat du 17 février passé avec les maîtres et gouverneurs de la confrairie de la passion de Nostre Seigneur, c'est-à-dire avec les administrateurs de l'Hôtel de Bourgogne, était précis. Ne reconnaissait-il pas aux maîtres et gouverneurs la jouissance de six loges? Le contrôleur ne pouvait-il pas, ainsi qu'il avait toujours fait, continuer à

prendre place en l'une de ces six loges, au besoin même « avec ung ou deux de ses amis »? Battistino énonça diverses autres remontrances trouvées justes par les interpellés et dont acte fut pris et dressé avec autres considérations » par les notaires soussignez appelés pour en entendre « audict Hostel de Bourgogne mil six cent huict, le jeudy aprèsmidy 19° jour de may. » (1)

On rencontre encore son nom dans un bail que firent les Comédiens italiens avec les maîtres et gouverneurs dudit Hôtel de Bourgogne, en date du 8 avril 1614, contracté « le jour d'hyer pour deux mois qui finiront le septième juin ». « Les maîtres et gouverneurs jurent et promettent pendant le dit temps garantyr à Jehan Baptiste Andreini, dict Lelio, acceptant et retenant le tiltre tant pour luy que pour Tristan Martinel dict Arlequin et pour leurs compagnons Comédiens Italiens, la grand salle, loges, théâtre et galleries pour représenter et jouer jeux et comédies ». Réserve est faite toutefois « des loges cy-après déclarées : cest assavoir de la loge de M. le lieutenant civil des cinq loges des doyens et maîtres, de celle des anciens maîtres, et celle du Prince des Sots et de celle de M. Jacques de Fonteny (4). La somme à payer était de 400 livres tournois. Le bail fut renouvelé le 9 juin.

Jacques de Fonteny est désigné dans un factum rarissime: Recueil des principaux Tittres concernant l'acquisition de l'Hostel de Bourgogne (B. N., Rec. Thoisy, f. 63), dont il devint, plus tard, l'un des doyens, maîtres, gouverneurs et confrères comme « homme consommé ès meilleures littératures ».

Voici le texte du contrat du mariage de Jacques de Fonteny, conseiller et secrétaire de Madame, sœur unique du roi (Catherine de Bourbon, duchesse de Bar) avec Guillemette Villet, veuve de Michel Desprez, maistre tisseur d'or et d'argent, en date du 4 juillet 1601, et ratification du 6 septembre 1601:

Nous soubzsignez, Jacques de Fonteny, Conseiller et secrétaire de Madame, sœur unique du Roy, et Guillemette Villet, veufve de feu Michel Desprez, vivant Maistre tireur d'or et d'argent à Paris, confessons avoir faict ensemblement les traictez de mariage, dons, douaires et conventions qui ensuyvent.

C'est assavoir de nous prendre l'un l'autre en loy de mariage dans le plus brief temps que faire se pourra.

Seront les futurs mariez unys et communs ent ous biens, meubles, immeubles présens et advenir, selon la coustume de la ville et prévosté de Paris.

Sur tous les biens de ladite future espouse sera ameubly audit futur espoux jusques à la somme de quinze cens escus sol. que le futur espoux prendra sur tous les biens de ladite future espouse, de laquelle somme de quinze cens escus en meubles ladite future espouse faict don audit sieur espoux à prendre sur le plus clair de son bien et ce en faveur du présent mariage lequel aultrement n'eust esté faict.

Ledit futur espoux a doué et doue ladite future espouse de deux cens cinquante livres de rente de douaire préfix ou de douaire coustumier au choix et option de ladite future espouze. Le survivant desdits futurs mariez jouyra sa vie durant de tous les biens, meubles et immeubles propres, acquetz et conquetz immeubles présens et advenir et qui se trouveront lors du décez sans qu'il soit tenu bailler aulcune caution au cas qu'il n'y ait enffant ou enffans lors de la dissolution, procréez dudit futur mariage, nonobstant coustumes et ordonnances à ce contraires, à quoy ilz ont desrogé et desrogent par ces présentes.

Plus a esté accordé que advenant la dissolution et ou ladite future espouse survivroit ledit futur espoux il luy sera loisible prendre ou renoncer à la communaulté et en cas de renonciation reprendra franchement et quittement tout ce qu'elle aura apporté avec son dit douaire et préciput et ce qui luy

<sup>(1)</sup> Minutes de M. Aumont-Thiéville.

sera advenu et cscheu par succession, donnation ou autrement, sans qu'elle soit tenue d'aulcunes debtes encores qu'elle y eût part. Les dictz futurs mariez ne seront tenuz des debtes créez auparavant le présent mariage et à ceste fin sera faict inventaire des biens tant de l'un que de l'autre.

Le survivant prendra par préciput et hors part la somme de quatre cens escus et cent escus pour les armes et chevaulx dudit futur espoux et ladite future espouze pareille somme de cent escus pour ses habitz, bagues et joyaulx.

Faict soubz nos seings le mardi quatriesme juillet mil VCI ung, signé Fonteny. Et plus bas est escript ce qui s'ensuit :

Aujourdhui datte de ces présentes sont comparuz par devant les nottaires du Roy, nostre sire, au Chastellet de Paris soubzsignez, Me Jacques de Fonteny, Conseiller et secrétaire de Madame, sœur unique du Roy, demeurant à Paris, rue des Blancs Manteaux, paroisse Saint-Jehan, d'une part, et honnorable femme Guillemette Villet, veufve de feu honnorable homme Michel Desprez, en son vivant Me tireur d'or et d'argent, bourgeois de Paris, demeurant rue Guérin-Boisseau, paroisse Sainct-Nicolas des Champs, d'autre part, lesquelz comparans ont déclaré, recongneu et confessé estre demeurez d'accord des articles et conventions de leur futur mariage ainsi qu'elles sont devant escriptes dont lecture leur a esté faite par l'un desditctz nottaires soubzsignez, l'aultre présent, lesquelz articles ilz promettent respectivement entretenir et suyvant icelle se prendre l'un l'autre par nom et loy de mariage, accordans lesdites parties que lesdictz articles et ce que dessus soyent insinuées partout où il appartiendra et à cette fin constituent leur procureur l'un d'eulx de l'aultre et le porteur des présentes auquelz ilz ont donné pouvoir de ce faire, en requérir acte pour leur servir, recongnoissant ledit de Fonteny avoir signé de sa main le seing manuel cy devant apposé, Promectant, obligeant chacun en droict soy Renoncant, etc. Fait et passé en la maison dudit de Fonteny rue susdite, l'an mil six cens [ung] le mardy quatriesme jour de juillet après midy. Ledit Fonteny a signé; ladite veufve a déclaré ne savoir escripre ne signer. Ainsi signé Fonteny, Thevenin et Robinot.

Aujourdhuy sont comparuz pardevant les nottaires du Roy nostre sire, en son chastelet de Paris soubzsignez, ledit Sr Me Jacques de Fonteny, d'une part, et Guillemette Villet, sa femme, de luy deument auctorizée en ceste partie d'aultre part; Lesquels ont déclaré que pour quelques affaires particullières à eux survenues depuis la consommation de leurdit mariage ils auroient et ont obmis à faire insinuer les articles de leurdit mariage et recongnoissance d'iceulx de l'autre part escripte, lesquelz ilz veullent et entendent respectivement estre entretenuz et sortir leur plain et entier effect, force et vertu selon leur forme et teneur, et que à cest effect ilz soient insinuez au greffe des Insinuations du chastelet de Paris et partout ailleurs que besoing sera, suivant l'ordonnance et pour ce faire et en requérir acte, ensemble faire tout ce que audit cas appartiendra, ont constitué et constituent leur procureur yrrévocable l'un d'eulx, l'aultre et le porteur des présentes promectant, etc., obligeant, etc., chacun en droict soy, Renonçant, etc. Fait et passé ès estudes desdictz nottaires soubzsignez l'an mil six cens ung le jeudy VIº jour de septembre après midy. Ledit de Fonteny a signé la minutte des présentes demeurée vers Pourcel l'un des dictz nottaires soubzsignez et ladite Veuve a déclaré ne sçavoir escripre ne signer. Le tout sans néantmoings aulcunement préjudicier à la séparation de biens cy devant faite et exécutée entre eulx. Fait comme dessus, signé le Comte et Pourcel.

Insinué le vendredi 7 septembre 1601, 55° vol. des Insinuations du Châtelet (Archives nationales, Y 140, f. 276°).

On rencontre un quatrain et un sonnet de Jacques de Fonteny dans les poésies liminaires de la pièce suivante du comédien italien Andreini :

La Centaura suggesto diviso, commedia Pastorale, e Tragedia Di Gio Battista Andreini Fiorentino, servitore del Serenissimo D. Ferdinando Gonzaga, Duca di Mantoua, di Monferrato, etc. Alla Christianissima Regina Madre Maria Medici dedicata. In Parigi, Apresso Nicolas della Vigna. M. DC.XXII, in-12.

Notre Jacques de Fonteny aurait été l'éditeur d'une pièce de Jean Auvray (voir ce nom), publiée sans nom d'auteur :

Les Proprietez, et Utilitez, et Nécessitez de l'Ecuelle (titre de départ). In-12 de 12 pp. chiff.

— A la fin : l'Ecuelle se vend seule dans Paris par le Boiteux.

L'Estoile (T.VIII, pp. 268, 269, 276, 333) dit que Jacques de Fonteny était appelé le Boileux. — L'Ecuelle figure aux pp. 226-239 du Banquet des Muses, de Jean Auvray, 1623, mais l'édition de Fonteny a omis les deux premiers vers : Qui loge l'Amour dans son âme || Souspire l'amoureuse flamme, ce qui permet de supposer que le Boileux l'a fait imprimer à ses frais pour en tirer quelques pistoles.

# Fornier (Raoul), pp. 217 et 543. — Nous complétons sa Bibliographie :

Rerum quotidianarum libri tres. In quibus plerique tum juris utriusque, tum variorum auctorum loci vel illustrantur, vel emendantur, multa etiam ad antiquitatis studium pertinentia tractantur. Auctore Radulpho Fornerio Gul. F. antecessore Aurelio. Parisiis, apud Ambrosium Drouart, 1600. Petit in-8.

Cet ouvrage remarquable tranche un grand nombre de questions délicates au point de vue du droit canonique et de la législation civile.

Meditations Chrestiennes reveues et augmentées en ceste seconde édition. Par Messire Raoul Fornier, docteur ès droicts en l'Université d'Orléans. Avec privilège du Roy, 1613. A Paris, chez Hyerome Drouart, ruë Saint Jacques, à l'escu au soleil. In-12 de 6 ff. dont le titre gravé par Thomas de Leu, et 2 ff. bl., 633 pp. chiff. et 1 f. bl. Entre les p. 160 et 161, 4 ff. dont 1 blc. et les pp. 238 et 239, 4 ff. (ex meis),

E. d. A Gabriel de l'Aubespine, Evesque d'Orléans, Conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat et Privé, sig. Fornier. Six discours : De la Méditation; de la Mort, avec ép. dédic. à Mgr de Nicolay, escuyer, sieur de Goussainville, Presles, etc., conseiller du roi et premier président de la Chambre des Comptes; de la Mort de N.-Seigneur, avec ép. dédic. à Charles de La Saussaye, doien de l'Eglise d'Orléans; du Monde, avec ép. dédic. aux Pères Capucins; de la Béatitude, avec ép. dédic. à Pierre Fougeu, seigr. d'Escures, conseiller du roi, et mareschal des camps et armées de S. M.; des peines de l'Enfer, ép. dédic. aux Mondains. Chacun de ces discours est suivi d'un sonnet de Raoul Fornier.

Les dernières pensées de messire Raoul Fornier, docteur régent ès Droicts de l'Université d'Orléans. Avec plusieurs belles Méditations préparatoires au sainct Sacrement de Pénitence. A Paris, chez Sébastien Huré, ruë Sainct Iacques, au Cœur-bon. M. DCXXVIII (1628). Avec Approbation et Privilège. Petit in-12 de 4 ff. et 251 pp. chiff. (ex meis). Priv. du 16 septembre 1628.

Les Archives nationales, Insinuations du Châtelet, Y 112, f. 120, renferment les actes suivants relatifs au père de Raoul et Henri Fornier:

Guillaume Fornier, docteur régent en l'Université d'Orléans : donation à Anne Hardy, femme de Jean Spifame, seigneur des Granges, avocat au Parlement, sa cousine germaine, de ses droits sur une maison à Paris rue Bourtiboust. — 13 septembre 1571.

## Id. Y 112, f. 121:

Acceptation de la précédente donation par Anne Hardy. — 16 novembre 1571.

Frenicle (Nicolas), p. 224. — Il faut ajouter aux pièces liminaires mises par Frenicle en tête des ouvrages de ses amis, le sonnet qui figure dans le Traitté de la Providence de Dieu, traduit du latin de Salvian, evesque de Marseille, par Pierre Du Ryer, parisien, Paris, Sommaville, 1634, in-8.

Gauchet (Claude), p. 227. — Bibliographie. — L'édition de 1609 que nous avons citée du roman de Longus trad. par Jacques Amyot, qui est accompagnée de « quelques gaietez champestres du sieur Gauchet » avait été précédée d'une autre, datée de 1596:

Histoire des pastorales et bocagères amours de Daphnis et de Chloé, traduite du grec en françois. Dernière édition reveuë, corrigée et augmentée d'aditions en marge outre les précédentes et de quelques gaitez champestres, tirées du Plaisir des Champs du Seigneur Gauchet. A Paris, Pour Anthoine du Brueil, libraire, tenant sa boutique au bout du Pont Saint-Michel, vis à vis du marché neuf à la Couronne. M.D.XCVI (1596). In-12 de 12 ff. et 82 ff. chiff. (A)

Les Gaïetez occupent les ff. 71 à 82, elles ne comprennent que trois pièces : La Feste et dance de village, avec fig. sur bois ; le Pastoureau désespéré et la Chanson d'une bergère.

Guersens (Caïe Jules de). — Les premiers renseignements que nous avons sur Caïe Jules de Guersens nous sont donnés par La Croix du Maine, son contemporain, dans sa Bibliothèque françoise:

« Caïe Jules de Guersans, auparavant nommé Julian Guersans, etc., natif de la ville de Gisors en Normandie, au diocèse de Rouen, premièrement Avocat au Parlement de Rennes en Bretagne, et depuis Sénéchal dudit lieu; celui-ci, dès ses plus tendres ans, fut instruit à Paris aux bonnes lettres, esquelles il profita tellement, qu'enfin il s'est rendu admirable à tous ceux de nostre Siècle, tant pour sa mémoire (qui sembloit quasi prodigieuse) que pour être bien versé en tous arts, sciences et disciplines, et ayant connoissance de plusieurs langues. Je n'ay rien vu de ses écrits qu'une tragédie nommée Panthée, tirée du grec de Xénophon, imprimée à Poictiers par les Bouchets l'an 1571, encore dit-il en son épître, adressée à M. l'évêque de Coutances, son Mécène, qu'il ne l'a fait que mettre en ordre, mais en cet ouvrage se reconnoit assez son style et façon d'écrire. Il a écrit plusieurs autres Poëmes, entre autres un qu'il appelle Les Cornes, qui est une louange des Cocus porte-cornes, etc., et plusieurs poésies sur le mariage de M. le duc de Joyeuse, non imprimées. Il a discouru devant la Majesté du Roi de plusieurs belles choses, lesquelles ne sont imprimées. Il mourut de peste à Rennes, le jeudi cinquième jour de mai l'an 1583, âgé de trente-huit ou quarante ans ».

Complétons la notice bio-bibliographique de La Croix du Maine :

Caïe Jules de Guersans ou plutôt Guersens comme l'écrit Du Verdier, s'appelait Julien Guersens. Il naquit à Gisors entre 1543 et 1545 et était probablement fils de Gasse Guersens, garde du scel en 1558 des obligations de la ville et chatellenie de Gisors. Sa famille, d'origine bourgeoise, était établie à Mantes au xve siècle et à Gisors au xve où vivait encore, en 1597, un garde-scel de ce nom.

Après avoir fait de brillantes études à Paris, il y suivit avec Joseph Jules Scaliger, à peu près de son âge, les leçons du savant Adrian Turnèbe. Reçu avocat au Parlement de Paris, on le rencontre quinze ans plus tard (1570) à Poitiers chez Madeleine Neveu, veuve de André Fradonnet, sieur des Roches, où il fit la connaissance de sa fille Catherine qui avait alors vingt ans. Scévole de Sainte-Marthe nous a tracé un petit tableau de l'intérieur des dames Des Roches qui explique l'amour que Guersens ressentit pour cette belle fille et qui explique aussi pourquoi il ne put fixer son cœur:

« Que je trouve encore doux et agréable le souvenir de cet heureux temps auquel Catherine Des Roches, docte fille d'une docte mère, me recevoit favorablement dans son Cabinet et m'honoroit de son entretien! Certes comme il n'y avoit pas un sçavant homme qui ne fust alors ravy d'admiration de voir la Mère instruire la fille, et luy parler de toutes les sciences avec autant de suffisance que de facilité, il n'y en avoit aussi pas un qui ne fust transporté d'aise lors que cette belle et vertueuse fille s'exerçoit à réciter les beaux vers de sa mère, et les siens propres; ce qu'elle faisoit avec tant de grâce, qu'elle gagnoit insensiblement le cœur de tous ceux qui l'escoutoient. En effect la maison de ces deux illustres dames estoit, à Poitiers, une Académie d'honneur où se trouvoient tous les jours plusieurs excellens hommes, et où tous ceux qui faisoient profession de belles-lettres estoient receus avec caresse et avecque joye. Et l'on peut dire en vérité que pas un n'y estoit introduict, pour docte et pour poly qu'il fust, qu'il n'en sortist avec plus de doctrine et de politesse. On voyoit encore sur le visage de la mère plusieurs marques de l'esclatante beauté qu'autresfois elle avoit euë, comme sur le visage de la fille on voyoit une vive fleur de beauté naissante, ou plustost la beauté mesme en son throsne, avec toute la splendeur qui la peut rendre adorable. Mais il y avoit entre elles une si grande union de cœurs, et de volontez, et une affection mutuelle si puissante et si forte, qu'elles disoient hautement qu'il n'estoit point au pouvoir de la mort mesme de les séparer jamais l'une de l'autre¹. »

Peut-être même, si on en croit Scaliger, y eut-il à l'indifférence de Catherine d'autres causes et celles-là paraissaient insurmontables : il se faisait remarquer, en effet, « par le cynisme de sa vie, absolument sale et digne de Diogène; en matière de religion il doutait et n'était pas assez conséquent avec lui-même pour ne pas en dire plus de mal. » Et cependant Guersens pour flatter Catherine alla jusqu'à lui attribuer ses propres œuvres. Quoiqu'il ait mis son nom de Guersens en tête de sa tragédie Panthée (2), il a soin dans son épître dédicatoire à Monsieur de Coutances d'en donner tout l'honneur à la Pallas de son siècle :

«... Car, de peur que je semble vouloir rapporter le triomphe de la victoire d'autruy, je proteste devant Dieu, que cest œuvre n'est jamais sorty de la boutique de mon esprit, mays d'un Juppiter, du cerveau duquel la Pallas de nostre France (qui comme en quelque seconde Athène, se fait adorer des plus gentilz espritz en ce Poictiers) la fait naistre...»

Il est vrai que, ce jour-là, à défaut de la fille, Madeleine portait Guersens aux nuës :

L'Art, Nature et le Ciel te font esmerveillable, Philosophe, poëte, interprète des Cieux, En sçavoir, en mystère, en discours admirable, Sage homme, fin d'Aimon (démon), vray compagnon des Dieux (3)

Désespéré de son échec, Guersens quitta Poitiers pour Rennes où il exerça sa profession d'avocat. Le temps qui apporte l'oubli effaça peu à peu le souvenir de Catherine Des Roches et vers 1577, il épousa Françoise Du Mesnil, née le 4 avril 1555, fille d'Yves, écuyer, sieur de Mallefeu, premier commis au greffe de la Cour du Parlement de Bretagne, et de damoiselle Françoise Marcadé. En juin 1579 il fut pourvu d'un siège de conseiller au Parlement de Bretagne (en remplacement de J. de France) et reçu, le 24 octobre suivant, à la condition qu'il obtiendrait la succession du premier office français vacant par décès. Ce résultat fut obtenu par l'édit de décembre 1579. Guersens conserva peu de temps son siège de conseiller, il le résigna à René de Belinaye le 29 mai 1580. Nommé lecteur ordinaire de Henri III, celui-ci le récompensa de ses services en lui accordant des lettres d'anoblissement datées de juin 1581 dans lesquelles on lit:

(2) Voir sa Bibliographie.

<sup>(1)</sup> Eloges des hommes illustres, trad. de G. Colletet.

<sup>(3)</sup> Ce quatrain de Madeleine Neveu à M. de Guersens qui est en tête de Panthée se trouve reproduit, on ne sait pourquoi, dans les feuillets prél. de la tragédie l'Adonis, de Guillaume Le Breton, 1579, qui y est nommé par erreur Gabriel.

« en considération des bons, fidelles et affectionnés services que nostre amé et féal Jules de Guersens, nostre lecteur ordinaire, fait et continue chaque jour près de nostre personne tant à l'estude et profession des bonnes lettres que aultrement... » En 1582, il succède à Bertrand d'Argentré comme sénéchal de Rennes et est assermenté en cette qualité le 27 avril 1582. Il meurt de la peste à Rennes le 5 mai 1583; quatre ans plus tard, en 1587, Catherine Des Roches et sa mère succombaient au même mal à Poitiers.

De son mariage avec Françoise Du Mesnil, Guersens eut un fils, Jules, comme son père, seigneur de Prelouaye, conseiller au Parlement de Bretagne le 21 novembre 1610, marié en 1613 à Jeanne Monnerayes et décédé à la fin de février 1625 dans la prison de Rennes (Saint Aubin). On ignore pour quel motif il y était enfermé.

La plupart des œuvres latines et françaises de Guersens n'ont pas été retrouvées. Notre bibliographie ne renferme que 4 numéros y compris le poème La louange des Cornes que l'on croyait perdu.

En dehors de Jean de Vitel, qui a déploré la mort de Guersens sous la forme d'une épigramme et d'une églogue insérées dans : Les premiers exercices poëtiques de Ian de Vitel avranchois. Contenans l'Hymne de Pallas, la prinse du Mont sainct Michel. L'Imitation de deux Idylles du Grec de Theocrite, Discours, Eglogues, Odes, Elegies et Tombeaux. A très-illustre Prince et Reverendissime Prelat Monseigneur Charles de Bourbon, Cardinal de Vandome, Archevesque designé de Rouën. A Paris. M. D. LXXXVIII (1588). Chez Estienne Prevosteau, demeurant au cloz Bruneau, près le puits Certain, Guersens a été négligé par ses contemporains. Seul Joseph Jules Scaliger, qui l'avait rencontré aux leçons de Turnèbe, en a parlé et en termes peu élogieux :

« Jules Guersens est naturellement doué d'une mémoire étonnante, mais il manque absolument de sérieux. Ne se préoccupant, pour en faire parade, que des détails et des aspects extérieurs des sciences, il en néglige l'essence et les caractères propres. Guersens est un bel esprit qui a la langue latine et françoise à commandement. Mais il est aisé de voir par ses discours que son savoir lui est acquis par la voie la plus courte. Il n'a jamais lu tous les commentaires sur Aristote, ce dont il se fait gloire, ni même toute l'œuvre d'Aristote et, en particulier, le livre des Animaux. Il n'a pas lu non plus le traité de Théophraste sur les Plantes, ni Tertullien, ni les poètes grecs dont la compréhension et l'interprétation lui causent les plus grandes difficultés que d'ailleurs il éprouve dans la lecture de l'ancien latin.

« Bref, il est fort excellent parmi ceux qui n'en sçavent guères comme entre les Courtisans. S'il les cût suivis, il en eust sans doute esté grand, et Evesque aujourd'huy. Ses vers latins et françois sont de moyenne estoffe et bien inférieurs à ceux de Sainte-Marthe. Mais ce qui les fait trouver bons c'est l'invention et l'air qu'il leur baille en les prononçant.

« Il ne veut estre aucunement repris encore qu'il faille manifestement. Il n'estime personne habile et n'en fait aucun cas. De Ramus il m'a dit que c'estoit l'homme duquel plus il eust desiré sauver l'honneur: mais que ne disant rien qui vaille en la pluspart de ses livres, et pensant dès qu'il avoit mis le nez en quelque science en sçavoir plus que les maistres d'icelle, voire et les reprenant, il lui estoit impossible le pouvoir estimer, et sauver des justes repréhensions qu'on lui objectoit bien qu'il estoit grand dommage de sa mort.

« Guersens est un excellent homme pour vivre entre les hommes du présent et non pour l'avenir: il ne fait rien qui soit digne d'éternelle mémoire et n'avance rien qu'il n'ait emprunté à un autre. Il lit Cardan avec beaucoup d'application. Comme je lui disais: « Au diable soit le Cardan tant il empesche les jeunes hommes d'étudier » il rougit et ne répondit rien.

« Guersens ignorait que, pour affirmer son idée Épicurienne, Lucrèce avait ouvertement discuté en faveur d'Epicure contre Aristote et d'autres péripatéticiens. Par suite il cherche maladroitement à accorder les principes de Lucrèce avec les pensées d'Aristote. Enfin Guersens n'est pas moins curieux par ses connaissances que ridicule par le cynisme et l'absolue malpropreté de sa vie vraiment digne

d'un Diogène. Il doute en matière de religion et n'est pas assez conséquent avec lui-même pour n'en point parler plus mal (1).

Bibliographie. — I. Complaincte sur la mort de tresdocte et tresregreté personnage Adrian Turnèbe, Lecteur du Roy. Par I. Guersent. A. Paris, De l'Imprimerie de Thomas Richard, à la Bible d'or, devant le Collège de Reims, 1565. In-4 de 2 ff. (N, Ye 381 Rés).

La Complaincte comprend 44 vers : Puisque la mort, puisque La Parque noire ; à la suite un sonnet : Le fils d'Alcmène pour avoir descoché.

II. Panthée, Tragedie, prise du Grec de Xenophon. Mise en ordre par Caye Jule de Guersens (Marque des Bouchetz avec au bas un sixain: L'Homme est forcé par la Parque, la Mort). A Poitiers. Par les Bouchetz, 1571. In-4 de 4 ff. et 16 ff. (N, Yf. 517).

Au verso du titre, quatrain de Madeleine Neveu à C. Jules de Guersens: L'Art, Nature et Ciel te font émerveillable. E. d. A Monsieur de Coutances, sig. Caye Jules de Guersens. Pièce latine de Guersens à Louis de Sainte-Marthe; autre pièce au même: sonnet: Troys Dieux ont partagé cest Univers en troys, sig. C. J. de Guersens; A Panthée (sonnet) par Loys de Saincte-Marthe: Tu te doibs bien sentir tresheureux Panthée; pièce latine de Robert Howe, écossais; autre pièce lat. du même.

Si on en croit l'épître dédicatoire, cette tragédie serait de Catherine Desroches, mais elle est donnée à Guersens qui s'en serait dépouillé par amour pour elle.

III. Premier discours tenu à la table du Roy à Fontainebleau, avec C. I. de Guersen, par J. Davy Du Perron, Professeur ordinaire du Roy à la suitte de sa Majesté aux langues, Mathématiques, et Philosophie (en prose) (N).

Extrait d'un in-4, pp. 1 à 456 incomplet, cah. B.

Ce fragment (2) doit être la seule partie qui ait été imprimée des œuvres oratoires de Du Perron projetée en 1584 dont il est fait mention dans la *Bibliothèque françoise* de La Croix du Maine:

"Il a fait un Recueil des Discours sur plusieurs différents sujets, en Philosophie et Mathématiques, lesquels il a prononcés devant la Majesté du Roy. Il y en a eu plus de soixante feuilles imprimées, chez Federic Morel, à Paris, lesquels ne sont pas encore en lumière, encore qu'il y ait près de trois ans qu'ils aient été commencés à imprimer, mais j'ai opinion que la principale occasion qui l'a retenu de les faire publier, est qu'il y a plusieurs choses en ce livre, faisant mention de Caïe Jules de Guersens lesquelles il ne voudroit pas mettre en public auparavant que de l'avoir bien revu, d'autant que pour lors ils n'étoient joints de telle amitié, comme ils ont été peu après. Je crois donc que le retardement de l'Edition de son livre ne provient que pour cette raison, ou pour avoir été depuis empêché ès choses qui ne lui permettoient pas d'y vaquer, selon qu'il l'eût bien désiré. Je n'ai encore vu ce Livre qui est cause que je n'en peux pas donner jugement, ni même parler au vrai des matières contenues en icelui.... "

D'après ce qui précède, il est certain que Guersens faisant partie, comme Du Perron, de l'Académie du Palais (1576-1585) dont M. Edouard Fremy a écrit l'histoire, c'est un nom à ajouter à la liste qu'il a donnée de ses membres.

IV. Le poème de Guersens : La louange des Cornes, mentionné comme non imprimé par La

<sup>(1)</sup> Prima Scaligeiriana nusquam antchac edita.... 1669, in 8. La note de J. J. Scaliger est en partie en latin, nous en donnons ici la traduction. A la suite on lit cette appréciation en latin sur Gabriel de Minut: « Gabriel de Minut ressemble en tous points à Guersens, que l'on considère sa bêtise ou que l'on aie égard à la subtilité de son esprit ou à l'excellence de sa mémoire. »

<sup>(</sup>z) M. l'abbé Charles Féret en a dit un mot (p. 79) dans son ouvrage : Le cardinal Du Perron. Paris, 1879.

Croix du Maine, passait pour perdu. Nous l'avons retrouvé, mais sans signature, dans un recueil libre et satirique publié au début du xvue siècle: La Muse folastre. Il se lit dans le 1er livre de l'édition de 1607 (1) et nous le reproduisons ci-après.

Les recueils collectifs libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 ne contiennent qu'un poème de Guersens:

Muse fol. 1 Liv. (B) 1600, A la louange des Cornes. Poème. Si du docte troupeau le front audacieux.

Guy de Tours, pp. 229 et 545. — On rencontre un sonnet sig. M. G. (Michel Guy) dans le Premier livre du théâtre tragique de Roland Brisset, gentilhomme tourangeau, Tours. Claude de Monstr'œil et Jean Richer, 1590. In-4.

Jamyn (Benjamin). p. 238. — Nous complétons la *Bibliographie* de Benjamin Jamyn. Voici une description plus complète de l'ouvrage suivant :

La Philosophie chrestienne, ou du retour de l'homme à Dieu, par Benjamin Jamin. Dédié à Monseigneur l'archevesque de Bourges (André Fremyot). Paris, Charles Chappellain, 1606. In-12 de 6 ff. et 84 ff.

L'ép. dédic. est datée de Chastillon-sur-Seine, le 3 juin 1606.

Le Répertoire des ouvrages pédagogiques du XVI<sup>e</sup> siècle mentionne encore deux réimpressions de : Les Dialogues de Jan Loys Vives, traduits du latin en françois pour l'exercice des deux langues, par Benjamin Jamin, 1573, celle de Paris, Gabriel Buon, 1576, et une autre de Paris, 1579.

La publication de cet ouvrage a fait supposer à M. Paul Bonnefon que Benjamin Jamin se livrait à l'enseignement.

M. Paul Bonneson a donné dans le Bulletin du Bibliophile, 1892, un article sur Deux poèmes de Benjamin Jamin, comprenant une notice sur cet écrivain et le texte de ses deux poèmes : Chant du vray amour (30 st. de 6 v.) et Chant de la vraye beauté (30 st. de 6 v.) qui ont paru à la fin du second livre de La Muse chrestienne de Pierre Poupo, au Roy de France et de Navarre. A Paris, par Barthelemi Le Franc, M.D.XC (1590), in-12, précédés d'un sonnet de P. Poupo (2).

Malgré l'insertion de ses vers dans un volume de poésies protestantes, Benjamin Jamyn a vécu et est mort catholique. Son talent poétique a trouvé un juste appréciateur dans M. Paul Bonnefon:

« On y retrouve la plupart des qualités et des défauts de l'ami d'Henri IV, uae pensée énergique, une forme nette, mais pénible, un style sec et inégal. Pas d'ornements superflus; Benjamin Jamyn ignore les formes douces et polies de ses contemporains ou il les dégaigne. Ses vers vont droit au but avec un souci de la logique qui donne à ses stances un faux air de théorèmes mis en rime. Mais dans la suite des déductions un trait brille souvent qui illumine d'un éclat heureux le sentiment du poète. C'est ainsi que celui-ci se révèle, exhalant une verve sombre et tirant de son sujet des comparaisons

(2) La Muse chrestienne de Pierre Poupo a été réimprimée en partie sous le titre : Poésies diverses tirées de la Muse chrestienne de Pierre Poupo... publiées avec une notice et des notes, par Ernest Roy. Paris, 1886, in-12.

<sup>(1)</sup> Recueil des trois livres de la Muse Folastre. Recherchée des plus beaux espris (sic) de ce temps. De nouveau reveue, corrigée et augmentée. A Paris, par Jean Fuzy, imprimeur demeurant rue des Poirées devant le coltège de Calvy 1607, in-12.

saisissantes, des images courtes et vigoureuses, dont la forme, un peu surannée pour son temps, gardait une franchise de bon aloi. Je ne sais pas, pour ma part, de vers écrits dans notre langue antérieurement à ceux de Benjamin Jamyn qui expriment mieux que les siens les abstractions philosophiques. On lui pardonne aisément les aspérités de sa versification, en faveur de son bon sens, si bien maître de luimême qu'il ne s'égare pas au milieu des brouillards d'une métaphysique assez spécieuse. »

Joubert (Nicolas) dit Angoulevent, p. 240. — Les douze vers, Un timide Rodomont: Voyez-vous avec quelle audace que nous avions attribués à Nicolas Joubert, les croyant extraits d'un poème d'Angoulevent, sont de G. L. de Montgentil, bourbonnais (Voir ce nom).

Les Rithmes du seigneur d'Engoulevent sur les affaires de la Ligue, A Lyon, 1594, renferment 24 pièces dont dix-huit se lisent dans La Vertu du Catholicon d'Espagne.... 1594, et six dans la Satyre ménippée, 1593 (pour 1594).

Pour les pièces de Nicolas Joubert, publiées au xvi siècle, consulter la Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI siècle.

Nous avons dit dans la note 1, p. 241, que Henri IV étant à Nantes, en 1598, créa pour Joubert un office d'auneur et de mesureur de toile. La même année, Joubert prend un associé. Le texte de l'acte relatif à cette association se lit aux Arch. nat., Insin. du Châtelet, Y 137, p. 399.

Pardevant les notaires du Roy nostre sire en son Châtelet de Paris, soubzsignez, furent présens en leurs personnes Nicolas Joubert, Sr d'Angoulvant, vallet de chambre et portemanteau ordinaire du Roy, demeurant à Paris, rue du Cocq au Cocq, parroisse St-Honoré, d'une part, et noble homme Bénigne le Roy, marchant bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-Boucher, au marteau d'or couronné, parroisse St Leu, St Gilles, d'autre part. Lesquelz de leurs bons grez et volonté ont amiablement convenu et accordé ce qui ensuict. C'est assavoir le Sieur d'Angoulvant avoir associé et associe par la présente le dit le Roy acceptant pour moietyé au don fait par le Roy nostre Sire audit sieur d'Angoulvant de l'estat et office de maistre aulneur et visiteur de toille en la ville et fauxbourgs de Nantes ainsy qu'il appert ès lettres de provisyon dudit office signées Henry et sur le reply, par le Roy. Forget, dattées du sixiesme jour de may mil cinq cens quatre-vingtz-dix huict et scellées du grand scel de cire jaulne faictes en conséquence du don qui en avoit esté faict audit Sr d'Angoulvant par sa Majesté dès le vingt troisiesme jour d'apvril dernier par brevet signé Henry et dessoubz Forget, de la moictvé duquel estat et office ledit Sieur d'Angoulvant a par cesdites présentes, faict don, cessyon et transport audict le Roy acceptant, pour ce que ainsy luy plaist et moyennant ce. ledit Bénigne le Roy a par ces présentes promis et promect payer, frayer, desbourcer et advancer ès mains dudit Sieur d'Angoulvant tous les fraiz et deniers qu'il conviendra pour faire vériffyer au Parlement de Bretaigne l'édict de création dudit office sur lesquelz fraiz qu'il conviendra faire ledit sieur d'Angoulvant confesse avoir eu et receu dudit le Roy manuellement comptant la somme de cent escus sol., dont le dit Sr d'Angoulvant se tient pour comptant et en quicte ledit le Roy et tous autres, lesquelz fraiz et deniers que ledit le Roy advancera il les reprendra les premiers et précipuement sur les deniers qui proviendront dudit estat, soyt de l'exercice ou de la vente d'icellui, comme au semblable ledit Sieur d'Angoulvant reprendra sur lesditz premiers deniers qui proviendront comme dit est dudit Estat pareille somme que le dict le Roy aura advancé pour et au lieu des fraiz et voyage que le dit sieur d'Angoulvant a cy-devant faict, et le surplus qui proviendra dudit estat sera partagé entre les dites parties comme pour moictyé; lequel estat lesdites partyes ne pourront vendre l'ung sans l'autre ne à celuy commettre aucun, et où ledit Edict ne seroit vériffyé ledit sieur d'Angoulvant promet rendre et restituer audit le Roy tant les dictz cent escuz que tous les autres fraiz et deniers qu'il aura débourcez et frayez pour les dictz fraiz comme dit est et ce incontinant le cas advenu, et pour l'entière exécution des présentes lesdictes partyes ont respectivement esleu leur domicille irrévocable, sçavoir le sieur d'Angoulvant en ladite maison du Cocq et ledit le Roy en la maison du marteau d'or où ilz demeurent, voulans que tous exploietz et autres actes de justice qui y seront faictz soyent de tel effect, force et vertu que sy ils y estoient parlant à leurs propres personnes et vrays domicilles, nonobstant changement et mutation de domicille, car ainsy le tout a esté dict, convenu et accordé entre les dites partyes en faisant et passant ces présentes. Et pour faire insinuer cesdites présentes sy besoing est suyvant l'ordonnance les dites partyes et chacune d'elles ont faict et constitué leur procureur irrévocable le porteur des présentes, luy donnant pouvoyr de ce faire et tout ce que au cas appartiendra et sera nécessaire. Promectant, etc., obligeant, etc., chacun en droict soy, renonçant etc., Fait et passé ès estudes desdits Notaires à Paris soubzsignez, l'an mil Vc IIIIxx dix-huict le vendredy après midy, treiziesme jour de novembre et ont lesdits Sieurs d'Angoulvant et le Roy signé la minutte des présentes avec lesditz notaires soubzsignez et est pardevers et en la possesssion de I.... Thevenyn l'un d'iceulx notaires. Cestuy délivré pour servir audict Bénigne le Roy, signé Chappellain et Thevenyn.

Insinué le vendredi 26 février 1599.

52° volume des Insinuations du Châtelet de Paris.

Laffemas (Isaac de), p. 244. — Le Ms. 1232 Chambre des députés (f. 170) contient une ballade faite lors que Laffemas fut chassé de Paris: Cil qui se dit de la maison de Drac dont voici le refrain: Ayant perdu son vénérable Duc (Richelieu), et seize vers sur la satire composée par Paul Hay du Chastelet contre Laffemas (Escoute, Laffemas, il faut que je te die). En voici le premier: Chastelet pour rimer contre le Malefas.

# La plaquette:

Remerciement à Monsieur Myron, seigneur du Tremblay, Lignières, Bonnes et Gillevoisin, Conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat et Privé, Lieutenant Civil en la Prevosté de Paris, et cy devant Prévost des Marchands. Par le peuple de Paris. Paris, François Jacquin, 1606, in-8 de 56 pp. chiff.

contient une pièce en iambes (40 v.), sig. Beau-semblant (Isaac de Lassemas). Chose curieuse, cette poésie de Lassemas ne se lit pas dans l'édition de la même plaquette publiée chez Adrian Beys qui n'a que 40 pp. chistr.

A ajouter aux épigrammes de Laffemas, celles du Ms. 19145., B. N. sur Monsigot: Monsigot faisant sa retraitte; et du Ms. 10329, fonds lat., f. 258, n. s.: Sur la prise de Sainte-Menehould: Autheurs de nos guerres civiles.

La Ronce. p. 254. — Ce La Ronce était aussi ami de Chapelain. Doit-on le compter au nombre des membres de la famille de Louis Deffiez, écuyer, sieur de La Ronce, Generville et Bouville, paroisse d'Allye (Eure-et-Loir) qui avait épousé, en 1572, Anne Hennequin, fille de Henriette Noël, veuve de Symon Hennequin, sieur de l'Isle?

La Ronce a mis neuf vers en tête de l'ouvrage suivant :

Le Gueux ou la vie de Guzman d'Alfarache, image de la vie humaine... divisé en trois livres (trad. par Chapelain). A Paris, chez Henry Le Gras, 1632, in-8.

La Vallettrye, p. 259. — La Vallettrye a encore composé une pièce encomiastique pour l'édition des OEuvres de Scévole de Sainte-Marthe... 1599 (ou 1600).

Le Blanc (Jean). — On ne sait rien de précis sur Jean Le Blanc, en dehors de ce qu'il a dit de sa vie dans ses poésies. Peut-être était-il de la famille des libraires de ce nom? Il eut pour Mécènes, Nicolas Brulart, seigneur de Sillery, Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, et Jacques de Maillé-Brézé, seigneur de Milly.

Le Blanc a dû naître le 27 décembre 1585, si on en croit un sonnet du libraire Jean Corrozet dont voici le dernier tercet :

Car Ronsard trespassant entre mille t'esleut Pour faire babiller l'oracle de son lut, Pour ce qu'en mesme jour tu nasquis dans la France (1).

Mais ce tercet ne cadre guerre avec certaines indications de sa Néotémachie poétique où il parle de son âge « mûr ».

Sa famille était fortunée, mais la guerre (probablement le siège de Paris sous Henri III, 1589), lui enleva une partie de ses biens :

Encore que la guerre en ma jeune saison. Ait despouillé de biens ma chétive maison. Qu'un siège furieux ait captivé ma ville. Qu'au lieu d'estre faict libre, on m'aye faict servile (2).

Malgré sa santé précaire — il eut de fréquentes pleurésies (3) — il fit une partie de ses humanités au collège de Lisieux :

A peine avois-je beu dans la Romaine source, Quinze jours à Lyzieux au premier rang d'embas, Sous un Aegyptien que je ne diray pas, Que l'on voulut m'apprendre à mon propre dommage Comment il falloit rendre au Précepteur hommage : Marillac, tu le sçais, qui fus proche du ban Sur qui l'on vouloit teindre en cramoisy le blanc (4)

Cependant il différa l'étude du droit jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans :

Différa le Domat jusqu'à trois fois sept ans.

Nous ignorons les causes qui l'obligèrent à s'exiler, mais il parle tout au long, dit l'abbé Goujet, dans son poème La Sentinelle de Rovigues, à Charles Gaultier, parisien (5) d'un voyage en Italie. Selon son récit, il entreprit ce voyage après la mort de son père, et étant lui-même dans un âge mûr. Il passa par Lyon, le Dauphiné, la Savoie et vit Milan et quelques autres villes de la péninsule. Il prit ensuite parti dans les troupes des Vénitiens, et fut dangereusement malade à Padoue pendant trois mois. A peine entrait-il en convalescence qu'il fut obligé de s'acheminer avec les troupes à Rovigo, où, pendant six mois, il eut beaucoup de fatigues. Il fit vœu alors d'aller à Lorette et à Rome dès qu'il pourrait déposer les armes, ce qu'il ne manqua pas de faire.

On ignore la date de sa mort qui est postérieure à 1619.

Bibliographie. — I. Le premier livre de la Henriade de Ian Le Blanc, parisien. A Paris, 1604. In-4 de 8 ff. et 36 pp. chiff. (Mazarine).

Titre-frontispice sur bois encadré, avec au bas la devise : Ung Dieu, ung Roy, une Loy; au verso,

(2) Néotémachie, poèmes, p. 135.

(3) Néolémachie, odes, A Barthelemy Perdulcis, médecin.

(5) Néolémachie, poèmes.

<sup>(1)</sup> Poésie liminaire du Premier livre de la Henriade, 1604:.

<sup>(4)</sup> Néotémachie, poèmes. Satyre contre le Fouët, à Antoine Gohier, parisien.

portrait équestre de Henry IV, âgé de 51 ans, 1603, de Robert Boissant, gravé sur cuivre par Jean Le Clerc; épître dédic. « Au Roy » sig. Ian Le Blanc; avis « Au Lecteur »; ode latine sig. F. Stephanus Du Ruptis, abbé de Hautecombe; distique latin de Fédéric Morel fils; deux épigr. latines de Claude Le Boucher; épigr. latine sig. Lud. Grudaeus Cenomanus; épigr. lat. de I. de Vienne; pièce grecque; ode (3 st. de 8 v.): Quand le rossignol admirable, sig. Y. D. L. R.; sonnet: Tout se cognoist par son contraire, sig. Rob. Angot (de L'Esperonnière); sonnet: Esprits quand vous lirez dedans cest Henriade, sig. Corrozet; argument sur le premier livre de la Henriade, par R. G., parisien. — A la fin, quatrain de Tourville: C'est ores qu'il vous faut, nourrissons d'Hippocrene.

II. Les odes pindariques de Ian Le Blanc parisien. A Paris, CID.DC.IV (1604). In-4 de 64 ff. n. chiffr. (Arsenal).

Certains exemplaires, celui de la Bibl. Maz. par ex., n'ont que 60 ff., les 4 ff. suppl. portent comme titre courant *Poemes*; ils contiennent un poème à M. de Perdulcis, docteur en médecine : Je ne veux plus que l'oysive paresse.

Ce recueil n'a été reproduit qu'en partie dans l'édition de 1610, et encore les pièces sont-elles profondément modifiées. On y lit une ode à Desportes et une autre adressée à Des Yveteaux.

III. La Neotemachie poetique du Blanc. Odes. A Paris, par François Julliot, ruë du Paon, au soleil d'or, près la porte sainct Victor. M.DC.X (1610). Avec privilege du Roy. In-4 de 6 ff. n. chiffr. et 152 pp. chiffr: (Arsenal).

Les ff. prél. comprennent : le titre, l'avis « Au Lecteur », et deux épitres en vers : la première à Nicolas Brulard, seigneur de Sillery, chancelier de France, et la seconde à Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, secrétaire d'Estat; à la p. 111, titre : Rhapsodies lyriques, 1610.

La Neotemachie poetique du Blanc. Poèmes. A Paris, par... M.DC.X (1610). Avec privilège du Roy. In-4 de 2 ff., 8 pp. chiffr. et 168 pp. chiffr. (la pag. saute de 80 à 89) (Arsenal).

Les 2 ff. prél. comprennent le titre et l'avis « Au Lecteur », les 8 pp. chiffr. une pièce latine en vers sig. Johannes Albus (Jean Le Blanc), adressée à Jacques de Maillé-Brézé, seigneur de Milly.

Certains exemplaires n'ont en tête des Odes que 4 ff. dont l'épître dédic. en vers à Nicolas Brulard, et en tête des Poëmes l'épître en vers à Nicolas de Neufville; il manque la pièce latine à Jacques de Maillé-Brézé.

IV. Johannes Albi Icones. Ad Clarissimum Virum Philippum Galandium Gymnasiarcham Becodianum Ipse Parisiis excudebat Auctor In Albiana Typographia. 1611. In-4 de 12 ff. n. chiffr. (Mazarine).

Epitre dédic. à Philippe Galand, sig. Johannes Albus (Jean Le Blanc), poésies latines érotiques, etc. de Jean Le Blanc; pièces lat. de Louis Léger; poème français à Jacques de Monstræil, professeur en philosophie (140 v.): Le blond Soleil à peine a limité sa traite, sig. Le Blanc.

#### Pièces sans date.

V. Discours de l'excelence des Poètes. Sur la naissance de Madame, dédié à la Royne, en Estrenes, par I. Le Blanc, parisien (titre de départ). In-4 de 8 pp. chiff. (Bibl. nat.).

VI. Hymne de l'Espérance. Par I. Le Blanc. P. A Fédéric Morel, Lecteur du Roy. S. I. n. d. In-4 de 4 ff. (Bibl. nat.).

Cette pièce se retrouve dans la Néotémachie, mais le texte en est complètement remanié. Les deux sonnets qui suivent ici ne sont pas dans ce dernier recueil.

VII. Ode pindarique. A la Royne Marguerite (titre de départ). In-8 de 7 pp. chiffr. sig. Le Blanc (ex meis).

Reproduite, mais refaite, dans la Néotémachie.

VIII. L'Olivier de I. Le Blanc, parisien. Dédié à Mº Nicolas Olivier, secrétaire de la Chambre du Roy. A Paris, De l'Imprimerie de François Julliot, rue du Paon, au Soleil d'or, près la porte Sainct-Victor. M.DC.IX (1609). In-8 de 16 pp. (Bibl. nat.).

Reproduite, mais remaniée, dans la Néotémachie; elle est suivie ici d'un huictain et d'un sonnet qui manquent dans la Néotémachie.

IX. L'Oison (en vers), à Charles Le Prévost, sieur d'Oison-ville (titre de départ.). In-8 de 30 pp. chiff. et 1 f. signé L'Alcée Banny (anagramme de Jean Le Blanc). (Bibl. nat.).

Son nom se lit au dernier feuillet dans le premier vers du dernier quatrain : Ton Jean Le Blanc, oiseau de S. Martin.

Cette pièce a été réimprimée à Chartres, par E. Garnier, 1879, in-8, avec une fausse attribution à Jehan Langlois, beauceron; il est probable que l'exemplaire qui a servi à cette réimpression était incomplet du dernier feuillet.

On rencontre des poésies encomiastiques de Jean Le Blanc en tête de :

Œuvres chrestiennes de Claude Hopil, avec un meslange de poésie, 1603 (ode); Prélude poétique de Robert Angot, sieur de l'Esperonnière, 1603; Les Insidèles sidèles, fable bocagère par Calianthe, 1603 (sonnel); La Franciade, poème, de Landun d'Aigaliers, 1604 (sixain sig. I. L. B. P.); Recueil des œuvres poétiques de Passerat, 1606 (ode); La plume dorée de Chrysantor de J. Condential (stances sig. L'Alcée banny); Zodiac poétique de la philosophie de la vie humaine, par M. de Rivière, 1619 (sonnet).

Nous n'avons pu découvrir le titre du livre où il a mis en tête une ode à M. de Termes, 8 pp. in-4 (pp. 9 à 16).

Pour les pièces de Le Blanc imprimées après 1609, voir la Bibliographie des recueils de poésies du XVII<sup>o</sup> siècle.

Les recueils de poésies libres et satiriques publiés de 1600 à 1626 ne contiennent qu'une satire de Jean Le Blanc :

```
SATYRES BAST. 1615
SATYR. REGNIER (s.). 1616
DÉLICES SATYR. 1620
PARN. SATYR. 1622

Satyre (ff. 135, 104, pp. 392

J'estois sur le Pont-Neuf quand la nuict
et 190 (1).

s'avoisine (n.s.).
```

Le Breton (G.), p. 261. — Mercier de S. Léger croit que Guillaume Le Breton était non nivernois, mais de Moulins: il base son opinion sur un compliment adressé à Le Breton par Guy Coquille sur son mariage: un huitain intitulé Ad Guillelmum Britonem Molinensem, Doctum et Oratorem et Poetam cum uxorem duxisset (Guidonis Conchylii Romenaci Nivernens is).

La traduction latine de sept des sonnets sig. I. G., Autunois, qui suivent la tragédie L'Adonis (Paris, Abel L'Angelier, 1597) de Guillaume Le Breton et dont la première édition doit être de 1578 ou 1579, n'est

<sup>(1).</sup> Dans la Néotémachie de Le Blanc, cette satire adressée à M. Bunel, peintre du Roy, commence par: Symon le Mysanthrope avoit bonne raison, c'est ici le treizième vers.

pas, comme nous l'avons dit à tort (p. 262) de Jules de Guersens, qui était de Gisors, mais bien de Jacques Guijon, poëte latin, né à Autun en 1542. Ce Guijon avait suivi, avec Guersens, les cours d'Adrien Turnèbe; lieutenant criminel d'Autun en 1586, il mourut en octobre 1625.

Lécluse (Pierre), p. 265. — On peut attribuer à ce chanoine d'Orléans l'épitaphe suivante de Maurice Hylaret, religieux de l'Ordre de S. François, enterré en grande pompe à Orléans le 1er janvier 1592. Voici ce qu'en dit L'Estoile, ami de Lécluse, dans ses Mémoires-Journaux:

« En ce temps (31 décembre 1591) mourust à Orléans, nostre maistre Hilaret, cordelier, qui par ses séditieuses prédications séduisoit le peuple, et l'animoit au sang et à la rebellion à l'encontre son Roy, à l'occasion de quoy les Ligueux, et principalement ceux du petit cordon, le faisoient un saint et compagnon de saint Pol en Paradis; et vinrent à telle impudence de dire que ce beau père faisoit en paradis la Trinité seconde avec les deux de Guise, lequel blasphème a esté presché par lui publiquement dans Orléans. En détestation duquel, et de la farce d'un crucifix que ce beau Père jouoit en sa chaire, un chanoine de Saint-Aignan composa l'épitafe suivant, en forme de prosopopée, qu'il me donna :

Que me louez-vous tant, confrères et amis? J'ai vescu, je suis mort, et suis au jugement Non de vous, mais de Dieu, qui juge justement, Pour me recompenser, selon ce qu'ai commis.

Mon sçavoir, mes sermons, mes escrits et labeurs, M'ont véritablement acquis, en toute place, Du bon peuple chrestien la faveur et la grâce; Mais Dieu seul a congneu et mon cœur et mes mœurs.

De quoi me peult servir de dire, en vos louanges, Que pour son compagnon saint-Pol m'avoit choisi, Et m'avoit fait asseoir, sur veloux cramoisi, En sa chaire, près Dieu, entre les plus saints anges?

De quoi me servira de publier vos songes, Qu'en dormant m'avez veu, au Ciel, rempli d'honneurs, Par dessus les Martirs, Vierges et Confesseurs; Tels propos si subtils sont erreurs et mensonges;

Aussi bien que dire, es funèbres oraisons, Qu'en paradis je fais la Trinité seconde Avec ces deux Princes qui pleurent terre et l'onde, Tout cela n'est faute de meilleures raisons.

Je suis homme pécheur et en péché conceu, Qui ai besoing que Dieu, Dieu de paix et concorde, Aie pitié de moi par sa miséricorde. Qui se dit sans péché est trompé et déceu.

Dieu seul, qui de nos cœurs les pensées descœuvre, Congnoist si je n'ai point semé schisme et discord, Si, réconcilié avec tous, je suis mort : Cela me servira; la fin couronne l'œuvre.

Dieu seul congnoist ma faute : avoir fait, par autrui, Trembler d'un Crucifix la semblance et l'image, Pour exciter ce peuple au sang et au carnage Contre un bon citoien, meilleur que n'est pas lui. Donq, priez Dieu pour moi, affin que mon esprit, Ce pendant que mon corps en la terre repose Et ma mortalité sous la tombe est enclose, Soit colloqué au Ciel avecque Jésus-Christ.

Le Digne (Nicolas), p. 265. — La Bibliographie de Nicolas Le Digne, sieur de L'Espine Fontenay, doit être complétée :

Les Souspirs amoureux de F. B. de Verville: Avec un discours satyrique de ceux qui escrivent d'Amour, par N. Le Digne. Paris, Timothée Jouan, M. D. LXXXIII (1583 ou 1584). In-12 de 60 ff. (N).

Le Discours satyrique a été reproduit, avec des notes intéressantes, par M. Ed. Tricotel dans ses Variétés bibliographiques, 1863.

Les deux plaquettes suivantes nous montrent le futur Prieur de Combe et de l'Enfourchure, sous les traits d'un farouche ligueur qui avait été emprisonné un moment par le roi de Navarre, le futur Henri IV:

La prise et reduction de plusieurs villes et chasteaux du pays d'Auvergne à l'union des catholiques, par Monsieur le comte de Randan, gouverneur dudict pays; extrait d'un ample mémoire envoyé par un gentilhomme auvergnac. A Paris, chez Robert Le Fizelier, rue Sainct Jacques, à la Bible d'or, 1589. In-8 de 21 pp. et 1 f.

Au verso du titre: A Mgr le comte de Randan, gouverneur du haut et bas pays d'Auvergne, sonnet sig. L. D. (Le Digne) semper. A la fin, stances sig.: L. D. (Le Digne) semper, sonnet sig. Semper; sonnets: « D'un catholic auvergnac à MM. d'Auvergne » et « De luy-mesme en faveur de messieurs de Randan. »

La Resolution des trois Estats du bon païs d'Auvergne, avec la prise de la ville d'Issoire, par monsieur le comte de Randan, gouverneur du pays. A Paris, chez Robert Le Fizelier, rue S. Jacques, à la Bible d'or, 1589. In-8 de 39 pp.

Au verso du titre : ode sig. Le Digne semper. Ep. dédic : A madame de Champdenier, sig. Le Digne semper, dans laquelle l'auteur dit : Je sçay qu'en la lisant (la prise d'Issoire) pour estre l'effect quasi semblable, vous pourrez vous souvenir du discours que je vous faisoy en vostre chasteau de la Motte, à mon retour des prisons du roy de Navarre, sur la prise de la ville de Nyord, à laquelle malgré moy je fus contraint d'assister... »

Enfin La Croix du Maine nous apprend qu'il avait composé avant 1584 « plusieurs tragédies françoises non encore imprimées, sçavoir est Asarce, Hercules Oëteus, traduite sur le latin de Senèque, Jepthé prise du latin de Georges Buchanan, le plus excellent poète de nostre temps, laquelle tragédie de Jephté ou le vœu Florent Chrestien a aussi traduite, etc ».

Lespine (de), pp. 270 et 546. — Nous n'avons pu déterminer exactement la personnalité de Lespine; nous savions seulement qu'il avait été secrétaire à Rome du cardinal Du Perron. Ne serait-ce pas Noël Gaudier, dit de Lespine ou sieur de Lespine, le personnage auquel ont trait les deux actes suivants? Il serait passé du service de Pierre Brulart à celui de l'évêque d'Evreux :

Contrat de mariage passé le 27 juillet 1599 devant François de Saint-Leu et Nicolas Le Camus, notaires au Châtelet de Paris, entre Noël Gaudier, dit Lespine, secrétaire de Pierre Brulart, chevalier, seigneur de Crosne..., conseiller du roi en son Conseil, secrétaire d'Etat, demeurant à Paris, rue

Pierre Sarrazin près le couvent des Cordeliers, d'une part, et Jehanne Bugneau, veuve de Gabriel du Mas, en son vivant maître joueur d'instruments à Paris, rue de Haulteseuille, paroisse S. Séverin, d'autre part. Le futur époux n'avait pas de témoins; ceux de Jeanne Bugneau étaient: Pierre Brulart, Pierre de Lestoille, conseiller, notaire et secrétaire du roi, grand audiencier de France, et Jehan Poussemothe, avocat en la Cour de Parlement.

Lespine apportait 400 escus: 200 donnés par Pierre Brulart, et 200 en argent comptant, bagues, meubles, etc.; l'apport de Jeanne Bugneau devait être établi par un inventaire dressé à sa requête par les notaires; il s'est élevé à 350 écus.

(Archives nat., Insinuations du Châtelet, Y 138, f. 153).

Dix-sept ans plus tard, Lespine convolait en secondes noces avec Jehanne Serclier :

Contrat de mariage passé le 28 novembre 1616 devant Estienne Tolleron et Claude Baudonyn, notaires au Châtelet de Paris, entre François Serclier, bourgeois de Paris, et Anne Caron, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Anthoine, au nom de Jehanne Serclier, leur fille, et Noël Gaudier, sieur de Lespine, aussi bourgeois de Paris, demeurant rue de Haultefeuille, paroisse S. Séverin. Les témoins du futur époux étaient: Guillaume de Ranty l'aisné, Pierre Feydeau, avocat en la Cour de Parlement, et Guillaume Gouttière, précepteur et Régent de l'Université de Paris; ceux de Jeanne Serclier: François Berland, conseiller du roi et receveur garde du taillon à Paris et Anne Le Liepvre, sa femme auparavant veuve de Jehan Serclier; Jehanne Adameson, veuve de Sébastien Damelour, garde général de l'Arsenal de Paris, tante, Gérard Jacquinot, secrétaire de la Marine, cousin à cause de Jeanne Plumet, sa femme, Claude Guyot, femme de Daniel Damelour, officier de l'Artillerie de France, cousin, Catherine Becquet, femme de Claude de Noans, maître-tailleur d'habits à Paris, Philippe Poncet, avocat en la Cour de Parlement à Paris, François Boschefer, sieur de La Bordette, trésorier et payeur de la Gendarmerie de France, amis.

Les parents de Jeanne Serclier la dotaient d'une somme de 1500 livres tournois et d'une rente de 130 livres tournois, faisant ensemble 3000 livres. L'apport de Lespine n'est pas indiqué.

(Archives nat., Insinuations du Châtelet, Y 157, f. 373)

Lingendes (Jean de), pp. 271 et 547. — M. E. T. Griffiths vient de publier dans la collection de la Société des Textes français modernes une remarquable édition des Œuvres poétiques de Jean de Lingendes (Les changemens de la bergère Iris, etc., etc.). Paris, 1916. Cette édition comprend une Bibliographie des œuvres de Jean de Lingendes qui nous permet de compléter celle que nous avons donnée:

L'édition de Rouen, Claude Le Vilain, 1614, des Changemens de la Bergère Iris, comprend deux tirages; le premier de 12 ff. et 137 pp. (Maz. 2203) est conforme à l'énonciation du titre; le second de 12 ff. et 142 pp. (Maz. 22037 bis) a, en plus, l'Elégie pour Ovide.

Une autre édition ou plutôt le second tirage ci-dessus de 1614 avait été remis en circulation avec réimpression des pp. 25 à 120 sous la rubrique: Paris, Jacques Le Gras, M.DC.XVIII (1618).

Un manuscrit des Changemens de la bergère Iris fait partie de la bibliothèque de M. Prosper Blanchemain, aujourd'hui en la possession de son fils: M. Paul Blanchemain; il a 73 ff. et on lui a donné pour titre: Les Poemes. De la Gynegyrie. Représentée par la Bergère Yris.

Enfin Jean de Lingendes a mis deux pièces en tête de la première édition du fameux poème d'Honoré d'Urfé :

Le Sireine de Messire Honoré d'Urfé, Gentilhomme de la Chambre du Roy, Capitaine de cinquante hommes d'armes de ses Ordonances, Comte de Chasteauneuf, et Baron de Chasteaumorand, etc. A Paris, chez Jean Micard, au Palais, en la gallerie allant à la Chancellerie, 1604. In-16 de 68 ff. (Rylands Library, Manchester).

Et il figure également pour deux poésies dans le :

V. livre d'Airs de Cour, et de différents autheurs. A Paris, par Pierre Ballard, Imprimeur de la Musique du Roy.... 1623.

M. Griffiths n'a pas connu la Letre (sic) du S<sup>r</sup> D. L. escrite à l'Escurial à Mademoiselle de Mayenne.... 1612 (voir p. 547).

Louvencourt (François de), voir pp. 273 et 547. — Grâce à M. L. Loviot, nous pouvons rectifier et compléter notre notice sur Louvencourt:

François de Louvencourt naquit vers le mois d'avril 1568; il était fils de Jean de Louvencourt, écuyer, seigneur de Vauchelles, conseiller au bailliage d'Amiens, qui mourut le 13 juillet 1568, alors que son fils n'avait alors que trois mois, et l'année suivante sa veuve, Jeanne de Sacquépée, demoiselle de Selincourt, se remaria avec un autre conseiller au bailliage, Jacques Picard, écuyer, sieur de Souvillier, qui fut ensuite lieutenant général criminel d'Amiens de 1587 à 1601. Jacques Picard lui tint lieu de père et l'entoura de sa sollicitude, malgré qu'il eût d'autres enfants. Plus tard, Louvencourt l'en a remercié dans des vers touchants:

Le jour vous me mettiez à table aupres de vous Et la nuit où le Somme avec son pavot doux Charme l'œil, vous vouliez comme en sujet qui touche Qu'on meist mon petit lit tout pres de vostre couche. Il me souvient d'avoir mille fois entendu Que de peur que je fusse en dormant morfondu Vous vous leviez du lit et d'une ardente cure Restendiez sur mon corps la froide couverture. Quelquefois vous m'alliez prenant entre vos bras Et me portiés, dormant, prés de vous en vos draps, Puis me pressiez, foiblet, tant que la chaleur forte Jusqu'à l'Aube du jour rendist ma froideur morte : Lors de mille gaitez dont parlant et sautant Je pouvois m'adviser, je vous rendois content. Nul, tant hardi fut-il, ne m'eust point ausé nuire, Ne m'eust point auzé battre, ou point auzé mot dire; Vous vouliez que chacun s'accordast avec moy : Nul ne vous eust prié d'aller manger chez soy Que je n'y fusse allé, vous suivant par derrière, Comme le jeune Ascagne alloit suyvant son père. Qui peut imaginer le plaisir que prenoit Avec Astyanax Hector quand il venoit Du conseil pour la guerre, ou quand tout clair de gloire Il rentroit, remportant des Grecs quelque victoire: Tel il croira qu'estoit le soulas et l'esbat Que vous preniez de moy retournant du Senat, Ore un procés civil où l'on ne voyoit goutte, Et ore un criminel vous mettoit l'âme en doute, Vous alloit chagrinant, et tantost au parquet Un plaideur vous alloit gesnant de son caquet : Si tost que vous aviez jetté sur moy la veuë, Aussi tost comme on voit disparoitre une nuë, Ces procès, ces chagrins, et ces bruits de devant Vous sortoient de la teste et s'en alloient au vent....

Il eut deux précepteurs: l'un Godefroy, lui apprit la morale et la piété; l'autre Jean des Caurres, ami de Ronsard, de Belleau, de Jodelle, de Dorat, d'Amadis Jamyn, lui enseigna le français, le latin, le grec et la poésie. Etant écolier à Paris, au collège des Chollets, il fit quinze ou seize odes latines fort courtes qu'il adressa pour étrennes à ses parents et amis le 1 janvier 1586; selon le témoignage de J. J. de Court, ces odes furent réunies en recueil et imprimées cette même année sous le titre de Januaria.

Ses humanités terminées, il alla étudier le droit à l'Université de Bourges où il connut Pierre Motin, puis il obtint sa licence et devint avocat au Parlement. Il était à Paris quand Henri III fut assassiné à Saint-Cloud, le 1er août 1589. Les troubles le firent retourner à Amiens, et, de là, il partit pour l'Italie, visita Venise, Padoue, Vérone, Rome, Naples, et rentra en France par Rome et Florence. Le 18 août 1594, il était en tête d'une délégation de jeunes gens de la ville pour recevoir Henri IV entrant dans Amiens.

Le 2 octobre 1605, il signa au contrat qui l'unissait à Marie de Maupin, fille de Jean de Maupin, écuyer, seigneur de Bellencourt, Moufflières, etc., maïeur d'Abbeville en 1574, conseiller ordinaire du Roi, et de Marguerite Le Conte, son épouse. Deux ans plus tard, ils venaient habiter Amiens, dans la paroisse Saint-Georges, où François de Louvencourt était nommé commissaire des pauvres. De 1616 à sa mort, notre poète exerça la charge de président-trésorier de France et général des Finances en la généralité d'Amiens. Il fut, en outre, maieur d'Amiens en 1624-25 et présida en cette qualité aux fêtes données le 7 juin 1625 en l'honneur de la Reine, de la Reine-Mère et de la reine Marie de France, sœur du roi, mariée par procuration à Charles I\*r, roi d'Angleterre.

Après le décès de sa première femme, François de Louvencourt s'était remarié avec Marie Josse, fille de Pierre Josse, maître des Comptes à Paris, puis une troisième fois, vers 1622, à Charlotte Clapisson, fille de Pierre Clapisson, échevin de Paris, député du Tiers-Etat aux Etats-Généraux de 1596, laquelle, après la mort de son mari, épousa en secondes noces le seigneur d'Aubercourt. De ses trois mariages François de Louvencourt eut plusieurs enfants, entre autres Antoine, bénédictin à Meaux, où il prit l'habit le jour des Innocents de l'année 1638, et une fille Marie, sa seule héritière, qui épousa Jean d'Aguesseau, trésorier de France. Il mourut le 4 avril 1638, jour de Pâques, et fut inhumé dans la nef des Ursulines.

Bibliographie (suite). — I. L'édition originale des Amours et premières œuvres poétiques de François de Louvencourt... Paris Georges Drobet, 1595, in-12, comprend 8 ff. prél., 143 ff. chiff. et 7 ff. L'exemplaire de la Bibliothèque de l'Arsenal que nous avions décrit ne contenait que 7 ff. prél., il est incomplet du portrait de Louvencourt par Thomas de Leu reproduit en fac-simile dans l'article de M. L. Loviot. A ajouter aux poésies d'autres auteurs se trouvant au cours de l'ouvrage : Charles de Flandres et A. de La Morlière, chanoine de N. D. d'Amiens. Les initiales I. E. D. M. PP, signifieraient Jean Edouard Du Monin.

II. L'édition originale des Amants de Sienes ou les femmes.... Par... Paris, Jean Gesselin, 1598, in-12 de 144 ff., le dernier est chiffré par erreur 142.

Cette imitation, dit M. Loviot, de l'Historia de duobus amantibus Euryalo et Lucretia d'Æneas Sylvius débute par un avant-propos de 60 pages où Louvencourt, comme Brantôme, examine cette question de savoir s'il vaut mieux avoir pour maîtresse une jeune fille, une veuve ou une femme mariée; il conclut en faveur de celle-ci parce que les difficultés sans nombre que rencontre un amant donnent à ses faveurs une valeur toute particulière : « les fleurs qui croissent dans les prez ne sont

point si curieusement cueillies que celles d'un jardin ». A vrai dire, on trouve là sons la plume de Louvencourt un véritable guide du parfait libertin : il examine tous les problèmes de la galanterie, cite l'Heptaméron, Boccace, Bandello, Giraldi et ses propres Amours de Mellide; il donne aux novices d'adroits conseils sur la manière de courtiser une belle et à nous, par surcroît, des renseignements fort curieux sur l'art de la galanterie au xvi siècle :

« On peut se servir de certains noms de Roys, et Roines, de Princes ou de Princesses, comme de lieux communs, quelquefois de personnes particulières, voire de petits enfans, et sous les fortunes, les complexions et les volontez d'iceux et d'icelles, comprendre et communiquer les siennes. Alors les amants ont mille plaisirs de voir chacun discourir à la franche marguerite sur ce sujet aposté, et se servant des mesmes termes et des mesmes paroles comme d'amoureux caractères, s'entre-respondent l'un à l'autre leurs mutuels désirs et leurs flammes... J'en ay veu de qui l'invention estoit si ingénieuse, Amour esveillant leurs esprits comme la nécessité fait les arts, que, trouvant un livre ou des heures par rencontre en compagnie, dans le même livre et les mesmes heures, ils se faisoient lire l'un à l'autre leurs desseins et leurs responses, y prenoient leurs assignations et s'y faisoient la cour sans plume, sans encre, au miliou et dans les yeux des plus clairvoyants : voire et chacun après eux prenant le livre ou les heures et lisant les mesmes pages, les mesmes mots et les mesmes syllabes sans s'en apercevoir. Avec ceste mesme ruse, on peut si l'on est absent escrire au mari, de peur qu'un tiers n'aît point assez d'accortise, et faire en sorte qu'une mesme lettre et les mesmes mots luy parlent d'affaires et de choses qui se doivent traitter, et parlent d'amour à sa femme. De sorte que ny l'alun de plume, l'ambre gris, ni le laict d'Espurge, ny le sang de Rubettes, ny les oignons blancs, ni le sel Ammoniac destrampé en l'eau pour cacher l'escriture n'y sont plus trop nécessaires. Et est ceste voye plus seure et plus aisée pour se faire entendre à ce que l'on aime, que ne seroit d'envoyer ses lettres dans le ventre des conils, dans un baston creux, dans un pasté, dans une boëtte de dragées ou dans un bouquet, les escrire sur la teste rase d'un messager, ou les tirer avec une flesche dans une chambre, un jardin, une gouttière ou les laisser choir en passant dans une cave. »

Comme recommandation suprême il conseille d'avoir deux maîtresses, l'une pour le monde, l'autre pour soi : ainsi l'opinion publique, trompée par l'apparence, laisse l'amant poursuivre en paix ses amours véritables.

III. Voici le titre et la collation de la première édition du « Voyage » que nous n'avions pas rencontrée :

Le voyage de l'illustre seigneur et Chevalier François Drach, Admiral d'Angleterre, alentour du monde. A monsieur de S. Simon, Seigneur et Baron de Courtomer. A Paris, chez Jean Gesselin, rue S. Jacques, à l'Aigle d'or, et en sa boutique, au Palais, en la Gallerie des Prisonniers. M. DC. XIII (1613). Avec privilège du Roy. In-8 de 4 ff., 90 pp. chiff. et 1 f. (British Museum).

- IV. La Paraphrase et traduction en vers du psaultier de S. Augustin à sa mère Saincte Monique, aurait été composé en 1601 quand il se rendit seul au jubilé d'Orléans, soit vingt-six ans avant son impression.
- V. Enfin faut-il donner à Louvencourt l'ouvrage anonyme suivant qui aurait paru peu de temps après ses Amours et premières œuvres poétiques :

Secrettes flames, ou Poullets d'Amour. A la première Beauté. A Paris, par Nicolas et Pierre Bonfons, demeurants rue nostre Dame, enseigne S. Nicolas: et en leur boutique, en la grand salle du Palais. M. D.XCVI (1596). In-12 de 65 ff. chiff. et 1 ff. (A. 15107 B. L.).

En prose. Le f. n. chiff. contient 2 sonnets: Le premier est sig. P. M. D.: Ne vous étonnez plus, Amants, si le Soleil; le second, non signé: Ne peignés plus Amour comme un enfant tout nu. Au bas du f. 66, on lit sur l'exemplaire de la Bibliothèque de l'Arsenal: Par François de Louvencourt, sieur de Vauchelles.

Selon le témoignagne de J. J. de Court, outre la relation d'un voyage en Italie, Fr. de Lou-

vencourt laissait un certain nombre de poésies manuscrites et une comédie en vers intitulée Les Retrouvés.

Une épitaphe due à Louvencourt se lit dans le Recueil d'épitaphes en diverses langues composez par plusieurs doctes hommes..... sur le trespas de Jean Edouard du Monin et de Jean des Caurres.... Paris, 1587 (voir Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVI siècle) et un sonnet du même dans les Antiquitez, histoires et choses plus remarquables de la ville d'Amiens, III éd. Paris, Denys Moreau, 1627.

Pierre Bricard, bourguignon, est l'auteur de la Floridea del fedele ardo.... Paris, Gesselin, 1601, en tête de laquelle François de Louvencourt a mis une pièce de vers français signée de Vauchelles, avec sa devise Antes muerto que mutado.

A consulter: Court (J. J. de): Mémoires chronologiques qui peuvent servir à l'histoire ecclésiastique et civile de la ville d'Amiens (B. N., Ms. fr., Picardie 1-2, T. II, pp. 579-581. — Daire (P.): Histoire littéraire de la ville d'Amiens, Paris, 1782. — Louvencourt (comte A. de): Les Trésoriers de France de la Généralité d'Amiens, 1896. — Id: Notices sur les familles nobles existant actuellement dans le Dép. de la Somme, 1909. — Loviot (Louis): François de Louvencourt, seigneur de Vauchelles (1568-1638) (Revue des livres anciens, T. II, fasc. II, p. 175).

Malherbe, pp. 280 et 547. — M. Philippe Renouard a découvert à la Bibl. Mazarine l'édition originale du poème Les Larmes de Saint-Pierre, dont le format n'est pas in-4, comme l'avait dit Lefèvre de Saint-Marc, mais in-8:

Les Larmes De S. Pierre, Imitées Du Tansille. Au Roy (marque de Martin Le Jeune, Nº 1156, Silvestre). A Paris, chez Pierre Ramier, demeurant rue S. Jean de Latran, à l'enseigne du Serpent, 1587. In-8 de 2 ff. et 17 pp. chiff. (le dernier f. du cahier C manque) (M., 37234)

Poés. lim: sonnet de I. Chrestien; quatr. de Saint-Sixt; stances de La Roque.

Marguerite de Valois, p. 289. — A ajouter aux poésies de Marguerite de Valois, les pièces suivantes qui ne paraissent pas avoir été imprimées :

Regretz de la reine Marguerite de Valois quittant le Louvre (38 v.). Douce et chère patrie, agréable séjour (Ms. fr. 12636 et 15222, B. N.).

A la mémoire de Daphnis sur le sieur de Bajaumont par la Reyne Marguerite de Valois (près de 200 v.) : La nuit des humains attendue (Ms. 1232, Chambre des Députés).

Regrets de la Reyne Marguerite de Valois : O Paris, 6 mon Louvre, 6 pavillons dorez (id.).

Mermet (Claude) p. 301. — La farce à deux personnages : le Pélerin et la Pélerine, est la sixième (et non la septième) du Nouveau recueil de farces françaises des XV° et XVI° siècles publiées d'après un volume unique appartenant à la Bibliothèque royale de Copenhague, publié par M. E. Picot. L'avis (en vers) Au lecteur, placé en tête, donne en acrostiche le nom de Claude Mermet.

On rencontre un sonnet de Claude Mermet en tête de l'Instruction de l'ordre militaire servant à tous chefs et conducteurs d'armée, par Antoine de Petrière, dit le Capitaine Corset, gentilhomme corse. A Lyon, par Benoist Rigaud, 1593, in-4.

Molières d'Essertines, p. 303. — Voici le premier ouvrage imprimé, édité séparément, de Molière d'Essertines:

La réjouissance et les souhaits des filles de la Reyne, pour le recouvrement de sa santé. Par le

sieur de Molières. A Paris, Chez Toussainct du Bray, ruë Sainct-Jacques, aux Espics-meurs: et à sa boutique au Palais, en la gallerie des Prisonniers. M. DC. XX (1620). In-8 de 16 pp. chiffr. (N).

Montgentil (G. L. de). — On ne sait de Montgentil que ce qu'il nous apprend de lui-même dans ses Nuictz sans sommeil, 1615 : il était du Bourbonnais et écuyer :

De jour je dresse les chevaux || Et la nuit j'entretiens la Muse

et il ajoute :

Si ne veux-je pourtant qu'on me nomme Poète, J'ayme bien mieux porter une espée au costé; Des esperons aux pieds, à la main la baguette, Plus braves destriers, faire à ma volonté, Que de rendre ma vie à la Muse sujette. Il est vray qu'Apollon donne mille plaisirs...

Bibliographie. — Les Nuictz sans sommeil de G. L. de Montgentil, Bourbonnois. Dédiées à la reyne Marguerite, duchesse de Valois. Arte et in arte. In utrumque paratus. A Paris, par Claude Percheron Imprimeur demeurant rue Galande, aux Chappelletz. M.DC.XV (1615). In-8 de 105 pp. n. chiffr. (Versailles).

L'exempl. est incomplet des ff. A 3, A 4 et E 4. — Deux parties : la première, dédiée à Marguerite de Valois, a pour objet son amour malheureux pour Cloris; la seconde (p. 53) est dédiée à Antoine Ruzé, chevalier, seigneur d'Effiat, Longjumeau, Chailly, etc., gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, écuyer de sa grande Ecurie, Grand-maître, Super-intendant et général réformateur des mines et minières de France; elle a également trait à Cloris dont il se moque, et renferme des madrigaux adressés aux jeunes filles de sa connaissance, une chanson du ballet tragi-comique : Le Triomphe d'amour et une quinzaine d'épigrammes. A la fin : vers de Laroche, gentilh. auvergnat, Joan Chenebrab.

Voici les noms des personnes auxquelles certaines pièces sont adressées: Petit Chenebre, molinensis; de Barbatte, bourbonnois, cousin de l'auteur; Damoiselles Diane Hilaire de Saint-Héran, Jeanne de Beaufort-Canillac, Charlotte de Saint-Auban, Françoise de Couseran, Gabrielle des Serpentz; monsieur de Saint-Héran; le vicomte de Canillac.

Les pièces suivantes se lisent dans Les Nuictz sans sommeil de Montgentil:

| REC. VERS SATYR. | 1617 | De Briffaut. Epigr. (f. 163)  | Briffaut ce bon buveur (n. s.).             |
|------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Id.              | id.  | A un poetastre. Epigr.        | Cesse de te rompre la teste (n. s.).        |
|                  |      | (f. 183)                      |                                             |
| Id.              | id.  | De Jeanneton. Epigr. (f. 161) | Jeanneton fait bien la farouche (n. s.).    |
| Id.              | id.  | Id. (f. 184)                  | Jeanneton ma Nymphe au bel œil (n. s.).     |
| Id.              | id.  | Epigramme (f. 184)            | Ma foy Margot me fait rire (n. s.).         |
| Id.              | id.  | A Lisiris. Epigr. (f. 165)    | Ne parlez plus d'Ysabeau (n. s.).           |
| Id.              | id.  | A Lisie. Epigr. (f. 161)      | Puis que vous estes si mauvaise (n. s.).    |
| Id.              | id.  | A Philie, id. (f. 164)        | Vous brûlez donc d'amour pour un sujet nou- |
|                  |      |                               | veau (n. s.).                               |
| Id.              | id.  | Un timide Rodomont.           | Voyez-vous avec quelle audace (n. s.).      |
|                  |      | Epigr. (f. 164)               |                                             |

Montgentil a été ignoré de M. Roger de Quirielle, auteur de la Bio-hibliographie des écrivains anciens du Bourbonnais, 1899.

Neufvic (Madame de), p. 319. — Bertaut a composé un sonnet sur une traduction de la Diane de Montemaior faicte par madame « de Neufvy », qui parait perdue :

Bacchus nasquit deux fois, et plus que sa première, Sa seconde naissance eut de perfection : Cet œuvre en fut ainsi quand sa traduction Pour ne voir plus la nuit, le remit en lumière.

L'Espagnole beauté qui si brave et si fière Lui faisoit dédaigner toute autre nation, S'est peu voir imiter, mais l'imitation En est inimitable, et laisse tout derrière. Nul ouvrage François ne s'y peut comparer : Il n'est pas peu sçavant, qui sçait bien l'admirer. Que si quelqu'un se plaint sa forme estre changée,

Qu'il lise, il cognoistra le change en estre tel Que fut celuy de Glauque, après l'herbe mangée Qui, de mortel qu'il fut, le rendit immortel.

Nicolas (Simon), voir p. 320. — Voici un acte qui nous fait connaître le mariage d'un des deux serviteurs de Simon Nicolas :

Nicolas Dormecque, serviteur domestique de Simon Nicolas, conseiller, notaire et secrétaire du roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris, rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et Juliette Drouillière, veuve de Nicolas Cossotte, vigneron à Dijon, elle servante, demeurant en la maison du dit Simon Nicolas : contrat de mariage. — 4 avril 1587 (Insinuations du Châtelet, Y 129, f. 60°).

#### Papillon (Marc de), dit le capitaine Lasphrise, p. 321.

Ms. 884 Sonnet. (f. 230): Deux chevaliers flamens de Bretagne la grande (n. s.).

Regnier (Mathurin), pp. 328 et 553. — Rectifions la notice biographique :

« Reçu, en 1608, chanoine de l'Eglise de Chartres, Regnier n'avait pu trouver en juin 1612 le loisir de faire le stage de six mois auquel était astreint tout chanoine entrant en fonctions pour être admis au bénéfice de son nouveau titre. Le 25 juin 1612 dans une visite faite à Regnier malade par le chevecier du chapitre : M. Robert, le poète pria ce dernier d'obtenir du chapitre la permission de rendre son stage par procuration, attendu ses infirmités. Sa demande fut bien accueillie et deux jours plus tard, le 27 juin, M. Tullone, neveu de Desportes (chanoine de Chartres depuis le 11 juin 1595 sur la résignation de son oncle), comme fondé de procuration de M. Regnier malade, déclara son stage « estre faict et parfaict » et vu l'attestation des médecins, accordé sans déroger par la coustume de l'Eglise. Enfin Regnier mourut à Rouen non le 22 mai, mais le 16 octobre si on en croit la mention du registre de réception des chanoines de Chartres : Obii t 16 octobre 1613. Le 16 novembre Charles Bondot Lecen lui succédait (Ernest Courbet).

Sigognes (pp. 345 et 555). — Dans le saure XI du livre II de l'édition originale (1624) des premières Satires de Du Lorens, il est question de Regnier et de Sigognes :

C'est un bon médecin qu'un poëte satyric.

Lorsque sans passion, par voye légitime,

A la mode d'Horace il sçait toucher un crime.

Juvenal est trop aspre, et si nomme les gens;

Perse fait plus de peur que quatorze sergens;

Renier coule assez bien si les eaux estoient pures;

Sigognes est parfait à dire des injures,

A deschiffrer des nez, des yeux, des vieux manteaux,

Et ses vers en tel cas sont des coups de marteaux

Sur le dos malautru de ceux qu'il veut maudire : Il a laissé le bon et a choisi le pire.

MM. Fernand Fleuret et Louis Perceau ont publié, en 1921, à la Librairie des Curieux, une édition, cette fois complète, des poésies de Sigognes. Le Discours préliminaire, dû à M. Fleuret, est tout à fait remarquable. C'est le premier volume de la Collection des Satiriques français.

Trellon (Claude de), pp. 356 et 556. — B) Ouvrages de Trellon imprimés séparément. L'édition de La Muse guerrière, de Rouen, 1590, a été publiée par Joachim Bon-temps, libraire, d'après un Catalogue de la Foire de Francfort.

Il y a une seconde édition de Tours, 1590, si ce n'est la même que celle de 1589 avec un nouveau titre.

#### Vauquelin (Jean) de La Fresnaye, p. 366.

SATYRES BAST., 1615 Epigr. (f. 108)

CABINET SATYR. (sig.), 1618 DÉLICES SATYR., 1620

LOS DÉLICES SATYR., 1620

LOS DÉLICES SATYR., 1620

Je croyois que Marthe deust estre (n. s.).

Cette épigr. commence différemment dans les Poésies de Vauquelin, 1605 : Je pensois belle et parfaite estre; elle est signée par erreur Berthelot dans le Cabinet satyrique, 1618.

Viau (Théophile de), pp. 368 et 557. — Voici encore une édition non citée de Théophile : Les œuvres de Théophile, divisées en trois parties.... (sans nom de ville, ni d'imprimeur). 1638. In-8.

Cette édition n'est qu'une copie de celle donnée par Scudéry, à Rouen, en 1632.

Nous avons découvert une pièce inédite de Théophile (nous la publions ci-après) dans les poésies liminaires de l'ouvrage suivant du comédien italien Andreini, celui-là même qui avait eu des démêlés avec Jacques de Fonteny, (voir p. 39).

La Centaura suggetto diviso. In commedia Pastorale, e Tragedia. Di Gio. Battista Andreini Fiorentino, servitore del Serenissimo D. Ferdinando Gonzaga, Duca di Mantoua, di Monferrato. etc. Alla Christianissima Regina Madre Maria Medici dedicata. In Parigi, Apresso Nicolas della Vigna Stampatore nella strada Cloopina, allo Scudo di Francia, vicino al piccolo Navarro. M. DC. XXII (1622). In-12 de 24 ff., 157 pp. chiff. et 9 ff. (N).

E. d.: A la Reine, datée de Paris de.... Gennaio 1622, sig. Gio. Battista Andreini. Poés. lim.: 2 str. de 6 v. sig. Théophile; madrigal de 10 v. de S. Amant; 4 st. de 4 v. de F. Du Pré; quatr. et sonnet de Jacques de Fonteny, parisien; vers lat. de Scipion de Gramont.

#### Sur La Centaura du sieur Jean Baptiste Andréini dit Lilie.

Si ma veine rude et pesante
Dans les vers qu'elle te présente
S'attache indignement au front de ton esprit,
Tes propres vers y sont complices
Où j'ay trouvé tant de délices
Que leurs enchantements m'ont desrobé l'esprit.

Sçache que c'est avecques honte
Que ma petite offrande monte
Sur l'autel où je viens rendre hommage à tes vers,
Car ils monstreront ma folie
Non seulement par l'Italie
Mais par touts les climats qui sont en l'Univers.
Théophile,

Le Traicté de l'immortalité de l'âme ou la mort de Socrate qui avait paru pour la première fois dans l'édition originale des Œuvres de Théophile, Paris, Pierre Billaine (ou Jacques Quesnel) 1621, a été traduit en allemand par Christian Hofman von Hofmandswaldau (1618-1679). Nous n'avons rencontré que l'édition suivante de cette traduction qui a dû paraître du vivant de son auteur :

Der sterbende Socrates. Cum priv. S. C. M. et Elect. Sax. Leipzig und Breslau. In Berlegung Esaice Fellgiebels Buchhandlers. Jur Jahr 1691. In-8 de 3 ff. dont un double frontispice (portr. de Socrate et mort de Socrate) et 150 pp. chiff. (N, Yh 905-913).

Cette plaquette fait partie d'un volume en 8 parties datées de 1689 à 1691 : C. II. v. H. Deutsche Ubersetzungen und Betichte Mit Röm Lansert Majestat und Chürfurstl Gaschs Privilegio. Breslau, Berlergts Jesaias Fellgibel Buchhandler daselbst. 1689.

C. Hofman von Hofmandswaldau a mis son nom en tête d'une anthologie allemande composée à l'image du Parnasse satyrique.

Théophile est attaqué dans le pamphlet dirigé contre Luynes et ses frères, vers 1619 : La Magie des favoris (Titre de départ, in-8 de 30 pp. et 1 f. bl.).

« Il est bien mal-aisé de faire croire la vérité à ceux qui n'ont aucun désir de l'entendre, et selon que dit le sieur d'Anfreville Margaritin, il n'est pas besoin de se servir des Religieux de picques-puces, pour persuader tout le monde à achepter le discours véritable de ce qui s'est fait et passé à la Cour, d'autant que l'affaire ne leur touche tant que celle des Cordeliers, mais au sieur Théophile qui sert ordinairement de messager d'amour aux Courtisannes, ou bien comme l'on dit en vieux Gaulois, de macquereau, pour le moins, si ce n'est d'effet c'est de parolle, voilà pourquoy l'on dit qu'il sçait mieux ...tre par les oreilles que par le devant, aussi la Satyre de ce temps ne luy viendra mal à propos :

Ainsi les Catons de qui l'Ame, Bravoit les plus grands accidents, Estoient deux Maquereaux prudens, Le jeune le fut de la femme, L'autre aux valets par avarice Vendoit l'Amoureux exercice...

A consulter (suite): Cohen (Gustave): Notice sur Théophile en Hollande (Nieuw Biogra-fish Woordenbock, T. V, 1921; Théophile en Hollande (Revue de littérature comparée (à paraître).

Auteur des Amours de Lilie. — Relevons la coîncidence curieuse qui, au moment de la publication des pièces de cet auteur dans les Muses gaillardes de 1609, faisait que ce nom de Lilie (ou Lélie) était porté par le comédien italien et auteur dramatique Jean Baptiste Andreini (voir la notice de ce Supplément sur Jacques de Fonteny). Il est probable que c'est un de ses amis français qui a rimé les dites Amours: Scipion de Gramont, F. du Pré??, etc.



## TROISIÈME PARTIE

# TABLE DES POÉSIES

anonymes ou signées d'initiales

DES RECUEILS COLLECTIFS DE POÉSIES LIBRES ET SATIRIQUES

publiés de 1600 à 1626

# ABRÉVIATIONS DES TITRES DES RECUEILS LIBRES ET SATIRIQUES

MUSE FOL. I LIV. (B.). 1600 Muse (La) folastre recherchée des plus beaux S. T. Rouan, Claude Morel. esprits de ce temps. De nouveau reveuë corrigée et augmentée.

Nous n'avons pas relevé dans cette table les pièces nouvelles de la seconde édition de la Muse folastre (B), 1600 (on les trouve p. 5) non plus que les autres pièces du même recueil en trois parties de 1601 (voir p. 6) qui figurent dans notre Table générale des poésies anonymes (p. 389) sous la date de 1603... Nous considérions alors l'édition de 1603 comme étant la première des II° et III° parties de la Muse folastre, n'ayant pu dépouiller l'édition de 1601.

La Table des poésies anonymes ou signées d'initiales ne donne que le titre du recueil collectif dans lequel la pièce a paru pour la première fois; pour les autres recueils où elle se trouve, voir à la biobibliographie de l'auteur.

|                                                             |                                                |                             |                                   |                             |                                        |                                         |                                    |                                     |                                           |                               |                                 |                                 |                                   |                                         |                                            |                                                     | - |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|
| Date du<br>fisusor                                          | 1615                                           | 1615                        |                                   |                             |                                        |                                         |                                    | 1573                                |                                           |                               | 1615                            | 1615                            | 1605                              |                                         |                                            | 1610                                                | - |
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 | NUICTZ SANS SOM- 1615<br>MEIL.                 | NUICTZ SANS SOM- 1615 MEIL. |                                   | 1137                        |                                        | 34                                      | PARN. SAFYR.<br>XV <sup>e</sup> S. | RÉCRÉAT. P. T.<br>TRISTES.          | D'APR. C. BALLU.                          | MITISTOIRE<br>BARAG.          | NUICTZ SANS SOM-                | NUICTZ SANS SOM- 1615 MEIL.     | LES POÉSIES.                      |                                         | мѕ. 862, в. м. г. 34.                      | NÉOTÉMACHIE.                                        |   |
| Nom de l'auteur<br>5                                        | Montgentil (G. L. de).                         | Montgentil (G. L. de).      | Brissart (Cl.).                   | Besancon<br>(Ch. de).       | Besançon<br>(Ch. de).                  | Besançon<br>(Ch. de).                   |                                    |                                     | Brillet (E.).                             | Des Autels (G.).              | Montgentil (G. L. de).          | Montgentil (G. L. de).          | Vauquelin (Jean).                 | Brissart (CI.).                         | Desroches (Cath.).                         | Le Blanc (Jean).                                    |   |
| Premier vers                                                | Briffaut ce bon beuveur, cet esprit tout divin | Cesse de te rompre la teste | Ces traits si doucement lancez    | Charlot et Margoton couchez | Colin en gardant son troupeau          | Commères, mes voisines                  | Femme de vestement parée           | Hau (ou Ho) le meschant qui a ployé | Impuissante à Vénus, J'eus mary vigoureux | J'ay un joly courtaut, Madame | Jeanneton fait bien la farouche | Jeanneton, ma nymphe au bel œil | Je croyois que Marthe deust estre | Je ne fais que priser toutes les déitez | Je ne l'ay dit qu'en moy et si je me défie | J'estois sur le Pont-Neuf quand la nuict s'avoisine |   |
| Titre de la pièce<br>3                                      | De Briffaut.                                   | A un poétastre.             | A madame Guerrier (Stances).      | Duel amoureux (dialogue).   | La guérison de Colinette<br>par Colin. | Semonce de la grande<br>Jacqueline. St. | Quatrain (p. 45).                  | Epigramme (f. 102).                 | Sixain.                                   | Huitain et Resp.              | De Jeanneton, Epigr.            | De Jeanneton. Epigr.            | De Marthe (Sixain).               | A mad. Françoise Guerrier. Sonnet.      | Irrésolut. féminine.                       | Satyre.                                             |   |
| Date du<br>fisussi                                          | 1617                                           | 1617                        | 1610                              | 1615                        | 1615                                   | 1615                                    | 1610                               | 1616                                | 1615                                      | 1610                          | 1617                            | 1617                            | 1615                              | 1610                                    | 1600                                       | 1615                                                |   |
| Titre du recueil dans lequel la pièce est anonyme           | REC. VERS SATYR.                               | REC. VERS SATYR.            | <b>LABYR. AMOUR, II LIV.</b> 1610 | SATYR, BAST.                | SATYR, BAST,                           | SATYR, BAST.                            | LABYR, AMOUR, 1 LIV. 1610          | SATYR. REGNIER (S.). 1616           | LABYR, AMOUR, 1 LIV. 1615                 | LABYR, AMOUR, I LIV.          | REC. VERS SATYR.                | REC. VERS SATYR.                | SATYRES BAST.                     | LABYR, AMOUR, II LIV.                   | MUSE POL. (I LIV.).                        | SATYRES BAST,                                       |   |

|                     | 20                                              | 15                       | -                                 |                                    | 15                              |                                   |                                        | 73                                                    | 23                                   |                                         | 23                                              | 70                                  | 85                                               |   |                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
|                     | 1550                                            | т 16                     |                                   |                                    | - 16.                           |                                   |                                        | 1573                                                  | 1573                                 |                                         | - 1615                                          | - 1615                              | 1573                                             |   |                                                            |
|                     | TRADUCTIONS.                                    | NUICTZ S. SOMMEIL 1615   |                                   |                                    | NUICTZ SANS SOM- 1615 MEIL.     |                                   | D'AP, LA CROIX<br>DU MAINE.            | RÉCRÉAT. P. T.<br>TRISTES.                            | RÉCRÉAT. P. T.<br>TRISTES,           | •                                       | NUICTZ SANS SOM-                                | NUICTZ SANS SOM-                    | RÉCRÉAT. P. T.<br>TRISTES.                       |   |                                                            |
| ,                   | P. C.: Cruche (Pierre).                         | Montgentil (G. L. de).   | Brissart (CL.).                   | Besançon (Ch. de).                 | Montgentil (G. L. de).          | C. D. B.: Besan-<br>con (Ch. de). | Guersens (C. J. de).                   |                                                       |                                      | C. D. B.: Besan-<br>çon (Ch. de).       | Montgentil (G. L. de).                          | Montgentil (G. L. de).              |                                                  |   |                                                            |
| monde               | Monsieur s'en vint en masque desguisé           | Ne parlez plus d'Ysabeau | O puce ennemie    De ma douce vie | Philis que l'amour tousjours pince | Puis que vous estes si mauvaise | Quiconque aura le mal de rate     | Si du docte coupeau le front audacieux | Un bon couillaut voyant sa chambrière ou Un [bon mari | Un forgeron aussi vieil que le temps | Vestu du tout à la friscade             | Vous brustez donc d'amour pour un sujet nouveau | Voyez-vous avec quelle audace       | Vrais amateurs (ou amoureux) du plaisir de Vénus |   | 1617, cette pièce est signée du pseudonyme : Du Gayverger. |
| (ma femme). Sonnet. | D'un advocat et de sa<br>femme (dizain, f. 165) | A Lisiris. Epigr.        | La Puce (11 st. de 8 v.).         | Stances.                           | A Lisie. Epigr.                 | Aux Lecteurs. Quatr.              | A la louange des Cornes.               | Epigramme (f. 102).                                   | Epigramme (f. 104).                  | Combat de deux courtisanes. Satyre (1). | A Philie. Epigr.                                | Un timide Rodomont. Epi-<br>gramme. | Epigramme,                                       |   | -                                                          |
|                     | 1615 (                                          | 1617                     | 1610                              | 1615                               | 1617                            | 8191                              | 1600                                   | 9191                                                  | 1616                                 | 1617                                    | 1617                                            | 1617                                | 1616                                             | · | . vers                                                     |
|                     | SATYRES BAST.<br>CABINET SATYR.                 | REC. VERS SATYR.         | LABYR. AMOUR, II LIV.             | SATYRES BAST.                      | REC. VERS SATYR.                | CAB, SATVR.                       | MUSE FOL. I LIV. (B.).                 | SATYR, REGNIER (S.).                                  | SATYR. REGNIER (S.).                 | REC. VERS SATYR.                        | REC. VERS SATYR.                                | REC. VERS SATYR. CABINET SATYR.     | SATYR, REGNIER (S.). 1616                        |   | (1) Dans le Rec. vers satyr.                               |



## APPENDICE

- I. Recueil satirique publié à l'étranger (voir p. 471).
- II. Manuscrits.

### I. - Recueil satirique publié à l'étranger.

Epitaphia loco-seria, latina, gallica, italica, hispanica, lusitanica, belgica... Coloniae, Apud Bernardum Gualtheri, Anno M. DC. XXIII (1623). In-8.

Desportes (Philippe),

8 pièces (au lieu de 7)

#### II. - Manuscrits.

Voir p. 472 (Ms. fr. 884 B. N.).

D'Aubigné (Agrippa),

1 pièce n. s.

Desportes (Philippe).

5 pièces (au lieu de 3).

Duret (Ch),

1 pièce n. s.

Papillon (Marc),

l id.

Il est resté 334 pièces anonymes.

- f. 51 Conseil donné au Roy pour la dessense des Comédiens italiens qui espèrent une pension de sa Majesté: Sire, dessates-vous de ces Comédiens (13 st. de 4 v., Duret).
  - Id. 230 Sonnet: Deux chevaliers flamens de Bretagne la grande (Marc Papillon, dit Lasphrise).
  - Id. 258 (Sur Biron): Passant qu'il ne te prenne envie (Desportes).
  - Id. 272 Id. : Biron servant son Roy entre mille gensdarmes (Desportes).
  - Id. 292 (Sur Marguerite de Valois) Huitain : Commune qui te communie (Agrippa d'Aubigné).

Voir p. 485 (Ms fr. 24322 B. N.).

Desportes (Philippe),

2 pièces n. s. du Ms. 884.

Dorléans (Louis),

1 pièce n. s.

Il est resté 98 pièces anonymes.

f. 4 Sonnet Desportes cette cour ne nous seroit point bonne (Louis Dorléans).

# -ICHTTSA

# TABLE DES POÉSIES

anonymes ou signées d'initiales

des Epitaphia Joco-seria (epitaphia gallica), 1623, des Ms. 884 et 24322 B. N.

| Date du recueil                                             |                                              | 1630                           |                                               | 1599                                          |                                               |                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Titre du recueil<br>dans lequel<br>la pièce est signée<br>6 | FR. 6023, B. N.,<br>F. 21.                   | BARON FOENESTE.                |                                               | OEUV, POÉTIQ                                  | ив. 6023, в. п.,<br>г. 21.                    |                                                                     |       |
| Nom de l'auteur                                             | Desportes (Ph.). FR. 6023, B. F. 21.         | D'Aubigné<br>(Agrippa).        | Dorléans<br>(Louis).                          | Papillon (Marc).                              | Desportes (Ph.). Fr. 6023, B. Fr. 21.         | Duret (Ch.).                                                        |       |
| Premier vers                                                | Biron servant son Roy entre mille gensdarmes | Commune qui le communie        | Desportes ceste Cour ne nous seroit pas bonne | Deux chevaliers stamens de Bretagne la grande | Passant, qu'il ne te prenne envie             | Conseil (sept. 1603) (f. Sire, desfaites-vous de ces Comédiens 51). | LIMAT |
| Titre de la pièce<br>3                                      | Sixain (1602).                               | Huitain (sur Marg. de Valois). | Sonnet (1600).                                | Sonnet (f. 230).                              | Quatrain sur Biron (1602).                    | Conseil (sept. 1603) (f. 51).                                       |       |
| ub əlad<br>liənəər                                          |                                              |                                |                                               |                                               | 1623                                          |                                                                     |       |
| Titre du recueil dans lequel la pièce est anonyme           | MS. 884.<br>MS. 24322.                       | MS. 884.                       | мs. 24322.                                    | MS. 884.                                      | MS. 24322.<br>MS. 24322.<br>ÉPIT, JOCO-SERIA. | MS. 884.                                                            |       |

# SUPPLÉMENT

- I. Poème A la louange des Cornes, de Caïe Jules de Guersens.
- II. Article de M. Léonardo Olschki, dans la revue mensuelle illustrée La Bibliofilia, sur cette Bibliographie des recueils collectifs libres et satiriques.



### A la louange des cornes.

DE CAÏE JULES DE GUERSENS.

Si du docte coupeau le front audacieux
D'une corne jumelle avoisine les cieux;
Si du volant coursier la corne talonnière
Fit saillir du rocher la source qui première
Abreuva les neuf sœurs de ses prophetes eaux,
Et si des laurièrs verts cornus sont les rameaux;
Si encore souvent les mieux disantes muses
Soufflent dans les cornets, enflent les cornemuses,
Voire si tous les lieux d'où se puisent les vers
Sont des cornes issus ou des cornes couvers,
Estant vrai que l'effect à sa cause retire,
Que puis-je faire mieux que des cornes escrire?

Avant que l'Eternel separast le chaos, Logeast l'air soubs le feu, sur la terre les flots, Le monde n'estoit rien qu'une masse cornue, Forme que tout parfaict il a bien retenüe. Car les feux de là haut en signes ordonnez Ont leurs corps plus luisans de cornes façonnez : Ainsi l'astre doré voulant choquer la borne De sens renouvellez, monstre une double corne. Le Taureau qui le suit en a le front cornu, Le nom de Capricorne est de corne venu. Mesme du blond soleil les flammes brillonnantes Ne sont vrayment rayons, ains cornes rayonnantes. Et si dans le milieu gist la perfection, Comme au plus esloigné de toute passion, Je dis que le cornu, bien qu'il semble disforme Aux yeux de nos camards, est la plus belle forme. La lune faict pour moy, dont le globe argenté Reçoit dans son gennain deux cornes de clarté, Non quand sur un zenit leurs faces sont posées, Ou que nous les voyons l'une à l'autre opposées, Mais bien lors que leurs feux, distans esgalement, Tiennent du voisinage et de l'esloignement.

J'oseroys dire plus, si ta frilleuse crainte Sur le timide front de ma jeunesse peinte N'adoroit Aristote, et si le grand Platon Barbu ne retenoit mon imbarbu menton,

Me riant du Lycée et de l'Academie, Je voudrois dessiller leur paupiere endormie, Et d'un hardy project faire toucher au doigt Que l'essence du Ciel est telle qu'on la voit, Ne tient rien de la terre, et que l'air ne la flame, Ny l'eau n'ont peu ourdir une si belle trame; Moins encore faut-il croire legerement Que son rond soit basti d'un cinquieme elément; Nostre œil en sera juge, il n'est besoing de preuve Où le sens plus aigu si clairement se treuve : Nous le voyons de corne, il est corne partout, Corne parfaicte en soy, corne qui n'a de bout. Aussi ne pouvoit-il avoir autre matiere Que le corps transparent d'une corne legere, D'autant qu'en ce palais le pere Jupiter Comme ami de la corne y devoit habiter : Jupiter, qui fust mort mille fois de famine Si le tendre coral de sa levre enfantine N'eust trouvé secourable au malheur de ses ans. Une chevre cornue ès antres Dicteans.

Depuis l'heure tousjours les cornes il a prises, Les cornes depuis l'heure aident ses entreprises, Des cornes de Diane il trompa Calyston, Il prit pour son Bacchus les cornes d'un mouton, Les cornes d'un taureau pour enlever Europe, Les cornes d'un satyre amoureux d'Antiope; Sur la corne il vesquit, sous la corne il aima, D'un double cornichon sa maistresse il arma; Aimant mieux les baisers d'une vache cornüe Que les embrassemens d'une pucelle nüe.

O corne! qui des dieux va eslevant le front,
D'où vient le peu d'honneur que les hommes te font?
D'où vient, corne, d'où vient que ta pointe honorée,
Au Libyque desert chez Ammon adorée,
Est blasmable entre nous, et que le moindre hommet
Se sent deshonnoré, te portant pour armet?
Belle corne, est-ce pas nostre foible nature
Qui ne peut supporter la divine encornure
D'une chose si rare? Ainsi le chassieux
Se fasche du Soleil qui lui touche les yeux;
Ainsi le degouté rejette la viande,
Ainsi le cerveau creux s'ennuie de la bande
Des mignons de Phœbus, quand d'une masle voix
Ils marient un bon vers au vent de leur haubois.

Ignares trop grossiers, qui ne sçavez l'hommage. Que la corne reçoit au Memphien rivage, Et que sans ceste corne, Isis n'eust point esté Capable comme elle est de la divinité; Et son cher Osiris, mortel comme nous sommes, S'il n'eust esté cornu, seroit au rang des hommes. Sans les cornes, Apis n'auroit point tant d'autels, Les Faunes ny Bacchus ne seroient immortels; Nous ne cognoistrions plus les folastres Mœnades, Les satyres bouquins, ny les Amadryades. Celle qui, en chassant, chasse l'oisiveté, Diane n'a-t-elle pas cornes à sa beauté? Ne voyons-nous aussi d'une corne croissante Son front estre bossé, sa face blanchissante? Ses temples sont cornus où l'on offre en tous vœux Et des cornes de cerfs et des cornes de bœufs: Son arc est faict de corne, et sa flèche encornée Par le bout où elle est triplement empennée. L'Amour aime la corne, et le docte Apollon En a corné l'archet de son beau violon. Neptun se fit taureau pour porter ce panache, Le Semelide bouc, la Saturnide vache, Et le jeune Actéon, voyant Diane à nu, En signe de bon-heur fut tout soudain cornu; Car où les cornes sont, là règne la puissance, Là se loge l'honneur, là se voit l'abondance : Les cornes de Cippus le firent nommer Roy. L'Hebreu estoit cornu quand il donna la loy: Hercule nous ouvrit, Jupiter a plantée La corne d'Achelois, la corne d'Amalthée.

Tout retient du cornu, la corne est tout en tout, Les nochers en ont fait des antennes le bout, Les bataillons rengez ont des cornes guerrieres. De cornes les autels, les villes des cornières; Nos vignes en nos champs sont de cornes bornez, De cornes nos cousteaux ont les manches tournez, Dans la corne jadis nos pères souloient boire, La lyre estoit montée à deux cornes d'yvoire, Et l'antique Pharos du sommet de sa tour Monstroit aux mariniers sa corne donne-jour. Virgile faict qu'Æné son Pallante deplore Aux accors d'un cornet, et maintenant encore Nous cornons dans la corne, ou soit que le debat De deux rois ennemis nous appelle au combat, Ou soit que nous suivions en allant à la chasse Et la piste d'un cerf, d'un sanglier la trace Ou que pour entonner nos debiles chansons, Nous soufflions au creux l'âme de quelques sons.

Mais en vain je m'enroue, en vain, Muse, tu cornes Et à cor et à cry la louange des cornes; Ma belle, ce subject, plus louable de soy Que tu n'as d'éloquence, est trop riche pour toy; Si tu le veux louer, il faut louer le monde. Les cornes sont au fen, en la terre et en l'onde, Le seu se point en corne, en cornes toutes eaux, Les fontaines, la mer, les fleuves, les ruisseaux, En ont les bras cornus, la terre en est chargée, Elle en a dans le sein, elle en est ombragée, Ses tertres sont cornus, cornus sont ses costeaux, Cornus sont ses rochers, cornus ses monts plus hauts, Ses rognons sont de corne. au moins la cornaline, Dont la rouge couleur empesche l'androgine, Pierre que je présente aux fantasques esprits, Qui, haineux de la corne, hayront ces escrits, Afin que sa froideur, attiedissant les flames Et les boüillants désirs de leurs peu chastes femmes, Leur serve d'alumette à dessendre leur front Du bouquet blasonneur que les cornes feront.

Je n'aurois jamais faict si je voulois escrire La moitié du subjet où la corne m'attire, Il faudroist que ma plume ourdist autant de vers Qu'il y a de rameaux au plan de l'univers. Tous arbres sont cornus, cornües toutes plantes; Le pavot est chargé de cornes jaunissantes, Le coral y a pris sa forme et son renom, Et la corne de cerf en a tiré son nom. Si nous craignons la mort, la corne est ennemie Du miel empoisonné et de l'épidémie; Elle seiche l'humeur et chasse loing de nous Des serpents riolez le venimeux courroux. L'estain plus affiné nous vient de Cornouaille, Le cornette nous guide au champ de la bataille, Les animaux en sont et plus beaux et plus forts, D'une corne pointue ils deffendent leurs corps. Le daim, le cerf, le bouc, le bélier, la licorne, Le taureau, le cheval et l'asne ont de la corne; Les oiseaux l'ont au bec, au chef les limaçons, A la queue Progné, sur le dos les poissons.

Vous-mesmes, pauvres gens, qui blesmissez de crainte, Qui, voyans une corne, en redoutez l'attainte, Arrestez-vous icy, ne fuyez plus, humains, Vous en avez és pieds, vous en avez és mains; Vous avez dans les yeux une double cornée, D'en avoir sur le front c'est vostre destinée; Les Parques l'ont voulu; leur vueil est un arrest Dont l'on n'appelle point : il aura son effect. Croyez-le, mes amis, je n'escris point de fables. Mes vers loüans la corne en sont plus veritables; Vous y devez donner aussi ferme credit Comme si les trepieds de Delphes l'avoyent dit, Puisque la verité, haineuse des mensonges, Par la porte de corne authorise nos songes.

Que si vous vous faschez d'avoir pour compagnons En ce beau cornouage un millier de demons, Sçachez que ces esprits, signes de la nature, Veulent estre honorez sur toute créature, Et que, voyant les dieux et les hommes cornus, Pour les imaginer ils le sont devenus.

O puissance admirable! ô forces incognuës!
D'oüir, de voir, d'avoir tant de choses cornuës,
O rares escrivains, peintres ingenieux!
Que d'un traict bien couvert vous ouvrez à mes yeux,
Et la nature, et l'air de la mesme nature,
Que vous nous figurez une docte figure,
Quand sous le nom de Pan, quand sous le nom de tout,
Vous la faictes cornuë et cornu le grand tout.

# Une appréciation étrangère

de notre Bibliographie des recueils collectifs de poésies libres et satiriques.

Nous reproduisons l'article de M. Léonard Olschki sur notre Bibliographie des recueils collectifs de poésies libres et satiriques, publié dans la revue mensuelle italienne La Bibliofilia parce qu'elle contredit notre thèse qui fait du libertinage des mœurs le terrain de culture de l'athéisme et des idées chimériques, bien entendu seulement au xviiie siècle. Pour M. Olschki, la disparition de l'esprit d'aventure est la cause du développement du libertinage.

« L'esprit d'aventure qui avait jadis l'occasion de se manifester dans les conquêtes d'ordre politique et militaire perd tout son caractère héroïque. C'est à la conquête de la femme et des jouissances de tout genre qu'il se dirige dorénavant ».

Cette thèse est celle soutenue précédemment par M. Emile Faguet; il l'a produite à propos de son jugement sur le xviii siècle :

« Le xvine siècle littéraire n'a été ni chrétien ni français. Dès le commencement du xvine siècle l'extinction brusque de l'idée chrétienne, à partir du commencement du xvine siècle, la diminution progressive de l'idée de patrie, tels ont été les deux signes caractéristiques de l'âge qui va de 1700 à 1790. L'une de ces disparitions a été brusque, dis-je, et comme soudaine; l'autre s'est faite insensiblement, mais avec rapidité encore, et en 1750 environ, était consommée, heureusement non pas pour toujours.

« J'attribue la diminution de l'idée de patrie, comme tout le monde, je crois, à l'absence presque absolue de vie politique en France depuis Louis XIV jusqu'à la Révolution. Deux états sociaux ruinent l'idée ou plutôt le sentiment de la patrie : la vie politique trop violente, et la vie politique nulle. Autant dans la fureur des partis excités créant une instabilité extrême dans la vie nationale et comme un étourdissement dans les esprits, il se produit vite ce qu'on a spirituellement appelé une « émigration à l'intérieur », c'est-à-dire le ferme dessein chez beaucoup d'hommes de réflexion et d'étude de ne plus s'occuper du pays où ils sont nés, et en réalité de n'en plus être; — autant et pour les mêmes causes, dans un état social où le citoyen n'est, à vrai dire, qu'un tributaire, l'idée de patrie s'efface, quitte à ne se réveiller plus tard, que sous la rude secousse de l'invasion... »

Nous répondons que le libertinage de la Régence et celui du règne de Louis XV ont été l'unique cause de l'indifférence en matière politique et d'hostilité en matière religieuse.

<sup>(1)</sup> Pas un seul des critiques français — peu nombreux d'ailleurs — qui ont bien voulu rendre compte de nos monographies des libertins, n'a fait aucune allusion à notre thèse. Est-ce parce qu'elle leur a paru ne pas valoir la peine d'être contredite? Est-ce plutôt parce qu'elle est en opposition avec l'opinion courante qui a classé les libertins au nombre des esprits libérés chez lesquels commence à poindre la pensée philosophique (?). C'est possible. Nous remerçions, en tout cas, M. Olschki, de nous avoir combattu.

Le libertin est même autre chose qu'un indifférent à l'égard du passé : il en est le contempteur, et comme l'idée de patrie et l'idée religieuse s'appuient exclusivement sur la tradition, sur la chaîne qui relie les vivants aux morts, il n'en peut être que l'adversaire. Athéisme et Internationalisme découlent nécessairement, nous le répétons, d'une seule cause qui est à leur origine, le déséquilibre mental synthétisé par le libertinage.

#### Voici l'article de M. Olschki:

Après une belle série de travaux historiques et bibliographiques remarquables, après la Bibliographie des recueils collectifs de poésies publiés de 1597 à 1700, M. Lachèvre vient de nous offrir, dans un superbe volume, la bibliographie critique des recueils collectifs de poésies libres et satiriques publiés depuis 1600 jusqu'à la mort de Théophile de Viau. L'ouvrage qui comprend 600 pages, gr. in-4, est classé en trois parties. La première nous présente la description bibliographique et les notices concernant les éditeurs et les auteurs des pièces contenues dans les recueils de poésies libres et satyriques; la deuxième, les poésies des même recueils par noms d'auteurs, avec notices bio-bibliographiques et l'indication des sources à consulter; la troisième renferme une table de poésies anonymes ou signées d'initiales faisant partie des recueils, dressée dans l'ordre alphabétique du premier vers avec l'indication des recueils dans lesquels elles sont signées. Un appendice nous offre la description d'un recueil publié à l'étranger et de trois manuscrits inédits dépouillés par M. Lachèvre, suivie d'une table des poésies anonymes ou signées d'initiales. Après les additions et corrections aux trois parties de la Bibliographie, nous trouvons la liste générale des recueils décrits par l'Auteur et la table alphabétique des principaux noms cités dans le volume.

La disposition de la matière et l'exactitude des descriptions font de cet ouvrage un modèle de travail bibliographique, tandis que les remarques historiques et les appréciations littéraires dont il est parsemé l'élèvent bien au-dessus d'une simple bibliographie. En effet, ceux qui voudront dorénavant travailler à l'histoire littéraire du commencement du xvue siècle ne pourront se passer de consulter le volume de M. Lachèvre; la raison en est que bien des auteurs de cette période de transition ont floré la poésie libertine d'une façon qui nous était inconnue jusqu'à présent. C'est ce que nous verrons dans

notre examen des trois parties de l'ouvrage.

D'abord, il fallait trouver le moyen de raccorder les Muses gaillardes, c'est-à-dire « les escrits qui content les histoires des plus célèbres cornus » avec les œuvres de Boisrobert, ou bien Théodore de Bèze avec Théophile de Viau. M. Lachèvre a essayé de satisfaire à cette nécessité en esquissant dans la préface de son ouvrage l'histoire du libertinage. Nous donnerons plus bas notre opinion à propos de cette concordantia oppositorum.

Le savant bibliographe considère les premières 26 années du xviie siècle comme les seules favorables à l'éclosion et à la diffusion de la poésie libertine. C'est l'époque où la propagation de l'athéisme soulève un vent de folie qui entraîne les esprits légers dans un tourbillon d'érotisme. De cette façon, M. Lachèvre rapproche, sans nous le dire formellement, le libertin du temps de Molière et de Madame de Sévigné au débauché et au voluptueux tel que nous l'entendons aujourd'hui. Cependant il donne beaucoup trop d'importance à l'influence de l'athéisme sur le libertinage. Le chapitre même des « Quaestiones celeberrimae in Genesim » du Père Mersenue que M. Lachèvre réimprime pour la première fois dans une traduction française pour soutenir sa thèse, n'est pas tout à fait convaincant. C'est contre les ouvrages philosophiques « dont le contenu semblerait par ailleurs honnête » que l'ami de Descartes et le correspondant de Galilée lance ses invectives. Machiavel, Cardan, Campanella et Vanini sont pour lui les sources de l'irréligiosité de son siècle. Le Père Mersenne aurait donc donné au mot « libertin » le même sens que Molière (Tartuffe, v. 524), sans songer ni à l'érotisme ni à la poésie libre dont il est question dans le volume de M. Lachèvre. En effet, les relations entre l'athéisme et l'érotisme n'existent pas, à notre avis, en principe. Sans doute y avait-il à Paris au moins autant d'athées après la disparition complète des recueils libres et satiriques, c'est-à-dire après le procès de Théophile jusqu'au règne de Louis XV, qu'auparavant, pendant la courte période de leur floraison. On peut en outre prouver aisément l'indépendance de la poésie érotique de l'irréligiosité si on considère la littérature érotique de la Renaissance, les vers des Pontano et des Poggio comme la prose des jeunes humanistes et d'Enée Sylve Piccolomini. Chez ces bons catholiques les gaillardises poussées plusieurs fois bien au delà des limites du supportable ne sont que le produit tardif de la fermentation littéraire des vieux Priapea et des Catulliens. Ces essais pseudo-érotiques aussi bien que pseudo-poétiques ne touchent pas aux convictions religieuses, ils sont détachés de la vie. Voilà vraiment des hommes « avant perdu - comme dit M. Lachèvre des libertins en général - le sens des réalités ». Il y a eu en France aussi, au xvic siècle, des auteurs de pièces érotiques latines qui n'étaient pas moins de bons chrétiens. Il suffit de se rappeler Théodore de Bèze, dont M. Lachèvre parle dans son ouvrage (p. 117). Par contre, beaucoup de poètes érotiques français du commencement du xvir siècle, athées ou croyants, n'ont pas fait du « carpe diem » seulement un motif littéraire mais une profession de foi, de façon que nous pouvons considérer une grande partie de leurs poésies libres comme une manifestation spontanée de la joie de vivre qui entraîne une partie des classes aristocratiques dans l'insouciance spirituelle et gaie du dilettantisme amoureux représenté par Don Juan. C'est donc le même phénomène que nous offre la société française à l'époque de Louis XV et la littérature libertine de ce siècle avec les œuvres de Crébilion fils, de Restif de la Bretonne, avec les « Liaisons dangereuses », le « Chevalier de Faublas » et Giacomo Casanova. Cette reprise de l'esprit et des mœurs libertines sur une plus vaste échelle n'est que la conséquence immédiate du relâchement général des mœurs, tel que nous le constatons comme manifestation collective sous le règne d'Henri IV et à l'époque de Théophile de Viau. Sur ce point-là nous croyons être d'accord avec les opinions de M. Lachèvre. Il faut cependant s'entendre sur l'interprétation de cette locution de « relâchement général des mœurs » qu'on emploie souvent et partout pour expliquer aisément beaucoup de phénomènes humains et sociaux très difficiles à comprendre et à apprécier. Si nous considérons le libertinage comme le dérèglement des mœurs et de l'esprit qui se manifeste dans la société des élégants, des indifférents et des frivoles, nous pouvons comprendre sous cette définition toutes ses nuances connues et arriver enfin à la détermination générale de ce phénomène social et littéraire. Le libertin Gassendi au xviie siècle et les soi-disant libres-penseurs de la même époque tirent leur origine de la même liberté d'esprit qui favorisa la diffusion des poésics érotiques des Muses Gaillardes, folâtres, inconnues, etc. C'est-à-dire qu'il y a entre penseurs et viveurs de ce temps-là les mêmes relations qu'on retrouve au xviire siècle entre Rousseau et Choderlos de Laclos. Ce seraient cependant de trompeuses apparences qui nous pousseraient à rechercher l'influence de la littérature libertine sur les Encyclopédistes et sur la diffusion des doctrines philosophiques qui tendaient à la destruction de tout ordre social. Les rapports ne se trouvent pas dans les faits mais dans les conditions de la société, dans les prémisses et non pas dans les conséquences. Le même terrain qui porte les arbres fruitiers peut nourrir des mauvaises herbes, mais les uns et les autres vivent d'une vie indépendante. On pourrait pousser ces images encore plus loin. Bornons-nous à examiner les faits. Le libertinage érotique ou simplement galant est limité, comme nous l'avons dit, à une société d'élite. C'est un fait dont les recueils poétiques du xviie siècle et les romans licencieux du xviiie donnent la preuve éclatante. C'est la même société dans laquelle s'était développé jadis l'esprit chevaleresque et aristocratique en relation aux armes, aux femmes et à la littérature. Féodale de fait et plus tard de nom seulement, elle a son centre de gravité à la cour ou mieux encore dans la personne du roi. Elle règle sa conduite, ses faits, ses gestes et ses goûts d'après l'exemple ou le caractère de celui qui, consciemment ou inconsciemment, lui donne le ton.

Encouragée par la tolérance d'Henri IV, la haute société de cour et celle des esprits frivoles en même temps, cherche « à se rattraper des privations subies et des souffrances endurées pendant les formidables secousses de la Ligue ». De cette façon le libertinage cesse d'être une manifestation individuelle pour devenir collective. Les éditeurs comme Antoine Du Brueil « tenant sa boutique sur les degrez de la grand'salle de Paris » et comme Jean Fuzy, c'est-à-dire les imprimeurs doués du sens des réalités et d'une intuition commerciale remarquable, ont choisi heureusement ce moment pour lancer les recueils des poésies libres dans ce monde élégant et frivole qui jouissait d'une paix d'armes et d'esprit sous les yeux du bon roi. Devenu manifestation collective, quoique limitée à une société relativement restreinte, le libertinage fut à la mode au commencement du xviie siècle, sous la régence de Marie de Médicis et dans les premières années du règne de Louis XIII. Ce ne fut pas le procès et la condamnation de Théophile de Viau mais l'avènement de Richelieu qui y mit fin. Dans la société puissament disciplinée par le grand Cardinal, aussi bien que dans celle de l'époque de Louis XIV, l'esprit d'aventure trouve le moyen de se manifester ailleurs. Le libertinage, qui en est une des expressions, redevient le fait de quelques fainéants déséquilibrés, de quelques snobs à « perruque blonde, bien frisée »

(Molière, Don Juan, Acte I, Sc. 2) qui peuvent à la rigueur rimer des vers galants, mais pas créer une littérature. La société de l'époque de Louis XIV, élevée dans des guerres terribles et dans les luttes des religions et des pensées, prend au sérieux la vie, la religion, la poésie, les arts et la femme, malgré certaines apparences qui peuvent choquer les piétistes d'aujourd'hui.

L'âge d'or du libertinage est donc le siècle de Louis XV parce que la discipline de la société qui donne le ton et qui dirige se relâche dans l'inaction. L'esprit d'aventure qui avait jadis l'occasion de se manifester dans les conquêtes d'ordre politique et militaire, perd tout son caractère héroïque. C'est à la conquête de la femme et des jouissances de tout genre qu'il se dirige dorénavant. Nous avons dans l'œuvre de Choderlos de Laclos le type du libertin calculateur et, pour ainsi dire, politicien; dans celle de Louvet de Couvray le type du libertin sabreur, téméraire, effronté, qui va droit au but, recherchant les périls de la vie galante pour passer d'un triomphe à l'autre.

La gloire de ces débauchés est alors presque aussi éclatante après ces triomphes, qu'elle l'était dans le siècle précédent après de brillants faits d'armes. La littérature libertine de ce siècle n'est que l'expression exagérée, quoique sincère, de ce monde d'aventuriers sans scrupules de religion et de morale. Elle prend son origine, comme eux-mêmes, du relâchement de la discipline que le grand siècle et le grand Roi leur avaient imposée. L'insouciance morale et religieuse en est la conséquence immédiate; les romans d'aventures amoureuses nous offrent, au lieu d'un tableau exact des mœurs de la haute société française du xviii siècle, les types, pour ainsi dire, idéaux des grands amoureux, tandis que le marquis de Sade dresse le code du parfait libertinage. La même société qui, au Moyen-Age, avait créé le type du parfait chevalier l'a remplacé plus tard par celui du parfait libertin. Ce qui les relie, c'est l'esprit d'aventure.

Le monde qui lit les œuvres de ce genre ne lit pas Rousseau; ceux qui lisent le Contrat social ne s'intéressent pas à la psychopathie littéraire des fous érotiques. Voilà encore de fausses apparences dont il faut se garder pour ne pas confondre encore une fois les penseurs avec les viveurs. Les libertins du xvii siècle, aussi bien que ceux du xviii, se déguisent en libres-penseurs — en esprits forts comme on disait — « parce qu'ils croient que cela leur sied bien » (Molière, Don Juan, I, Sc. 2), c'est-à-dire pour justifier leur conduite. Ils se servent de ce masque pour abuser le monde. C'est encore Molière qui nous dit cela. Théophile de Viau, qui fut vraiment un esprit fort, un sceptique convaincu et de génie, devint la victime de ces fausses apparences.

On attribua à l'auteur des Amours tragiques de Pyrame et Thisbé la composition de l'obscène Parnasse satyrique, dont 12 pièces (éd. de 1622) sur 166 lui appartiennent seulement. En recueillant dans une anthologie de poésies obscènes les pièces satiriques de plusieurs auteurs, entre autres de Boisrobert, de Ronsard et de Théophile, sous le nom de ce dernier, les éditeurs rusés en ont exploité la célébrité aux dépens de son honneur. C'est ainsi que le rapprochement du sceptique au débauché a eu sa première sanction littéraire. Mais nous ne nous laissons pas séduire par ces manœuvres. Les libertins de tous les temps sont des athées en tant que libertins, non pas des libertins en tant qu'athées. Nous nous en apercevons aussi en lisant les recueils décrits par M. Lachèvre, où la satire de la religion, du culte et des clercs joue un rôle bien secondaire. Dans la littérature libertine de tous les temps et de tous les pays, cette satire n'est qu'un lieu commun. C'est l'esprit même de la frivolité qui s'amuse à atteler les ascètes au char d'Aphrodite. Voilà une source facile et inépuisable de gaieté, à laquelle Aristophane, Boccace, les poètes des fableaux et les libertins plus récents et moins célèbres ont puisé largement. Il y a en outre une distinction à faire qui ne ressort pas de la Préface de M. Lachèvre et qui nous semble de quelque importance pour apprécier la valeur des recueils décrits dans la partie bibliographique du volume ; Nous voulons dire qu'il y a eu des libertins, pour ainsi dire professionnels et d'autres qui l'étaient d'occasion. Les éditeurs des recueils qui cherchaient des pièces aussi bien que des noms, n'étaient pas sensibles à cette différence. Ils mettaient tout sur le même plan, les rimeurs érotiques, les libres-penseurs et les grands poètes qui se passaient quelque fois la fantaisie de se griser, si la Muse libertine les inspirait en passant. On a pastiché aussi de nos jours des anthologies de pièces érotiques, où figurent les poètes les plus sérieux à côté des galants de profession. On a fait des uns un brillant paravent qui cache les débauches littéraires des autres. L'esprit mercantile n'a pas le sens des nuances.

Ensin il ne faut pas oublier que nombre de poésies galantes n'impliquent pas la qualité de libertins chez leurs auteurs. Elles s'adressent très souvent à des personnages imaginaires, tout à fait comme certaines poésies lyriques de l'école provençale au Moyen-Age et beaucoup de sonnets des Pétrar-

quistes italiens, français et espagnols. Il y avait partout en Europe des Trissotins, dont les Iris, les Philis et les Amarantes n'étaient que des chimères ou de simples poncifs :

« C'est mon esprit qui parle, et ce n'est pas mon cœur »

dit Trissotin à propos de ces fantômes :

« D'elles on ne me voit amoureux qu'en poète. »

(Les femmes savantes, Acte V, Sc. 1).

Pour cette raison les recueils de poésies libres du commencement du xviie siècle nous présentent des pièces bien anodines à côté de boutades hasardées, des galanteries spirituelles jointes à des grossièretés révoltantes. Il en résulte que l'apparition de quelques poètes dans ces recueils ne suffit pas pour en faire des libertins ou des débauchés. Pourtant M. Lachèvre n'a pu résister à latentation de rechercher, d'après les pièces publiées dans les recueils décrits, la vie intime des auteurs peu connus du côté satirique et libertin. La partie bio-bibliographique du volume nous donne des renseignements très intéressants et quelquefois fort piquants à cet égard. Il met en évidence certains détails de la vie de maints poètes qui avaient échappé aux historiens de la littérature française de cette période de transition. Nous signalons, p. ex., les notices relatives à Jean Auvray. Ce poète, que M. Lachèvre compare à Verlaine, ayanteu « dans sa vie des périodes alternantes de foi ardente et d'épicurisme » montre qu'à la fin du xvie siècle et à l'aube du xviie une extrême liberté de langage et peut-être de mœurs pouvait s'allier à un fond de religiosité solide et cela sans aucune hypocrisie ». C'est donc ce que nous avons dit plus haut à propos de la poésie libertine en général et de celle de la Renaissance en particulier. Sur Guillaume Bautru, M. Lachèvre nous donne des détails de genre anecdotique et l'histoire de certaines pièces satiriques dont ce diplomate favori de Richelieu est l'auteur; il ne fait pas partie de cette Bibliographie comme libertin, mais comme bel esprit. Un autre diplomate, le Comte de Beaumont-Harlay, rival en amour de Henri IV, n'est nommé dans la Bibliographie de M. Lachèvre que pour une seule poésie publiée dans le Cabinet satyrique de 1618. Comme libertin et poète érotique, il nous présente le géographe Pierre Bergeron, dont 46 pièces publiées dans Le Parnasse des plus excellens poètes de ce temps (1618) sont « les péchés de jeunesse de ce conseiller du roi et référendaire à sa Chancellerie ». M. Lachèvre lui attribuerait un recueil de 51 poésies dont le titre « Larmes et soupirs de l'âme pénitente » (Paris, 1614) qui pourrait indiquer le retour de l'auteur à la vertu. Un des personnages les plus intéressants est sans doute Béroalde de Verville, un dilettante des sciences, des lettres, de la religion et de l'amour, tour à tour catholique, calviniste, libre-penseur, ascète et débauché. Avec son caractère indéterminable et sa production littéraire aussi vaste que superficielle, il symbolise pour nous la société de son époque, toujours flottante entre des partis extrêmes. Son œuvre est l'expression sincère de ce manque d'orientation que nous remarquons partout dans les mœurs et dans la production littéraire de son temps, Voilà enfin un professionnel, Pierre Berthelot « le producteur de toutes ces œuvres malsaines » et après — chose curieuse — l'austère huguenot Théodore de Bèze, figurant dans « ce Panthéon des libertins pour une petite pièce inoffensive ». De même on voit Boisrobert figurer dans cette société d'étourdis, seulement parce que les potins mondains et littéraires le comprenaient dans la chronique scandaleuse de cette époque. Quelques tournures satiriques ont fait glisser aussi l'austère Florent Chrestien dans ce milieu que, de son vivant, il fuyait probablement comme la peste. C'est aussi le cas d'Agrippa d'Aubigné, de Raoul Fornier, d'Isaac de Laffemas, de Malherbe, de Racan, de Mathurin Regnier et de maints autres personnages, médecins, soldats, savants, jurisconsultes, hommes politiques, etc. Il y a bien, entre ces libertins d'occasion, les Réformistes dont la satire se dirige contre les Papistes, mais il faudrait aussi examiner si l'on peut trouver dans ces recueils des indices de ce mélange d'érotisme et de sainteté que nous remarquons dans plusieurs auteurs espagnols du xvie siècle (manière de Sainte-Thérèse) dont l'influence exercée en France n'est pas inconnue aux historiens des lettres et des arts. M. Lachèvre a passé sous silence ce fait important qui rend aussi très douteuse l'équation érotisme=athéisme. Quoi qu'il en soit, nous nous bornons à cette hypothèse et à indiquer les recueils décrits par M. Lachèvre à ceux qui s'intéressent à ce phénomène. Un autre fait ressortant de la Bibliographie de M. Lachèvre nous semble très remarquable en ce qu'il se rapporte aux relations internationales de la littérature française du xvue siècle. Dans les « Additions et Corrections » à sa Bibliographie

M. Lachèvre fait observer que la bibliothèque de Wolfenbüttel, bien célèbre dans les fastes littéraires, possède des exemplaires des recueils de poésies libres et satiriques françaises, entre autres une édition de la « Muse folastre » publiée à Rouen en 1601 et inconnue des bibliographes. Or, c'est un fait bien connu des historiens de la littérature al lemande du xvire siècle qu'on a publié à cette époque en Allemagne des recueils de poésies libres, galantes et satiriques. L'anthologie la plus remarquable de ce genre-là Hoffmandswaldau und anderer Deutschen auserlesene und bisher ungedruckte Gedichte (publiée à la fin du xviie siècle) nous semble une imitation très fidèle des recueils français, pour la raison qu'elle renferme des poésies du même esprit dans une disposition presque identique. En effet, nous y trouvons des pièces galantes à côté de morceaux satiriques, des épigrammes avec des poésies érotiques très risquées, des « soupirs » avec des saillies et ainsi de suite. On a exploité pour ce recueil le nom du poète Hoffmandswaldau, qui passait pour le chef des beaux-esprits, comme on avait exploité en France celui de Théophile de Viau. Les pièces qui figurent dans ce florilège allemand sont tantôt signées, tantôt anonymes ou marquées d'initiales, tout à fait comme les recueils français que nous pouvons considérer comme leurs modèles. Une étude comparative détaillée n'a pas encore été faite à ce sujet. Elle nous réserve sans doute de piquantes surprises. Grâce à la Bibliographie de M. Lachèvre, les recueils décrits par lui avec tant de soin et d'érudition sont désormais accessibles aux recherches les plus variées. Les mérites de cette Bibliographie sont proportionnés aux difficultés qu'il a fallu surmonter pour assembler dans un volume des productions si diverses et quelquefois si difficiles à saisir et à apprécier,

\_\_\_\_

### TABLE

## DES RECUEILS COLLECTIFS ET DE QUELQUES MANUSCRITS

de poésies libres et satiriques

(ADDITIONS ET CORRECTIONS)

#### I. IMPRIMÉS.

| Cabinet satyrique, notice                                                             | 8  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cabinet satyrique (Le) ou recueil des vers piquans et gaillards de ce temps. Paris,   |    |
| Anthoine Estoc (ou Pierre Billaine), 4618                                             | ę  |
| Id. Dernière édition Paris, jouxte la copie, 1632.                                    | 40 |
| Id. Paris, s. d. (vers 1650)                                                          | 40 |
|                                                                                       |    |
| Délices satyriques.                                                                   |    |
| Délices satyriques (Les) ou Suitte du Cabinet des vers satyriques de ce temps. Paris, |    |
| Henri d'Arthez, 1916 (Réimpression).                                                  | 40 |
| The land to the second of                                                             |    |
| Epitaphia Joco-seria.                                                                 |    |
| Epitaphia Joco-seria, gallica, hispanica, lusitanica, belgica Cologne, 1623           | 69 |
| Labyrinthe d'amour.                                                                   |    |
| Labyrinthe d'amour (Le) ou suite des Muses folastres. Rouen, Claude Le Villain, 1610. | -  |
| Id. id. 1615                                                                          | 7  |
|                                                                                       |    |
| Muse folastre.                                                                        |    |
| Muse folastre (La) recherchée des plus beaux esprits de ce temps. Paris, Anthoine du  |    |
| Brueil, 1600                                                                          | 5  |
| Id. De nouveau reveue, corrigée et augmentée. Rouen, Claude Morel, 1600.              | 5  |
| Id. Rouen, Claude Le Villain, 1600 (en 3 parties)                                     | 5  |
| Id. (Recueil des trois livres de). Rouen, Jean Fuzy                                   | 7  |
|                                                                                       |    |
| Parnasse satyrique.                                                                   |    |
| Parnasse des Poètes satyriques (Le), 1622                                             | 10 |
| Recueil des plus excellans vers satyriques de ce temps.                               |    |
| Recueil des plus excellans vers satyriques de ce temps trouvez dans les plus secrets  |    |
| cabinets des sieurs Sigognes, Regnier Paris, Anthoine Estoc, 1617                     | 7  |

| Satyres bastardes du Cadet Angoulevent.                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Satyres bastardes (Les) et autres œuvres folastres du Cadet Angoulevent. Paris, s. n. de  |    |
| libr. 1615                                                                                | 7  |
| Supplément aux « Satyres de Regnier. »                                                    |    |
| Satyres (Les) et autres œuvres folastres du Sr Regnier. Dernière édition reveuë, corrigée |    |
| et augmentée. Paris, Samuel Thiboust, 1616                                                | 7  |
|                                                                                           |    |
| II. MANUSCRITS.                                                                           |    |
|                                                                                           | 26 |
| Ms. 884 de la Bibliothèque nationale                                                      | 69 |
| Ms. 24322 id                                                                              | 69 |



sums the duy by. Jashu I avoye mountain the array premi ele triby tibulare. O - = } man on nept B. P. Premedication in children " my Rule. Q. dere = age x a dut (3) lahi Rule: wt. x Adust dree
(50)

#### TABLE DES PRINCIPAUX NOMS CITÉS

Les noms en caractères gras sont ceux des auteurs des pièces recueillies dans les Recueils collectifs de poésies libres et satiriques et les chiffres imprimés également en caractères gras donnent les additions et corrections aux notices bio-bibliographiques qui sont suivies des premiers vers des pièces de l'auteur.

Les noms commençant par D', Du, Le, La, Van sont classés aux dites lettres. Les chiffres marqués d'un astérisque indiquent que le nom est répété deux ou plusieurs fois dans la même page.

| A                              | bar (Catherine de Bourbon,     | beroaide de verville (Anne                                  |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Actéon                         | duchesse de) 17, 40*, 51       | de) 14°                                                     |
|                                | Barbatte (de), bourbonnois. 60 | Beroalde de Verville                                        |
| ,                              | Barbin, conseiller du roi 35   | (François) . 5, 6, 14*, 15,                                 |
| Alcée banny, voir : Le         | Bardin (Pierre), libr. à Pa-   | 16*, 54, 85                                                 |
| Blanc (Jean).                  | ris                            | Beoralde de Verville (Ma-                                   |
| Alexandre, le forgeron 38      | Baschet (Armand) 39            | rie) 14                                                     |
| Ammon                          | Bassompierre (maréchal         | Beoralde de Verville (Ma-                                   |
| Amyot (Jacques)                | de) 17*                        | thieu) 14                                                   |
| Andreini (Giov. Bat.) dit      | Baudonyn (Claude), notaire     | Beroalde de Verville (Re-                                   |
| Lelio . 39*, 40*, 41, 62, 63   | à Paris 55                     | née) 14                                                     |
| Angot (Robert) de L'Espe-      | Bautru (Guillaume). 13, 85     | Bertaut (Jean) 60                                           |
| ronnière 12*, 51, 52           | Beaufort-Canillac (Jeanne      | Berthelot (Pierre). 7*, 8*,                                 |
| Apis                           | de) 60                         | 9*, 10, <b>16</b> , 17*, 62, 85                             |
| Aristophane 27                 | Beaumont - Harlay              | Bertrand, notaire à Tours. 14, 15                           |
| Aristote 45*, 75               | (comte de) 13, 14*, 85         | Bertrand (Marie), femme de                                  |
| Arlequin, voir : Martinel      | Beausemblant, voir : Laffe-    | Guillaume Bautru 13                                         |
| (Tristan).                     | mas (Isaac de).                | Besançon (Charles de).                                      |
| Arnauld, conseiller du roi. 35 | Beauxoncles (Ch. de) 7*, 8     | 7*, 8*, 9*, <b>17</b> *, 66*, 67*                           |
| Aubert (Esprit), chanoine      | Becquet (Catherine), femme     | Bèze (Théodore de), 20*,82,                                 |
| d'Avignon 32*                  | de Claude Noans, tailleur      | 83, 85                                                      |
| Aumont-Thiéville, notaire. 40  | d'habits                       | Beys (Adrian), libr. à Paris. 49                            |
| Auteur des Amours de           | Belin, notaire 34              | Billaine (Pierre), libr. à Pa-                              |
| Lilie 63                       | Bélinaye (René de) 44          | ris 8, 63                                                   |
| Auvray (Jean). 11*, 12*, 41,   | Belleau (Remy) 9*, 57          | Binel (Catherine)                                           |
| 42, 85                         | Bellegarde (duc de), grand     | Binel (Marie)                                               |
| Auvray (Guillaume) 11*         | écuyer                         | Birague (César de) 21                                       |
|                                | Bellier (Georges), libr. à     | Birague (Ch. de). 21*, 24*, 25*                             |
| В                              | Paris                          | Birague (Flaminio de). 21*,                                 |
|                                | Bergeron (Pierre), poète       | 22°, 23, 24, 25°                                            |
| B. (de)                        | et géographe 85                |                                                             |
| Bacchus                        | Berland (François), rece-      |                                                             |
| Bailleul ou Le Bailleul, con-  | 1041 400 4444                  | Birague (Philippe de) 24                                    |
| seiller du roi 35, 36          | Bernier (Charlotte), femme     | Birague (René de) 21, 22<br>Biron (maréchal de). 31, 69, 72 |
| Bajaumont (le sieur de). , 59  | de Cosme du Monstier. 33, 34   | Blanchemain (Paul)                                          |
| Balifre (Geneviève) 34, 35     | Bernier (Isaac), peintre du    | Blanchemain (Prosper)                                       |
| Ballard (Pierre), imprimeur    | 101 1 1 1 1                    | Biavignac, de Genève 16                                     |
| de la musique du roi 56        | Bernier (Raoul), sergent à     | Boccace 58                                                  |
| Bandello 58                    | Blois                          | Boccace                                                     |

| Boisrobert (Le Metel de).                                                                                                                          | Brisset (Roland) 47                                                                                                                  | Chenèbre (Petit) 60           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 82, 84, 85                                                                                                                                         | Broé (André), conseiller au                                                                                                          | Chesneau (Nicolas), libr. à   |
| Boissant (Robert), peintre. 51                                                                                                                     | Parlement 34                                                                                                                         | Paris 25                      |
| Boiteux (Le), voir: Fonteny                                                                                                                        | Brulart (Nicolas), sieur de                                                                                                          | Chevalier (Pierre), libr. à   |
| (Jean de).                                                                                                                                         | Sillery 49, 51                                                                                                                       | Paris                         |
| Bondot-Lecen (Charles),                                                                                                                            | Brulart (Pierre) 54*, 55                                                                                                             | Choderlos de Laclos 83, 84    |
| chanoine de Chartres 61                                                                                                                            | Brun (Pierre) 30                                                                                                                     | Chouët (Jacques), libr. à     |
| Bonfons (Nicolas et Pierre),                                                                                                                       | Brunet 5, 20*                                                                                                                        | Genève 21                     |
| libr. à Paris 58                                                                                                                                   | Brunet (Jean), libr. à Paris. 38*                                                                                                    | Chrestien (Claude) 27         |
| Bonhomme (Jacques) 38*                                                                                                                             | Buchanan (Georges) 54                                                                                                                | Chrestien (Florent). 27*, 54, |
| Bonnefon (Paul) 47                                                                                                                                 | Bugneau (Jehanne), veuve                                                                                                             | 85                            |
| Bon-temps (Joachim), libr.                                                                                                                         | de Gabriel Du Mas 55*                                                                                                                | Chrestien (I.) 59             |
| à Paris 62                                                                                                                                         | Bullion                                                                                                                              | Chuppin (Antoine), libr. à    |
| Boschefer, sieur de La Bor-                                                                                                                        | Bunel, peintre du roi 52                                                                                                             | Genève 15                     |
| dette, trésorier et payeur                                                                                                                         | Buon (G.), libr. à Paris 47                                                                                                          | Cimiers (Madame de) ou Sy-    |
| de la Gendarmerie de                                                                                                                               | Buray (Pierre), libr. à Pa-                                                                                                          | miers                         |
| France                                                                                                                                             | ris                                                                                                                                  | Cippus                        |
| Boucault (Jeanne), femme                                                                                                                           | Buré 37, 39                                                                                                                          | Clapisson (Charlotte), troi-  |
| de Etienne Brillet 26                                                                                                                              |                                                                                                                                      | sième femme de François       |
| Bouchetz (les), libraires                                                                                                                          | C                                                                                                                                    | de Louvencourt 57             |
| impr. à Poitiers 43, 46                                                                                                                            |                                                                                                                                      | Clapisson (Pierre), échevin   |
| Bourbon (Catherine de),                                                                                                                            | C. D. M 6                                                                                                                            | de Paris 57                   |
| sœur de Henri IV, voir:                                                                                                                            | Cabrol (Antoine), dit Cori-                                                                                                          | Cœursilly (Vincent de), libr. |
| Bar (duchesse de).                                                                                                                                 | don 30*                                                                                                                              | à Lyon                        |
| Bourbon (Charles de), car-                                                                                                                         | Calianthe 52                                                                                                                         | Cohen (Gustave) 65            |
| dinal de Vendôme 45                                                                                                                                | Calyston 76                                                                                                                          | Colas (Jacques), secrétaire   |
| Bourbon (Louis de), voir:                                                                                                                          | Campanella 82                                                                                                                        | du roi 30                     |
|                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                    |                               |
| Condé.                                                                                                                                             | Canaye (abbé de) 27*                                                                                                                 | Colin (Nic.) 15               |
| Condé. Bourdin (Gilles) 27                                                                                                                         | Canaye (abbé de) 27* Canillac (vicomte de) 60                                                                                        | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles) 27 Bournonville (de) 35                                                                                                    | Canaye (abbé de) 27* Canillac (vicomte de) 60 Capitain, notaire 34                                                                   | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles) 27 Bournonville (de) 35 Bouteroue (Alexandre) . 6,                                                                         | Canaye (abbé de).       27*         Canillac (vicomte de).       60         Capitain, notaire.       34         Cardan.       45, 82 | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles) 27 Bournonville (de) 35 Bouteroue (Alexandre) . 6, 26                                                                      | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles) 27 Bournonville (de) 35 Bouteroue (Alexandre) . 6, 26 Bouteroue (François), père                                           | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles) 27 Bournonville (de)                                                                                                       | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles) 27 Bournonville (de) 35 Bouteroue (Alexandre) . 6, 26 Bouteroue (François), père d'Alexandre 26 Bouthillier, secrétaire du | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles)                                                                                                                            | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles)                                                                                                                            | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles) 27 Bournonville (de)                                                                                                       | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles) 27 Bournonville (de)                                                                                                       | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles)                                                                                                                            | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles)                                                                                                                            | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles)                                                                                                                            | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles)                                                                                                                            | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles)                                                                                                                            | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles)                                                                                                                            | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles)                                                                                                                            | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles)                                                                                                                            | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles)                                                                                                                            | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles)                                                                                                                            | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles)                                                                                                                            | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé.  Bourdin (Gilles)                                                                                                                           | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |
| Condé. Bourdin (Gilles)                                                                                                                            | Canaye (abbé de)                                                                                                                     | Colin (Nic.)                  |

| Court (JJ. de) 57, 58, 59               | Des Caurres (Jean) 57, 59                       | Du Brueil (Anthoine).             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Courval-Sonnet, voir : Son-             | D'Escoubleau de Sourdis                         | 5*, <b>32</b> *, 37*, 38*, 43, 83 |
| net (Thomas).                           | (Henri), archevêque de                          | Du Carroy (Jean), libr. à         |
| Couseran (Françoise de). 60             | Bordeaux 18                                     | Paris                             |
| Coutances (évêque de). 43, 44,          | Des Essars (Madame), voir :                     | Du Chastelet (Paul Hay). 13*, 49* |
| 46                                      | La Haye (Mademoiselle                           |                                   |
| Cramail (comte de) 29                   | de).                                            | Du Gayverger. 9, 19*, 20, 67      |
| Crébillon fils 83                       | Des Hayes (Pierre), libr. à                     | Dugon (H.)                        |
| Crespin (Jean), libr. à Ge-             | Paris 18, 36                                    | Du Lorens (Jacques) 61            |
| nève 20                                 | D'Espernon (Jean-Louis de                       | Du Lude (comte) 36                |
|                                         | Nogaret de la Valette,                          | Du Mas (Gabriel), joüeur          |
| Gruche (Pierre) 30°, 67                 | duc)                                            | d'instruments à Paris 55          |
| -                                       | Desportes (Ph.). 6, 9*, 31,                     | Du Mesnil (Françoise),            |
| D                                       | 32, 51, 61, 69*, 72*                            | femme de J. C. Guersens. 44,      |
| D'Amagana (Fara)                        | Desprez (Michel), maître ti-                    | 45                                |
| D'Aguesseau (Jean), tréso-              | reur d'or et d'argent. 40*, 41                  | Du Mesnil (Yves), sieur de        |
| rier de France 57                       | Desroches (Catherine). 5,                       | Mallefeu, écuyer 44               |
| Daire (P.) 59                           | <b>31</b> , 43*, 44*, 45, 46, 66                | Du Molin (Sébastien), libr.       |
| D'Albiac (Madeleine),                   | Desroches (Madeleine). 43, 44*,                 | à Tours 14                        |
| veuve de Jean Cotel 29                  | 45, 46                                          | Du Monin (Edouard). 23, 25, 57,   |
| Damelour (Daniel), officier             | Des Serpentz (Gabrielle) . 60                   | 59                                |
| de l'Artillerie de France. 55           | D'Este (Anne), duchesse de                      | Du Monstier (Anne) 35*            |
| Damelour (Sébastien),                   | Nemours 25                                      | Du Monstier (Cosme), pein-        |
| garde général de l'Arse-                | Desternod (Claude). 17,                         | tre de la Reine-Mère. 33, 34      |
| nal de Paris 55                         | 19*, 31, 32                                     | Du Monstier (Daniel). 33',        |
| D'Anfreville Margaritin 63              | D'Estrées (Maréchal) 17, 18                     | 35°                               |
| D'Anglure (Catherine) 17                | Des Yveteaux (Nicolas                           | Du Monstier (François),           |
| D'Argentré (Bertrand), sé-              | Vauquelin) 32*, 51                              | lecteur du roi 35                 |
| néchal de Rennes 45                     | D'Héricourt (Charles), sei-                     | Du Monstier (Louise) 34           |
| D'Arthez (Henri) 10                     |                                                 | Du Monstier (Marguerite). 35*     |
| D'Aubigné (Agrippa). 30*,               | gneur de Courcelles 17                          | Du Monstier (Marie) 34            |
| 31, 69*, 72, 85                         | D'Héricourt (Marie) 9, 17*                      | Du Monstier (Nicolas) 34          |
| Dandiguier (Vital),                     | Diane                                           | Du Monstier (Pierre) 35           |
| sieur de La Ménor. 31*                  | Dolu (Elisabeth), femme de                      | Du Perron (Jacques                |
| D'Aufroy (François) ou                  | Ch. Duret                                       | Davy) 46, 54                      |
| Danferny 37*, 38*                       | Dorat (Jean)                                    | - /                               |
| D'Auguy (Claude), libr. à               | D'Orléans (Gaston). 13*, 17, 18,                |                                   |
|                                         | Devléens (Levis) 30 60* 79                      | Dupont Louis), maître ta-         |
|                                         | Dorléans (Louis). 32, 69*, 72                   | pissier                           |
| D'Autriche (Anne) 19 Davity (Pierre) 31 | Dormecque (Nicolas) 61 Douceur (David), libr 38 | Du Pont-Alais (Jean), voir        |
|                                         | , , ,                                           | Pont-Alais (de).                  |
| Deffiez (Louis), sieur de La            | Drach (François) 58                             | Du Pré (F.) 62, 63                |
| Ronce, écuyer 49                        | Drobet (Georges) ou de Ro-                      | Du Puis (Pierre) 38*              |
| Denetz (Guillaume) ou De                | bet, libr. à Tours et à                         | Durand (Estienne) 35°             |
| Netz, notaire à Paris 14*               | Paris                                           | Duret (Charles), baron            |
| Denis (Claude), ingénieur. 35           | Drouart (Ambroise), libr. à                     | de Chevry 36*, 69*, 72            |
| Denis (Claude), fontainier              | Paris                                           | D'Urfé (Honoré) 55°               |
| du roi                                  | Drouart (Jérôme), libr. à                       | Du Ruptis (Stephanus),            |
| Denis (Jacques), professeur             | Paris 42                                        | abbé de Hautecombe 51             |
| de mathématiques 35                     | Drouillière (Juliette), veuve                   | Du Ryer (Isaac) 36*, 37*          |
| D'Entragues (Henriette d'),             | de Nicolas Cossotte 61                          | Du Ryer (Pierre) 11, 28, 37       |
| marquise de Verneuil . 13               | Druner (F.) 39                                  | Du Souhait 37' 38'                |
| Des Autels (Guil-                       | Du Bellay (Joachim) . 6                         | Du Verdier (Antoine) 43           |
| laume) 7, 31, 66                        | Du Bray (Toussainet), libr.                     | Du Vivier (François), con-        |
| Descartes 82                            | à Paris 28, 31, 60                              | seiller au Châtelet 35            |
|                                         |                                                 |                                   |

| . E                               | Gassendi, , , , , , oo           | Guyot (Claude), temme de        |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                                   | Gauchet (Claude) 6, 43*          | Daniel Damelour 55              |
| Epicure 45                        | Gaudier (Noël) dit de Les-       | Gyraldi (Cynthio) 23, 58        |
| Estienne (Henri) 16               | pine 54, 55                      |                                 |
| Estoc (Anthoine), libr. à         | Gaultier (Charles), pari-        | H                               |
| Paris 8*, 9                       | sien 50                          |                                 |
|                                   | Gay (Jules), éditeur à Pa-       | Haillaume dit La Roye 35        |
| _                                 |                                  | Hanon (Pierre), secrétaire      |
| F                                 |                                  | du roi                          |
|                                   | Gesselin (Jean), libr. à Pa-     | Hardy (Anne), femme de          |
| Faguet (Emile) 81                 | ris 57, 58, 59                   | Jean Spifame 42*                |
| Fauchet (Claude) 39*              | Giraldi, voir : Gyraldi          |                                 |
| Faucon (A. de), premier           | Giraudet (docteur) 15            | Hardy (Alexandre) 11*           |
| président 11                      | Godefroy, précepteur de          | Hay (Paul), voir: Du Chas-      |
| Fay (N.) 39                       | Louvencourt 57                   | telet.                          |
| Fellgiebels (Esaïe), libr. à      | Gohier (Antoine), parisien. 50   | Hennequin (Anne), femme         |
| Leipzig , 63                      |                                  | de Louis Deffiez, sieur de      |
| Féret, (abbé Charles) 46          | 7 - 1, 14,44                     | La Ronce 49                     |
| Ferrand (David), libr. à          | Gonzague (Ferdinand de),         | Hennequin (Simon), sieur        |
|                                   | duc de Mantoue 41, 62            | de l'Isle 49                    |
| Rouen                             | Goujet (abbé) 50                 | Henri II 24, 57                 |
| - J                               | Gouttière (Guillaume), pré-      | Henri III 25, 44, 50            |
| Feydeau (Pierre), avocat          | cepteur et régent de             | Henri IV. 27*, 36, 48*, 51, 57, |
| au Parlement 55                   | l'Université de Paris 55         | 83*, 85                         |
| Fick (I. G.), libr. à Genève. 20  | Gramont (Scipion de) . 62, 63    | Hercule                         |
| Flandres (Ch. de) 57              | Grévin (Jacques) 27              | Héro                            |
| Fleuret (Fernand) 32, 62*         | Griffiths (E. T.) 55, 56         |                                 |
| Fonteny (Jacques de). 39*         |                                  | Hésèque (Françoise),            |
| 40*, 41*, 62, 63                  | Grillon (Barbe), veuve de        | femme de Daniel Du              |
| Forbisher (Martin), anglais. 15   | Guillaume Corbeau 33             | Monstier 33, 34, 35             |
| Forest (François), libr. à        | Grudaeus (Lud.), cenoma-         | Hésèque (Jean), marchand        |
| Genève 21                         | nus 51                           | à Aumale 34                     |
| Forget 48                         | Guédron, musicien 13             | Heudon, sergent au Chate-       |
| Fornier (Guillaume) 42            | Guerrier (Françoise),            | let de Paris 38                 |
| Fornier (Raoul) 42*, 85           | femme de Claude Brissart. 26*    | Hofman von Hofmandswal-         |
| Foucart (Robert), notaire à       | 27, 66*, 67                      | dan 63*, 86*                    |
|                                   | Guersens (Caie Jules             | Hopil (Claude) 52               |
| Paris                             | de). 6*, 43*, 44*, 45*, 46*, 47, | Horace 61                       |
| Fougeu (Pierre), seigneur         | 67                               | Horric (Madeleine) 17           |
| d'Escures 42                      |                                  | Horric de Beaucaire             |
| Fradonnet (André de), sieur       | Guersens (Jules de), con-        | (comte) 19                      |
| Des Roches 43                     | seiller au Parlement 45          | Howe (Robert), écuyer 46        |
| France (J. de) 44                 | Guersens (Gasse) 43              | Huré (Sébastien), libr. à       |
| François I <sup>er</sup> 24       | Guibert (Julienne), femme        |                                 |
| Frémy (Edouard) 46                | de Gervais Brillet 26            |                                 |
| Frémyot (André), arche-           | Guijon (Jacques), poète la-      | Hylaret (Maurice), religieux    |
| vêque de Bourges 47               | tin 52,53*                       | de Saint-François 53*           |
| Frénicle (Nicolas) 42             | Guillaume (maître) 28*           | _                               |
| Fuzy (Jean), libr. à Paris. 7, 83 | Guillemot (Mathieu), libr.       | I                               |
| ,,                                | à Tours 14                       | I C automain and Cuitan         |
| C                                 | Guiot (J. A.).                   | I.G., autunois, voir: Guijon    |
| G                                 | Guise (duc de) 17, 25*, 53       | I. L. P. B 52                   |
| Colond (Dhilings)                 |                                  |                                 |
| Galand (Philippe) 51              | Guy (Michel), dit de             | J                               |
| Galilée 82                        | Tours 6*, 47*                    | T . (F)                         |
| Garnier, libr. à Chartres . 52    | Guyet (Martial) 7                | Jacquin (François), libr. à     |
| Garnier (Robert) 26               | Guyet (Nicolas) 7                | Paris 42                        |

| Jacquinot (Gérard); secré-     | L'Aubespine (Guillaume           | I Termina 3-1                    |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| taire de la Marine 55          | de), évêque d'Orléans . 42       | Lespine de) 54                   |
| Jamyn (Amadis) 57              | Laudun d'Aigaliers 52            | L'Estoile (Pierre de), con-      |
| Jamyn (Benjamin). 47°, 48      | Laure (Elène) 21                 | seiller, notaire et secré-       |
| Jodelle (Estienne) 57          | Lautret (Jean), libr. à Lyon. 17 | laire du roi 36, 42, 55          |
| Josse (Marie), seconde         | La Vallettrye 49                 | Leu (Thomas de), graveur. 42.    |
| femme de François de           | La Vigne (Nicolas de), libr.     | Leveillon (Philippes), ou        |
| Louvencourt 57                 | à Paris 41                       | Le Villen 37, 38°                |
| Josse (Pierre), maître des     | Léandre                          | T 113                            |
| Comptes à Paris 57             | Le Bailleul, voir : Bailleul.    | Le Vilain (Claude), libr. à      |
| Jouan (Timothée) 54            |                                  |                                  |
| Joubert (Nicolas), dit         | Le Blanc (Jean). 7*, 10*, 49*,   | Rouen 6, 7°, 55                  |
| Angoulevent 7, 9, 48°          | 50*, 66 Le Boucher (Claude) 51   | Liancourt (de) 11                |
| Joulet (P.), sieur de Chas-    | Le Boucher (Claude) 51           | Lingendes (Jean de) . 55         |
| tillon                         | Le Breton (Guillaume). 6,        | Loménie (de) 36                  |
| Jousselin (Jehan) 38           | 44, 52                           | Longueval (de) 35                |
| Joyeuse (duc de) 43            | Le Camus (Nicolas), notaire      | Longus 43                        |
| Julliot (François), impr. à    | à Paris 14, 54                   | Louis XIII 18, 35, 36, 83        |
| Paris 51, 52                   | Le Clerc (Jean), graveur 51      | Louis XIV 81, 84                 |
| Jupiter                        | Lécluse (Pierre) 53°             | Louis XV 81, 82, 83, 84          |
| Juvénal 61                     | Lecomte, notaire à Paris . 41    | Louvencourt (comte A. de). 59°   |
|                                | Le Conte (Marguerite),           | Louvencourt (Antoine de),        |
| L                              | femme de Jean de Mau-            | bénédictin 57                    |
| -                              | pin 57                           | Louvencourt (Fran-               |
| La Bigne (Nicolas) 34          | Le Digne (Nicolas) 54°           | çois de) 56°, 57°                |
| La Croix du Maine. 43, 46, 47, | Lefèvre de Saint-Marc 59         | Louvencourt (Jean de) 56         |
| 54                             | Le Fizeliër (Robert), libr.      | Louvencourt (Marie de),          |
| L'Advocat 35, 36               | à Paris 54°                      | femme de Jean d'Agues-           |
| La Ferté 35                    | Le Franc (Barthelemy),           | seau 57                          |
| Laffemas (Isaac de). 36, 49*,  | libr. à Paris 47                 | Louvet de Couvray 84             |
| 85                             | Léger (Louis) 51                 | Louÿs (Pierre) 11                |
| La Forestye (de), aumônier. 33 | Le Gras (Henry), libr. à         | Loviot (Louis). 11, 12, 56, 57*, |
| La Guerche (Madame de) . 27*   | Paris 49                         | 59                               |
| La Haye (Mademoiselle de),     | Le Gras (Jacques), libr. à       | Lucrèce 45                       |
| femme du maréchal de           | Paris 55                         |                                  |
| l'Hospital 13                  | Lélie, voir : Andreini.          | M                                |
| La Morlière (A. de), cha-      | Le Liepvre (Anne), femme         |                                  |
| noine d'Amiens 57              | de François Berland 55           | Machiavel 82                     |
| L'Angelier (Abel), libr. à     | Le Maistre (Augustin), con-      | Maillart, huissier 38            |
| Paris 52                       | seiller au Parlement 34          | Maillé-Brézé (Jacques de),       |
| Langlois (Jehan), beauce-      | Le Masle, conseiller du          | seigneur de Milly 49, 51°,       |
| ron 52                         | roi 28                           | Maisnard (Thomas) 37, 39         |
| La Rivière (Jean Alexan-       | Le Picard, voir : Picard.        | Malherbe 59, 85                  |
| dre) 18                        | Le Picart (Diane) 34°            | Marcadé (Françoise) 44           |
| La Robie (Charles de) 34       | Le Picart (Eléonor) 34           | Marcou (Salomon), dit le         |
| Laroche, gentilhomme au-       | Le Prévost (Charles), sieur      | sergent Lisy 35                  |
| vergnat 60                     | d'Oison-ville 52                 | Marguerite de Valois. 31°,       |
| La Ronce 49                    | Le Roy (Bénigne), mar-           | 52, <b>59</b> °, 60°, 69, 72     |
| La Roque (S. G. de) 59         | chand bourgeois à Paris. 48°     | Marie de France 57               |
| Larroque (Tamisey de) 28°      | Lesdiguières (connétable         | Marigny 13                       |
| La Saussaye (Ch de), doyen     | de) 17                           | Marot (Clément) 21               |
| de l'Eglise d'Orléans 42       | Lesèque, voir : Héséque.         | Martin le jeune, libr 59         |
| La Tronche (Paul de),          | Le Sonneur (Gérard), mé-         | Martinel (Tristan), dit Ar-      |
| écuyer 35                      | decin                            | lequin 40                        |
|                                |                                  |                                  |

| Mathault 37, 38                               | Morel (Fédéric), libr. à        | Percheron (Claude), libr. à                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Matton (Guillaume), bro-                      | Paris 46, 51                    | Paris 60                                        |
| deur de la reine 33                           | Morel (Fédéric), fils 51        | Perdulcis (Barthelemy),                         |
| Mauguy (Renée de), ou                         | Motin (Pierre) . 8*, 9*, 17, 57 | médecin 50. 51                                  |
| Manguy 30                                     | Myron, seigneur de Trem-        | Périer (Thomas), libr. à                        |
| Maupin (Jean de), écuyer,                     | blay 49                         | Paris                                           |
| seigneur de Bellencourt. 57                   |                                 | Perse 61                                        |
| Maupin (Marie de), femme                      | N                               | Pétrarque 85                                    |
| de François de Louven-                        | Navanna (Marananita) 99         | Pétrière (Antoine de), dit                      |
| court 57                                      | Navarre (Marguerite) 23         | le capitaine Corset 59                          |
| Mayenne (Mademoiselle                         | Neptune                         | Picard (Bernard) 37*, 38*<br>Picard (Claude) 37 |
| de)                                           | Neufville (Nicolas de),         | Picard (Claude) 37 Picard (Jacques), écuyer,    |
| Maynard (François). 9*                        | sieur de Villeroy 49, 51°       | sieur de Souvilliers. 36, 56*                   |
| Mazarin (cardinal) 13, 19                     | Neveu (Madeleine), voir:        | Piccolomini (Enée Sylve). 57, 83                |
| Médicis (Catherine de) . 21, 34*              | Desroches.                      | ***                                             |
| Médicis (don Juan de) 39                      | Nicolas (Simon) 61              |                                                 |
| Médicis (Marie de). 18*, 37*, 38,             | Nicolay, écuyer, seigneur       | Piot (J.), libr. à Avignon. 32 Platon           |
| 41, 57, 62, 83                                | de Goussainville, Presle,       | Plumet (Jeanne), femme de                       |
| Méon                                          | etc 42                          |                                                 |
| Mercier de Saint-Léger. 24, 26,               | Noans (Claude), tailleur        | Gérard Jacquinot 55                             |
| 27, 52                                        | d'habits 55                     | Pocquet (Jean), libr. à Pa-                     |
| Mermet (Glaude) 59*                           | Noël (Henriette), veuve de      | ris 28                                          |
| Mersenne (le Père) 82*                        | Symon Hennequin 49              | Poggio 82                                       |
| Mettayer (Jamet), libr. à                     | Novion (président de) 19        | Poncet (Philippe), avocat                       |
| Tours                                         | President de) 4 4 20            | au Parlement                                    |
| Mettayer (Pierre), libr. à                    | 0                               | Pont-Alais (de) 36                              |
| Paris                                         |                                 | Pontano 82                                      |
| Micard (Jean), libr. à Paris. 55              | Olschki (Léonard) 81*,82        | Poupo (Pierre) 47*                              |
| Minut (Gabriel de) 46                         | Olivier (Nicolas), secrétaire   | Pourcel, notaire à Paris. 41                    |
| Molière D'Essertines . 59*                    | du roi 52                       | Poussemotte (Jehan), avo-                       |
|                                               | Orry (Marc), libr. à Tours. 14  | cat au Parlement 55                             |
|                                               | Osiris                          | Prévosteau (Estienne), libr.                    |
| 0                                             | Osmont (Charles), libr. à       | à Paris                                         |
| Montaiglon (Anatole de) 26                    | Rouen 30                        | riogne                                          |
| Montausier (duc de) 28 Montchrestien (Antoine | Osmond (Jean) le jeune,         | 0                                               |
| de)                                           | libr. à Rouen 30                | G.                                              |
| Montgentil (G. L. de). 7*,                    | Oudot (Jean), libr. à           | Quesnel (Jacques) 63                            |
| 9, 48, <b>60</b> *, 66*, 67*                  | Troyes                          | Quirielle (Roger de) 60                         |
| Montmorency (maréchal                         | Oursel (Madame) 11              |                                                 |
| de) 18                                        | Ovide                           | R                                               |
| Montpensier (Mademoiselle                     | D                               |                                                 |
| de) 14                                        | P                               | R. G., parisien 51                              |
| Monstr'œil (Claude de),                       | P. D. M 58                      | Racan 85                                        |
| libr. à Tours 14, 47                          | Pallante                        | Ramier (Pierre), libr. à Pa-                    |
| Monstr'œil (Jacques de),                      | Pan 79                          | ris 59                                          |
| professeur de philoso-                        | Papillon (Marc de), dit         | Ramus 45                                        |
| phie 51                                       | le capitaine Las-               | Rancher (Henri), impri-                         |
| Moreau (Denys), libr. à Pa-                   | phrise 61,69*                   | meur à Bordighera 29                            |
| ris 59                                        | Passerat (Jean) 6*, 52          | Randan (comte de) 54*                           |
|                                               |                                 |                                                 |
| Morel (Claude), libr. à                       | Peignot (Gabriel) 27            | Ranty (Guillaume de),                           |
| Rouen 5                                       |                                 |                                                 |

| Régnier (Mathurin). 8, 9°, 11, 17°, 61°, 85<br>Regniers (J. B.), sieur de | Saint-Simon, seigneur et baron de Courtomer 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Targa (François), libr. à Paris                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besian, écuyer 35                                                         | Sainte-Marthe (Louis de). 46*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Terrache (Marie), femme                                                                                           |
| Renaudy, impr. à Paris 10                                                 | Sainte-Marthe (Sce-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | de Jean Hésèque 34                                                                                                |
| Renouard (Philippe) 59                                                    | <b>vole de</b> ) 43, 45, 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tertullien                                                                                                        |
| Restif de La Bretonne 83                                                  | Sainte-Monique 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Théocrite 45                                                                                                      |
| Retz (cardinal de) 30                                                     | Sainte-Thérèse 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Théophraste                                                                                                       |
| Revilliod (Gustave) 20                                                    | Salvian, évêque de Mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Thévenyn, notaire à Paris. 41,                                                                                    |
| Richard (Thomas), impr. à                                                 | seille 28, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Thiboust (Samuel), libr. à                                                                                        |
| Paris                                                                     | Sarrazin (Pierre) 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Paris 7,29                                                                                                        |
| 49, 83*, 85                                                               | Scaliger (Joseph). 27, 43, 44, 45,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tolleron (Etienne), notaire                                                                                       |
| Richer (Jean), libr. à Tours. 14,                                         | Scevin (Charles), sieur de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | à Paris                                                                                                           |
| 47                                                                        | Quincy, conseiller au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tours (Guy de), voir Guy                                                                                          |
| Rigaud (Benoît), libr. à                                                  | Parlement 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Michel). Tourville 51                                                                                            |
| Lyon 59                                                                   | Schomberg (maréchal de). 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trellon (Claude de) 62                                                                                            |
| Rivière (de) 52                                                           | Scudéry (Georges de) 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Trichard (J.), libr. à Paris. 37                                                                                  |
| Robert (maître), chevecier du chapitre de Chartres. 61                    | Senèque 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tricotel (Edouard) . 8, 27, 54                                                                                    |
| Robertot 24                                                               | Serclier (François), bour-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tullone, chanoine, neveu                                                                                          |
| Robinot, notaire à Paris . 41                                             | geois de Paris 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | de Desportes 61                                                                                                   |
| Rocheblave (Samuel) 30*                                                   | Serclier (Jehan) 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Turnèbe (Adrien), 43, 45, 46, 53                                                                                  |
| Rohan (Marguerite, du-                                                    | Serclier (Jehanne), femme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| chesse de) 30                                                             | de Noël Gaudier, dit Les-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V                                                                                                                 |
| Romieu (Jacques de) 25                                                    | pine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37.3.4                                                                                                            |
| Ronsard (P. de). 6, 9*, 23,                                               | Sercy (Ch. de), libr. à Pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valois                                                                                                            |
| 50, 57, 84                                                                | ris 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |
|                                                                           | Cárrianá (Madama da) 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vanguelin (Jean) de                                                                                               |
| Rosny, voir: Sully.                                                       | Sévigné (Madame de) 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vauquelin (Jean) de<br>La Fresnave. 7*, 9, 10, 62*,                                                               |
| Rosny, voir : Sully.<br>Rossi (Barthelemi), de Vé-                        | Sigognes. 6, 8*, 9*, 17*,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La Fresnaye. 7*, 9, 10, <b>62</b> *, 66                                                                           |
| Rosny, voir: Sully. Rossi (Barthelemi), de Vérone 16                      | Sigognes. 6, 8*, 9*, 17*, 36, <b>61</b> *, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66  Verlaine 85                                                                      |
| Rosny, voir: Sully. Rossi (Barthelemi), de Vérone                         | <b>Sigognes</b> . 6, 8*, 9*, 17*, 36, <b>61</b> *, 62<br>Sity (André de) 35*                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66<br>Verlaine 85<br>Viau (Théophile de). 8, 17,                                     |
| Rosny, voir: Sully. Rossi (Barthelemi), de Vérone                         | Sigognes.       6, 8*, 9*, 17*,         36, 61*, 62         Sity (André de)       35*         Sity (François de)       35*                                                                                                                                                                                                                                                        | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66<br>66<br>Verlaine 85<br>Viau (Théophile de). 8, 17, 20, 32*, 39, 62*, 66, 82*,    |
| Rosny, voir: Sully. Rossi (Barthelemi), de Vérone                         | Sigognes.       6, 8*, 9*, 17*,         36, 61*, 62         Sity (André de)       35*         Sity (François de)       35*                                                                                                                                                                                                                                                        | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66<br>Verlaine 85<br>Viau (Théophile de). 8, 17,                                     |
| Rosny, voir: Sully. Rossi (Barthelemi), de Vérone                         | Sigognes.       6, 8*, 9*, 17*,         36, 61*, 62         Sity (André de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66  Verlaine 85  Viau (Théophile de). 8, 17, 20, 32*, 39, 62*, 66, 82*, 83*, 84*, 86 |
| Rosny, voir : Sully.         Rossi (Barthelemi), de Vérone                | Sigognes.       6, 8*, 9*, 17*,         36, 61*, 62         Sity (André de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66 Verlaine                                                                          |
| Rosny, voir: Sully.  Rossi (Barthelemi), de Vérone                        | Sigognes.       6, 8*, 9*, 17*,         36, 61*, 62         Sity (André de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66 Verlaine                                                                          |
| Rosny, voir : Sully.         Rossi (Barthelemi), de Vérone                | Sigognes. 6, 8*, 9*, 17*, 36, 61*, 62  Sity (André de) 35*  Sity (François de) 35*  Socrate 63  Soissons (comte de) 27  Sommaville (Anthoine de), libr. à Paris 28*, 30  Sonnet (Thomas), sieur de  Courdal 19*, 37*                                                                                                                                                              | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66 Verlaine                                                                          |
| Rosny, voir: Sully. Rossi (Barthelemi), de Vérone                         | Sigognes. 6, 8*, 9*, 17*,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66 Verlaine                                                                          |
| Rosny, voir: Sully.  Rossi (Barthelemi), de Vérone                        | Sigognes. 6, 8*, 9*, 17*,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66 Verlaine                                                                          |
| Rosny, voir: Sully. Rossi (Barthelemi), de Vérone                         | Sigognes. 6, 8*, 9*, 17*,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62', 66 Verlaine                                                                          |
| Rosny, voir: Sully. Rossi (Barthelemi), de Vérone                         | Sigognes. 6, 8*, 9*, 17*,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62', 66 Verlaine                                                                          |
| Rosny, voir: Sully. Rossi (Barthelemi), de Vérone                         | Sigognes. 6, 8*, 9*, 17*,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66  Verlaine                                                                         |
| Rosny, voir: Sully. Rossi (Barthelemi), de Vérone                         | Sigognes. 6, 8*, 9*, 17*, 36, 61*, 62  Sity (André de) 35*  Sity (François de) 35*  Socrate 63  Soissons (comte de) 27  Sommaville (Anthoine de), libr. à Paris 28*, 30  Sonnet (Thomas), sieur de  Courdal 19*, 37*  Sorel (Ch.), sieur de Souvigny                                                                                                                              | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66  Verlaine                                                                         |
| Rosny, voir: Sully. Rossi (Barthelemi), de Vérone                         | Sigognes. 6, 8*, 9*, 17*, 36, 61*, 62  Sity (André de) 35*  Sity (François de) 35*  Socrate 63  Soissons (comte de) 27  Sommaville (Anthoine de), libr. à Paris 28*, 30  Sonnet (Thomas), sieur de  Courdal 19*, 37*  Sorel (Ch.), sieur de Souvigny                                                                                                                              | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66  Verlaine                                                                         |
| Rosny, voir: Sully. Rossi (Barthelemi), de Vérone                         | Sigognes. 6, 8*, 9*, 17*,  36, 61*, 62  Sity (André de) 35*  Sity (François de) 35*  Socrate 63  Soissons (comte de) 27  Sommaville (Anthoine de),  libr. à Paris 28*, 30  Sonnet (Thomas), sieur de  Courdal 19*, 37*  Sorel (Ch.), sieur de Souvigny 29*  Sots (prince des) 40  Soubron (André), libr. à  Paris 29*  Spifame (Jean), sieur des  Granges, avocat au Parlement 42 | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66  Verlaine                                                                         |
| Rosny, voir: Sully. Rossi (Barthelemi), de Vérone                         | Sigognes. 6, 8*, 9*, 17*, 36, 61*, 62  Sity (André de) 35*  Sity (François de) 35*  Socrate 63  Soissons (comte de) 27  Sommaville (Anthoine de), libr. à Paris 28*, 30  Sonnet (Thomas), sieur de Courdal 19*, 37*  Sorel (Ch.), sieur de Souvigny 29*  Sots (prince des) 40  Soubron (André), libr. à Paris 29*  Spifame (Jean), sieur des Granges, avocat au Parlement         | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66  Verlaine                                                                         |
| Rosny, voir: Sully. Rossi (Barthelemi), de Vérone                         | Sigognes. 6, 8*, 9*, 17*,  36, 61*, 62  Sity (André de) 35*  Sity (François de) 35*  Socrate 63  Soissons (comte de) 27  Sommaville (Anthoine de),  libr. à Paris 28*, 30  Sonnet (Thomas), sieur de  Courdal 19*, 37*  Sorel (Ch.), sieur de Souvigny 29*  Sots (prince des) 40  Soubron (André), libr. à  Paris 29*  Spifame (Jean), sieur des  Granges, avocat au Parlement 42 | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66 Verlaine                                                                          |
| Rosny, voir: Sully. Rossi (Barthelemi), de Vérone                         | Sigognes. 6, 8*, 9*, 17*,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66 Verlaine                                                                          |
| Rosny, voir: Sully. Rossi (Barthelemi), de Vérone                         | Sigognes. 6, 8*, 9*, 17*,  36, 61*, 62  Sity (André de) 35*  Sity (François de) 35*  Socrate 63  Soissons (comte de) 27  Sommaville (Anthoine de),  libr. à Paris 28*, 30  Sonnet (Thomas), sieur de  Courdal 19*, 37*  Sorel (Ch.), sieur de Souvigny 29*  Sots (prince des) 40  Soubron (André), libr. à  Paris 29*  Spifame (Jean), sieur des  Granges, avocat au Parlement    | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66  Verlaine                                                                         |
| Rosny, voir: Sully. Rossi (Barthelemi), de Vérone                         | Sigognes. 6, 8*, 9*, 17*,  36, 61*, 62  Sity (André de) 35*  Sity (François de) 35*  Socrate 63  Soissons (comte de) 27  Sommaville (Anthoine de),  libr. à Paris 28*, 30  Sonnet (Thomas), sieur de  Courdal 19*, 37*  Sorel (Ch.), sieur de Souvigny 29*  Sots (prince des) 40  Soubron (André), libr. à  Paris 29*  Spifame (Jean), sieur des  Granges, avocat au Parlement    | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66 Verlaine                                                                          |
| Rosny, voir: Sully. Rossi (Barthelemi), de Vérone                         | Sigognes. 6, 8*, 9*, 17*,  36, 61*, 62  Sity (André de) 35*  Sity (François de) 35*  Socrate 63  Soissons (comte de) 27  Sommaville (Anthoine de),  libr. à Paris 28*, 30  Sonnet (Thomas), sieur de  Courdal 19*, 37*  Sorel (Ch.), sieur de Souvigny 29*  Sots (prince des) 40  Soubron (André), libr. à  Paris 29*  Spifame (Jean), sieur des  Granges, avocat au Parlement    | La Fresnaye. 7*, 9, 10, 62*, 66  Verlaine                                                                         |



# TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

#### (ADDITIONS ET CORRECTIONS)

#### PREMIÈRE PARTIE

| Recueils collectifs (1600-1626) présentés par ordre de publication et par éditeurs, avec descriptions bibliographiques, noms des auteurs, etc                                                     | 5  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DEUXIÈME PARTIE                                                                                                                                                                                   |    |
| Poésies desdits Recueils présentées par noms d'auteurs, avec notices bio-bibliographiques.                                                                                                        | 11 |
| TROISIÈME PARTIE                                                                                                                                                                                  |    |
| Table générale des poésies anonymes ou signées d'initiales desdits Recueils présentées dans l'ordre alphabétique du premier vers avec l'indication des Recueils dans lesquels elles sont signées. | 65 |
| APPENDICE                                                                                                                                                                                         |    |
| I. Recueil satirique publié à l'étranger: Epitaphia Joco-seria, latina, gallica, etc. — II. Ms. 884 et 24322, de la Bibliothèque nationale                                                        | 69 |
| Table des poésies anonymes ou signées d'initiales des Epitaphia Joco-seria (epitaphia gallica, etc.), etc., 1623 et des Ms. 884 et 24322, B. N                                                    | 71 |
| SUPPLÉMENT                                                                                                                                                                                        |    |
| Poème: La Louange des Cornes, de Caïe Jules de Guersens                                                                                                                                           | 75 |
| bliographie des recueils collectifs de poésies libres et satiriques                                                                                                                               | 80 |
| (1600-1626)                                                                                                                                                                                       | 87 |
| Table des principaux noms cités                                                                                                                                                                   | 89 |

LA ROCHE-SUR-YON
IMPRIMERIE CENTRALE DE L'OUEST
56-60, RUE MARÉCHAL-PÉTAIN, 56-60

















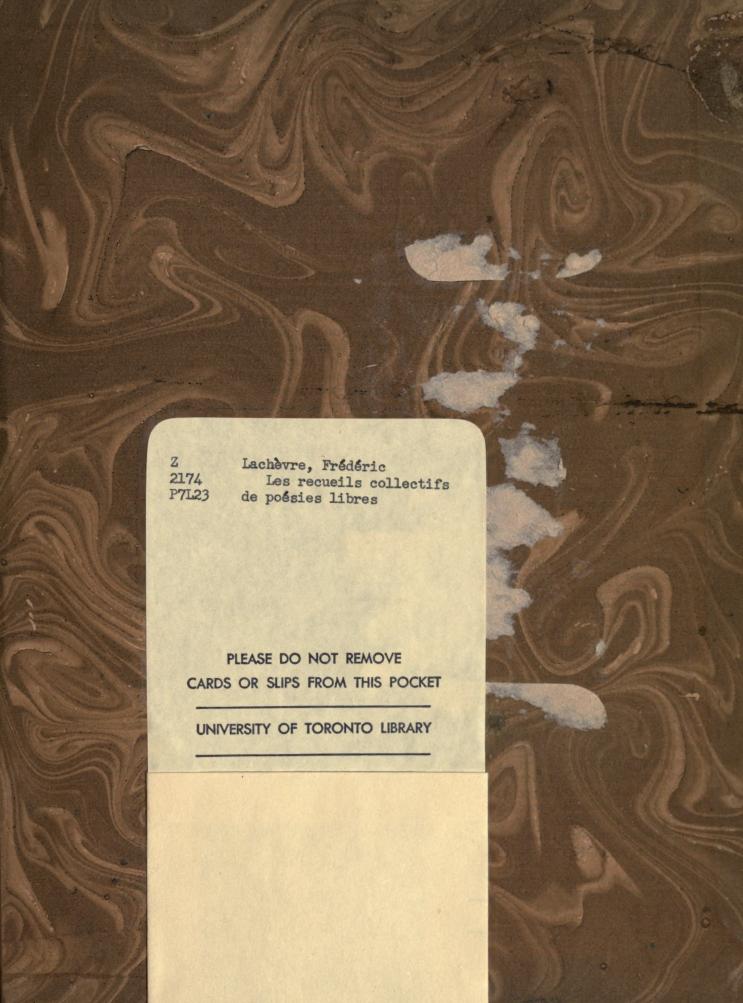

